

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





1511 d 88

,

.

·

•

.



## DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

# SCIENCES MÉDICALES



PARIS. — TYPOGRAPHIE A. LAHURE Rue de Fleurus, 9

## DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

DES

# SCIENCES MÉDICALES

DIRECTEURS

A. DECHAMBRE — L. LEREBOULLET

DE 1864 A 1883

DEDUIS 4886

DIRECTEUR-ADJOINT : L. HAHN

CULLABORATEURS : MM. LES DOCTEURS

ARCHAMBAULT. ARLOING, ARNOULD (J.), ARNOZAN, ARSONVAL (D'), AUBRY (J.), AUVARD, AXENPELD, BAILLARGER, BALLON, BALBIANI, BALL, BARIÉ, BARTH, BARIN, BEAUGRAND, BÉCLARD, BÉHIER, BENEDEN (VAN), BERGER, BERNEEIM, BERTILLON, BERTIN-SANS, BESNIER (ERNEST), BLACHE, BLACHEZ, BLANCHARD (R.), BLAREZ, BOINET, BOISSEAU, BORDIER, BORIUS, BOUCHACOURT, CH. BOUCHARD, BOUCHEREAU, BOUISSON, BOULAND (P.), BOULEY (H.), BOUREL-BONCIÈRE, BOURGOIN, BOURRU, BOURSIER, BOUSQUET, BOUVIER, BOYER, BRASSAC, BROCA, BROCHIN, BROUARDEL MOWN-SÉQUARD, BRUN, BURCKER, BURLUREAUX, BURLUREAUX, BUSSARD, CADLAT, CALMEIL, CAMPANA, CARLET (G.). CEMM, CHAMBABD, CHARCOT, CHARVOT, CHASSAIGNAG, CHAUVEAU, CHAUVEAU, CHERVIN, CHOUPPE, CHRÉTIEN, CREMITIAN, CLERMONT, COLIN (L.), CORNIL, COTARD, COULER, COURTY, COYNE, DALLY, DAVAINE, DECHAMBRE (A.), MLESS, DELIOUX DE SAVIGNAC, DELORE, DELPECH, DEMANGE, DENONVILLIERS, DEPAUL, DIDAY, DOLREAU, DUBUISSON, M CAZAL, DUCCLAUX, DUGUET, DUJARDIN-BEAUMETS, DUPLAY (S.), DUREAU, DUTROULAU, DUWEZ, EGGER, ÉLOY, ÉLY, FALRET (J.), FARABEUF, FÉLIZET, FÉRIS, FERRAND, PLEURY (DE), FOLLIN, FONSSAGRIVES, FOURNIER (E.), FRANCOIS, GALTIER-BOISSIÈRE, GARIEL, GAYET, GAYRAUD, GAVARRET, GERVAIS (P.), GILLETTE, GIRAUD-TEULON, CORET, GRANCHER, GRASSET, GREENHILL, GRISOLLE, GUBLER, GUÉNIOT, GUÉRARD, GUILLARD, GUILLAUME, GUILLEMIN, SUTON (F.), HAHN (L.), HAMELIN, HAYEM, HECHT, MECKEL, MENNEGUY, MÉNOCQUE, HERRMANN, MEYDENREICH, BOTELACQUE. HUMBERT, HUTINEL, ISAMBERT, JACQUEMIER, JUREL-RÉNOY, EARTH, KELSCH, KIRMISSON, ERISHABER, labbé (léon), labbée, laborde, laboulbène, lacassaone, ladreit de la charrière, lagneau (g.), lagrange, LANCEREAUX, LARCHER (O.), LAURE, LAVERAN, LAVERAN (A.), LAYET, LECLERC (L.), LECORGEÉ, LE BOUBLE, LEFETRE (ED.), LEFORT (LEON), LEGOUST, LEGOUT, LEGROS, LEGROUX, LEREBOULLET, LE ROY DE MÉRICOURT, LITOTRIBAC, LEVEN, LÉVT (HICHEL), LIÉGEOIS, LIÉTARD, LINAS, LIOUVILLE, LITTRÉ, LONGUET, LUTZ, MAGITOT (E.), MARÉ, MALAGUTTI, MARCHAND, MAREY, MARIE, MARTINS, MASSE, MATRIEU, MERKLEN, MERRY - DELABOST, MEMBEL (DE NANCY), MILLARD, MOLLIÈRE (DANIEL), MONDO (CH.), MONTANIER, MORACHE, MORACH, MOREL (B.-A.). Boisé. McSelier. Nicaise, nuel, obédénare, ollier, onimus, orfila (l.), oustalet, pajot, parchappe, parrot, PASTEER, PAGLET, PÉGNOLIER, PERRIN (MAURICE), PETER (M.), PETIT (A.), PETIT (L.-H.), PEYROT, PICQUE, PIGNOT, PERARD, PEREAUD, PITRES, POLAILLON, PONCET (ANT.), POTAIN. POUCHET, POEZI, RAULIN, RAYMOND, RECLUS, REGNARD. REGNAULD, RENAUD (I.), RENAUT, RENDU, RENOU, RETTERER, REY, REYNAL, RICHE, RICELIN, RITTI, BOBIN (ALBERT), ROBIN (CH.), ROCHARD, ROCHAS (DE), ROCHEFORT, ROGER (H.), ROHMER, BOLLET, ROTUREAU, BOUGET, ROYER (CLÉMENCE), SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.), SANNÉ, SANSON, SAUVAGE, SCHÜTEENBERGER (CH.), SCHÜTZENBERGER (P.), SÉDILLOT, SÉR (MARC), SERVIER, SEYNES (DE), SINÉTY (DE), SIRY, SOUBEIRAN (L.), SPELBANN (E.), STEPBANOS (CLÓN), STRAUSS (H.), TARTIVEL. TESTELIN, TESTUT, THIBIERGE, THOMAS (L.), TILLAUX (P.), TOURDES, TOURNEUX, TRÉLAT (U.), TRIPIER (LÉON), TROISIER, VALLIN, VELPKAU, VERNEULL, VÉZIAN, VIALD-GRAND-MARAIS. VIDAL (EM.), VIDAU, VILLEMIN, VINCENT, VOILLEMIER, VULPIAN, WARLDMONT, WERTHEIMER, WIDAL, WILLH, WORMS (J.), WURTE, EUBER.

TROISIÈME SÉRIE

TOME DIX-SEPTIEME

TÉT — TRA

97

PARIS

G. MASSON

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE Inniversi Inini-Cormeir, en face de l'École de Médecine ASSELIN ET HOUZEAU

Place de l'École-de-Médecine.

MDCCCLXXXAII

64

|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | ı |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   | ٠ |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## DICTIONNAIRE

### **ENCYCLOPÉDIQUE**

DES

# SCIENCES MÉDICALES

edical. Synonymus. Tétanos à frigore » ou rhumatismal. Ces à notre avis, pour les raisons suiv

Télanos spontané, TÉTANOS. 🕺 📙 Tétanos médicai. tétanos non traumatique, tétanos « à frigore » ou rhumatismal. Ces deux dernières dénominations sont à rejeter, à notre avis, pour les raisons suivantes : si. par l'épithète rhumatismal, on veut faire entendre que le tétanos spontané, non traumatique, se développe sous l'influence de la diathèse arthritique, on chercherait en vain sur quelles preuves positives s'appuie cette hypothèse. Que si, à l'exemple de quelques auteurs, on adopte une manière de voir un peu vieillie, qui consiste à confondre sous la qualification de rhomatismales toutes les affections développées sous l'influence apparente ou réelle du froid, nous ferons remarquer que l'influence du froid, sans être niable, pas plus pour la forme traumatique que pour la forme spontanée du tétanos, est loin de résumer l'étiologie du tétanos médical. D'après les faits que nous exposerons plus loin, cette influence a la valeur d'une cause prédisposante plutôt que d'une cause occasionnelle. Pour le dire tout de suite, une opinion tend aujourd'hui à se saire jour et à prévaloir. qui place la cause du tétanos, l'ens morbi, dans un contage extérieur, d'origine probablement tellurique. Nous ferons connaître plus loin les raisons et les preuves objectives qui militent des aujourd'hui en saveur de cette théorie.

Mais avant d'aborder cette question d'étiologie nous avons quelques explications à fournir. Ces explications sont relatives aux rapports existant entre les deux formes, medicale et traumatique, du tétanos. Ces rapports sont des plus etroits : au point de vue de la symptomatologie, nulle différence essentielle entre les deux formes morbides ; au point de vue de l'évolution et du pronostic, elle ne différent que par des nuances, en ce sens que la forme spontanée évolue en genéral sous des formes plus bénignes que la forme traumatique; mais cette règle souffre des restrictions. Contre l'une et l'autre forme de tétanos on a propose et expérimenté, avec des succès variables, les mêmes remèdes, les mêmes médications. Les mêmes causes prédisposantes, dont la principale est l'exposition au froid humide, interviennent dans le développement de l'une et l'autre PARIS. — TYPOGRAPHIE A. LAHURE Bue de Fleurus, 9

## DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

DES

# SCIENCES MÉDICALES

DIRECTEURS

A. DECHAMBRE — L. LEREBOULLET

DF 4844 A 4867

DEPUIS 1886

DIRECTEUR-ADJOINT : L. HAHN

CULLABORATEURS : NM. LES DOCTEURS

ARCHAMBAULT, ABLOING, ARNOULD (J.), ARNOZAN, ARSONVAL (D'), AUBRY (J.), AUVARD, AXENFELD, BAILLARGER, BAILLON. BALBIANI, BALL, BARIÉ, BARTH, BAEIN, BEAUGRAND, BÉCLARD, BÉHIER, BENEDEN (VAN), BERGER, BERNMEIM, BERTH LON, BERTHY-SANS, BESNIER (ERNEST), BLACHE, BLACHER, BLANGHARD (R.), BLAREZ, BOINET, BOISSEAU, BORDIER, BORIUS, BOUCHACOURT, CH. BOUCHARD, BOUCHEREAU, BOUISSON, BOULAND (P.), BOULET (H.), BOUREL-BONGIÈRE, BOURGOIN, BOURRU, BOURSIER, BOUSQUET, BOUVIER, BOYER, BRASSAC, BROCA, BROCHIN, BROUARDEL BROWN-SEQUARD, BRUN, BURCKER, BURLUREAUX, BURLUREAUX, BUSSARD, CADIAT, CALMEIL, CAMPANA, CARLET (G.), CERISE. CHAMBARD, CHARCOT, CHARVOT, CHASSAIGNAG, CHAUVEAU, CHAUVEL, CHÉREAU, CHERVIN, CHOUPPE, CHRÉTIEN, CHRISTIAN, CLERMONT, COLIN (L.), CORNIL, COTARD, COULIER, COURTY, COTNE, DALLY, DAVAINE, BECHAMBRE (A.), DELETS, DELICUX DE SAVIGNAC, DELORE, DELPECH, DEMANGE, DENONVILLIERS, DEPAUL, DIDAY, DOLBEAU, DUBUISSON PC (AZAL, DUCLAUX, DUGUET, DUJARDIN-BRAUMETZ, DUPLAY (S.), DUREAU, DUTROULAU, DUWEZ, EGGER, ÉLOY, ÉLY, FALRET (J.), FARABEUF, FÉLIZET, PÉRIS, FERRAND, PLEURT (DE), FOLLIN, FONSSAGRIVES, FOURNIER (E.), France-François, Galtier-Boissière, Gariel, Gayet, Gayraud, Gayarret, Gervais (p.), Gillette, Giraud-Teulon COMEY. GRANCHER. GRASSET, GREENBILL, GRISOLLE, GUBLER, GUÉNIOT, GUÉRARD, GUILLARD, GUILLAUME, GUILLEMIN, GI FOR (F.), HAHN (L.), HAMELIN, HAYEM, HECHT, HECKEL, RENNEGUY, HÉNOCQUE, HERRMANN, SEYDENREICH, SOVELACQUE. HUMBERT, HUTINEL, ISAMBERT, JACQUENIER, JUHEL-RENOY, KARTH, KELSGE, KIRMISSON, KRISHABER, Labbé (Léon), Labbée, Laborde, Laboulbène, Lacassagne, Ladreit de la Charrière, Lagneau (G.), Lagrange, LANCEREAUX, LARCHER (O.), LAURE, LAVERAN, LAVERAN (A.), LAYET, LECLERC (L.), LECORCHÉ, LE BOUBLE, LEPETRE (ED.), LEFORT (LEON), LEGOUST, LEGOUT, LEGROS, LEGROUX, LEREBOULLET, LE ROY DE MÉRICOURT, LETOCRNEAU, LEVEN, LEVY (MICHEL), LIÉGEOIS, LIÉTARD, LIMAS, LIOUVILLE, LITTRÉ, LONGUET, LUTZ, MAGITOT (E.), MARÉ, MALAGUTTI, MARCHAND, MAREY, MARIE, MARTINS, MASSE, MATRIEU, MERKLEN, MERRY-DELABOST, MACHEL (DE NAMCY), MILLARD, MOLLIÈRE (DANIEL), MONOD (CH.), MONTANIER, MORACHE, MORAT, MOREL (B.-A.), WOSSÉ, MCSELIER, NICAISE, NUEL, OBÉDÉNARE, OLLIER, ONINUS, ORPILA (L.), OUSTALET, PAJOT, PARCHAPPE, PARROT PASTEUR. PAULEY, PÉCHOLIER, PERRIN (MAURICE), PETER (M.), PETIT (A.), PETIT (L.-H.), PETROT, PICQUÉ, PIGNOT, PENARS, PIREAUD, PITRES, POLAILLON, PONCET (ANT.), POTAIN. POUCHET, POEZI, RAULIN, RAYMOND, RECLUS, REGNARD. REGNAULD, RENAUD (1.), RENAUT, RENDU, RENOU, RETTERER, REY, REYNAL, RICHE, RICHLIN, RITTI, BOBIN (ALBERT), ROBIN (CE.), ROCHARD, BOCHAS (DE), ROCHEFORT, ROGER (H.), ROHHER, ROLLET, ROTUREAU, BOUGET, ROTER (CLÉMENGE), SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.), SANNÉ, SANSON, SAUVAGE, SCHÜTEENBERGER (CH.), SCHUTZENBERGER (P.), SÉDILLOT, SÉE (MARC), SERVIER, SEYNES (DE), SINÉTY (DE), SIRY, SOUBERAN (L.), -PILLMANN (E.), STÉPHANOS (CLÓN), STRAUSS (M.), TARTIVEL. TESTELIN, TESTUT, THIBIRGE, THOMAS (L.), TILLAUX (P.), TOURDES, TOURNEUX, TRÉLAT (U.), TRIPIER (LÉON), TROISIER, VALLIN, VELPKAU, VERNEUIL, VÉZIAN, VIALD-GRAND-MARAIS, VIDAL (ÉM.), VIDAU, VILLEMIN, VINCENT, VOILLEMIER, VULPIAN, WARLOMONT, WERTHEIMER, WIDAL, WILLE, WORMS (J.), WURTE, EUBER.

TROSSÈME SÉRIE

 $\mathbf{0} - \mathbf{T}$ 

TOME DIX-SEPTIÈME

TÉT — TRA

37

PARIS

G. MASSON

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECIME Boulovard Skind-Gormein, en foco do l'Écolo do Médecine. ASSELIN ET HOUZEAU

LIBRAIRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE Place de l'École-de-Médecine.

MDCCCLXXXAII

. • • • 1 . • 

## DICTIONNAIRE

### **ENCYCLOPÉDIQUE**

DES

## SCIENCES MÉDICALES

25 FED 87

Synonymue. Telanos spontane, TÉTANOS. 💈 🛚 . Tétanos médical. tétanos non traumatique, tétanos « à frigore » ou rhumatismal. Ces deux dernières dénominations sont à rejeter, à notre avis, pour les raisons suivantes : si. par l'épithète rhumatismal, on veut saire entendre que le tétanos spontané, non traumatique, se développe sous l'influence de la diathèse arthritique, on chercherait en vain sur quelles preuves positives s'appuie cette hypothèse. Que si, à l'exemple de quelques auteurs, on adopte une manière de voir un peu vicillie, qui consiste à confondre sous la qualification de rhomatismales toutes les affections développées sous l'influence apparente ou réelle du froid, nous ferons remarquer que l'influence du froid, sans être niable, pas plus pour la forme traumatique que pour la forme spontanée du tétanos, est loin de résumer l'étiologie du tétanos médical. D'après les faits que nous exposerons plus loin, cette influence a la valeur d'une cause prédisposante plutôt que d'une cause occasionnelle. Pour le dire tout de suite, une opinion tend aujourd'hui à se faire jour et à prevaloir. qui place la cause du tétanos, l'ens morbi, dans un contage extérieur, d'origine probablement tellurique. Nous ferons connaître plus loin les raisons et les preuves objectives qui militent dès aujourd'hui en faveur de cette théorie.

Mais avant d'aborder cette question d'étiologie nous avons quelques explications à fournir. Ces explications sont relatives aux rapports existant entre les deux formes, medicale et traumatique, du tétanos. Ces rapports sont des plus étroits : au point de vue de la symptomatologie, nulle différence essentielle entre les deux formes morbides ; au point de vue de l'évolution et du pronostic, elle ne différent que par des nuances, en ce sens que la forme spontanée évolue en général sous des formes plus bénignes que la forme traumatique ; mais cette règle souffre des restrictions. Contre l'une et l'autre forme de tétanos on a proposé et expérimenté, avec des succès variables, les mêmes remèdes, les mêmes médications. Les mêmes causes prédisposantes, dont la principale est l'exposition au froid humide, interviennent dans le développement de l'une et l'autre NEROS TRANSPORTED AND A STREET

ES MEDICALES

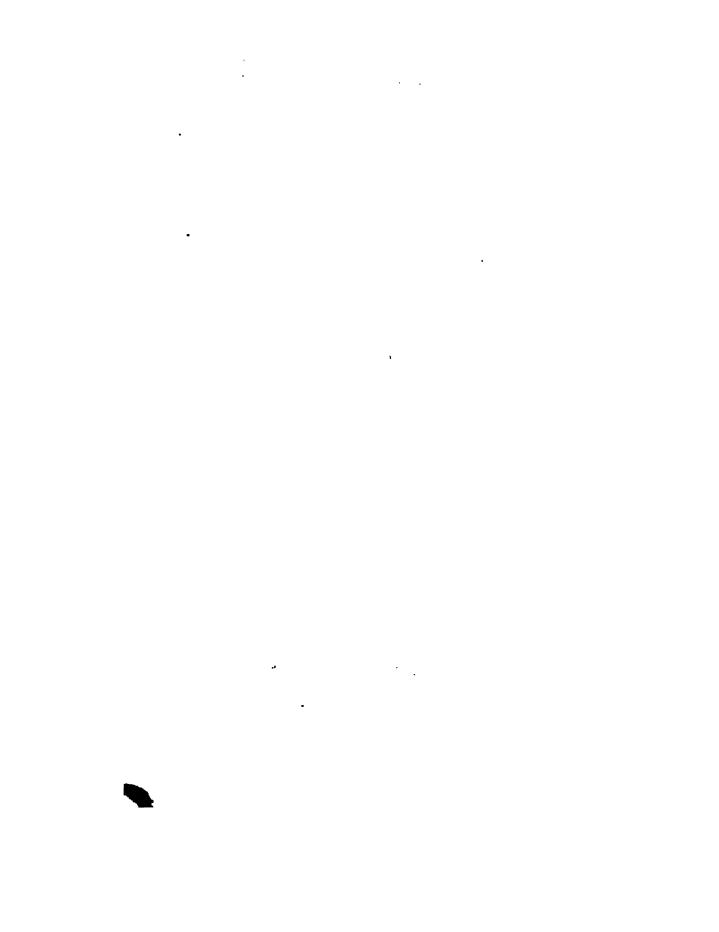

## **DICTIONNAIRE**

### **ENCYCLOPÉDIQUE**

DES

# SCIENCES MÉDICALES

Télanos spontané, tetanos non traumatique, tetanos « à frigore » ou rhumatismal. Ces deux dernières dénominations sont à rejeter, à notre avis, pour les raisons suivantes : si. par l'épithète rhumatismal, on veut faire entendre que le tétanos spontané, non traumatique, se développe sous l'influence de la diathèse arthritique, on chercherait en vain sur quelles preuves positives s'appuie cette hypothèse. Que si, à l'exemple de quelques auteurs, on adopte une manière de voir un peu vieillie, qui consiste à confondre sous la qualification de rhomatismales toutes les affections développées sous l'influence apparente ou réelle du froid, nous ferons remarquer que l'influence du froid, sans être niable, pas plus pour la forme traumatique que pour la forme spontanée du tétanos, est loin de résumer l'étiologie du tétanos médical. D'après les faits que nous exposerons plus loin, cette influence a la valeur d'une cause prédisposante plutôt que d'une cause occasionnelle. Pour le dire tout de suite, une opinion tend aujourd'hui à se faire jour et à prévaloir, qui place la cause du tétanos, l'ens morbi, dans un contage extérieur, d'origine probablement tellurique. Nous ferons connaître plus loin les raisons et les preuves objectives qui militent des aujourd'hui en faveur de cette théorie.

Mais avant d'aborder cette question d'étiologie nous avons quelques explications à fournir. Ces explications sont relatives aux rapports existant entre les deux formes, médicale et traumatique, du tétanos. Ces rapports sont des plus etroits : au point de vue de la symptomatologie, nulle différence essentielle entre les deux formes morbides ; au point de vue de l'évolution et du pronostic, elle ne diffèrent que par des nuances, en ce sens que la forme spontanée évolue en général sons des formes plus bénignes que la forme traumatique; mais cette règle soussire des restrictions. Contre l'une et l'autre forme de tétanos on a propose et expérimenté, avec des succès variables, les mêmes remèdes, les mêmes médications. Les mêmes causes prédisposantes, dont la principale est l'exposition au froid humide, interviennent dans le développement de l'une et l'autre forme. Bref, la différence capitale, essentielle, qui les sépare, c'est que, à l'origine d'un cas de tétanos se rattachant à la forme traumatique, il y a une lésiot appréciable des parties superficielles ou profondes, tandis que, dans un cas appartenant à la forme dite spontanée, la recherche d'une semblable lesion reste infructueuse. L'analogie, dans les caractères cliniques, est si grande entre les deux formes, qu'il est arrivé souvent qu'on diagnostiquat de prime abord un cas de tétanos spontané en présence d'un malade chez lequel un examen minutieux de tous les commémoratifs révélait ensuite l'intervention d'un de ces traumatismes minimes auxquels le public n'attache qu'une importance médiocre et qu'il passe volontiers sous silence dans un interrogatoire incomplet.

Cela posé, on comprendra que nous nous abstenions de retracer la symptomatologie détaillée du tétanos, et de resaire la physiologie pathologique de cette maladie, ce qui, après l'étude complète que M. Mathieu a consacrée à ces deux chapitres dans l'article Tétanos chirurgical, nous exposerait à des redites incessantes et inévitables. Nous nous bornerons à nous appesantir sur la question étiologique, qui seule marque la ligne de démarcation entre les deux formes de tétanos. Nous discuterons principalement la question de savoir si le tétanos dit médical est une affection spontanée, dans le sens vulgaire du mot, ou s'il existe des raisons suffisantes pour en faire une maladie infectieuse imputable à un contage venu du dehors. Nous décrirons ensuite la symptomatologie sous laquelle évoluent habituellement les cas de tétanos médical. Nous indiquerons les points qui doivent guider le médecin pour établir le diagnostic différentiel entre le tétanos et certaines affections convulsivantes plus ou moins similaires ; mous examinerons d'une façon spéciale jusqu'à quel point on est autorisé à admettre que le tétanos affecte un pronostic plus bénin, quand il n'est pas consécutif au traumatisme. Enfin nous donnerons une énumération aussi complète que possible des nombreuses médications qui ont été proposées jusqu'à ce jour contre cette maladie.

ÉTIOLOGIE. Si on compulse les publications parues jusque dans ces derniers temps et où il est question du tétanos spontané, on constate que l'étiologie de cette affection se résume dans ces deux facteurs : l'exposition au froid, l'in-fluence du climat et de la race.

L'action du froid et surtout du froid humide se trouve notée dans presque toutes les observations de tétanos survenu indépendamment de tout traumatisme apparent. Cette influence joue d'ailleurs un rôle considérable comme cause prédisposante du tétanos traumatique, ainsi que l'a fait ressortir M. Mathieu dans l'article consacré à la forme chirurgicale de la maladie. L'exposition au froid et le rapport apparent qu'elle présente avec le développement du tétanos ont été notés par les malades dans un grand nombre de cas de tétanos spontané. Tantôt le sujet, se trouvant en sueur, a été exposé à une pluie battante, à un courant d'air, tantôt il a passé d'une atmosphère très-chaude dans une atmosphère froide, plus rarement il a été saisi de froid au sortir d'un bain, dans les vingt-quatre heures qui ont précédé l'apparition des premiers symptômes du tétanos, et alors le post hoc propter hoc s'impose à l'esprit du médecin et du vulgaire.

D'autre part, il est acquis que le tétanos spontané affecte une fréquence exceptionnelle dans certaines contrées, voire qu'il règne à l'état endémique dans quelques pays intertropicaux, en particulier dans les Antilles et à la Guyane : on a voulu faire de ce tétanos une forme spéciale, sous le nom de tétanos des

pays chauds. Il est à remarquer que cette fréquence effrayante du tétanos, dans les pays en question, n'est pas en rapport avec le degré de la chaleur. Les médecins de la marine, qui l'ont observé aux Antilles et à la Guyane, sont d'accord pour reconnaître que ce sont les brusques transitions de température, survenant dans des contrées humides, qui semblent créer cette prédisposition au tétanos. Il est bien entendu que la forme traumatique et la forme spontanée participent également à cette influence prédisposante du climat. On a voulu faire intervenir une influence de race, on a prétendu qu'aux Antilles, à la Guyane, les nègres étaient plus exposés aux atteintes du tétanos que les blancs. Nous dirons ce que cette opinion a de discutable. Enfin, on a constaté que, dans les pays chauds où le tétanos règne côte à côte avec les fièvres paludéennes, ces deux fléaux paraissent souvent associer leurs ravages dans le même organisme, qu'il résulte de cette alliance des formes mixtes, tenant à la fois de l'une et de l'autre affection.

Voilà à quoi se réduisent les notions étiologiques qu'on trouve dans les auteurs au sujet du tétanos spontané. Elles reposent sur des faits dûment observés, et qui paraissent inattaquables en présence du témoignage unanime des observateurs. Or, relativement à l'influence du froid, il vient à l'esprit une objection qui a été soulevée à propos de la plupart des maladies dites à frigore: Comment se fait-il que dans nos climats cette influence banale, quand elle s'exerce simultanément sur un grand nombre d'individus, n'engendre le tétanos que chez l'un ou l'autre à peine? Relativement à l'influence du climat, on peut se demander aussi pourquoi, étant donné un certain nombre de pays qui participent aux mêmes conditions météorologiques et sont exposés aux mêmes variations de température, le tétanos sévit endémiquement dans les uns et non dans les autres.

Les relations que le tétanos entretient avec la fièvre paludéenne dans certaines contrées, où les deux fléaux se font en quelque sorte concurrence au point de vue des ravages produits, étaient de nature à faire germer dans l'esprit l'idée d'une origine semblable. La fièvre paludéenne étant reconnue pour une maladie miasmatique, on pouvait se demander s'il n'en était pas ainsi du tétanos, ou pour le moins du tétanos des pays chauds. La même idée était venue à certains chirurgiens pour ce qui concerne le tétanos traumatique, devant l'impossibilité où l'on se trouvait et où l'on se trouve encore de résoudre, d'une façon satisfaisante, le problème étiologique et pathologique de cette affection, avec les causes si multiples qu'on lui assigne. Seulement, les chirurgiens, tout en reconnaissant que l'intervention d'un contage extérieur jetait pleine lumière sur l'étiologie du tétanos traumatique, ont repoussé l'origine miasmatique de cette affection en invoquant le manque de preuves à l'appui. C'est la conclusion à laquelle s'est arrêté M. Mathieu dans son article Tétanos chirurgical.

Or cette question de la nature miasmatique ou infectieuse du tétanos a fait l'objet de recherches expérimentales du plus haut intérêt, dont les résultats n'ont été publiés que tout récemment. Les conséquences qui en découlent s'appliquent indifféremment au tétanos traumatique et au tétanos spontané, et, comme les recherches en question ont été passées sous silence par M. Mathieu, nous croyons devoir en faire un exposé détaillé.

Nous disions un peu plus haut que, depuis longtemps déjà, l'idée de l'origine infectieuse du tétanos avait germé dans l'esprit de quelques chirurgiens. On trouvera des renseignements sur ce point spécial dans une revue critique publiée

ces temps derniers (mars 1886) par M. Ozenne. L'auteur de ce travail montre que la priorité de l'hypothèse qui fait du tétanos une affection infectieuse revient à Benjamin Travers fils. Le premier, Travers émit cette vue de l'esprit que les accidents du tétanos sont causés par la présence d'un agent tétanigène dans les vaisseaux du malade. Cette opinion fut adoptée par Richardson, par Panum, par le chirurgien allemand Rose et par Billroth, qui, dans son ouvrage bien connu de Pathologie generale chirurgicale, a écrit ces lignes: « Je considère cette affection (le tétanos) comme une maladie d'intoxication spécifique, sans cependant être en état d'apporter des preuves à l'appui de cette opinion ».

En 1869, la question entre dans une phase nouvelle. On cherche à obtenir par voie expérimentale les preuves de la nature infectieuse du tétanos. MM. Arloing et Tripier essaient d'inoculer le tétanos (traumatique) de l'homme à des animaux. Ils injectent dans les vaisseaux, à des lapins et à des chiens, du pus et du sang recueillis sur des cadavres de blessés morts du tétanos. Ces expériences n'ont donné que des résultats négatifs, et il en a été de même de celles qui ont consisté à injecter à un cheval sain du sang recueilli sur un cheval tétanique.

Même insuccès dans les expériences, beaucoup plus récentes (1882), de M. Nocart. Ces expériences ont été de deux espèces : dans une première série, M. Nocart a recueilli du liquide céphalo-rachidien sur un cheval qui avait succombé au tétanos après dix jours de maladie ; les échantillons de ce liquide ont été injectés dans la cavite rachidienne chez un bouc et un mouton, dans le tissu sous-cutané de la cuisse chez une chèvre, et dans le péritoine chez deux chats. Dans une autre série d'expériences, des inoculations ont été faites à deux chèvres avec des matières (liquide céphalo-rachidien, émulsion du bulbe rachidien) recueillies sur un cheval affecté du tétanos depuis cinq jours. Le résultat a été négatif sur toute la ligne; à noter que les animaux sont restés en observation pendant plus de six mois.

Tout autres ont été les résultats obtenus par Carle et Rattone en Italie, par Nicolaïer, Flügge et Rosenbach en Allemagne. Carle et Rattone, avant eu dans leur service d'hôpital un malade qui succomba aux symptômes du tétanos, après trois jours de maladie, profitèrent de l'occasion pour faire des inoculations sur des animaux. Selon toute apparence, le tétanos chez ce malade avait en pour point de départ une pustule d'acné siègeant au côté droit du cou et que le malade avait irritée en se grattant. La pustule et la zone d'infiltration avoisinante furent enlevées sur le cadavre avec des instruments rougis au feu. Une partie de la substance excisée fut mise dans de l'eau distillée et l'émulsion ainsi obtenue servit à faire des injections sous-cutanées à des lapins. L'examen microscopique avait démontré d'ailleurs que cette émulsion renfermait en nombre considérable des microbes de formes variées. Le nombre des animanx inocules a été de douze. La quantité de liquide injecté à chacun a été des deux tiers de la capacité d'une seringue de Pravaz ordinaire. Les injections ont été faites de preference dans les masses musculaires du dos, ou dans le tissu cellulaire qui avoisinait le neif sciatique préalablement mis à nu, deux fois dans le canal rachidien. Tons les ammaux, à l'exception d'un scul, ont présenté les phénomènes suivants : le troisième ou le quatrième jour après l'injection ils se montraient abattus et refusaient la nourriture qu'on leur donnait; de temps à autre, leurs membres étaient agités par du tremblement. Le lendemain, les muscles de la nuque étaient fortement contracturés; la respiration était péntile et accélérée, avec élévation de la température interne. l'endant cette période, qui avait une durée de trois à quatre jours, la moindre excitation, le moindre bruit, l'exposition à un courant d'air, suffisaient pour exagérer l'opisthotonos, pour produire la contracture aux membres et l'arrêt de la respiration. Les accès de contracture allaient en se rapprochant jusqu'à la mort des animaux. Une partie de l'émulsion conservée dans un vase clos stérilisé, maintenu à la température de 0 degré, conservait encore son activité pathogène au bout d'un mois. En poursuivant leurs expériences, Carle et Rattone ont réussi à transmettre le tétanos des lapins inoculés précédemment à deux autres lapins; comme matière à inoculation, ils ont utilisé des fragments de substance nerveuse excisés sur des nerfs compris entre le rachis et la pigûre d'inoculation chez un des animaux de la première série d'expériences. Les inoculations faites avec du sang recueilli sur des animaux affectés de ce tétanos expérimental ont été négatives. Il en a été de même des expériences de contrôle, consistant à injecter à d'autres lapins, au nombre de huit, des matières septiques: les animaux sont tombés malades, cela est vrai, mais n'ont présenté ni la contracture des muscles de la nuque et du dos, ni cette exagération si marquée du pouvoir excito-moteur, ni aucun trouble de la respiration.

Vers la même époque (1884), Nicolaïer a fait connaître les résultats d'expériences consistant à injecter sous la peau à des lapins et à des cobayes de la terre végétale; les résultats qu'il a obtenus se résument en ceci : qu'il existe dans la terre végétale des micro-organismes (bacilles) qui, en pénétrant dans une plaie profonde pratiquée à des souris, des lapins, ou à des cobayes, communiquent à ces animaux un tétanos mortel. Les spores de ces bacilles paraissent être trèsrépandues dans les couches les plus superficielles du sol, car, sur dix-huit échantillons de terre recueillis à Gottingue et ayant servi à des inoculations. douze ont donné des résultats positifs. Il en a été de même encore pour les inoculations qui ont été faites avec de la terre recueillie sur la voie publique, dans les rues de Berlin, de Leipzig, de Wiesbaden, et conservée pendant plusieurs années. La symptomatologie de ce tétanos expérimental dissérait suivant le siège del'inoculation, occupant tantôt le membre supérieur, tantôt le membre inférieur du côté de la pigure; cela au début: car, au bout de quelques heures, la contracture s'étendait au membre homologue du côté opposé, puis aux muscles du troc et de là à l'autre paire de membres. Pendant la période d'état de ce tétanos, les muscles extérieurs étaient par moments agités de spasmes cloniques, qui survenaient spontanément ou sous l'influence de la moindre excitation. Presque toujours les animaux ont succombé. En recueillant un peu de pus au siège de la piqure pour l'inoculer à des animaux de la même espèce, Nicolaier a réneu encere à développer les mêmes accidents, preuve que ce tétanos expérimental est transmissible d'un animal à l'autre. Ce tétanos de seconde génération présente quelques caractères particuliers, à savoir une durée d'incubation plus courte (de quinze à vingt heures), une evolution plus rapide, une gravité plus grande.

D'autre part, les échantillons de terre, qui possédaient au plus haut degré l'apitude à développer le tétanos expérimental, perdaient toute activité pathogène après avoir été exposés pendant une heure à une température de 190 degrés rentigrades. Cette circonstance et le fait de la durée relativement considérable de la période d'incubation ont fait supposer à Flügge et à Nicolaïer que ce tétanos réprimental n'était pas une intoxication causée par un poison chimique, mais une infection engendrée par un micro-organisme pathogène. Les recherches microscopiques, entreprises en vue d'élucider cette question, ont démontré que

le pus recueilli au siège des piqures d'inoculation était très-riche en micrococques et en bacilles de formes très-variées, qu'une espèce de bacilles s'y montrait d'une façon constante et prédominait, dans quelques cas, de la façon la plus manifeste. Ces bacilles sont très-grèles, très-allongés, un peu plus longs et un peu plus épais que les bacilles de la septicémie des souris (Koch). La meilleure manière de les mettre en évidence est de les colorer avec de la fuclisine. Ils ont été rencontrés également dans l'épaisseur des parois de la pochette formée par la piqure d'inoculation, et ils pénétraient plus avant dans le tissu cellulaire circonvoisin que les autres micro-organismes pyogènes; dans l'un ou l'autre cas, leur présence a même été constatée dans la gaîne du nerf sciatique et dans la moelle. On s'explique ainsi pourquoi les inoculations faites avec du sang, des particules de foie, de rate, de muscles, de peau, de nerfs, de moelle, ont donné des résultats très-incertains, contrairement à ce qui avait lieu avec le pus; sur 39 inoculations faites avec du sang ou des particules d'organes indiqués ci-dessus, 11 seulement ont été suivies de l'apparition des symptômes du tétanos, avec terminaison mortelle, tandis que, sur 88 inoculations faites avec du pus, 64 ont abouti à un tétanos mortel.

Les tentatives faites au laboratoire de Gottingue pour obtenir des cultures pures du microbe pathogène du tétanos expérimental se sont heurtées à de grandes difficultés. Les ensemencements faits à la surface des plaques de gélatine de culture, à la température ordinaire de la chambre, ont échoué. Les résultats ont été meilleurs avec les ensemencements faits dans la profondeur de sérum sanguin coagulé et maintenu, pendant deux ou trois jours, à la température du four à incubation; mais les îlots de microbes, qui se formaient dans ces conditions, renfermaient toujours, à côté des bacilles longs et grêles considéres comme spécifiques, d'autres micro-organismes. Néanmoins les inoculations faites avec ces cultures à des lapins, à des souris, à des cobayes, ont donné des résultats positifs; même avec des produits de culture de septième génération, il a été possible de provoquer le tétanos expérimental, et en inoculant des quantités très-minimes de sérum (1/2 à 1 goutte de sérum chez les souris), la durée d'incubation était très-courte et les accidents d'une grande gravité.

Rosenbach (de Gottingue) est arrivé à des résultats qui sont en parfaite harmonie avec ceux de Flügge et de Nicolaier. Les expériences de Rosenbach ont été faites à l'occasion d'un cas de tétanos survenu à la suite d'une gelure des pieds qui avait occasionné la gangrène aux pieds et à une partie des jambes. Quatre semaines plus tard, le malade avait été pris des symptômes du tétanos qui l'emporta le leudemain de son entrée à l'hôpital. Une ligne de démarcation très-nette séparait la zone de mortification des parties saines de la plaie. Au niveau de cette ligue il s'était fait une suppuration assez marquée. Une heure après la mort du sujet, Rosenbach recueillit sur le cadavre des fragments de chair de l'un des pieds, là où les tissus n'étaient pas encore envahis par la putréfaction. Il inocula ces particules de tissus mortifiés, sous la peau de la cuisse, à deux cobayes. Le lendemain, les deux animaux présentaient une contracture très-intense des muscles; tous les deux ont péri dans le courant de ce même jour. D'autres inoculations, faites avec des particules de tissus recueillies à une certaine distance du point qui avait fourni les premiers matériaux d'inoculation, ont éte pratiquées sur d'autres animaux sans résultat. Par contre, Rosenbach a réussi à développer le tétanos expérimental à plusieurs séries successives de cobayes, puis à des souris, en inoculant une première série d'animaux avec les

produits morbides provenant des deux premiers cobayes. Il a constaté une similitude parfaite, dans la symptomatologie de ce tétanos expérimental, entre ses expériences et celles de Nicolaïer : l'évolution du tétanos était en rapport avec le siège de l'inoculation. Quand celle-ci était faite à l'un des membres postérieurs, après une période d'incubation de douze heures, l'animal devenait rigide et se recourbait du côté de la pigûre. La raideur tétanique envahissait bientôt le membre postérieur homologue; les griffes étaient écartées l'une de l'autre, le dos du pied porté en dehors. La contracture s'étendait successivement au membre postérieur du côté opposé, aux muscles du dos (cyphose de la colonne vertébrale), aux pattes de devant, aux muscles masticateurs; le moindre attouchement déterminait un paroxysme tétanique. La respiration, d'abord pénible et ralentie, devenait de plus en plus superficielle; l'animal succombait dans l'espace de vingt-quatre heures. Les choses se passaient disséremment quand l'inoculation était faite au membre antérieur: d'abord, le membre avoisinant derenait immobile, puis il était fixé dans l'extension et la pronation par la rigidité tétanique; en même temps survenait du trismus. La raideur tétanique s'étendait de proche en proche du côté de la piqure; au bout de dix-huit heures, toute cette moitié du corps était incurvée en demi-cercle; les animaux succombaient au bout de vingt-quatre heures environ. Chez le cobaye, les choses se passent à peu près de la même façon que chez le lapin, si ce n'est que la période d'incubation est plus longue (vingt-quatre à trente-six heures) et que les couvulsions cloniques généralisées affectent une plus grande violence. Rosenbach, dans les considérations qu'il a fait valoir pour établir l'analogie de ce tétanos expérimental avec le tétanos de l'homme, a insisté sur ce que, dans ce dernier cas, la symptomatologie est notablement différente suivant que le tétanos est consécutif à une plaie de tête ou à un traumatisme intéressant les membres. Quant à mettre la raideur tétanique qui constitue le phénomène essentiel de ce tétanos expérimental sur le compte d'une névrite ascendante, comme on pourrait être tenté de le faire, c'est une objection qui tombe devant les résultats négatifs des recherches de Nicolaïer et de Rosenbach sur les nerss des animaux qui ont serni à leurs expériences. Enfin, en ensemençant les produits morbides recueillis sur les animaux qui avaient succombé au tétanos expérimental, Rosenbach a réussi également à isoler un bacille qu'il considère comme le bacille spécifique du tétanos. Les cultures pures de ce bacille inoculées à un animal développent en peu de temps des accidents tétaniques d'une extrème violence. Une sois, Rosenbach a retrouvé ce bacille dans la moelle d'un animal qui avait été inoculé du tétanos.

On ne saurait nous en vouloir d'être entré dans des détails aussi circonstanciés au sujet de ces récherches expérimentales. Nous donnons les résultats qu'elles unt fourni pour ce qu'ils valent. Il est évidemment nécessaire de les soumettre à un contrôle minutieux et répété, avant d'être en droit de conclure que la preuve est faite de la nature infectieuse du tétanos, spontané ou traumatique. Mais, puisque les choses en sont là, puisqu'on n'est plus en situation d'objecter que toute les tentatives faites pour démontrer l'origine infectieuse du tétanos ont abouti à un résultat négatif, c'est le cas de bien faire ressortir combien cette conception serait en harmonie avec les autres données qui ont cours sur l'étiologie du tétanos.

Cette affection, qu'elle soit spontanée ou consécutive à un traumatisme, se développe presque toujours sous l'influence apparente du froid ou, pour mieux

dire, d'une brusque transition du chaud au froid. La même chose s'observe à propos d'autres maladies infectieuses ou miasmatiques, et, au point de vue des influences météorologiques, on peut mettre le tétanos en parallèle avec la fièvre intermittente. Ce parallèle paraît d'autant mieux justitié qu'on voit les deux maladies, tétanos et fièvre intermittente, sévir côte à côte dans les même parages, s'associer et se combiner chez un même sujet. S'il était prouvé que le tétanos, comme la fièvre paludéenne, est engendré par un contage venu du dehors, tout en laissant à l'influence de la race le rôle, évidemment restreint, qui peut lui revenir dans le développement de cette maladie, on comprendrait pourquoi celle-ci présente une distribution géographique peu conciliable avec l'hypothèse qui en faisait une maladie à frigore. On s'expliquerait pourquoi, chez des sujets appartenant à une même race, à une même nationalité, le tétanos traumatique, sévissant sur les blossés d'une armée, a été fréqueut ou rare, suivant que le théâtre de la guerre se trouvait être dans un pays ou dans un autre. Enfin, cette théorie cadrerait avec les observations déjà nombreuses faites par des chirurgiens, à différentes époques, et qui semblent établir la contagiosité du tétanos traumatique. Les principaux des faits de cette nature ont été réunis par M. Ozenne dans son travail dejà cité. Ceux qui ont été publiés par MM. Th. Anger et Polaillon sont particulièrement intéressants, mais nous ne crovons pas devoir insister davantage. Avant de terminer ce qui a trait à l'étiologie du tétanos, nous rappellerons seulement que la croyance à un rapport entre le développement de la forme traumatique de cette affection et une infection de la plaie remonte à une époque très-éloignée. Itans son article si plein d'éradition, M. Mathieu mentionne que dejà A. Paré entrevovait dans les modes vicieux de pansement une des causes de développement du tétanos. Il cite l'opinion de Rose affirmant a qu'il est bien rare qu'en ne puisse attribuer l'intervention du tétanos à quelque faute commise dans la direction du pansement ». D'après notre ami P. Reclus (Manuel de pathologie externe, p. 86), c'est également l'opinion de Coonner et celle de Lister, qui, depuis qu'il emploie le pansement antiseptique, n'a observé que deux cas de tétanos dans l'espace de six ans, tous les deux se rapportant à des blessés porteurs de plaies septiques. Récemment, nous avons eu connaissance d'une note publice par un journal étranger, dans laquelle il était dit que, depuis l'adoption du pansement antiseptique pour le traitement de la plaie ombilicale, dans une clinique d'accouchements en Danemark, la forme connue sous le nom de trismus des nouveau-nes, qui jusque-là faisait des ravages effravants, avait complétement disparu. Une observation du même genre a été faite, il y a déjà assez longtemps, par Bajon à la Guvane. Bajon avait cru devoir attribuer la fréquence du tétanos chez les nouveau-nes des négresses à ce que, faute de soins et par le fait de la malpropreté, la plaie ombilicale devenuit infectieuse, et il vit en effet la maladie diminuer dans des proportions notables, à la suite de l'emploi de pansements méthodiques.

Des expériences nouvelles ne manqueront pas de nous renseigner, dans un avenir prochain, sur la valeur de la théorie infectieuse du tétanos.

Symptomatologie. La symptomatologie du tétanos spontané ne diffère pas, dans ses traits essentiels, de la symptomatologie du tétanos traumatique; on peut dire cependant que, d'une façon générale, la période d'incubation est plus courte, l'évolution de la maladie plus lente, et l'intensité des accidents moindre que dans la forme chirurgicale.

C'est en général vingt-quatre beures, au plus quarante-huit heures après, que

le malade a subi l'influence de la cause occasionnelle, que se développent les premiers symptômes de la maladie. Ceux-ci consistent en un malaise général plus ou moins prononcé, un léger mouvement fébrile (température ne dépassant pas sensiblement 38 degrés), avec rigidité douloureuse des muscles de la nuque, qui éveille le plus souvent dans l'esprit du médecin l'idée d'un rhumatisme musculaire; cette raideur cervico-dorsale s'accompagne d'une certaine difficulté pour ouvrir la bouche, prélude d'un autre symptôme dont la constatation a une valeur tout à fait pathognomonique : nous voulons parler du trismus. En même temps qu'apparaît la contracture la raideur tétanique des muscles de la région cervico-dorsale va en s'accentuant; il en résulte que la tête se renverse en arrière, par suite de l'incurvation de la nuque. Cette attitude et le rictus sardonique dù à ce que les commissures sont retirées en arrière, par suite de la contracture des muscles de la face, le resserrement des mâchoires, qui donne à l'expression de la face du malade une certaine ressemblance avec le chien (spasme cynique), ce sont là des caractères qui ne laissent aucun doute sur la véritable nature de l'affection dans l'esprit d'un médecin éclairé.

Des muscles de la région cervico-faciale la contracture tétanique envahit progressivement les muscles du tronc et des membres. Par suite, le malade n'est pas seulement fixé dans une complète immobilité par le despotisme absolu de la puissance spinale, suivant l'expression pittoresque du professeur Jaccoud; la contracture des muscles du thorax entraîne des difficultés de la respiration dont le rethme se ralentit et qui bientôt n'est plus entretenue que par le jeu du diaphragme, en même temps que la rétraction des muscles abdominaux entrave le fonctionnement des viscères.

Nous n'entrerons pas dans la description détaillée des diverses attitudes qu'on observe dans les cas de tétanos de l'une et l'autre forme, et qui résultent de la prédominance de la contracture dans tel ou tel groupe de muscles. Pour éviter des redites, nous renvoyons aux détails donnés à ce sujet dans l'article Tétanos chierractal (p. 775). Nous rappellerons seulement qu'on a donné le nom d'opisthotonos à l'attitude qui résulte de la contracture prédominante des extenseurs et dans laquelle le corps, soulevé en arc à convexité supérieure, ne s'appuie plus que sur les talons et l'occiput; il y a emprosthotonos, quand la contracture l'emporte dans les fléchisseurs, et pleurosthotonos, quand la contracture est prédominante dans les muscles d'une moitié du corps, par suite de quoi cette moitié est incurvée en arc à convexité dirigée du côte opposé; enfin que, dans certains cas très-rares, la contracture affecte une intensité égale dans les muscles antagonistes, imprimant aux masses musculaires une rigidité telle qu'on peut soulever le corps d'une pièce, comme une barre de fer.

La contracture tétanique peut frapper l'un ou l'autre muscle de l'œil, d'où resulte du strabisme, phénomène assez rare, auquel on a attaché une signification pronostique de mauvais augure. Il est beaucoup plus fréquent que la confracture affecte les sphincters de l'anus et de la vessie, ce qui entraîne une constipation opiniatre et de la rétention d'urine. Au contraire, quand les sphincters sont épargnés, il arrive que des évacuations involontaires se produisent au mouent des paroxysmes tétaniques, par suite de la contracture violente des muscles abdominaux. Cette contracture des muscles abdominaux peut atteindre un degré tel, qu'il en résulte des hernies, ainsi que M. Arnoult en a rapporté un etemple (obs. n° 2) dans sa thèse inaugurale (1877).

Comme autres symptômes qui ont été mentionnés d'une facon spéciale dans

•

. .

• •

observations de tétanos spontané ou traumatique, qui ont donné lieu à une autopsie, se divisent en deux classes : celles où à l'aide des moyens d'investigation les plus parfaits il a été impossible de déceler des lésions appréciables des centres nerveux, sous le microscope et à l'œil nu; celles où l'on a constaté des altérations des centres nerveux, principalement de la moelle, altérations qui variaient depuis la simple hypérémie jusqu'à l'inflammation avec ou sans ramolissement. Il y a là, entre ces deux catégories de faits, une contradiction choquante qu'il semble difficile de pouvoir dissiper au premier abord, et pourtant un des plus récents cas de tétanos avec myélite, constatée avec le secours du microscope a inspiré à un des histologistes les plus compétents de cette époque, M. Schultze (de Heidelberg), une critique qui fait tomber en partie la contradiction que nous venons de signaler. L'observation est celle de M. Aufrecht, dont il a été question dans l'article de M. Mathieu (p. 748). Il s'agissait d'un cas de tétanos qui se termina par la mort après deux jours de durée. L'examen histologique des pièces provenant de la moelle du sujet sit découvrir à M. Ausrecht, une atrophie des cellules ganglionnaires dans les portions cervicale et dorsale de la moelle, avec infiltration de granulations de teinte foncée et de granulations pigmentaires dans la substance grise. A l'avis de M. Aufrecht, ces granulations s'étaient échappées des cellules ganglionnaires pour faire irruption dans les tions avoisinants. Les cellules ganglionnaires de la portion cervicale présentaient une teinte rosée, elles ne renfermaient pas de pigment, elles étaient dépourvues de noyaux et de prolongements, toutes choses qui, aux yeux de M. Aufrecht, étaient des traces d'une infiltration parenchymateuse dont le tétanos avait été l'expression symptomatique. Il y avait tout lieu de croire que la lésion avait été primitive, puisque la maladie n'avait duré que deux jours. Or, ce qui a précisément provoqué l'étonnement chez M. Schultze, c'est cette circonstance qu'une inflammation suraigue ait pu aboutir à une destruction complète de voies spinales sans engendrer la moindre trace de paralysie. Voici la critique que M. Schultze a faite de l'observation de M. Aufrecht. Ce dernier a examiné ses préparations dans de la glycérine; chacun sait qu'en procédant de la sorte les cellules ganglionnaires se présentent avec des contours très-peu nets, et que leurs prolongements surtout échappent sacilement aux yeux de l'observateur. C'est pour la même raison qu'Aufrecht n'a pas trouvé de noyaux dans les cellules des colonnes de Clarke et dans les cellules ganglionnaires des cornes postérieures du renslement lombaire. En considérant les cellules ganglionnaires des portions cerricale et lombaire comme étant en état d'atrophie, Aufrecht aurait simplement méconnu ce détail que dans la portion cervicale ces cellules ont des Proportions beaucoup moindres que dans la portion lombaire, et que dans la portion dorsale elles sont encore plus petites et plus disséminées.

Après cette critique, Schultze a fait savoir qu'il avait eu l'occasion de pratiquer l'examen histologique dans quatre nouveaux cas de tétanos; les résultats qu'il avait constatés dans un certain nombre d'autres cas de tétanos avaient fait l'objet d'un mémoire antérieur (Archiv für klin. Medicin, 1877, t. XX, p. 383). Dans lous ces cas, l'examen histologique pratiqué avec le soin le plus minutieux n'a fait découvrir aucune trace de myélite aiguë; partout les cellules ganglionnaires de la moelle présentaient leur aspect normal, en particulier dans le segment cerical et dans l'épaisseur des noyaux du trijumeau. Schultze a soin d'ajouter que les noyaux et les prolongements de ces cellules ne devenaient bien visibles qu'après avoir été colorés à l'aide du carmin. Un de ces quatre cas offre une

importance toute particulière. Il est relatif à un homme qui reçut un coup de fouet sur l'œil droit et sut afsecté d'une panophthalmie. Au bout d'une semaine, cet homme fut pris des symptômes du tétanos, et cette maladie l'emporta en l'espace de quinze jours. Dans l'intervalle, il s'était développé une ophthalmie sympathique de l'autre œil. A l'autopsie, on trouva, des deux côtés une névrite ascendante, s'étendant de l'œil jusqu'au trou optique; avec cela. intégrité parfaite du nerf sur son trajet intra-crânien ainsi que du chiasma. Ni méningite, ni myélite, comme il a déjà été dit. Voilà donc un cas de tétanos consécutif à un traumatisme qui avait entraîné à sa suite une névrite ascendante, sans altération matérielle des centres nerveux et de leurs enveloppes. Ce sait et les trois autres qui l'accompagnent viennent s'ajouter à la série des observations de tétanos sans lésions histologiques des centres nerveux, énumérées par M. Mathieu, tandis que la critique qui les précède est propre à faire voir qu'on a pu prendre pour les traces d'une myélite un aspect des cellules ganglionnaires de la moelle exclusivement attribuable à l'emploi d'une technique défectueuse. Tout cela vient à l'appui de l'opinion de notre maître Vulpian, qui considère le tétanos comme résultant d'une irritation de la moelle qui ne laisse à sa suite aucune trace appréciable. Autrement dit, le tétanos est une affection purement dynamique, sine materià.

Diagnostic. A ses débuts, lorsque les paroxysmes sont séparés par des intervalles bien francs, le tétanos pourrait à la rigueur prêter à confusion avec la forme grave de la tétanie. La confusion ne saurait en tout cas être de longue durée. Le début par les muscles de la nuque et les muscles masticateurs, le facies si caractéristique, le mode d'extension de la contracture, la douleur qui l'accompagne, et surtout cette énorme exagération du pouvoir excito-moteur qui fait que, dans l'intervalle des attaques, la plus minime excitation périphérique réveille la contracture en son plein, les attitudes si particulières que l'on observe dans le tétanos, sont autant de caractères qui différencient nettement cette affection de la tétanie. Celle-ci possède d'ailleurs un certain nombre de signes qui n'ont pas été observés dans les cas de tétanos vrai : tels le signe de Trousseau, le signe de Weiss, les modifications de la contractilité électrique sur lesquelles nous nous sommes longuement étendu dans notre article Tétanie.

Une autre confusion que l'on pourrait être exposé à commettre au début, c'est de prendre un cas de tétanos naissant pour une méningite envahissante; cela s'applique surtout à la méningite cérébro-spinale épidémique. Dans les deux cas, on observe de la raideur de la nuque. Mais dans le cas d'une méningite la sièvre est en général plus vive, on observe facilement des ascensions thermiques qui dépassent 40 degrés; s'il se développe bien des crampes tétaniformes partielles, on n'observe par contre ni le trismus, ni le rire sardonique, ni le spasme cynique. La crampe sait rapidement place à la paralysie. Il n'y a pas non plus cette exagération colossale du pouvoir excito-moteur. Au lieu de douleurs dans les muscles convulsés, on observe communément de l'hyperesthésie cutanée. Enfin, tandis que, dans le tétanos spontané, les sonctions cérébrales restent intactes jusqu'à la période ultime, dans les méningites, les sonctions intellectuelles ne tardent pas à se troubler.

L'hystérie convulsive, avec sa phénoménalité polymorphe, simule parfois, dans une certaine mesure, le tétanos. Hammond en cite deux exemples, entre autres celui d'une dame qui était sujette à des spasmes hystériques. Ceux-ci se reproduisaient à des intervalles assez rapprochés, et pendant les attaques les mâchoires

se serraient convulsivement au point d'entraver la déglutition; le corps se renversait en arrière, de façon à simuler l'opisthotonos. Mais de telles crises, comme le fait remarquer Hammond, se distinguent facilement du tétanos par leur caractère transitoire, par les phénomènes précurseurs qui sont bien différents des prodromes du tétanos, par la coexistence de quelque autre de ces manifestations (anesthésie, douleur ovarienne, boule, clou hystérique, etc.), qui sont de règle chez les hystériques, par la connaissance des commémoratifs.

Cette recherche des commémoratifs ne devra jamais être négligée dans un cas de convulsions tétaniformes subit, lorsqu'il y a lieu de soupçonner une intoxication aiguë par la strychnine. A défaut de renseignements affirmatifs fournis par le malade ou son entourage, à défaut de preuves formelles de l'empoisonnement, certains caractères sont de nature à faire distinguer le tétanos strychnique du tétanos vrai. Dans le cas d'un empoisonnement, la contracture tétanique débute par les membres et envahit les autres muscles de bas en haut, de telle sorte que le trismus se développe en dernier lieu. Dans les cas de tétanos, c'est l'inverse qu'on observe. Dès le début, cette exagération colossale du pouvoir excito-moteur, qui se révèle par un paroxysme de contracture, au moindre attouchement, au moindre frôlement de la peau, est à son summum dans les cas de strychnisme aigu, contrairement à ce qui se voit dans les cas de tétanos; les paroxysmes de contracture atteignent d'emblée une violence extrême, mais ils sont séparés par des intermissions franches. En un espace de temps assez court, ces accidents aboutissent à la guérison ou se terminent par la mort. Ensin, caractères importants, qui manquent dans les cas de tétanos, l'empoisonnement aigu par la strychnine s'accompagne toujours d'un certain degré de prurit cutané, souvent de troubles gastriques avec ou sans vomissements, et, quand la termimaison sera satale, il survient du délire à la phase terminale.

D'après Hammond, le diagnostic différentiel serait plus difficile à faire entre le tétanos vrai et l'empoisonnement lent par la strychnine. Quand le toxique a été administré à petites doses, à des intervalles relativement assez longs, les traits différentiels des deux affections s'effacent, dit Hammond. A vrai dire, un interrogatoire minutieux est propre à mettre en lumière des caractères dissérentiels très-tranchés entre la forme aigue et la forme lente de l'empoisonnement strychnique. Avant la phase tétanique, il s'en produit une autre, durant laquelle éclatent toute sorte de signes révélateurs de l'exagération du pouvoir réflexe : des seconsses convulsives et fulgurantes traversent les membres, spontanément ou sous l'influence de la moindre excitation. Les muscles de la vie animale (larynx, œsophage, pénis, etc.) participent à ces convulsions. Le sujet accuse une sensation de strangulation, de la dysphagie, il est tourmenté par des érections incommodes, il est en proje à une inquiétude des plus pénibles, un serrement dans les tempes. Les pupilles sont dilatées; le champ visuel est de temps en lemps traversé par des éclairs, et ce phénomène peut acquérir une intensité telle que les malades le comparent à un feu d'artifice. Enfin il arrive quelquefois que les malades voient les objets en vert. Voilà tout un ensemble de manifestations prémonitoires étrangères au tétanos. En tout état de cause, la recherche du poison sera de nature à lever tous les doutes relatifs à l'origine toxique de la maladie.

Le professeur Brouardel (communication orale) nous a raconté un fait trèscurieux où la dilatation pupillaire le mit précisément sur la voie du diagnostic. Il s'agissait de plusieurs personnes qui, en plein repas, furent prises de convulsions tétaniques. Un médecin mandé en toute hâte fit appeler M. Brouardel consultation. Frappé de ce fait que tous les malades avaient la pupille fortement dilatée, il songea immédiatement à un empoisonnement par la strychnine. On manger à un chien des aliments suspects, ce chien succomba avec les symptômes du strychnisme, et à la preuve de l'empoisonnement vinrent s'ajouter les aveus d'une domestique coupable.

Sous le nom de crampe masticatoire de Romberg, on a décrit une contracture limitée aux muscles masticateurs, qui se développe sous l'influence du froid de diverses affections des centres nerveux (méningite de la base), de la dentation, des vers intestinaux, etc.

La distribution de la contracture qui reste étroitement liée aux masticateurs l'absence de cette exagération du pouvoir réflexe qui est constante dans les ca de tétanos, sont suffisants pour établir le diagnostic.

Pour ce qui est d'une confusion possible entre le tétanos et la rage, ellimplique une ignorance grossière des traits différentiels de ces deux maladies et nous nous dispenserons d'y insister davantage.

Cependant Brouardel rapporte une observation de Sabatier, relative à un homme qui se plaignit, quatre jours après s'être cassé la jambe, d'un resserre ment des màchoires, d'une constriction de la poitrine et de dissiculté de respirer. Les muscles du cou et du bas-ventre étaient contractés; cet homme non-seulement ne pouvait rien avaler, mais manifestait pour les poissons une aversion qui eût pu donner le change et faire croire à l'hydrophobie rabique. « On doit se souvenir, ajoute Brouardel, que le tétanos paraît du troisième au dixième jour après la blessure (Romberg), que la rage apparaît de la troisième à la huitième ou douzième semaine, que de plus les accès toniques de convulsions accompagnent les accès de rage et cessent dans leur intervalle, qu'il n'en est pas de même dans le tétanos, que le trismus signe du début du tétanos manque dans la rage ou est passager; on arrivera, en général, assez facilement à distinguer ces deux maladies. Ajoutons que, si l'hyperesthésie et l'élévation de température sont communes au tétanos et à la rage, la différence essentielle de ces deux maladies se trouve dans l'étendue de la sphère convulsive. Au début surtout, les spasmes toniques de la rage sont limités dans la zone innervée par le bulbe et la moelle cervicale, les convulsions du tétanos sont générales et portent sur les muscles soumis à la volonté, sur ceux des membres ».

Proxostic et Terriraison. Le tétanos dit spontané passe en général pour avoir une gravité moindre que le tétanos traumatique. Cependant cette opinion de la presque unanimité des auteurs a été contredite l'une ou l'autre fois.

Voici un document de publication récente, qui jettera quelque lumière sur cette question controversée. D'après le Compte rendu de l'état sanitaire de l'armée allemande, pendant la guerre de 1870-1871, le nombre total des cas de tétanos traumatique traités dans les ambulances et dans les hôpitaux allemands s'est élevé à 321, dont 21 seulement se sont terminés par la guérison. Proportion de mortalité: 90,5 pour 100. Le nombre des cas de tétanos rhumatismal a été de 16 dont 11 ont guéri; proportion de mortalité: 51,25 pour 100.

Quoi qu'il en soit, la forme non traumatique du tétanos comporte d'ordinaire un pronostic assez sombre et, suivant la remarque de Jaccoud, les cas de guérison sont assez rares pour qu'on les enregistre comme des succès exceptionnels.

En fait de caractères impliquant un pronostic particulièrement grave, on a signalé : l'apparition d'un strabisme, si léger qu'il soit ; des accès d'asphyxie

sarvenant dans les premiers temps de la maladie, à l'occasion de chaque ten-La Live de déglutition; l'hyperthermie, une rapidité excessive du pouls, l'évolu-La on aiguë de la maladie et la succession rapide des paroxysmes. D'après Hamcond, quand la maladie dure au delà de huit jours, la mort serait exceptioncolle. Cette opinion nous paraît exagérée.

Ce qui n'est pas contestable, c'est que pour la forme spontanée comme pour la forme traumatique du tétanos la terminaison mortelle est de règle. La mort survient par des mécanismes très-divers : ainsi, dans les premiers temps de la maladie, ce qui est rare dans nos climats, par suite de l'extension de la contracture au diaphragme qui, à un moment donné, entretient seul le jeu de la respiration. Quand les malades succombent à une période plus avancée, ce qui est le cas habituel, c'est presque toujours du fait de l'épuisement nerveux causé par le redoublement des paroxysmes, ou du fait de l'inanition. Comme dans la forme traumatique, on observe ici l'élévation post mortem de la température rectale, phénomène dont l'interprétation a excité la sagacité de bon nombre de cliniciens et de physiologistes. Nous renvoyons à l'article Tétanos Chirurgical pour l'esposé des diverses théories qui ont été proposées.

TRAITEMENT. On a employé contre le tétanos médical les mêmes remèdes que contre le tétanos chirurgical; les résultats obtenus ont été tout aussi variables et le succès des médicaments réputés efficaces aussi inconstant. Une étude complète de ces remèdes a été faite à propos du tétanos chirurgical.

Dans les lignes qui vont suivre, nous nous bornerons à indiquer les médications qui nous paraissent dignes d'une mention spéciale.

On a essayé contre le tétanos toute la série des médicaments qui passent pour exercer sur le système nerveux une action sédative ou stupésiante. En tête de cette liste se place le chloral, dont l'emploi dans le traitement du tétanos remonte à une époque peu éloignée, par la raison bien simple que la découverte de celle substance est de date récente. Le prosesseur Verneuil, en France, a sait au chloral la réputation du médicament le plus essicace contre le tétanos; cette réputation a été et est encore fort discutée. Nous ajouterons que les faits pour et contre, sur lesquels s'appuient les opinions contradictoires relatives à la valeur du chloral dans le traitement du tétanos, se rapportent surtout à la forme traumatique. Il est dès lors très-dissicile de dire au juste ce que vaut le médicament dans le traitement du tétanos spontané; cela d'autant plus que, à l'idée de beaucoup d'auteurs, cette forme de tétanos guérit indifféremment par toutes sortes de remèdes, en tant qu'elle est curable. Nous serons remarquer toutesois que le chloral passe à juste titre pour l'antidote par excellence de la strychnine; cette considération milite à priori en saveur de l'emploi du chloral dans le traitement du tétanos, étant donné l'étroite analogie qui existe entre symptômes de cette maladie et ceux de l'empoisonnement strychnique. Le mode d'administration est le même que celui qui a été cité plus haut pour le tétanos chirurgical. Nous renvoyons, pour ce qui a trait à l'étude de l'antagoaisme du chloral et de la strychnine, aux belles leçons de Vulpian sur l'Action Physiologique des substances to riques et médicamenteuses.

Le bromure de potassium a été employé seul, ou associé au chloral en potion ou en lavements; ce que nous venons de dire du chloral peut également s'appliquer au bromure de potassium, et bien plus encore aux inhalations de chloro-forme, dont l'action est toujours passagère.

Les inhalations de chlorosorme ont aussi été associées au chloral administré

en lavements contre le tétanos médical et le tétanos traumatique. M. Gardarianu, dans sa thèse, mentionne un certain nombre de cas de guérison obtenus avec ce traitement mixte par Deutan (de Leicester), par Tussinell, par Hayd, par Santiaros, par N. Parvin, par Baker et par Roulin, qui put tenir un ensant de deux ans huit heures de suite sous l'influence du chlorosorme.

L'opium et son alcaloïde soporifique, la morphine, ont été également préconisés contre le tétanos. L'efficacité curative de l'opium nous paraît des plus douteuses; son utilité contre l'élément douleur n'est pas contestable, elle es d'autant plus précieuse que nous possédons dans l'emploi des injections sous cutanées de morphine un moyen d'une grande rapidité d'action pour assoup i les douleurs. L'opium ou la morphine administrés à fortes doses offrent ce avantage de procurer aux tétaniques un peu de sommeil, c'est-à-dire une rémission momentanée de tous les accidents. A ce titre, l'opium, en combattant l'élément nerveux, peut favoriser une terminaison heureuse. Dans certains pays chauds où le tétanos sévit à l'état endémique, le remède le plus employé contre cette maladie est l'ammoniaque. M. Mac-Oliffe (1866) a exposé, dans sa thèse inaugurale, les résultats qu'il a obtenus avec cette médication dans les îles de la Réunion et de Mayotte.

Le chanvre indien a été préconisé surtout par les médecins et les chirurgiens américains. Cowling, qui a employé ce remède dans 25 cas de tétanos (traumatique ou non traumatique), a obtenu 64 pour 100 de guérisons. Hammond a également obtenu des succès en combinant l'administration interne du chanvre indien (2 centigrammes d'extrait toutes les deux heures) avec des applications continues de glace sur la colonne vertébrale.

Le tabac, dont l'alcaloïde paralyse le cerveau et la moelle, a été également vanté contre le tétanos, et surtout contre la forme traumatique.

Les expériences faites avec le *nitrite d'amyle* administré en inhalations sont en trop petit nombre pour autoriser un jugement valable sur l'efficacité de cette médication.

Le médicament qui paraît le plus apte à réaliser l'indication capitale, celle d'abaisser le pouvoir excito-moteur de la moelle, c'est la fève de Calabar. Et. de fait. les résultats obtenus avec cette substance, dans un petit nombre de cas de tétanos médical, sont très-encourageants. Nous citerons, entre autres, un cas de Silbermann, où les bains tièdes, l'administration interne du chloral, du bromure de potassium, les inhalations de chloroforme, n'avaient manifesté qu'une action palliative, et qui céda à des injections sous-cutanées d'extrait de fève de Calabar (la valeur de 2 ou 3 seringues de Pravaz d'une solution à 3 pour 100). Jaccoud indique un autre mode d'administration, qui consiste à faire prendre aux malades 4 grammes par jour d'une teinture faite avec 4 grammes de sève pour 50 grammes d'alcool rectifié, cette dose pouvant être graduellement portée au double; ou bien faire prendre l'extrait (ou la poudre) de fève à la dose de 20 à 60 centigrammes par jour, sous forme de pilules, en prenant comme excipient de la poudre de gingembre. Le corroval a été vanté par Hammond dans le traitement du tétanos, au même titre que la fève de Calabar, comme un antagoniste de la strychnine.

Après que les mémorabies recherches de Cl. Bernard eurent fait connaître dans le curare un paralysant des ramifications intra-musculaires des nerfs moteurs, dont l'action consiste dans un abaissement progressif de l'excitabilité de ces filaments nerveux, on avait entrevu dans ce poison violent le remède

spécifique du tétanos. Ces espérances ne se sont réalisées que dans une mesure bien faible. Cependant on a cité un certain nombre de succès obtenus avec le curare. Jaccoud fait remarquer que, d'après des observations de Lochner, le curare se montre plus efficace quand il est administré par la voie endermique que lorsqu'on le fait pénétrer par la voie hypodermique. Dans le premier cas, on appliquera sur le derme, préalablement mis à nu, un petit carré de linge imbibé de dix gouttes d'une solution au vingtième (5 centigrammes de curare lissous dans 100 gouttes d'eau); si l'on préfère s'adresser à la voie hypodermique, on fera chaque jour plusieurs injections sous-cutanées de dix gouttes de la même solution. Il ne sera pas superflu de rappeler que, si le curare se comporte comme un poison violent dans les circonstances ordinaires, les expériences de A. Voisin et Liouville, entre autres, démontrent que sa toxicité est amoindrie dans certaines circonstances pathologiques et, en particulier, dans des cas de tétanos.

D'après Hammond, les observations du docteur Cowling démontrent que le curare est un des agents les plus infructueux. Vulpian estime que le curare n'exerce aucune influence favorable sur le tétanos.

L'électricité avait déjà été employée dans le traitement du tétanos sous forme de courants continus par Matteucci, qui avait recours indifféremment au courant ascendant ou au courant descendant. Chez plusieurs tétaniques, Matteucci avait réussi à diminuer la violence des paroxysmes. Depuis cette époque, on a publié une série de cas de tétanos (forme traumatique surtout) traités avec des succès variables au moyen des courants continus. Il est difficile de déduire de ces faits des indications précises sur la valeur de l'électricité dans le traitement du tétanos. On n'est même pas d'accord sur la direction à donner au courant. A ce propos, Erb, l'un des électrothérapeutes les plus réputés de notre époque, écrit que, s'il avait l'occasion de traiter un cas de tétanos, il aurait recours à l'action directe du courant galvanique sur la moelle épinière (application des pèles sur la colonne vertébrale, sous forme de courants descendants stables, prolongés et d'une intensité faible).

La medication revulsive, employée également dans le but d'agir sur l'exagération du pouvoir excito-moteur de la moelle, compte des adeptes. Elle ne nous inspire qu'une confiance médiocre. Il est évident aussi que, si tant est qu'on veuille recourir à la cautérisation ponctuée de la colonne vertébrale, on ne saurait le faire qu'au début de l'affection, lorsque les malades sont encore faciles à retourner dans leur lit.

Des purgatifs, nous ne savons rien qui démontre leur efficacité. Quant aux sudorifiques, c'est une des médications qui ont été le plus employées contre les diverses formes de tétanos et qui remoute à la plus haute antiquité. Pour provoquer la sueur chez un tétanique, A. Paré enterra le malade sous une couche de sumier pendant trois jours. Au bout de ce temps le malade se trouva guéri, après avoir eu un « flux de ventre et une grosse sueur. » La médication sudoribque a été employée surtout sous sorme de bains de vapeur; elle a joui de sa plus grande saveur à l'époque où l'on croyait à la nature rhumatismale du tétanos. Aujourd'hui elle est tombée en désuétude.

lans ces dernières années, on a fait quelques essais avec le jaborandi et son acaloïde la pilocarpine; les résultats obtenus sont contradictoires.

Les bains chauds prolongés, qui exercent sur le pouvoir excito-moteur une tion sédative très-prononcée, entrent dans la catégorie des remèdes palliatifs dont l'emploi s'impose contre une maladie aussi redoutable que le tétanc lorsque la situation du patient ne lui rend pas trop pénible le transport dans baignoire.

Un des plus puissants moyens d'agir sur la circulation et le pouvoir excimoteur de la moelle consiste dans les applications de froid sur le rachis. manière la plus simple de faire ces applications consiste dans l'application sachets de caoutchouc de Schapmann, remplis de glace qu'on renouvelle su vant les besoins.

Les pulvérisations d'éther sur la colonne vertébrale répondent à la mêr indication.

A titre de curiosités, nous citerons les traitements suivants : Ameden a obter la guérison d'un cas de tétanos par inoculation au patient du virus de serper Hille raconte que dans certaines peuplades indiennes on traite le tétanos p des scarifications sur tout le corps, suivies de frictions avec du poivre d'Espagn Une amélioration ne tarde pas à se manifester. On continue de frictionner malade avec de l'huile, et la guérison s'obtient.

Saulnier de Pierrelevée a relaté de son côté que dans d'autres peuplades in diennes on frictionne les malades avec une pommade rouge, extraite de l'amandu palmier motacu mêlée à du roucou. Vient ensuite une séance de fustigation par les orties, suivie de frictions avec un liniment composé d'huile de motaci 52 grammes, et de poudre de verge de crocodile, 4 grammes. Le malade e enveloppé dans des peaux. Après une abondante sudorrhée, on lui fait prendi dans un peu d'eau, un mélange de poudres de patata et de verge de crocodile Et les malades guérissent toujours en quarante-huit heures!

Enfin, pour terminer, nous signalerons l'opinion de de Renzi, qui a prétend que le meilleur traitement du tétanos consistait à isoler les malades dans u milieu parfaitement calme, à l'abri de tout bruit, de toute excitation sensorielle à ne les alimenter qu'à des intervalles de temps assez éloignés, bref, à soustrair les malades, dans la limite du possible, à toutes les excitations susceptibles c mettre en jeu le pouvoir excito-moteur de leur moelle.

La plupart des médications que nous venons de passer en revue entrent dar la catégorie des agents qui abaissent le pouvoir excito-moteur de la moelle, de ceux qui diminuent l'excitabilité des ners moteurs périphériques. A ce titre, de peuvent être que des médications palliatives. Si l'hypothèse de la natur infectieuse, bactérienne, du tétanos, venait à se vérifier, il est évident que de essais de thérapeutique antizymotique seraient tout indiqués. L'avenir nous din sans doute ce qu'il faut attendre de ces tentatives. Un médicament nous para mériter surtout d'attirer l'attention des cliniciens, c'est le sulfate de quinim qui jouit à la fois à un haut degré de propriétés antithermiques et antizymotiques, et qui, du même coup, est un dépresseur énergique du pouvoir excite moteur de la moelle. Ajoutons que, entre les mains d'un certain nombre de chirurgiens, le sulfate de quinine a donné d'excellents résultats, ainsi qu'il été dit plus haut.

F. Raynond.

BIBLICHARDER. — I. TETANOS CHIRURGICAL. — HIPPOCRATE. ŒMPTES complètes, trail Littre, t. IV. p. 529; t. V. p. 659; t. VII. p. 153 et 299. — Colits Aureliares. Acut. Mord lib. III. cap. vii. — Celse. Traité de médecine, trad. Vedrènes, 1876, p. 221, liv. IV, cap. v Des matudies du cou. — Arrier. Opera omnia. Ed. c. g. Kühn. Lipsiæ. 1828, liv. I, cap. v De, 6, 59, 219 et 222. — Gelevi Cl., Opera omnia. Ed. c. g. Kühn. Lipsiæ. 1821, liv. IV, p. 404 liv. VII. p. 641 et suiv. — Arrier. De convulsion. et rigore. Basilew. in officina Frob., MDXXX cap. xiv.iii. d. 258. — Aviersak Ex Gerardi Cremonentis versione. Venise. 1608, tolanus, 1

523, a. 41 et suiv. — Guy de Chauliac. La grande chirurgie, éd. Joubert. Lyon, 1659, p. 229. - Besedicti (A.). Omnium morborum signa, lib. I. cap. LXVII. Basil., 1539. - MARIANI Sascn Compendium chirurgicum. J. J. de Vigo, in-8°. Lugd., 1530 et 1542. - TAGAULTIUS (Jo.). lustitutionis chirurgicæ libri V de tumoribus vulneribus, etc. In Gesneri scriptoribus optimis. Tiguri, 1555. - Du nême. Chirurgie Rouen, 1645, p. 330 et suiv. - Paré (Ambr.). Edit. Malgaigne, t. I, p. 443, liv. VII, chap. 1x, x, x1; t. II, p. 233, liv. X, chap. xxviii, 1564. - Auntie-Sévenii (Marc.). De la méd. efficace, p. 530. In Corps de méd. et de chir. Genève. 1579. - LA FOREST D'ALEMAR (Pierre). Observ. chirurg., chap. xxII, p. 204. In Corps de méd. Genère, 1679. — Connuti. Ergo telanus intra quatuor dies lethalis. Parisiis, 1600. — FAMICE DE HILDEN. Opera obser. et curat. In Medico chirurg., p. 392 et 828. Genève, 1682. - PARRICE D'AQUAPENDENTE. Opera chirurg. Lugduni Batavorum, p. 183, 1723. - Heister. Institutiones chirurgica III de vulneratorum spasmis et convulsionibus, t. I, p. 81. Amsterdam, 1750. - Boerhaave. Aphorismes de chirurgie, commentés par Van Swieten, in-8°. Peris, 1753, t. I. p. 473. — Dionis. Cours d'opérations de chirurgie, p. 745, 4° édit., annotée par de la Faye, 1740. — Ravaton. Chirurgie d'armée, obs. LXIX et LXXIV, réflexion, p. 302, 1768. - Barnère. Histoire de la France équinoxiale, p. 71 et 73, 1769. - Bajon. Mémoire. In Journal de Vandermonde, t. XXX, p. 406 et 499, 1769. — Du même. Art. Tétanos, PLANGEZ. In Bibl. choisie, t. X, p. 883, 1770. — Du même. Mém. sur Cayenne, t. I. Paris. 1777. — SAUVAGES. Nosologia meth., trad. Jouvion, t. I, p. 541. Lyon, 1772. — TRNKA. Commentarius de tetano. Vienne, 1777. — CAMPER. Dissertatio chirurgica de somni, etc. In Prix de l'Acad. de chir., t. V, 2º partie, p. 754, § V, 1781. — Dazille. Observ. sur le tétanos. Paris, 1788. - MUNIIO (C.). Précis sur tétanos des adultes. Paris, 1789. - RUSH (Beig.). On the Causes and Cure of the Tetanus, 1783 et 1789. — HEURTELOUP. Précis sur le télanos des adultes. Paris, 1789. — LAURENT. Mém. clinique sur le tétanos chez les blessés. Strasbourg, 1797. - Durouant. Des blessures d'armes à feu, on X, vendémiaire, p. 145, 1801. - Sabatien. Sur le serrement convulsif des machoires. In Mem. de l'Institut national, t. I, P. 207, 1801. — Fourmer-Pescay. Du tétanos traumatique. Bruxelles, 1803. — Larrey (J.). Relation historique et chirurgicale de l'armée d'Orient en Egypte et en Syrie. Paris, 1803. la Mem. et camp., t. I, p. 255; t. III, p. 286, 1812. — RICHERAND. Nosographie chirurgicale. art. Ittanos, 2º edit., t. II, p. 306, 1808. — Girand. Essai sur le tétanos rabien. Lyon, 1809. - Valentin. Différents modes de traiter le tétanos en Amérique. Paris, 1811. — Thèses de Paris. Sur le tétanos, Pasquier, 1804; Maheux, 11º 45, 1808; Celières, 10º 1, 1810; Geoffroy, " 28: ANTHEAUME, nº 48; LE FRANÇOIS, nº 102, 1811; PELISSIER, 1814; LASAIVE, nº 40; BLAQUIÈRE, 8º 61; LADESCHAULT, nº 272, 1815; MARTIN, 1816; MURAT, nº 232, 1816; JARRAS, nº 41, 1819. Thise de Montpellier. Sur le tétanos. Liautaud, 1815; Marciac, 1822; Laugier, 1850; Ollivres. 1840; LAPONTAINE, 1848. - M' GREGOR (J.). Skelets of the Medical History of the British Armies. In Med. Chir. Trans. of London, 1815. — Briot. Histoire des progrès de la chirurgie. Berançon, p. 241, 1817. - FOURNIER-PESCAY. Dict. des sc. med., 1821. - Boyen. Traité du tétanos, 4º édit., t. I, p. 285, 1831. — LAURENT. Histoire de Percy. Versailles, 1827. P. 339. - DUPLYTREN. Clinique chirurgicale, 2º édit. 1. V, p. 97, 1859. - LARREY (II.). Relation chirurg, des évén, de Juillet, p. 70, 156, 1831. — Du nêne. Hist. chirurg, du siège d'Anvers, 1833. - Begin. Dict. de méd et chirurg. pratiques, t. XV, p. 294. - Baudens. Clinique des Plaies d'armes à feu, p. 65, 1836 — Hotix. Relation chirurg. de l'expéd. de Constantine, 1836. In Recueil de méd., t. XI.IV, p. 103, 1838. — FRIEDERICH. Sur le tétanos traumatique, Dia. Berlin, 1838. - BLIZARD-CUBLING. A Treatise on Tetanus. London, 1836, analyse in Arch. 9th de méd., 3º série, t. I, p. 432. — Rochoux. Art. Tétanos. In Dict. de méd. en 50 vol.. 1. XIIX, p. 531, 1814. — Girelle. Du tétanos. Méin. couronné par l'Académie de médecine, 187, et in Trib. de méd., nº 160, 1871. — Compension. Du tétanos, t. I, p. 346, 1845. — Passon. Klinische Chirurgie. Leipzig, 1854. - LAWRIE. Clinical Notes. Statistics of Tetanus. in the Glasgow Med. Journal, no 3, Oct. 1853; no 4, January 1854. — Poland. Guy's Hospital Reports, 1857, vol. VIII, 3. série. - Velpeau. Du l'étanos traumatique. In Gaz. des hôpitaux, P 170, 11 avril 1861. - Denne. Militär-chirurg. Studien. Würzburg, 1861. - Legouret. Chirurgie d'armée, p. 813, 1863. - Follin. Trailé de path. externe, t. 1, p. 469. - Ashuvast Philad.). Pacific. In Med. and Sury. Journ., Aug. 1867. — Septetor et Legovest. Traité de add. oper., 4º edit., t. I, p. 33, 1870. — Rose. Art. Teranos. Ueber den Starrkrampf. In Traité de chir. de Pitha et Billroth, 1870. — Possio. Tratt. de las heridas per armas de 1000. Madrid, 1872. — Richelot (G.). Du télanos (pathogénie, marche terminale). Thèse Artigation. Paris, 1875. — Du name. Nature et traitement du tétanos. In Revue des sc. méd., L. I. p. 734, 1877, et, t. XI, p. 295, 1878. — YANDELL. Élude de 415 cas de tétanos. Américan Practitioner and the Med. Press., Sept. 1875, Brain, p. 340, Oct. 1878. - RICHTER. Chirurgie der Schussverletzungen im Kriege, p. 838, 1877. — Bonn. The Practioner, Mars 1878. — Otis; Immeron. The Medical and Surgical History, vol. III, p. 818, 1879. - Myrdacz. Sanitals-Geschichte und Statistikder Occupation Bosniens, 1869, und Hercegovina, im Jahr 1878. Wien, 1882. — TAYLON (F.). Guy's Hosp. Rep., 3° série, vol. XXIII, p. 339, 387, 1879. — PONCET (de Cluuy). Art. Térasos. In Nour. Diet. de med. et de chir., L. XXXV, 1885. — Nicard. Art. Térasos. In Encyclopédie internationale de chirurgie, t. III, p. 745, 1884. — Wallace (James. Statistics of Tetanus in the Medical College Hospital Calcutta. In the Lancet, 12 August 1882, et in Revue des sc. méd., t. XXIII, p. 287, 1884. — Poclar et Bossger. Traité de path. ext., t. 1, p. 212, 1885.

Étiologio. — FERRAD. Sur les dangers de la ligature des nerfs. In Mem. pour servir à l'hist, de la chir, au dix-huliène siècle, et Suppl. aux Inst. chir. de Beider. Avignon, 1773 - Couronné. Acad. roy. de médecine, c. r., 16 nov. 1826. — Cassos. Soc. de méd. de Lyon 1826. — Rochourn (d'Erwina). The Med. Record, Jan. 1827, et Journ. des progrès se. méd t. VII, p. 263, 1828. — Universitate. Annales scholæ clinicæ medicæ ticinensis. Papiæ. 1826 In Journ, clinique des hop. de Lyon, p. 285, 1830. — LECRET. Journ. des progrès, t. XIV D. 271, 1829. - Namoury. Gaz. des hópitaux. t. II. p. 34, 1829; t. III. p. 247, 1830. -Jacason. The Americ. Journ. of the Med. Sc., Febr. 1829. - Grandula. Gas. med. de Paru 2º série, t. V. 1857. — Lirov. Journ. de med. prat. de Bordeaux, t. 11, p. 176, 1831. -MOLIVARD. Acad. de medecine, 22 mai 1858. — Franz. Rerue medicale, t. II. p. 217, 1836 -Foscaixi. Il Raccoglitore medico, et Gas. med. de Paris, 2 série, t. VII, p. 810, 1859. -Gignez. L'Osservatore medic. et Rev. medico-chir., 10 ann., p. 76, 1842. — Bississ. Britis and Foreign Review, July 1842, et Arch., vol. XV, 1812.—Bocssum. Journal de medecine d Bordeaux, nov. 1845. - Caspes, Casper's Wochenschrift et Berue des conn. medico-chii 12 ann., 1844, p. 74. — Bassow. Casper's Wochenschrift fur die gesammte Heilkunde n= 2 et 5, 1844. — Perni. Gazetta Toscana delle scienze medico-fisiche, et in Gaz. médic de Paris, 2º série, t. XII, p. 424, 1844. — Bareas se Botsmosy. Société méd. d'émulstros 5 Ger. 1841, et Gaz. des hépitaux, t. VII, p. 159, 1845. — Wissenston. Gazette des hépitaux Prérie, t. VII, p. 252, 1845. — licerus. Société de chirurgie, 15 sept. 1851. — Parman Gaz. méd. de Paris, 5º série, t. VI, p. 525, 1851. — Healis. Bull. de la Soc. de médecin de Besançon, et Gaz. des hôpitaux, p. 422. 7 s-pt. 1852. — Laureuxs. Union médicale, t. VII p. 342, 1855. — Toor. Mem. de méd. et chir. milit.. 2º série, t. I., p. 235, 1855. — Lucen Journal de med. de Bruzelles, et Gaz. mé l. de Paris, 3º série, t. VIII. p. 154, 1853. -COTTRAIN. The New-Orleans Medical and Surgical Journal, t. XI, p. 785, May 1855, et Gai hébdom., t. 11, p. 662, 1855. — Convers. Association Med. Journal et Gas. méd. de Pari p. 4, 1856. - Piere, Carr. med. Italiana Torcana, et Gas. med. de Paris, 3 serie, t. XI p. 14, 1857. — Molezzi. Il filiatre sebesio et Gas. med. de l'aris, 3º sèrie, t. XIII, p. 79 1858. - Saluenov. Mem. m. J. et clur. milit., 5' serie, t. XXII. p. 202, et t. XXI, p. 23 1858. - Briat de Beitreuiad. Journ. de med. de Toulouse, et Gazette des Mystaux, p. 30. 1858. - Burneum. Union medicale, t. Ml. p. 65. 1858. - Demontituens. Obs. de L. Thomas In Gaz. des hopelaux, p. 366, 1864 - Gerruss. Arch. f. Phychiatrie, 1868. - Arment (M. Lyon medical, p. 609, 1869. - Saveta. These de Paris, nº 254, 1869. - Osevana. India Medic. Gazette, April 1871-1872 - Olivier The Irish Hosp. Gaz., nº 4, p. 49, 1875. -Stara (L. . Philad. Med. Times, vol. III, February, 1875. - Ruver. Saint-Louis Me. and Surg. Journal, Narch 1875. - Biras. Iruh. Hospital tiezette, August 1, p. 25 1873. - Hoses F. . Cares of Telanus In the Lancet. 19 October 1875, p. 560. - Marrori Il Morgagne, 2021 1874 — Leesenber, Thèse de Montpeliter, 1874. — Bocassous (d'Étampes Bull, de la Societé de chirurgie, p. 529, 1874. — Tiurrins, Union medic., 27 oct. 187 p. 650 - Veses Acous. Irish Hosp. Gat., 1874, p. 295. - Monte. Societé de biologi 3 avril 1877. - Stephess. The British Medical Journal, 1875. - Diasos. American Journ of Obstetrace, vol. IV, nº 1, avril 1876. - Pontin. American Journal, p. 128, July 1876. -ROSERTO. The Lancet, 20 May 1876, p. 736. - Chorano. Thèse de l'aris, 1876. - Tuerren Union med . t. II. p. 957, 1876. - Houne (J.). The Lancet, p. 525, to Sept. 1876. - Do min Lancet. vol. 11, p. 652, 1880. — South. Rerue critique. In Gassella medica Italian prov. 1 enete, 2 juin 1877, p. 182. - tier (W. Boston Med. and Surg. Journal, & Oct. 187 - Laures И. . Lyon medical, 1878, p. 407, 513 et 355 — Риска. France medicale, 30 ao 1879 - Haat Brit. Med. Journ., 29 Nov. 1879 - Merzgern. France medicale, 13 ao 1879. - Gallington. The lancet. 20 December 1879. - Santisons. Centralblatt für prak Augenheilkunde, nov. 1879, et Gat. me l. de Paris, 6º serie, t. II, p. 548, 1880. - Kant Berl, klin. Wuchenschr., in 6, p. 45, 26 Jan. 1880. - hoer. Bien. med. Presse, in 5, 188 - Rarros 'de Madras'. Bruin, p. 478, Jan. 1880. - Mouton. Philadelphia Med. Time 12 Feler. 1981. - Datt. Red. News, 13 May 1882. - Paninato. Gas. med. de Paris, & séri t. IV. p. 625, 1982. - Berns. Med. News, 15 May, p. 525, 1882. - Assin (Th.). Epidem de tetanos. Soc. de chirurgie, 22 fet. 1882. - Bowist Antoni . Nami-Barth. Hosp. Reg. vol XIX p 85, 1844, et Rev. des sciences med , t. XXIV, p. 796, 1884. - Bantologie. Gazet d'Hospitali, nº 10, 1884, et Rer. des se med., t. XXVI, 1885. — Niciar. Archives de mé offerinaire, 1885. - Lasces, Sx. de chirurgie, 28 oct. 1885.

Bull. de la Soc. anat., 1826. — LEPELLETIER. Acad. royale de médecine, c. r., 28 sept. 1826, et Revue médicale, t. IV, 1827. - Journ. des progrès des sciences méd., t. XI. p. 173, 1828. - Acad. royale de méd., séance du 2 juillet 1833. — Richten. Medizinische Zeitung, April 1835, et Rev. des conn. médico-chirurg., 3º année, p. 290, 1835. - FRORIEP. Neue Notizen, 1857. — Gourgerre. Gazette médicale de Paris, 2º série, t. X, p. 417, 1842. — Labus (Pietro). Annali universali di medicina, août 1845, et Gaz. Méd. de Paris, t. I, p. 11, 1846. 🗕 Hucuten. Société de chirurgie. 13 sept. 1851. — Ghay. Dublin Med. Press., t. XXXIV, p. 100, 1855, et Gas. hebd., t. II, p. 774, 1855. - LOCKHART CLARKE. The Lancet, 1864, vol. II, p. 161; 1865, t. I, p. 595, et Med.-Chir. Transactions, 1865, vol. LVIII, p. 255. - Dickinson. Med.-Chir. Transactions, 1868. - Broca. Gazette des hopitaux, 19-21 avril 1870. - Liouville. C. r. de la Soc. de biologie, 1870, p 94. — CONOR. Thèse de Paris, 1870. — CHARCOT et MCMACB. Soc. de biologie, 29 avril 1871. - Jorrnov. Mém. de la Soc. de biologie, p. 14, 1870, et p. 17, 1872. - Leclerc. (Autopsies de Quinquavd.) Thèse de Paris, 1872. - Nichaud. Arch. de physiologie, 1872, p. 59. - Verneull. Société de chirurgic, 30 oct. et 6 nov. 1872. -Remount. Pester med.-chir. Presse, 1875, nº 15, et Centralblatt für Chirurg., 1875, nº 20; Arch. de Virchow, mars 1876. — Westlin. Corresp.-Blatt für Schweizer Erzte, nº 8, p 268, 1876. - LAVERAN (L.). Arch. de physiol. normale et path., 2º série, t. IV, 1877. - Duclaux (de Nancy). Bull. gen. de thérapeut., t. XCIII, p. 270, 1877. — Tyson (James). The Practitieser, August 1877, p. 109. — Ros (J.). Med. Times and Gaz., vol. II, p. 527. 1878. — Woors. The Lancet, 1878. — AUFRECHT. Deutsche med. Wochenschr., no 14 et 15, 1878, et Gaz.méd., 5° série, t. VII., p. 567, 1878. — Ross (de Manchester). Path. Soc., et Med. Times and Ges., 17 May 1879. - Anidon. Arch. of Med New-York, vol. 1, nº 3, p. 265, 1879. - Poxcer. Gaz. méd. de Paris, 0º série, p 111, 156; Société de biologie, 28 févr. 1881. - Nourt (A.). Le concours médical, 16 juillet 1881. — Novr. Rapport de Chaurel. Société de chirurgie, 9 mout 1882. — Carrington et Wright. Guy's Hosp. Rep., vol. XXIV, p. 185, 1882, et Rev. des sciences méd., t. XXI, p. 296, 1883. - STIRLING (F.-C.). Saint-George's Hosp. Rep., vol. IX, p. 681, 1883, et Revue des sciences méd., t. XXI, p. 295, 1883.

Physiologie pathologique. Swan. Traité des maladies des blessures des nerfs. In Arch. de médecine, 1837. - Ricci (de). Dublin Quarterly Journal of Med. Science, Aug. 1850, et Revue médico-chirurgic. de Parie, t. VII, p. 198, 1850. — BETOLI. Annali univ. di medic. Mileno, 1859, et Gaz. méd. de Paris, 3º serie, t. XV, p. 818, 1860. — Charcot et Bouchard. Societe de biologie, p. 112, 1866. — Luciani. Revista clinica di Bologna, 1868. – MARTIN DE PEDRO. Nueva doctrina. In Union médic., 1869, t. VIII, p. 553. — Arloing et Tripier. Palhogénie du tétanos. Société de biologie, 11 décembre 1869, et Arch. de physiol., 1870, P. 236. — Monon. Société de biologie, 14 juin 1873, et Gaz. méd. de Paris, 4º série, t. II, P. 350, 1873. — PIERANTONI (G.). Racc. med. Forli, 30 juin 1873. — Weir Mitchell. Des lésions des nerfe et de leurs conséquences, trad. Dastre, 1874, p. 163. — Teanien. Société de chirurgie, 29 juillet 1874. - Thomas, Thèse de Paris, t. XXI, nº 571, 1876. - Richet (Ch.). Société de biologie, 3 mars 1876, et Gazette médicale de Paris, 4º série, t. V, p. 159, 1876. BISMSTER. The Journal of Nervous and Mental Diseases. Chicago, January 1876. - Coats. The Lancet, p. 882, 15 December, 1877. — Ciccoxe. Il Raccoglitore, vol. XII, p. 201 et 233, 1879. - Thevisanello. Sperimentale, p. 153, fevr. 1880. - Ratton. Brain, p. 496, Jan. 1881. - Wibren. Archiv für die gesammte Physiologie, t. XXIV, p. 391, 1881. - Richet. Des causes de la mort. Acad. de méd., 23 août 1881, et Bull. de l'Acad. de méd., 2 série, t. X, r 31, 1882. — LARGER. Société de chir., 20 octobre 1885. — Ozennes. Arch. g. de médecine,

Formes. — Duputtaen. Journ. de méd. et de chirg. prat., t. II, p. 150, 1831. — Toulmouche. Gazette médicale, 3º série, t. I, p. 62, 1846. — Huguiga. Société de chirugie, 3 mai 1848. — Draum. Société de médecine pratique, 2 oct. 1851. — Colles Dublin Quarterly Review, 1852. — NALGAIGNE. Obs. de tétanos partiel. In Gaz. des hôpitaux, p. 493, 19 oct. 1832. — Revue médico-chirurg., t. VI, p. 333, 1852. — Procès de W. Palmer. Revue critique, in Arch. gén. de méd.. 5º série, t. VIII, p. 86, 1856. — CHEMEVIER. Tétanos; récidive; mort. In Gaz. des hopitaux, p. 473, 10 oct. 1861. — Le Font. Tétanos traumatique à marche repide. Soc. de chirurgie, 4 mai 1870. — OGLE (J.-W.). Case of Tetanus. In Clinical Society's Prans., 1871, vol. IV, p. 8. — Jouon. Tétanos clonique. Th. de Montpellier, 1871. — Du mann. Journ. de médecine de l'Ouest, 1869, et Gaz. méd. de Paris, 3° série, t. XXV, p. 242, 1870. Trastogn. Journ. de médec. de l'Ougst, 1º série. 6º année, t. VI, p. 279, 1872. — Patterson. Itlanoe lateral. In the Glasgow Med. Journal, p. 284, 1872. — Kussnaul. Sur une forme abortine. In Deutsches Archiv, t. XI, et Gas. méd. de Paris, 4 série, t. II, p. 102, 1873. — Francia. Thèse de Paris, t. IX., n° 268, 1874. — Verneuil. Gaz. des hôpitaux, p. 474, 26 mai 1874. — VERNEULL. Tétanos foudroyant. Société de chirurgie, 1 mars 1876. — Petit (H.) et Vaneril. Gas. hebd., 2º série, t. XIII, p. 358, 374, 404, 1876. — Valentin. Inst. judiciair la Berue méd. de l'Est, 1e nov. 1879. — Kirchhorr. Berlin. klin. Wochenschrift, nº 25,

p. 365, 25 juin 1879. — Gosselin. Tétanos unilatéral. In Gaz. des hôp., p. 65, 22 janv. 1880. — Borrin. Journ. de méd. de l'Ouest, mai 1882. — Vari. Tetanus hydrophobicus. In Saint-Peterburger med. Wochenschr., n° 59, 1882. — Lernrechen. Ibid. Bairisches drytl. Intellig., n° 46, 1882. — Jarsen. Wiener med. Presse, n° 17 et 18, 1885. — Rousseau. Gaz. méd. de Nantes, 9 avril 1883. — Therfe (d'Elberfeld). Berlin. klin. Wochenschrift, n° 37, p. 551, 13 sept. 1880, et Revue des sciences médicales, t. XXII, p. 688, 1885. — Rousson et Stooser. Lancet, 3 mars 1883, et Revue des sciences médicicales, t. XXIII, 395, 1884. — Bernhardt. Zeitschrift für klinische Medicin. Bd. VII, et Deutsche medicinische Wochenschrift, 1884. m° 11, p. 170. — Guterbock. Arch. für klinische Chirurgie, Bd. XXX, p. 835, 1884. — Lanre (R.). Sur le tétanos dit hydrophobique. In Revue de médecine, 4° année, p. 831, 12 oct. 1884. — Carle et Rattore. Exp. sur l'étiologie. In Journ. del Acad. di Torino, et Rev. des siences méd., t. XXVI, 1885. — Debove. Tétanos hydrophobique. In Revue des sciences médicales, p. 294, 1880.

Tétanes puerpéral. — Velpeau. Essai sur les convulsions puerpérales, p. 232. Thèse de concours, 1834. — Simpson. Contributions to Obstetric Pathology and Practice. In Monthly Journal of Med. Science, Febr. 1854. — Patterson. Glasgow Med. Journal, Oct. 1856, p. 274. — Filliol. Thèse de Paris, 1869. — Ilervieux. Traité des maladies puerpérales, 1870, p. 1019. — Wiltenine (A.). On Tetanus after Addition. In Transactions of the Obst. Soc. of London vol. XIII, p. 133, 1872. — Pitre Aubenais. Journal de médec. et de chir. vol. II, 1872. — Padova e Blanconi. Gas. med. In Lombardo-Ital., 1873. — Curris Shith. Philad. Med. and Surg. Reporter, sept. 1873, p. 202. — Bodd. Case of Tetanus following Abortion. In the Dublin Journ. of Med. Sc., June 1874. — Simpson. Clinique obstétricale et gynécologique trad. Chintreuil. Paris, 1874, p. 529. — Blachez. Du tétanos puerpéral. In Gas. hebdom. p. 304, 1874. — Landien. Thèse de Paris, t. X, n° 212, 1874. — Hierpyren. Gazette méd. d. Strasbourg, 1874, n° 10. — Machonald (Aug.). Edinburgh Med. Journ., June 1875, p. 1100 et Obstetr. Journ., n° 52, p. 516, 1876. — Collouges. Thèse de Paris, t. VII, n° 594, 1878. — Barga. New-York, 1879. — Palmen. Wiener med. Wochenschrift, n° 35, 1880. — Hoopen Mac Med. Times, vol. 1, p. 607, 1882.

Totanos atéria et evarion. — Misschik. Wiener medizinische Wochenschrift, no 32, 1854. — Fublik. Medic. Times, July 1857. — Spencer Weils. Gazette des höpitaux, p. 80, 1865. — Ribell. Bull. de la Soc. de chirg., t. 1. p. 105, 1875. — Genvith. The Obstett. Journal 1974. — Parvin T., d'Indianopolis). American Gynecological Transactions, 1878. — Wickerheld. Inaug. Diss. Amsterdam, 1879. — Mobil Union médicale du Nord-Est, juillet 1880. — Tonas. American Journal of Obst., vol. XII p. 600, 1880. — Maliys (E.). Brit. Med. Journ., 2 April 1881, p. 509. — Benset (J.). The Lancet, 3 Dec. 1881, p. 947.

Tétanes des nouveau-nés. — Natusztuski, Gasette médicale, p. 538, 1837. — Lev (de Copenhagne). Neue Zeitschrift für Gebustskunde, et Gaz. med. de Paris, 2º série, t. VII p. 793, 1839. — Borrae. Acad. de médecine, 6 juillet 1841. — Thorn. Arch. gén. de méd. 1842, t. XIII; ibid., 1845, t. VIII, p. 200. — Novssavo. Gas. des hópitaux, 255, 26 mai 1853 - GAILLARD of SAUSSURE (W.). Gaz. hebd., t. 1, p. 481, 1854. - Charleston Medical Journal nov. 1855, et American Journal of the Medical Science, p. 279, Jan. 1851. - Byad. Carlesto. Med. Journ. and Rev., et Journal de méd. de Bordeaux, janvier 1858. — Coutesor. Annale méd. de la Flandre occidentale, et Gaz. méd. de Paris, 5º série, t. XIV, p. 625, 1859. -Goodell. Gaz. méd. d'Orient, et Gaz. méd. de Paris, 3° série, t. XV. p. 656, 1860. — Ollivies Société médicale d'observation, 16 août 1861. — Henviere. Société médicale des hôpitaux 11 sept. 1882, et Union med., t. XVI, p. 60, 1862. — Gagnand. Thèse de l'aris, t. 111, nº 101 1965. — Nouvier. Gas. des höpitaux, p. 95, 26 févr. 1865. — Bocchet. Gas. des höpit., 1866 - De utur. Gaz. des hop., 12 fevr. 1865. - Giraldes. Leçons cliniques sur les maladie chirurg. des enfants, 1862, p. 802. - Norn. Centralblatt für die mediz. Wissenschafter 2 oct. 1809, p. 44. — Kesen, Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten, e Gas. méd. de Paris, 3º série, t. XXV, p. 75, 1870. — Widenboren. Clinique des hôpitaux a Vienne, et Gaz, med. de Paris, 3 série, t. XXVI, p. 282, 1871. - Pannor. Arch. gen. de med & série, t. XIX, p. 257, 1872, et t. XX, p. 181. — Enraymonren. Jahrbuch für Kinderkr p. 317 et 319, juillet 1873. — Accuratuales. Jahrb. f. Kinderheilk., IV Jahrg., p. 219, 487. - Hettesbarssen (von) (de Vienne). Jahrb. für Kinderheilkunde, VII Jahrg., 1. Helt, 15 De 1873; t. 111, p. 50-41, 1874, et Gaz. hebdom., 2\* série, t. XI, p. 358, 1874. — Janisn. Jahri f. Kinderheilk., p. 458-460, 1874. — Wilmitt. The American Journ. of the Med Sc., Apr. 1875. — Ringmorr. Société de biologie, 31 juillet, et Gas. méd., 23 oct. 1875. t. IV, p. 536 - Incental (de Copenhagne). (Esterr. Jahrb. f. Pādiatrik, t. VIII. p. 173, 1877. - Naris Trans. Soc. of the Obstetric. Soc. of London, p. 5, 1878. - Silbermann (M.-O., Jahrb. fe Kinderheilk , Bd. XIV, et Centralbl. für die Wissensch., p. 779, et Lyon med., 1880, p. 10 — Grunot. Bulletin de thérap., t. XCVIII, p. 417, 1880. — Espire (d') et Picot. Maladies de E-enfance, 1880. — Discussion de la Société d'obstétrique et de gynécologie de Berlin. In Berliner klinische Wochenschrift, 27 juin 1881. — Hooper Max. Med. Times, vol. I, p. 607, 1882. — Holt. Boston Med. and Surg. Journ., 18 Oct. 1883. — Bodler. Med. Times, vol. I, p. 62. 1884, et Bibl. Hayem, t. XXVI, 1885. — Chaufyard. Observations d'Hartigan. In Hayem, t. XXIV, p. 547, 1884. — Descrotelle. La France méd., t. II, p. 1137, 15 août 1885.

Exaltement. — Yandell (W.). Sur les remèdes spécifiques du tétanos. In the American Practitioner, et the Med. Record, 1 Nov. 1870, et Gas. hebd., p. 206, 1871. — Labbée (E.). Sur les trailements du tétanos. In Arch. gén. de méd., 6° série, t. XXI, p. 79, 1873. — Galleta. Revista di med. di Milano, 13 mars, fasc. 5, 1873. — Knecht. Schmidt's Jahrb. Leipzig, 1877, n° 1, p. 87, et 1878. — Gillette (D.-P.). Répertoire de thérapeutique chirugicals, 1878, p. 491. — Mollèbre. Médications combinées. In Gas. des hôpit., p. 1147, 12 déc. 1878. — Villeneuve (de). Le traitement du tétanos. Concours médical, 29 décembre 1883. — Santi (de). Gas. méd. de Toulouse, 1884. — Thèses de Paris. Duhamel, n° 276, 1858; Durand, n° 188, 1800; Boulai, n° 132, 1866; Bonnepon, n° 217, 1871; Bouillet, n° 327, 1879; Rudou, 27 juillet 1884.

Traitement chirurgical. Amputation. — Dupuytren. Journ. de méd. et de chir. prat., t. III, p. 271, 1832. — Buys. Gazette des hópitaux, t. XI, p. 308, 1842. — Aberlé. Allgemeine Zeitung für Chirurgie, innere Heilkunde und ihre Meilwissenschaften, et Gaz. méd. de Paris, 2° série, t. XII, p. 611, 1844. — Roux. Union médicale, t. II, p. 356 et 359, 1848. — Ilonar. Dublin Quarterly Journal, vol. XXIV, p. 135, 1857. — Ruzell. Gaz. med. di Bologna, nov. 1870. — Laurent. Thèse de Paris, t. VII, n° 140, 1870. — Busi. Bullettino delle scienze mediche, fasc. juillet 1872. — Kebly. Surgical Society of Ireland, 14 Febr. 1873. — Du même. Med. Press. and Circular, 5 March 1873. p. 201. — Early. New-Zork Med. Journ., p. 184, Aug. 1876. — Spexce. The Lancet, 22 April 1876, et Gaz. méd. de Paris, 4° série, t. V, p. 304, 1876. — Kryschy. Wiener medizinische Wochenschrift, n° 19, 1876. — Berger. Société de chirurgie, 4 oct. 1882. — Marsa (II.). Med. Times, p. 421, 14 avril 1883. — Veiss. Mélanges de clinique chirurg., in-8°, p. 54. Paris, 1883.

Mévretemie. — Nurray. The London Med. and Phys. Journal, March 1883, et Archives de méd., 2° série, t. II, 1833. — Pecchioli. Bullettino delle scienze mediche, et Gaz. méd. de Pari, 2° série, t. X, p. 441, 1841. — Obs. in Médicinischen Correspondenzblatt bayerischer Érste, Narz 1850. — Wood. British Med. Journ., July, 1863, et Gaz. des hôpitaux, p. 519, 1863. — Father. British Medical Journal, Oct. 1863. — Létiévart. Lyon médical, 1869, et 2º mai 1870. — Gayet. Lyon médical, 5 juin 1870. — Rizzoil (M.). Lyon médicale 1871, p. 173. — Du néme. Bull. médico-chirurg. de Bologne, 1851 et 1855, etc. — Du néme. Algérie médicinale, 1870. — Busi. Gaz. med. delle prov. Venete, et Gazetta delle cliniche di Torino, 35 dov. 1872. — Rizzoil et Marinelli. Gazetta medic. Ital. Provin. Venet., et Gaz. hebdom., p. 502, 1872. — Létiévart. Traité des sections nerveuses, 1873, p. 314. — Garnier. Union médicale, 3° série, 1. XV, p. 347, 1873. — Edwards. Saint-Barbhol. Hosp. Rep., 1881, et Res. des sc méd., t. XX, p. 39 et 41, 1882. — Macdongale. Lancet, 26 July, 1884, et Hayem, vol. IXV, p. 608, 1885.

Engation norvouse. — Callender. The Lancet, n° 1, p. 596, 22 April 1876. — Voor. Centralblatt f. Chir., n° 40, 1876, et Arch. méd. belges, janv. 1877. — Klamroth. Deutsche med. Wochenschr., 2 nov. 1878. — Watson. The Lancet, n° 7, t. I, 1878. — Thomas (de Tours). Bull. de la Soc. de chir., t. V, 19 févr. 1879. — Morris. Brit. Med. Journ., 21 June, p. 933, 1879. — Rauschoff. The Cincinnati Lancet and Clinic, New ser., et Centralblatt f. Chir., n° 26, Jan. 1879. — Iluterinson. Med. Times and Gazette, vol. I, p. 618, 1879. — Clark (B.). The Glasgow Medical Journal. July, 1879. — Du nême. The Lancet, vol. I, p. 71, 1880. — Ilute. Med. Times and Gaz, 23 Oct. 1880, t. II, p. 484. — Shith. Brit. Med. Journ., et Gazette des hópitaux, 12 mars 1881. — Oesterreichen. Wien. med. Presse, n° 21, 1882. — Causer. Medical Record New-York, 9 Sept. 1882. — Tillanx. Bulletin de la Société de chirgie, 9 août 1882. — Weiss. Mélanges de clin. chir., p. 54. Paris, 1883. — Chauvel. De Idongation des nerfs. In Arch. gén. de médecine, 7° série, t. I, p. 707; t. II, p. 75, 1881, et min 1885.

Cantérisation. — Saulnier de Pierrelevér. Gaz. des hôpitaux, 2° série, t. VII, p. 240, 1845. — Reur. Compt. rend. de l'Acad. de médecine, 2 janvier 1849. — Borelli. Gaz. med. Sarda, et Gaz. des hôpitaux, p. 221, 3 mai 1853. — Lavergne. Gaz. des hôpit., p. 95, 1868.

Excision de la cicatrice. — Annandale. Edinburgh Med. Journal, November 1873, p. 408. — Gauss (de Würtemberg). Berlin. klin. Wochenschr., 13 Sept. 1880.

Anosthésio Iccalo. — Roux. Union méd., t. II, p. 3º6, 1848. — Whitehill. Pacific Medical and Surg. Journal, June, 1868. — Hinele. Pacific. Med. and Surg. Journ., June, 1868, et Bull. gén. de thérap., t. LXXV, p. 332, 1868. — Patenson Med. Times and Gas., January 1868, et Bull. gén. de thérap., t. LXXIV, p. 334, 1868. — Bigelow. American Practitioner, theomber 1877.

Compression. - Dicksox. The Lancet, 1866, vol. I, p. 306.

Traitement hydriatique. - Sieffennann. Gaz. méd. de Strasbourg, nº 6, 1880.

Electricité. — Nateuch. Acad. des sciences, séance du 14 mai 1838. — Dubreul, Lavaux et Orinus. Société de chirurgie, 25 mai 1870. — Le Fort. Société de chirurgie, 30 oct. 1872.

Acupuncture. — GRANT. Med. Times and Gaz., et Bulletin général de thérap., t. LXX, p. 91, 1866.

Moyens mécaniques. — Calestri. Gazetta med. Lombardia, nº 27, et l'Impartiale, 3 avril 1876, p. 208. — Garin. Gaz. des hôpitaux, 3º sèrie, t. 111, p. 425, 1851. — Brachet. Société de chirurgie, 13 oct. 1869. — Cauvellmen. Anat. pathologique gén., t. 1, p. 154 et suiv., 1849.

Traitement médical, moyens hygieniques. — Renzi (E. de). Nuova ligur. med. Gênes. 20 avril 1873. — Du nême. Union médicale, 3° série, t. XXII, p. 975, 1876. — Du nême. Gaz. méd. de Paris, 4° série, t. VI, p. 592, 1877. — Sacendoil. Gaz. med. Ital. prov. Venete. n° 37, p. 305, 1881. — Renzi (de). Coll. ital. di lett. sulla med., vol. II, n° 8, 1883, el Renzi des sc. méd., t. XXII, p. 394, 1883. — Ilanon. Guérison spontanée. In Abeille méd. et Bull. gén. de thérap., t. LXXV, p. 379, 1868. — Tuckwell. Expectation simple, guérison. In the Lancet, vol. II, p. 278, 1879.

Opium, morphine. 254thode endermique. — Archives gén. de méd., t. VI, p. 440, 1828. — Cresou (G.). Annales univ. di med. Milano, maggio 1829. — Saulnira. Thèse de Paris, nº 304, 1852. — Ilexus. Journ. de méd. et de chirg. prat., t. V, 392, 1836. — Foaget. Bull. de la thérap., t. XI, p. 253, 1856. - Levi (Nichel). Rec. mém. méd.-chirurg. militaires, t. XXXIX, p. 308, 1836. — Lamare-Piequot. Revue des conn. médico-chirurg., 8° ann., p. 245, 1840. — Guipaatte. Gas. méd. de Montpellier, et Revue médico-chirurg.. 11º année, 1843, p. 117. — Gosselin. Gaz. des hapitaux. 2º série, t. VIII, p. 262, 1846. — Confignt de,. Journ. de clinique de Montpellier, juillet 1846. - Lexons. Union médicale, t. 111, p. 529, 1849. -BRIAND DE BEAUREGARD. Thèse de Paris, 1857. — Desormeaux. Bull. gen. de thérap., t. LXVI, p. 458. 1864. - Pear. Echo med. suisse, et Union med., fevr. 1862. - Anox. Injections hypodermiques. In Ga:. hebdom., t. VII, p. 536, nº 34, 1870. — Shrinton. Inhalation de la fumée d'opium. In Gaz. méd. de Paris, 3º série, t. XXV, p. 625, 1870. — Denanquay. Injections intra-musculaires. In Union médicale, 5º série, t. XII, p. 447. 1871. — Cartas M.). Lyon médical, 1871, p. 378. — Charanais. Union médicale, 5 série, t. X. p. 227, 1870, et Recuei mem. med., t. XXV, 1871. - Harring. The Lancet, vol. 1, p. 660, 1879. et Revue des sc. med. t. XIII, p. 297, 462, 389, 795. — STICKLEB. New-York Med. Record., t. VII, 1884.

Belladone, atropine. — Bresse. Gazette médicale de Paris, 5º série, t. III, p. 769, 1848; t. IV, p. 895, 1849. — Vill. Bull. de thérap., 1850. — Indiagen-Erst. Schweitz. Zeitschr. für med. Chir., 3º cahier, 1856. — Gros. Gaz. hebd., t. IV, p. 238, 1857. — Pietra Santa (de). Société de médecine, 6 mars 1857. — Lenoir. Bulletin de thérap., t. LII, p. 554, 1857. — Pieschers. Société de chirurgie, 4 avril 1860. — Buroir. Gazette médicale de Lyon. mai 1860. — Buroir. Bull. gén. de thérap., t. IX, p. 226, 1860. — Formien. Gaz. des hôpit., p. 412 90 sept. 1800. — Multur. Philadelph. Med. and Surg. Reporter, 21 March 1874. — Cullibora The Lancet, t. V, p. 42, 1879. — Oulbort. Hyoscyamine. In Bulletin gén. de thérapeulique 15 déc. 1872.

Maschisch. — O'Shaureset (de Calcutta). The Lancet, et Gaz. méd. de Paris, 2º série t. IIII, p. 775, 1840. — Milen. The London and Edinburg Journal of Medicine, et Journ des conn. médico-chirurgic., p. 58, 14 août 1847. — Mac Garvet. The Dublin Quarterly Journ of Medical Science, et Revus des conn. médico-chirurgic., 16º année, p. 205, 1848. — Sace Edinburg Med. Journal, April 1858. et Gaz. des hôpit., p. 205, 1858. — Chickenburt. Indian Amniles, juillet 1808. — Saivett, Philad. Med. and Surg. Reporter. Oct. 1877. — Watson Namivett. The Lancet, vol. 1, p. 229, 1878. — Lican (J.-C.). Med. Times, 27 Febr. 1880.

Ether. — Pettr (d'Ermenonville). Acad. de médecine, 6 nov. 1847. — Ilcris. Gazette méd de Paris, 3º série, t. II, p. 632, 1847. — Penteso. Journ. clinique de Marseille, et Gazette des hôpitaux, t. IX, p. 156, 1847. — Ilorgodo. The Medical Times, et Gaz. méd. de Paris 5º série, t. III, p. 674, 1848. — Theodold. The American Journal of the Medical sciences January 1848. — Franc. Spectaleur Egyptien, et Gaz. des hôpit., t. IX, p. 582, 1847. — Petit (N.). Revus médico-chirurgic. de Paris, t. III, p. 295, 1848, et p. 543, 1851.

CAISTOFRME. — ROUX. Acad. des sciences, séance du 8 mars 1847. — ESCALLIER. Union médicale, t. I, p. 543, 1847. — IVONNEAU. l'nion médicale, t. I, p. 615, 1847. — LEDRU. Gaz. des Adpitaux, 1848. p. 189. — HAMILTON. Tétanos et hydrophobie. In the Lancet, et Union médicale, t. II, p. 545, 1848. — ESCALLIER. Thèse de Paris, 1849. — Morisseau. Union médicale, t. V. p. 295, 1851. — BARGIGLY. Union méd., t. VI, p. 582, 1852. — BANES. Dublin Quarterly Journal of Med. Science, Febr. 1852. — Dusgie. Union médicale, t. VIII, p. 576, 1854. — BLICHEROX (L.). Thèse de Paris, 1854. — Fessenmeyer. Gaz. méd. de Strasbourg, soût 1855. — DUCGAMBRE (A.). Gaz. hebd., t. III, p. 900, 1856. — BUSQUET. Journal de méd. de Bordeaux, juillet 1856. — Gauchet. Union méd., t. XI, p. 113, 1857. — Guerineau. Journ. de médecine de Politers, 1864. — Mercier. Rec. de mém. méd. et chirg. militaire, 3° série, t. XIX, p. 232, 1857. — HINKEL. Pacific Med. and Surg. Journ., 1808. — SIMONIN. Acad. de méd., 26 avril 1870. — Herreott. Obs. Bull. de thérap., t. XXXVI, p. 173. — Liegard. Gazette des hópitaux, p. 747, 13 août 1874. — Descamps. Arch. méd. belges, févr. 1875. — Grav. The Lancet, vol. II, p. 17, 13 juillet 1880.

Mitrite d'ample. — Torres. Trans. of the College of Physicans of Philadelphia, vol. I, 3 série, 1875. — Wagstoffe. British Med. Journ., t. II, p. 523, 1875. — Dunlop. Lancet, 25 mers 1882.

Chloral. — Verneum. Acad. des sciences, 14 mars 1870, et Soc. de chirurgie, 23 mars 1870, - Gialdès, Brown-Sequand et Broca. Société de chirurgie, 6 avril 1870. — Le Fort. Société de chirurgie, 4 mai 1870. — Duroua (de Lausanne). Société de chirurgie, 11 mai 1870. — Grox. Acad. des sciences, 21 mars et 4 mai 1870. - Latgier. Société de chirurgie, 1er juin 1870. - BALLANTINE. Lancet, juin, et Union médicale, juillet 1870. - Warson. Lancet, 24 sept. 1870. - BIRKETT. Ibid. - Soudise. These de Paris, t. XIII, nº 209, 1870. - BLOT. Soc. de chirurgie, 8 fevr. 1871. — Dauve. Soc. de chirurgie, 15 fevr. 1871. — Liegeois. Ibid. - Boyer et Giraldès, Société de chirurgie, 9 novembre 1871. - Delvaille. Gaz. méd. de Paris, 3º série, t. XXVI, p. 497 et 591, 1871. — GARNIER. Union médicale, 3º série, t. XII, P 692, 1871. — LOVERGRONE. Brit. Med. Journ., 2 Nov. 1872, p. 493. — Budin. Thèse de Paris, Lill, m47, 1872. - Leclerc, Ibid., t. XI, no 207, 1872. - Beck. Medical Press and Circular. July, 1872. — Du mana. Saint-Louis Medical Journal, 1872 et 1875. — Convilos (de Patras). Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, n° 2, 1875. — Pitit. Gazette des höpitaux, p. 361, 22 avril 1873. — SARGENTI. Gas. med. ital. Lombardia, 31 mai 1873. — BAUDON. Bull. gen. de thérap., t. LXXXVI, p. 541, 1874. — Meredith. Indian med. Gas. Calcutta, 2 mars 1874. – Vianiui. Société de chirurgie, 29 avril 1874. — Le Fort. Société de chirurgie, 20 mai 1874. - Terrier. Société de chirurgie, 29 juillet 1874. - Journaa. Thèse de l'aris, t. IX, \*\* 388, 1874. — LAURI. Injections sous-cutanées. In il Raccoglitore med., nov. 1874. — Mixino. Gazette médicale de Paris, 4º série, t. III, p. 438, 1874. — Coste. Union médicale, \* strie, t. XVII, p. 907, 1874. — Dev. Gaz. des hôpitaux, p. 860, 14 sept. 1875. — Silvestbi. Geella medica Italiana, provincie Venete, nº 20, 1875, et Gaz. méd. de Paris, 4º série, L IV. p. 464, 1875. - Poggini. Lo Sperimentale, juin, fasc. 6, 1875. - Garciado La Linde. El Genio medico guirurgico, p. 448. 459 et 471, sept. 1875. — Domenico Kasia. Gazetta med. Italiana, provincie Venele, nº 51, p. 401, 1875. — Puglièse. Lyon méd., nº 10, 1875. - Limbollinow, Proc.-verb. de la Soc. imp. de médecine du Caucase, 1874, nº 19, 1875, et Centralblatt für Chirurgie, nº 15, 1875. - LEDERLE. Æratl. Mitth. d. Baden, t. XXIX, p. 9, 1875. - Spencer Smith. Saint-Mary's Hospital. In the Lancet, 22 May 1875, p. 721. -Banon. Société de chirurgie, 1er mars 1876. — LAUBERS. Soc. de chir., rapport et discussion. - Bernie. Journ. de médecine de la Haute-Vienne, p. 52, mars 1876. — Sonrien. Gaz. des Mpu., p. 362, 1876. — Baker. Derbyshire General Infirmary. In the Lancet, 15 April 1876. Dawson (W.). The Clinic., July, 1876. — Agelastos. Gas. méd., 1876, t. V, p. 538. — Salter. Injections some-cutanées. In the Practitioner, December 1876. — Chopand. Paris, Delahaye, in-8, 1876, et Thèse de Paris, t. V, nº 394, 1876. — Dunand (de Violay). Gasette hebdom., \* série, t. XIII, p. 420, 1876. — GANIEZ. Rapport de M. Gueniot. Société de chirurgie, \* wit 1877. — Roux. Arch. de méd. navale, octobre 1877. — Cargill (J.). The Lancel, 4 2011 1877, p. 158. — LARSEN. Norek. Mayan. f. Lägevid, R. 3, Bd. VI, p. 92, 1877. -STITLL. Revue med. de l'Est et Gas. des hopitaux, p. 912, 10 oct. 1878. — PERLE (E.). The Dublin Journ. of Med. Sc., p. 301, avril 1879, et Revue des sciences méd., t. XXIV. -CARLTIE. Brit. Med. Journal, 24 avril 1880. — FAULENER. Med. Times, 10 Dec. 1881. — NICAISE. Socié de chirurgie, 11 oct. 1882. — Maestrati. Thèse de Paris, 3 nov. 1884.

bute. Bordeaux médical, nº 17 et 20, 1873. — Du néme. Acad. des sciences, 2 mars 1874. — Du néme. Soc. de chirurgie, 13 mai 1874. — Labré (L.). Société de chirurgie, 1 varil 1874. — Саруенция. Thèse de Paris, t. VIII, № 496, 1874. — Lanrelorgue. Société de chirurgie, 14 oct. 1874, et Gaz. des hôp., p. 994

27 est. 1953. — Verran, Lorenz redigies par Carten. In Propr. Holl, 27 14 et saire, 27 — Tamera Son de characte 17 mars 1976. — It avez (angres médical de Séville, 4 Armana... 1882. p. 345)

Chimal at morphism. — Italia, Turne modernie, France, i. H. p. 1950-1970. Commi Individualy, Northempton, In 1960. Here, Journal, 26 avril 1970. i. L. p. 1970. — commi de adjust. p. 1990. 1970. — Casarea, Samere de character de serie 1970. — Individual france, i. m. 1970. — Individual france, i. Table 1970. — Individual france, i. Table 1970. — Individual france, i. 1970. — Samere, dest. a Lamborross, para publica 1970. — France de character, i. 1970. — Samere, dest. a Lamborross, para publica 1970. — France de Character de Samere, i. 1970. — Casarea mente de Samere, para 1970. — Casarea de Samere, i. 1970. — Casarea de Casarea de Samere, i. 1970. — Casarea de Samere, i. 1970. — Casarea de Casarea de Casarea de Samere, i. 1970. — Casarea de Casare

Chinal et chinalisma — Langua Chemmun School de chemps. Suns interness. Time de Press. 1 11, m 276, 3375

About — Statistica, "or Lorent, 22 mars, et foit der abent, 2 seine 2 Vi. 242, — De man, Amanen medico-spiritelapagner et sonen, am cons, medico-bare Commer, p. 25, 5545. — Berene Those de Bratischer, 2554. — Bratischer Zudelt Statis, and 2542. — Lorent Commerciale, 2 VIII. p. 255, 2562. — Lorent Commerciale, 2 VIII. p. 255, 2562. — Lorent Commerciale, 2 view and 2 view

Browner de présentes — Bernaux des adres afrecent : 1. 156 (466 — Auto-Paris, r. 22]. 162 — Louise Tense de Paris, l. 162 : 252 544 — Tense Box Tomas, la April 544 — Bornauxo, Ljon montres : r. 27 ; 198 544.

Opens, bromer at bean de vegan - ? des fice actormoders, r St. 15

Chieved at horsework in patriculars. — Further Plants: Institute Little 3 22.

Living, Indian materia, Sen. 37 and 3975. — Louve, Little over 10 over

Browning Commission — form the Browning a large of ferror are a LE SIK.

Common — Total Academia are structed. If and TSA — Long. Academia are the 19 and 19 Me. — Anamana. Success of character 3 me. at Int. proc. at 12 Me. 19 and 19 Me. — Barrell Academia Academia Academia Academia Academia. Plant. Success of character 4 me. 19 Me. — Barrell Academia Ac

From the Calcium Branch — Lary V year Jaconstruct Section and the 1997 of the month of Total Calcium Inc. and the 1997 of the

EWIS. The Glasgow Med. Journal, p. 478, Oct. 1874. — Argen (Th.). Société de chirurgie, 5 or 12 mai 1875. — Delamare. Thèse de Paris, t. VI, n° 235, 1875. — Suarez y Cruz. Thèse de Paris, t. XXI, n° 368, 1875. — Thompsox. British. Med. Journ., n° 2, p. 491, 1875. — LITTLE. Irish. Hosp. Gaz., p. 145, et 177, 1875. — Buttler Illamilton. The Lancet, 16 Janv. 1875. — Spekke. The Lancet, 2 January 1875. — Dickinson et Polloce. The Lancet, 26 soût 1876, p. 288. — Pooley. New-York Med. Journ., 7 Sept. 1878. — Bligh Read. The Practitioner, March 1879, et Revue des sc. méd. — Burman (Clark). The Lancet, 29 Jan. 1881. — Charier. Thèse de Paris, t. V, n° 225, 1887. — Layton. New-Orleans Medical and Surgical Journal, March 1882. — Beck. Med. News, 15 May 1882. — Stirling. Saint-George's Hosp. Rep., t. IX, p. 681, 1882. — Lawrie [J.]. Glasg. Med. Journ., t. XX, p. 26, 1883. — Schweinitz. Philadelphia Med. Times, 5 May 1883.

Caloral et the de Calabar. — Johnson. King's College Hospital. In Med. Times and Gaz., 19 June, t. I, p. 661, 1875. — Shikkwin. The Dublin Journ. of Med. Sc., Aug. 1875, et Union médicale, 3° série, t. XX, p. 966, 1875. — Townsend. The Dublin Journ. of Med. Sc., June 1876, p. 579. — Silbermann (de Breslau). Jahrb. für Kinderheilk., Bd. XIV, lleft 1, p. 92-103, 15 Juni 1879. — Anderson. The Lancet, p. 286, 13 Aug. 1881. — Wright. The Lancet, 13 Aug. 1881, p. 286.

Table et micetine. — Beirne (O'). Dublin Hosp. Reports, vol. III. — Du même. Tétanos guéri par les lavements de tabac. In Med. Chir. Zeitg., Jahrg. 1827, Bd. 1, S. 89. — Surrier. The Phil. Journ. of the Med. and Ph. Sc., 1827, et Journ. des progrès des sc. méd., t. X., p. 264, 1828. — Szerlecki. Bulletin de thérap., t. XVIII, p. 85, 1840. — Pride. Monthly Journ. of Med. Sc., et Union médicale, t. I. p. 343, 1847. — Haughton. Dublin Querterly Journ., et Arch. gén. de méd., nov. 1862. — Babington. Dublin Med. Press. June 19:5, p. 623. — Terrell. Applications locales. In Medical Times and Gaz., 1864, 21 Sept., et Ge. hebd., t. X., p. 868, 1864. — Woods. Lancet. 9 nov. 1867, et Bull. gén. de thérap., t. LXIII., p. 470, 1867.

Aconit. — Wunderlich. Union médicale, 3° série, t. VII, p. 427, 1869. — Thorpe. Journal of Nervous and Mental Diseases, April, p. 297, 1877. — Flanagan (0°). Trait. complexe. The Med. Press and Circ., et Gaz. des hôp., p. 1074, 20 nov. 1880.

Cigus. - Corry. The Dublin Quarterly Journ. of Med. Sc., Nov. 1860.

Versirum viride. — Hanns. Med. Record New-York, t. XXVI, nº 2, p. 791, 1884, et Retue des sc. méd., t. XXVI, 1885.

Bais. - RINGER et MURRELL. The Lancet, 24 June 1876, p. 921.

Lobdie. — Butler et Claveland. Med. and Surg. Rep., 1870, et Lyon méd., p. 253, 1871.

Acido pruesique. — Esperel. Bull. de thérap., t. XXVI, p. 125, 1844.

Granure de potassium. — Sans (de Saint-Martin). Journ. des conn. méd., nov. 1856, et Bull. de thérap., t. LI, p. 90, 1856.

Balmosthérapie. — Marsh. The Medical Recorder, 1827, et Journ. du progrès, t. VIII, p. 257, 1828. — Guerin de Maners. Bull. de thérap., t. III, p. 295 et 321, 1832. — Doucet. Irquections médicales, et Journ. de méd. et de chir. prat, t. IV, p. 85, 1833. — Pétraequin. Bull. de thérap., t. XI, p. 304, 1836. — Demosili. Allgemeines Repertorium, et Revue médio-chirurgic., 11° année, n° 77, 1843. — Robert. Annales de thérapeutique, août 1845. — Gos. Soc. médico-chirurg. de Baltimore, et An. Med. Times, May 1863. — Léséleuc (de). Bulletin général de thérapeutique, t. LXVI, p. 458, 1864. — Leuduger-Fornorel. Société Médio-chirurg. de Paris, 12 mars 1808, et Bulletin général de thérapeutique, t. LXXV, p. 233, 1868. — Forget. Société de chirurgie, 13 oct. 1869. — Martin de Pedro. Guérison répide. In Gaceta med. de Grenada, et Gazette médicule de Paris, 1871, n° 14. — Franzolini Giornale venel. di scienza mediche, août 1875. — Dioris des Carrières. Société médicale des Médiaux. 11 ianv. 1878.

Abalims. — Stutz. Abhandlung über den Wundstarrkrampf. Stuttgart, 1804. In Biblioth. Stmanique, t. VI, p. 127. — Obs. in Hufeland's Journal, oct. 1827. — Du trait. Gaz. des Apiteux, p. 401. 1" sept. 1866. — Chernonnier. Gazette des hôpitaux, n° 70, p. 277, 15 juin 1867. — Visson. Bull. gén. de thérap., t. LXXI, p. 60, 1866. — Mac-Auliffe. Thèse de Paris, LIX, p. 30, 1866. — Ferrini (G.). Chloral et jaborandi. In Annali universali di medicina, 2001, et Gaz. méd. de Paris, 4\* série, t. V, p. 611 et 636, 1876.

Purgatifs. — Farec. Journal des sciences médicales de Montp., t. I, liv. 4. — Roberts (W). The Am. Med. Rec., July 1828, et Journal des progrès. t. XII. p. 269, 1828. — ALLUT. Journ.

de chirurgie de Malgaigne, t. II, p. 302, 1844. — POITEVIN. Revue thérapeutique, et Gazette des hopitaux, p. 482, 4 oct. 1853. — CORNAZ. Écho médical, 1800. — Boox (A.). De l'utilité des purgatifs dans le tétanos. In the Practitioner, December 1880.

Musc. — Wends (de Breslau). Heidelberg klinische Annalen, 1827. — Toche. Revuc médico-chirurg., 6° année, 1839, p. 103.

Asa footida. — Warson. The American Journal of the Medical Sciences, et Gazette médde Paris, 2º série, t. X, 295, 1842.

Bulfate de quinine. — Malone. Gaz. des hôpitaux, 2° série, t. VI, p. 68, 1844. — Burco-New-York Journal of Medecine, 1849. — Fouchard. Revue médico-chirurgicale de Parie. t. VII, p. 193, 1850. — Robin. Union médicale, t. V, p. 338, 1851. — Ileaph (de Tours). Gazdes hôpitaux, p. 463, 30 sept. 1852. — Cowdell. Association méd. Journ., et Gaz. méd. de Paris, 3° série. t. XI, p. 52, 1856. — Poma. Gazetta medica italiana, n° 40, oct. 1866. et Bull. gén. de thérap., t. LXXIII, p. 184, 1867. — Costa (de Marseille). Union médicale, t. V, p. 230, 1851, et p. 907, 1874.

Arsenic. — Holconne. The Amer. Journ. of the Med. Sciences, 1828, et Journ. du progres. t. XI, p. 260, 1818.

WOOLLAN. Provincial Medical and Surgical Journal, et Revue médico-chirurg., 10° année, n° 1442, p. 76.

Perchlorure de fer. — Dehane. London Med. Gazette, Oct. 1833, et Rev. des comsemédico-chirurg., 1º année, p. 123, 1833.

Glorure de baryum. — GNECCHI. Gaz. méd. ital. Lomb., et Gazette des hôpitaux, p. 104.
4 mars 1862.

Mitrate d'argent. — Heer. Gazette d'Augsbourg, 11 oct. 1870. — Du même. Ann. Société médico-chirurg. de Liége, nov. 1870, et Lyon médical, t. VII, p. 167, 1871.

Strychnine. — Gaucher. Journ. de méd. et de pharm. de l'Algérie, et Gas. des hôpitaus. 13 janv. 1877, p. 37.

II. TÉTANOS MÉDICAL. — BAJOR. Mémoire pour servir à l'histoire de Cayenne et de la Guyane française. Paris, 1778. - LAUGIER. Dissertation sur le tétanos essentiel. Thèse de Montpellier, 1802. — Grandmanche. Essai sur le tétanos en général. Thèse de Paris, 1816. · Swan. On Essay on Telanus. London, 1825. — Lepelletier. Rev. méd, t. IV, 1827. — Lispranc Tétanos spontané. In Lancette française, 4 avril 1829, nº 67, p. 267. — Haspen. Krankheilen der Tropenländer. Leipzig, 1831. – Masson. Opistothonos ches un enfant de trois ans et demi. In Lancette française, 1853, nº 67, p. 255. — Andbal. Tétanos lié à un état de phlegmasie aiguë de l'estomac. In Clinique médicale, t. I, p. 229, et t. V, p. 62, 83, 187 et 435. Paris, 1832. — Guyon-Vernier. Tétanos idiopathique guéri par les bains de vapeur et l'opium. In Lancette française, nº 119, p. 476, 1834. — Fixcau. Ueber den sporadischen Starrkrampf der Neugebornen. Stuttgart, 1835. - FRORIEP. Neue Nolizen, 1837. - BLEARD-Curling. Abhandlung über den Tetanus. Deutsche Uebersetzung von Noser. Berlin, 1838. -Bruno Taron. Tétanos; narcolisme; guérison. In Gazette des hópitaux, nº 85, p. 358, 1839. — Du nême. Tétanos traité par le tartre stibié à hautes doses. In Gazette des hôpitaus, p. 461, 1839. — Soucelyen. Observation de tétanos dit spontané; guérison. In Gazette des hôpitaux, n° 20, p. 113, 1839. — Ronderd. Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen, p. 503. Berlin, 1840. — Frank (J.-P.). Traité de médecine pratique, traduit du latin par Gourdareau. Paris, 1842. Article Tétanos, t. II, p. 495. — Gourberne (Imbert). Recherches sur les lésions anatomiques du système nerveux à la suite du tétanos chez l'homme et le cheval. In Gazette médicale, 2 juillet 1842. — Hennel. Tétanos spontané; autopsie. In Gaz. des hopitaux, nº 98, p. 459, 1842. — Du nêne. Tétanos rhumatismal guéri par le suifate de quinine. In il Raccoglitore medico, 1843, et in Gazette des hopitaux, nº 9, p. 32, 1844. HILLE. Trailement indien du tétanos rhumatismal. In Gazette des hôpitaux, nº 57, p. 228, 1845. — Saulnier de Pierrelevée. Traitement indien du tétanos. In Gazette des hôpitaux, nº 61, p. 240, 1845. — Jadioux. Tétanos spontané suivi de guérison. In Gazette des hôpit., nº 3, p. 10, 1846. — LAFORE. Emploi du cyanure de potassium contre le tétanos. In Gazette des hôpitaux, nº 88, p. 352, 1846. — Toulmouche. Excès de boisson; refroidissement; tétemos idiopathique; ramollissement des cordons postérieurs de la moelle; mort. In Gazette des hôpitaux, nº 147, p. 587, 1846. — Caizengues. Tétanos spontané guéri par un bain de vapeur. In Gazette des hôpitaux, nº 123, p. 518, 1847. — Paëvost. De l'éthérisme. Thèse de Paris, 1851. — Bosse. Tétanos consécutif à l'exposition à la pluie. In Société de médecine pratique, 2 octobre 1852, et in Gazette des hopitaux, nº 38, p. 152, 1852. — Barbieri. Conmisions téleniques survenant durant l'allaitement dans cinq couches successives. In Gazzetta medica Ilaliana, Toscana, 3 janvier 1854, p. 3, et in Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 10 mars 1854, nº 23, p. 370. — GAILLARD et SAUSSURE. Trailement du létanos des mfants par la teinture de haschisch. In Charleston Medical Journal, novembre 1853; American Journal of Medical Sciences, January 1854, p. 279, et in Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 21 avril 1854, nº 29, p. 481. — Grav. Rupture du muscle grand droit de l'abdomen dans le tétanos. In Dublin Med. Presse, t. XXVIV, p. 100, 1855, et in Gazette hebdomadaire, 26 oct. 1855, nº 43, p. 774. - Bousquet. Tetanos essentiel gutri par les émissions sanguines associées aux narcoliques. In Gazelle des hôpilaux, nº 79, p. 514, 1856. — Decuarbre. Emploi des anesthésiques dans le tétanos. In Gasette hebdom. 13 décembre 1856, nº 51, p. 900. - Elliotson. Accidents tétaniques causés par l'antimoine, etc. In Medical Times and Gazette, 5 July 1856, et in Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 5 septembre 1856, nº 36, p. 639. — GRIFFON DU BELLAY. Essai sur le tétanos. These de Montpellier, 1856. — THIEBAUD. Emploi du curare dans le tétanos. In Union méd., 1856. — Delfraysse. Influence de l'orage sur le tétanos. In Comptes rendus, 16 mars 1857. et in Gazette hebdomadaire, p. 218, 1857. — Ginelle. Du tétanos. Thèse de Paris, 1856, et in Journal de médecine de Bruxelles, 1857. — Volpian. De l'emploi du curare comme estidote de la struchnine et comme traitement du tétanos. In Union médicale, 1857. — Brou. Télanos transmissible de l'homme à l'homme. In Annali universali di medicina. Nihn, 1839. - Drume. Beiträge zur patholog. Anat. des Tetanus. Leipzig und Heidelberg. 1839. — Forsaca (d'Aquines de). Essai sur l'administration de l'eau-de-vie dans le tétanos. In Bulletin de l'Académie de médecine, 27 déc. 1859. — GRINAUD. Télanos, son siège et son trailement. In Comptes rendus de l'Académie des sciences, 5 sept. 1859. - VELLA. Trailement du tétanos par le curare. In Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1859. — Was (Spencer). Le tétanos traité par le curare. In Royal Medical and Surgical Society, stance du 22 novembre 1859, et in Gazette hebdomadaire, 9 déc. 1859, nº 49, p. 772. Avecesseau. Du chloroforme en thérapeutique. Thèse de Paris, 1861. — Thannayn. Beitrage zur lehre vom Tetanus. In Schmidt's Jahrbücher d. gesammten Medicin. Leipzig, Bd. CXII, P. 210, 1861. — Bertham. De tetano. Berolini, 1861. — Debout. De la valeur de l'opium à hautes doses dans le traitement du télanos spontané. In Bulletin de thérapeutique, 1861. - HAKCARE. In Oesterreich. Zeitschr. für praktische Heilkunde, 1861. - Poll. Expériences sur l'action du curare. Lugano, 1861. — Wunderlice. Bemerkungen bei einem Fall von sponlanem Tetanus. In Archiv der Heilkunde, 1861 et 1862. — Griesingen. Archiv der Beilbunde, 1862. — Gonts. Temperatur-Beobachtungen am Tetanus. In Allg. Wiener med. Zeitung, 1869. - HAUGHTON. On the Use of Nicotine in Tetanus. In Dublin Quart. Journal. 1802. - Minneck (de). Du tétanos ches l'adulte. Thèse de Strasbourg, 1862. - Babington. Tetanus and Nicoline. In Dublin Med. Presse, 1863. - BILLROTE et Fick. Versuche über die Temperatur bei Tetanus. In Viertelj. der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Bd. VII. p. 47, 1863. — Luyben. Beiträge zur Pathologie des Tetanus. In Virchow's Archiv, Bd. XXV 1863. — HERVIEU. Tétanos des nouveau-nés. In Gazette des hôpitaux, nº 136, p. 541, 1862 - Boccut. Du télanos chez les enfants, de son influence sur la production des hémor rhegies interstitielles. In Gazette des hôpitaux, nº 18, p. 69, 1863. — Molinien. Tétanos che un nouveau-ne. In Gazette des hopitaux, 1863, nº 24, p. 95. — Reilly (0.). Traitement de thance par la nicotine. In Dublin Quarterly Journal, 1862, et in Gazette des hopitaux, 1863, nº 25, p. 99. — GORDON STEWART. Lancet, 1864, vol. II, p. 90. — GIRALDES. Union médicale, 1861, — Coural. Sur la fièrre pernicieuse tétanique et le tétanos essentiel. la Montpellier médical, 1864. — Dunne. Ueber das Curare als Heilmittel beim Tetanus. In Schweis. Zeitschr., t. 11, 1864. — Lenaine. La fève de Calabar dans le traitement du tétanos. la Bulletin de thérapeutique, 1864. — LOCKHART CLARKE. The Lancet, 1864, vol. II; 1865. vol. 1. - MATTERCI. Emploi du courant électrique continu dans les cas de tétanos. In Comples rendus, 18 janvier 1864, et in Gazette hebdomadaire, 1864, p. 73. - Charcot et Bounds, Sur les variations de la température centrale qui s'observent dans certaines effections convulsives. In Bulletin de la Société de biologie, 1866, p. 112. — Sanquen. Quiques mots sur le tétanos. Thèse de Paris, 1866. — VULPIAN. Leçons sur la physiologie comparte du système nerveux. Paris, 1866, p. 445. — Du mans. Leçons sur l'appareil vasometeur. — Bours ville. De l'emploi de la fève de Calabar dans le traitement du tétanos. la Mouvement médical, 1867 et 1868. - CAMPBELL. Fève du Calabar. In the Lancet, 1867. – Came (du). Du curare et de son emploi thérapeutique. Thèse de Strasbourg, 1867. — Kanus. De medicamentis quæ in tetano curando adhibita sunt. Berolini, 1867. — LATIL. Du tétance. In Revue de médecine militaire, 1867. — Sunnanhavas. Relation de quatre cas de Ulanes. In the Lancet, 25 May 1807. - Thomas. Zur Casuistik des Starrkrampfes. In Wiener med. Presse, 1867. — Warson. Traitement du télanos par la sève de Calabar. In Bulletin de thérapeutique, 1867. — Carozzi. Storia clinica di un Telano spontaneo. Napoli, 1983. — Colas. Contracture essentielle des extrémités. Thèse de Paris, 1868. — Guttharn.

Zur Ætiologie des Tetanus. In Archiv für Psychiatrie, 1868, t. I, p. 730. — LAURIAG. Due traitement d'un cas de tétanos. Th. de Montpellier, 1868. — Luciani. Analisi fisio-pathologicae del tetano. In Rivista clinica di Bologna, 1868. — Mendel. Der galv. Strom als Heilmitte des Tetanus. In Berl. klinische Wochenschrift, no 38-39. - Arloing et Tripier. Expériences relatives à la pathogénie du tétanos. In Comptes rendus de la Société de biologie, 1869\_ p. 337. — Counal. De la fièvre pernicieuse tétanique et du tétanos essentiel. Thèse de Nontpellier, 1869. — MARTIN DE PEDRO (don). Nueva doctrina acerca del Tetanos y de suc. curacion. Madrid, 1869. — Voisin (A.). Article Curare. In Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, t. X, 1869. — ARLOING et TRIPIER. Recherches expérimentales es cliniques sur la pathogénie et le traitement du tetanos. In Archives de physiologie, 1870, p. 235. — CHAZARAIN. Traitement du tétanos par l'opium. In Union médic., 1870, t. X, p. 229. - Conon. *Tétanos spontané « à frigore* ». Th. de Paris, 1870. — Jaccoud. *Traité de pathologie* interne, 1870, t. I, p. 439. — Lose Fox (Edward). Clinical Observation on the Temperatures of Diseases. In Med. Times and Gaz., 1870, vol. I, p. 601. — Albutt. On the Change of the Spinal Cord in Telanus. In Transact. of the Path. Society, 1871. — FIORINI. Clinica es terapia del Tetano. In il Morgagni, 1871. - Koxis. Das Gesicht des Tetanus. In Archiv der Heilkunde, t. XII, fasc. 6, 1871. — Kossmul. Ueber rheumatischen Tetanus und rheumatische tonische Krämpfe. In Berliner klin. Wochenschrift, 1871, nº 43, p. 514. - LAKER. Zwei Fälle von Tetanos. In Berliner klin. Wochenschrift, 1871. - Hallopeau. Des accidents convulsifs dans les maladies de la moelle épinière. Thèse de Paris, 1871. — Winckel. Schmidt's Jahrbücher der gesammten Medicin, 1871. - Burlet. Du tétanos intermittent et de le périodicité dans les névroses. Thèse de Montpellier, 1872. — Butler (de Cleveland). Lobélis dans le tétanos. In l'ecueil de médecine et de chirurgie militaires, 1872, t. XXVIII, p. 211. - Danilewsky. Centralblatt für die med. Wissenschaften, 1872. - Dieulafoy. De la contagion. These de Paris, 1872. - Foot. Acute Tetanus from Exposure to Cold and Wel, Fatty Degeneration of the Heart, Rupture of a Fatty Psoas Muscle. In the Dublin Journal of Medical Sciences, septembre 1872, t. III, no 9, p. 181-186. — Guichard (V.-A.). Etude sur un cas de tétanos spontané au point de vue de l'étiologie, de l'anatomie pathologique et du traitement. Thèse de Paris, 1872. — Krssmaul. Ueber eine abortive Form des Tetanus. In Deutsches Archiv für klin. Medicin, 1872, t. XI, p. 1. - Parrot. Etudes sur l'encephalopathie urémique et le tétanos des nouveau-nés. In Archives générales de médecine, 1872, t. II. p. 181. — Verneuil. Contributions à l'anatomie pathologique du tétanos. In Société de chirurgie, 30 octobre 1872. — Vogel. Tetanus rheumaticus mit Glykosurie, 1872. — WERNER. Ueber rheumatischen Tetanus, Berlin, 1872. — Bernandale. Edinburgh Med. Journal, Nov. 1873. — Berner. Ueber Trismus und Tetanus. Berlin, 1873. — Bouchut. Du tétanos et de l'hydrate de chloral dans le traitement de cette maladie. In Gazette des hapitaux, 1873, nº 46, p. 561, et nº 47, p. 569. — Ehrendorven. Jahrbuch für Kinderheilkunde, juillet 1873. 🗕 Murox. De la température dans le tétanos. In Gazette médicale de Paris, 1873, nº 26, 28, 29. — TROUSSEAU. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 4º édition. Paris, 1875, t. II,p. 216. — Voisin (A.). Archives générales de médecine, 1873, t. XXI, p. 189. — Blachez. Gazette hebdomadaire, 1874. — Bourgeois. Note sur les cas de tétanos observés pendant une pratique de plus de quarante ans. In Gazette des hôpitaux, 1874, nº 92, p. 732. — Baccum. De l'emploi de l'ésérine dans le tétanos, règles déduites de l'expérimentation physiologique, 1874, nº 112, p. 889. — Dobiesienski. Tetanus in Folge übermässigen Brandweingenusses. In Medycyna, 1874. — Ilansen. Zur Casuistik des essentiellen Tetanus. In Dorpat medic. Zeitschrift, 1874. — Jourdan. Etude sur le chloral dans le tétanos. Thèse de Paris, 1874. - Liegard. Tétanos et chloroforme. In Gaz. des hópitaux, 1874, nº 94, p. 747. - Nacramana. On a Remarkable Case of Trismus. In Med. Press and Circular, 1874. - MARTIN. Idiop. Tetanus. In the Lancet, 21 Nov. 1874. - MEREDITH. Indian Medical Gazette, 2 mars 1874. - HAPPFRER. Gazette médicale de Strasbourg, 1874. - Alessander (P.-A.). Quelques considérations sur le tétanos à la Guyane française. Thèse de Montpellier, 1875. — HASTINGS. Tetanus idiop. In Saint-Burtholomew's Hospital Reports, vol. IX, 1875. - Monica. Des tetanos chez le singe. In Société de biologie, 3 avril 1875, et in Gazette médicale de Paris, 1875, p. 194. — Papillaud (L.). Observation de télanos guéri par le chloral. In Gazette medicale de Paris, 1875, p. 176. — Reszi (de). Traitement du tétanos par le repos absolu-In Gaz. med. de prov. Venete, et in Gaz. médicale de Paris, 1875, p. 136. - RIBERGET. Tétanos chez un nouveau-né. In Gasette médicale de Paris, 1875, p. 536. — Richeld (L.-G.). Pathogénie, marche et terminaisson du tétanos. Thèse d'agrégation de Paris, 1875. - Spanes y Cauz (A.). Du mode d'emploi du sulfate d'ésérine dans le trailement du tétanos. Thèse de Paris, 1875. — Chopard (A.). Contribution à l'étude du tétanos traité par le chloral. Thèse de Paris, 1876. — Caisp (J.-II.). Cas de tétanos spontané suivi de mort par l'autopsis. In British Medical Journal, 11 Nov. 1876, p. 619. — Court. De l'action des anesthésiques sur l'élément musculaire et l'élément nerveux périphérique. In Gazette médicale de Paris, 1876, nº 10, p. 110. — Kochen. Ueber Telanus rheumaticus und seine Behandlung. In CorresponTÉTARD.

den:-Blatt für schweiz. Ertzte, 1876, n°17. — Korner. Untersuchungen über das Amylnitrit, 1876. - Monat et Toussaist. Influence de la fatique sur les variations de l'état électrique des muscles pendant le tétanos artificiel. In Comptes rendus de l'Académie des sciences. 19 juillet 1876, et Gazette médicale de Paris, 1878, p. 377. — More. Tétanos consécutif à un coup de soleil. In the Lancet, vol. II, p. 395, 16 sept. 1876. — Richer (C.). De deux somes différentes de tétanos diagnostiquées par le pneumographe. In Gazette médicale de Paris, 1876, p. 150, et Société de biologie, 1876. — Soubise. Pathogénie et traitement du Idonos. Thèse de Paris, 1876. — Sydney Ringen et Munele (V.). Remarques sur le buis avec des applications apéciales à la détermination de la nature vraie du tétanos. In the Lancel, rol. I. juin 1876. — Thomas (E.). Considérations sur la température dans le tétanos. Thèse de Paris, 1876, nº 371. - Ennuncen (van). Etude sur le nitrite d'amyle, action physiolojique, mages thérapeutiques. Louvain, 1876. — Wegelin. Tétanos chez un enfant de quatre on, poide anormal du cerveau. In Correspondenzblatt für schweizer. Ærtzte, n. 8, p. 268, 1876. - ARNOULT. Étude clinique sur le tétanos idiopathique. Thèse de Paris, 1877. - Boox. Idense spontane ches un homme à la suite d'un bain froid. — BAUER. Handbuch der Krankheilen des Nerrensystems, zweite Hällte, 1877, p. 335; article Tetanus. In Compendium de Liemssen, t. XII, 2º partie. — Duclaux. Sur un cas de tétanos spontané qui s'est terminé par une rupture du cœur. In Bulletin de thérapeutique, 30 septembre 1877, P. 270. — PARINAUD (H.). De l'influence de la moelle épinière sur la température. In Archives de phys., 1877, p. 695. — Renzi (II. de). Sur le traitement du tétanos. In Gazette médicele de Paris, 1877, p. 392. — RESFELDT. Inaugural-Dissertation. Wurzburg, 1877. — Soster. Télanos idiopathique traité avec succès par le bromure de polassium. In Gazette médicale de Paris, 1877, p. 405. — KRONECKER et STIRLING. De la production du tétanos muculaire. In Archiv für Anatomie und Physiologie, 1878, nº 1. — Collorgues. Contribution à l'étude du tétanos puerpéral consécutif à l'avortement. Thèse de Paris, 1878. — Rouvenal. Traité clinique des maladies du système nerveux, traduit de l'allemand par Subanski. Paris, 1878. — Boullet. Contribution à l'étude du tétanos. Th. de Paris, 1879. - Gardanianu. Contribution à l'étude thérapeutique du tétanos. Thèse de Paris, 1879. flamors. Traité des maladies du système nerveux, traduit par le D' Labadie-Lagrave. Paris, 1879. - RATTON (M.). De l'origine du tétanos. In the Brain, vol. II, p. 478, janvier 1880, et vol. III, p. 196, 1883. — CHARIER. De l'emploi de la fève de Calabar dans le traitement du létanos. Thèse de Paris, 1880. — CHEADLE. Cases of the Chronic Tetanoid Convulsion of Childhood. Successful Treatment by Calabar Bean. In Medical Times and Gazette. March 13, 20, 1880. — LANDOUAR (Yves). Du traitement du tétanos par le bromure de potastium. Thèse de Paris, 1880. — Spourn (C.-II.). Herzwasser-Compressen gegen Tetanus und Irimus, In Petersburger medicinische Wochenschrift, 1880, n. 38. — Burneister (G.), Ein britreg zur Actiologie des Tetanus und Trismus. Inaugural-Dissertation. Berlin, 1881. — Lexux. Contribution à l'étude du tétanos aigu. Thèse de Paris, 1881. - Loven (Ch.). Des causes de mort dans le tétanos électrique. In Gazette médicale de l'aris, 1881, nº 35, P. 407, et in Académie de médecine, 23 soût 1881. — Vulpian. Leçons sur l'action physiologique des substances toxiques et médicamenteuses. Paris, 1881, 8º leçon, p. 591 et suivantes. — Schultze (Fr.). Ueber die anatomische Grundlage des Tetanus. In Neurologuches Centralblatt, 1882, nº 6. — Poncet (de Cluny). Article Tetanos. In Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris, 1882, t. XXXV, p. 360. — Reason (M.). Ein Beitrag zur Lehre vom Kopstetanus (Tetanus hydrophobicus). In Zalschrist für klinische Medicin, t. VII, p. 410, 1884. — CARLE e RATTONE. Studio speriantele sull'etiologia del Tetano. In Giornale internationale delle scienze mediche, LI. 1884. — Erraité d'électrothérapie, traduit par Ad. Rueff. Paris, 1884, p. 547. -Luman. Étude critique sur le traitement du tétanos par l'hydrate de chloral. Thèse raris, 1884. - Micolaier (A.). Ueber infectosen Tetanus. In Deutsche medicinische Sechenschrift, 1884, n. 52, p. 842. — Lancher. Communication sur la contagion du Menos. Société de chirurgie, 28 octobre 1885. — Nazzotti. Tetano ed infezione da ma-lera. In Raccoglitore medico, t. XXII, nº 8, 1885. — RAYMOND (F.). Article TABES SPASMODIQUE. h Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 3º série, t. XV, p. 417 et suivantes. – Sanitäte-Bericht über die deutschen Heere im Kriege gegen Frankreich, 1870-1871, L III. Erkrangungen des Nervensystems. Berlin, 1885. — GRASSET. Traité pratique des maladie du système nerveux, 3º édition. Paris, 1886, p. 912. — Ozennes. Revue critique sur la ordegion du tétanos. In Archives générales de médecine, mars 1886. — Rosenbach. Zur Elistogie des Wundstarrkrampfes beim Menschen. In Deutsche Medizinal-Zeitung, 1886, ₩ 31, p. 341.

TÉTARD. On donne plus particulièrement ce nom à l'état embryonnaire des Batraciens anoures (voy. Batraciens et Grenoulles), réservant la dénomina-

tion de larres pour les Urodèles (1909, ce mot) non arrivés à leur complet é de développement.

Chez les Batraciens anoures le premier développement se poursuit rapidemes de telle sorte qu'au bout de peu de jours ou voit apparaître l'embryon.

A sa sortie de l'œuf, le tétard possède des branchies externes en forme d'a brisseaux verruqueux; celles-ci disparaissent rapidement chez les Anoures, me persistent pendant assez longtemps chez les Urodèles. L'animal a encore u forme de poisson et son corps, à part la tête, est enveloppé d'une membra à l'aide de laquelle se fait la matation. La forme allongée se modifie peu à pet progressivement le corps devient plus globuleux. Les membres postéries apparaissent les premiers, puis les antérieurs; la queue s'atrophie peu à peu l'animal revêt sa forme définitive.

Les métamorphoses sont, en un mot, très-considérables, et ce n'est pas seul ment une série de transformations externes qui s'opère : d'importants chang ments ont lieu dans les organes à chaque phase du développement. C'est air que les tétards sont conformés pour se nourrir de végétaux, tandis que adultes sont essentiellement carnassiers; en outre, tandis que pendant l'é embryonnaire la respiration est branchiale, elle est pulmonaire chez l'adult il ressort de ces transformations de profondes modifications dans l'appar digestif, dans la circulation et dans la respiration.

Chez quelques Anoures le développement a lieu bors de l'eau : c'est ainsi q chez l'Hylode de la Martinique toutes les métamorphoses ont lieu dans l'œuf, telle sorte que le petit arrive à l'état parfait, ressemblant, sans la taille, à s parents. Chez les Notodelphis de l'Amérique centrale et de la partie tropic de l'Amérique du Sud la femelle présente, dans la partie postérieure du de une poche dans laquelle se fait l'incubation des œufs. La femelle du Pipa pi sente, au moment de la ponte, une série de petites cavités creusées dans téguments du dos et dans lesquelles se développent les petits. H. E. Satvat

BRESCRAFRIE. — RESCOSI. Développement de la grenouille commune, 1826. — MANTES SAN ASSE. Sur les organes transitoires et les métamorphoses des Batraciens. In Annal, des nat., t. NEXIV, 1831. — Decès (A.). Rech. sur l'ostéologie et la myologie des Batraciens leurs différents étals de développement, 1831. — BARI (E. VOI). Die Metamorph. d. E der Batrachier von der Erscheinung d. Embryo und Folgerungen aus ihr für die Thos der Erzeugung. In Müller's Arch., p. 481, 1834. — Hénos-Royen et Vas Baurere. Sur caractères fournis par la bouche des Tétards des Batraciens anoures d'Europe. In Ba de la Soc. 2001. de France, 1881. — Hénos-Royen. Cas tératologiques observés chez quelqu Tétards de Batraciens anoures et de la possibilité de prolonger méthodiquement l'élarquire chez les Batraciens. In Bull. de la Soc. 2001. de France, 1884. — E. S.

TÊTE. § l. Anatomie chirurgicale. La tête est cette région qui, suiva l'expression de Richet, couronne et domine l'édifice humain. En obstêtrique, la désigne quelquesois sous le nom de sommet. Elle a la sorme d'un ovoïde in gulier dont la grosse extrémité, dirigée en haut et en arrière, correspond l'occiput, et la petite extrémité, dirigée en bas et en avant, au menton. Il résulte que chez l'adulte comme chez le sœtus le diamètre occipito-mentonni est le diamètre le plus grand de tous.

Formée par la réunion du crâne et de la face, la tête a les mêmes limites que ses deux régions réunies. Sa face inférieure, un peu aplatie, est coupée par plan horizontal, un peu oblique en bas et en avant. Cette partie, désignée sous nom de base de la tête, se continue directement avec le cou. C'est par elle que les organes contenus dans la région céphalique se mettent en communication.

avec le tronc, le cou ne servant que d'intermédiaire entre ces deux parties également importantes du corps. L'arc maxillaire inférienr et la ligne courbe supérieure de l'occipital limitent cette face inférieure, sur laquelle se fait l'articulation de la tête avec la colonne vertébrale. Cette articulation (articulation occipito-atloïdienne) est beaucoup plus rapprochée de l'occiput que du menton, ce qui fait que la tête tend naturellement à s'infléchir, c'est-à-dire à se porter en bas et en avant. Pendant le sommeil ou à l'état de repos, le menton vient reposer sur la partie antéro-supérieure du thorax. Mais, en temps ordinaire, la contraction musculaire est sussisante pour maintenir la tête redressée, sans essort apparent et même sans participation de la volonté.

La forme de la tête varie beaucoup suivant les individus et suivant les races; elle est intimement liée à la forme du squelette céphalique, dont les saillies et les dépressions plus ou moins accentuées contribuent à donner aux différents sujets une physionomie particulière.

Les nombreuses pièces osseuses dont le squelette est constitué, ainsi que les parties molles qui recouvrent la région faciale, ont été séparément décrites avec tous les développements que leur étude comporte aux articles Crans et Face (voy. ces mots). Il nous reste pour compléter l'anatomie chirurgicale de la tête à décrire les parties molles de la région crânienne, celles qu'on désigne habituellement sous le nom de cuir chevelu. Elles forment par leur superposition cinq couches distinctes qui sont en allant de dedons en dehors: 1º la peau; 2º la couche cellulo-graisseuse sous-cutanée; 5º la couche musculo-aponévrotique; 4º la couche cellulaire sous-aponévrotique; 5º le périoste ou péricrâne. Tillaux admet de plus une sixième couche sous-périostique, très-difficile, sinon impossible à isoler de la face profonde du péricrâne, dont elle n'est qu'une dépendance.

l' La peau de la partie supérieure de la tête est recouverte de cheveux dans presque toute son étendue, et c'est de cette particularité que vient le nom de cur chevelu donné aux téguments de la région; le front seul en est dépourvu dans une hauteur variable suivant les sujets. Elle est remarquable par son épaisseur, sa résistance, son défaut d'extensibilité. Elle s'amincit vers le front et surtout vers les régions temporales pour se continuer sans aucune ligne de démarcation avec la peau de la face, dont les aspects varient suivant les régions secondaires qu'elle recouvre.

Sa vascularité est très-grande, car elle est largement pourvue de vaisseaux artériels et veineux ; les artères en particulier rampent au dedans d'elle et lui adhèrent d'une manière intime, ce qui lui permet de résister à des causes de mortification susceptibles d'amener, dans d'autres régions du corps, la gangrène de l'enveloppe cutanée. On peut dire que les téguments du crâne portent avec eux les éléments nécessaires à leur nutrition. Cette richesse de la circulation anguine explique d'un côté la rareté de la gangrène de la peau à la suite des plegmons diffus du crâne ou des décollements cutanés, de l'autre l'abondance 🖴 bémorrhagies et la fréquence des tumeurs sanguines de tout genre dans cette nème région. Les vaisseaux lymphatiques y sont aussi très-abondants. Dans l'épaisseur du derme, on trouve de nombreuses glandes sébacées, annexées comme partout aux follicules pileux, dans la cavité desquels s'ouvre leur conduit excréteur. Elles sont superficielles relativement à ceux-ci, qui siégent un Peu plus prosondément. Parmi les lésions dont les glandes sont susceptibles. Il faut noter les kystes sébacés, si fréquents à la tête, où on les désigne sous le nom de loupes.

2º La couche cellulo-graisseuse sous-cutanée est d'une minceur extrême; compose surtout de petites masses adipeuses, logées dans les aréoles profon du derme, et de colonnes fibreuses parties de la face supérieure de l'aponévre C'est par elle que la couche musculo-aponévrotique adhère presque partout d'imanière intime à l'enveloppe cutanée dans l'épaisseur de laquelle rampe comme nous l'avons dit, les vaisseaux sanguins.

3º La couche musculo-aponévrotique est sormée par le muscle srontal avant, le muscle occipital en arrière, et les muscles auriculaires sur les côréunis les uns aux autres par une aponévrose centrale, l'aponévrose épicrànien

Le muscle frontal, de forme quadrilatère, a ses sibres dirigées d'avant arrière, au niveau du front; un peu obliquement, sur les tempes. En bas e s'insèrent les unes à la peau du sourcil et du nez, les autres à l'apophyse me tante du maxillaire supérieur et aux os propres du nez, près de l'angle inte de l'œil, où elles se trouvent mélangées avec les sibres du sourcilier et de l'oi culaire. On désigne sous le nom de muscle pyramidal le faisceau le plus inte qui s'insère à la partie inférieure de l'os nasal et aussi par quelques sibres à peau de la racine du nez. Les deux pyramidaux se dirigent obliquement l'vers l'autre et s'entre-croisent quelquesois sur la ligne médiane. En haut, frontal se continue par son bord supérieur avec le bord antérieur de l'aponévrépicrànienne; quelques-unes de ses sibres se perdent à dissérentes hauteurs de la peau du front, dont leur contraction détermine le plissement. En réalité, a deux muscles frontaux séparés l'un de l'autre par une languette de l'apor vrose, qui se prolonge sur la ligne médiane.

Le muscle occipital, membraneux et aplati comme le précédent, s'insère, arrière, aux deux tiers externes de la ligne courbe occipitale supérieure, a dessus des muscles trapèze et sterno-mastoïdien; en avant, il se continue avec bord postérieur de l'aponévrose épicrànienne.

Les muscles auriculaires au nombre de six, trois de chaque côté, s'attache tous à l'aponévrose épicrànienne.

Le muscle auriculaire antérieur part de la partie antérieure du conduit aud tif cartilagineux.

Le muscle auriculaire supérieur plus large et rayonné s'insère à la convexi de la fossette de l'anthélix.

Le muscle auriculaire postérieur est formé de un ou deux petits faisceaux q s'insèrent à la convexité de la conque.

L'aponévrose épicrànienne est une lame forte, nacrée, de forme quadranç laire, très-adhérente à la face profonde du cuir chevelu, mobile sur les celle constitue une sorte de calotte fibreuse, très-résistante, recouvrant toute partie supérieure de la tête. De sa face supérieure partent les colonnes fibreudéjà mentionnées qui se portent vers la face profonde du derme et donnen l'aponévrose un aspect gaufré. Elle forme, à proprement parler, le centre apor vrotique d'un seul muscle polygastrique (à neuf faisceaux), qu'on peut appe le muscle épicrànien. C'est pour cette raison que Cruveilhier la compare centre phrénique du diaphragme.

La couche musculo-aponévrotique est, avons-nous dit, mobile sur les os. To les muscles dont elle se compose sont tenseurs de l'aponévrose épicrànies qu'ils peuvent faire mouvoir soit d'avant en arrière, soit d'arrière en avant, s vant que le point fixe se trouve à l'occipital ou au frontal. Les mouvements la raux sont très-peu étendus, à cause de la faiblesse des fibres des muscles au

culaires. Sans entrer dans les détails de l'action des divers muscles, nous dirons que le frontal, lorsqu'il prend son point fixe sur l'aponévrose épicrânienne, élève les sourcils, en plissant transversalement la peau du front. C'est le muscle de l'attention et des sentiments qui en dérivent. Le pyramidal au contraire, s'il prend son point fixe en bas, plisse la peau de la racine du nez et abaisse celle de la région intersourcilière : il est donc antagoniste du frontal. C'est lui qui donne à la physionomie une expression dure et agressive, à laquelle contribue la contraction des muscles sourciliers. Les muscles auriculaires peu actifs dans l'espèce humaine tirent le pavillon de l'oreille en divers sens : en avant (attrahens auriculam), en haut (attollens auriculam) et en arrière (retrahens auriculam). Chez quelques individus et surtout dans certains états pathologiques ces deux derniers muscles, supérieur et postérieur, sont doués d'assez d'énergie pour imprimer au pavillon de l'oreille des mouvements d'une certaine étendue.

\* Au-dessous du plan musculo-aponévrotique se trouve un tissu cellulaire, excessivement lâche, dont les fibres lamineuses sont susceptibles de s'allonger beaucoup. Il sépare les parties molles ou tégumentaires du crâne osseux et de son périoste. Ce tissu est si lâche qu'on dirait qu'une véritable cavité séreuse est interposée entre ces deux parties. La mobilité si grande des téguments est en rapport avec cette laxité qui explique la fréquence, au-dessous de l'aponévrose, des décollements et des épanchements purulents ou sanguins.

5º Le péricrâne ou périoste est un feuillet fibreux très-mince, qu'une lame de tissu cellulo-fibreux, dépendance de sa face profonde, unit aux os du crâne. Il est susceptible de décollements partiels, à la suite de traumatismes violents. Il présente de plus avec les os des connexions artérielles et veineuses, sans grande importance pour la nutrition du squelette. Chez l'enfant et surtout chez le fœtus, le périoste est plus épais que chez l'adulte, ce qui explique la possibilité d'épanchements sanguins sous-périostiques d'une étendue considérable, dans les premiers àges de la vie.

La partie des téguments du crâne sormée par la réunion des couches placées au-dessus du périoste a une épaisseur à peu près égale à celle du crâne osseux, revêtu de son enveloppe sibreuse. Elle se continue avec les téguments des régions temporales, auriculaires, mastoïdiennes, et avec ceux de la face, décrits ailleurs.

Les artères de la tête proviennent presque toutes de la carotide externe. L'ophthalmique, branche de la carotide interne, sournit seulement à la région quelques-unes de ses branches qui se distribuent à la racine du nez, au front et au muscle frontal. Inutile de revenir sur la description déjà saite des artères de la sace. Celles du crâne sont :

- 1. La branche frontale interne de l'ophthalmique qui s'épuise sur la ligne médiane du front par des ramuscules qui s'anastomosent avec ceux du côté opposé.
- Plus en dehors, l'artère sus-orbitaire, branche de l'ophthalmique, qui sort de l'orbite par le trou sous-orbitaire et s'épuise dans les téguments.
- 5 En dehors et en arrrière, l'artère temporale superficielle, branche de leminaison de la carotide externe, qui sort de la glande parotide, au niveau de l'arcade zygomatique, devient superficielle à partir de ce moment et chemine entre la couche sous-cutanée et l'aponévrose temporale. Elle se divise ensuite en deux branches terminales, l'une, antérieure ou frontale, qui s'anastomose avec les branches frontales de l'ophthalmique, et l'autre postérieure ou pariétale, qui.

se distribuant dans toute la région de ce nom, s'anastomose au sommet de l' tête avec les rameaux venus de l'artère opposée, en avant avec la frontale, a arrière avec l'occipitale et l'auriculaire posterieure.

L'artère temporale superficielle fournit, dans son trajet, des rameaux paroti diens, l'artère transversale de la face, des rameaux auriculaires antérieurs, a l'artère temporale moyenne, cette dernière destinée au muscle crotaphyte.

4° Plus en arrière, l'artère auriculaire postérieure, branche collatérale de 3 carotide externe, qui se distribue à la région mastoidienne et au pavillon « l'oreille.

5º Entin, à la partie postérieure de la région, l'artère occipitale, branche con sidérable de la carotide externe, qui s'anastomose avec la précédente, avec temporale superficielle et avec l'occipitale du côté opposé.

Ces trois dernières artères sont d'un volume assez considérable et les blessurauxquelles leur position superficielle les expose s'accompagnent d'hémorrhagin souvent redoutables. C'est sur l'artère temporale superficielle que se pratique habituellement l'artériotomie aujourd'hui tombée en désuétude.

Les veines sont d'un calibre moins considérable que les artères et leur distabution est moins régulière. La seule veine digne d'une mention spéciale dehors de la veine temporale et des branches d'origine de la veine maxilla interne est la veine frontale ou préparate, qui forme une arcade au niveau de racine du nez avec la frontale opposée, reçoit la veine sus-orbitaire et communique à plein canal avec la veine ophthalmique au niveau du grand angle d'l'œil.

La plupart des veines de la région sont en communication au sommet de la tête par des veines émissaires avec les sinus cràniens et les veines de la duremère. Le qui explique en partie la facilité avec laquelle les inflammations des téguments et des os se propagent au loin et jusqu'aux organes contenus dans l'intérieur de la cavité crànienne.

Les vaisseaux lymphatiques proviennent surtout de la peau du crâne. Ils forment aux tempes et au sommet de la tête de riches réseaux auxquels font suite de nombreux ganglions. De ces vaisseaux les uns se réunissent aux lymphatiques de la face pour se jeter dans les ganglions sous-maxillaires, les autres vont aux ganglions parotidiens et auriculaires, enfin les postérieurs se rendent aux ganglions sous-occipitaux. On sait combien est fréquent l'engorgement de tous ces ganglions pendant la période secondaire de la syphilis et aussi pendant l'évolution de la plupart des maladies cutanées de la tête. C'est par l'abondance des lymphatiques de la region que A. Desprès (Traite de l'erysipèle, 1862) explique la fréquence des évysipèles à la suite des plaies de tête.

Les nerfs sont très-nombreux et proviennent de sources très-diverses. Les principaux sont fournis en avant par la branche ophthalmique de Willis, sur les côtés par le nerf auriculo-temporal et par la branche auriculaire du plexus cervical, en arrière par la mastoidienne, branche du même plexus, et par les branches postérieures des deux premiers cervicaux (premier nerf sous-occipital et grand nerf occipital). Ils s'anastomosent avec d'autres branches très-nombreuses, emanant surtout du trijumeau et du plexus cervical. Le muscle épicrànien reçoit son innervation du facial et de quelques filets très-fins du grand nerf occipital.

Le developpement de la tête se fait de très-bonne heure et. dès les premiers temps, la moitie de l'aire embryonnaire appartient à l'extrémité cephalique. Sa

formation est liée à celle des vésicules cérébrales et à celle de l'ouverture buccale et des fentes pharyngiennes, dont le mécanisme a été décrit avec soin dans des articles spéciaux auxquels nous ne pouvons que renvoyer le lecteur (voy. art. Came et Face [Développement]).

§ II. Pathologie chirurgicale. I. Lésions traumatiques (voy. art. Crane et Facs).

Il. Lésions vitales et organiques. 1º Inflammations. a. Érysipèle du cuir chevelu. C'est une affection très-fréquente, qui s'observe surtout comme complication des traumatismes ou des affections cutanées chroniques. En effet, au crâne, comme dans les autres régions du corps, les érysipèles médicaux ou spontanés peuvent être regardés comme exceptionnels. Il n'est pas rare de voir l'érysipèle du cuir chevelu être le résultat de l'extension de proche en proche de l'érysipèle facial dont le pronostic se trouve par ce fait notablement aggravé.

Les symptômes de l'érysipèle consécutif ou chirurgical n'ont rien qui leur soit particulier. L'affection se révèle par des phénomènes généraux que nous n'avons pas à décrire et de plus par la douleur souvent très-vive, l'œdème Plus ou moins étendu et l'engorgement des ganglions cervicaux. On ne peut ici compter sur la rougeur de la peau, symptôme regardé comme caractéristique de l'érysipèle, car elle est peu intense et masquée presque complétement par les cheveux. La douleur vive due à l'extrême tension des téguments crâniens peut être le seul symptôme indiquant l'invasion de ces tissus par l'inflammation érysipélateuse. Souvent à ce moment éclate un délire intense qui semble indiquer la propagation du mal aux méninges et au cerveau, mais fort heureument ce délire est presque toujours sympathique. Il est même des auteurs qui n'admettent pas la méningo-encéphalite, suite d'érysipèle de la tête. Sans re prononcer sur ce point, Trousseau (Clinique méd. de l'Hôtel-Dieu, t. I, P. 237) déclare que, lorsque l'affection gagne le cuir chevelu, il est bien peu d'individus qui ne présentent quelques phénomènes cérébraux. Le délire ne cesse que lorsque l'érysipèle a envahi et successivement abandonné les diverses parties de la peau du crâne, ce qui demande au moins quatre jours. Malgré leur gravité apparente, ces symptômes nerveux ne doivent pas essrayer, car d'une manière générale l'érysipèle de la tête n'est pas une maladie grave. Irousseau avait surtout en vue les érysipèles médicaux; ce qui rend plus graves les érysipèles consécutifs à des traumatismes, c'est que l'inflammation a plus de tendances à se propager de la peau au tissu cellulaire sous-aponévrotique et à amener le développement soit d'abcès plus ou moins étendus, soit de véritables Phlegmons diffus.

Le traitement ne dissère en rien de celui qu'on applique aux érysipèles chirargicaux des autres régions et de la sace en particulier.

b. Abcès. Les collections purulentes peuvent avoir pour siége les couches sous-cutanée, sous-aponévrotique et sous-périostique. Nous avons décrit les profondes ou sous périostiques à l'article Ostéo-périostite des os du crâne. Nous ne nous occuperons ici que des abcès sous-cutanés et sous-aponévrotiques, ces derniers beaucoup plus graves à cause de leur tendance plus grande à la diffusion.

Les uns et les autres succèdent tantôt à l'érysipèle, tantôt à une plaie des léguments, tantôt à l'inflammation d'une bosse sanguine ou d'une tumeur kysique.

Les abcès sous-cutanés sont d'ordinaire peu étendus et se reconnaissent surtout à la fluctuation. Il ne faut pas omettre de noter qu'ils sont quelquesois limités par un bourrelet dur et saillant, dû à l'infiltration plastique des bords de la cavité purulente. La palpation donne alors la sensation d'un ensoncement de la voûte crânienne. Cette illusion se produit aussi dans les bosses sanguines de la même région. Il sussit d'être prévenu de ce sait pour éviter une erreur que la coexistence d'un traumatisme pourrait rendre très-grave.

Les abcès sous-aponévrotiques donnent lieu aux mêmes symptômes, mais ils sont plus étendus et parfois d'un diagnostic disticile, à cause de l'épaisseur plus grande des tissus qui les recouvrent. Les plus obscurs sont ceux qui siégent dans la région temporale, au-dessous du muscle crotaphyte. Leur évolution est parsois lente et insidieuse; ils provoquent peu ou pas de douleurs, aussi est-on exposé à les confondre avec un épanchement sanguin. Dans un cas de ce genre mentionné dans le Traité de pathologie externe de Follin et Duplay (t. III, p. 550), la fluctuation prosonde, difficile à sentir, cessait d'être perceptible lorsque le malade serrait sortement les mâchoires et contractait son muscle temporal, ce qui indiquait le siége de la collection liquide au-dessous du muscle. Une ponction exploratrice acheva d'éclairer le diagnostic, relativement à la nature du liquide.

Les abcès de la tête, qu'ils soient sous-cutanés ou sous-aponévrotiques, ont de la tendance à s'étendre, soit en surface, soit en profondeur. Comme ils peuvent intéresser le périoste et dénuder les os du crâne, il faut de toute nécessité intervenir, dès qu'on les a reconnus. Une large incision, pratiquée aussitôt que possible, est le meilleur moyen de prévenir les décollements trèsétendus et les complications qui peuvent en être la conséquence. Dans certains cas, le drainage est rendu nécessaire par l'étendue de la lésion. Inutile de dire qu'après l'ouverture des abcès il faut toujours faire usage des pansements antiseptiques.

c. Phlegmon diffus. Le phlegmon diffus de la tête mérite une description spéciale à cause des caractères particuliers que lui imprime le siége qu'il occupe. Il a été l'objet de nombreux travaux parmi lesquels je me contenterai de mentionner ceux de Chassaignac (Traité de la suppuration, t. II, p. 75) et de Guibal (Études sur le phlegmon diffus du cuir cherelu. Thèses de Paris, 1869).

Rarement le phlegmon diffus se développe sous l'influence d'une cause générale. Pourtant on l'a vu survenir dans la convalescence du choléra (Chassaignac), et dans l'alcoolisme avec delirium tremens (Kirmisson, Manuel de pathologie externe, t. II, p. 39). Les diabétiques y sont aussi plus exposés que les autres. D'une manière générale, le mauvais état de la constitution, quelle qu'en soit la cause, constitue une prédisposition à l'inflammation diffuse du cuir chevelu.

Le phlegmon survient presque toujours à la suite des traumatismes, c'està-dire à la suite des plaies on des contusions du crâne. Il complique souvent l'érysipèle, auquel il communique une gravité exceptionnelle. Dans ce dernier cas, l'inflammation se propage des parties superficielles aux parties profondes des téguments. Dans le cas de plaies on de contusions simples, elle peut éclater d'emblée dans le tissu cellulaire sous-aponévrotique.

Le phiegmon diffus de la tête a pour siége exclusif la région du crâne. A la face, on l'observe très-rarement; peut-être même ne l'a-t-on jamais vu s'y développer comme lésion primitive. Son siége anatomique est le tissu cellulaire sous-aponévrotique. Ce fait s'explique par les dispositions anatomiques signalées

plus haut. A priori, on peut admettre le phlegmon dissus sous-cutané ou sus-aponévrotique. Chassaignac l'a même décrit comme variété distincte, sans citer aucune observation. Si l'on n'a pas oublié ce que nous avons dit de la texture de la couche cellulo-graisseuse sous-cutanée, intimement adhérente au cuir chevelu d'un côté, à la couche musculo-aponévrotique de l'autre, on comprendra que l'insammation doit rester circonscrite ou s'étendre à peine au delà du point où elle a pris naissance. Ce qui revient à dire que les phlegmons de cette couche sout peu importants, parce qu'ils ne sont pas susceptibles de se propager d'un point à un autre. Il n'en est pas de même des phlegmons de la couche sous-aponévrotique qui peuvent envahir rapidement toute la région occipito-frontale et s'étendre même, si on n'intervient, aux régions voisines. L'inslammation peut aussi gagner le périoste, le décoller et laisser plus ou moins complétement à nu les os du crâne, ce qui n'est pas sans compliquer sérieusement la situation déjà grave par elle-même. Heureusement, ce dernier mode de propagation est asser rare.

Les premiers symptômes par lesquels se manifeste le phlegmon disfus du cuir chevelu sont la douleur, la chaleur, la rougeur plus ou moins intense et le gomlement avec empàtement œdémateux des tissus, en un mot, les symptòmes initiaux de toute inflammation. La douleur est généralement très-vive. La rougeur toujours un peu masquée par les cheveux est plus facile à reconnaître dans les cas d'érysipèle concomitant. Le gonssement augmente d'une manière rapide à cause de la disposition particulière des tissus, et l'on peut dire que la tête du malade semble recouverte d'une sorte de turban, à cause de l'engorgement pâteux dont elle est entourée. En même temps que les symptômes locaux, quelquefois même avant leur apparition, s'observent des phénomènes généraux parsois très-graves. Un frisson d'intensité variable avec malaise et céphalalgie ouvre la scène et peut se reproduire à diverses reprises dans le cours de la maladie. Ce retour est tantôt irrégulier et tantôt périodique, de manière à simuler le frisson de l'accès paludéen ou celui de la pyohémie. La fièvre s'allume de bonne heure et s'accompagne d'une élévation considérable de la température. Habituellement continue, elle a parfois des paroxysmes et des intermittences jusqu'à deux et trois fois par jour. Dupuytren assure que ces symptômes ont souvent donné lieu à de graves méprises et qu'ils ont été pris pour ceux de la bèrre intermittente et combattus énergiquement par le quinquina. A cette période de début, on observe encore des symptômes gastriques, soif anorexie, nausées, vomissements, etc. Quelquefois, surtout chez les nerveux et chez les alcooliques, il s'y ajoute un délire plus ou moins violent, des mouvements convulsifs et un état comateux analogue à la stupeur de la fièvre typhoïde. C'est là une cause d'erreur de diagnostic contre laquelle il faut se tenir en garde.

Cette période dite inslammatoire ne dure guère que de trois à cinq jours; elle aboutit presque nécessairement à la mortisication des tissus et à l'insistration puralente. Au moment où s'établit cette nouvelle période, la douleur diminue et peut même cesser, alors que les autres symptômes s'accentuent davantage. Cette diminution des soussirances est due à la destruction des silets nerveux contenus dans la couche cellulaire sous-aponévrotique. L'empâtement cedémateux augmente, devient moins résistant et sait bientôt place à une suctuation d'abord obscure, puis de plus en plus évidente. Celle-ci est due à la présence d'amas purulents tantôt communiquant entre eux, tantôt indépendants les uns des autres. Le pus marche vers l'extérieur et sinit par se saire jour à travers la

peau gangrenée par places. De ces ouvertures presque toujours multiples sortent des lambeaux de tissu cellulaire nécrosés, imbibés de pus, d'une longueur variable. Le cuir chevelu se décolle peu à peu et dans quelques cas toute la région crànienne est comme disséquée par l'infiltration purulente. Suivant la remarque très-juste faite par Dupuytren, un décollement étendu et même complet n'amène pas la gangrène des téguments, comme cela a lieu dans d'autres régions tout aussi vasculaires. C'est que les artères adhèrent toutes intimement à la peau et continuent à lui apporter les éléments nécessaires à la nutrition, alors même que toute la couche cellulo-graisseuse sous-aponévrotique est détruite. Cette disposition anatomique diminue un peu la gravité de la lésion. Pourtant on a vu survenir une hémorrhagie mortelle par suite de l'ul-cération de l'une des artères baignant dans le pus.

Le péricrane reste ordinairement intact. Dans les cas graves, il se décolle à son tour dans une étendue variable. La nécrose des os sous-jacents peut être la conséquence de ce décollement, mais elle n'en est pas le résultat nécessaire. On observe assez souvent le recollement du périoste au déclin de l'inflammation, de sorte que la dénudation osseuse ne retarde pas beaucoup la guérison.

Dans les cas les plus heureux, les symptômes généraux s'amendent pendant la période de suppuration; alors la fièvre tombe et l'appétit renaît. D'autres fois ils persistent et même ils vont en s'aggravant; ces différences dépendent du mode de terminaison de la maladie.

Le phlegmon dissus peut se terminer par résolution, mais le fait est excessivement rare. Le plus souvent, l'instammation aboutit à la mortification et à la suppuration, avec décollement plus ou moins étendu des téguments. Dans ce cas, la guérison peut encore être obtenue, lorsque les désordres ne sont pas trop grands et que l'état général des sujets n'est pas trop mauvais. Les téguments se recollent peu à peu, parsois même plus rapidement qu'on ne l'eût espéré. Cette terminaison favorable s'observe dans les cas où le périoste est intact ou décollé par places. Si la dénudation osseuse est un peu étendue, la guérison n'est pas impossible, mais elle exige un temps très-long et ne survient qu'après l'exsoliation des surfaces mises à nu.

La mort est une terminaison fréquente du phlegmon diffus de la tête. Elle reconnaît des causes très-variées. Nous avons signalé déjà la mort par hémorrhagie. On a cité aussi des cas de mort rapide après une amélioration apparente, mais ces faits sont exceptionnels. L'épuisement par une suppuration intarissable, la pyohémie avec ses redoutables conséquences, la propagation de l'inflammation au cerveau ou à ses enveloppes, sont les complications mortelles les plus souvent observées.

Le diagnostic du phlegmon dissus à sa première période n'est pas toujours sacile. On peut hésiter entre le phlegmon, l'érysipèle et la périostite aigué. Cette dernière est presque impossible à reconnaître, tant que la tumeur à laquelle elle donne lieu n'a pas été ouverte. Pourtant d'ordinaire elle est plus limitée et s'accompagne de phénomènes généraux moins graves que l'inflammation dissus cellulaire sous-aponévrotique. L'absence de rougeur à la peau et d'engorgement ganglionnaire à la région cervicale sont les signes principaux qui distinguent le phlegmon dissus d'avec l'érysipèle. Du reste, les deux lésions se compliquent fréquemment l'une l'autre, ce qui obscurcit le diagnostic tout en rendant les erreurs moins préjudiciables au malade.

Le pronostic est très-grave, à cause de la gravité même des complications

que nous avons mentionnées plus haut. Il faut encore tenir compte de l'état constitutionnel des sujets. Le diabète, l'albuminurie, l'alcoolisme, toutes les déchéances physiologiques ont une influence néfaste; quelquesois même sans cause appréciable il se produit une véritable intoxication qui peut, dès le début de l'affection, se manisester par des symptômes ataxo-adynamiques rapidement mortels. Il faut pourtant reconnaître que la terminaison satale est moins sréquente que la guérison, grâce au traitement plus rationnel mis en usage de nos jours.

Au début du phlegmon on doit toujours essayer d'obtenir la résolution, bien qu'on ait peu de chances d'arriver à un aussi favorable résultat. Les antiphlogistiques locaux et généraux doivent être employés dans la mesure des forces du malade. Les révulsifs sont aussi indiqués intus et extra. Un moyen trèsemployé et très-douloureux dont on paraît avoir retiré quelques avantages, c'est un vésicatoire appliqué sur le siège du mal, qu'il dépasse dans tous les sens. Mais il ne faut pas compter enrayer souvent la marche de l'inflammation.

Dès que la suppuration est établie, avant même d'avoir constaté la fluctuation, il saut pratiquer de larges et multiples incisions ou drainer la partie décollée. Qu'on donne issue au pus par l'une ou l'autre de ces voies, il est une excellente précaution à prendre pour en éviter la stagnation. Elle consiste à laver plusieurs sois par jour les parties malades, au moyen d'injections antiseptiques. Les solutions d'acide phénique et d'acide borique au 2 ou 3 pour 100, celles de sublimé au 1/2000°, sont les plus usitées. On peut se servir indistinctement des unes ou des autres, à condition d'en user d'une manière très-large. Grâce à ces précautions, la pyohémie est presque sûrement évitée, ainsi que la propagation du phlegmon à la couche sous-périostique et par suite aux os eux-mêmes. A la sin de la maladie, une compression douce et modérée favorise le recollement des parties molles et rend par là plus rapide la guérison désinitive de la maladie.

- d. Furoncles et anthrax. Les furoncles et les anthrax sont plus rares au crâne qu'à la face. Dans la première région, ils ont pour siège de prédilection la partie la plus reculée de la région occipitale sur les limites du cou. Ils sont beaucoup moins graves que ceux des lèvres ou des paupières. Pourtant, ils peuvent être l'occasion du développement d'un phlegmon distius ou d'un érysipèle, ce qui oblige à réserver le pronostic. Le traitement consiste à faire de bonne heure une incision au delà des limites de la tumeur et à appliquer rigoureusement le pansement antiseptique.
- e. Lésions cutanées de diverse nature. On observe à la tête un grand nombre de lésions cutanées, dont l'étude est l'objet d'articles spéciaux. Les unes, comme l'acné rosacea et le lupus, ont pour siége presque exclusif la face; les autres, telles que les affections parasitaires, se présentent plus spécialement au crine. Certaines formes d'éruptions syphilitiques s'observent dans toute la région de la tête, ainsi que la plupart des manifestations cutanées des diathèses scrofuleuse ou herpétique. Inutile d'insister sur ces diverses maladies étudiées en leur lieu avec tous les développements nécessaires.
- f. Tumeurs. Les tumeurs de la face ne doivent pas nous occuper, pas plus que celles des os du crâne.

Parmi les tumeurs des téguments de la région crânienne, il en est qui sont suffisamment connues pour qu'il soit inutile d'y insister longuement, de ce sembre sont : les productions cornéces, les lipomes, les fibromes et les diverses

espèces de tumeurs malignes. Le céphalématome ou tumeur sanguine de nouveau-nés et le pneumatocèle ou tumeur gazeuse des os du crâne, lésion spéciales à la région crânienne, ayant été décrits dans des articles spéciaus (voy. art. Céphalématone et Caare [Pathologie chirurgicale]), il nous reste étudier en quelques mots les tumeurs vasculaires, les kystes et l'hypertrophio ou éléphantiasis du cuir chevelu.

a. Tumeurs vasculaires. Nous les diviserons en anévrysmes, tumeurs cirsoïdes, tumeurs érectiles et tumeurs veineuses en communication avec la circulation intra-crânienne. Ces dernières ont été l'objet d'une étude complète (voy. art. Crane).

Anévrysmes. Les anévrysmes externes du crâne, les seuls dont nous ayons à nous occuper, sont très-rares, ainsi que le prouve le petit nombre d'observations relatées dans un travail intéressant sur ce sujet, dù au docteur de Schutelaers (thèses de Paris, 1881, n° 99). Ils siégent sur toutes les artères de la région occipitale, auriculaire postérieure, temporale, frontale et sus-orbitaire. Presque tous sont d'origine traumatique. Pour l'anévrysme de la temporale, par exemple la plupart des cas connus sont survenus à la suite de l'artériotomie, opération pratiquée presque exclusivement sur cette artère. Les contusions peuvent, auss bien que les plaies par instrument tranchant ou piquant, être la cause de anévrysmes externes. Ils sont plus fréquents chez l'homme que chez la femme et ont pour siège presque constant le côté gauche de la tête. Sur 13 observations relatées par de Schutelaere, où le siège a été noté, on ne trouve que deur anévrysmes crâniens à droite. La cause de ce fait nous échappe.

Presque toujours les anévrysmes sont artériels. Les anévrysmes artériosoveineux sont si rares qu'on n'en trouve mentionnés que de rares cas, dont la plupart sont de vraies tumeurs cirsoïdes. Un des plus intéressants et des plus authentiques est celui de Landsdown (Bristish Medical Journal, 1875, t. 1, p. 786). Il est relatit à une tumeur pulsatile de l'angle interne de l'orbite consécutive à un traumatisme et guérie par l'extirpation du sac anévrysma trois jours après la ligature des deux bouts du vaisseau qui l'entretenait; c'était d'après Landsdown, l'artère nasale, ouverte par un coup de bouteille.

Les anévrysmes artériels du crâne acquièrent rarement un volume considérable. Ils sont indolents, soulevés par des battements et des mouvement d'expansion isochrones aux battements du pouls qui en rendent le diagnostis facile. Dans un cas observé par Barrier (Gaz. méd. de Paris, 1848, p. 774), il survint quatre mois après l'apparition d'un anévrysme de l'artère temporak gauche une augmentation de volume du corps thyroïde, coïncidant avec de crampes fugaces, mais très-vives, dans le bras et la jambe du côté opposé. La ligature de la carotide primitive amena la disparition de tous les phénomènes

Nous avons dit que les anévrysmes externes étaient faciles à reconnaître Pourtant ceux qui siégent sur l'une des régions temporales profondes peuven avoir leurs battements masqués par l'aponévrose qui les recouvre. La palpation et l'auscultation de la tumeur donnent le moyen d'éviter une erreur à tou égards regrettable.

Les anévrysmes artérioso-veineux se reconnaissent à la dilatation sans pulsations des veines sous-cutanées, au frémissement vibratoire perceptible par le toucher, au souffle continu avec bruit de rouet que fait constater l'auscultation et à l'affaissement de la tumeur principale par la compression exercée entre l'anévrysme et le cœur. On pourrait les confondre avec les anévrysmes cirsoides, mais dans ceux-ci la tumeur plus dissus est partout pulsatile et elle ne s'affaisse que par la compression de la carotide primitive. Du reste, l'anévrysme cirsoïde a toujours une marche envahissante conduisant à l'ulcération des tissus et à des hémorrhagies parsois mortelles, tandis que l'anévrysme artérioso-veineux reste presque toujours stationnaire, les veines voisines se dilatant seules pour former des tumeurs indolentes sans expansions.

Le pronostic n'est grave que dans les cas exceptionnels où les tumeurs anévrysmales artérielles ou artérioso-veineuses acquièrent un développement tropconsidérable ou donnent lieu à des hémorrhagies à répétition.

Toutes les méthodes de traitement peuvent être employées contre les anévrysmes externes de la tête. D'une manière générale, la méthode d'Anthyllus modifiée, c'est-à-dire l'extirpation de la tumeur avec ligature des deux bouts de l'artère, est la méthode de choix. L'application en est facile et les résultats ne laissent rien à désirer. Dans deux cas d'anévrysmes de la temporale d'un volume considérable, on a cru devoir recourir à la ligature de la carotide primitive. Une opération aussi grave doit être regardée comme une opération de nécessité, bien qu'elle ait réussi dans les deux cas. L'injection coagulante avec le perchlorure de fer ou toute autre substance douée des mêmes propriétés compte quelques succès, mais elle est plus intidèle dans ses résultats définitifs que l'entirpation à laquelle nous donnons la préférence.

Les anévrysmes artérioso-veineux sont trop rares pour qu'on puisse préconiser telle ou telle méthode de traitement, d'après les données de l'expérience. Nous-conseillerons avec Follin d'employer d'abord la compression au niveau de la communication vasculaire et, en cas d'insuccès, la ligature de l'artère des deux côtés de la perforation. Si la compression était trop difficile ou trop douloureuse, comme à la région parotidienne ou à l'angle interne de l'œil, il serait peut-être-préférable de recourir à l'extirpation de la tumeur, comme l'a fait Landsdown, la ligature de la carotide primitive pratiquée par Chélius n'ayant produit qu'une amélioration momentanée, dans le cas d'anévrysme artérioso-veineux de la temporale, rapporté par Stromeyer (Gaz. des hôp., 1851, p. 182), dont le malade ne fut complétement guéri que par l'application de la méthode ancienne.

Anérrysmes cirsoïdes. Ces anévrysmes, décrits aussi sous le nom de tumeurs cirsoïdes (Robert), varices artérielles (Dupuytren), añgioma arteriale racemoum (Virchow), sont dus à la dilatation d'une certaine partie d'un département artériel, allant jusqu'aux ramifications capillaires et se présentant avec les caractères d'une tumeur pulsatile plus ou moins étendue. Bien qu'ils aient leur siège presque exclusif à la tête, nous croyons devoir renvoyer à l'étude faite dans ce Dictionnaire avec une haute compétence par le professeur L. Le Fort, qui les désigne, comme les Allemands, sous le nom d'angioma arteriale racemo-sum (voy. Cirsoïdes [Anévrysmes] du Dict. encycl., 1<sup>re</sup> série, t. XVII, p. 525).

Tumeurs érectiles. Ces tumeurs vasculaires sont plus rares au crâne qu'à la face et elles siégent de préférence au crâne ou à la tempe. J'ai observé récemment une tumeur volumineuse de ce genre, siégeant à la région auriculo-temporale gauche.

On a invoqué comme causes les traumatismes, mais le plus souvent ces tumeurs sont congénitales et paraissent avoir quelque rapport avec l'existence des sentes branchiales. A ce titre, elles rentreraient dans la classe des angiomes seuraires de Virchow.

Ce sont tantôt de simples taches cutanées ou nævi, tantôt des tumeurs érec-

tiles artérielles, tantôt des tumeurs érectiles veineuses. Leur physionomie disservivant l'élément vasculaire prédominant : ainsi les tumeurs artérielles son pulsatiles et donnent au doigt une sensation de frémissement, tandis que le veineuses sont molles, sans expansion ni battements, et se dilatent en changeant de couleur, sous l'influence des cris ou des efforts. Les unes et les autre peuvent être cutanées ou sous-cutanées. Ordinairement bien limitées, elle s'accompagnent parsois d'une dilatation des veines ou des artères de la région qui les rapproche des anévrysmes cirsoïdes. Cette disposition peut rendre très-difficile la distinction de ces deux espèces de tumeurs sanguines.

En général, le diagnostic est facile. Nous avons indiqué à l'article Crans (1<sup>re</sup> série, t. XXII, p. 552) les symptômes qui permettent de reconnaître les tumeurs sanguines en communication avec la circulation intra-veineuse. Rappelons seulement que ces dernières sont fluctuantes, réductibles, variant de volume suivant la position de la tête. Dans les cas douteux, on possède un moyen certain de diagnostic différentiel dans la compression exercée autour de la tumeur, de manière à interrompre toutes ses relations avec la circulation intra-crànienne. Si la poche préalablement vidée se remplit de nouveau, malgré cette compression circulaire, on peut être sûr qu'elle communique avec les sinus de la duramère ou avec les canaux veineux du diploé. On est autorisé à tirer la même conclusion de la possibilité de réduire la tumeur ainsi comprimée à sa base. Le diagnostic d'avec les tumeurs autres que les tumeurs sanguines se fait à la tête comme dans les autres régions du corps.

La marche des angiomes du crâne est très-variable. Les angiomes veineux restent stationnaires, tandis que les artériels s'accroissent d'une manière continue ou intermittente, surtout sous l'influence d'un traumatisme. Cet accroissement s'observe de préférence chez la femme aux époques menstruelles, pendant la grossesse ou l'allaitement. Ils ont peu de tendance à disparaître d'eux mèmes, surtout lorsqu'ils forment de véritables tumeurs. Les cas de guérison spontanée se rapportent presque tous à des navi materni disparus peu de temps après la naissance. La terminaison par la gangrène ou la transformation en kystes séreux sont des faits absolument exceptionnels. Plus souvent on observe des hémorrhagies dues à l'ulcération de la partie la plus saillante de la tumeur.

Le pronostic n'est grave que pour les tumeurs érectiles susceptibles de s'accroître ou de s'ulcérer, car les angiomes appartiennent à la classe des tumeurs bénignes qui n'ont aucune tendance à la récidive ou à la généralisation. La prédominance artérielle ou le volume trop considérable sont donc les circonstances qui peuvent le plus aggraver le pronostic.

Le traitement chirurgical est le seul esticace contre les assections de ce genre et on peut dire que presque toutes les méthodes inventées contre les tumeurs érectiles en général ont été appliquées au traitement des angiomes du crâne. La vaccination, la compression, la résrigération, l'application du perchlorure de ser à la surface de la tumeur dénudée par un vésicatoire, sont des moyens inosfensiss applicables aux tumeurs érectiles d'un petit volume. Les caustiques (potasse caustique, pâte de Vienne, pâte de Canquoin) ont donné des succès, mais au prix de cicatrices plus ou moins dissormes. Mieux vaudrait recourir aux ponctions multiples soit avec le galvanocautère, soit avec la plus tine aiguille du thermocautère. Les injections coagulantes (perchlorure de ser, vin, alcool, tannin, acide acétique, etc.) sont trop dangereuses pour qu'on puisse en géné-

raliser l'emploi. Elles nécessitent tout au moins de grandes précautions. Au moment où l'on injecte le liquide, il faut exercer pendant sept ou huit minutes une compression circulaire autour de la tumeur, afin d'empêcher que les caillots peu consistants ne soient entraînés par le courant sanguin.

La ligature en masse ou sur des épingles, comme dans les procédés de Rigal (de Gaillac), de Lücke ou de Fayolle, est un excellent procédé, applicable à la généralité des tumeurs érectiles, qu'elles soient pédiculées ou à large base. J'ai réussi de la sorte à détruire sans difformité un angiome veineux sessile de la région auriculo-temporale chez un enfant de six mois. Le volume considérable de la tumeur me décida à recourir à la ligature en deux temps par les procédés combinés de Rigal (de Gaillac) et de Fayolle. Aucune des deux opérations, pratiquées à quelques jours de distance, ne fut suivie d'inflammation ou d'hémorrhagie, et le résultat définitif fut des plus satisfaisants. Aussi je suis persuadé, comme le professeur Dubreuil (Éléments de méd. opér. Paris, 1875, p. 119), que la ligature est un des meilleurs moyens de combattre les tumeurs érectiles et que pour celles à large base les procédés de Rigal, de Fayolle et de Lücke, sont réellement précieux.

Dans certains cas d'angiomes circonscrits, on a pu songer à l'extirpation pure et simple au bistouri, mais il faut avoir grand soin de dépasser les limites du mal, si l'on ne veut exposer les malades à de dangereuses hémorrhagies. Si l'on croyait devoir recourir à cette méthode, il serait préférable de remplacer l'instrument tranchant par l'anse galvanocaustique ou par la lame du thermocautère.

Ensin, comme dernière ressource, après l'insuccès de ces divers moyens, lorsque la tumeur s'accroît sans cesse, s'ulcère et donne lieu à des hémorrhagies graves par leur abondance ou par leur répétition, il ne reste plus que la ligature de la carotide primitive. On a bien essayé la ligature des diverses branches artérielles afférentes, mais, comme il était facile de le prévoir, les tentatives de ce genre ont toujours été infructueuses. La vascularité de la région est telle que la ligature de la carotide primitive du côté malade peut être ellemène insuffisante à suspendre le cours du sang dans la tumeur. Si les accidents persistent et sont de nature à mettre en danger les jours du malade, on est autorisé à lier l'autre carotide primitive. C'est une détermination que peut seule justifier la crainte d'une terminaison fatale à courte échéance. Heureusement les cas sont rares où l'on se trouve réduit à une aussi redoutable extrémité pour une tumeur érectile du crâne.

b. Kystes. On observe à la tête diverses variétés de kystes confondues sous le nom collectif de loupes du cuir chevelu. Les plus importantes sont les kystes glandulaires ou sébacés et les kystes dermondes.

Les kystes séreux, tout au moins les kystes séreux autogènes, méritent une mention, bien qu'ils soient excessivement rares à la région crànienne où l'on observe au contraire assez fréquemment des collections séro-sanguines, succédant à des épanchements de sang, et des tumeurs séreuses enkystées provenant de lisolement secondaire d'une hernie des méninges. Le seul cas authentique de kyste séreux autogène appartient à Billroth, qui l'a observé à la région occipitale chez un nouveau-né. Nous empruntons à Duplay (Traité de pathol. ext., t. III, p. 567) la description de ce fait intéressant : « Ce kyste avait un volume égal à celui de la tète de l'enfant; il était fluctuant, peu distendu, en sorte que l'on put constater avec une grande certitude que le cràne ne présentait aucune

ouverture et que l'on n'avait pas affaire à une encéphalocèle ou à une méningocèle. La ponction donna issue à cinq onces d'une sérosité claire et citrine e l'on put se convaincre que ce n'était pas du liquide céphalo-rachidien, à caus de sa richesse en albumine. Le kyste s'était déjà reproduit lorsque l'enfant fu pris de pneumonie et mourut. L'autopsie permit de constater que la poche semblable à une énorme bourse séreuse, était située dans le tissu cellulaire sous cutané, sans connexion avec les os, sur lesquels il n'existait aucune trace de perforation récente ou ancienue. »

Cette observation est très-importante au point de vue du disgnostic de tumeurs congénitales de la voûte du crâne. Un cas de kyste crânien se rappro chant des kystes séreux par la composition du liquide, mais s'accompagnan d'une dépression osseuse, a été observé par Aubert (de Lyon), en 1881 (Lyon médical, 7 août 1881), chez une femme âgée de quarante-deux ans. Cett malade portait, à la région frontale gauche, une tumeur hémisphérique, ayan 5 centimètres de diamètre, dont l'origine remontait à la jeunesse. La tumeu n'était ni douloureuse, ni pulsatile, ni réductible. On pouvait, en la déprimant sentir autour d'elle un cercle osseux. Lourdeur de tête et céphalulgie étaien les seuls symptômes auxquels elle donnait lieu. Une incision au thermocautèr donna issue à un liquide jaune brun, riche en cholestérine. On put alors con stater que la lame interne du frontal était refoulée vers le cerveau. Les suite de l'intervention furent des plus heureuses. La table interne du frontal se relev peu à peu et la malade complétement guérie reprit toute l'activité de son intel ligence.

Kystes glandulaires ou sébacés. Les kystes glandulaires ou sébacés sont trè fréquents à la tête, et c'est à eux qu'on songe presque toujours quand on enten parler de loupes. Dus à l'hypertrophie des glandes sébacées annexées aux bulbe pileux, ils rentrent dans la quatrième variété des kystes progènes de Broca, c'es à-dire dans les kystes par rétention. Leur siège est sus-aponévrotique, ce qui le distingue des kystes dermoïdes situés plus profondément. Leur nombre es souvent assez considérable pour que la voûte du crâne en soit pour ainsi distapissée.

Les loupes sont en général d'un petit volume et d'une forme aplatie qu'expliqu la résistance qu'elles éprouvent tant du côté des os du crâne que du côté de l peau, qui se laisse difficilement distendre. Lorsque leur développement arriv à dépasser le volume d'une grosse noix, il n'est pas rare de voir la peau s'aminc à leur surface, devenir comme transparente et se dépouiller de cheveux. Il : forme alors des espèces de plaques de pelade non parasitaire, par atrophie de bulbes pileux. Elles sont indolentes, à moins que par suite de leur siège elle ne soient exposées à des frottements susceptibles de les enflammer. Le décubitue la pression du chapeau, l'action irritante des dents du peigne, sont les causes le plus ordinaires de ces inflammations, qui peuvent amener la suppuration ( l'ouverture spontance des kystes. C'est là un mode de guérison qu'on observ dans les cas les plus heureux. Dans d'autres circonstances moins favorables, le kystes glandulaires, au lieu de rester mobiles sur le périoste, contractent ave lui des adhérences et exercent sur les os une pression qui finit par en amene l'atrophie progressive, parfois même la perforation. Lebert a communique à l Société anatomique (Bullet, de la Societe anatom, de Paris, 1850, p. 256) u cas dans lequel la tumeur datant d'une trentaine d'années s'était transformée e un véritable ulcère de mauvais aspect, dont le fond était soulevé par les batte

ments du cerveau, visibles à travers la perforation du crâne. Autour de l'ouverture on apercevait de petites lamelles nécrosées. Dans un autre cas, rapporté par Lacombe (même recueil, 1838, p. 358), une loupe du volume d'un œuf siégeait depuis douze ans à la partie moyenne du pariétal droit; elle était molle, fluctuante, dépourvue de cheveux. Le malade ne se plaignait que d'un peu de céphalalgie. L'ablation de la tumeur fut pratiquée par Lisfranc qui constata l'existence d'un liquide couleur chocolat, contenant des granulations qui s'écrasaient sous le doigt. Bien que l'opération eût été des plus simples, et que le crâne parût intact, la mort survint au bout de quarante-huit heures, et l'on fut fort étonné de trouver à l'autopsie une altération probablement ancienne de tout le lobe antérieur droit du cerveau et une injection plus récente des méninges.

Ces kystes, étant superficiels, sont d'un diagnostic généralement facile, à moins que les caractères qui les distinguent n'aient été modifiés par quelqu'une des complications que nous venons d'indiquer.

La terminaison des loupes par résorption est un fait rare. On n'en connaît que deux cas appartenant l'un à Léveillé (Nouvelle doctrine chirurgicale. Paris, 1812, t. III, p. 5) et l'autre à Stromeyer (Handbuch der Chirurgie, 1814, Bd. I, p. 250). Ce dernier est le plus concluant, car une loupe avait été déjà extirpée à la femme, chez laquelle s'effacèrent spontanément un très-grand nombre de tumeurs de même nature.

Leur pronostic est généralement bénin. Il ne faut pas pourtant oublier qu'elles sont susceptibles de s'enflammer, de s'ulcérer, de revêtir l'aspect et les caractères des néoplasmes malins, de perforer les os et de produire, dans des cas rares, des altérations étendues du cerveau et des méninges.

Le traitement des loupes de la région crânienne est le même que celui des kystes sébacés des autres régions. Tant qu'elles sont indolentes et d'un petit volume, les malades ne demandent pas à en être débarrassés. Mais elles peuvent sièger sur des points où, même très-petites, elles occasionnent une gêne sérieuse. J'ai eu, à quelques jours d'intervalle, l'occasion d'opérer deux jeunes prêtres porteurs d'une loupe ayant à peine le volume d'une amande. Chez l'un, la tumeur siègeait à la région frontale, au-dessous de la racine des cheveux; chez l'autre, elle occupait la partie postérieure du crâne et se trouvait de la sorte placée au milieu de la tonsure. Si elles n'eussent occupé un siège aussi désagréable, aucun des deux malades n'eùt songé à les faire disparaître, car elles étaient indolentes.

Le traitement médical ne peut rien contre les kystes glandulaires. C'est la crainte de l'érysipèle, si grave à la région crânienne, qui rend les chirurgiens très-prudents quand il s'agit d'intervenir et fait préfèrer à bon nombre d'entre eux la cautérisation à l'extirpation. Il ne faut pourtant rien exagérer. Si la cautérisation paraît exposer un peu moins à l'érysipèle, elle occasionne de vives douleurs et n'amène la guérison qu'après un temps souvent très-long: aussi l'ablation avec le bistouri me paraît à tous égards préférable chez les sujets jeunes bien constitués. L'opération est excessivement simple. Il suffit de diviser la loupe par transfixion et d'enlever avec des pinces les deux moitiés de l'enveloppe kystique. On agit ainsi bien plus rapidement et l'on fait bien moins souffrir le malade qu'en essayant d'enlever la tumeur sans l'ouvrir. L'hémorrhagie est à peu près nulle et la guérison s'obtient en quelques jours par l'application d'une simple roudelle d'amadou, maintenue en place par un bandage modérément compressif. Inutile d'appliquer des points de suture, car les bords de la plaie se rapprochent d'eux-mèmes et se cicatrisent presque toujours par réunion immédiate.

Dans les cas de tumeurs volumineuses ou ulcérées, de plus grandes précautions doivent être prises, à cause de l'adhérence possible de la tumeur aux parties profondes, au périoste et aux os. Quel que soit le procédé opératoire mis en usage, il faut alors employer dans toute leur rigueur les méthodes antiseptiques, dont l'utilité est trop généralement reconnue pour que nous ayons besoin d'insister sur ce point.

Kystes dermoïdes. Les kystes dermoïdes (kystes autogènes hétérotopiques de Broca), assez fréquents à la tête et surtout au crâne, doivent être distingués des kystes glandulaires sébacés avec lesquels on les confond souvent. Ce sont des tumeurs, presque toujours congénitales, en rapport avec l'évolution des fentes branchiales, ce qui explique leur présence habituelle aux régions frontak et temporo-auriculaire. Giraldès a vu un de ces kystes développé au niveau de la fontanelle antérieure, et le cas est d'autant plus remarquable que la nature du liquide extrait par une première ponction avait un moment fait croire à l'existence d'une méningocèle. Un kyste de même nature a été observé en ce poin par Kirmisson. Leur siège de prédilection paraît être la queue du sourcil, c'est à-dire l'angle externe et supérieur de l'orbite. D'après Holmes (Thérapeutique des maladies chirurgicales des enfants, traduit par Larcher. Paris, 1870 p. 49), ils sont si fréquents dans cette région que, dans aucun hôpital, on n'es longtemps sans en rencontrer un exemple.

Leur siège est sous-aponévrotique, ce qui les rend moins mobiles que le kystes sébacés. Holmes assure que ceux du sourcil glissent sans peine sous le doigts et paraissent être tout à fait superficiels. Mais, ajoute-t-il, cette position superficielle du kyste n'est qu'une apparence que dément d'ordinaire la réalité D'après Duplay (Traité de path. ext., t. III, p. 568), ils sont toujours pro fonds et adhèrent souvent au périoste. J'ajouterai qu'ils sont parsois en rappor avec les os du crâne, qu'ils amincissent ou qu'ils perforent. C'est ainsi que, dan un cas opéré par Prescott-Hewett (Holmes, loc. cit., p. 50), la tumeur s'étendai en bas, sur la voûte de l'orbite, qui présentait une lacune considérable, et aprè son ablation on voyait distinctement le soulèvement régulier des membrane du cerveau. Dans un autre cas observé par Picard (Bullet. de la Soc. anat. d Paris, 1840, p. 394), une tumeur congénitale à parois épaisses, contenant de cheveux, présentant en réalité tous les caractères des kystes dermoïdes, avait fit par amener la perforation des os du crâne. On comprend du reste qu'en s'enslam mant et en suppurant les kystes dermoïdes puissent, comme les kystes sébacés amener la carie ou la nécrose des os sous-jacents. Il est plus ordinaire d'observe une espèce de racine qui pénètre profondément et qui apporte une grande gên à l'ablation. Si on néglige d'extirper ce prolongement, on peut être à peu pri sur que la tumeur se reproduira ou qu'il restera tout au moins une fistule inte rissable.

Quel que soit leur siége, ces kystes contiennent de nombreux débris épider miques, mèlés à de petits poils, faciles à distinguer de la matière athéromateur (de ἀτάρα, bouillie), mélicérique (de μελίπηρον, rayon de miel) ou stéatomateur (de στάρρ, suif), qu'on trouve dans les kystes sébacés. Ceux de la queue du sourc ont parfois un contenu huileux qui paraît fourni par les glandes sébacées de le paroi et peut-être aussi par dégénérescence des cellules épithéliales dont les gri nulations graisseuses seraient mises en liberté.

Le diagnostic se base surtout sur des caractères cliniques négatifs. Leur apprituon dès la naissance ne permet guère de les confondre avec les kystes glands

laires, dont la position est du reste presque superficielle. En certains points du crane, il faut toujours songer à la possibilité d'une hernie congénitale du cerveau ou de ses enveloppes. Mais la méningocèle et l'encéphalocèle ont des signes particuliers, entre autres la présence de battements et la réductibilité plus ou moins complète, qui servent à assurer le diagnostic. La présence du pédicule que nous avons signalé plus haut dans les kystes dermoïdes peut faire croire à l'oblitération d'un sac herniaire, devenu kystique; mais, à cette période de l'évolution de l'encéphalocèle, l'erreur est sans inconvénient.

Le seul traitement des kystes dermoïdes est l'extirpation, et l'extirpation complète. Si l'on oublie en un point de la plaie une petite portion de l'enveloppe du kyste ou si l'on néglige de poursuivre le pédicule jusqu'à ses attaches osseuses, on voit la tumeur se reproduire, à moins que la plaie ne reste fistuleuse et ne résiste à tous les moyens mis en usage pour en tarir la sécrétion. Cette facilité de reproduction des kystes dermoïdes a fait renoncer à la cautérisation qui, pour être efficace, devrait être à la fois très-énergique et agir à une très-grande profondeur. Dans ces conditions, on ne pourrait pas limiter l'action du caustique, de manière à le rendre réellement utile, sans craindre de dépasser le bnt. L'extirpation avec le bistouri reste donc la méthode de choix et doit être préférée même à l'ablation, soit avec le thermocautère, soit avec l'anse galvano-caustique.

c. Hypertrophie du cuir chevelu. Au crâne et à la face on observe, rarement, il est vrai, des tumeurs dont la nature est encore mal connue. Duplay, Desprès, Labbé, Lannelongue, Guéniot, Trélat et la majorité des chirurgiens, les regardent comme dues à une sorte d'hypertrophie de tous les éléments constitutifs de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. Bœckel les désigne, par analogie avec d'autres lésions de nature différente, sous le nom d'éléphantiasis mou de la tête. D'après Verneuil, ces tumeurs, analogues à celles décrites en 1865 par Valentine Hott sous le nom de pachydermatocèle, sont formées par des névromes plexiformes considérables, renfermant beaucoup de tissu fibreux. En 1869, Billroth et Cherny en ont publié une observation sous le titre de Neurofibromes plexiformes de la paupière supérieure et de la région de la tempe, et, en 1874, Cherzny en appolié une autre survenue chez un sujet atteint d'éléphantiasis des Arabes.

Le siège le plus fréquent de ces tumeurs est, d'après Verneuil, à la partie supérieure et latérale du cranc, mais les plus volumineuses s'observent à la région occipitale et à la région du front et des paupières. Les femmes en sont plus fréquement atteintes que les hommes.

La cause en est inconnue. Se basant sur 3 cas observés par lui chez de jeunes feames à chevelure très-longue, Thirion (Revue médico-chirurgicale, 1852, t. II, p. 100) a cru pouvoir attribuer ce genre de tumeurs au tiraillement incessant que la coiffure et le poids des cheveux exercent sur le cuir chevelu. Cette explication n'est guère acceptable pour les cas peu nombreux de tumeurs hypertrephiques développées chez l'homme. Elle ne peut pas servir davantage pour le cas récemment observé par Labbé chez une jeune tille âgée de vingt ans. En este, la tumeur avait débuté, dès l'âge de treize mois, à l'angle interne de l'œil, et acquis un volume suffisant pour rendre une opération nécessaire dans le cours de la cinquième année. Pendant la discussion à laquelle ce cas a donné lieu devant la Société de chirurgie (séance du 3 sévrier 1883), Trélat a émis l'opinion que c'était un angiome transsormé en une hypertrophie de tous les éléments de la peau. Mais les antécédents de la malade ne permettent pas de croire à l'origine meculaire de cette tumeur éléphantiasique.

Quelles que soient sa nature et son étiologie, la tumeur dont nous nous occupon débute par une tuméfaction des téguments qui augmente peu à peu et finit pe former un bourrelet plus ou moins volumineux, coupé par des plis transversaux

Chez la malade de Labbé, la tumeur retombait sur l'œil resté sain et descen dait jusqu'à la partie moyenne de la joue. A la région occipitale, elle forme un sorte de besace recouvrant la peau de la nuque. Elle est molle, pâteuse, no fluctuante, mobile sur les parties profondes, se continuant avec le reste de l peau par une espèce de pédicule, à direction transversale. Elle est et reste long temps indolente. Son volume et la difformité qui résulte de sa présence sont le seules raisons qui poussent les malades à réclamer les secours de l'art. S marche est graduellement et incessamment envahissante. Après une premièr opération, la malade de Labbé avait vu sa tumeur se reproduire et acquérir et quinze ans un volume énorme.

Le diagnostic n'offre, en général, aucune difficulté. On observe quelquefois la tête des tumeurs malignes d'un volume comparable à celui de l'éléphantiasi mou, muis elles se distinguent par des symptômes locaux et généraux qui a laissent aucun doute sur leur nature.

Le pronostic n'offre aucune gravité, bien que la lésion n'ait pas la moindr tendance à guérir spontanément.

Le traitement varie suivant l'ancienneté de la tumeur et le volume qu'elle pré sente. Dans les cas récents ou peu développés, on peut se horner, comme l'a fai Thirion, à des applications de pommade iodurée, aidées d'une compression long temps continuée, au moyen d'une bande amidonnée. Cette méthode simple e inoffensive a réussi deux fois au médecin belge qui l'a préconisée. Mais il peu se faire que la tuméfaction soit assez grande pour nécessiter une opération tor cément incomplète. L'excision transversale d'un large lambeau cutané, suivie d la réunion des bords de la plaie par l'instrument tranchant, a été pratiquée ave succès par Robert (de Chamont) (Journal de chirurgie, 1845, p. 125), dont l conduite pourrait être imitée dans des cas analogues. L'opération, peu grave pa elle-même, est parfaitement indiquée. Guéniot, Desprès, Lannelongue, Verneuil Duplay, la conseillent. Il résulte pourtant des faits qu'elle ne met pas surement l'abri de la récidive, puisque la jeune fille présentée par Labbé à la Société d chirurgie présentait une tumeur d'un volume très-considérable, bien qu'elle eù subi, quinze ans auparavant, une première opération. GAYRAUD.

¿ III. Anthropologie. La tête doit s'entendre du crâne, muni de sa man dibule et revêtue de ses parties molles. Il a déjà été question de la têt considérée comme unité de mesure du corps aux articles Anatonis des Beaus Arts, Craniologie et Proportions des membres, et de la mandibule aux article Programment et Bouche.

La tête comprend deux régions, la face et le crâne; le visage se compose d' front et de la face.

La région crànienne, qui correspond au cerveau, commence au-dessus de sourcils en avant et s'étend en arrière jusqu'au trou occipital. La face s'étend d la ligne sourcilière au bord du maxillaire inférieur.

Ces deux régions, dit Broca, ont des attributions essentiellement distincte La région du crane correspond au cerveau, organe de l'intelligence, centre com mun des sensations, point de départ de tous les actes volontaires. La fac comprend les organes des sens et de la mastication, dont les fonctions sont évi demment moins nobles que celles du cerveau. Le volume absolu et le volume relatif de ces deux parties de la tête doivent être étudiés avec soin, car on y trouve des données précieuses sur le degré d'activité et de puissance de l'appareil cérébral et des appareils d'un ordre moins élevé qui sont groupés dans la région de la face.

Il saut remarquer tout de suite que la tête osseuse, crâne et sace, ne correspond pas exactement à son revêtement, de sorte que la céphalométrie ne précise pas tout à fait les mêmes points de repère que la craniométrie et que la physionomie de la sace osseuse dissère quelque peu de celle du visage.

L'obliquité des yeux des races du type mongolique, par exemple, est propre aux parties molles et ne se retrouve pas sur le crâne. La céphalographie (description de la tête) a donc une existence propre, distincte de la craniographie (description du crâne), et qui constituait autrefois la plus grande partie de l'ethnographie; c'est là aujourd'hui un domaine commun aux arts du dessin. à l'esthétique et à l'ethnologie.

Bien avant que Broca tentàt de soumettre à des mensurations précises les appréciations des voyageurs et des artistes, chacun se faisait une conception propre de la valeur des têtes au point de vue des races. Sœmmerring, dont le traité d'ostéologie (Encyclopédie anatomique, t. II) a fait si longtemps autorité dans la science, nous donne sa conception esthétique de la tête, conception qui a longtemps prévalu dans l'art moderne. « L'idéal le plus parfait de la beauté est une tête offrant un crâne aussi grand que possible pour loger le cerveau, avec des es aussi petits que possible pour les organes des sens, de la mastication et de la déglutition » (p. 93).

Pour ridicule qu'elle soit, cette définition d'une belle têtc, en dehors de toute idée de proportion et d'harmonie, reste encore « l'idéal » d'une certaine école pseudo-anthropologique qui tient plus compte de la masse que de l'organisation.

D'ailleurs, il s'en faut de beaucoup qu'il n'y ait qu'une seule figure humaine dont les proportions satisfassent le sentiment artistique, et les anthropométristes qui ont la prétention de donuer les lois aux artistes et de faire des Canons scientifiques sont tous tombés dans le ridicule. Il n'y a pas un des chefs-d'œuvre de l'antiquité qui réponde à un canon préconçu; non-seulement les proportions réelles du corps varient selon les races, mais encore toute œuvre d'art impliquant un mouvement fait évanouir les chiffres.

Quoi qu'il en soit, Broca, dans ses Instructions générales, a précisé les points de repère qu'il convient d'adopter pour le crâne et pour le visage. La voûte du crîne, qui comprend l'occiput et le sinciput, dont le point culminant s'appelle le terter, offre dans les côtés les régions temporales et les bosses pariétales. Mais il importe tout d'abord de déterminer la ligne qui sépare la voûte de la base du crîne inaccessible sur le vivant; trois points la déterminent, ce sont ceux que nous n'avons pas encore cités: la protubérance occipitale située à la base et au milieu de l'occiput, le conduit auditif externe et, de chaque côté sur le prolongement horizontal de la protubérance, les apophyses mastoides. Tels sont les points de repère déterminés par Broca pour la mensuration de la ligne qui répare la voûte de la base du crâne.

la région faciale donne comme point de repère la bosse nasale ou glabelle, Point de séparation du front et du nez, c'est-à-dire de la voûte et de la face. C'est à cette limite appelée point nasal ou nasion que se prend la longueur de la voûte du nasion au basion, au vertex et aux autres points de repère. Broca désigne sous le nom d'ophryon (de éque, sourcil) le point sus-nasal situé audessus de la hosse nasale au milieu de la ligne qui passe par le bord supérieur des sourcils, ligne sourcilière qui établit en avant la séparation du crâne et de la face. L'ophryon est distinct du nasion et de la glabelle. On voit à quelles minuties souvent nécessaires sont subordonnées les mesures céphalométriques. Aux articles Angles Faciaux et Craniologie, on a donné les documents qui concernent les rapports généraux du crâne osseux et de la face (voy. notamment Craniologie. p. 682, 689). Ces rapports entre les diverses valeurs numériques du crâne et de la face, ces indices, ne diffèrent pas sur le vivant, chaque unité tête ou crâne devant être augmentée de la même quantité; et, en réalité, c'est bien la charpente osseuse qui donne à la tête sa conformation générale et sa vraie signification, sauf pour l'expression musculaire, pour le Nez (voy. ce mot), et pour les ouvertures palpébrales et buccales. Quoi qu'en disent certains auteurs qui visent à l'originalité en prenant le contre-pied du sens commun, les parties molles sont appliquées sur la tête osseuse et là où la surface ne se conforme pas à cette règle, comme dans le cas de polysarcie, de bouffissure de la face, d'hypertrophie musculaire, il n'y a pas de notation précise possible et l'on doit se borner à une simple description.

En dehors des proportions osseuses relatives, déjà étudiées, et de la valeur de la tête comme unité de mesure dans les divers canons artistiques, il reste à mesurer la hauteur de la naissance des cheveux au menton et celle de l'ophryon on point intersourcilier au point alvéolaire supérieur. Ces hauteurs, rapprochées des diamètres bizygomatique, stéphanique, frontal, donnent les divers indices faciaux qui permettent d'apprécier rigoureusement la forme de la face.

La double equerre cephalometrique, dont un anthropologiste moderne, plus naif que savant, a cru pouvoir s'attribuer l'invention et qui est dans les arts d'un usage habituel, permet de prendre rapidement la valeur de toutes les lignessecondaires; soit une équerre posée sur la tête par sa branche horizontale et par sa branche verticale graduée, tangente à la pointe du nez, le zéro au vertex sune seconde équerre plus petite, pleine, non graduée, s'applique par son extrémité pointue sur les divisions de l'équerre graduée et donne sur le profil les bauteurs désirées.

Collignon a mesuré à l'aide de ce procédé 280 Français d'origines diverses que lui ont donné les proportions moyennes suivantes:

|                                      | Français. | Chinois. |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| Hauteur totale de la tête égale 5    | 100       | 100      |
| Du vertex à l'insertion des cheveus. | 15.9      | 18,5     |
| De l'insertion à la racine du nez.   | 29,2      | 32,4     |
| De la racine à la base du nez.       | 21,2      | 16,5     |
| De la base du nez au menton.         | 30.6      | 32.4     |

A titre de comparaison, j'ai placé à côté des chissires recueillis par Collignome ceux qui ont été pris sur des Chinois par l'expédition de la Novara. En réunissant les deux seconds chissires verticaux, il est facile de voir que chex seconds chissires verticaux, il est facile de voir que chex seconds chissires verticaux, il est facile de voir que chex seconds chissires du nez est sensiblement plus grande (4, 8 pour 100) que chez les l'arisiens, et que c'est au détriment de la hauteur du nez que les proportions de la sace chinoise dissèrent d'avec celles des Français.

Quant aux dimensions transversales de la tête vivante, clies ont été l'observe

de mensurations sérieuses portant sur des observations authentiques en nombre suffisant. C'est au docteur Collignon, l'observateur qui a le plus fait en France pour la céphalométrie, que nons le devons. On les trouvera dans sa belle Étude anthropométrique des principales races de France (Bulletin de la Société d'anthrop., 1883). Sur 281 Français, Celtes, Kymris, Lorrains et Méditerranéens la moyenne du diamètre transversal maximum a été de 156,85 millimètres. Cet anthropologiste distingué a pu établir entre ces races des distérences numériques suffisantes pour les caractériser par la tête. Quelques documents isolés confirment d'ailleurs ce que nous savons en craniométrie des proportions relatives de la face qui, sauf en ce qui concerne les contours, ne disférent pas sensiblement de celles que nous sournit la céphalométrie.

Quant aux dimensions absolues, il faut, pour comparer le crâne osseux à la tête, augmenter celles du crâne de deux unités.

L'ouverture buccale et la forme des lèvres sont, malgré leur extrême importance, un des caractères ethniques les moins étudiés. Les lèvres n'arrivent à leurs belles formes esthétiques que chez les races appartenant au type caucasique. Les races des types mongoliques et plus spécialement les Américains n'ont qu'une bordure de lèvres pour ainsi dire et d'une dimension horizontale excessive. Tout à l'opposé, les lèvres du type éthiopique sont retroussées et volumineuses. Rien qu'à ce seul caractère il serait facile de classer une tête quelconque dans un des trois grands groupes humains si universellement reconnus par les anthropologistes de tous les temps.

Alix a fait remarquer que les lèvres du gorille, projetées en avant par le prognathisme de la face, n'ont par elles-mêmes aucune saillie, et que l'absence du rebord muqueux, si exagéré chez les nègres, établit une différence notable entre les deux organes. La lèvre supérieure, ajoute-t-il, n'offre aucune trace de cette petite fossette médiane qui caractérise la lèvre supérieure de l'homme. Enfin on trouve au-dessous et en avant des narines, sur la base de la lèvre supérieure, un large espace légèrement concave qui est comme la continuation entérieure des fosses nasales et auquel Gratiolet a donné le nom d'atrium (Bull. de la Soc. d'anthr., 1869, p. 11).

Le pavillon de l'oreille humaine offre à considérer des dépressions, des courbes et des reliefs qui sont excessivement variables, mais qui, dans les races humaines peu mélangées, affectent une grande constance. Les courbes sont l'hélix et l'anthélix: l'hélix représente la ligne enveloppante plus ou moins ourlée, l'anthélix un relief sans ourlet qui peut représenter la ligne enveloppée; les autres reliefs sont le tragus, l'antitragus; on compte aussi trois dépressions: la conque, la fossette scaphoïde et la fossette intercrurale; le lobule de l'oreille doit être aussi l'objet de quelques remarques.

Les particularités différentielles du pavillon des oreilles humaines se rapporlent au volume, au degré de rapprochement ou d'écartement du crâne, au degré de plissement ou de déplissement de l'ourlet, de l'hélix, à l'absence du lobule ou à sa forme, son volume et son degré d'adhérence.

Dans plusieurs de ses écrits sur l'anthropologie de la France, Lagneau a signalé, en s'appuyant sur de nombreux observateurs, et notamment sur Michel Cordier et Auzoux, l'absence ou l'adhérence du lobule de l'oreille chez les Cagots des Pyrénées. Godron l'a remarquée chez quelques habitants de la Lorraine envahie par les Vandales au commencement du cinquième siècle et Guyon chez les Chaouias ou Kabyles blonds de l'Aurès, que Procope dit être de même race

que les Goths, mais qui, d'après les travaux de Broca, paraissent plus s (Bull. de la Soc. d'anthr., 1872, p. 626).

A cette occasion, Prat a fait remarquer que le lobule de l'oreille en control de vue de la fonction, la partie la moins importante, et que cepend hommes paraissent la tenir en grande estime, puisqu'ils l'allongent le plus peuvent en y suspendant différentes sortes d'ornements: quelques-uns tels que les Botocudos, favorisant sa déformation hypertrophique. Gu voyait dans le lobule un signe de la dignité humaine; pour lui, le p caractère de la bestialité était la disparition de cet appendice et l'allong en pointe de l'arc supérieur de l'hélice.

MM. Ch. Féré et Séglas, dans une étude très-minutieuse qui a por 1233 sujets pensionnaires semmes, de la Salpètrière, vieillards, sains d'aliénés, idiots, ont constaté que sur ce nombre 101 sujets sains d'96 aliénés, 70 épileptiques et idiots, avaient seuls le pavillon de l'oreille n Malbeureusement le tableau tracé par les auteurs ne donne pas le nombre diverses catégories, en sorte que les proportions ne peuvent être déduites. dant ces auteurs disent : « Si les malformations du pavillon de l'oreill plus fréquentes chez les épileptiques et surtout chez les idiots qui sont de l'échelle des dégénérés, elles ne sont pas notablement plus fréquent les aliénés que chez les sujets sains d'esprit ». Cette conclusion renverse l'a courante accréditée par Morel sur les malformations du pavillon chez les (Contribution à l'étude des varietés morphologiques du pavillon de l'aumaine, par Féré et Séglas; Revue d'anthropologie, 1886, p. 226).

Les mêmes auteurs, se plaçant au point de vue de l'art, ont constaté d salles du musée du Louvre que les Assyriens et les Phéniciens, les presurtout, gratifiaient libéralement leurs personnages d'un lobule très-volun Au contraire, les Égyptiens ne paraissent guère connaître que le lobule soudé que l'on trouve sur les statues des rois et des dieux. Un peu plus instant les documents que l'on peut recueillir en parcourant les salles du des Antiques. Et cependant la seule conclusion rationnelle que l'on putirer, c'est que les statuaires connaissaient, sans y attacher d'importa plupart des déformations de l'oreille. « On y rencoutre en effet des lobulou moins adhérents, indistincts, absents, exagérés, renversés en dehors, sence du sillon basal, l'absence de l'antitragus, le pli transverse de la c l'absence de l'hélix en arrière, le nodule, la pointe supérieure de l'hélix que gérée, semble être l'apanage exclusif des faunes. »

On pourra rapprocher ces observations de celles de Bötticher sur les n religieux et la hauteur de l'oreille dans les œuvres d'art égyptienne, ass et gréco-romaine (Archiv fur Anthropologie, 1885).

lsidore-Geoffroy Saint-Hilaire a tiré des caractères empruntés au vir remarquable parti dans une de ses classifications du genre humain. Il en crise les types fondamentaux par la seule considération des proportions de et cette classification est restée classique, à une seule division près, ca concerne le type hottentot, qui ne se rapporte pas à une seule race hist ment pure, mais à des métis divers de Koikoins avec des Européens fiantous.

Malheureusement quelques esprits brouillons ont détourné cette exp du type de son acception ethnologique primitive, que Broca avait précier consacrée, et ils décrivent des « types » blonds, kabyles, tartares, allema autres, ôtant ainsi toute signification à l'excellente expression dont Geoffroy se servait pour désigner les divisions primaires du genre humain.

Voici d'ailleurs ce document:

## TABLEAU DES TYPES FONDAMENTAUX DU GENRE HUMAIN (ISIDORE-GEOFFROY)

Dans un second tableau, il s'empare des caractères secondaires et selon leur rang hiérarchique, selon leur degré de constance ou d'intimité, il arrive, à l'aide des procédés en usage dans les sciences naturelles, à caractériser les races à l'aide d'un petit nombre de traits distinctifs auxquels se joignent successivement des traits moins constants, mais encore importants, tels que : la taille, le degré de pilosité et la coloration cutanée, etc.

Comme ce tableau se rapporte aux traits de la tête, nous le reproduisons ici, tout en faisant quelques réserves sur la valeur taxinomique de quelques-uns de ces caractères et sur le sens de quelques expressions inexactes, telles que celle de race cafre, qui est une expression arabe signifiant infidèles, dont on s'est sern pour désigner une partie de la grande famille bantu.

TABLEAU DES RACES HUMAINES SELON ISIDORE-GEOFFROY SAINT-HILAIRE

| Chronz<br>lines, | Nez saillant     | Caucasique.<br>Américaine (nord).<br>Américaine (sud). |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|                  | Nez déprimé      | Hyperboréenne.<br>Malaise.<br>Mongole                  |
| 130000           | Nez très-déprimé | Australienne.                                          |
| Tripes.          | Nez très-déprimé | Ethiopique.<br>Nélanésienne.<br>Hottentole             |

Des dix-neus mesures du visage réclamées par Broca dans les Instructions de la Société d'anthropologie, les suivantes sont seules nécessaires :

- le Longueur totale du visage, distance en ligne droite du point mentonnier la racine des cheveux;
  - Largeur totale de la face ou distance bi-zygomatique;
  - Longueur faciale supérieure ou distance opsico-alvéolaire.

Ces trois mesures donnent l'indice du visage et l'indice facial. L'indice du visage, qui en fait connaître la forme générale, dit Broca, est le rapport centésimal de la largeur totale de la face à la longueur totale du visage. Il permet d'exprimer en chiffres le caractère si intéressant et pourtant si mal déterminé dans la description par les mots : visage allongé ou visage arrondi. Cet indice n'a pas d'analogue en craniométrie, où la longueur du visage ne peut être appréciée.

E. Dally.

56 TÉTRA-.

TRTE DE CLOU. Nom vulgaire donné aux boutons à fleur du Piment de la Jamaïque.

TRTE CORNUE ou CORNUET. Noms vulgaires du Bidens tripartita L., herbe annuelle de la famille des Composées (voy. Bident). Ed. Lef.

TRE DE MÉDUSE. Nom sous lequel Paulet (Traité des champignons, ll, p. 504, pl. 98, fig. 1-5) a décrit et figuré un Agaric vénéneux, voisin de la fausse Oronge (Amanita muscaria Pers.).

TÊTE DE MORT. Un des noms vulgaires de l'Antirrhinum orontium L., plante annuelle de la famille des Scrofulariacées, commune dans les champs de presque toute l'Europe (voy. MUFLIER).

ED. LEF.

TÊTES PLATES. Voy. Amérique, p. 618.

TÈTHYS. Nom générique sous lequel Linné a réuni un petit nombre de Mollusques-Gastéropodes-Opisthobranches qui, par leurs formes étranges, avaient excité l'attention des anciens naturalistes. Leur corps elliptique, déprimé, bombé en dessus, tout à fait plat en dessous, est terminé antérieurement par un lobe céphalique très-grand, demi-circulaire et frangé sur ses bords. A la partie supérieure de ce lobe céphalique sont placés deux larges tentacules aplatis, en forme d'oreilles de chien. La partie dorsale du corps est pourvue de deux rangées longitudinales de branchies foliacées.

L'espèce type du genre, T. leporina L., se rencontre dans la Méditerranée. Elle est de couleur grisâtre, translucide, avec des linéoles et des taches blanches. Sa longueur moyenne est de 20 à 30 centimètres. Rondelet l'a représentée sous le nom de lièvre marin. Bohadsch (De quibusdam animalibus marinis, 1761, p. 54), puis Cuvier (Ann. du Muséum, t. XII, p. 263), l'ont étudiée au point de vue anatomique. Ses branchies dorsales présentent des appendices vermisormes, qui ont été décrits comme des Vers parasites sous les noms de Phænicurus varius Rudolphi et Vertumnus tethydicola O. F. Müller.

TETIS. Walkenaer (Voyage, X, 103) signale sous ce nom une plante africaine dont la racine et les seuilles, d'un goût agréable, sont comestibles et réputées stomachiques.

ED. Lef.

TETINE DE SOURIS. Nom vulgaire, en Anjou, du Sedum album L., appelé aussi Petite joubarbe, Trique-madame, et qui possède, dit-on, les mêmes propriétés que l'Orpin (voy. ce mot).

ED. LEF.

TÉTINE DE VACHE Voy. BIBERON.

TÉTRA- (ou TÉTR-) (de τέτρα, quatre). Préfixe indiquant généralement que le même atome d'un corps simple ou le même groupe moléculaire ou radical entre quatre fois dans la composition d'un corps, ou s'y trouve en proportion quatre fois plus grande que dans d'autres corps dont le nom est souvent alors précédé du préfixe proto-. D'après cela, il est aisé de comprendre le sens des mots tétrabromure, tétrachlorure, tétrasulfure, tetracarbure, etc.

Dans un graud uombre de cas, surtout pour les composés de la chimie organique, le préfixe *Tetra*- indique simplement la substitution de 4 atomes d'un même corps simple ou de 4 radicaux à 4 atomes ou radicaux de même atomicité, etc. Ainsi la tetraméthylbenzine n'est autre chose que de la benzine, C<sup>6</sup>H<sup>5</sup>, dans laquelle 4 atomes d'hydrogène se trouvent remplacés par 4 groupes méthyle (CH), ce qui donne : C<sup>6</sup>H<sup>2</sup>(CH) = C<sup>10</sup>H<sup>14</sup>; de même le tétraméthylstilbène résulte de la substitution de 4 radicaux méthyle à 4 atomes d'hydrogène du stilbène, C<sup>13</sup>H<sup>12</sup>, d'où résulte le composé C<sup>14</sup>H<sup>6</sup>(CH) = C<sup>18</sup>H<sup>19</sup>.

Enfin, dans certains composés, le même préfixe indique une polymérisation; ainsi le tétratérébenthène, C<sup>10</sup>H<sup>64</sup>, n'est autre chose qu'un polymère du térébenthène, C<sup>10</sup>H<sup>16</sup>. En esset, C<sup>10</sup>H<sup>16</sup>. L. Hr.

TÉTRABRANCIES (Tetrabranchiata Owen). Les Mollusques-Céphalopodes, désignés sous les noms de Tétrabranches, Tétrabranchiaux on Tentaculifères, sont essentiellement caractérisés par la présence, dans la cavité respiratoire du manteau, de quatre branchies, disposées symétriquement par paires, et d'autant de veines branchiales. Les cœurs branchiaux ainsi que la poche à encre sont désaut. Les bras sont remplacés par un grand nombre de tentacules silisormes, lamelleux à leur sace externe et entourés à leur base d'une gaîne dans laquelle ils peuvent se retirer complétement.

Ces Mollusques ne sont plus représentés dans les mers de l'époque actuelle que par le seul genre Nautilus (roy. Nautille). Ed. Lef.

TÉTRACÉRA (Tetracera L.) Genre de plantes de la famille des Dilléniacies et du groupe des Hibbertiées. Ses représentants sont des arbustes, parsois grimpants, à feuilles simples, alternes, souvent scabres ou rugueuses, surtout à leur sace insérieure. Les sleurs, hermaphrodites, quelquesois polygames par avortement complet du gynécée, sont le plus ordinairement disposées en grappes de cymes simples ou ramisiées. Chacune de ces sleurs présente un calice de cinq sépales, une corolle de cinq pétales, et un nombre indésini d'étamines, à filets dilatés vers le sommet et portant une anthère à deux loges plus ou moins étatées l'une de l'autre. Le gynécée est formé de un à six carpelles libres, rensemant chacun deux ou plusieurs ovules ascendants. Le fruit, sec et déhiscent, contient une ou plusieurs graines, pourvues d'un arille plus ou moins dételoppé et d'un albumen charnu abondant.

les Tetracera habitent les régions tropicales de l'Asic, de l'Afrique, de l'Amérque, le nord de l'Australie et la Nouvelle-Calédonie.

Plusicurs espèces sont utilisées dans leurs pays d'origine. Tels sont notamment le *T. tigarea* DC. (*Tigarea aspera* Aubl.), dont la décoction, de couleur rouge, est employée à Cayenne contre la syphilis, le *T. Rheedii* DC., espèce du Malabar dont les feuilles, infusées dans du riz, sont préconisées en gargarismes contre les aphthes, et le *T. oblongata* A. S. II., que l'on emploie en fumigations, au Brésil, contre le goussement de certains organes.

Au Sénégal et en Guinée, on se sert, comme boisson, de la sève abondante qui découle du T. alnifolia Willd. (T. potatoria Afz.).

Ensin, dans l'Indo-Chine, on emploie les seuilles rugueuses du T. sarmentosa Vahl (Actæa sarmentosa Lour., Delima sarmentosa L., Leontoglossum scabrum Hance) pour polir le bois et les vases d'étain.

Ed. Lef.

Beangarphie. — Linké. Gen., nº 683. — De Candolle. Prodr., t. I, p. 67. — Endlichen. Gen.,

2 4756. 4766. — Baillos (H.). Adansonia, t. VI, μ. 259, 280; Hist. des pl., t. I, p. 405, 126. — Rosenthal. Synops. pl. diaph., p. 600.

TETRACEGETES. Voy. DIPTÈRES, 755.

TÉTRACOSANE. C<sup>14</sup>H<sup>10</sup>. Carbure dérivé de l'acétone, transformée en chlorure, puis réduite par l'acide iodhydrique en présence du phosphore rouge. Il fond à 51°,1, bout à 243 degrés sous 15 millimètres et a pour densité à l'état liquide 0,7786 à 51°,1.

L. Hr.

TÉTRACRÉSYLÉTRYLÈNE. C<sup>30</sup>H<sup>28</sup> = C<sup>2</sup>(C<sup>7</sup>H<sup>7</sup>)<sup>3</sup>. Résulte de l'action du chloroforme sur le toluène. C'est un corps solide, cristallisable, fusible à 215 degrés; il commence à se sublimer vers 180-200 degrés. On le fait cristalliser dans la benzine bouillante.

L. Hs.

TÉTRACRYLIQUE (ACIDE). Nom donné par Geuther à l'acide crotonique solide, résultant de l'oxydation de la crotonaldéhyde; il est en prismes monodiniques, incolores, fusibles à 72 degrés, distillant à 182 degrés, solubles dans l'eau chaude.

TÉTRADÉCANE. C'Iliso. C'est l'hydrure de myristyle. Ce corps existe dans les pétroles d'Amérique; on le prépare artificiellement en réduisant par l'acide iodhydrique et le phosphore le produit de l'action du chlorure de phosphore sur l'acétone tridécylméthylique; il présente une odeur térébenthinée, fond à 4°,5, bout à 122°,5 sous 11 millimètres et à 252°,5 sous 760 millimètres, donne des produits de substitution avec le chlore, n'est pas altéré par le brome, l'acide nitrique fumant et l'acide sulfurique.

L. Hr.

TETRADÉCYLE. Synonyme de myristyle, le radical de l'acide myristique, dont on connaît l'hydrure C14H29.H == C14H30 (voy. Tétradécare). L. Hr.

TÉTRADÉCYLÈNE. C'Hs. Il se forme dans la distillation sèche du palmitate tétradécylique, bout à 127 degrés sous 15 millimètres et se condense dans un mélange réfrigérant en une masse cristalline lamelleuse, fusible à — 12 degrés. Il a pour densité 0,7745 à 15 degrés. L. Hs.

TÉTRADÉCYLIBÈNE. C'HI<sup>26</sup>. Carbure homologue de l'acétylène, prend naissance en faisant agir la potasse alcoolique sur le bromure de tétradécylène C'<sup>26</sup>II<sup>26</sup>Br<sup>2</sup>. Il constitue une masse cristalline, fusible à 6°,5, bouillant à 134 degrés 2018 15 millimètres. Il a une très-grande affinité pour le brome. L. Ha.

TÉTRAGNATHES. Voy. ARAIGNÉES.

TETRANYBROPARACHINANISOL. Voy. THALLINE.

## TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM. Voy. MÉTHYLAMINE.

TÉTRAMÉTHYLRENZIDINE. (C<sup>6</sup>H<sup>4</sup>)<sup>2</sup>.Az<sup>2</sup>(CH<sup>3</sup>)<sup>3</sup>. Base obtenue par oxydation de la diméthylaniline au moyen du peroxyde de plomb et de l'acide sulfurique à chaud. Elle cristallise dans l'alcool en belles aiguilles incolores, fusibles à 195 degrés. On connaît l'iodo-méthylate et le chloro-méthylate, tous deux cristallisables, et quelques autres dérivés.

L. Hn.

TÉTRAMÉTE VLDENZINE. C°H²(CH³)¹. Ce corps, encore appelé durol, s'obtient en faisant agir le sodium sur un mélange de monobromopseudocumol et d'iodure de méthyle. Il se présente en cristaux incolores, fusibles à 79-80 degrés, très-solubles dans l'alcool. L'acide azotique étendu le transforme en acide durylique et acide cumidique.

L. IIn.

TETRAMÉTE VLÉTE VLÉNE. C<sup>2</sup>(CH<sup>3</sup>)<sup>2</sup>. Se forme par action de l'iodure de méthyle sur le triméthyléthylène en présence d'oxyde de plomb anhydre, à une température de 210-215 degrés. Il constitue un liquide incolore, mobile, bouillant à 73 degrés, ne se mélangeant pas à l'eau; il a pour densité 0,712. Il donne, par oxydation, de l'acétone et des traces d'acide acétique, et s'unit directement à froid avec le brome, l'acide chlorhydrique, l'acide iodhydrique et l'acide hypochloreux.

L. Hr.

TÉTRAMÉTHYLMÉTHANE. C'H12. Se forme par l'action du zinc-métyle sur l'iodure de butyle tertiaire ou sur le chlorure d'acétone. C'est un liquide incolore, très-mobile, cristallisable à — 20 degrés, bouillant à 9°,5.

I. Hx

TÉTRAMÉTHYLPHOSPHONIUM. Ce corps est à la triméthylphosphine (CIP) Ph ce que le tétraméthylammonium est à la triméthylamine. La combinaison de la triméthylphosphine avec l'iodure de méthyle donne naissance à l'iodure de tétraméthylphosphonium, (ClI3) PhI.

L. Hr.

TÉTRAMÉTHYLSTILRÈNE. C18H20. L'un des termes d'une série d'hydrogènes résultant de la substitution de radicaux alcooliques à un ou plusieurs atomes d'hydrogène. Le carbure, C18H20, se forme dans la distillation sèche du produit de l'action de l'aldéhyde monochlorée sur le xylène du goudron de houille. Pur, il est en écailles incolores, fusibles à 105 et 106 degrés, peu solubles dans l'alcool froid, solubles dans l'éther et le sulfure de carbone; il distille sans altération, se combine au brome, donne par oxydation, au moyen de l'acide nitrique, de l'acide xylique fusible à 122 degrés. — Ce corps est accompagné d'un isomère bouillant à 335 degrés. — Si dans la préparation on substitue au xylène le paraxylène, on obtient un autre tétraméthylstilbène, cristallisé en lamelles brillantes, fusibles à 157 degrés, en même temps que le surème isomère liquide que ci-dessus.

TREMAMÉTAVESUCCINIQUE (ACIDE). (28H14O4. Isomérique avec l'acide subérique, se forme en chauffant le bromisobutyrate d'éthyle avec de l'argent divisé. Cet acide cristallise les lames quadratiques, fusibles à 95 degrés, solubles dans 45 parties d'eau à 11 degrés, très-solubles dans l'eau bouillante, solubles dans l'alcool et l'éther.

L. IIn.

TETRANTBERA (JACQ.). Genre de Lauracées, qui a donné son nom à un série des Tétranthérées. Les sleurs sont dioiques ou cà et là polygames. Elle ont un périanthe à 6 divisions, et leur androcée, stérile dans les seurs semelles est formé de 9-12 étamines, insérées autour d'un rudiment de gynécée qui pet manquer. Leurs anthères s'ouvrent par 4 panneaux intérieurs. La fleur semell a un gynécée fertile, à ovaire uniovulé, surmonté d'un style à tête stigmatife dilatée on lobée. Le fruit est une baie, portée sur une cupule réceptaculair peu concave, persistante. Il y a des Tetranthera à 12, 15, 18, 50 et mêm 56 étamines. Plusieurs d'entre elles peuvent avoir des glandes latérale Quelques-unes ont une cupule réceptaculaire assez profonde pour cacher ! moitié inférieure de l'ovaire; on les a nommés Cylicodaphne. On compte pri de 100 Tetranthera, arbres et arbustes de l'Asie tropicale et des portion voisines de l'Océanie; leurs feuilles sont alternes, penninerves, et leurs fleur réunies au nombre de 4 au moins en une petite ombelle ou capitule, avec u involucre de 4-6 bractées. Ces inflorescences sont pédonculées et nées, isok ment ou en nombre variable, d'un petit bourgeon axillaire; plus raremet elles sont réunies, en une sorte de grappe ou de corymbe, sur un axe commu dépourvu de feuilles.

Le T. laurifolia Jaco. (Sebifera glutinosa Lorn.). espèce asiatique, intre duite en Amérique, a des seuilles et rameaux gorgés d'une matière glutineus qui rend mucilagineuse l'eau où on les broie. On emploie cette eau contre le phlegmasies, les rougeurs de la peau, les affections hystériques. Les T. citrat Nees, glabraria Nees, Roxburghii Bl.. ont les mêmes propriétés et ne sou guère que des variétés de l'espèce précédente.

Le T. monopetala Roxe., espèce de l'Inde, a une écorce astringente, qui s prescrit contre les diarrhées et dysenteries. Les T. Rumphii Bt. et Forstenii Bt sont recherchés pour leur bois, de même que le T. ferruginea R. Ba., espèc du Japon et de la Cochinchine. On attribue au T. japonica Serre. des pre priétés analogues à celles du T. laurifolia.

H. Bx.

BIRLIOGRAPHIE, — Jacq., Hort. n.chænbr., I. 59, t. 113. — Gerry, Fruct. III, 225, t. 12. — Nees, Syst. Laurin., 508. — Esdi., Gen., n. 2059. — Meisse., in DC. Prodr., XV, p. 1, 51. — Lane, Dict. enc., III, 574. — Mén. et de L., Dict. Mat. méd., VI, 700. — Rosestel, Sysplant. diaphor., 236, 1112. — H. Ba, Hist. des pl., II, 440, 461, 480, fig. 256, 257. H. &

TÉTRADON. Voy. Tétrodon.

TÉTRAOGALLE. Les Tétraogalles sont des Gallinacés (voy. ce mot) que par les principaux traits de leur physionomie se rapprochent plutôt des Perdri et des Tétras (roy. ces mots et le mot Tétraosidés) que des Faisans propre ment dits. Leur bec en effet est fortement busqué en-dessus, mais faiblemer caréné, et leur mandibule supérieure recouvre largement la mandibule inférieure, leurs narines s'abritent en partie sous une membrane épaisse et leu tête paraît petite relativement au corps qui est très-massif et qui repose su des pattes robustes. Celles-ci sont garnies en avant d'écailles imbriquées of chez les mâles portent en arrière un éperon émoussé; elles se terminent par des doigts conformés sur le même type que ceux des autres Gallinacés, i pouce etant notablement moins développé que les doigts antérieurs dont l'médian et l'externe sont réunis à la base sur une petite membrane. Tous ce doigts sont armés d'ailleurs de véritables griffes, creusées en gouttières sur leur

se insérieure. Les ailes, de longueur médiocre, sont un peu plus pointues que celles des Tétras et des Perdrix, mais n'atteignent pas néanmoins, lorsqu'elles sont repliées, l'extrémité de la queue, qui est sormée de 18 rectrices et qui s'arrondit légèrement en arrière.

Le genre Tétraogalle (Tetraogallus Gr.) occupe une aire géographique dont le centre se trouve dans le massif de l'Himalaya, mais qui s'étend d'une part sur le territoire de la Tartarie chinoise, de l'autre sur l'Arménie et la région du Caucase. Il comprend quatre ou cinq espèces qui portent chacune le nom de la province où elle se rencontre particulièrement: ainsi le Tetraogallus caspius vit sur les bords de la mer Caspienne, le Tetraogallus himalayensis dans la chaine de l'Himalaya, le T. altaicus dans les monts Altaï, le T. tibetanus dans le Tibet proprement dit, etc.

Le Tétraogalle caspien ou Tétraogalle du Caucase, le plus anciennement connu de tous, est intermédiaire pour la taille entre la Perdrix et le Grand Coq de bruyère.

Les Tétraogalles se tiennent, pour la plupart, durant la belle saison, sur les pies couverts de neige, et quelques-uns franchissent même la limite supérieure de la végétation forestière, mais à l'approche de l'hiver ils redescendent sur les plateaux et dans les pâturages, où ils vivent en petite troupe de 5 à 30 individus. Cestroupes sont ordinairement gardées par des sentinelles qui, par un cri d'alarme, signalent l'approche du danger, de telle sorte que la chasse aux Tétraogalles présente de sérieuses difficultés et exige une grande prudence. La chair de ces Gallinacés n'a pas d'ailleurs les mêmes qualités que celle des Faisans ou des Perdrix; elle offre en esset un fumet très-accentué qui est dû aux herbes, aux graines et aux fruits dont les Tétraogalles sont leur nourriture ordinaire. On a songé cependant à doter nos contrées de ce gibier qui paraît bien assez robuste pour supporter les hivers de l'Europe occidentale, mais jusqu'à présent les tentaires saites dans ce sens n'ont pas été poursuivies avec assez de persévérance pour donner de bons résultats.

E. Ocstalet.

BRUDGRAPHIE. — DAVID (A.) et E. OUSTALET. Oiseaux de la Chine, 1877, — GOULD (J.). Birds of Asia, in-4-, avec pls.

E. O.

TETRA ONADÉS. La famille des Tétraonidés (Tetraonidæ Leach) correspond preque exactement à l'ancien genre Tetrao de Linné (voy. le mot Tétras). Elle comprend un grand nombre de Gallinacés (voy. ce mot) dont la taille varie depuis la grosseur d'une Caille jusqu'à celle d'un Dindon et qui ont parfois le tourde l'œil dénudé, mais qui ne portent jamais de grandes caroncules charnues sur le sommet ni sur les côtés de la tête. Leur bec est court et robuste, la mandibule supérieure se recourbant à partir de la base jusqu'à la pointe qui est fortement infléchic et dépasse beaucoup la mandibule inférieure; leurs ailes sont amples et arrondies, leurs tarses épais, de longueur médiocre, tantôt nus, tantôt emplumés, et leur queue, généralement assez étroite, est cachée en partie on même en totalité par les couvertures supérieures et inférieures qui acquièrent un développement inusité.

Les Tétraonidés vivent, pour la plupart, en petites familles durant une grande partie de l'année et sont les uns monogames, les autres polygames. Il se tiennent, soit dans les plaines, au milieu des steppes arides ou des plaines cultivées, soit sur les hautes montagnes, dans le voisinage des neiges éternelles, et se nourrissent de graines, de fruits, de bourgeons et d'insectes. Pour nicher ils se conten-

tent d'une simple dépression du sol, à peine garnie de quelques brindilles, e pondent un grand nombre d'œuss, à coquille brune, jaunâtre ou tachetée.

Pour quelques auteurs la famille des Tétraonidés comprend non-seulement k Tétras, les Lagopèdes et les Gélinottes, mais les Perdrix, les Gailles, les France lins et les Gangas; suivant d'autres, au contraire, elle ne renferme que les troi premiers groupes. Il est certain en effet que les Perdrix, les Cailles et les Francolins, tout en ayant les mêmes caractères essentiels que les Tétras, diffèrent d ces oiseaux par leurs habitudes, par leur système de coloration et par l'aspe de leurs tarses, qui sont constamment dénudés, et d'autre part les Ganga s'éloignent des Coqs de bruyère par des particularités organiques assez importantes pour justifier la création en leur faveur d'une famille distincte sous l nom de Ptéroclidés (voy. co mot).

Les Tétraonidés typiques (ou Tétraoniens) ont les narines entièrement cachés sous les plumes frontales, qui s'avancent fort loin sur la mandibule supérieure les yeux généralement entourés d'un espace dénudé et les tarses vêtus par un étendue variable, caractère qui leur a valu de la part de Vieillot le nom de Ph mipèdes. Ils se répartissent en trois groupes, les Coqs de bruyère propremen dits ou Tétras (voy. ce mot), les Gélinottes (voy. ce mot) et les Lagopèdes (voy. c mot), groupes dont tous les représentants se rencontrent dans l'hémisphère borés Au contraire, les Perdicidés ou Perdiciens ou Nudipèdes, qui comprennent k Perdrix proprement dites (voy. le mot Perdrix), les Cailles, les Françolins et pen être aussi les lthagines, se trouvent les uns dans l'Europe tempérée, d'autres dan l'Afrique tropicale, d'autres enfin dans le centre de l'Asie, dans l'Inde méridic nale, dans les îles avoisinantes et jusqu'en Australie. A côté des Perdrix : placent les Roulrouls, petits Gallinacés propres aux îles de la Sonde et à péninsule malaise, les Odontophorinés, qui ont pour patrie les régions chaude du continent américain, les Caccabinés répandus depuis l'Himalaya jusqu'e Europe, en Arabie et en Abyssinie, et les Tétraogalles (voy. ce mot) confinés das les provinces les plus froides de l'Asie. Au contraire les Turnix, ou Cailles trois doigts, méritent de constituer, sous le nom d'Hémipodiidés ou de Turnicidé une famille spéciale que certains auteurs rapportent à l'ordre des Échassier Tous ces oiscaux, de même que les Perdrix, se distinguent des Tétras par leunarines découvertes, par les côtés de leur tête plus fortement emplumés et p leurs tarses et leurs doigts complétement dégarnis. La plupart d'entre eux éta l'objet d'articles spéciaux ou se trouvant sommairement décrits à l'article Gals NACÉS (roy, ce mot), nous ne parlerons ici que des Ithagines, des Roulrouls des Odontophorinés.

Les Ithagines établissent à plusieurs égards la transition des Perdrix aux Fasans, auxquels plusieurs ornithologistes proposent de les réunir; mais ell possèdent une physionomie particulière, grâce à la forme lancéolée de lest plumes et aux teintes roses, vertes ou brunes, qui ornent la livrée des milée Elles se répartissent en plusieurs espèces, qui dépassent un peu, sous le rappée de la taille, notre Perdrix grise, et dont les plus connues sont l'Ithagine ense glantée (Ithaginis cruentus flardw.) de l'Inde septentrionale et l'Ithagine de Gerfroy (Ithaginis Geoffroyi Verr.) du nord de la Chine.

Les Roulrouls, beaucoup plus petits que les Ithagines, portent à l'adulte une livrée noire ou marron chez le mâle, verte ou brune chessemelle, et ont le derrière de la tête ornée d'une huppe de plumes estilées - couleur rouge.

Au contraire, les Odontophorinés, qui sont également des Gallinacés de taille asser faible, sont plutôt remarquables par l'élégance du dessin de leur plumage que par la vivacité de leurs couleurs. Leur corps est épais, leur queue courte, formée de plumes molles, leur tête de grosseur médiocre, leur bec vigoureux avec la carène dorsale fortement bombée et les bords de la mandibule inférieure dentelés. En outre dans ce groupe les mâles sont dépourvus d'ergots et ne diffèrent guère des femelles sous le rapport du plumage. Ces oiseaux, que l'on désigne vulgairement sous le nom de Colins, se répartissent en plusieurs genres (Odontophorus, Dendrortyx, Cyrtonyx, Ortyx, Callipepla, etc.), comprenant ensemble une cinquante d'espèces. Parmi ces espèces les deux plus connues sont le Colin de Virginie (Ortyx virginianus L.) et le Colin de Californie (Ortyx ou Lophortyx californicus Lath.) que l'on voit fréquemment dans les jardins zoologiques et que l'on a même essayé, sans grand suocès, d'acclimater dans nos grandes forèts.

Le Colin de Virginie ou Colin ho-oui a le dessus du corps d'un brun rougeâtre, ponctué et rayé de noir et varié de jaune, le dessous du corps fauverajé de brun et moiré de noir sur les montagnes Rocheuses. Ses mœurs et ses allures sont exactement les mêmes que celles de notre Perdrix grise, mais son cri est tout particulier et se compose de deux notes plusieurs foisrépetées.

Le Colin de Californie se reconnaît aisément à sa tête surmontée de quatre à sur plumes très-déliées à la base, élargies à l'extrémité et légèrement recourbées en avant. Il porte un costume beaucoup plus riche que le Colin de Virginie, sa lête, sa gorge et sa poitrine offrant des raies et des plaques d'un noir de velours, d'un jaune soufre ou d'un brun marron. Comme le Colin de Virginie il est l'objet d'une chasse extrêmement active et il aurait depuis longtemps disparu de l'aire assez restreinte qu'il occupe dans le Nouveau-Monde, si par la rapidité de ses allures il en réussissait pas souvent à déjouer la poursuite de ses ennemis.

E. Oustalet.

RELIGERAPHIE. — ELLIOT (D.-G.). A Monograph of the Tetraonidæ, 1864, avec pls. col. — Berlin et Gerre. Ornithologie européenne, 2° édit., 1867, t. II, p. 32. — Gray (G.-R.). Bandlist of Birds, 1870, t. II, p. 263. — Gould (J.). Birds of Asia, in-4° avec pls. col. — Dreiser. A History of the Birds of Europe, in-4°, avec pls. col. — E. O.

TÉTRAONYX. Voy. TÉTRONYX.

TÉTRAPHÉNOL. C'II'O. Dérivé du carbure hypothétique tetrol, d'après Limpricht, paraît plutôt être une acétone non saturée. Il se forme en soumettant pyromucate de baryum à la distillation sèche avec 9/10 de son poids de chaux. Odée. Liquide incolore, d'une odeur particulière, bouillant à 32 degrés, se soli-difant par le froid, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool. L. Hx.

TÉTRAPHÉNYLÉTHANES. C<sup>2</sup>H<sup>2</sup>(C<sup>2</sup>H<sup>3</sup>). On en connaît deux isomères:

1 - Tetraphényléthane symétrique. Il se forme par distillation sèche d'un mélange de benzhydrol et d'acide succinique, en chauffant à 70 degrés pendant six à huit heures le benzopinacone avec de l'acide iodhydrique et du phosphore, par réduction du diphénylcarbinol, du benzophénone, etc. Par la réduction de ce demier au moyen de la poudre de zinc, on obtient en même temps du tétra-thényléthylène. On l'obtient en grandes aiguilles prismatiques, peu solubles

dans l'éther, solubles à l'ébullition dans 128 parties d'alcool à 95 degrés, dans 7 parties de benzine; il fond vers 206 degrés, se sublime sans altération. Il fournit une série de dérivés, entre autres le tétranitrotetrophénylethane, l'octomethyltetramidotetraphényléthane, etc., que nous nous bornerons à nommer.

2º Tétraphényléthane dissymétrique. Il se produit dans la réduction de la β-benzopinacoline et par l'action de la benzine sur l'éthane tétrobromé dissymétrique en présence du chlorure d'aluminium. Il cristallise en prismes blancs, assez solubles dans la benzine, le sulfure de carbone et le chloroforme, pen solubles dans l'alcool et l'éther, fusibles vers 205 degrés, sublimables sans altération.

L. Hn.

TÉTRAPHÉNYLGUANIDINE. C<sup>23</sup>H<sup>21</sup>Az<sup>5</sup>. Le chlorhydrate de ce corps se produit quand on soumet la diphénylamine à un courant de chlorure de cyanogène à 150-170 degrés; les alcalis mettent la base en liberté. Prismes rhombiques incolores, fusibles vers 130 degrés, insolubles dans l'eau, aisément solubles dans l'alcool et l'éther; chauffée avec l'acide chlorhydrique ou la potasse caustique, elle se dédouble en acide carbonique, ammoniaque et diphénylamine.

L. Hr.

TÉTRAPMÉNYLEBLAMINE. C<sup>27</sup>H<sup>23</sup>Az<sup>6</sup> = C<sup>3</sup>Az<sup>6</sup>H<sup>3</sup>(C<sup>6</sup>H<sup>3</sup>)<sup>6</sup>. Produit de dé – composition de la dyphénylguanidine; d'aspect résineux, elle devient peu à peux cristalline; elle fond à 247 degrés et se dissout dans l'alcool. L. Hr.

TÉTRAPHÉNYLURÉB. C<sup>15</sup>A<sup>10</sup>Az<sup>2</sup>O. Se forme en traitant de 200 = 220 degrés le chlorure de diphénylurée par la diphénylamine. Cristaux jaunt clair, fusibles à 185 degrés.

L. IIs.

TÉTRAPHYLLES. Vers Cestoïdes, que l'on désigne encore sous le nom des Phyllobothridés, et dont les caractères ont été exposés dans ce Dictionnaire l'article Cestoïdes (voy. 1<sup>rt</sup> sér., t. XIV, p. 562).

Van Beneden, qui a beaucoup étudié ce groupe, l'a divisé en deux sections : les Phyllobothridés, caractérisés par les ventouses inermes, et les Acanthoberthridés, chez lesquels les ventouses sont armées chacune de deux ou quaterrechets chitineux.

Ces derniers ont pour type le genre Acanthobothrium van Ben., comprenament les A. coronatum Rud. et A. Dujardini van Ben., qui sont parasitdes Squales et des Raies.

Quant aux Phyllobothridés, ils renferment les genres Echineibothrium van Ben., Phyllobothrium van Ben. et Anthobothrium van Ben.

Dans les Phyllobothrium, les quatre ventouses, sessiles et crénelées sur le bord externe, ressemblent à des feuilles plissées; elles sont très-mobiles. Classes Anthobothrium, elles sont en forme de calices et portées chacune sur long pédoncule protractile. L'A. cornucopia van Ben. se rencontre fréquent ment dans le tube digestif du Milandre (Galeus canis Bon. ou Squalus galeus le Phyllobothrium lactuca van Ben. est également une espèce commune, qui to dans le tube digestif de l'Emissole (Mustelus rulgaris Mull. et Hendes Galeus asterias Rond.).

TÉTRAPETELLINE. Voy. TRIPHYLLINE.

TETRAPOGON. Un des noms du salsifis, dans Dioscoride. Ed. LEP.

TÉTRAPTÈRES (INSECTES). Aristote, dans son Histoire des animaux, distinguait parmi ceux qui sont dépourvus de sang, ἀναίμα, les Insectes, ἐντομὰ, correspondant à peu près aux articulés de G. Cuvier, moins les Annélides et les Crustacés. Parmi les ἐντομὰ πτερὸτα, ailés, il signale les τετράπτερα et les ἐἐπτρ2, ou les insectes à 4 ailes et à 2 ailes.

Pline et les auteurs qui suivirent jusqu'à Aldrovande parlent des Insectes parmi les Animalia sanguinem non habentia, mais sans ajouter rien de plus. Swammerdam avait introduit la grande notion des métamorphoses, mais c'est à Linné que nous devons, dans la première ébauche de son Systema nature, publiée en Hollande en 1735, la caractéristique du système alaire ou des modiscations sournies par les organes du vol : 1º, 4 ailes dont les 2 supérieures crustacées (Coléoptères); 2°, 2 ou 4 ailes nues (Gymnoptères ou Angioptères); 3. 4 ailes dont les deux supérieures à demi membraneuses (Hémiptères); 4, point d'ailes (Aptères). Linné perfectionna son système, qui, revu ensuite per Geoffroy ainsi que par Latreille, donne de plus en plus d'importance aux ules, à leur présence ou à leur absence, à leur nombre, ainsi qu'à leur structure. les Insectes tétraptères ou à quatre ailes offrent aujourd'hui pour la classifation: les Coléoptères, Orthoptères, Dermoptères (Forficules), Dyctioptères (Blattes), Homoptères (Cigales), Névroptères, Hémiptères, Trichoptères (Phryganes), Hyménoptères, Lépidoptères, Rhipiptères. Il s'en faut que tous ces ordres d'Insectes aient été rigoureusement établis; plusieurs ne doivent compter que comme divisions secondaires (voy. Coléoptères, Orthoptères, Névroptères, HTMÉNOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES, HÉMIPTÈRES, RHIPIPTÈRES et INSECTES).

A. LABOULBÈNE.

TÉTRAREUNCHIBÉS. Groupe de Vers Cestoïdes, qui a pour type le genre Tetrarhynchus Cuv., et dont les représentants sont caractérisés surtout par la Présence, sur la tête, de quatre trompes protractiles hérissées de crochets en forme d'hameçons (voy. Cestoïoes).

A l'état larvaire ou agame, les Tétrarhynques vivent enkystés dans les Poissons osseux; ils deviennent sexués dans le tube digestif des Squales et des Raies, qui ont avalé leurs hôtes. C'est ainsi que le Tetrarhynchus lingualis Cuv. se rencontre, à l'état de scolex, dans le Carrelet (Pleuronectes platessa L.), la Limande (Pl. limanda L.), le Flet (Pl. flesus L.), et à l'état adulte, dans l'inlestin du Milandre (Guleus canis Rond.), du Sagre (Squalus spinax L.) et des Raies (Raja clavata L., R. maculata Thomps., etc.).

Des larves de Tétrarhynques, trouvées dans la vessie natatoire de Poissons ceux, ont été décrites, par Rudolphi sous le nom générique d'Anthocephalus, et ensuite, par Cuvier, sous celui de Floriceps.

ED. LEF.

TETRAS. Les Tétras (Tetrao L.), ou Coqs de bruyère, joignent aux caractères généraux de l'ordre des Gallinacés (voy. ce mot) et de la famille des Tétraomidés (voy. ce mot) certains traits qui les différencient des Gélinottes, des Perdrix et des Tétraogalles (voy. ces mots). Ils ont le bec épais et crochu, les yeux
surmontés d'une large bande charnue et papilleuse, les ailes courtes, la quene

66 TÉTRAS.

formée de 18 rectrices, les tarses emplumés sur toute leur longueur, les do nus et pectinés sur les bords, les ongles obtus et creusés en gouttières sur l'face inférieure. Chez ces oiseaux le plumage des femelles adultes ne diffère sensiblement de celui des jeunes màles et offre en général un mélange de br de fauve, de gris et de blanc; mais la livrée des mâles adultes est complétem dissemblable et présente souvent des tons noirs glacés de vert ou de bleu, même temps que certaines plumes caudales acquièrent un développement inu et se recourbent en faucilles.

Répandus à la fois dans les contrées froides et montagneuses des deux hé sphères, les Tétras se tiennent dans les grandes forêts et cherchent leur nourrit sur le sol. Ils sont pulvérateurs à la manière des Poules. Les mâles au pi temps se livrent de rudes combats et par leur chant bizarre et leurs pe étranges cherchent à attirer l'attention de leurs femelles. Ils sont polygam comme les Coqs domestiques, et ne s'occupent pas de l'établissement du n composé de quelques brindilles et disposé dans une simple dépression du sol. sont encore les femelles seules qui se livrent à l'incubation, qui pourvoien l'entretien des petits et qui veillent sur eux jusqu'à ce qu'ils soient assez fo pour chercher leur nourriture.

Dans nos contrées vivent deux espèces de Tétras, le Tétras urogalle (Tetr urogallus) ou Grand. Coq de bruvère et le Tétrus des bouleaux (Tetrao tetr que l'on considère parfois comme le type d'un genre particulier (Lyrurus). ( deux espèces diffèrent l'une de l'autre par la taille plus encore que par le pluma: car les semelles et les jeunes, dans l'une comme dans l'autre, portent la mè livrée variée de fauve, de brun et de blanc, et les mâles ont un costume somb d'un noir à reflets bleus ou verts, avec des parties entièrement blanches ou d' gris moire, et les sourcils d'un touge vif. Le Grand Tétras et le Têtras des be leaux se croisent du reste naturellement et donnent des produits qui ont c parfois décrits comme des Tétras d'une espèce particulière (Tetrao mediu Enfin la distribution géographique du Tetrao urogallus et du T. tetrix est plutôt était à peu près la même, car le premier de ces Gallinacés n'est pl aussi repandu qu'autrelois et il a déjà complétement disparu de certaines régio où il était jadis extrêmement abondant. Ainsi les Tétras des bouleaux ou Têtr Birkhans se trouvent encore en assez grand nombre dans les montagnes boisé de l'Allemagne, en Russie, en Scandinavie, en Sibérie, en Suisse, en France en Écosse, tandis que les Grands Coqs de bruyère n'existent plus en Auvergn sont assez rares dans les Alpes et dans les Pyrénées et ne se rencontrent comm nément qu'en Suède et en Norvége. Partout en effet ces beaux Gallinacés sa depuis longtemps l'objet d'une chasse extrêmement active à cause des quali de leur chair.

En Amérique vivent d'autres Gallinacés qui appartiennent au grand genre Téte mais que l'on a cru devoir distinguer sous les noms de Dendragapus, Canes Falcipennis, Centrocercus, Pediocætes. Ils se distinguent par les teintes de Beplumage et par la forme de leur queue dont les plumes sont quelquesois disposit peu près de la même façon que chez les Faisans.

E. Oustalet.

BIBLIOGRAPHIE. — BONAPARTE (Gli.). Americ. Ornithology, avec pl. — Swainnov et Richard Fauna bor Amer., — Gould (J.). Birds of Europe, avec pls. — Elliot (D.-G.). Mone. Tetraunid., 1863. in-folio, avec pls. — Digland et Genre. Ornith. europ., 2º édit., 18 t. 11, p. 44. — Gray (G.-R.). Handlist of Birds, 1870, t. 11, p. 263. — Brew. Vie des manx, edit. tranç., Oiseaux, t. 11, p. 503.

TÉTRASACCHARIDES. Voy. SACCHARIDES.

**TÉTRASTONE.** Sous le nom de *Tetrastoma renale*, Delle Chiaje (Compend. di Elminth. umana, Napoli, 1853, p. 13 et 116) a décrit un ver parasite, qui aurait été trouvé par le professeur Lucarelli dans le rein d'une semme, et auquel il assigne les caractères suivants:

« Corps oblong, déprimé; bouche antérieure; quatre ventouses situées à l'extremité postérieure; ouverture génitale rapprochée de la bouche. »

Ce ver ne paraît pas avoir été retrouvé depuis Delle Chiaje et la description que nous venons de reproduire ne permet pas de reconnaître exactement la place qu'il doit occuper dans la classification helminthologique. Aussi n'est-ce qu'avec doute que Cobbold, Küchenmeinster, Davaine, etc., le rangent parmi les Trématodes, dans le voisinage des Polystomes.

ED. Lef.

TÉTRATÉRÉBENTHÈNE. C<sup>40</sup>H<sup>64</sup>. Polymère solide du térébenthène, oblenu par l'action du trichlorure d'antimoine sur ce carbure. Amorphe, cassant, de couleur citrine, très-transparent, à cassure conchoïdale, se réduit en poussière blanche par l'écrasement, s'électrise par le frottement, presque insoluble dans l'alcool, soluble dans l'éther, le sulfure de carbone, le pétrole, etc. Il dérie à droite le plan de polarisation. Sa densité est de 0,977 à 0 degré; il fond au-dessous de 100 degrés, s'oxyde facilement à l'air; au delà de 350 degrés, il se résout en produits plus simples, moins condensés.

L. Hn.

**TÉTRÈNE.** Synonyme de butylène (voy. ce mot).

L. Hs.

TÉTRÉTHYLAMMONIUM. La triéthylamine en se combinant avec l'iodure d'éthyle donne naissance à l'iodure de tétréthylammonium (C2H5)'AzI, cristallisable, soluble dans l'eau et l'alcool, se dédoublant par la chaleur en ses composants. On connaît un dérivé, l'oxyde-hydrate de tétréthylammonium (C\*H5)'Az.OH.

L. IIN.

TÉTRÉTUTLARSONIUM. La triéthylarsine en se combinant avec l'iodure d'éthyle forme l'iodure d'arsenic-éthyle ou iodure de tétréthylarsonium (CIII) Asl, cristallisable. Ce corps, traité par l'oxyde d'argent, donne l'oxydelyrate de tétréthylarsonium (CIII) As.OII, masse blanche déliquescente, à réation alcaline.

L'iodure de tétréthylarsonium a été expérimenté par Rabuteau sur les animux. Injecté sous la peau des grenouilles à la dose de 1 centigramme, il prorque une intoxication analogue à celle du curare. A cette dose, qui est suffisante pour amener la mort des grenouilles, il y a paralysic des nerss moleurs et conservation de la contractilité musculaire.

L'iodure de tétréthylarsonium et de zinc, à la dose de 1 centigramme, à amène généralement pas la mort. Ces résultats s'expliquent : 1 centigramme de ce sel double contient 5 milligrammes d'iodure de tétréthylarsonium, dose insulfisante d'après ce qui a été dit plus haut. D'un autre côté, cette même quantité de 1 centigramme ne contient que 5 milligrammes de zinc, dose également insuffisante.

A la dose de 2 centigrammes injectés sous la peau du dos en solution dans 10 à 15 centigrammes d'eau, on observe la superposition des deux actions

toxiques : celle de l'iodure de tétréthylarsonium (poison paralyso-moteur, curarique), et celle de l'iodure de zinc (poison musculaire).

L'iodure de tétréthylarsonium et de zinc se comporte donc comme un sel double, non-seulement au point de vue chimique, mais encore au point de vue de son action sur l'économie animale. Il agit à la fois sur le système nerveux moteur et sur le système musculaire.

Les expériences faites sur les cochons d'Inde sont moins concluantes, sans doute à cause de la quantité insuffisante de sel double que Rabuteau a eue à sa disposition. Il en résulte toutefois ce fait remarquable que l'on peut faire pénétrer dans l'organisme, à l'état de sel d'arsonium quaternaire, des quantités d'arsenic véritablement prodigieuses, qui amèneraient fatalement la mort, si elles étaient administrées soit à l'état d'acide arsénieux, soit sous la forme d'arséniates ou d'arsénites.

L. Hn.

TÉTRÉTHYLBENZINE. C<sup>11</sup>H<sup>22</sup>=C<sup>4</sup>H<sup>2</sup>(C<sup>2</sup>H<sup>3</sup>). S'obtient en chaussant des tubes scellés à 100 degrés un mélange de chlorure d'aluminium, de bromure d'éthyle et de benzine. Il distille entre 250 et 255 degrés. Liquide limpide, réfringent, d'odeur aromatique saible, plus léger que l'eau, visqueux à 20 degrés; elle boût à 251 degrés. Elle sournit des dérivés bromés, nitrés, etc. L. IIs.

TETRYLK. Synonyme de butyle (voy. ce mot).

L. Hr.

TÉTRYLÈNE. Synonyme de butylène (voy. ce mot).

L. IIn.

TÉTRÉTHYLPHOSPHONIUM. Il est à la triéthylphosphine ce qu'est le tétréthylammonium à la triéthylamine. L'iodure (C'H3)4PhI est en cristaux solubles dans l'eau; on connaît un triiodure (C'H3)4PhI3, et un oxyde-hydrate (C'H3)4Ph.OH.

L. Hx.

TÉTRÉTHYLSTILBIUM. Corps analogue au tétréthylammonium, et dont on obtient l'iodure par action de la triéthylstilbine sur l'iodure de méthyle; ce corps (C<sup>2</sup>H<sup>5</sup>)'Sbl est en gros cristaux transparents, solubles dans l'alcool, peu solubles dans l'éther. L'oxyde d'argent le convertit en oxyde-hydrate (C<sup>2</sup>H<sup>5</sup>)'Sb.OH.

TÉTRÉTHYLURÉE. CO[Az(C<sup>2</sup>H<sup>5</sup>)<sup>2</sup>]<sup>2</sup>. S'obtient en faisant passer de l'oxychlorure de carbone dans une solution refroidie de diéthylamine dans la ligroine. Liquide d'une odeur agréable, bout à 250 degrés.

TÉTRIQUE (ACIDE). Ce corps a été obtenu par Demarçay comme un dérivé de l'éther acétylacétique; il lui attribue la formule (C'H'O') H'O, qui a pour anhydride C'H'O'. W. Pawlov l'a préparé en chauffant à 100 degrés, en vase clos. l'éther bromacétylméthylacétique; d'après lui, il aurait pour composition C'H'() et aurait la constitution d'un acide acétylacrylique.

L'acide tétrique est incolore, cristallisable, foud à 189 degrés, bout à 260 degrés et peut être sublimé dans un gaz inerte. Il décompose les carbonates et donne une longue série de sels. Ces sels sont tous solubles dans l'eau. On connaît une série d'homologues de l'acide tétrique: tels sont l'acide pentique, (C\*H\*O\*)\*H\*O ou C\*H\*O\*, cristallisable, fusible à 128 degrés, l'acide hexique (C\*H\*O\*)\*H\*O ou C\*H\*O\*, cristallisable, fusible à 126 degrés, etc. L. Hr.

TETRODEN. Linné a désigné sous ce nom les Poissons Plectognathes (poy. ce mot) qui ont les mâchoires divisées en leur milieu par une suture, de telle sorte qu'ils semblent avoir quatre dents, deux à la mâchoire supérieure, deux à l'inférieure.

Le corps est globuleux, couvert de petites épines peu saillantes. La nageoire dorsale et l'anale, très-courtes, sont opposées l'une à l'autre et situées à la partie la plus reculée du corps, près du pédicule caudal. De même que les Diodon (voy. ce mot) les Tétrodons peuvent se gonsser comme des ballons, en avalant de l'air qui vient remplir une sorte de jabot très-extensible qui occupe tout l'abdomen et adhère intimement au péritoine.

Le genre Tétrodon, qui compte environ 60 espèces, est plus particulièrement abondant dans les mers tropicales; quelques espèces cependant se trouvent dans les eaux douces: tels sont le Tetrodon jahaka qui vit dans le Nil, le T. fluviatilis, abondant dans les rivières et les eaux saumâtres de l'Indo-Chine, le T. puitacus, qui remonte l'Amazone jusque très-loin de son embouchure.

De même que pour les autres *Tetrodontiens* (voy. ce mot) la chair de heaucoup de ces animaux est vénéneuse.

BRINGRAPHIE. — LINNÉ. Systema naturæ, 12° édit., 1766. — Cuvier. Le règne animal, t. II, p. 147, 1817. — Duméril (A.). Note sur un travail de Bibron relatif aux Poissons Plectognathes Ammdontes. In Revue et Magasin de zoologie, 1855. — Forssachives. Traité d'hygiène navale, 1856. — Blechen. Atlas ichtyologique des Indes orientales néerlandaises, 1862, 1875. — Gétrier (A.). Cat. Fishes in the British Museum, t. VIII, 1870. — Du nême. An Introduction to the Study of Fishes, 1885.

E. S.

TÉTRODONTIENS. Parmi les Poissons Plectognathes (voy. ce mot), il en est un certain nombre vulgairement désignés sous le nom d'Orbes épineux, parce qu'ils ont la propriété de se gonfler comme des ballons et de pouvoir, en cet état, flotter à la surface de la mer, le ventre en l'air. Ces Poissons, qui comprennent les genres Diodon (voy. ce mot) et Tétrodon (voy. ce mot), composent le groupe des Tétrodontiens.

Ces Poissons se font remarquer par la brièveté de la colonne vertébrale. Une autre particularité est le dédoublement des apophyses épineuses antérieures, dédoublement qui porte sur le neurépine et laisse subsister l'anneau neural, à l'état de plancher osseux, de telle sorte qu'il existe une sorte de spina-bifida normal. Les côtes sont rudimentaires. L'ossification des os du crâne est très-complète. L'opercule et le sous-opercule entrent seuls dans la composition du battant operculaire; chez les Diodons, le sous-opercule se présente sous forme d'une lame osseuse; l'interopercule, plus réduit encore, ne fait plus partie du battant operculaire, et n'est formé que par une tige très-grêle, logée dans une rainure qui existe à la face interne du préopercule. Le nasal n'est, chez les Diodons, représenté que par une membrane fibreuse, qui conserve les conditions bistologiques primitives du squelette.

Au lieu de dents, les bords des mâchoires sont revêtues de lames d'une matière semblable à de l'ivoire; le bord libre de cette lame est tranchant.

II.-E. SAUVAGE.

Baumanapair. — Agassiz (L.). Recherches sur les poissons fossiles, 1833, 1843. — Dariste (C.). Recherches sur les poissons de l'ordre des Plectognathes. In Ann. des sc. nat., t. XIV, 1850. — Butan (A.). Note sur un travail inédit de Bibron relatif aux poissons Plectognathes Gymnedentes. In Revue et Magasin de zoologie, 1855. — Holland. Mémoire sur le squelette des Prissons Plectognathes étudié au 'point de vue des caractères qu'il peut fournir pour la

classification. In Ann. des ec. nat., 4° série, t. XIII, 1857. — Guntum. An Introduction to the Study of Fishes, 1880.

E. S.

TÉTROL. Formules: Équivalent: C°H°. Nom donné par Limprich au diacétylène, carbure à peine entrevu, dont on fait dériver un certain nombre de composés appartenant au groupe pyromucique.

TETROLIQUE (ACIDE). Formules: { Equivalent: C\*H\*O\*. C\*H\*O\*. Acide que l'on obtient lorsque l'on fait agir une solution alcoolique de potasse sur l'acide monochlorotétracrylique:

 $C^{*}H^{5}ClO^{4} = HCl + C^{8}H^{4}O^{4}$ .

Il cristallise en tablettes rhombiques, transparentes, déliquescentes, trèssolubles dans l'eau, l'alcool et l'éther. Il fond à 76°,5 et bout au voisinage de 200 degrés.

Bourgoin.

TÉTRONÉRYTHRINE. Wurm a retiré de la tache rouge qui est située au-dessus de l'œil du coq de bruyère une matière colorante rouge violacée, dont la composition et la nature sont inconnues. Ce pigment a été rencontré depuis chez la plupart des invertébrés. D'après cet auteur, il jouerait chez ces animaux le même rôle que l'hémoglobine chez les animaux supérieurs. La tétronérythrine est soluble dans l'éther, le sulfure de carbone et le chloroforme.

TETRONYX. Lesson a désigné sous le nom de Tetronyx des Tortues (voy. ce mot) qui dissèrent des Émydes en ce que le cinquième doigt des pattes antérieures est privé d'ongle; le sternum est solide, large, garni de six paires de plaques.

Comme les Émydes, auxquels ils ressemblent en tous points, les Tetronyx habitent de préférence les endroits marécageux. On en connaît deux espèces, le Tetronyx de Lesson, qui a la carapace ovalaire, lisse et de couleur jaune, le Tetronyx boska, chez lequel la carapace est striée, suborbiculaire, de couleur brune; ces deux espèces habitent l'Inde et l'indo-Chine.

H.-E. SAUVAGE.

Bibliographie. — Lesson. Voy. Bel. Zool., p. 297. — Gray. Illustr. Ind. Zool., t. III. — Dungril et Bibron. Erpétologie générale, t. II. p. 357. 1835. — Gray. Cat. Tortoises Brit. Mus., 1844. E. S.

TETRUMA. Nom donné, en Guinée, à un arbre d'espèce encore indéterminée, dont les feuilles réduites en poudre sont employées topiquement pour guérir les panaris.

ED. LEF.

TETYPOTEIBA. Nom brésilien d'une plante employée comme résolutive dans le traitement de l'hydropisie. Mérat et de Lens rapportent cette plante au Vitis arbustina de Pison.

TEUCRIETTE. Un des nons vulgaires du Veronica teucrium L. (voy. Véronique).

TEUCRINE. Glycoside extraite par Oglialoro du Teucrium fruticans. Elle cristallise en aiguilles, fond à 228 degrés. La formule n'en est pas bien établie; elle est C<sup>21</sup>H<sup>24</sup>O<sup>11</sup> ou C<sup>21</sup>H<sup>26</sup>O<sup>12</sup>.

L. Hr.

TEUCRIUM. Voy. GERMANDRÉE.

TEUFFEL (SIEGMUND-JACOB). Médecin allemand, né à Tuttlingen, dans le Wurtemberg, le 15 novembre 1782, fit ses études à Tubingue et y fut reçu docteur sous la présidence de Ploucquet (Diss. de hydrope). En 1805, il devint médecin des bains de Wildbad, puis en 1807 passa à Carlsruhe comme médecin de la cour, fut nommé en 1808 professeur de chimie au lycée et professeur de chirurgie à l'Institut chirurgical, en 1811 membre de la commission sanitaire, en 1814 médecin particulier du grand-duc et premier professeur de médecine rélérinaire à l'École spéciale, plus tard conseiller intime, directeur de la Commission sanitaire du grand-duché, chef de l'administration médicale, etc. Il était chevalier d'un grand nombre d'ordres. Teuffel rédigea à partir de 1811 le Magazin für Thierheilkunde und thierärztliche Polizei, et publia divers articles sur les eaux de Wildbad, sur la gastromalacie, sur l'action préservatrice de la belladone à l'égard de la scarlatine, etc., dans le Schwäbischer Merkur (1807), les Baden. Annalen der Heilkunde (1825), etc. L'époque de sa mort nous est inconnue. L. Hn.

habitant l'océan Indien et la partie ouest de l'océan Pacifique, reconnaissables à leur corps oblong et comprimé, couvert de très-petites écailles; il existe aux machoires une seule rangée de dents tranchantes et denticulées; le palais est lisse; les deux nageoires dorsales sont réunies, la nageoire épineuse étant la plus développée; les ventrales, formées de deux épines et de trois rayons mous, sont thoraciques; le nombre des rayons branchiostèges est de cinq; les pseudobranchies sont bien développées; la vessie natatoire est grande, échancrée en avant et en arrière; il existe cinq ou six appendices au pylore. Une particularité intéressante de l'ostéologie de ces poissons consiste dans la longueur des os syloides de leur épanle, qui sont cylindriques et se prolongent, en se recourlant, pour aller s'attacher par leur extrémité aux premiers interépineux de l'anale.

H.-E. Sauvage.

BINLOGRAPHIE. — GEOFFROY SAINT-HILAIRE. Philosophie anatomique, t. I, p. 471. — CUVIER. Ragne animal, 2° édit., t. II, p. 222, 1829. — CUVIER et Valenciernes. Hist. nat. des poissons, t. X. p. 111, 1835. — Agassiz (L.). Recherches sur les ossements fossiles, t. IV, 1853, 1843. — Netler. Berl. Abhandl., 1844, p. 201. — GONTHER (A.). Cat. Fish. Brit. Mus., t. III, p. 313, 1861.

E. S.

TEUTLON. Les anciens Grecs désignaient sous ce nom le Beta cycla L. (boy. Bette).

Ed. Lef.

TEUTONS, en latin Teutoni ou Teutones. Peuple germanique, toujours nommé en compagnie des Cimbres ou Kimris (voy. ce mot) par les Anciens, vens d'Asie à une époque indéterminée. Pytheas (de Massalie), le contemporain d'Alexandre, les mentionne déjà comme habitant les côtes occidentales du Slesvig-Holstein, l'embouchure de l'Elbe et les côtes de la mer du Nord. En

72 TEXTOR.

113 avant l'ère chrétienne, un tremblement de terre bouleversa les régions de Baltique, et la mer envahit, dévora les rivages. Les Teutons fuirent avec leu voisins les Cimbres et vinrent se heurter au monde romain; ils battire plusieurs fois les Romains, ravagèrent les Gaules, mais finalement furent anéant à Aix, en Provence, en l'an 102, et les Kimris subirent le même sort l'ann suivante, en Italie.

Cependant une partie des Teutons resta dans le pays à l'est de l'Elbe, da un district de ce qui fut le Holstein; Pomponius Mela, Pline et Ptolémée, parlent; ils habitaient la région inondée et marécageuse qu'occupent actuell ment les Dithmarschen ou Ditmarsen (marches allemandes) et qui, sel J. Grimm et Kiepert, en sont les descendants.

TRUTRION. Nom de la Garance chez les anciens Grecs. Ed. Ler.

TEUXINON. Nom sous lequel les anciens Grecs désignaient l'Aristoloch longa L. (voy. Aristoloche). Ed. Lef.

TEXIER (J.). Médecin français, né à Périgueux, dont nous ne savons que de chose: il était maître en chirurgie, membre de la Société de médecie de Paris, chirurgien de première classe des armées, chirurgien en chef du Patanée français, membre du jury pour la réception des officiers de santé de préfecture de Seine-et-Oise, tout cela avant de venir soutenir à Paris sa dissetation inaugurale (Exposé sur quelques maladies qui affectent le testica et ses enveloppes, avec des observations pratiques. Paris, an XII [1804], in-Sa carrière ultérieure nous est inconnue.

Texier publia encore une observation intéressante sur une tumeur lymple tique volumineuse de la partie antérieure du cou (Recueil périodique de Société de médecine, t. XI, p. 190, an IX [1807]).

et qui fut médecin-chirurgien de la maison du roi Louis-Philippe et de celle prince royal, médecin de la maison royale de Saint-Denis, chirurgien-major l'état-major des gardes nationaux de la Seine. Callisen attribue à celui-ci opuscule intitulé: Délices de la maladie. Moscou, 1809, in-8°.

TEXTOR (CAJETAN von). Célèbre chirurgien allemand, né le 28 décemb 1782, à Schwaben, dans la Haute-Bavière, d'une famille pauvre. Il fit ses hum nités dans le couvent des bénédictins de Seon et à Munich, puis, en 1804, rendit à l'Université de Landshut. Là, il eut pour maîtres Röschlaub, Bertel Schmidtmüller, Tiedemann, l'h. Franz von Walther, etc. Il s'appliqua partica lièrement à la chirurgie, passa son biennium practicum à Munich et fut res docteur à Landshut en 1808. L'année suivante, il se rendit à Paris, aux fra de son gouvernement, et attira sur lui l'attention de maîtres tels que Percy Boyer. Après un séjour de deux ans dans cette capitale, il entreprit avec Pol un voyage pédestre dans le midi de la France, la Suisse, les Alpes et l'Italie. s'arrèta quelque temps à Pavie, où enseignait le célèbre Scarpa, et à son retor d'Italie passa six mois à Vienne, où il suivit l'enseignement de Beer, Res Kern, etc. De retour à Munich, en 1815, il fut nommé médecin en second à section de chirurgie du nouvel hôpital général et en 1814 se présenta a concours d'État.

TEXTOR. 73

La réputation que Textor acquit en peu de temps pour son habileté opératoire le fit nommer en 1816 professeur de chirurgie et de clinique chirurgicale à l'Iniversité de Wurtzbourg et chirurgien en chef à l'hôpital Julien. En 1832, ses idées libérales le firent exiler de Wurtzbourg comme tant d'autres. Il passa deux années à Landshut en qualité de directeur de l'École chirurgicale, puis fut autorisé à reprendre ses anciennes fonctions à Wurtzbourg. Il les remplit à son honneur jusqu'en 1853; il ne conserva alors que la chaire de chirurgie théorique.

Textor mourut à Wurtzbourg, le 7 août 1860, d'emphysème et d'œdème séniles des poumons.

On peut dire, avec ses biographes, que Textor connaissait également bien wutes les parties de la médecine opératoire, qu'il était en quelque sorte spécialiste pour chacune d'entre elles; il sit un très-grand nombre de résections; il se serrait surtout de l'ostéotome inventé par son élève B. Heine et dont il vulgarisa l'osage. Une désarticulation de la cuisse exécutée en 1841 avec le plus grand succès, puisque l'opéré survécut au chirurgien, attira sur lui l'attention du monde savant. Par son Neuer Chiron, recueil périodique qu'il fonda en 1821 et rédigea jusqu'en 1827, il sit saire de grands progrès à la chirurgie et proroqua des réformes salutaires dans diverses branches de celle-ci. Admirateur passionné de Boyer, il vulgarisa en Allemagne les idées et les doctrines du savant chirurgien français; il traduisit en allemand le traité de chirurgie de celui-ci Wurtzhourg, 1818-1827, 2e édit., 1834-1841). Il fut l'un des membres fondateurs de la Physikalisch-medicinische Gesellschaft de Wurtzbourg. Les bonneurs et les distinctions ne lui manquèrent pas; à l'époque de sa mort il thit conseiller intime et décoré de la plupart des ordres allemands. Il était membre d'une foule de sociétés savantes allemandes et étrangères.

Outre une multitude d'articles dans les journaux de médecine, Textor a publié plusieurs ouvrages importants et un grand nombre d'opuscules académiques. Nous citerons:

1. Veber die Lungenschwindsucht. Eine pathologisch-therapeutische Inaugural-Abhandbung. Landshut, 1808, in-8°. — II. Progr. über die Ursachen des Nichtauffindens der Barnblasensteine nach gemachter Operation der Lithotomie. Würzburg, 1817, in-8°. — II. De chirurgiae statu actuali. Progr. 1 et II. Virceburgi, 1831-1832, in-4. - IV. Grundrige zur Lehre der chirurgischen Operationen, die mit bewaffneter Hand unternommen Berden. Würtzburg, 1834-1835, in-8°, pl. — V. Progr. de aneurysmatibus sanandis. Irceburgi, 1835, in-4°; P. II, ibid., 1839, in-4°. - VI. Progr. de resectione ossium. Virceburgi, 1835, in-4°; P. II, 1837, in-4°; P. III, 1839, in-4°. — VII. Progr. de sic dicto deris periculo in venis. Virceburgi, 1835, in-4°; P. II, 1837, in-4°; P. III, 1838, in-4°. — MI. Progr. de antri Highmori morbis. Virceburgi, 1836, in-4°. — IX. Progr. de intermitlente febri traumatica perniciosa. Virceburgi, 1836, in-4°. — X. Progr. de instrumento Bearleloupiano. Virceburgi, 1836, in-4. — XI. Progr. de amputationis extremitatum statu actuali. Virceburgi, 1837, in-4°. — XII. Progr. de apparatus alti praestantia. Virceburgi, 1837, in-4°. — XIII. De instrumentariis chirurgicis. Progr. Virceburgi, 1837, in-4°. -III. Progr. de castratione. Virceburgi, 1838, in-4°. — XV. Progr. de capitis vulneribus. irceburgi, 1838. in-4. - XVI. Progr. de apparatu inamovibili Francogallorum in sanandis fracturus. Virceburgi, 1839, in-4°. — XVII. De maxillarum exsectione partiali. Progr. Inceburgi, 1841, in-4. — XVIII. Progr. de statu nosocomiorum Parisiensium actuali. Tirceburgi, 1841, in-4. — XIX. Ueber wiedererzeugung der Knochen nach Resectionen beim Manchen, nebst einer tabellarischen Uebersicht aller Resectionen, welche seit 1821 im hilus-Hosp. 24 Würzburg gemacht worden sind Progr. beim Antritt. des Rectorats. Mûraburg, 1842, in-4°; 2 Aufl., ibid., 1843, gr. in-8°. — XX. Jahresberichte über die in der chirurgischen Klinik und Abtheilung des Julius-Hospital behandelten Krankheiten und krichleten Operationen, 1816-1829, publies dans le supplément à la Neue Würzburger Zeitung. Les rapports annuels suivants, de 1830 à 1839, parurent dans Bayerisches med. Correspondenzblatt, nº 40, 41 et 42, oct. 1843. — XXI. Ueber die Nichtnothwendigkeit der Trepanation bei Schädeleindrücken. Progr. Würzburg, 1847. - XXII. On peut consulter sur Textor une notice par Rubach dans Sitzungsberichte der physik.-med. Gesellsch. 
Würzburg für das Jahr 1860, p. xxxiij, et autre plus complète dans Langenbeck's Archéfür klin. Chirurgie, Bd. 1, p. 492, 1861.

TEXTOR (BENOÎT). Médecin du seizième siècle, né à Pont-de-Vaux, province de Bresse. La date de sa mort nous est inconnue. On cite de lui :

1. Stirpium differentiae ex Dioscoride secundum locos communes. Paris, 1536, in-12.—
11. De cancro, ejus natura et curatione, liber. Lyon, 1550, in-8°.— III. De la manière de se préserver de la pestilence et d'en guérir. Lyon, 1551, in-8°.

A. D.

TEXTORIS (JOSEPH-BOXIPACE). Médecin distingué de la marine française. vint au monde à Toulon, le 24 février 1775; son père, médecin de marine très estimé, lui inspira le goût de la profession. En 1787, il entra comme chirurgies auxiliaire dans les hôpitaux de la marine, et pendant son service à l'infirmeri du bagne fut atteint d'un typhus grave. En 1790, il s'embarqua sur la Minere en qualité d'aide-chirurgien. Il prit part alors successivement à plusieurs cam pagnes et en 1798 il revint de l'expédition de Venise comme chirurgien en chi du vaisseau le Tonnant. Promu le 2 juin 1801 au grade de chirurgien entre tenu de première classe, obtenu comme les précédents au concours, il rece l'ordre de re rendre à Cadix et dirigea en chef les hôpitaux d'Algésiras. En 1805 il était de retour au lazaret de Toulon. L'année suivante, il se rendit à Montpellie pour prendre le bonnet de docteur; sa thèse, fort remarquable, avait pour titre Dissert. sur le scorbut (Montpellier, an XI, in-4°). Peu après, il fut nomm médecin en chef de l'armée navale réunie à Toulon. En 1805, il prit part ave l'escadre à l'expédition des Antilles, et au retour à la bataille de Trafalge pendant laquelle il déplova une activité et un zèle extraordinaires. En 1807, s'embarqua pour la dernière fois, et demanda peu après à servir dans les hôs. taux maritimes. Lorsqu'en 1812 se formèrent les écoles spéciales de marica il fut nommé chirurgien-major du vaisseau le Duquesne qui était, au port Toulon, affecté à l'instruction des nouveaux élèves de la marine; cet emploi supprimé en 1815, en même temps que l'institution. En 1816, le service santé de la marine, au port de Marseille, lui fut confié, et la même année Société de médecine de cette ville le reçut dans son sein. Il y lut le 21 juin 181 un important : Aperçu sur la contagion, qui fit tant de sensation que Kéraudre le communiqua au Journ. univ. des sc. médicales (t. VI, p. 277, 1817). E 1821, Textoris devint, bien tardivement, chevalier de la Légion d'honneur. L même année, il lut à la Société de médecine de Marseille son Aperçu sur l sièvre jaune, publié par Roux dans le nº 5 de l'Observateur des sc. méd. et de plus sous le titre de *Considérations sur* ... dans le *Journ. univ. des* se med. (t. XXIV, p. 257, 1821). En 1825, il présida la Société, En 1824, il v lt par fragment une Etude sur les eaux, qui parut dans l'Observateur des a méd. et à part Marseille, 1826, in-8°). Ce savant médecin mourut à Néoulle (Var., le 3 septembre 1828.

Textoris était, à l'époque de sa mort, second médecin en chef honoraire de marine royale; il était membre de la Société médicale d'émulation de Paris et « diverses sociétés savantes. L. Hs.

TETTAUD (Fa.). Chirurgien français, né vers 1750. Sa carrière nous e à peu près inconnue; il exerça son art à Paris et jouit d'une certaine réputation

pour le traitement des maladies vénériennes. Il fut chirurgien d'un régiment de la garde nationale. On a de lui :

1. Traité de la gonorrhée et des maladies des voies urinaires qui en sont la suite, dans lequel on indique de nouvelles bougies médicamenteuses pour les guérir. Paris, 1781, in-8°; 3° édit. rev. et augm., avec 3 pl., ibid., an VI (1798), in-8°. Trad. et allem. par A. II. Hinze. Liegnitz et Leipzig, 1801, in-8°. — II. Instruction pour les presonnes affectées de gonorrhées rebelles, etc. Paris (s. d.), in-8°. — III. Propositions sur quelqu'unes des maladies des voies urinaires. Paris, 1805, in-4°.

L. IIn.

THABET-REN-CORRA (Aboul-Hassan). Vulgairement connu sous le nom de Thebit, naquit à Harran en 826 de notre ère, et mourut à Bagdad en février 901. Harran était une ville de Sabéisme, et telle fut la religion de Thabet. Harran était encore une ville de culture du grec, et ce fut sans doute à cet beureux hasard de sa naissance que Thabet dut de marcher à la tête des grands inducteurs tels que Honein et Costa, qui livrèrent directement aux Arabes la science de la Grèce. Il est vrai qu'il traduisit moins que slonein, mais plus que Costa. Honein exploita surtout le domaine médical de la Grèce et ne s'aventura que rarement sur celui des sciences dites exactes. Il en fut tout autrement de Thabet, et on peut dire que sa tâche était plus difficile. Le domaine de la médecine avait été déjà défriché par l'école de Djondisabour, mais on avait peu travaillé sur celui des mathématiques et de l'astronomie. D'autre part, nous avons des renseignements qui attestent la supériorité de Thabet. Parmi les combreuses traductions revisées par lui, on en compte quelques-unes déjà faites par Honein. Mais il y a plus. Cette supériorité était reconnue par les Arabes. Nons lisons dans Hadji-Khalfa, numéro 11,412, que, sans les traductions arabes de Thabet, les livres de science seraient restés lettre morte, vu l'ignorance où l'on était de la langue grecque.

Thabet exerçait à Harran la profession de changeur quand il y sut rencontré par Mohammed-ben-Moussa-ben-Chaker, à son retour du pays grec. Mohammed-ben-Moussa, le plus éminent des trois sils de Moussa-ben-Chaker, était lui-même un savant mathématicien et ne se bornait pas à savoriser les traductions du grec. Il entretenait des traducteurs parmi lesquels siguraient Honein, son sils shobéich et Thabet, pour lesquels il dépensait par mois cinq cents pièces d'or. Il emmena Thabet à Bagdad, lui donna les moyens de s'instruire et l'instruisit uni-même. Thabet cultiva notamment l'astronomie, sit des observations sur le cours du soleil, et sut admis parmi les astronomes du khalise. Avant son avénement au trône. Mothaded avait reçu des leçons de Thabet. Une sois khalise, il sui continua son intime amitié, et le faisait passer avant ses vizirs. Thabet cultiva toutes les sciences connues alors, et ses descendants se montrèrent dignes de lui pendant plusieurs générations. Sinan, sils de Thabet, devint médecin en ches de Bagdad, et su chargé d'inspecter ses conscrères.

Nous avons dit que Thabet cultiva particulièrement les mathématiques et l'astronomie. Ce n'est pas ici le lieu de nous étendre sur ces travaux. Nous nous bornerons à dire qu'il traduisit plusieurs ouvrages de chacun des auteurs suivants: Apollonius de Perge, Archimède, Aristote, Autolycus, Euclide, Hypsiclès, Siconaque, Pappus, Ptolémée, Théodose. Nous ajouterons qu'il composa aussi un grand nombre d'ouvrages de son cru sur les mathématiques. Le texte de plusieurs nous est parvenu et quelques-uns ont été traduits en latin.

Thabet traduisit une vingtaine d'ouvrages de Galien, mais généralement Publiés sous la forme d'abrégés. Te sont les traités suivants : Commentaire

sur les eaux, les airs et les lieux, d'Hippocrate, — Les aliments. — L'art de guérir. — L'art médical. — L'atrabile. — Les éléments. — La génération du fœtus. — Les jours critiques. — Les maladies aiguës. — Le marasme. — L'anatomie de la matrice. — L'excellence de la médecine. — La naissance à sept mois. — Les organes souffrants. — La pléthore. — Le pouls, plusieurs traités. — Les purgatifs. — La saignée. — Les simples. — Le mauvais tempérament. — Il revisa la traduction du Traité des plantes attribué à Aristote, déjà faite par llonein.

Tels sont ses ouvrages originaux, dont quelques-uns seraient peut-être aussi des traductions de Galien négligées par les biographes: Du repos entre les battements des artères. — De l'arthrite et de la goutte. — De l'exercice de la boule. — Du moment favorable à la conception. — De l'hygiène. — De l'ictère. — Des maladies et de leurs genres. — Des maladies des reins, de la vessie et des testicules. — Exhortation à l'étude de la médecine et de la philosophie à son fils. — Classification des médicaments. — Du dosage des médicaments. — Questions de médecine. — Questions que le médecin doit adresser au malade. — Des temperaments. — De la variole et de la rougeole. — Du vitiligo. — De la vision et des maladies de l'œil. — Combien y a-t-il de personnages (ayant porté le nom) d'Hippocrate. Ce titre a été singulièrement défiguré pas Casiri, qui a vu là des nombres pythagoriques.

Nous citerons encore : De l'anatomie du héron. — Du feu produit par le ches de deux pierres. — Pourquoi l'eau de la mer est salée.

En résumé, Thabet, propagateur ardent de la science grecque et grand mathématicien, a peu laissé de traces dans l'histoire de la médecine, avec ses traductions abrégées de Galien et en l'absence d'ouvrages de longue haleine. Il navait pas là de quoi provoquer la curiosité de Gérard de Crémone. L. LECLES

TMACMER (JAMES). Médecin américain, né en 1754 dans le Massachusett. Il servit d'abord dans l'armée révolutionnaire, et tint un journal exact dévénements qu'il fut à même de voir; ce journal, publié depuis, a rendu grands services au point de vue de l'histoire de cette époque. Il exerça ensu son art à Plymouth (Massachusetts) et mourut le 24 mai 1844. Il était felle de l'Académie américaine et membre de plusieurs Sociétés savantes.

Thacher est bien connu des personnes qui s'occupent de la biographie amés caine par son: Americal Medical Biography, or Memoir of Eminent Physicians who have flourished in America. To which is added a Succinct Histor of Medical Sciences in the United States from the First Settlement of Country. Boston, 1828, 2 vol. in-8°, portr. On a encore de lui:

1. The American New Dispensatory, containing General Principles of Pharmaceus Chemistry, etc. 4th Edit. Boston, 1821, in-8th (la 1th édit. date de 1810). — II. Observation Hydrophobia produced by Bite of a Mad Dog or other Rabid Animal, etc. Phymosis in Mass., 1812, in-8th.

THACKBAM (CHARLES-TURNER). Chirurgien anglais, membre du Collét royal des chirurgiens de Londres, praticien très-recherché à Leeds, où il avais résidence, mort de phthisie pulmonaire le 23 mai 1833. Il a publié plusieus ouvrages intéressants par les sujets qu'ils traitent:

I. An Inquiry into the Nature and Properties of the Blood, as Existent in Boalth as Disease. London, 1819, in-8°; New Edit., ibid., 1824, in-8°. — II. Lectures on Diseasion as

)iss. London, 1824, in-8. — III. The Effects of the Principal Arts, Trades and Professions... on Health and Longevity. London a. Leeds, 1831, gr. in-8.; édit. 2, ibid., 1832, in-8. Trad. en franç.: Infl. des arts, des métiers, des professions... sur la santé et la longévité. Londres, 1832, in-8. — IV. Cholera, its Character and Treatment. Leeds a. London, 1832, in-8. — L. IIs.

## THADDÉE DE FLORENCE. Voy. TADDEO.

THADEN (ADOLF-GEORG-JACOB von). Chirurgien allemand distingué, né le 15 juillet 1829 à Tremsbüttel, dans le Holstein, fit ses premières études à Altona, puis en 1848 servit comme volontaire dans le corps de Rantzau, pendant la guerre du Danemark. Il se fit alors immatriculer à Heidelberg et eut là pour maîtres Henle, Delffs, Nuhn, Chelius, Pfeufer. Il revint à l'Université de Kiel vers la fin de 1851 et y suivit les leçons cliniques de Stromeyer et de Frerichs; enfin il fet reçu docteur en 1853 (Diss. de genu luxationibus spontancis). Il visita essuite les Universités de Breslau, de Prague et de Vienne, et à son retour à Kiel devint l'assistent d'Esmarch. Deux ans après, en 1856, il fit un voyage en Prace et en Italie aux frais de son gouvernement et à son retour écouta à Berlin les leçons de Langenbeck et de de Graefe.

Thaden se sit agréer, en 1857, privat-docent à Kiel, suppléa Esmarch et dirigea l'esseignement clinique, sonctionna comme adjoint à la clinique obstétricale, s'appliqua ensuite particulièrement à l'anatomie chirurgicale et quitta Kiel en 1861. Il prit la direction du service chirurgical de l'hôpital d'Altona, qu'il contribua beaucoup à améliorer. Il prit une part très-active aux travaux de la Secété médicale de Hambourg, qu'il présida plusieurs sois, à ceux du Congrès annuel de chirurgie de Berlin, etc. En 1867, il sut décoré de l'ordre de la Couronne et en 1874 obtint le titre de conseiller.

En 1868, Thaden ressentit les premiers symptômes alarmants de phthisie pulmonaire; pendant les dernières années de sa vie, il entreprit des voyages dans l'Amérique du Sud; il se brisa la cuisse par une chute durant l'un d'eux. Thaden mourut à Altona le 7 décembre 1879. Ses principaux travaux sur la colotomie, sur la spondylite déformante, sur un cas de destruction périphérique spontanée de calculs urinaires, sur la fracture de la grosse tubérosite dans la luxation de l'humérus, sur les lésions des vertèbres, ont été publiés dans langenbeck's Archiv, t. IV, VII et XVIII, d'autres dans la Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, t. V, ensin celui sur la déformation du ventricule gauche du cœur, dans Henle u. Pfeuser's Zeitschrift, t. XXIII, etc., etc.

## THARR (LES DEUX).

Theer (Albarcht). Médecin et économiste allemand, né à Celle (Hanovre), le 14 mai 1752, reçu docteur à Gottingue en 1774. Il exerça tout d'abord l'art de guérir à Celle, où il fonda en 1789 un institut agronomique; il entra en 1804 au service de la Prusse et fonda en 1806 le célèbre institut agronomique de Méglin, élevé en 1824 au rang d'Académie royale; il fut nommé en 1807 conseiler d'État, en 1810 professeur ordinaire d'économie rurale à l'Université de Berlin, et se démit de ces fonctions en 1817. Le nom de Thaer est attaché à une foule de fondations utiles; tous les honneurs, toutes les décorations vinrent le trouver. Cet homme éminent mourut à Möglin le 25 octobre 1828. On a de lui:

<sup>1.</sup> Diss. inaug. De actione systematic nervosi in febribus. Gottingæ, 1774, in-4°. — II. Une

foule d'ouvrages et de mémoires relatifs à l'économie rurale, à l'amélioration des races d'a maux domestiques, des brebis en particulier, et un recueil périodique, les Méglines Annales der Landwirthschaft. Berlin, 1800-1814, 14 vol. in-8°, recueil continué par Kér L. Hs.

Ther (ERNST-ANDREAS). Fils du précédent, naquit à Celle en 1792, se liv à la médecine et fut reçu docteur à Heidelberg en 1814. Il exerça son art Berlin, où il mourut prématurément de phthisie pulmonaire le 11 mai 183 On a de lui:

1. Dies. inaug. sistens casum spilepsias per magnetismum animalem maximopere levats
Heidelb., 1814, gr. in-8°. — II. Un grand nombre d'articles dans Hecker's litter. Annei
der Heilkunde, Hufeland's Journal der Heilk., et en particulier dans Casper's Wochensch
für Heilkunde, dont il fut l'un des rédacteurs depuis 1833.

L. Hs.

TMAL (RASNUS-SANTEL). Médecin danois, né à Copenhague le premi janvier 1785, était le fils d'un chirurgien estimé. Il prit ses grades à l'Académ de chirurgie en 1808, servit dans l'armée, fut chargé du cours de chimie à l'Académie de chirurgie en 1812, nommé chirurgien en chef de l'hôpital général de Copenhague en 1814, professeur extraordinaire de l'Université en 1829. Tou les honneurs lui furent accordés. Lorsqu'en 1842 il se démit de ses fonction de chirurgien de l'hôpital, il devint conseiller d'État. Il a publié un grand nombie d'articles et de mémoires sur divers sujets de chirurgie: abcès du bras, descrotum, calcul vésical trouvé dans une cavité derrière les ligaments générau de la région hypogastrique (mémoire publié séparément à Paris, 1823), hémphilie, pied-bot, amputations, destruction suppurative des reins, etc., dan Acta Reg. Soc. med. Havniensis, Bibl. for Läger, Journ. for Med. og Chirete. Il inventa une nouvelle scie (Account of Prof. Thal's Rotation Saw, New-Invented, in Edinb. Med. a. Surg. Journal, t. XIX, p. 55, 1825).

THALASSICOLLES. Ordre de la classe des Radiolaires; animaux isolé n'avant pas de squelette, ou dont le squelette est formé simplement de quelque spicules épais, autour d'une capsule centrale sphérique. Cette capsule, entouré par une membrane résistante, élastique et incolore, renserme un endosarque dans lequel se trouvent un novau arrondi et de grosses vacuoles remplies de liquide et de granules graisseux. Autour de la capsule est l'ectosarque creusé aussi de grande vacuoles, et émettant de nombreux pseudopodes radiés qui s'anastomosent fréquemment entre cux. Dans l'ectosarque il existe également des petites cellules jaunes nucléées, que Brandt et Geddes regardent comme des algues parasites (Philozoon); ce serait là un cas de symbiose analogue à celui qui s'observe entre le Algues et les Champignons dans les Lichens. Chez les Thalassicolles proprement dits il n'v a pas de squelette; les Thalassosphérides ont un squelette formé de nombreux petits bâtonnets disposés tangentiellement à la surface de la capsule les Aulacanthides ont certaines parties du squelette tangentes à la capsule ceatrale, et les autres disposées comme des ravons; les Acanthodesmides ont un squelette formé par un lacis irrégulier de spicules. Tous ces animaux son marins. On ne sait pas grand chose sur leur mode de reproduction. Ils se multiplient probablement par fragmentation du noyau qui donne naissance à de nombreux germes munis d'un long flagellum. Aut. Schneider a vu que la capsule centrale du Thalassicolla nucleata, séparée de l'animal, peut reproduire **un** nouvel individa.

THALIA.

79

Les Thalassicolles ou Collides de Hæckel comprennent quatre familles :

Les Thalassicollides: genres Thalassicolla Huxley, Thalassolampe, Myxo-rachia Hæckel;

Les Thalassosphérides, Thalassosphæra Hæckel, Physematium Schneider; Les Aulacanthides, Aulacantha Hæckel;

Les Acanthodesnioss, dont Hæckel fait une tribu séparée, Acanthodesnia, Plaquacantha, Lithocircus.

BIBLIOGRAPHIE. — MÜLLER (J.). Ueber die Thalassicollen, Polcystinen und Acanthometren. In Abh. der Berl. Academie, 1858. — HECKLL (E.). Die Radiolarien. Eine Monographië. Berlin, 1862. — Schneider (Ant.). Zur Kenntniss des Baues der Hadiolarien. In Arch. für Abel. und Physiol., 1867. — Hertwie (R.). Zur Histologie der Radiolarien. Leipzig, 1875. et Der Organismus der Radiolarien. Iena, 1879. — Bütschli (O.). Beiträge zur Kenntniss der Radiolarienskelette, In Zeitschr. f. wiss. Zool., 1881.

F. H.

THALASSINIDÉS. Groupe de Crustacés-Décapodes, de la division des lacroures, dont les représentants sont caractérisés surtout par leur abdomen très-allongé, large et aplati, et par le peu de consistance de leurs téguments.

les genres les plus importants de ce groupe sont : Thalassina Lat., Axius leach., Gebia Leach., et Callianassa Leach. Ce dernier a pour type le C. sub-terranea Leach., qui est le Cancer subterraneus de Montagu (Trans. of the Linnean Soc., IX, pl. III, fig. 1 et 2). Cette espèce se rencontre sur les côtes d'Angleterre, de France et d'Italie; elle se tient enfoncée dans le sable à quelque distance des rivages. Les téguments, à l'exception des pattes antérieures, sont d'une mollesse extrême. Sa carapace, très-petite, et dépourvue de rostre, n'occupe guère plus du tiers de la longueur du corps, et les pédoncules oculaires, presque lamelleux, portent, vers le tiers antérieur de leur face supérieure, une petite cornée transparente, circulaire et presque plate. La couleur générale du corps est blanche avec une légère teinte bleue ou rosée. En. Ler.

THALASSOCMELYS. Les Tortues de mer (voy. Tortues) peuvent se séparer en deux tribus bien distinctes: tantôt les éléments de la carapace sont comme
disséminés dans la peau, ainsi qu'on le voit chez les Spargidina (Tortue luth),
tantôt il existe de grandes plaques (Chelodina). On a distingué deux groupes
dans cette dernière tribu, suivant que les plaques centrales du bouclier sont au
nombre de treize, Chelone (Tortues franches, Tortues imbriquées), ou de quinze
au moins, Thalassochelys (Tortues couanes).

E.S. Sauvage.

Binliographin. — Dundan. et Binnon, Erpétologie générale, 1. II, 1835. E. S.

THALES DE MILET. Un des sept sages de la Grèce. Descendant d'une famille phénicienne, il est né à Milet (lonie), environ 640 ans avant Jésus-Christ. Il passe pour avoir prévu une éclipse que le calcul moderne place à l'année 609. On croit qu'il a voyagé en Égypte et dans une partie de l'Asic, mais les traditions sur sa vie sont très-incertaines.

Thalès nous intéresse en ce qu'il est le fondateur de l'école ionienne, c'està-dire de la philosophie qui s'appuie sur la connaissance des phénomènes de la nature, et qu'on a appelée la philosophie naturelle; c'était surtout un physicien. La doctrine de Thalès est résumée à l'article Éléments.

D.

THALLA (Thalia L.). Genre de plantes de la famille des Cannacées, composée d'herbes vivaces, originaires de l'Amérique du Sud. L'espèce type,

Ti. geniculata L. (Maranta geniculata Lamk), croît au Brésil, où ses racia blanchitres, très-épaisses, sont employées topiquement pour guérir les u cères.

ED. LEF.

THALIACÉS. Deuxième classe de l'embranchement des Tuniciers (po Salpes, 3° sér., t. XV, p. 74).

ED. LEF.

THALICTRUM (Thalictrum L.). Genre de plantes de la famille d Renonculacées (voy. Piganon). Ed. Let.

THALIPHTORION OU THELYPHTHORION. Noms sous lesquels lanciens Grecs désignaient l'Artemisia abrotanum L. (voy. Aurone). Ed. Li

TMANLEIA. Nom du Capparis spinosa L., dans les auteurs grecs a ciens.

TMALLINE. Ce composé basique, qui conprunte son nom à la coule verte de ses réactions et à l'étymologie latine: thallus ou rameau vert, a reç dans la nomenclature chimique, la désignation assez barbare de tétrahydriparaquinanisol ou tétrahydroparaméthyloxyquinoline. Il fait partic de la sé quinolique et sa composition répond à la formule C'OH'2Az'1.

Son introduction dans la matière médicale est toute récente. En effet l'étu des propriétés antithermiques assez faibles de la quinoline et celle des propriéplus manifestes de la kairine ou méthyloxyquinoline inspirèrent les tentatives expérimentales de M. Rudolf von Jacksch (de Vienne), qui essaya un certa nombre de substances appartenant à la même famille.

Il expérimenta le chlorhydrate de paroxyquinoline, (C°H¹,AzO), poudre sa saveur et sans odeur, soluble dans l'eau et se colorant en rouge par l'acti du perchlorure de ser; la tétrahydroparaoxyquinoline ou tétrahydroparaquanisol, (C°H¹AzO), corps de saveur sucrée, toxique à saibles doses et dont l'réactions sont violettes, et le paraquinanisol, (C°H²AzO), que le perchlorure ser n'oxyde pas. Il s'arrêta au tétrahydroparaquinanisol, (C°H¹AzO), découve par Straup (de Vienne,) c'est-à-dire à la thalline et à son dérivé, moins com d'ailleurs l'éthylthalline (C°H¹AzO). De tous ces corps, la thalline est celui q possède au plus haut degre le pouvoir d'abaisser la température.

Le mémoire de M. Von Jacksch date de l'année 1884. Bientôt MM. Henri Hichard, Dujardin-Beaumetz, puis M. Jaccoud, en France; Nothnagel, Biemer (Breslau), Ewald, Alexander, Tshistowstich, Pisenti, Warfwing, Mangazzini, l'étranger, répétaient et complétaient les premiers essais cliniques du méder viennois. MM. Brouardel, Loye, Hénocque, Blomfield, Breyer et autres, ét diaient en partie son action physiologique. Enfin, tout récemment, j'ai s' connaître les résultats de recherches que j'ai entreprises au laboratoire de théi peutique de l'hôpital Bichat, et M. Britness a essayé d'expliquer l'action de ce substance sur la température des sébricitants.

1° CARACTÈRES PHYSICO-CHINIQUES DE LA THALLINE. Au point de vue chimique la thalline est une base secondaire de la chinoline, formant avec les acides de sels solubles dans l'eau, donnant une réaction acide avec les alcalis et produsant un précipité vert, caractéristique, au contact des oxydants et en partic lier du perchlorure de fer.

M. Ewald a employé le citrate de thalline, mais n'a guère eu d'imitateurs. mant au chlorydrate de thalline, il se conserve mal; la lumière l'altère rapiment: on lui présère donc le tartrate et le sulsate, sels plus stables, moins & rables et assez maniables.

Le tartrate de thalline se présente sous la forme d'une poudre blanc-grisatre, ristalline et aromatique; son odeur rappelle le parfum de la coumarine. Quand lles sont concentrées, ses solutions aqueuses ont un goût désagréable, à la fois uncré et amer; quand elles sont diluées, elles possèdent une saveur plus romatique et perdent leur amertume. Le tartrate de thalline se dissout, à froid, dans dix fois son poids d'eau; à chaud, dans une moindre quantité de liquide.

Le sulfate de thalline a aussi l'aspect d'une poudre blanc grisâtre; il possède une saveur et une odeur comparables à celles du tartrate; il est plus soluble que ce dernier, car il se dissout dans cinq fois son poids d'eau.

Ces deux sels sont caractérisés par des réactions chimiques fort nettes. Par l'exposition à la lumière, les solutions thalliniques prennent une coloration brunâtre, mais, de ces réactions, la plus caractéristique est celle que donnent les divers oxydants: le bichromate de potasse, l'acide chromique, le nitrate de mercure, le nitrate d'argent, l'eau bromée, la solution aqueuse d'iode et surtout le perchlorure de fer. La coloration verte ainsi produite n'est pas durable. Après quelques heures, elle devient jaune rougeâtre. Il est inutile d'insister sur l'importance de ces réactions pour déceler rapidement la thalline dans les liquides et dans les tissus animaux.

L'éthylthalline, (C'all'AzO), joue aussi le rôle de base vis-à-vis des acides. Son chlorhydrate a été employé par von Jacksch et donne avec le perchlorure de ser réaction rouge qui le distingue des sels thalliniques.

2º Action Physiologique des sels de Thalline. La plupart des observateurs en ont signalé les effets sur l'homme malade dans le but d'en fixer la valeur thérapeutique. Un petit nombre seulement en ont fait l'essai sur les animaux.

Des phénomènes provoqués par ces sels, le plus constant est l'abaissement de la température. Quelques minutes après l'administration par voie sous-cutanée de doses moyennes de tartrate de thalline à des cobayes, j'ai vu la température rectale descendre de 39,6 à 36,6 dans l'espace de soixante-quinze minutes. Après des doses toxiques, la chute de la colonne thermométrique était plus considérable, et, au moment de la mort, atteignait même 33 et 31 degrés. Avec les premières, le minimum de température durait pendant une demileure ou une heure, puis la colonne thermométrique prenait une marche ascendante et, après six ou sept heures, s'élevait à un degré voisin de celui du début. Conséquemment, dans ces expériences, la chute de température était graduelle et persistante en raison directe des doses employées.

Sur l'homme, M. Landenberger avait noté la chute graduelle de la tempéralure, la persistance de son minimum pendant deux, trois, cinq et six heures,
puis le retour au degré initial après huit ou dix heures. Il avait remarqué avec
les autres observateurs que la durée des phénomènes différait suivant les doses
de sulfate de thalline dont la quantité ingérée par la voie buccale variait entre
25 centigrammes et 1 gramme. D'après M. Jacksch, l'abaissement thermique se
produirait en deux ou trois heures, et l'ascension secondaire serait précédée de
frissons. De plus, les effets antithermiques ne s'accompagneraient ni de malaise,
ni de vomissements, ni de douleurs épigastriques, ni de sensations vertigineuses.

La thalline modifie les fonctions de la respiration. Chez les cobayes, la diminution considérable du nombre des mouvements respiratoires suivait une march parallèle à la chute de la colonne thermométrique. Avec les doses moyennes cette atténuation était dans le rapport d'un tiers, mais avec des doses toxique elle s'accentuait graduellement jusqu'à descendre de 96 mouvements respiratoire à 16 et 12 par minute. L'amplitude de ces mouvements diminuait aussi, mai leur rhythme n'était pas altéré. En un mot, la thalline atténue la fréquenc des mouvements respiratoires, les ralentit, mais ne les altère pas dans leur suc cession. Ces changements sont en rapport avec l'abaissement du thermomètre e avec les doses employées.

Les modifications de la circulation se traduisent par la turgescence et l'encombrement des réseaux vasculaires périphériques. L'examen de l'oreille de cobayes le montre aisément et la viviscotion des animaux permet aussi de l'observer sur le mésentère et en général sur tous les organes vasculaires. Les poumons sont gorgés de sang, le cœur en diastole, surtout dans sa portion vantriculaire, et les vaisseaux sanguins de la paroi stomacale, sont distendus commupar une injection.

Dans un récent mémoire, M. Beyer a étudié ces modifications sur la grenouille. Elles varient, comme je l'ai constaté, suivant le titre des solutions thalliniques administrées aux animaux. Sont-elles faibles, l'activité cardiaque augments les artères, les capillaires et les veines se distendent, mais la distension des premiers de ces vaisseaux fait bientôt place à leur contraction, tandis que la dilatation des veines persiste plus longtemps.

A hautes doses, la thalline diminue le nombre des battements cardiaques et finalement arrête en diastole l'organe central de la circulation. Ce phénomème est constant; une injection d'atropine peut le retarder, mais non pas le surpendre.

L'action de la thalline sur le sang n'est pas moins remarquable : elle enlève à ce liquide sa rutilance, lui donne une coloration brun noirâtre et altère l'hémoglobine. MM. Brouardel et Loye ont déclaré que les sels thalliniques diminuent aussi le pouvoir respiratoire des globules et dissolvent l'hémoglobine. Mais, de ces recherches hématologiques, les plus démonstratives sont celles qu'a entreprises M. Hénocque à l'aide de l'instrumentation et des procédés spectroscopiques dont il est l'ingénieux inventeur et dont il a bien voulu nous communiquer les résultats.

La réaction des sels de thalline avec le perchlorure de fer, coloration verte d'abord, devenant jaunâtre, puis rougeâtre par l'exposition à l'air, lui a permis de retrouver la thalline dans les urines, dans les produits des diverses sécrétions et dans les tissus organiques. Sa sensibilité est telle qu'une goutte d'une solution de sulfate de thalline au 500°, diluée dans 1/2 litre d'eau, donne un liquide qui est coloré par le perchlorure de fer. On peut donc, comme l'a montré M. Hénocque, déceler par ce procédé un 25 000° du sel thallinique.

Cette réaction apparaît encore en badigeonnant avec le perchlorure de fer la coupe de tissus divers, tels que le parenchyme hépatique, le périchondre des cartilages costaux et le cerveau. Le tissu du poumon fait exception.

A cette réaction correspondent des modifications spectroscopiques du sang. La quantité d'oxylémoglobine diminue, M. Hénocque l'a vue descendre de 4 pour 100 à 7 pour 100 chez les cobayes empoisonnés par la thalline. Néanions, en recherchant avec soin la méthémoglobine, ce même observateur a Parstaté l'absence de ses réactions hémato-spectroscopiques, quels que soient les Tets de la thalline et quelle que soit la dose administrée aux animaux. Quand, pars ses expériences, il notait l'apparition de l'hémoglobine réduite, c'est que paraimal succombait à l'asphyxie. La thalline modifie donc le liquide sanguin, partiénuant la quantité normale de l'oxyhémoglobine et non pas en augmentant : chiffre de la méthémoglobine.

Les modifications dans les échanges interstitiels consistent dans la diminution et l'urée excrétée et de l'acide carbonique exhalé. M. Marigliano estime que impestion de 50 centigrammes d'un sel de thalline réduit de 5 grammes l'excrément quotidienne de l'urée. L'administration de 1 à 2 grammes de ces sels par losses réfractées produirait une réduction de 10 grammes. En même temps, lams l'espace d'une heure, la quantité d'acide carbonique exhalé tomberait de 40 centigrammes à 12 centigrammes par kilogramme du poids vivant.

Cette diminution dans l'activité des échanges interstitiels est proportionnelle à l'abaissement thermique. Elle est aussi en rapport avec le ralentissement de la circulation et avec les altérations du sang.

Les modifications de la motilité et de la sensibilité sont moins marquées. Cependant, après les doses moyennes, les animaux perdent leur vivacité. Quand les doses sont élevées, on note de la torpeur, et, quand elles deviennent toxiques, de l'engourdissement, de la résolution musculaire et du retard à répondre aux excitations douloureuses; la sensibilité sensorielle n'est pas modifiée.

L'action de la thalline sur la sécrétion sudorale est moindre que celle de la Liarine. Par contre, elle n'est pas sans modifier celle du foie, et, dans mes expériences, j'ai constaté la plénitude de la vésicule biliaire. Cette substance s'élimine partiellement d'ailleurs par les organes glandulaires; à preuve les réactions vertes que les tissus ou les produits d'excrétion de ces organes donnent avec le perchlorure de fer.

En résumé, la thalline abaisse rapidement, notablement et durablement la température; mais cette action est en rapport avec le ralentissement dans l'actinité des échanges, les altérations profondes des globules sanguins et la diminution de l'oxylicmoglobine. Doit-on chercher dans ces phénomènes la raison de l'action antithermique de ces sels? En d'autres termes, la thalline abaisseraitelle la température en ralentissaut les oxydations interstitielles? ou bien, en modifiant la contractilité vasculaire et en produisant l'ischémie, empêcherait-elle la température d'arriver jusqu'à la périphérie avec son degré réel? En un mot, la thalline agit-elle comme antithermique parce qu'elle altère le sang ou parce qu'elle modifie les centres régulateurs de température et l'innervation vaso-motrice?

Dans la première hypothèse, le retour de la température normale serait en l'apport avec le retour de l'oxyhémoglobine du sang à son titre normal; dans la seconde, il résulterait du rétablissement des activités nerveuses. Ces diverses questions attendent encore une réponse que l'expérimentation n'a pu définitivement leur donner.

Comment enfin interpréter la pathogénie des exanthèmes thalliniques observés dans quelques cas? Pour satisfaire à cette autre question, M. Jaccoud s'est demandé si la dilatation des vaisseaux périphériques ne serait pas l'expression d'un épuisement paralytique succédant à des provocations répétées à la contraction. S'il en ainsi, ces exanthèmes seraient la conséquence d'un trouble de la mao-motilité, et celle-ci jouerait dans leur production un rôle plus grand

que les altérations qualitatives du sang. lci encore, ce serait s'attarder dans domaine des hypothèses que de discuter ce point de théorie.

5° EMPLOI THÉRAPECTIQUE. INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS DE LA THALLIN En introduisant la thalline dans la matière médicale von Jacksch entendait mett au service de la clinique les propriétés antithermiques de cette substance. Il suivi dans cette voie par M. Henri lluchard qui le premier, en France, étud les indications et les contre-indications de son emploi, que d'ailleurs, apr des observations sur les malades et quelques expériences cliniques, il n'hési pas à condamner.

Depuis, M. von Jacksch a proposé la thalline pour arrêter les fermentation Néanmoins l'application de ses propriétés antiputrides n'a guère été utilisée, e malgré les recommandations du médecin viennois, est restée dans le domaine la théorie.

C'est donc au même titre que la kairine et que l'antipyrine, c'est-à-dire por modérer l'hyperthermie des fébricitants, qu'on a prescrit ce médicament, et a particulier contre l'hyperthermie de la fièvre typhoïde, de la tuberculose et a diverses maladies aiguës.

Dans le cours de la fièvre typhoïde, MM. Jacksch, Huchard, Dujardin-Bear metz, Jaccoud, Landenberger, Ewald et d'autres observateurs, l'ont administr à une dose quotidienne variant de 10 centigrammes à 1 gramme, et en ava soin, au delà de 15 centigrammes, de la diviser en plusieurs prises se succédai de demi-heure en demi-heure.

La période d'abaissement thermique chez les typhiques dure en moyent une heure à deux heures et l'écart thermique varie de 1 degré 1/2 à 2 degré quand on prescrit des doses de 50 à 40 centigrammes. M. Jaccoud a insisté si la courte durée de cet abaissement, auquel succède une ascension de la colon thermométrique pendant trois ou quatre heures, après lesquelles elle atteint degré initial de température.

Les sueurs, dont M. Huchard a signalé l'extrême abondance, accompagnent période d'abaissement thermique : elles diminuent pendant la période d'asce sion. Enfin, au début de cette dernière période, les malades éprouvent un sensation de froid et des frissons; quand elle se termine, ils accusent un sent ment de fatigue et de la lassitude, mais non pas de bien-être, comme on s' croyait en droit de l'espérer. Enfin, dans quelques cas, assez rares d'ailleur puisque M. Jaccoud en a été témoin une fois seulement, on observe, aprè l'administration du médicament, un exanthème thallinique.

Pour diminuer l'hyperthermie dans la fièvre des tuberculeux, la thalline a ét employée aux mêmes doses. La température descendait de 2 à 5 degrés, et œ abaissement persistait pendant deux ou trois heures. Toutefois, dans le bu d'éviter tout danger de collapsus, M. Jaccoud recommande de ne pas dépasse les doses de 10 à 50 centigrammes. Cette menace et l'inconvénient de pro voquer des sueurs abondantes et de la fatigue suffisent pour compenser la avantages assez douteux de l'action antithermique de la thalline chez ces malade

Son action est la même quand on l'administre contre la fièvre des rhumat sants: elle abaisse la température sans attenuer la douleur, et, par conséquent sans présenter des vertus égales à celles des préparations salicyliques.

De même, dans les fieures intermittentes, son efficacité paraît douteus M. von Jacksch l'a vue diminuer les accès, quand il l'administrait dès les début. Il a même pu prévenir l'élévation de température en la faisant ingén

deux ou trois heures auparavant. Par contre, la thalline ne guérit pas ces accès : nouvelle preuve que, possédant des propriétés antithermiques incontestables, elle n'a aucun droit au titre d'antipériodique.

Au reste, les mêmes essets antithermiques ont été obtenus par son emploi dans des assections pyrétiques les plus diverses : rougeole, érysipèle, état puerpéral, pneumonie, pleurésie, péritonite, angine. Von Jacksch, Ewald, Landenberger, ont multiplié les observations, sans toutesois gagner désinitivement le procès de cette substance contre les autres agents de la médication antithermique.

Quelle est donc la valeur clinique de la thalline? Ses sels altèrent les globules du sang : ils ont donc l'inconvénient des sels de kairine et, à ce point de vue, ils sont inférieurs à l'antipyrine dont la toxicité est moindre.

Le collapsus, la cyanose et l'algidité, peuvent se produire sous l'insluence de la thalline, tous accidents dont il n'est pas besoin de démontrer la gravité chez les fébricitants, chez les tuberculeux ou dans le cours des maladies graves. Parmi les cobayes auxquels j'ai administré des doses toxiques de thalline, j'ai observé ces phénomènes d'algidité et de collapsus et j'ai noté des altérations des tissus comparables jusqu'à un certain point à celles de la période ultime du choléra.

M. Landenberger considérait la thalline comme supérieure à la kairine, parce que ses sueurs seraient moins abondantes que celles de la kairine. Les faits ne confirment pas cette opinion, car M. Henri Huchard a mentionné l'abondance de la transpiration que la thalline provoque.

M. von Jacksch a recommandé cette substance en raison de la durée de son action et de la régularité du retour à la température que la malade possédait avant l'administration du médicament, avantages qu'il refuse en partie à la kairine et à la quinoline. Cependant cette régularité n'est pas constante, puisque, dans une note récente, M. Weisntem signale une véritable hyperpyrexie au moment de ce retour.

La thalline aurait encore l'avantage de ne provoquer ni albuminurie, ni glycosurie, ni vomissements, mais ces avantages sont ceux de l'antipyrine. Que conclure, sinon que son action physiologique et ses effets thérapeutiques ne lui
donnent pas place dans le même groupe de médicaments que la quinine, l'acide
salicylique et l'antipyrine? Cette dernière surtout, d'un maniement aisé, produit
moins souvent le collapsus et rarement les phénomènes de l'algidité thalliaique. A ce point de vue et à cause de la facilité de son maniement, elle paraît
donc être, jusqu'à nouvel ordre, comme l'a écrit M. Dujardin-Beaumetz, le
meilleur et le moins dangereux des antipyrétiques.

Cependant elle possède un pouvoir antithermique inférieur à celui de la thalline. D'après un calcul de M. Jaccoud, confirmant aussi les remarques des autres observateurs, 20 centigrammes de cette substance produisent l'esset de gramme d'antipyrine. Cet esset plus constant, mais non pas plus rapide : il ne sustit donc pas pour sauver la thalline des justes critiques dont elle a été l'objet.

Cette substance, qui produit toujours la fatigue et la courbature du malade, nemodifie pas l'évolution finale de la maladie; sa puissance thérapeutique, selon l'expression de M. Jaccoud, revient donc à briser les allures de la maladie et non pas à modérer la maladie elle-même. Ce n'est pas assez pour la faire adopter dans la thérapeutique symptomatique de l'hyperthermie. Est-ce assez pour

en faire un agent d'exception à côté des autres antithermiques, ou pour mieux parler, des autres médicaments antihyperthermiques?

4º Mode d'administration et dosses. Les deux sels de thalline les plus usités le sulfate et le tartrate, s'administrent en nature ou en solution. A l'intérieu et sous forme pulvérulente, on l'enrobe dans le pain azyme ou des cachets à l dose de 20 à 75 centigrammes. M. Landenberger l'a prescrit jusqu'à 1 gramme et M. Ewald jusqu'à 1 gramme 1/2. Au delà de 20 centigrammes les prise doivent être fractionnées de trois en trois heures, et en suivant ses effets ave le thermomètre à la main.

En solution, on la prescrit dans l'eau rougie, ou on la véhicule dans le siro de cerises. Enfin on en a recommandé l'administration sous formes d'injection hypodermiques.

A l'extérieur, M. von Jacksch a proposé de mettre à profit ses propriétés antiputrides pour retarder les fermentations ammoniacales, alcooliques ou lactique. Cette solution antiputride contient 20 pour 100 de thalline. Ch. Éloy.

BIBLIOGRAPHIE. - RUDOLF DE JACESCE [de Vienne]. Thallin ein neues antipyreticum. Socié des médecins de Vienne, 31 oct. 1884. - De nême. Wiener med. Wockenschr., 1884, nº 48, Deutsche medizinische Blätter, 27 novembre 1884. - Do nene. De l'action thérapeutique de quelques nouvelles bases dérivées de la quinoline. In Zeitschr. für klinische Medicin 1884. — Vulpius. Arch. der Pharm., 1884, p. 840. — Ilenni Ilochand. Sur un nouvel antip rétique, la thalline. In Union médicale, 3 janvier 1885, n° 2. — llénocque. Compt. ren de la Société de biologie, février 1885. - Brouandel et Love. Compt. rend. de la Socié de biologie, 14 février 1885. — ALEXANDER. Ueber die Wirkungen des Thallin-Salze. Contralbl. f. klin. Medizin, 7 Pebr. 1885. — Bricon (Paul). La thalline. In Progrès médic 16 mars 1885, p. 395. — Ewald. Société de médecine de Berlin, 12 mars 1885, et Der For schritt, 20 Mai 1885. - LANDENBERGER. Der Fortschritt, 20 Juli 1885, et Allgemeine wien medicinische Zeitung, 1885. - Mariguaso. De la thalling. In Gazzetta degli hospila 5 juillet 1885. — Francotte. De la thalline. In Annales de la Société méd.-chir. de Liég mars 1885, p. 147. — Pisexri. Sull' azione fisiologica della talline. In Annali chimia medico-farmaceutiche, mars 1885. — Mixconzini. La tallinu nuovo antipiritico. In lo Splanzani, mars 1885. - Blowreld. On Kairin, Thallin and Antipyrin. In the Practitions October 1885, p. 24. — Jaccoup. Sur les effets antithermiques de la thalline. In Bull. Acm de médecine, 27 oct. 1885. — Campandon. Rapport à la Société de médecine pratique Paris sur les applications nouvelles à la thérapeutique, 1885. - Tsenstowitsen. De l'ace de la thalline. În Centralbl. f. die medicinische Wissenschaften, 26 Dec. 1885. — Dusam Braunriz. Bull. de l'Acad. de médecine, 3 nov. 1885, et Les nouvelles médications, p. 1886. — Buyun. The Influence of Kairin, Thallin. Hydrockinon, Resorcin and Antipy on the Heart and Blood Vessels. In American Journ. of Med. Sciences, April 1886. Whishten (de Berlin'. Semaine médicale, 7 juillet 1886, p. 278. — Bixx. Vorlesungen 🖦 Pharmakologie, 1886, fasc. 111. p. 750. — Britserr. Contribution à la question de l'acti antipyretique du sulfate de thalline. In Russkaia Medizina, 1886, nº 14, p. 240. Nivemoren. Action de la thalline. In Munch Med. Work', 1886, nº 25. - Bonklins. De l thalline comme anti-pyrétique. In Upsala L. F. 1886, p. 595. — Jonsson, Glinical obser vations on the action of Antipyrin and Thallin. In The Lancet, 28 août 1886, p. 586. -Exor (Ch.). Les propriétés et les unages de la thalline. In Union médicale. Septemb

TMALLIUM. Équivalent et poids atomique = 204. Historique. Préparation. En 1861, M. W. Crookes, appliquant la méthode spectroscopique (Kirchhoff et Bunsen aux résidus des fabriques d'acide sulfurique du Harz, obtique raie verte très-nette qui n'était dans le spectre d'aucun corps connu; retrouva la même raie dans l'examen du soufre de Lipari. Il en conclut à présence d'un corps nouveau, qu'il supposa être un métalloïde, comme le souf et le sélénium, et qu'il nomina thallium, de θαλλός, rameau vert (Chem. New t. III, p. 195 et 205, et Rep. de chimie pure, t. III, p. 211 et 289).

En 1862, Lamy retira ce corps, en proportions notables, des boues des chambres de plomb de la fabrique d'acide sulfurique de Loos et montra qu'il constituait un métal bien accusé et non un métalloïde (Comptes rendus, t. LIV, p. 1255, et t. LV, p. 856).

On doit les principaux travaux sur ce métal à Lamy, Crookes, Kulmann fils. Le métal n'existe pas dans toutes les pyrites; il est assez général dans les pyrites de Belgique, du Gard, de Rammelsberg, de Bolivie : les plus riches n'en contirnnent guère que 1/100000°. Il se condense dans les boues qui s'accumulent en tête des chambres de plomb, et c'est de ces boues qu'on l'a retiré jusqu'à ce jour. Wilm donne la présérence au procédé suivant. Les boues contenant ce métal à l'état de chlorure peu soluble, sont épuisées par l'cau bouillante. Les liqueurs filtrées sont saturées par le carbonate de soude en excès, filtrées de nouveau, évaporées, puis précipitées par l'acide chlorhydrique. Le dépôt formé par le carbonate de soude est traité par l'eau régale à plusieurs reprises. et la liqueur débarrassée du plus grand excès d'acide est réduite par l'acide sulfureux; il se sépare une nouvelle quantité de chlorure qui contient du plomb et quelquefois du mercure. On fait bouillir les chlorures précipités avec de l'acide sulfurique étendu de 4 fois son poids d'eau, et l'on décompose la solution acide par l'hydrogène sulfuré. Le thallium reste dans la liqueur mélangé à du fer dont on le sépare au moyen d'une nouvelle précipitation par l'acide chlorhydrique.

Le chlorure de thallium est purifié une ou deux fois par l'acide sulfurique Pour séparer le plomb, et chaussé au rouge dans un creuset avec du cyanure de Potassium et du sel ordinaire.

Le thallium est extrait aussi des eaux mères de la fabrique de sulfate de zinc de Goslar (Harz). On a trouvé ce métal dans diverses calamines et blendes. On l'a signalé aussi dans des manganèses, des minerais de ser, de bismuth, d'antimoine, dans certains micas et lépidolithes. La crookesite découverte par Nordenskjöld est le seul minerai qui en renserme beaucoup; on a trouvé dans ce séléniure complexe de cuivre, d'argent, de ser et de thallium, 16 à 19 de ce dernier métal.

Propriétés du métal. Le thallium possède des propriétés physiques, densité, subilité, ténacité, qui le rapprochent du plomb. Sa densité est de 11,853, son point de susion 288 degrés, il se laisse rayer par l'ongle, il se volatilise.

Au point de vue des propriétés chimiques, il se rapproche des métaux alcalins par certains caractères, ainsi sa coupure se ternit rapidement à l'air et se recouvre d'un enduit brun. Il ne décompose pas l'eau comme les métaux alcalias, mais il s'empare de l'oxygène dissous dans l'eau et celle-ci devient alcaline; au premier abord, le métal reste brillant parce que l'oxyde se dissout, au bout d'un certain temps il se recouvre de protoxyde jaune, puis de peroxyde nair; de plus, l'oxyde, le carbonate et le sultate sont solubles dans l'eau. l'autre part, il est précipité de ses solutions par le zinc sous forme de cristaux comme l'est le plomb, et son chlorure et son iodure sont à peine solubles comme les sels correspondants de ce dernier métal.

Le thallium se combine directement au soufre, au chlore, au brome et à l'iode. L'acide azotique le transforme facilement en azotate; l'acide sulfurique concentré ou étendu en sulfate; l'acide chlorhydrique ne l'attaque qu'avec une extrème lenteur.

Le thallium se combine aux autres métaux avec facilité; un dégagement de chaleur accompagne souvent cette union.

Oxydes. On connaîtles deux oxydes: TlO, TlO's en equivalent.
TlO, TlO's en atome.

L'oxyde TIO s'obtient facilement dissous en abandonnant le thallium dans l'eu aérée, ou plus rapidement en chauffant le métal à 100 degrés et en le plongeant dans l'eau. On doit concentrer ces solutions à l'abri de l'air pour éviter que l'oxyde soit mêlé de carbonate.

Cet oxyde à l'état hydraté est susceptible de cristalliser en prismes jaunes qui deviennent noirs par la perte de leur eau et qui fondent vers 500 degrés. Leur solution est très alcaline et se carbonate à l'air, comme la potasse et la soude dont elle se distingue par l'action de l'hydrogène sulfuré qui en précipite le thallium sous forme de sulfure noir.

L'oxyde Tl() est brun à l'état hydraté et noir à l'état anhydre; le premier se forme en versant un alcali dans une solution de sesquichlorure; le second par l'oxydation directe et prolongée du thallium. Le peroxyde de thallium s'obtiest tout à fait débarrassé de protoxyde en faisant passer un courant de chlore dans une solution rendue alcaline d'un sel de protoxyde de thallium. Cet oxyde se décompose sans se fondre au rouge vif en dégageant de l'oxygène et en laissant un résidu de protoxyde.

Schænbein a proposé de reconnaître la présence de l'ozone dans l'air en plongeant dans ce gaz un papier imprégné de protoxyde de thallium qui brant dans le cas où l'ozone se trouve dans l'air; d'une part, l'action est lente, et, d'autre part, il n'est pas certain que l'oxygène ordinaire ne soit pas susceptible de produire le même effet.

Sulfures. Il existe deux sullures correspondant aux deux oxydes :

Le premier TIS se forme quand on traite par l'hydrogène sulfuré une solution de protoxyde de thallium alcaline, ou acidulée par l'acide acétique; le précipité ne se déclare pas dans une solution acidulée par un des acides minéraux.

Ce précipité est noir, insoluble dans l'eau et dans les sulfures alcalisse oxydable à l'air humide, attaquable par les acides minéraux. Il fond en perdant du poids. Le trisulfure est peu connu; il se forme par fusion du métal avec le soufre. Il s'unit aux sulfures alcalins.

Chlorures de thallium. Il existe deux chlorures nettement définis, correspondant aux oxydes et aux sulfures précédemment étudiés; on en connaît plusieurs autres de moindre importance Tl<sup>2</sup>Cl<sup>4</sup>. Tl<sup>3</sup>Cl<sup>4</sup>.

Le protochlorure, TlCl, se prépare en traitant les sels de protoxyde dissous pri l'acide chlorhydrique. Il forme un précipité cailleboté, qui a l'apparence et la fusibilité du chtorure d'argent, mais la faible solubilité dans l'eau du chlorure de plomb. Il est à peine soluble dans l'ammoniaque, inaltérable à la lumière. Il s'unit à divers chlorures métalliques.

Le trichlorure, TlCl<sup>3</sup>, s'obtient, soit en chauffant dans le gaz chlore le protechlorure vers son point de fusion, soit en soumettant ce protochlorure, présence de l'eau, à un courant de chlore. Le composé sec est déliquescent, solution traitée par l'eau fournit le peroxyde à l'état de pureté.

On connaît les bromures et iodures de formules semblables à celles des chlorures.

Le protobromure est cristallin, moins soluble que le protochlorure; il change en tribromure quand on le met en suspension dans l'eau et qu'on agit le mélange avec du brome. Ce tribromure est jaune brun, cristallisable, déli quescent, doué d'une odeur irritante. Le protoiodure ressemble par sa bell

couleur jaune à l'iodure de plomb, il est moins soluble encore. Il se prépare en versant de l'iodure de potassium dans la solution d'un sel de protoxyde de thallium; la teinte ne devient d'un beau jaune qu'après quelques heures.

Le chlore, l'acide nitrique, l'eau régale, l'attaquent. Le périodure est trop instable pour qu'on ait pu l'obtenir à l'état de pureté par la réaction d'un sel correspondant de thallium sur l'iodure de potassium. Il paraît se former divers produits. On obtient une combinaison de cet iodure avec l'iodure de potassium, Tll'Kl, en faisant bouillir une solution d'iodure de potassium ioduré, alcoolique, Kl', avec le protoiodure de thallium; le sel doublé se sépare en cristaux cubiques rouges que l'eau et la chaleur décomposent.

Sels de thallium. Il y en a deux séries qui correspondent aux deux sortes de composés qu'on vient d'examiner : ce sont les sels thalleux et thalliques, ou sels au minimum et au maximum. Ils présentent, comme le thallium et ses autres composés, la réaction extrêmement sensible de fournir une raie verte, caractéristique, au spectroscope.

Les premiers fournissent les seconds en s'oxydant; ceux-ci fournissent, plus aisément encore, les premiers au contact de l'acide sulfureux et des agents réducteurs.

Les sels au minimum sont stables, les sels au maximum très-instables.

Arséniates au maximum et au minimum. L'arséniate thallique est une poudre jaunâtre, insoluble dans l'eau, qu'on prépare en versant de l'acide arsénique dans une solution du nitrate thallique tant qu'il se forme un précipité. Elle est soluble dans l'acide chlorhydrique. L'arséniate thalleux peut se préparer directement, ou mieux en faisant bouillir du peroxyde de thallium avec de l'acide arsénieux. Une réduction rapide se déclare et, si la dissolution est moyennement concentrée, il se sépare, après filtration, des aiguilles dont la composition se rapproche de celle de l'arséniate thalleux monométhallique, qui sont assez solubles dans l'eau, inaltérables à l'air et jusqu'à 150 degrès.

La solution aqueuse de ce sel, traitée par l'ammoniaque, fournit un magma de cristaux blancs qui, après dessiccation, constituent une masse fentrée, soyense et légère, dont la composition correspond assez bien à celle de l'arséniate trimétallique. Ce sel ne perd pas d'eau à 100 degrés.

Azotate au minimum AzOTI. Cristaux anhydres, aiguillés, fusibles vers 200 degrés, assez solubles à froid, très-solubles à chaud, s'obtenant par l'action de l'acide azotique sur l'oxyde ou sur le carbonate.

Azotate au maximum. Cristaux hydratés, déliquescents, décomposables Par l'eau, qu'on prépare en traitant le peroxyde nouvellement précipité par de l'acide azotique à chaud.

Carbonate CO\*TI. Aiguilles du système orthorhombique, décomposables par la chaleur, peu solubles à froid, davantage à chaud. Il se prépare en faisant salurer la solution du protoxyde de thallium par un courant d'acide carbonique, et l'on obtient cette solution concentrée en précipitant le sulfate de thallium exactement par la baryte et en filtrant.

Chlorate et perchlorate. Se prépare au moyen d'une double décomposition et se sépare en aiguilles peu solubles.

Chromates. On connaît un chromate neutre, jaune, insoluble, et un bichromate rouge très-peu soluble qui se prépare en ajoutant de l'acide sulfurique
étendu et bouillant au sel précédent qui s'obtient par double décomposition.

lodates et périodates. Sels peu solubles.

Phosphates. Le thallium forme avec l'acide phosphorique plusieurs phates, tous solubles, aussi variés dans leur composition et dans leurs pro que leurs analogues des métaux alcalins (Lamy, Ann. de ch. et de phy t. V, p. 410).

| Un phosphate neutre     | Ph0*2T10H0 + Aq      |
|-------------------------|----------------------|
| — acide                 | PhO°TIO2BO           |
| - basique               | PhO*3T10             |
| Un pyrophosphate neutre | PhOP3TIO             |
| acide                   | PhO*TIO HO           |
| Un métaphosphate.       | PhO <sup>8</sup> TIO |

Tous, excepté le dernier, fournissent par l'acide azotique un précipité cristallin, de nitrate de thallium, si la liqueur n'est pas trop étendue.

Silicates. Le thallium peut remplacer les métaux alcalins et le plom former des verres très-denses, d'une transparence parfaite et d'un présringent exceptionnel.

Sulfates. Le thallium se dissout sacilement dans l'acide sulfurique ou concentré avec dégagement d'hydrogène. Par la concentration ou le dissement, il se sépare des prismes rhomboïdaux droits du sulfate an SO\*TI, isomorphes avec ceux du sulfate de potasse. Il se dissout dans froide, surtout dans l'eau chaude; la solution est neutre aux réactifs cole

Ce sel forme des aluns comme les sulfates alcalins. Le thallium fourn les acides organiques des sels définis, et il y a lieu de mentionner partic ment l'existence d'un émétique d'antimoine et de thallium.

Action toxique. Les combinaisons du thallium sont très-vénéncuse vénéneuses même que celle du plomb. Suivant M. Lamy (Comptes r t. LXVII, p. 442), un jeune chien auquel on avait administré 1 décigran sulfate est mort après quarante heures, l'animal semblait secoué commune violente action électrique. Suivant M. Paulet, un lapin succombe en qui heures à l'ingestion de 1 gramme de carbonate de thallium; il paraît se pu un ralentissement dans les phénomènes respiratoires (Comptes rendus, t p. 494).

et Schnedermann, ne serait pas de la chlorophylle, mais dont les propri la nature n'ont pas été définies par ces auteurs.

Ricus

TMAMAR. Nom hébreu du Dattier. Ep. Lr.

THAMATH OF TAMACTH. Nom africain de la Matricaire.

TMAN-MO OU WA-MO. Nom birman d'une drogue anthelminthiq est un polypore.

THANSA. C'est le sarul (roy. SARUL).

THAPSIA (T.). § 1. Botantque. Genre d'Ombellifères, série des Di dont les sleurs ont, sur un réceptacle concave, des sépales peu développe pétales à sommet instéchi et saussement émarginés ou 2-lobés, et de fruits ovales-oblongs sont surmontés de stylopodes coniques, déprimés, rés, ou à bords ondulés. Les méricarpes sont comprimés sur le dos, à côtes seondaires latérales largement dilatées en ailes; les dorsales linéaires ou étroisment aliformes. Les nervures primaires sont filiformes et à peine proémisentes. La graine a sa face plane dans les *Thapsia* proprement dits et plus ou
noins concave ou à bords involutés dans ceux que l'on a nommés *Elæoselinum*.
Les *Thapsia* sont des herbes vivaces ou dicarpiennes, souvent de grande taille,
feuilles décomposées-pennées, avec des segments incisés, pinnatifides ou
étacés; à fleurs disposées en ombelles composées, avec les involucres et les
nvolucelles formés presque toujours de nombrenses bractées, plus rarement en
etit nombre ou nulles.

L'espèce aujourd'hui employée en médecine est le Thapsia garganica L. 1. decussata LAG.), belle plante de la région méditerranéenne, à divisions des eulles très-nombreuses, ovales-lancéolées, étroites, glabres, à pétiole dilaté alérieurement en une gaîne membrancuse, laquelle subsiste seule dans les euilles supérieures (dimensions de la plante fleurie : 50 à 90 centimètres ; euilles, 40 à 80 centimètres; inflorescence, 20 à 25 centimètres de diamètre; rail, 2 à 2 1/2 centimètres de long, sur 1 1/2-1 3/4 centimètres de large et 14 centimètre d'épaisseur). Cette espèce est surtout abondante dans le nord l'Afrique, où les Arabes lui donnent le nom de Bou-néfa (père de l'utile); est pour eux une sorte de panacée. Toutes ses parties renserment un suc âcre, miant. C'est grâce à lui que les Arabes obtiennent une vésication énergique en ppliquant sur la peau la face interne de l'écorce fraîche, récemment séparée de a racine. Celle-ci est cylindrique, épaisse comme le poignet ou plus mince, risatre ou brunatre, marquée de stries annulaires. C'est cette espèce qu'on vend Paris, sous le nom de Sylphium cyrenaicum. Ce dernier est aujourd'huimonnu, disparu peut-être de la Cyrénaïque.

Le Thapsia villosa L., ou Malherbe, Faux-Turbith, cultivé, comme le précédent, dans nos jardins botaniques, et le T. Asclepium L., sont aussi des spèces irritantes.

II. Bx.

Вешосварине. — Точенировт, Inst. Rei herb., 321, t. 171. — L., Gen., n. 361; Mantiss., 57.— Бесп. Umbell., 74. — Мав. et de L., Dict. Mat. méd., XI, 708. — Guid., Drog. simpl., éd. 7, Щ. 316. — DC., Prodr., IV, 202. — Енди., Gen., n. 4490. — Вентн. et Hook. r., Gen.. I, 930. в. 151 (part.). — Desp., Fl. atlant., 1, 262. — Sibth. Fl. græc., t. 287. — Поск. г., in Bot. Mag., t. 6293. — Rosenth., Syn. plant. diaphor., 550. — H. Bn. Hist. des plant., 92, 184, 184. 82. 75, 76; Tr. Bot. méd. phanér., 1063.

Il. Mattere médicale et thérapeutique. Le Thapsia garganica a ocpé les botanistes bien avant les thérapeutistes, à moins qu'on ne s'accorde à
commaître dans cette plante : 1° le Thapsia d'Hippocrate, de Théophraste,
loscoride, Pline, Galien, Matthiole; 2° le Thapsia sylphium de Viviani; 3° le
laterpitium derias de Pacho; 4° le Daucus des frères Berkrey; 5° le Sylphium
Traaicum des anciens Grees, comme cela paraît possible.

C'est en 1857 seulement que la plante sut admise officiellement dans l'art de surir (après un oubli de plusieurs siècles), à la suite des études du docteur l'éboulleau (de Constantine), qui rappela l'attention sur ses propriétés bien connues des Arabes et des Kabyles. Ceux-ci, en effet, sous le nom de Bou-nêsa (dieu de la santé) pour les Arabes et de Deries pour les Kabyles, n'ont cessé d'entourer cette plante et ses produits d'une grande vénération. On peut même afsirmer que les indigènes algériens abusent de ce végétal : à l'intérieur, ils l'emploient contre la maigreur, les maladics de poitrine et la stérilité; à l'extérieur, appliqué



cuit ou cru, contre les douleurs rhumatismales, la goutte, la toux, le point de côté, les dartres, les contusions, etc.

Les Arabes emploient toujours l'écorce de la racine sous forme de poudre obtenue après dessiccation complète. Cette poudre est le plus souvent mélangée à de la semoule grillée assaisonnée de miel et de beurre. On fait du tout une pâte connue sous le nom classique de Tamit-bou-néfa, qui se conserve quelque temps et dont on fait usage quand l'occasion s'en présente. D'autres formes sont également employées ayant toujours pour base l'écorce de racine (docter Reboud).

Dans presque toutes les préparations internes, la dose leur est indifférente; ils font le mélange d'une façon arbitraire. Les malades sont purgés violemment, il s'ensuit des diarrhées aiguës ou chroniques, des avortements même, mis jamais la mort.

Dans la médecine vétérinaire, les Arabes obtiennent de bons résultats de l'application du thapsia comme topique et sous forme d'onguent résultant de la digestion dans du goudron de l'écorce fraîche ou sèche; ils se contentent quelfois de frictionner les molettes de leurs chevaux avec des morceaux d'écorce fraîche.

C'est en observant sur place les effets de cette plante que le docteur Reboulleau a été amené à utiliser si heureusement la résine de thapsia. Il l'obtint en traitant par l'alcool bouillant l'écorce de racine sèche, préalablement lavée 3 l'eau chaude et divisée. L'alcool évaporé laissait au docteur Reboulleau une substance résineuse facilement incorporable à des substances emplastiques et ca produit est devenu la base des sparadraps révulsifs de thapsia.

Récolte. La récolte de la racine de thapsia est faite en Algérie exclusivement par les indigènes : entreprise un mois avant l'apparition des premières seuille en décembre, elle dure jusqu'à sin mars, c'est-à-dire à l'époque de l'apparition de la tige.

C'est en janvier que la racine renferme le plus de principe actif (résine).

Après avoir arraché la racine, les indigènes la lavent et en fendent l'écores sur toute sa longueur de bas en haut pour l'enlever entièrement; l'opération se fait le plus facilement et le plus fructueusement quand les plants sont àgés de trois à cinq ans. Cette récolte n'est pas exempte d'accidents : les hommes que s'y livrent ont généralement les bras, le visage et les testicules même lous souflés.

La racine fraichement coupée est charnue et lourde : par la dessiccation qui e pratique sur de vastes planchers elle perd les trois quarts de son poids.

L'ecorce sèche de racine de thapsia (seul état dans lequel on la trouve dans le commerce européen) est en fragments inégaux, friables, peu volumineux, épis de 4 à 10 millimètres, d'un jaune brunâtre à leur face externe. Celle-ci est tanté lisse et tantôt couverte de rides plus ou moins profondes délimitant parfois de espaces saillants, bombés, irrégulièrement quadrilatères. La face interne et blanche, crayeuse, souvent tachée de rouge, brunâtre et finement striée en long-la surface primitive de section des fragments est souvent garnie d'une résie jaune dorée très-claire, que l'on trouve aussi dans les anfractuosités intérieure de l'écorce. La cassure est grenue, crayeuse, compacte, elle se montre criblée de pores à parois jaunâtres, très-rapprochés les uns des autres et disposés en séries linéaires concentriques (canaux résineux).

FALSIFICATION. A côté du thapsia croît, en Algérie, une ombellisère que le

Arabes nomment cleka et les Européens faux thapsia: c'est le Ferula nodiflora L. Sa racine, qui sert à sophistiquer celle du Bou-néfa, est charnue, vivace,
grisitre à l'extérieur et pourvue d'un suc laiteux très-abondant, âcre, mais sans
action vésicante. Il n'est pas facile de reconnaître la substitution dans les écorces
sèches sans l'aide des données histologiques, lesquelles permettent de reconnaître
que dans le Cleka les canaux résineux sont disséminés en dedans des faisceaux
libériens, tandis que dans le thapsia ils sont circulairement et régulièrement
disséminés dans la zone péricyclique. Par l'examen extérieur on peut arriver à
ce discernement en se rappelant: 1° que l'écorce extérieure du thapsia est jaune
brunâtre; 2° que l'écorce extérieure du cleka est grisâtre, noirâtre. Ce caractère
n'est applicable qu'au cas où les racines ont été desséchées récemment.

L'analyse de l'écorce a été faite par dissérents auteurs, mais les meilleurs résultats sont dus à M. Yvon et à M. Blanchet , qui dans un travail remarquable sur le Bou-nêsa a donné le dernier mot sur cette composition. Nous avons sait de nombreux emprunts à ce travail. Il résulte des données de ce dernier auteur que cette écorce de racine renserme :

|                                  |       | at sec<br>un an. | A l'état | frais. |
|----------------------------------|-------|------------------|----------|--------|
| Bau                              | ,     | •                | 80,70    | >      |
| Matières organiques              | 91,86 | >                | 17,75    | ,      |
| Amidon                           | •     | 20,52            | •        | 4,41   |
| Gomme et matières olorantes      |       | 7,52             | •        | 1,47   |
| Résine                           | *     | 7,55             |          | 2,15   |
| Matière soluble dans l'alcool et |       |                  |          |        |
| dans l'eau                       |       | 1,38             | •        | 2,40   |
| Éléments non dosés               | •     | 57,08            |          | 7,32   |
| Natières minérales               | 8,15  | 8,15             | 1,85     | 1,55   |
|                                  | 100   | 100              | 100      | 100    |

En outre, M. Blanchet a isolé une huile essentielle bleue, légèrement soluble dans l'eau, plus soluble dans l'éther, qui l'enlève par l'agitation à ce dernier rélicule, et douée d'un pouvoir colorant énergique, quelques gouttes suffisant pour donner à 15 grammes d'éther une couleur bleu d'azur magnifique. Cette cauce a une odeur intense sui generis, rappelant celle que l'on perçeit pendant le traitement par l'obtention de la résine.

Risine; son extraction. La résine est le seul principe médicamenteux de la plante. Elle sut obtenue par M. Reboulleau au moyen de l'alcool à 9 degrés, comme c'est dit plus haut. Plusieurs autres dissolvants peuvent être employés avec succès, surtout quand on les sait suivre de l'action épurative à l'eau bouillante qui débarrasse la résine des matières étrangères organiques (procédé Rielli). M Blanchet a comparé l'action de l'alcool, de l'éther et du sulsure de carbone, et a constaté que la résine changeait d'aspect et de propriétés physiques saivant l'emploi du dissolvant. Par l'alcool à eau bouillante on a un rendement de 5,57 pour 100. La résine est brune et rubéstante. Par l'éther le rendement est de 4,89 pour 100 et la résine est aussi brune et rubéstante, ensin avec le sulsure de carbone la résine est jaune, cassante et rubéstante, le rendement 1,355. En somme, l'alcool serait le meilleur dissolvant à 90 degrés.

La résine pure de thapsia est brune : elle a une réaction acide qu'elle communique à l'eau distillée après quelques instants de contact à l'ébullition. Elle

<sup>&#</sup>x27;Ca. Blanchet, pharmacien de 1° classe à Philippeville. Thèse soutenue devant l'École supérieure de pharmacie de Montpellier, 1880.

brûle avec une slamme éclairante. Traitée par les acides sulsurique, azotique chlorhydrique, à froid, elle donne lieu à une réaction marquée.

Lorsqu'on traite, dans une capsule et par l'eau bouillante, la résine de thapsi celle-ci se ramollit et se liquésie presque; dans cet état, elle se laisse facileme diviser par l'agitation avec une baguette de verre; elle prend alors une coules jaune chatoyante; par le refroidissement, elle conserve cette même coules qu'elle perd sacilement sous l'instruence d'un nouveau traitement par l'alcool. È la chaussant, à la température du bain-marie, elle reprend également, ma plus lentement, la couleur brune qui lui est propre.

La résine de cleka (faux thapsia) est d'un brun jaunâtre, quand elle proviet de l'alcool comme dissolvant. Comme celle de thapsia elle est soluble dans l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone : le rendement d'écorce fraîche de racin est de 1,90 pour 106. Cette résine est sans action rubéfiante : les acides sulfurique, azotique et chlorbydrique, ne donnent avec cette résine aucune réaction caractéristique.

La résine de thapsia n'est employée qu'à l'état de sparadrap révulsif des voici une formule supérieure, d'après M. Blanchet, à celle du Codex:

| Colophane     |    |   |    |     |    |  |  |  |  |  |  |     |   |
|---------------|----|---|----|-----|----|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| Cire jaune    |    |   |    |     |    |  |  |  |  |  |  | 180 |   |
| Térébeuthine  | de | Y | eı | ais | e. |  |  |  |  |  |  | 125 | _ |
| Miel blanc    |    |   |    |     |    |  |  |  |  |  |  | 30  | _ |
| Résine de tha |    |   |    |     |    |  |  |  |  |  |  |     |   |

Faire sondre d'abord la colophane et la circ à une douce chaleur, ajouter l'érébenthine et passer à travers un linge. D'autre part mèler le miel et la résis de thapsia au bain-marie, verser dessus le mélange des résines et tirer le spiradrap avec la masse très-peu chaude. Ne saire jamais à seu nu, sous peine d'voir séparer la résine de la masse emplastique.

ACTION THÉRAPEUTIQUE. EMPLOI DU SPARADRAP. L'emplatre de thapsia applique sur la peau y exerce une action spéciale qui se manifeste par des phénomèmes remarquables: la peau rougit et devient le siège d'un prurit extrêmement vi On voit ensuite apparaître une éruption de vésicules miliaires très-nombreument très-rapprochées remplies de sérosité purulente.

Quand l'application n'a eu qu'une courte durée, les vésicules continuent à développer pendant quelques jours, puis elles se flétrissent, prennent une co leur sombre, se dessechent et forment de petites écailles minces qui ne tarde pas à s'exfolier. Si l'emplatre est maintenu, les vésicules se développent et résultat s'obtient dans l'espace d'une nuit. Après vingt-quatre heures, les vésical devenues confluentes se sont rompues et forment une surface suppurante. On pe donc obtenir par le thapsia à volonté une éruption miliaire, une simple rul faction ou même un exutoire de peu de durce, analogue au vésicatoire volai L'emplatre de thapsia convient particulièrement dans le rhume, la bronchi la pleurodynie, le rhumatisme, l'arthrite. Il s'applique sans avoir été chauf Un laisse en place quelques heures, puis on soulève un point de son pourte avec le doigt; si l'on juge que le résultat est atteint, on l'enlève, sinon on maintient jusqu'à réalisation de l'effet désiré. D'après certains travaux cours d'exécution avec mon collaborateur M. le professeur Schlagdenhausse il y a lieu de croire que la resine de Thapsia villosa L., plante très-cor mune et très-répandue dans la région méditerranéenne, a les mêmes pr prietes que celle de sa congénère algérienne issue du Bou-néfa. Dans l'él

le destruction très-avancée où se trouvent les productions naturelles de Thapsia garganica, il ne serait pas mauvais qu'on pùt substituer à cette mbellifère, pour les besoins thérapeutiques auxquels répond la résine de thapsia, une plante similaire qu'il scrait facile de se procurer, puisqu'elle croît sontanément en France.

Ed. HECKEL.

BILLOGRAPHIE. — CAUVET. Journ. de pharm. et de chimie, 1875, p. 358. — HERINGE. La vérité su le prétendu « Sylphium Cyrenaicum ». Lauwereyns, 1873. — STANISLAS MARTIN. Sur le sylphium Cyrenaicum ». In Bull. de thérap., 1876. — Yvox. Étude chimique comparative su « Thapsia garganica » et du « Thapsia sylphium ». In J. de pharm. et chimie, t. TXXVI, p. 58. — Thomas. Note sur le « Thapsia garganica» in Journ. de pharm. et chimie, t. TXXVI, p. 301. — REBOULLEAU et BERTHEBAND. Journ. de la Société des sciences médic. et naturelles se preselles, 1857, t. XXIV, p. 273. — RLANGERY (Ch.). Du « Thapsia garganica » ou Bou-Néfa sa Arabes. Thèse de Montpellier, 1880 (pharmacie).

Ed. II.

THAPSUS. Nom donné par les anciens auteurs au Bouillon blanc officinal (1903, MOLERE). ED. LEF.

THATCHER (JOHN). Accoucheur de mérite né en Angleterre vers 1785, fit se études à Edimbourg et y obtint le grade de docteur en 1806 (Diss. inaug. de febre puerperarum, Edinburgi, 1806). Il fut d'abord chargé du cours d'accouchements à l'institut de Liston, puis professeur à l'École médico-chirurgicale. Thatcher a été le fondateur du General Dispensary and Lying- in Institution. et en devint le médecin senior. Il fit beaucoup du reste pour les pauvres et su l'un des médecins de l'Institut spécial créé pour accoucher les femmes pauvres à domicile. Il a publié des mémoires et des articles dans les recueils périodiques.

THAT MASTOS. Nom de l'Iris dans les auteurs grecs anciens. Ed. Ler.

THATER (SANUEL-WHITE). Médecin américain, né à Braintree (Vermont), et 1817, prit ses grades au Woodstock medical College en 1838, puis exerça son et successivement à Woodstock, Northfield et enfin à Burlington, où il s'établit et 1853

Thayer est l'un des fondateurs du Collége médical de Burlington; il y fut d'abord professeur de médecine théorique et pratique, puis occupa plusieurs autres chaires. Il remplit les fonctions de chirurgien général de Vermont pendant la guerre et obtint ensuite le brevet de « capitaine ». C'est lui qui organisa le arrice médical du chemin de fer du Northern Pacific. Il était en outre membre d'un grand nombre de Sociétés savantes.

Thayer mourut à Burlington en 1880.

L. Hn.

Tité (Thea L.). § 1. Botantaire. Genre de plantes Dicotylédones-polypéties, qui a donné son nom à la série des Théées, de la famille des Ternstructies, et quelquesois aussi à l'ensemble de cette famille (Théacées). Ce sont les plantes à sieurs régulières, hermaphrodites, à réceptacle légèrement contre. Il porte cinq sépales imbriqués, souvent en quinconce, plus rarement un lus grand nombre, et cinq pétales alternes, ou souvent davantage (de six à tit), sessiles, concaves, imbriqués. L'androcée est formé d'un nombre indésini étamines dont les silets adhèrent avec la base des pétales et sont unis entre ix d'une saçon très-variable dans une étendue peu considérable de leur portion

insérieure. Souvent aussi ils sont à peu près complétement libres, surtout dans les étamines les plus intérieures. Les anthères sont biloculaires, primitive ment extrorses, puis versatiles: elles ent un connectif épais, ovale ou subcordiforme, portant sur ses bords deux loges étroites et dehiscentes en dedans chacane par une fente longitudinale. Le gynécée est supère. Son ovaire est ordinaire ment triloculaire, surmonté d'un style creux, qui est partagé, à partir d'un point très-variable de sa hauteur, suivant les espèces et les variétés d'une mème espèce, en trois branches tubuleuses dont le sommet est garni d'une petile surface de papilles stigmatiques. Les loges ovariennes se trouvent, quand elles sont au nombre de trois, superposées aux sépales 1, 2 et 5; dans leur angle interne se voit un placenta qui supporte généralement quatre ovules, incomplétement anatropes, plus ou moins nettement descendants et disposés par paires, de telle façon que les deux orules de chaque paire se tournent le dos et se regardent par leur court raphé. Le fruit, longtemps vert, légèrement chamu, devient finalement une capsule déprimée, locu icide, à trois ou à un nombre moindre de loges, renfermant chacune une ou deux graines. Celles-ci contiennent, sous leurs épais téguments, un gros embreon charnu, huileux, à cotylédos plan-convexes, entourant complétement la gemmule.

Il y a des Thés dont les pétales et les étamines sont unis en tube dans une plus grande étendue : les loges ovariennes peuvent y être au nombre de quatre; les styles demeurent libres dans presque toute leur hauteur, et les ovules sont au nombre de cinq ou six dans chaque loze, plus ou moins nettement descerdants. Dans certains autres, remarquables par les dimensions plus grandes d l'éclat de leurs corolles, il v a fréquemment, mais non point constamment, ains qu'on l'a cru, une étamine intérieure, libre ou à peu près, en face de chacedes petales. C'est par là qu'on a distingué les Camellia, souvent considérés comme formant un genre à part et qui ne constituent qu'une section dans le genre Thé. Avec ces limites, ce genre comprend une douzaine d'espèces, frutescentes ou arborescentes, parfois même très-élevées, qui appartiennent à l'Asie tropicale et orientale et à l'archipel ludien. Elles ont des feuilles alternes, persistantes, simples, dentelées, coriaces ou membraneuses, souvent lisses & brillantes en dessus. Leur petiole, dépourvu de stipules, est ordinairement articulé. Les fleurs occupent l'aisselle des feuilles, surtout des supérieures, solitaires ou groupées en petites cymes. Leurs pédicelles portent une ou quelques bractées plus petites que les sépales dont elles ont d'ailleurs la forme et la consistance

On s'accorde de nos jours à rapporter au The de Chine (Thea chinensis Suss — Camellia Thea Lass. — C. theifera Gairs., comme simples formes of variétes, les I. Bohea L., viridis L., cantoniensis Lora., cochinchinensis Lorastricta Hava., assumice Marr. C'est le Ischa ou Theh des Chinois et le Isje des Japonais. Iuns les cultures, c'est un arl uste de petite taille, mais il peu devenir un véritable arbre à l'état sauvage. Il a une écorce brune, des bourgeste pubescents, des feuilles alternes, persistantes, courtement pétiolées, articulées avales-lancéolées, le plus souvent aigués aux deux extrémités, parfois obtuses émarginées même au sommet, régulièrement ou irrégulièrement serrées, épaisse et un peu coriaces, penninerves, à nervures secondaires écartées et anastomosée vers les bords. d'un vert toncé et glabres en dessus, plus pâles et souvent us eu pubescentes en dessous limbe de 5-8 centimètres, sur 2-5 centimètres de large; pétiole 1 2-1 centimètre. Les fleurs darges de 2 1 2-5 centimètres) sou axillaires, solitaires ou en petit nombre. Leurs pédicelles (longs de 1, 2 centi-

mètres) sont arqués et portent une ou quelques bractées alternes. Les sépales sont arrondis ou ovales; les pétales, au nombre de cinq, plus rarement de six à neuf, sont arrondis, concaves, blancs ou un peu jaunâtres, fortement imbriqués, très-peu odorants ou inodores. Le fruit (haut de 1 1/2-2 centimètres, large de 2·2 1/2 centimètres) est triangulaire, arrondi, à lobes obtus, à paroi épaisse, ligneuse et élastiquement déhiscente. Les graines (longues d'environ 1 centimètre) sont ordinairement solitaires dans chaque loge, brunes, à peu près planes en dedans et convexes en dehors, lisses, avec des stries imprimées par la pression des parties voisines. Le hile est large, circulaire ou ovale.

On a longtemps cru cette espèce d'origine chinoise. Plus tard, on a été amené à considérer comme probable que, sortie de l'Assam supérieur, elle aurait été introduite en Chine à une époque très-reculée. Les Chinois la cultivent de temps immémorial sur une très-grande échelle, et elle a été plantée dans plusieurs parties tempérées de l'Inde, au Japon, à Java et même dans le sud des États-Unis et au Brésil. On s'accorde à peu près sur ce fait, que toutes les plantes cultivées dans ces divers pays ne seraient que des formes ou des variétés d'une sule espèce. La plante a été introduite en Europe, au milieu du dix-huitième siècle; on cultive dans nos serres froides et orangeries les Thés dits vert et Bou on Boui, qui supportent la pleine terre dans le Midi et dans quelques localités à climat marin de l'Ouest.

On n'emploie guère chez nous que la feuille du Thé : elle se compose, entre les deux épidermes, dont l'inférieur porte les stomates, des éléments suivants : supérieurement, des phytocystes-tubules, dits en palissade, allongés perpendicolairement à l'épiderme et pressés les uns contre les autres, le plus souvent disposés sur une seule rangée; inférieurement, au contraire, des phytocystesœllules irréguliers, rameux, remplis, comme les précédents, de chlorophylle, et contenant des gouttes d'huile. Ils paraissent à peu près égaux dans tous les sens une coupe transversale de la feuille; et cependant les méats qui les séparent les uns des autres sont très-irréguliers. Cette zone inférieure comprend de pombreux cristaux composés, disposés en masses presque arrondies, occupant ducune la cavité d'un phytocyste presque sphérique, et le parenchyme irrégulier et parsemé de ces phytocystes isolés; mais le trait le plus caractéristique de l'organisation des seuilles du Thé (et ce trait rend très-sacile la découverte des frances si nombreuses qui se commettent aujourd'hui, où il y a des thés qui ne resserment pas une seule seulle de Thea, et d'autres où une seulle de Thea est enroulée autour d'un petit rouleau d'une seuille quelconque), c'est la présence • phytocystes scléreux qui nous ont paru jouer le rôle d'agents de consolidation et de soutien, maintenant les deux épidermes à leur distance respective. Ce sont sovent de simples cylindres, à axe rectiligne ou un peu sinueux, qui s'étendent 👊 épiderme à l'autre, s'abouchant aux deux extrémités avec la paroi profonde 🗥 épiderme. Leur cavité est étroite et leur paroi épaisse et réfringente. Assez wavent, ils n'atteignent pas tout à fait l'épiderme inférieur, mais s'arrêtent à 🚾 distance variable de celui-ci en se terminant en cul-de-sac. De ce côté aussi 🕊 plus rarement de l'autre), ils peuvent présenter une ou plusieurs ramifica-La forme et la longueur de leurs branches varient dans les diverses espèces in genre Thea. Des phytocystes analogues se retrouvent dans les nervures. Les Céments de l'épiderme ont une paroi épaisse qui, suivant les espèces, se rapproche Plus ou moins des caractères de celle de ces phytocystes scléreux, et la cuticule et loujours épaisse, presque opaque et résistante. Les caractères histologiques

des feuilles de Thé ont été figurés, entre autres, à la page 822 de notre Trais de botanique médicale phanérogamique.

Le Thé des Apalaches est l'Ilex vomitoria Air., de l'Amérique du Nord.

Le Thé de l'abbé Gallois est l'Ulmus parvisolia JACQ., de la Chine et 4 Japon.

Le Thé d'Europe du Nord est le Veronica officinalis L.

Le Thé de France est la Mélisse officinale.

Le Thé de Mexique est le Chenopodium ambrosioides L.

Le The du Paraguay est le Maté (Ilex paraguaiensis A.-S.-H).

Le Thé du Labrador, de James, est le Ledum palustre L., d'Europe, d'Aset d'Amérique.

Le Thé des Vosges est l'Arnica et le Sticta pulmonacea Ach.

Le The d'Amerique, de la Martinique, de Lima, des Antilles, des iles, est Capraria biflora L.

Le Thé de Bogota, de Santa-Fé, est le Symplocos Alstonia Luér.

Le Thé de Caroline est le Viburnum cassinoides L.

Le Thé de la Grèce est la Sauge officinale.

Le Thé de la Nouvelle-Galles est le Melaleuca genistifolia Su.

Le Thé de la mer du Sud, de la Nouvelle-Hollande, est le Leptospermus flavescens Air. (L. Thea W. — Melaleuca Thea Schbab.).

Le Thé de la Nouvelle-Jersey est le Ceanothus americanus L.

Le Thé de l'île Bourbon est l'Angræcum fragrans Dup.-Th.

Le Thé d'Oswego, de Pennsylvanie, est le Monarda didyma L.

Le The de pieton ou Faux-the du Brésil est le Lantana pseudo-Thea A.-S.-L.

Le Thé de la Sainte-Hélène est le Beatsonia portulacifolia Roxb.

Les Thés de Sibérie sont les Aspidium rigidum Sw., Verbascum phaniceum L., Potentilla fragarioides Poir., Saxifraga crassifolia L. (Geryonis crassifolia Schrank).

Le The de Simon Pauli est le Myrica Gale L.

Le Thé du Canada, de Terre-Neuve, de Jersey, de montagne, est le Genttheria procumbens L.

Le Thé des Canaries est le Gedronella triphylla Moench et le Sida cameriensis W.

Le Thé des Européens est l'Épine noire (Prunus spinosa L.).

Le The des forets est le Sticta pulmonacea Ach.

Le Thé des jésuites, du Chili, est le Psoralea glandulosa L.

Le The des Mongols est le Saxifraga crassifolia L.

Le The des Norvegiens est le Rubus arcticus L.

Le The des Tartares est le Rhododendron chrysanthum PALL.

Le The dour est le Smilax glycyphylla Sn., de la Nouvelle-Galles.

Le The du Bresil est le Stachytarpheta jamaicensis JACQ.

Le Thé du Cap est le Borbonia cordata L. (B. cordifolia LAME).

Le The du Port de la Paix est le Croton Eluteria Sw.

BIBLIOGRAPHIE. — L., Gen., n. 668. — LETTSON, Mon. Thea (Londr., 1772). — J., Gen., 263. — GREYH., Fruct., 11. 83, t. 95. — LANE, III., t. 474. — DC., Prodr., 1, 530. — Tuns., is Dict. sc. nat., Atl., t. 155. — Grib., Drog, simpl., éd. 7, III, 635. — Caubeig., in Mém. Mos-XVI, 415. — Cross., in Mém. Gen., XIV, 449. — Mán. et pr. L., Dict. Mat. méd., VI, 700. — Seen., in Trans. Linn. Soc., XXII, 547. — Payer, Organogr., 532, t. 149. — Bertl. et Tuss. Med. Plants. — Rosenyin., Syn. plant. diaph., 738. — H. By, in Payer Fam. mat., 263. — Hist. des pl., IV, 227, 249, 252, fig. 244-252; Tr. Bot. méd. phanér., 818.

Il. Applications médicales. Bronatologie. Historique. Si l'usage du thé dans l'alimentation des peuples de l'Extrême-Orient, des Chinois particulièrement, remonte dans l'antiquité à une époque difficile à fixer, il devient au contraire assez facile d'assigner une date précise à l'introduction en Europe de cette précieuse substance. On rapporte en esset au consul Tulpius (d'Amsterdam) l'honneur d'avoir fait connaître le thé aux Européens, en l'année 1641. Nous devons cependant citer à côté de ce nom celui de Joncquet, médecin français qui, à peu de temps de là, s'efforça de mettre en honneur dans notre pays la sameuse boisson chinoise ou mieux ce qu'il appelait l'herbe divine qui sert à la préparer.

Tout d'abord il n'y eut que quelques rares initiés qui la prirent en Ilollande, en Angleterre et en France. Dès l'année 1657 nous la voyons appréciée par un illustre homme d'État, ainsi qu'il résulte d'une lettre de Gui Patin du 1er avril de cette année. « Le Mazarin, dit-il, prend du thé pour se garantir de la goutte. Ne voilà-t-il pas un puissant remède contre la goutte d'un favori! » Le mordant écrivain ne paraissait guère alors apprécier le thé, qu'il appelait une impertinente nouveauté.

A quelques années de là, en 1766, l'usage du thé commence à s'établir d'une laçon suivie en Europe, principalement en Angleterre, grâce à l'exemple donné dans cette dernière contrée par lord Arlington et lord Orrery. Toutesois même en Angleterre on ne consommait guère alors qu'une centaine de livres de tey (je respecte l'orthographe de l'époque) et l'année suivante, 1669, 143 livres 1/2.

Deux ouvrages vont donner surtout une grande impulsion à la consommation du thé en Europe, l'un scientifiquement écrit et remarquable pour l'époque (sa publication remonte probablement à 1660) est de Thomas Garway: An exact Description of the Growth, Quality and Virtues of the Leaf Tea; l'autre, de 1678, où les excentricités fourmillent, est de la plume de Cornélius Bontekoë: Tractaat van het excellenste Kruyd-Thee.

Dans cette monographie, sorte d'apologie du thé dont il fut fait des traductions en plusieurs langues, l'auteur hollandais le vante comme une panacée contre loules les maladies et n'hésite pas à dire qu'on peut prendre avec avantage jusqu'à 200 tasses! par jour de son infusion. A partir de la fin du dix-septième sècle le succès du thé va sans cesse grandissant.

Il me paraît inutile de pousser plus loin cet historique et d'indiquer même sommairement les étapes principales de cette marche triomphale. Je dirai seulement que depuis son introduction en Europe la consommation a pris des proportions inouïes. Un siècle après l'introduction des premiers paquets de thé en Angleterre, l'importation dépassait dans ce pays 80 millions de livres; en france, au bout de ce même siècle, elle se chiffrait par 284 136 kilogrammes. Li, à l'heure actuelle, on pourrait doubler ces nombres sans approcher des importations réelles de ces deux pays, dont l'un (Angleterre) notait sur son marché, en 1883, entre 300 et 400 millions de kilogrammes, et l'autre 2,757 489 kilogrammes. Que si l'on voulait imaginer la quantité de feuilles accusiere chaque année au monde entier, il faudrait évidemment parler de plus d'un milliard de kilogrammes.

Composition. Elle a été recherchée bien souvent, en France aussi bien qu'à l'étrager. Tout d'abord on signale simplement (Cadet-Gassicourt) à l'analyse de l'extractif, du mucilage, une résine, de l'acide gallique et du tannin. Les proprès de la chimie aidant on est arrivé (Mulder) à fixer ainsi qu'il suit la composition des deux grandes variétés de thé, le noir et le vert:

| Thé vert.            | The nois |
|----------------------|----------|
| Huile essentielle    | 0,60     |
| Chlorophylle         | 1.84     |
| Cire                 | •        |
| Résine               | 3.84     |
| Gomme                | 7.28     |
| Tannin               | 12.88    |
| Caféine 0,45         | 0.46     |
| Matières extractives | 21.56    |
| colorantes           | 19.12    |
| A:bumine             | 2.80     |
| Cellulose            | 28.32    |
| Cendres              | 5.24     |

On voit que dans cette analyse Mulder mentionne la caféine au lie théine. C'est qu'en effet les deux alcaloïdes sont identiques, à ce point qu'd'hui on vend dans les pharmacies sous le nom de caféine un principe r thé, celui-ci étant plus riche sous ce rapport que le café dans des proj du simple au double. La caféine varie, en effet, dans ce dernier entre 0,8 pour 100, et dans le thé entre 0,4 et 1,8 (Brill, Aubert).

La théine a été découverte dans le thé par Oudry (1827) et c'est à Jobe doit de savoir qu'elle est identique à la caféine (1838).

Un chimiste français, Péligot, a fait ressortir dans la composition du détail d'une haute importance, c'est la proportion considérable de pazotés qu'il renferme, plus forte que dans tout autre végétal. Il es 28 pour 100 cette proportion.

Je ferai remarquer encore dans l'analyse du thé sa richesse en tanni considérable, ce n'est pas douteux, dans les thés verts que dans les thés n qui expliquerait pourquoi les premiers ont une saveur plus àcre.

Enfin l'huile essentielle qui donne à l'infusion de thé l'agréable parfe l'on connaît se composerait, d'après R. D. Thomson, d'élaine 75 et stéar

I. EFFETS PHYSIOLOGIQUES. La composition du thé suffirait à elle seule révéler ses puissantes propriétés diététiques, si son usage qui va sans cesses loppant et répandu dans le monde entier actuellement n'était là pour affit valeur considérable qu'il faut lui attribuer dans l'alimentation. Et cette composition encore éclairerait le médecin sur la nature des services qu'ui rendre le thé dans la pratique médicale, à défaut de faits cliniques manquent guère dans la science.

Les essets sur l'économie varient nécessairement suivant les doses, et il est toujours ou à peu près toujours employé en insusion, ce sont les prode celle-ci que j'anrai en vue dans cette étude; on n'administre généra pas les seuilles du théier en nature, mais il paraît qu'en Chine et au Jaingère parsois leur poudre.

Qu'est-ce que l'infusion, dont je n'ai qu'à rappeler ici la saveur aron spéciale, légèrement astringente et amère, l'odeur sui generis, la couleur verdâtre? D'après les recherches de Péligot, c'est une dissolution de c principes du thé: l'huile essentielle, le tannin, la gomme, la théine, les m extractives et les sels, représentant 47,1 pour 100 pour le thé vert, 43,2 pc pour le noir de matériaux solubles. Et bien, ce sont ces divers composationnent à cette agréable boisson ses propriétés stimulantes, diaphorés diurétiques, stomachiques, sur lesquelles nous allons dire maintenant qu mots.

A la théine et au tannin il saut rapporter les qualités stimulantes et di

pues, à l'huile essentielle surtout les vertus stomachiques et diaphorétiques. Juant aux sels et aux matières extractives, ils jouent sans doute le rôle trèsminime de condiments et de substances alibiles.

En définitive, l'infusion de thé à doses faibles excite légèrement la circulation, ctive le travail de la digestion, stimule le système nerveux au point de donner us sujet plus d'énergie physique et intellectuelle et de le tenir plus éveillé. Elle provoque en outre un peu de diaphorèse et facilite la sécrétion de l'urine, dont lous les matériaux solides, l'urée et le chlore plus particulièrement, augmentent sensiblement (Roux), au début de l'usage seulement. Il est donc admissible qu'on puisse demander au thé un bien-être passager, et que nombre de sujets se trouvent réellement bien de son usage habituel, car il est à remarquer que son action ne s'atténue pas quoiqu'on le prenne tous les jours. C'est encore l'... une qualité de plus à lui reconnaître.

Ahautes doses prolongées les essets du thé peuvent devenir sacheux d'abord per son action topique sur les voies digestives, action irritante, et ensuite toxiques per action dissuée; la stimulation dépasse les bornes et nous tombons ici dans une sorte d'empoisonnement à plusieurs degrés. Un médecin anglais, Cole, sprès d'autres observateurs, a surtout signalé, en les grossissant un peu, je le crois, les accidents toxiques provoqués par l'abus du thé en boisson, ou bien chez ceux qui le manient par prosession. D'après lui, les sujets dans ces conditions ont d'abord un sentiment général d'énervation, puis des tiraillements d'estomac comme ceux provoqués par la saim, des srissons de temps à autre, du srémissement dans le côté gauche de la poitrine, un poids incommode au devant du thorax, de la dyspuée avec soupirs prosonds et sréquents.

En même temps la face rougit, les yeux sont animés, le pouls devient plein, désloppé et fréquent.

Bientôt à ces phénomènes de stimulation circulatoire font place des effets de éépression: décoloration de la peau, pouls affaibli, accéléré ou lent, réfrigération des extrémités. Ces accidents ne se retrouvent pas toujours chez les malades d'ane seçon invariable, mais le sentiment de fatigue considérable dans la région de l'épigastre, le frisson du côté gauche de la poitrine, seraient constants.

Toute cette symptomatologie disparaît, dès qu'on cesse l'usage du thé. Persistetea au contraire à prendre son infusion, les troubles de l'organisme s'aggravent
de plus en plus, et l'on observe ce qui suit: sensation de froid et d'engourdissement à l'occiput, fourmillement du cuir chevelu, céphalalgie intense, vue
troublée, marche incertaine, vertiges, affaiblissement du pouls et irrégularité
de ses battements, dyspnée allant jusqu'à la suffocation, gastralgie, palpitations
deuloureuses, ralentissement des mouvements du cœur, tendance à la syncope.
Le patient est naturellement irritable, morose et souvent découragé.

Un autre médecin anglais, Lettsom, a rapporté aussi quelques accidents plus graves observés chez deux marchands de the: vertiges, mal de tête, spasmes técéraux, perte de la parole et de la mémoire, paralysie progressive, mort.

le pense que Lettson est tombé par hasard sur deux cas malheureux, ou platôt qu'une autre maladie coexistait chez ses malades avec l'intoxication par la thé. Thornton, en esset, a pu voir à son tour deux dégustateurs en thé parsaitement bien portants après une pratique de quarante années.

On aurait tort néanmoins de conclure de cette dernière observation que les grand buveurs de thé sont à l'abri de tout accident. S'ils ne meurent pas, ce que je crois vrai, ils peuvent devenir malades et tomber dans une sorte d'état cachec tique avec affaiblissement général et amaigrissement souvent observé, dit-on, et Chine où ils abondent.

D'ailleurs les médecins américains ont parsois observé chez les dégustateur en the une sorte d'empoisonnement chronique absolument authentique, caractérisé principalement par de l'excitation générale qui n'a d'abord rien de désa gréable; par de la congestion faciale, un sentiment d'exagération des forces e un peu de céphalalgie. Plus tard les malades subissent une phase de dépressie et on note chez eux de la faiblesse intellectuelle, du refroidissement général, d'insomnie, des accès de terreur, des hallucinations de l'ouïe, de la dyspepsie et la polyurie ou de la diminution dans la diurèse. C'est, en somme, toujours même chose: de l'excitation nerveuse ou circulatoire au début de l'empoisonnement, de la dépression de la circulation et des fonctions nerveuses au fur et mesure que l'action toxique se maintient.

L'étude très-succincte (roy. Caréine) des effets pharmacodynamiques de la théine, qui peut se placer ici avec profit, va servir de démonstration à ce que je viens d'avancer.

La théine, à doses faibles, produit de l'excitation cérébrale et la perte partielle de la sensibilité générale.

A doses saibles, elle cause de l'excitation cérébrale très-marquée, de la paralysie complète de la sensibilité, des spasmes tétaniques et des convulsions; la mort s'ensuit, par arrêt du cœur et de la respiration. Préalablement ces deux grandes sonctions ont été accélérées.

Enfin à doses graduellement croissantes on a vu les petits vaisseaux se contracter d'abord, se paralyser ensuite, la température s'abaisser, puis s'élevel un peu plus tard, la pupille se contracter, les sécrétions salivaire et intestinale augmenter et l'intestin se convulser.

Ces faits bien observés dans les expériences physiologiques de Hughes Bennet font conclure à cet expérimentateur que la théine paralyse en somme les nerf de sensibilité périphérique et les faisceaux postérieurs de la moelle. Mais il fau ajouter que cet alcaloïde agit vraisemblablement sur l'encéphale et plus spéciale ment sur les hémisphères cérébraux et sur le bulbe, soit qu'il impressionn ces centres, soit qu'il trouble leur fonctionnement par l'intermédiaire de l circulation. On ne peut expliquer autrement l'excitation intellectuelle, l'it somnie, etc., les modifications importantes de la circulation ou de la respir tion, etc. En tout cas, il y aurait dans ce sens quelques recherches à faire.

L'action diurétique de la théine me paraît résulter: 1° de ses effets stimulan sur les petits vaisseaux qui se contractent sous son influence et augmente ainsi la pression vasculaire, d'où la diurèse plus facile; 2° de l'action excitan sur les fibres vésicales, d'où l'excrétion plus fréquente de l'urine; 3° d'a phénomène de contact sur le rein lors de l'élimination de l'alcaloide à trave ses canalicules. Il y aurait lieu de rechercher si l'action excitante de la théir sur les vaisseaux et sur les fibres musculaires de l'intestin, en somme, sur le muscles de la vie végétative, est directe ou secondaire, par l'intermédiaire d grand sympathique; cette dernière hypothèse est vraisemblable.

En résumé, les propriétés toxiques du thé pris à doses excessives ne sauraiet être niées et doivent être rapportées à son alcaloïde, la théine, qui affecte av-

)

beaucoup d'énergie les centres nerveux, cerveau et moelle, et par leur intermédiaire les grandes fonctions de l'organisme.

On ne doit pas non plus mettre en doute l'action topique, fàcheuse à la longue, sur les voies digestives ou rénales, d'un breuvage riche en tannin, c'est-àdire astringent.

D'où ma conclusion que, si la lessive chinoise, comme on a appelé dédaigneusement le thé (Zimmermann), possède une certaine énergie utile que l'hygiène on l'art médical peuvent mettre à profit, elle acquiert aussi par l'abus de bien dangereuses propriétés. N'est-ce pas là une vérité d'ordre général qu'il faudrait répèter à propos de nos meilleurs aliments et remèdes ?

II. APPLICATIONS. Les Chinois ont fait du thé une panacée propre à guérir tous les maux, d'autre part quelques hommes de science, en Europe, l'ont considéré comme inutile, sans valeur ou dangereux (Boerhaave et Van Swieten, Tissot, Rahmemann), ou bien ensin comme n'agissant qu'à la saveur de l'eau chaude qui sert à préparer son insusion (Cartheuser, Geosfroy, Cadet-Gassicourt).

Entre ces deux opinions extrêmes il y a place pour une manière de voir moins excessive, et surtout plus en rapport avec des faits bien avérés. Ce n'est pas sans de sérieuses raisons, instinctives, soit, que des millions d'hommes consomment tous les ans par centaines de millions de livres le thé depuis des siècles; ce n'est pas non plus en vertu d'une pure habitude ou par suite d'une mode que les peuples les plus civilisés augmentent chaque année, chaque mois, chaque jour, cette prodigieuse consommation. Et tous les succédanés qu'on a voulu lui donner n'ont-ils pas échoué devant l'indifférence publique? Le thé est donc devenu une nècessité de la vie des peuples parce qu'il leur est utile et salutaire, et non parce qu'il flatte leur gourmandise ou leur vanité.

Ces merveilleuses feuilles ont non-seulement des propriétés hygiéniques ou médicales, mais encore on a pu avec vérité leur attribuer une influence morale considérable sur les populations qui s'en servent couramment.

Leur infusion est la boisson habituelle des peuples de l'Extrême-Orient et elle a été adoptée, ai-je dit, successivement par les Hollandais, les Anglais, les Russes, les Français, les Américains, etc., qui de plus en plus la font apparaître sur leurs tables.

Elle convient surtout aux peuples des pays froids et humides qui consomment beaucoup d'aliments; aux gros mangeurs en général, en raison de son action simulante générale et de ses qualités stomachiques; aux sujets lymphatiques det le système nerveux a besoin d'être soutenu.

Le thé est d'une utilité considérable aux populations nomades et, d'une façon générale, à toutes celles qui n'ont à leur disposition que des caux impures. Car il rend potable l'eau même de mauvaise qualité, d'abord parce que son infusion cripe l'ébullition et ensuite par l'intervention de ses propres éléments, le tannin surtout, qui est antiseptique et neutralise l'influence pernicieuse des germes ausibles si nombreux dans bien de mauvaises eaux.

On peut donc conseiller son infusion aux voyageurs, aux marins naviguant, aux soldats en campagne. Ils auront, en esset, grâce à lui une boisson hygiélèque, sortifiante et inossensive, supérieure à tous les alcooliques.

les expériences ont été faites déjà dans l'armée russe, avec des résultats concluants. Le thé en infusion a paru apaiser la soif, calmer aisément les fatigues de la marche et restreindre le nombre des malades dans les corps de troupes où il sut substitué à l'eau-de-vie. On lui trouva encore un avantage qui a bien sa valeur, c'est qu'il permit d'économiser la moitié des sommes destinées à l'achat de l'eau-de-vie (Deutsche militairārzliche Zeitschrift, 1874).

Je n'ai pas besoin d'insister sur la valeur de parcils faits.

La richesse considérable du thé en principes albuminoïdes serait encore une raison à faire valoir pour son adoption dans l'armée. Sous ce rapport il est supérieur au café et de plus il contient, je le rappelle, une proportion double de caféine. Cette application demanderait sans doute de nouvelles études, car hien des considérations peuvent intervenir quand il s'agit de passer de la théorie à la pratique dans une question d'ordre public de cette importance. En tout cas, si je vois bien les avantages du thé pour le soldat, je suis encore à me demander quel hénéfice il peut éprouver de l'alcool qui l'expose trop souvent à des accidents désastreux.

Il est bien certain que le thé prête à la sobriété, or c'est là pour les armées comme pour les peuples un fait d'une immense portée, dont je me borne à affirmer la réalité.

En résumé, l'infusion de thé est une boisson agréable au goût et qui ne saigne pas l'estomac, bien que stimulant la digestion; elle est tonique, excitante sans danger, céphalique; elle sacilite la diurèse et la transpiration, purisse l'économie, réconforte et permet de supporter plus facilement les satigues physiques ou intellectuelles. Ce qui ne signisse pas qu'elle constitue dans ce dernier cas une boisson intellectuelle, ainsi qu'on l'a écrit. Laissons-lui simplement sa qualité de dynamophore. De plus, elle permet à l'homme de se passer de stimulants plus énergiques, mais dangereux, comme sont les alcooliques, et lui sacilite dès lors la sobriété.

Mais il est inexact qu'elle prévienne d'une façon absolue le développement de la gravelle ou de la pierre dans la vessie; ces affections sont loin d'être rares en Chine, au Japon, en Angleterre, où l'usage du thé est si commun. Et il est absurde de dire qu'elle rend les femmes stériles. Les races prolifiques par excelence, anglaise et chinoise, témoignent du contraire.

L'infusion de ses feuilles, malgré sa haute valeur hygiénique, a néanmoins quelques contre-indications. Elle réussit mal aux sujets nerveux, à ceux qui ont facilement des palpitations de cœur idiopathiques, aux dyspeptiques affectés de flatulence, enfin aux névropathiques et aux personnes dont les centres nerveux sont le siége d'altérations organiques.

Le thé a quelques rarcs applications médicales.

A L'INTÉRIBUR. Son infusion est le remède banal dans les troubles légers de la digestion stomacale; c'est, nous l'avons dit, un stomachique qui calme le malaise général et les douleurs locales d'un travail digestif laborieux. Il sgit ici évidemment comme boisson chaude et aromatique.

De plus, l'astringence qu'il possède l'a fait souvent encore recommander dens les irritations plus profondes du tube digestif, avec diarrhée et atonic.

Cette action stimulante du thé sur les voies digestives rend compte de son esticacité réelle contre la migraine et toutes les cephalées dont le point de départ réside dans des troubles fonctionnels des voies digestives.

En qualité de stimulant, de diaphorétique, l'infusion se prescrit avec avant dans la courbature fébrile, au début d'une affection « à frigore », dans sièvres graves avec stupeur.

A titre de médicament tonique, il peut agir comme contre-poison (ce ne toujours qu'un adjuvant) dans les empoisonnements par les alcaloïdes organiques

l'opium (Bégin), l'arsenic et l'émétique. On le prescrira avec succès dans le morphinisme thérapeutique, car Hughes Bennett a démontré l'antagonisme vrai on mieux l'antidotisme, entre la théine et la morphine. Je veux dire qu'un sujet trop vivement impressionné par une dose médicale de ce dernier alcaloïde sera certainement soulagé par quelques tasses de thé.

Enfin le médecin auglais Percival a montré, il y a déjà longtemps, qu'on pouvait tirer un bon parti de l'administration du thé dans certaines affections du cœur et du poumon, et il le compare même à la digitale comme énergie d'action.

Sigmond, qui signale ce fait dans une monographie du thé consciencieusement écrite, a vérifié les observations de son compatriote. Pour lui le thé vert est un cardiaque analogue et égal à la digitale, qu'il peut remplacer dans toutes les affections où cet héroïque médicament réussit: And it has been medicinally employed in the Diseases for which that Herb (la digitale) has so decidedly obtained a high reputation.

Les observations plus récentes de Gubler, Lépine, Huchard, celles que j'ai faites moi-même, ont prouvé surabondamment que la caféine (tirée du thé) est un médicament cardiaque de premier ordre, tout à fait comparable à la digitale, et pouvant comme elle rendre de très-grands services dans les maladies du cœur et du poumon.

À L'EXTÉRIEUR. Les usages externes du thé sont des plus restreints en médeciae. On met surtout à profit ses qualités astringentes dans le traitement des affections catarrhales de certaines muqueuses. Les malades affectés d'ophthalmie simple, par exemple, se trouvent bien de bassiner l'organe malade avec l'infusion de thé vert, et cette même infusion peut être utile aux femmes atteintes de leucorrhée simple, prise en injection vaginale, ainsi que dans tous les cas où les lopiques astringents sont indiqués (voy. Tannin). On conviendra toutefois que c'est là un remède de luxe, car bien d'autres astringents d'un prix moins élevé peuvent rendre les mêmes services.

Modes d'emploi. Le commerce livre aux usages domestiques deux grandes variétés de feuilles de thé qui, d'après leur couleur, se distinguent en thé noir et the rert. Ces variétés comprennent à leur tour, suivant leur provenance et leur préparation, une foule de genres spéciaux, de marques commerciales, si l'on veut, sur lesquelles il serait trop long et inutile de discuter ici, car les propriétés générales restent les mêmes et seul l'arome diffère. Or, dans cette étude médicale, je n'ai pas à faire intervenir les appréciations de gourmets.

Mais voici quelques données de composition que la matière médicale doit enregistrer. J'ai dit déjà au début de cet article que les thés verts étaient surlout riches en tannin, ils seront donc choisis pour leurs vertus astringentes, et on les emploiera en décoction.

D'autre part, la caséine dissère de proportions dans les dissérentes sortes commerciales, ainsi qu'il résulte des analyses de Péligot. Tandis en esset que le thé Hyswen en renserme 5,40 pour 100, le Péko en contient seulement 2,70. On Prescrira donc le premier comme stimulant et cardiaque.

En France, au point de vue diététique, on recherche surtout, parmi les thés veris, les variétés suivantes: the Hayswen ou Hyson, the poudre à canon, the perlé, et parmi les thés noirs, le sou-tchong ou saotchaon (Souchon) et le préso, écrit aussi péko ou pe-koe.

Le Codex mentionne le thé sans indication de noms, laissant au pharmacien le choix de la sorte.

Certains peuples, certains individus, préférent les thés noirs, d'autres les thé verts ou les associations, les mélanges dans des proportions bien définies de deux variétés. C'est une question d'habitude.

L'infusion, je l'ai dit, constitue le hreuvage habituel à plusieurs million d'hommes. Elle est faite suivant des données propres à chaque pays.

En Europe, la tasse de the se prépare d'ordinaire avec une 1/2 cuillerée cass de seuilles, 297,4, qu'on arrose d'un peu d'eau bouillante dans la théière. At bout de quatre minutes d'insusion, on ajoute la quantité d'eau bouillante néces saire pour compléter le volume d'une tasse, on laisse de nouveau insuse quelques minutes, et le liquide obtenu est passé à travers une passoire spécial et bu sucré ou non, suivant le gout de la personne. Telle est en gros l'opération mais les gourmets ont pour l'accomplir avec succès tous les rassinements qu'un longue pratique leur a enseignés. Qu'on en juze par cette citation :

l'uns ses ennuis, dit Joseph Roques, dans ses chagrins, l'amateur de thé n pourrait vivre sans ce breuvage : c'est presque son unique consolation. Il est li soucieux, inquiet, le front chargé de nuages, il l'attend avec impatience. Enfi l'eau frémit, elle bouillonne, le thé est fait ; il boit l'oubli des douleurs.

Ah! surtout qu'on n'oublie point à mon heure dernière la tasse de thé, j'sferai moins tristement le voyage.

L'infusion a été preconisée par Thélu (de Dunkerque comme véhicule de la quinine, de préférence au café noir, car la première solution reste limpide, tandique le café se trouble au contact de l'alcaloide.

Les Chinois absorbent quelquesois le thé en nature, tantôt avec l'infusion, tantôt sous forme de pastilles constituées par sa poudre, mais aromatisés diversement.

Pour les usages pharmaceutiques et médicaux ou prépare un extrait et du sirros d'ailleurs peu usités.

Extrait. La formule que voici a été indiquée par Chevalier. On trait 500 grammes de thé préalablement lavé à l'eau froi le par 1500 centimètre cubes d'eau, au bain-marie, laissant l'infusion durer douze heures. On pass avec expression. Deux autres operations de cet ordre ayant été encore accomplies successivement à l'aide des mêmes proportions d'eau, les liqueurs recueil lies sont m-langées, filtrées et portées à l'etuve sur des assiettes de porcelaine L'extrait ainsi obtenu est sons forme d'écailles minces, avec la saveur et l'aron de che.

Il peut servir à préparer une infusion extemporanément. Ou bien on en fai des pastilles, qui me paraissent a propri dévoir être surtout astringentes.

|       | 4864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |           |
|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-----------|
| Fri.  | -    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | (10mmer); |
| "ter. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |           |

Laver cour enterer la poussière. Porter l'eau à l'ébullition et lasser intuse écuse becare : séparer le laquide par expression forte, laisser reposer et tirer : clair llettre le laquide dans une bassine d'argent avec le double de son poid de soure et, quant refus-ci est fondu, placer la capsule sur le seu jusqu'à ébuilli con, filtrer à la chausse.

Ce serop apare a un peu d'esta tiède donne aussitôt l'équivalent de l'infusion ordinaire.

Le 1 mp de the an mattre se prépare d'après cette formule :

| Bau.  |    |   |  | • |  |  |  | • |  | • |  |   | 564 | grammes |
|-------|----|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|-----|---------|
| Thé.  |    |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  | • | 61  | -       |
| Badia | ne | _ |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   | 6   | _       |

et comme le précédent.

Ces deux sirops serviraient facilement de correctif et d'adjuvant dans les polions à base de caféine, aujourd'hui très-employées.

Le thé entre enfin dans la préparation du punch des malades :

| Thé             |  |  | • |  |   |   |   |  |   | 10  | grammes. |
|-----------------|--|--|---|--|---|---|---|--|---|-----|----------|
| Eau             |  |  |   |  |   |   |   |  |   | 230 | _        |
| Suc d'un citron |  |  |   |  |   |   |   |  |   |     |          |
| Alcool ou rhum. |  |  |   |  | • | • | • |  |   | 150 | _        |
| Sirop de sucre  |  |  |   |  | _ |   | _ |  | _ | 150 | _        |

Cette préparation s'administre dans tous les cas d'algidité et de collapsus; dans certaines phelgmasies des poumons, pour ranimer les forces des malades. L'Aqua turca est une liqueur usitée en Italie, qu'on prépare en distillant 2 litres environ d'alcool (1,863) sur 120 grammes de thé et 10 centigrammes de musc. On ajoute au produit obtenu ainsi 500 grammes de sucre.

ERNEST LABBÉE.

BREIGGRAPHIE. - MORISSET. Ergo thea Chinensium menti confert. Paris, 1648. - ALEXANDRE M Ruces. Voyages et missions. Paris, 1653. — GARWAY (Thomas). An exact Description of the Growth, Quality and Virtues of the Leaf Tea. London, 1660. — Nichel Souph (de Langnau [Sqisse]). Usage du thé, etc. Paris, 1775. — Bonterok (Cornelius). Tractaat van het excellenste Armyd-Thee, 1678. — Russu (Guillaume). Excerpta ex observationibus japonicis de frutice the cum farciculo rariarum plantarum, etc. Gedani, 1678 (V. Exoticae de Breynius). — Boths. Poems sur le the (Specialeur anglais), 1683. — ALBINUS Dissert. de Thee. Francf. ed Od., 1684. — Jenge. Ibid. — Waldschnitt. Dissert. de Thed. Marburgii, 1685. — Spon sous le pseudonyme de P. S. Dusour). Tractatus de potu caphe, de chinensium Thee, etc. Paris, 1685. — Petit. Poëme sur le thé (en latin), 1685. — Genens. Traité du thé de la Chine (en allemand). Berlin, 1686. — Theur. Dissert. theologico-medica, id est, de usu et abusu poliu callidi cum herba theæ, etc. Vittembergæ, 1687. — Dillenius. Dissert. de thea et polu these. Giessen, 1688. - Mappers. Diss. de potu thece. Argentorati, 1691. - Waldschnitt (G.-U.). buert de usu et abusu thece. Kilonii, 1692. — Do nenn. De præstantic herbee thece in medicina. Lugduni-Batavorum, 1693. — Lutrer. Dies. an potus theæ exsiccandi virtute. Ailonii, 1702. — Cunningham. Des diverses espèces de the (anglais). 1718. — Lohneira. Diss. de herba exotica thea infuso ejusque usu et abusu. Erfordiæ, 1722. — Short. Dissert. sur la nature et les propriétés du thé (anglais), 1750. — Stant. Dies. de veris herber thece Proprietatibus et viribus medicis. Erfordiæ, 1730. — Reichel. Diss. inauguralis de veris herbe thee. Erfordie, 1734. - LEFERVRE. De la nature et des propriétés du thé (anglais), 1757. - FALCOSET. Non ergo polus theæ ad sanorum dictum pertinet. Parisiis, 1739. ишиль. Programma de infuso foliorum thew. Lipsiæ, 1747. — Étor. Réflexions sur lunge du the. Mons, 1750. — Linne. Potus there. Upsalia, 1765. — Lettson. Observ. ad historiam theer. Lugduni Batavorum, 1769. — Do name. Natural History of the Tea Tree, 1772. - FOUGEROUX DE BONDAROY. Mémoire sur le thé. In Acad. des sciences, 1773. - BUCHHOX. busert. sur le thé, 1775. — Cadet (C.-L.). Le thé est-il plus nuisible qu'utile, ou histoire enalytique de cette plante et moyens de la remplacer avec avantage, 1808. — Boxix. demarques et observations sur les inconvénients de l'abus du thé. Paris, 1810. — Manquis. h. the. Paris, 1820. — Ouday. Nouvelle biblioth. medicale, 1. I, 1827. — Newnhand. Observ. u la propriétés médicales et diététiques du thé vert. In Journ. des se, méd., t. XLVII, 1827. - Lumotn et Kenusat. Des thes les plus célèbres de la Chine. In Journ. de pharmacie, 1 IIII, 1827. — CHEVALIER. Bull. de thérapeutique, t. 1, 1832. — Cole. Des accidents que determinent le the et le café à haute dose. In the London Medical Gaz., 1855, — Ménar et M Less. Art. The. In Dict. de thérapeutique. Paris, 1834. — Vigoin. Des accidents causés par le the à hautes doses. In Journ. de chimie médicale, t. X, 1835. — Roques (1.). Nouveau freile des plantes usuelles. Paris, 1837. - Josst. Annales de pharmak., t. XXV, 1838. -Nums. Tea. Its Effects medicinal and moral. London, 1839. — Houseave (J.-G.). Monogra-Phie du thé. Paris, 1845. — Pélicot. Analyse des thés. In Compt. rend. de l'Acad. des Miences, t. XVII, 1843. — Richard. Art. Tub. In Dict. des sciences méd. en 30 vol., 1814. lanuaire de chimie. Analyses du thé. Paris, 1845. — Their. Répert. de pharmacie et Bull.

de thérap., t. XXXIV, 1848. — L. Soubrian et Dabry de Thiersant. La matière médicale ches les Chinois. Paris, 1874. — Fraser. Journ. of Anat. and Physiology. Oct. 1883. E. L.

THÉS MÉDICAMENTEUX. Les infusions théiformes de plantes médicinales sont en nombre indéfini, mais on a donné le nom de thé ou thé de senté à certains mélanges de substances médicamenteuses, qui sont entrés dans la pratique commune et qu'il est bon d'indiquer.

Thé de Saint-Germain: feuilles de séné, 120 grammes; fleures de suren, 50 grammes; fruits d'anis, 50 grammes; fruits de fenouil, 40 grammes; bitartrate de potasse, 30 grammes. Mèlez et divisez en paquets de 5 grammes; chaque dose sert pour une tasse d'infusion. Léger purgatif. Le thé de Smyrne et queques autres ne sont que des imitations du thé de Saint-Germain.

Thé suisse ou vulnéraire suisse (voy. Vulnéraire).

Ce n'est pas seulement à certaines plantes qu'on a donné le nom de thé. Il y a aussi des thés de substances animales. On employait autrefois comme diurétique un thé d'abeilles; les abeilles étaient infusées dans du vin blanc. Sous le nom de thé de bœuf, on prescrit aux débilités un extrait de viande préparé avec parties égales d'eau et de viande de bœuf privée de graisse et hachée menu. On fait bouillir pendant huit ou dix minutes seulement, on passe avec expression, on sale convenablement et l'on colore par le caramel.

THÉATRES. Les édifices destinés à la représentation publique des diverses catégories d'œuvre d'art exercent sur la santé de l'homme des influences trèvariées et rentrent ainsi bien légitimement dans la classe des modificateurs composés de l'hygiène.

Je n'ai pas à insister ici sur le côté moral de cette intervention dont les avantages ou les inconvénients physiques ne peuvent être qu'un retentissement fort indirect. Que le théâtre réfléchisse les mœurs et se conforme aux goûts de la société contemporaine, ou qu'il devienne, par l'indépendance du génie, un forme de nobles excitations, il se montrera d'ailleurs tout naturellement utile ou missible en raison des sentiments opposés auxquels il vient faire appel. « Plus d'une jeune fille, dit Michel Lévy, a laissé dans la première soirée passée au théâtre la moitié de son innocence morale; plus d'un crime y a pris naissance par l'éveil du penchant à l'imitation. » Soit! mais l'inverse est soutenable et il n'est pas tout à fait juste de conclure, a ce l'éminent hygiéniste du Val-de-Gràce, que, « si les théâtres n'existaient pas, il n'y aurait pas une vertu de moins sur la terre. »

Moral ou non, le drame distrait l'esprit; élevée ou frivole, la musique le repose. Le théâtre est donc un délassement et à ce titre l'hygiène doit l'approuver en principe. Il n'est pas seulement un délassement pour les muscles de l'ouvrier, dont il remplace l'œuvre mécanique par un travail intellectuel, il est un délassement pour le cerveau du penseur, qui change avec lui d'occupation; a tous, dit Arnould, nous nous reposons de n'importe quel travail en allant passer quelques heures au théâtre. » Mais, pas plus que son influence moralisatrice, l'influence sédative du théâtre ne doit ici nous retenir; l'une et l'antre découlest en esset de la représentation qui s'y donne et à laquelle le théâtre ne sert en somme que de moyen, d'enveloppe en quelque sorte et d'instrument, plutôt que de cet édifice lui-même : leur appréciation plus exacte relève donc de l'article Spectacle.

Nême considéré à ce point de vue plus restreint de la construction qu'il représente, le théâtre n'en intervient pas moins par des influences multiples sur l'équilibre fonctionnel des masses qui le fréquentent. Quatre facteurs considérables se trouvent ici présents: la température, l'atmosphère, l'éclairage, l'attitude, et, si l'on envisage la destination spéciale des édifices qui nous occupent, on admettra par avance que les exigences de cette destination auront le plus souvent modifié ces agents dans un seus antisanitaire. Un théâtre en effet est un bâtiment construit en vue de faire assister dans une salle au spectacle représenté sur la scène le plus grand nombre de personnes possible: or cette agglomération, cet entassement de spectateurs, est précisément le contre-pied des principes que l'hygiène a posés, avec une assurance justifiée désormais par les notions les plus précises sur la nécessité de disséminer, de fractionner à l'infini les masses humaines.

l'insalubrité des théâtres n'est pas seulement une vérité facile à prévoir, c'est un fait depuis longtemps constaté par l'expérience, et que la médecine de 1830, à l'esprit plus observateur qu'analytique, incapable d'ailleurs d'en démèler exitement les origines, avait consacré par un nom, en l'attribuant sans partage au milieu dans lequel il se manifeste. On créa de la sorte le mal des théâtres, comme on avait créé le mal des montagnes ou des altitudes, le mal de mer et le mal des mines, comme on vient de créer jusqu'à la découverte de l'anchylostome k mal des tunnels ou du Saint-Gothard. Je ne m'égarerai pas avec Pidoux à dérire comme une sorte d'espèce morbide ce mélange de soussirances, d'accidents, de maladies, aussi dissemblables par leurs causes que par leur nature, et qu'une communauté d'origine exclusive sans doute pour leur ensemble, mais non pour leurs individualités, ne saurait seule autoriser à réunir sous un titre unique; mais, au point de vue des améliorations sanitaires que toute recherche hygiénique duit naturellement se poser pour but, j'envisagerai en elles-mêmes les influences misibles que le milieu théâtral met en jeu et les conséquences pathologiques qui en résultent pour nos organismes.

Si les théâtres avaient pu rester ce qu'ils furent aux temps de la Grèce et de la Rome antiques, de vastes arènes découvertes plus ou moins semblables à celles de Colisée, par exemple, nous présente les ruines majestueuses, l'hygiène n'aurait pas eu à formuler contre ces lieux de réunion en plein air les reproches Te soulèvent nos édifices actuels. A de telles conditions on pouvait sans doute rémir à peu près impunément des masses humaines extraordinaires, comme has le premier théâtre de pierre que Pompée sit construire, à Rome, pour 40000 personnes, ou dans celui que Scaurus bâtit dans la même ville, au prix de 12 millions de notre monnaie, dont la scène était supportée par 350 colonnes 🌣 marbre, et dont la salle pouvait contenir jusqu'à 80 000 spectateurs. Mais ne retrouvons plus aujourd'hui le type, même dégénéré, de ces amphibélires, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles ; les cirques, les ippodromes, les enceintes destinées aux courses de taureaux, nous en offrent <sup>legis</sup>, avec l'aspect monumental en moins, la salubrité relative, du reste sensi-Mement amoindrie par le défaut de sécurité qu'offrent leurs gradins le plus serrent en bois et sujets pour ce motif aux écroulements ainsi qu'aux incendies. La exigences de la mise en scène et de l'acoustique aussi bien que nos habitudes de confortable ne permettent plus à l'art moderne de se produire ainsi en plein tel et en plein soleil, et, depuis la modeste baraque de l'histrion forain jusqu'aux luxueux bâtiments où des acteurs d'élite font ressortir nos richesses dramatiques el musicales, tout théâtre implique la réunion d'un nombre considérable de

110

spectateurs dans une salle couverte où ils sont répartis de façon à pouvoir tou jouir du même spectacle.

Quelque différence que présentent maintenant, en fait de bien-être physique et de plaisir intellectuel, les éléments si éloignés qui se trouvent aux den extrêmes de cette échelle architecturale, ils n'en sont pas moins à peu près tou passibles des mèmes imputations sanitaires, et, si nous laissons de côté les constructions tout à fait récentes où d'habiles artifices ont réussi à conjurer dan une certaine mesure l'insalubrité qui est la conséquence des nécessités théâtrales ce serait même aux plus modestes d'entre toutes les autres que correspondraise les conditions les moins malsaines. Cette supériorité hygiénique, absolument fortuite du reste, tient d'abord à leur petitesse relative, qui réduit la masse an augmenter sensiblement la densité de l'agglomération, et d'autre part à la disposition spéciale que, par raison d'économie, on a été amené à y donner aux place de spectateurs.

Il existe en effet deux systèmes pour répartir utilement les places dans une salle de théâtre. On peut d'abord se contenter d'établir les lignes de hancs on de siéges sur le plancher de la salle, en face et à partir de la scène, en ayant soin d'élever successivement leur niveau, afin que chaque rangée de spectateurs puisse aisément voir la représentation par-dessus la rangée précédente; cette disposition tout à fait élémentaire s'accommode parfaitement d'une salle rectangulaire et de hauteur movenne qu'il est facile de construire à peu de frais. Si l'on veut maistenant augmenter le nombre des places sans accroître proportionnellement la surface de l'édifice, on est amené à élever au-dessus du parterre ou du parquet dont je viens de parler une série de galeries latérales longeant les trois cités libres de la salle, et qu'on transforme ensuite selon les besoins en balcons on es loges. Sans entrer bien avant dans les détails de structure, il est facile de comprendre qu'il faut déjà pour installer ces étages de galeries une plus grande élévation de plafond, pour les supporter un renfort de murailles, et pour 🗷 desservir un supplément fort dispendieux de couloirs et d'escaliers. Mais ce s'est pas la seule augmentation de dépenses qu'entraîne cette seconde dispositios. forme rectangulaire de la salle, bien que conservée dans les théâtres à galeries que l'on construisait encore en Espagne à la fin du dernier siècle (Viollet-Le Dec), ne se prête plus aussi hien sur ces galeries que sur le plancher à la superpesition des axes optiques individuels, sans laquelle, excepté sur les places du milien ainsi que des extrémités confinant à la scène, tout spectateur rencontre un termination de la scène de dans son voisin de face; il n'est plus en effet possible d'échelonner d'avant 🛎 arrière, au moins avec autant de déclivité que sur le plancher, les places latérales des galeries, parce que la circulation deviendrait par là trop difficile sur 🗯 galeries, et que leurs conloirs d'accès en recevraient trop de pente : on est des ainsi conduit à substituer aux parois rectilignes de la salle une enceinte circulaire dont la trajectoire assez compliquée ne nous intéresse ici qu'en raison de sa prepriété d'envisager plus exactement par chacun de ses points le milieu et par suite l'ensemble de la scène, tout en égalisant autant que possible les distants dans l'intérêt encore de l'audition : or il résulte de cette substitution de la light courbe à la ligne droite un surcroît de difficultés architecturales dont l'est ultime est d'inféoder définitivement ce type aux édifices d'un rang supérieur-

Il est à présent bien aisé de faire voir que la dernière de ces dispositions et des deux la plus insalubre. D'abord le but que je viens de lui assigner d'augmenter le nombre des places sans accroître proportionnellement la surface du thétre

constitue par sa réalisation une atteinte aux règles de l'hygiène et vient accentuer le vice radical attribué déjà aux édifices de cet ordre; bien qu'en effet dans cette disposition la hauteur du plafond soit plus grande que dans l'autre, le cube d'air individuel n'en reste pas moins inférieur en fin de compte, et sa répartition dans le sens vertical plutôt qu'en étendue serait déjà vicieuse en le supposant égal. Ce n'est pas tout : dans l'amphithéâtre simple que la première disposition représente, la masse humaine n'est en somme entassée que sur une seule couche, tandis que l'étagement des diverses galeries entraîne en réalité, dans la seconde. l'agglomération de la masse humaine en couches superposées, ce qui est de toutes les répartitions la plus antisanitaire. Ce sont ses inconvénients manifestes qu'on a voulu éviter entre autres dans la réforme hygiénique des logements collectifs par la construction des casernes et des hôpitaux en pavillons d'un seul étage. et il saute aux yeux, en vérité, que dans une salle de théâtre disposée de la sorte, quelque direction que l'on décide de donner à l'air intérieur, quelque rentilation que l'on choisisse entre la ventilation ascendante et la ventilation descendante, il sera bien disticile d'éviter que la plupart de ces stratifications virantes ne respirent un air déjà souillé par de nombreuses poitrines. Je n'ai pes du reste à m'arrêter plus longuement sur ces différences; le type que je reconnais ici supérieur au point de vue sanitaire est tellement inférieur à l'autre en ce qui concerne les intérêts artistisques et industriels, qu'il échappe à notre étude par la rarcté, par l'instabilité et par l'humilité, dirais-je, de ses réalisations, puisqu'on n'en trouve guère plus d'exemples que dans ces théâtres ambulants qui grimacent sur nos champs de foire, comme derniers vestiges de œ que sut la comédie moderne lorsqu'elle aussi vint à renaître, avec les lettres d les sciences, sous les auspices des Confrères de la Passion, des Clercs de la Basoche ou des Enfants sans souci.

C'est donc du véritable théâtre qu'il sera ici question, du théâtre fixe ou de pere, comme on l'appelait récemment encore en province pour le distinguer récisément des baraques foraines et tel que toutes les grandes villes et la plupart des villes moyennes tiennent aujourd'hui à honneur d'en posséder au moins un exemplaire.

Ces théâtres agissent, ai-je dit, sur les masses humaines qu'ils renferment, en premier lieu par leur température. Les conditions sanitaires de ce modificateur spécial de l'hygiène y sont sensiblement troublées. Je rappelle pour le démontrer, solon le résumé qu'en donne Wiel, la formule exacte de ces conditions: la chaleur dans une habitation quelconque doit atteindre le degré que l'expérience a démontré le plus sain; elle doit se maintenir sensiblement à ce degré dans le temps et dans l'espace; sa production ne doit pas avoir pour esset de trop descrèter l'air; ensin les sources qui la sournissent ne doivent pas souiller l'atmosphère, mais contribuer plutôt au maintien de sa pureté en concourant à la ventitation. Je renverrai naturellement à l'article Chaleur pour la connaissance des désordres que ces anomalies thermiques doivent produire dans l'organisme, et je me borne à montrer qu'aucune de ces règles ne se trouve entièrement remplie dess une salle de théâtre.

Comment le degré de la température y serait-il et y resterait-il partout celui que l'expérience a démontré le plus sain et que le raisonnement du reste recommende comme le plus logique, celui de la moyenne annuelle locale, alors que l'espace où il faut produire et maintenir cette température est si vaste, et que des causes nombreuses tendent incessamment à changer son niveau, comme à troubler

sa répartition? Élever ou abaisser à un moment donné dans toutes ses parties à 15 ou 16 degrés centigrades l'air d'un espace clos aussi vaste qu'une salle de théâtre est un problème de calorification déjà difficile à résoudre, à plus forte raison peut-on admettre à priori que dans un espace de ce genre, où aucune précaution n'a même été prise d'ordinaire pour compenser les causes incessamment actives de refroidissement et d'échaussement, cet objectif thermométrique, en le supposant réalisé selon le cas à force de combustible ou de ventilation, ne saurait persister dans tous les points habités et pendant toute la durée du spetacle. En fait, au théâtre on étousse ou l'on gèle; la température y pèche à la sois par insussissance ou par excès, surtout par son inconstance et l'inégalité de m répartition.

A la température préalablement réalisée par les appareils de chauffage la foule variable qui au début du spectacle s'entasse rapidement dans la salle vient apporter un contingent qu'il est impossible de prévoir et plus difficile encore de mesurer. On sait que chaque unité de cette masse vivante constitue un fover de chaleur dont l'apport est loin d'être négligeable, puisqu'il fournit en movenne per heure, d'après les calculs de Helmholtz, un rayonnement cutané de 76 calories et l'emploi de 3,5 autres calories à l'échaussement de l'air inspiré, ajoutant aissi pour le moins 80 calories environ à l'atmosphère ambiante : or il y a là de quoi élever, dans un même temps, d'un degré de température, en raison de l'absorption pour cela de 3 calories par chaque mêtre cube, la somme énorme de 240 mètres cubes d'air. Si nous supposons à la salle un cube intérieur de 10 000 mètres cubes, ce qui est déjà considérable, et si nous y introduisons seulement 🕮 millier de ces sources vivantes de calorique, il suffirait donc d'une demi-heure pour élever la totalité de l'enceinte à 12 degrés au-dessus de sa température initiale. Une telle addition par elle-même n'est déjà point indifférente, puisqu'elle impose à peu près l'alternative ou de recevoir le public dans une salle glacie. pour qu'il la porte lui-même à la température désirable, on de l'exposer à s'étouffer lui-même dans une atmosphère dont on aura voulu lui adoucir rigueurs; mais ce qui la rend plus embarrassante encore. c'est que toutes bases manquent pour en calculer d'avance le produit; en accordant même que 66 puisse supputer avec une approximation suffisante l'affluence des spectates. il reste absolument inadmissible qu'on arrive à apprécier dans quelle mesur production spéciale de calorique dont je viens d'indiquer la puissance movembre s'écartera elle-même de cette formule. Le dégagement de 80 calories par ir vidu et par heure, qui peut venir si profondément transformer la température la salle, est en effet passible d'écarts dont les conditions sont absolument all toires. D'abord ce chiffre n'exprime pas, on le sait, la totalité du rendement heure d'un organisme humain, rendement qui s'élève approximativemen 🖛 i 112 de ces unités; les 52 calories dont je n'ai pas tenu compte correspond à celles que les évaporations pulmonaire et cutanée rendent latentes ou qui 🛩 transformées par les muscles en travail mécanique extérieur; sous ces diver formes elles ne viennent pas influencer le niveau de la température ambians ce qui explique pourquoi je n'en avais pas parlé, mais elles peuvent avoir résultat, si la vapeur exhalée par la peau ou les poumons se condense, ou sa monvement issu de nos contractions rencontre des obstacles qui le ramén à l'état de chaleur. Comme les causes de ces précipitations d'eau ou de ces anie lations de mouvement sont tout à fait éventuelles, il est impossible d'estimer # 4 élévations de température qui en seront la conséquence. D'autre part, la moven

que j'ai prise se rapporte à l'organisme humain dans son ensemble, ayant été obtenue en faisant la résultante des données fournies par des âges, des sexes, des constitutions différentes ; il y a là, on le voit tout de suite, un sujet nouveau d'incertitudes, puisque, même en prenant les moyennes spéciales à ces éléments divers, il manquerait toujours pour l'exactitude des prévisions la notion du rapport selon lequel ces éléments entreraient dans la foule des spectateurs. Cette même moyenne correspond finalement encore à l'organisme humain en état de repos relatif, c'est-à-dire n'exécutant en dehors des contractions cardiaques, respintoires et végétatives, que quelques mouvements musculaires insignifiants; c'est bien en esset la condition qu'il est normal d'attribuer à des gens qui assistent assis à un spectacle; mais combien aussi cette tranquillité prévue peut se trouver en défaut et remplacée par les divers modes d'agitation : trépidation, cris, soukrements d'une foule impatiente ; les conséquences que ces agitations imprévues peuvent avoir sur le rendement en calorique d'un foyer aussi inconstant, insignifantes en apparence, prennent, quand on y regarde de près, une importance considérable. Si l'on rapproche les résultats expérimentaux de Hirn et de Helmholtz, on trouve que le rendement en calories d'un homme de 67 kilogrammes est de 40 par heure de sommeil, de 154 par heure de repos, et de 271 par heure de tranil musculaire. C'est donc presque le double de calories que produit l'homme qui agite ses muscles sur celui qui les laisse en repos, et, si le cinquième à peu près au lieu du sixième de ces unités de chaleur se trouve alors utilisé en unités de travail, cette utilisation ne réduit guère la plus-value thermométrique qui en résulte naturellement au profit de l'atmosphère ambiante.

Ce contingent de chaleur impossible à prévoir que la foule des spectateurs ajoute ainsi à la température de la salle élève son niveau dans des proportions qui arrivent à en faire une véritable fournaise et dont chacun a trop directement constaté l'incommode exagération pour qu'il soit bien nécessaire d'en exprimer les excès en termes précis. Michel Lévy signale à cette occasion que la température de l'air à l'orifice du lustre s'est trouvée de 26 degrés à l'Opéra-Comique de l'air, de 28 à 30 degrés à la Gaîté et de 30 à 35 degrés au théâtre du Palais-Royal; mais il commet une confusion en prenant la température de cet air de sortie, influencée par la chaleur du lustre, pour mesure de la température de la salle. Qui qu'il en soit, on peut certainement admettre, sans l'avoir même expérimentalement contrôlé, que, dans certaines salles de théâtre et à certains moments, la chaleur atteint à des niveaux aussi excessifs.

La chaleur développée par les spectateurs n'a pas seulement pour résultat d'exagérer la température intérieure, elle contribue aussi dans une forte mesure à en rendre la répartition inégale. On sait que dans toutes les salles de théâtre la chaleur est beaucoup plus grande dans les galeries supérieures qu'aux places de res-de-chaussée; la différence peut aller jusqu'au double. Sans doute il y a là me situation qui relève tout d'abord des densités différentes que présentent les masses d'air inégalement échauffées; l'air le plus chaud s'élève au-dessus de celui qui l'est moins et les couches atmosphériques se liquatent, pour parler comme les mineurs, non-seulement d'après leur composition, mais aussi d'après leur température. Les inégalités de température qui, dans une salle fermée, en résultent à différents niveaux au-dessus du sol, peuvent être plus prononcées encore que celle dont je viens de parler, puisque Proust a noté dans une hauteur de 6m,50 seulement un écart allant déjà de 18°,36 à 34°,52. Mais il faut pour cela que l'enceinte soit à peu près sans rapports avec l'air extérieur et qu'en l'absence

d'une ventilation quelconque l'air le plus chaud ne puisse s'échapper par le fond, ni le plus froid par le plancher de la salle. Il faut de plus que la chi n'arrive pas dans cette enceinte plus spécialement par sa base inférieure, co cela a lieu le plus souvent au moyen des tuyaux et bouches de calorifères qu trouvent placés, et qu'elle lui soit transmise plutôt latéralement, ainsi que le par exemple, une cheminée ordinaire; bien que l'air plus chaud tende inv blement à s'élever, il n'en reste pas moins plus chaud dans ses couches inférie si c'est à ce niveau qu'il contracte l'excédant de température en vertu du il tend précisément à s'élever : ainsi, lorsqu'on chausse par son sond un récis plein d'eau, l'eau de ce fond reste toujours plus chaude que celle de la sur puisque c'est elle qui se vaporise la première et produit ainsi le bouillonnen mais, si l'on arrête le seu et qu'ainsi la couche insérieure du liquide cess recevoir les communications incessantes de calorique qui maintenaient sa riorité. les diverses couches de ce liquide reprendront librement les différe accentuées de température correspondant aux densités relatives qui président à superposition. Dans une salle de théâtre les réserves qui précèdent ne sont g satisfaites, puisque l'air d'ascension trouve une issue au-dessus du lustr que sa couche insérieure est précisément chaussée plus que toute autre p plus grande abondance des bouches de chaleur et du public. Il faut donc c cher ailleurs que dans la seule superposition des couches d'air d'après poids spécifique les causes de cette prédominance déjà si prononcée de la t pérature du paradis sur celle du parterre. J'ai dit que la chaleur dévelo par les spectateurs contribuait à l'inégalité de sa répartition; c'est en courant au résultat que je signale qu'elle réalise cette insalubrité particuli Cette masse d'air, en effet, qui, malgré la prédominance de son chaul inférieur, tend déjà par les lois de la pesanteur à accumuler son calorique sa partie supérieure, se trouve enveloppée encore de bas en haut par la suc sion des étages de galeries qui, chargées de spectateurs, représentent comme couronnes superposées d'appareils de chauffage. D'après ce que j'ai dit plus | de la puissance de ces appareils, on conçoit aisément que l'air supérieur c salle doit recevoir de ce fait un surcroît sensible de chaleur, auquel viei s'en ajouter un autre émanant d'une source différente dont c'est mainte le moment de parler.

Indépendamment encore des appareils réguliers de chaussage, il existe en dans les salles de théâtre un autre foyer anormal de calorique avec le l'hygiène a également à compter : c'est l'éclairage. Nous aurons à le juger tard au sujet des souillures qu'il apporte à l'atmosphère et des effets qu'il pro sur l'organe de la vue, il s'agit d'apprécier maintenant par une abstraction notre exposé réclame la part de nocivité qu'il ajoute à la chaleur. Les théi sont généralement éclairés au gaz, et cela par l'intermédiaire de trois or principaux d'appareils : les becs isolés de la rampe, les candélabres du pour et le lustre central. Commençons par le combustible de cet éclairage. Le gaz le sait, dégage en brûlant une quantité considérable de chaleur. Un seul consommant 138 litres à l'heure élève en ce temps, d'après Briquet, 154 mi cubes d'air de 0 à 100 degrés. Quoi qu'en pense Odling, c'est beaucoup pl lumière égale que le produit de toute autre matière éclairante. La quantit bougie stéarique nécessaire, d'après les calculs de Payen, pour obtenir la m intensité lumineuse, c'est-à-dire 87 grammes, n'arrive en effet à chauffer, d'a 🕦 de Moigno, dans le même temps et la même proportion, que 50 mêtres ci d'air environ, ce qui représente un pouvoir calorifique plus de cinq fois moindre. Avec les huiles grasses on obtient moins de chaleur encore qu'avec la bougie; il sant 58 grammes d'huile de colza épurée pour réaliser les mêmes conditions d'échirement qu'avec 138 litres de gaz de charbon ou 87 grammes de stéarine, et le nombre de mètres cubes d'air portés ainsi de 0 à 100 degrés n'est même plus que de 19, n'équivalant donc qu'au huitième de l'effet calorifique produit par le gas. Hammond a vérifié qu'un bec de gaz simple, brûlant dans une pièce de 1600 mètres cubes, y élevait la température de 12°,8 à 17°,2 et la maintenait indéfiniment à ce niveau. En fait, 1 mètre cube de gaz produit par sa combustion 6814 calories, et, comme d'après la capacité de l'air pour la chaleur, qui est de 0,2374 par rapport à celle de l'eau, il faut à peu près 3 calories, on le sait, pour gouter 1° de chaleur à 1 mètre cube d'air, il y a donc dans cette quantité de combustible, représentant tout au plus la centième partie de celle qui se consomme en une soirée dans la moindre salle de théâtre, de quoi réaliser cette élération de température sur 2271 mètres cubes d'air, à savoir sur le quart à peu près de l'atmosphère enfermée dans la salle. On voit à quels résultats absolument insupportables on arriverait par cette unique source de calorique, si la ventilation n'avait heureusement pour conséquence d'emporter une bonne partie de la chaleur ainsi produite. Toutefois la ventilation dans une salle de théâtre n'emporte pas tout le calorique dégagé par l'éclairage, alors que l'idéal hygiénique de l'éclairage est précisément de fournir de la lumière sans donner de la chaleur. On peut se dispenser d'établir la réalité effective de ma première affirmation, mis il convient de s'entendre sur la vérité dogmatique de la seconde. Qu'importe, din-t-ou, que l'éclairage fournisse de la chaleur, si cette chaleur peut être sanitairement utilisée? C'est là qu'est justement la difficulté. La chaleur de l'éclainge est surtout une chaleur rayonnante de toutes la plus mauvaise, dont la direction a pour effet de chauffer la tête plus que le reste du corps, précisément à l'inverse de ce que notre organisme réclame, et qui, dans le cas qui nous occupe tout spécialement, a l'inconvénient de se produire avec une constance inopporune, sans considération par conséquent ni de temps, ni de lieu. Dans une salle de théâtre où, comme on vient de le voir, il faudrait pouvoir compenser par l'extrème docilité du chaussage artificiel les coups inattendus de chaleur que la résence et l'agitation de la foule déterminent elles-mèmes, l'éclairage représente mapport de calorique indépendant de toute réglementation, puisqu'il est absoment solidaire de son existence. En outre, inséparable ainsi de la source de lumière, ce dégagement incommode de calorique suit les appareils d'éclairage dans tous les points où ces derniers sont nécessaires et qui sont loin de correspodre toujours avec ceux par lesquels il conviendrait de faire arriver la chaleur das la salle. Je ne parle pas du lustre dont le rayonnement lumineux fatigue cacore plus que le rayonnement thermique, dont la chaleur d'ailleurs, par sa Production au bas de la cheminée de faitage, contribue dans une forte mesure à a ventilation et par suite à la purification, comme, au besoin, au rafraîchissement L'air intérieur, mais j'ai surtont en vue les becs ou couronnes des galeries et les seux de la rampe. Quelques théâtres, en général de petites villes, présentent a plus ou moins grand nombre des candélabres pariétaux. Ces appareils ont l'inconvénient de chauffer dans ses parties élevées la colonne atmosphérique que circonscrit l'enceinte demi-circulaire de la salle et par leur situation avancée dans cette atmosphère de se soustraire aux diverses combinaisons proposées par Faraday, Rutter, etc., pour rejeter au dehors, avec les produits nocifs de com-

bustion. l'air échauffé sur les combustibles d'éclairage. Ils n'ont pas toutefois à nous préoccuper outre mesure ; en raison des obstacles qu'ils opposent à la vision, leur atalisation a a ruire lieu que par quelques administrations misérables qui trouvent en eux un moven d'éviter l'acquisition ou d'économiser sur les consonmations du lustre central. Les becs de la rampe, en revanche, sont d'un usse universel parce qu'ils jouent un rôle à peu près indispensable dans l'éclairage de la scène: sans giner sensiblement les regards du public, puisqu'ils sont cachés par un écran lengitudisal, ils illuminent en effet les personnages et les décers d'une facon avantageuse aux effets de la scène, allongeant et agrandissant les perspectives en avant de leurs réflexions ascendantes, tandis qu'à travers leur auréole lumineuse le costume des acteurs gagne en éclat comme leur visage et fraîcheur. Or, de ces derniers appareils, l'hygiène n'a rien de bon à attendre ; si la fatigue qu'occasionnerait à l'œil l'opposition permanente de leur flamme est prévenue par l'emploi de l'écran. leur chaleur reconnue nuisible se répand san obstacle dans la salle comme leurs produits de combustion dont nous aurons à neus eccuper tout à l'heure, et les uns et les autres passant sur la tête de specialeurs de l'orchestre vont s'accumuler autour de ceux des galeries. Sus doute en a depuis longtemps conseillé l'usage de dispositifs ayant entre autres l'avantage d'éconier au dehors l'air échauffé et souillé qui émane des feux de la rampe. Le général Morin le premier avait proposé dans ce but d'entourer les bes de gaz d'une enveloppe continue ouverte seulement par en bas pour l'accès de l'air nécessaire à la combustion; la partie de cette enveloppe envisageant la salle, sermée d'un métal poli et concave à l'intérieur, devait servir de réflecteur, tandis que la partie antérieure, en verre, laisserait arriver la lumière sur la stène : et hant, cette enveloppe irrégulièrement sphérique se transformait en un tuyst métallique et ce tuvau se recourbant immédiatement de haut en bas passait dernère le réflecteur pour veuir s'aboucher dans un autre tuvau, plus grand celuici et commun à tous les tuyaux précédents, horizontal par conséquent, parallèle et sous-jacent à la conduite du zaz ; finalement, ce collecteur des gaz de combustion devait communiquer par chacune de ses extrémités avec des turaux verticaux d'évacuation aboutissant au dehors. Le conseil de Morin, dont on ne peut qu'approuver le but. n'a guère éte suivi; la grande quantité d'eau qui se sorme par la combustion de l'hydrogène ne tarde pas à se condenser dans des tubes aussi kongs et à se ramasser dans leurs coudures, ce qui rend difficile le fonctionnement de ces appareils et leur emploi peu pratique. Je n'en connais pas d'autre application que celle du nouvel Opéra de Paris, dont il sera question plus tard, et quidu reste, en reproduit le principe sans en maintenir les dispositions et sans & coursuivre le but.

A quelque cause que tienne maintenant l'excès de température dans les sallés de théâtre, toujours est-il qu'il y est prononcé et presque de règle, surtout vest la fin de la saison théâtrale : en outre de son insalubrité directe, il entraine quelques inconvénients secondaires inhérents à la disposition intérieure des théâtres et que je dois également signaler : ce sont les transitions brusques de température et les courants d'air. Après la chute du rideau le public passe sans mémagements de ces salles démesurément chaudes dans des couloirs, des foyers des escaliers relativement froids, malgré l'art avec lequel dans des circonstances malheurensement exceptionnelles même ils sont quelquelois chauffés, ou tout aussi tien il va chercher au dehors dans la rue, sur la place publique, une frairment enviée dont aucune administration n'a pu lui enlever la dangereuse jouis-

sance. Dans l'intérieur même de la salle, quand les portes s'ouvrent à chaque instant pour la circulation des spectateurs, l'air froid des corridors s'introduit aussitôt, faisant osciller incessamment la température générale, et retombant en impressions néfastes sur la tête découverte des hommes comme sur les épaules que la coquetterie féminine livre sans désense à leurs perturbations vaso-motrices. L'inconvénient sanitaire que je signale se réalise sur une plus grande échelle au moment où le rideau se lève; il se produirait alors, selon Michel Lévy, un constit entre l'atmosphère dilatée de l'enceinte et celle plus fraîche de la scène; je ne vois pas pour mon compte de conslit, mais j'en admets les résultats, car il est certain que l'air chaud de la salle bat aussitôt en retraite devant les aquilons glacés qui du bout d'un horizon quelconque se précipitent alors sur la masse des speciateurs. Ce n'est pas à ces derniers seuls que sont redoutables les effets de semblables équilibrations atmosphériques; sur le trajet de ces courants d'air, qui se produisent plus intenses au moment du lever du rideau, mais qui correspondent pendant toute la durée de l'acte aux oscillations de la température dans la salle, se trouvent placés d'autres organismes humains, plus désarmés encore et plus impressionnables que les précédents : ce sont les acteurs et surtout les actrices, tous plus ou moins excités par les animations de leur rôle, cellesa particulièrement compromises par l'insuffisance, tout au moins hygiénique, de leurs vêtements.

l'ai dit encore que pour être à l'abri des reproches de l'hygiène la température unitaire devait être obtenue dans une salle sans altération sensible de son atmosphère. Rien qu'au souvenir des origines que je viens d'attribuer à la chaleur des salles de théâtre, il est facile de concevoir à quel point cette condition de salubrité s'y trouve en défaut. Je n'ai pas à incriminer ici les véritables appareils de chaussage; dans les théâtres la cheminée et le poêle ne sont que des exceptions, bien qu'on puisse en compter jusqu'à 252 au nouvel Opéra; on en trouvera dans les loges et aux soyers des acteurs, dans les bureaux de l'admiaistration, dans des annexes d'un caractère tout privé qui ne font pas partie, en somme, de ce qui constitue pour nous l'édifice public du théâtre. Ces édifices sont chauffés en réalité par des calorifères, par ces appareils que les hygiénistes les plus judicieux, comme Wiel et Arnould, se laissent entraîner avec la masse des autres à étiqueter système de chaussage central, alors qu'ils sont précisément les plus éloignés des centres qu'il s'agit de chausser, et ces appareils, quelle M'en soit la catégorie particulière et le modèle spécial, séparant tous le véhicule de la chaleur des combustibles qui la produisent, ne peuvent intervenir des la pureté de l'atmosphère que dans des proportions minimes que ce n'est Pa encore le lieu de discuter. Mais, si la production de chaleur artificielle remplit à peu près l'importante condition de ne pas altérer ou souiller l'air ambiant, il est loin d'en être de même du chaussage anormal qui s'essectue par les orgabimes vivants et par les appareils d'éclairage. Il suffit pour le moment de agnaler cette dernière condition d'insalubrité que présente la chaleur dans les alles de théâtre; nous allons y revenir plus en détail en nous occupant mainlemant des altérations qu'y subit l'atmosphère.

L'atmusphère des théâtres présente au plus haut degré les caractères de l'air confiné. La foule qui s'y entasse presque sans interruption pendant cinq ou six beures est la principale cause de sa contamination. Cette cause agit ici comme dans toutes les enceintes où des organismes respirent, un peu par absorption d'organe et accumulation d'acide carbonique, beaucoup par les vaporisations

pulmonaire et cutanée qui entrainent avec elles des massères essentiellen méphitiques, mais elle présente quelques particularités à signaler.

L'absorption d'oxygène a peu d'importance; quand il serait vrai, comm rapporte Michel Lévy sans dire où ni comment, qu'un jour de spectacle graun eut trouvé dans une lege l'oxygène réduit à 19 pour 100, je me laint peu effrayer par une désexygénation de l'air déjà sans douts assez considéra l'abandance d'oxygène est indispensable quand les muscles out du traviellectuer, elle est superflue lorsqu'ils doivent rester en repos, puisque nos orgu'en fout pas de réserves, et même nuisible quand il convient, en raison d'température ambiante, de réduire la production de chalcur animale; on vit hien à des altitudes où la diminution de pression équivaut et au delà à l'apparissement absolu que je signale et dans les mines d'Helgoat en Bretagne, qu'insement absolu que je signale et dans les mineurs u'éprouvent aucune inc modité d'une atmosphère que l'absorption constante de pyrites de cuivre entret à 15 pour 100 seulement d'oxygène.

L'accumulation d'acide carbonique pourrait être un peu moins inossem La disposition de la masse d'air clos en colonne asses élevée qui résulte la forme de l'enceinte dans une salle de théâtre favorise naturellement la su position des divers gaz d'après leur légèreté relative, et à ce titre l'acide ca nique de beaucoup le plus lourd duit comme dans la fameuse grotte de Pouzi s'accumuler au bas de la salle, enveloppant ainsi les spectateurs de l'orche et du parterre qui sont précisément les plus nombreux. Quelques expériu tateurs ont bien prétendu avoir trouvé une plus grande proportion de ce dans les parties supérieures, au niveau des dernières galeries (Becquerel). « contesterai d'autant moins l'exactitude de leurs observations, que plusieurs anssi en a constaté dans des ascensions sur montagne on en ballon ce rensement asses étrange au premier aspect des lois de la pesanteur : mais ces f d'ailleurs isolés s'expliquent dans l'un et l'autre cas par des circonstances s logues qui les condamnent à n'être que des exceptions. L'acide carbonique i des poumons est plus chand, a-t-on dit, que l'air de la salle et il doit par cor quent s'élever vers le plafond; c'est là une erreur très-répandue qu'il couv de détruire. L'acide carbonique même à la température qu'il a immédiaten au sortir de la poitrine est encore plus lourd que l'air de la salle : suppor cet air à 15 degrés, ce qui est certes une température bien basse pour une s de théatre, il pèsera  $1^{14},225$  par mètre cube, en raison de  $\frac{1}{1+15\times0,005}$ or l'acide carbonique à 56 degrés, qu'il aura certes beaucoup de pein 1,529 atteindre, en raison de  $\frac{1.020}{1-56\times0.00568}$  pèse encore par mètre cube 14,3 sans compler qu'en se mélant à l'air ambiant il ne tarde pas à augmenter en de poids. Le qui s'élève en vertu de sa légèreté relative, c'est l'air d'expira avec se vapeur d'eau et ses souillures organiques, mais les molécules ; lourdes de l'acide carbonique s'en séparent et restent à proximité du sol parfois quelques bouffées de ce gaz peuvent être portées vers le plafond et trouver en excès, voici quels sont alors les divers mécanismes possibles de phénomène : la vapeur aqueuse d'expiration lancée dans un milieu saturé d' modité s'y condense en gouttelettes que les courants ascendants entraînent mé auquement vers le baut de la salle chargées de l'acide carbonique qu'elles retenu en dissolution; parvenue dans les couches supérieures moins humié

cette buée se dissipe en se volatilisant et abandonne subitement le gaz qu'elle a ainsi charrié, et qui occupe de la sorte une altitude inaccoutumée jusqu'au moment où il est retombé à son niveau normal. Ou bien un coup de chaleur dont nous avons vu déjà les causes multiples élève très-haut la température des couches inférieures à l'instant où un courant d'air très-froid s'abaisse dans la salle par les soupiraux de la coupole. La production d'une telle coïncidence n'est pas absolument impossible; c'est justement quand la chaleur s'exagère qu'on ouvre largement un accès à l'air extérieur, ou quand le froid a pénétré du dehors par une fausse manœuvre de ventilation qu'on active le plus possible la fonction des calorifères. Lorsqu'un fait de ce genre se produit, il a pour conséquence le renversement des couches aériennes, les plus basses qui ont pris un excès de température passant rapidement au-dessus des autres. Pour que l'acide carboaique, par son allégement dû à sa propre dilatation, puisse suivre momentanément l'air du plancher dans cette ascension vers le plasond, il faut qu'il ait une plus-value thermométrique de 50 degrés; on peut admettre que dans des circonstances très-rares cette différence se réalise : ainsi l'air qui vient du dehors pourrait être à -20 degrés, tandis que l'air intérieur de chaussage atteindrait à +30; en pareil cas, l'air pèserait 1<sup>kg</sup>, 387 par mètre cube, tandis que le mètre cube d'acide carbonique ne pèserait que 1<sup>kg</sup>,376 et passerait par conséquent aisément au-dessus. En dehors de ces conditions exceptionnelles, l'acide carbonique s'accumule donc dans les parties basses de la salle où se ramasse par conséquent toute la quantité de ce gaz parvenue dans son ensemble. Cette circonstance tend à augmenter un peu, dans les régions indiquées de l'atmosphère théatrale, la proportion d'un élément dont la nocivité d'ailleurs avait été surfaite. Mème en supposant par là doublée, triplée, si l'on veut, la mesure dans laquelle peut habituellement entrer dans la composition des atmosphères confinées, et en admettant avec Wiel la proportion de 6 à 7 millièmes comme fréquente dans les théatres vers la sin de la soirée, on ne voit pas que des inconvénients bien graves puissent, quoi qu'en pense Proust, s'attacher à cette exagération. L'acide carbonique n'est pas toxique, c'était là une vieille erreur dont la science s'est aujourd'hui débarrassée, et dont on ne saurait même comprendre la coexistence arec la notion des oxydations incessantes que subit le carbone de nos tissus. L'acide carbonique est surtout irrespirable comme l'azote, comme l'hydrogène, dont l'un forme les 4 cinquièmes environ de l'air normal, dont l'autre pourrul entrer pour la même proportion dans l'aliment pulmonaire sans inconvément sensible. Sans doute, comme le sang doit abandonner sans cesse, pour pouvoir sixer de nouvelles provisions d'oxygène, l'acide carbonique qu'y introdusent incessamment aussi les oxydations de notre organisme, la présence de ce demier gaz dans le milieu où nous respirons apporte aux échanges de l'hématose u obstacle tout spécial, que ne présentent pas les autres gaz irrespirables; mais s quelques millièmes d'acide carbonique qui peuvent se trouver dans une almosphère confinée ne sauraient acquérir de ce fait une nocivité appréciable, प्रश्नं œ gaz est alors incapable de nuire directement par sa présence dans le sang en excès insensible, il sera bien moins à redouter encore pour les proportions insignifiantes dont il réduira l'oxygénation sanguine. Il faut bien peut-être accorder maintenant à Brown-Séquard que l'acide carbonique sans être toxique agil comme un excitant lorsqu'il s'accumule dans le contenu vasculaire; mais, dotes si minimes et si interrompues, une excitation de ce genre ne produire Pas, même à la longue, d'essets bien désastreux; elle ne peut à plus forte raisent être rendue responsable, par son application aux pneumogastriques, des dy pnées ou des syncopes qu'on observe assez souvent dans les conditions qu j'envisage, et je doute surtout qu'il faille avec Lacassagne lui attribuer, en vert de son action élective sur les fibres musculaires de l'utérus, les avortement qui sont quelquefois la conséquence d'une soirée théâtrale. Les accidents qu j'indique, favorisés d'ailleurs par des tempéraments hystériques, par des lésion pulmonaires ou cardiaques, sont plus sérieusement imputables à la chaleu excessive, aux émotions morales, qu'à l'abondance d'acide carbonique ou à l pénurie d'oxygène, et l'on peut aussi en chercher la cause dans les émanation animales dont il me reste à parler.

En dehors de quelques circonstances exceptionnelles on ne croît plus anjour d'hui que le danger d'une atmosphère où des êtres vivants ont respiré tienne i l'oxygène en défaut ou à l'acide carbonique en excès; ce qui vicie alors l'ai confiné, ce qui le rend nuisible avant qu'il ait pu le devenir par la conson mation du premier élément ou l'augmentation du second, ce sont d'aben quelques gaz étrangers qui s'exhalent des organismes animaux, ammoniaque bydrogène carboné, hydrogène sulfuré, acides gras volatils et autres produit obscurs, mais surtout à côté de ces substances des matières organiques et vapeur ou plutôt en poussière. On sait de longue date que l'haleine de l'homm est nuisible à l'homme, mais on ne sait pas depuis aussi longtemps que c'es surtout par les matières organiques éliminées avec elle de l'organisme anima et particulièrement par les êtres ferments accompagnant ou pénétrant ce matières pour s'y développer, s'y transformer et s'y reproduire, que s'exerce cotà redoutable nocivité. Après les patientes recherches de Miquel et les remarquable découvertes de l'asteur, ce n'est plus une hypothèse de prétendre que les habi tants d'un espace confiné versent dans son atmosphère non-seulement des ex odorants et toxiques, mais, comme causes morbides mille fois plus importante encore, de véritables poisons organisés et vivants, ainsi que des matières organiques constituant un milieu parfait de culture pour ces microbes à origin spéciale en même temps que pour leurs semblables de toute autre provenance De cette façon se trouvent réunis à des éléments d'excitations banales, vasculaires ou nerveuses, et à de simples intoxications chimiques, les agents plus insidieux et plus actifs de toutes les septicémies aigues ou chroniques, infectieuses ou contagieuses, alliant dans une étiologie éminemment complexe le céphalalgies, les attaques de nerfs, les syncopes, aux fièvres typhoides, à la tuberculose et à toutes les affections symotiques. Une salle de théâtre présente à cet égard le même genre d'insalubrité que tout milieu clos où respirent longtemps un nombre trop considérable de personnes, mais certaines conditions tendent ici à en forcer un peu la mesure. Ce sont le rapprochement plus exagéré que partout ailleurs de ces personnes et la température avec l'hygrométricité particulières de ce milieu. Le rapprochement des personnes favorise les transmissions morbides, cela va de soi. Quant au milieu qui nous occupe, il est es général très-chaud, comme on l'a vu, et la vapeur exhalée par ses nombreux habitants le rend en outre très-humide : or la coincidence de la chaleur et de l'hemidité est la condition la plus favorable à toute fermentation comme elle est la cause la plus active de toute réceptivité.

Ce n'est pas seulement aux exhalations humaines que l'atmosphère des théâtres doit ses caractères prononcés d'air continé. D'autres agents interpienuent dans cette contamination. Je n'ai pas en vue les appareils de chaussage qui, ne pouvant agir, je l'ai déjà dit, par les émanations de leur combustible, ne sauraient plus altérer l'air qu'en le desséchant ou le brûlant. Bien que ces appareils appartiennent de préférence au type des calorifères à air chaud, qui se prêtent le mieux aux diverses exigences du chaussage dans les édifices en question, mais auxquels surtout on reproche précisément de surchausser l'air et de le priver de sa vapeur aqueuse, je crois peu pour mon compte à des insalubrités qui n'ont pas d'autres bases. D'une part, il est assez facile, comme l'ont montré Geneste et Herscher, de rendre à l'air l'eau qui lui manque, et dans le cas qui nous occupe, on vient de le voir, ce n'est guère par désaut que cet élément devient nuisible; d'une autre, les dangers de l'air brûlé, qu'on les attribue à la production d'oxyde de carbone aux dépens des poussières qu'il contenait, ou à la destruction de ces microbes nécessaires aux évolutions de notre organisme qui sont nés d'une santaisie de Lister ou de Tyndall, ces dangers me paraissent encore d'une nature trop mystique pour épouvanter beaucoup ma propre imagination. C'est donc ailleurs que je trouve de nouvelles origines au méphitisme théâtral.

C'est d'abord dans le combustible et dans les appareils d'éclairage. Le combustible est le gaz d'éclairage, qui provient le plus souvent de la distillation du charbon de pierre, moins pur alors de beaucoup que lorsqu'il est extrait du pétrole, et que les usines même les mieux outillées ne livrent pas encore assez épuré pour éviter toute contamination atmosphérique. Trois éléments à peu près inutiles à la destination de ce que les Anglais appellent le gaz lumière doivent surtout nous occuper à ce point de vue : ce sont le soufre, l'ammoniaque, l'oxyde de carbone. La combustion du soufre contenu dans l'hydrogène sulfuré, dans le rellure de carbone, etc., produit des vapeurs d'acides sulfureux et sulfurique qui sont très-irritantes. L'ammoniaque ne brûle pas, au moins avec les becs fendus, ammes en aile de chauve-souris, dits becs ordinaires ou de Bunsen, et donne in à la formation de cyanure d'ammonium (Romilly), sel à la fois toxique et watil. Enfin l'oxyde de carbone du gaz d'éclairage ne se brûle pas entièrement, mème quand les becs sont bien construits, quoique la flamme de ces becs passe pour consommer les proportions de ce terrible poison des hématies qui se vouvent d'autre part dans l'air ambiant, si bien qu'Arnould y voit un exemple dessinissement par l'éclairage et que Gréhant la recommande comme moyen 🗠 puritier l'air des mines. Je ne m'y fierais pas plus qu'à la garantie qu'on • voulu v trouver contre les accumulations du grisou; comment supposer que le gaz d'éclairage en brûlant épuiseroit l'oxyde de carbone de l'atmosphère ambiente, alors qu'il ne parvient même pas à consumer tout celui qui le souille, unsi qu'il résulte des expériences de Gréhant lui-même? Non-seulement les divers becs de gaz ne détruisent pas tout le CO du gaz d'éclairage, mais, ce qui sons importe plus particulièrement ici, ils le détruisent chacun dans une resure inégale. La respiration de 20 litres d'un mélange de gaz brûlés sous une doche, puis refroidis et recueillis dans un ballon, diminue de 1 centimètre cube le pouvoir d'absorption du sang d'un chien pour l'oxygène, si la combustion a a lieu à l'aide d'un bec Bunsen, et de 0cc,5 seulement, si c'est à l'aide d'un bec malaire, dit bec d'Argand. C'est bien en général ce dernier type qui heureument existe dans les théâtres, mais cette préférence n'est pas absolue. Dans les théâtres pauvres, par une économie mal comprise, on emploie souvent le 🗠 ordinaire de Bunsen, celui qu'on voit brûler dans les rues, qui consomme Plus de gaz en proportion que le bec d'Argand, mais dont les frais d'installation ant moindres; dans la plupart des autres du reste, les escaliers, les couloirs,

122 THÉATRES.

souvent même les loges, sout éclairées avec le premier et par conséquent le plus insalubre de ces appareils. En plus de ses impuretés préalables, le gaz d'éclairage ajoute à l'air les produits nuisibles qui résultent de la combustion de ses éléments fondamentaux. L'hydrogène carboné, pour donner de la flamme éclairante, fournit de l'acide carbonique, du carbone sublimé et de la vapeur d'eas. L'acide carbonique s'ajoute à celui de la respiration humaine sans augmenter assez ses proportions pour aggraver beaucoup ses inconvénients déjà si peu sensibles. On connaît ceux des parcelles de charbon répandues dans l'air que l'homme respire, mais, si la nature anthracosique de la phthisie des mineurs houillers est contestée par P. Fabre, il est bien plus permis encore de révoquer en doute la puissance irritante des poussières charbonneuses répandues dans l'air par les combustibles d'éclairage et d'estimer avec Arnould que l'inhalation de ces pour sières, malgré l'expiration des crachats noirs, n'est point mortelle par ellemême, et ne devient probablement dangereuse que par la quantité. Il faut bies reconnaître toutesois que des contacts de ce genre, inossensiss, si l'on veut, pour des poumons ordinaires, garderont dissicilement leur innocuité en présence de prédispositions indéfiniment accrues ou de lésions déjà existantes. Enfin, le quantité de vapeur d'eau que la combustion du gaz d'éclairage introduit dans l'atmosphère est considérable et vient s'ajouter défavorablement à celle qu' verse d'un autre côté la respiration humaine. Ici donc encore je me sépan d'Odling, d'après lequel, à lumière égale, le gaz de houille ne souillerait pa autant l'air que les autres matières éclairantes. En accordant à cet auteur que l'émission de poussière charbonneuse sera moindre peut-être avec le premier d ces combustibles qu'avec les chandelles de suif ou les torches de résine, o même les huiles obtenues par la distillation du pétrole, il n'en reste pas moins on le voit, bon nombre d'émanations nuisibles par lesquelles le gaz repres aisément sa supériorité en méphitisme, et, s'il faut admettre avec Fonssagrive qu'à côté de ces produits malsains le gaz verse dans l'atmosphère sous la form de vapeurs de benzol, de naphtaline, etc., une soule d'autres produits dont e utilise ailleurs les propriétés désinfectantes, il n'en reste pas moins que ces cor rectifs ne correspondent pas aux apports nuisibles, et qu'en tout cas les inconvi nients du mal paraissent dépasser de beaucoup les avantages du remède. Ce n'e pas seulement en se consumant que le gaz d'éclairage communique à l'atmosphès les éléments étrangers qui la rendent malsaine; il faut compter encore avec k suites, c'est-à-dire avec les pénétrations directes, à travers des robinets ma sermés ou des conduites sélées, du gaz d'éclairage tel qu'il vient de l'usine dan l'air qui doit être respiré. Alors encore ce sont les impuretés inutiles du ga ammoniaque, acides cyanhydrique et sulfhydrique, sulfure et oxyde de carbon qui, abstraction faite des dangers d'explosion dont il sera question plus tard à ne considérer que la souillure aérienne dont je m'occupe en ce momen excitent le plus vivement les préoccupations des hygiénistes. Certes l'hydrogène bicarboné est un gaz irrespirable, mais en présence des éléments plus dangeres qui l'accompagnent d'habitude il n'a pas le temps de s'amasser dans l'air ( quantité suffigante pour exercer sa propre influence; ce qui le prouve, c'est que son mélange avec l'air étant explosible avant d'être asphyxiant, on a vu néas moins la mort survenir dans des cas de fuites, alors qu'un bec allumé n'ava pas provoqué d'explosion. Sans doute la plupart des inconvénients et des danges que je viens de signaler s'atténuent par l'épuration de plus en plus perfectionne du gaz d'éclairage, mais il faut savoir que ce progrès industriel n'a pas encoi

atteint en principe les limites désirées par l'hygiène, et tenir compte des obstacles économiques qui en fait s'opposent plus ou moins à ses applications dans les petites villes. Ainsi l'éclairage au gaz est une cause de souillure pour l'air des salles de théâtre, qui en font un usage considérable, et, si ce n'est pas une raison suffisante pour préférer à celui-là tout autre combustible, il n'y a pas moins à enregistrer cet inconvénient de son emploi.

A côté de cette source de méphitisme les édifices dont je m'occupe en présentent une dernière qui leur est commune avec toutes les constructions servant babituellement d'abri à de nombreux habitants; mais dans les constructions théltrales les désectuosités architecturales auxquelles je fais allusion présentent cette particularité qu'elles sont plus difficiles de toute façon à corriger que pertout ailleurs : je veux parler des matériaux mêmes dont ces constructions sont faites. L'hygiène courrait tout au moins le risque de n'être pas écoutée, si elle s'élevait contre le caractère monumental des théâtres; vouloir soustraire à la libre imagination des architectes ou pour le moins subordonner aux froides exigences de la raison sanitaire le palais lui-même où tous les autres arts, ceux de la déclamation, du chant, de la musique, de la danse, de la peinture, se sont doné rendez-vous, est donc un projet que je n'oserais former. Il n'en est pas moins vrai que les monuments ne vont pas sans un cube excessif de matériaux, et de matériaux plus ou moins poreux, sans une profusion de reliefs, sans un luxe de tentures qu'on n'hésite plus à considérer aujourd'hui comme le réceptacle d'une multitude d'agents infectieux et contagieux. Les affections de tout genre qui en émanent offrent dans les théatres cette particularité que la chaleur et Paraidité de leur enceinte, que leur air chargé de matières organiques, se retent mieux que quoi que ce soit aux éclosions et aux transports que de telles guales morbides nécessitent. A ce titre les théâtres sont encore d'autant plus desgreux que le mélange est plus complet entre les individus étrangers les uns au autres qui en forment l'auditoire, de telle sorte que pour ensemencer ce mais pariétal comme pour fournir aux contagions directes la graine, grâce de si nombreuses provenances, ne saurait jamais faire défaut. Ce sont là des fistions étiologiques qu'on ne peut individuellement saisir, mais que de sièvres imboides, que de maladies éruptives, que de coqueluches et de diphthéries, que d'iffections épidémiques, ont été certainement propagées par les germes morbides magasinés dans les replis des étoffes, dans les cavités des moulures et jusque les interstices des cloisons et des murailles! Comme dans ces hôtels garnis 🖦 villes de bains, où, d'après Villemin, pas mal de phthisiques ont contracté le u'ils crovaient y traiter, combien de granulies, combien de tuberculoses, unt nées, elles aussi, sans que leur porteur s'en doute, à l'abri des murs où il the chercher un plaisir! Les circonstances que j'indique accroissent assez le méphitisme spécial dont il est ici question pour que les théâtres me paraissent de point de vue devoir être rangés entre les casernes et les hôpitaux.

Après la température et l'atmosphère, j'ai incriminé dans les théâtres l'éclai-

Les reproches que j'adresse à l'éclairage ne sont que relatifs. Malgré las inconvénients du gaz, ce combustible représentait encore jusqu'à ces derniers jours le moyen pratique d'avoir le plus de lumière et à ce titre seul il méritait, malgré ses défauts, les préférences de l'hygiène. Bien que je ne tienne pas pour démontré, ainsi que je l'écrivais récemment dans une étude sur Le Problème de la majopie scolaire, que l'éclairage artificiel, comme le pensent Javah,

Cohn et tant d'autres, ne saurait jamais être trop intense, puisqu'il ne peut armer à égaler celui du soleil, je n'en considère pas moins cette opinion comme trèsprobablement juste, et l'intensité d'une lumière comme sanitairement préférable à sa qualité. Il faut donc avant tout, au théâtre comme ailleurs, beaucoup de lumière, et à ce titre, je le répète, le gaz était jusqu'ici le seul moyen pratique de pourvoir à ce besoin hygiénique de la vue. Je n'en ai pas moins le devoir d'en montrer les inconvénients, d'autant plus que, nous le verrons tout à l'heure en traitant des améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions sanitaires des théâtres, on peut beaucoup mieux désormais, tout en satisfaisant à toutes les conditions de salubrité de l'éclairage, remplir l'exigence primordiale relative à son intensité.

On a vu que le gaz est inférieur à la bougie stéarique et aux huiles grasses par la température qu'il développe, par les impuretés qu'il répand dans l'atmosphère; il me reste à montrer ici, pour caractériser l'éclairage habituel des théâtres, qu'il est également inférieur à ces matières éclairantes par la nature même de sa lumière. On sait que la lumière est surtout nuisible à l'œil par ses ravesnements calorifique ou chimique, et que ses inconvénients visuels tiennes principalement à ses rayons obscurs de beaucoup les plus nombreux : ainsi la flamme du pétrole, de toutes d'après Heymann la plus irritante, doit cette prepriété à l'abondance des rayons violets et ultra-violets qui ont des propriétés chimiques intenses. La slamme du gaz est jaune, et les rayons jaunes, qui occupent à peu près le centre du spectre et qui possèdent le plus de luminosité, sont anni les moins chauds et les moins chimiques; à ce titre, la lumière du gaz demis être de toutes la moins agressive pour l'organe de la vue, mais la flamme du per en même temps qu'elle chausse le plus l'air ambiant, rayonne autour d'elle le plus de chaleur. C'est un fait d'observation brute qui n'est pas contestable : des un milieu de température moyenne un thermomètre placé à 30 centimètres d'un bec de gaz ordinaire s'élève de 4 degrés et à 15 centimètres de 12 degrés, tands qu'avec une lampe Carcel type brûlant 60 grammes d'huilc à l'heure et pr conséquent d'intensité lumineuse plutôt supérieure, l'ascension thermométrique est seulement de 1º,1 à 30 centimètres, et de 3º,8 à 15 centimètres, qu'avec une bougie stéarique de valeur lumineuse 7 fois moindre, l'élévation n'est encore à 30 centimètres que de 0°,5 et à 15 centimètres que de 1°,5 (Arnould). C'est donc qu'indépendamment des rayons jaunes à pouvoir thermique per prononcé la flamme du gaz contient des rayons obscurs ultra-rouges, qui ses très-calorifiques. Les milieux réfringents de l'œil absorbent, comme l'a montré Janssen, ou plutôt détournent ce rayonnement de calorique dont la rétine recevui de graves dommages; la cornée neutralise ainsi les deux tiers de celui qui pervient au globe oculaire, et l'humeur aqueuse ou vitrée les deux tiers encert de ce qui reste; mais l'irritation des parties extérieures : paupières, conjonctive, cornée, n'en subsiste pas moins tout entière (Arnould) et, si le rayonnement es considérable, il en pénétrera toujours jusqu'aux tissus profonds assez pour les porter le même genre de préjudice. Heureusement que la disposition des appareils d'éclairage nous fournit le moyen de neutraliser presque complétement off inconvénients de la lumière du gaz; voyons dans quelle mesure cette préservation est mise à profit dans les salles de théâtre.

Le verre qui est plus diaphane que diathermane arrête une bonne partie des rayons de chaleur, environ 50 pour 100, d'après Landsberg, lorsqu'il a comme les verres cylindriques et les globes dépolis des lampes de 2 à 3 millimètres d'épair-

seur. Les globes, qui atténuent sans profit l'intensité lumineuse dans la proportion d'un quart, ne sont guère usités dans l'éclairage des salles de théâtre, et les verres cylindriques, qui ajoutent à l'avantage précédent celui de régulariser l'accès de l'air et d'empêcher le papillotement fatigant de la flamme, n'existent guère en général que sur les becs de la rampe ; excepté dans les théâtres de premier ordre, ceux des escaliers, des couloirs, des salons de loges et même du pourtour de la salle, en sont dépourvus, et en tout cas ceux du lustre, qui forment le principal appareil d'éclairement, n'en présentent pas le moindre vestige. C'est là du reste un inconvénient qui n'est pas sans remède, comme le rayonnement agressif pour l'œil de la flamme éclairante elle-même ; en fait ces défauts de tout éclairage atificiel qui existent jusque dans le foyer par excellence de l'éclairage naturel, l'astre solaire, n'ont pas à nous préoccuper outre mesure, car un foyer d'éclainge n'a pas besoin d'être fixé ni même d'envoyer directement sa lumière sur l'oil, seuls cas où l'organe de la vue peut recevoir son rayonnement nuisible. mais doit simplement éclairer les objets que nous avons à voir. Il n'y a donc pas, à tout prendre, de lumière malsaine pour la vue, il ne peut y avoir qu'un mauvais emploi de la lumière, soit, comme on l'a vu, que son intensité fasse dut, et jusqu'ici le gaz était le meilleur moyen de parer à cette insussisance. soit que la radiation en ait été mal dirigée, ce dont il nous reste à juger par report aux salles de théâtre. « Dans les conditions naturelles, dit justement Amould, le soleil nous rend ses services sans que nous l'apercevions; il nous est même désagréable quand il n'est plus au-dessus de nos têtes et qu'à son leter ou à son coucher nos regards rencontrent ses rayons obliques ». Voilà l'exemple à suivre pour la disposition des foyers d'éclairage dans les salles de thélitre; est-il rigoureusement suivi? Non d'abord en ce qui concerne les seux de la rampe, que l'on a sans doute soustraits eux-mêmes aux regards des spectateurs, mais dont ceux-ci doivent encore traverser l'auréole brillante; non artout en ce qui concerne le lustre. Ce dernier représente bien un petit soleil échirant d'aussi haut que possible la mise en scène sur laquelle doivent se parter les regards; mais ce jugement n'est vrai que par rapport aux spectateurs 🕯 places inférieures; ceux des troisième et deuxième galeries, déjà même ceux de balcon, pour peu qu'ils se trouvent vers le centre, ont tellement à soussirir du ayonnement lumineux du lustre qu'ils s'en préservent imparfaitement au regen d'abat-jour. On a bien cherché à corriger ce vice considérable de l'éclaire dans les théâtres, moins peut-être dans l'intérêt de la vue que dans celui de la caisse, en s'efforçant de rendre plus habitables des places jusque-là **éfaignées, et l'on a dans ce but au Théâtre-Lyrique, au Châtelet de Paris, essayé** sprème du plafond lumineux, destiné à reproduire l'illusion d'un éclairement vical par la voûte céleste. Pour cela des couronnes de becs concentriques ont de placées dans le cintre et leur lumière a été ramenée par un réflecteur d'une prode puissance sur une énorme plaque horizontale de glace dépolie d'où elle 🗢 répand uniformément dans toutes les parties de la salle. Cette amélioration La accueillie avec une grande satisfaction par les hygiénistes, particulièrement Per Hermann Cohn, si compétent en fait d'hygiène de la vue; mais la salle privée du scintillement du lustre perdait à cette disposition trop de son éclat et e sa gaieté, et l'accroissement de la dépense en raison de la nécessité d'augmenter **d'un tiers le nombre ou le débit des becs de gaz n'était pas compensé par** celui de la recette. On y a donc renoncé et le lustre central a retrouvé sa place jusque dans la brillante coupole du nouvel Opéra.

Il est inutile d'insister sur les inconvénients des attitudes vicienses qu'entraînent dans les salles de théâtre l'étroitesse des siéges, la parcimonie avec laquelle la surface a été mesurée aux spectateurs, et les contorsions souvent nécessaires pour mieux voir et mieux entendre. Quels que soient le luxe et le confortable qui règnent dans beaucoup de ces édifices, la nécessité de loger k plus de monde possible dans un espace restreint et sur des zones forcément bornées a jusqu'ici fait échouer, à ces dernières limites, malgré d'ingénieux artifices de construction, les tendances des architectes vers de pareils perfectionnements. Outre l'accroissement manifeste de danger qui résulte, au point de vue du méphitisme halitueux et des contagions morbides, de ce coudoiement par trop intime entre des incomnus, il est évident pour tout le monde que le gêne des jambes repliées sur elles-mêmes, l'enchâssement de la poitrine dans un dossier trop étroit, et le poids des bras entre-croisés sur elle, ne peuvent que s'opposer à la liberté de la circulation et à l'amplitude de l'hématose. Ajontes que le repos du corps est loin d'être complet dans cette position assise. Certains muscles, en raison des exigences de la vision et de l'audition, y sont, comme l'esprit, en état de tension permanente. Or la satigue musculaire, on le sait, et plus vite et plus vivement ressentie dans les contractions de ce genre; aux compter, dit Arnould, les grandes alternances entre l'état de mouvement et celui de repos, il faut même dans le mouvement soutenu des alternances d'activité et de relachement permettant cette réparation musculaire et nerveuse que James Paget appelait la nutrition rhythmique. Les muscles qui interviennent de préférence dans les conditions que j'envisage, muscles du cou, de la nuque, des globes oculaires, sont précisément les plus aptes à ressentir cette fatigue et à l'irradier autour d'eux : comment s'étonner alors que des migraines, que des céphalales intenses, dont nous avons rencontré au théâtre tant d'autres occasions, soiest si souvent la conséquence, quelquefois le seul bénéfice, de la soirée qu'on y a passée.

Telles sont les principales causes de morbidité que présentent actuellement nos constructions théâtrales. A côté d'elles, je ne puis omettre de signaler les accidents d'une nature plus violente dont leurs conditions de structure et de fonctionnement renferment aussi la menace; la sécurité, comme la salubrité, relève de l'hygiène, puisque l'une et l'autre aboutissent à la préservation de la vie-Or, à ce titre encore, les théâtres nous intéressent d'une façon particulière. Is peuvent d'abord s'écrouler, en écrasant sous leurs décombres de nombreux spectateurs, comme tout récemment l'hippodrome de Marseille, ou, à une autre extrémité de l'histoire, le théâtre de Bacchus à Athènes, qui était aussi en bos et que Périclès sit reconstruire par Philon en pierre et en marbre. Sans deute de pareilles catastrophes ne sont guère inhérentes qu'à des constructions de même genre, dont nos administrations sérieuses, à l'exemple de l'inspirateur de Parthénon, repoussent en général la fragilité, et que leur caractère exceptionnel m'a déjà fait écarter de cette étude. Mais les théâtres sont exposés à d'autres désastres, dans une mesure qui leur crée à cet égard une sorte de spécialité et mérite par conséquent d'arrêter notre attention : tels sont principalement cons des explosions, des incendies et des foulées produites par les paniques.

Les explosions sont dues surtout à l'emploi du gaz comme moyen d'éclairest qu'une fuite se produise insidieusement et qu'un mélange du gaz à l'air se réalise dans les proportions explosives en quelque région de cette enceinte à nombreux points morts de ventilation, et en présence de tant de foyers d'incandescence l'étincelle qui doit mettre le feu à ces poudres subtiles ne saurait faire

agtemps défaut. C'est plutôt au moment de l'allumage que de pareilles coıncinces devront arriver, et alors du moins la masse des spectateurs n'aura point a soussrir; mais on comprend que cette terrible échéance puisse se présenter un moment plus critique, par exemple, si la fuite se produit pendant la repréntation, ou si ce grisou d'un genre spécial, isolé par sa densité différente dans se région circonscrite, ne prend feu que sous l'influence du brassage occasionné er les mouvements des spectateurs ou par les remous de la ventilation activée leur entrée. A l'incendie récent du théâtre de Nice, on retira de la salle des orps qui avaient été frappés de morts très-dissérentes : les uns trouvés aux daces du parterre ou du parquet n'avaient été ni brûlés ni foulés, et devaient moir péri par privation d'air; dans les galeries supérieures on releva des adavres contusionnés et carbonisés. S'il n'y avait eu là qu'un incendie, on s'expliquerait difficilement l'asphyxie exclusive des spectateurs assis aux places inférieures, ainsi que les violences mécaniques ajoutées aux brûlures des autres. Dans l'hypothèse d'une explosion préalable, produite par un mélange d'air et de gaz d'éclairage localisé dans la coupole, on comprend mieux la divermé et la répartition des lésions mortelles que je viens de rappeler; en haut, la déconation a produit naturellement des chocs et des brûlures; en bas, elle n'a pu agir avant l'extension de l'incendie que par la consommation de l'oxygène et la dilatation de l'air. L'événement survint tout juste après l'entrée du public et stant le commencement du spectacle, et, s'il faut en esset l'attribuer à une explosion, c'est probablement par le dernier mécanisme indiqué qu'il faut l'expliquer elle-même. La force et les conséquences des explosions sont subordonnées esturellement à l'étendue de l'atmosphère explosible, et l'on conçoit par suite que la gravité de pareils accidents prenne les proportions les plus variables; mis petite ou grande l'explosion produite par une fuite de gaz reste toujours cause d'incendie et à ce titre conserve dans les théâtres une responsabilité blus redoutables.

Envisageons maintenant cette terrible éventualité de l'incendie. Elle aussi diversifie la forme de ses menaces. Tantôt ce sont les robes des actrices qui s'enflamment aux feux ascendants de la rampe amenant la mort par les plus creelles souffrances, comme il advint entre tant d'autres à la malheureuse Emma Livry. Dans d'autres circonstances, c'est l'édifice lui-même qui s'embrase. Les théâtres brûlent avec une fréquence effrayante; on disait autrefois que l'âge seren de ces édifices, dont l'existence est presque uniquement limitée par leur combustion, était au plus d'une centaine d'années. Il est certain que l'Opéra de Paris, par exemple, installé tout d'abord en 1674 au Palais-Royal par Lulli, 🗯 incendié une première fois en 1763; que cet édifice reconstruit aussitôt sur 🗠 même emplacement fut incendié de nouveau en 1781, et que la salle de la The Le Peletier, sa dernière résidence avant l'inauguration du chef-d'œuvre de Gemier, a aussi été détruite par le seu en 1873; le premier de nos établissements priques en France a donc brûlé jusqu'à trois fois en deux siècles. Mais cela e en core en proportion de l'accroissement inouï que présentent de nos jours de pareils sinistres; d'après les calculs d'Auguste Felsch, basés sur 251 cas de destruction de théâtres par l'incendie, une salle de spectacle ne submerait plus en moyenne que pendant vingt-deux ans, et c'est par le seu qu'elle 🗪 à peu près exclusivement destinée à périr. A Paris seulement, de 1826 à 1869, en près de quarante ans par conséquent, il s'est brûlé 10 théâtres, parmi lesquels se trouvaient l'Ambigu-Comique, la Gaîté, le Théâtre-Italien, le Vaudeville. Qui ne se souvient également de l'émotion que provoquait pendant les années 1881 et 1882 une accumulation inouïe de pareilles catastrophes! C'est alors que brûlèrent le théâtre de Nice, dont je parlais tout à l'heure, celui de Montpellier, qui n'avait pas encore son siècle d'existence, le Ring-Theater de Vienne en Autriche, et bien d'autres moins importants que je passe. A Montpellier le feu prit vingt minutes après la fin de la représentation, et il n'y est à déplorer aucun accident de personnes; mais à Nice et à Vienne il y eut plus de 100 victimes humaines, ce qui n'est rien à côté des 800 morts du théâtre de Saint-Pétersbourg en 1836, des 1000 morts de celui de Capo d'Istria en 1794, ou des 1700 blessés et 1670 tués qui signalèrent en 1845 l'incendie d'un théâtre de Canton. Un pareil danger mérite donc que les hygiénistes s'es préoccupent.

Quand un théâtre prend feu, c'est moins encore à l'incendie qu'à la panique de la foule que sont dus les accidents corporels. C'est si vrai qu'on a vu les plus grands malheurs être la conséquence du simple cri « au feu! » poussé par de sinistres plaisants ou par des malfaiteurs doublement criminels. Vu l'étroitesse des couloirs, des escaliers, des portes, la foule qui se précipite s'y étouse par sa propre pression, tout en se fermant à elle-même, par son enclavement, les issues du brasier où elle s'enfume et se carbonise.

Ainsi par leur défaut de sécurité comme par leur insalubrité les thétires constituent une atteinte puissante et durable à la vie humaine. Cela est si vai que l'administration s'est crue obligée d'organiser des secours en vue des accidents qui en résultent. Un arrêté du 12 mai 1852 prescrit notamment pour les thétires de Paris la création d'un service médical composé d'un nombre de médecins en rapport avec l'importance de l'établissement et l'installation d'une pharmacie spéciale placée sous la surveillance du conseil de salubrité. Depuis beaucoup de thétires de province ont parodié ces prescriptions mieux intentionnées d'ailleurs que suffisantes. Il y a donc là des vices auxquels il faut essayer de porter remède. « Le constructeur de thétires, écrivait en 1860 un de nos plus éminents ingénieurs qui s'est appliqué des premiers à concilier l'architecture et l'hygiène, est aujourd'hui en mesure de remédier complétement aux quatre cinquièmes des vices qui affectent nos salles. » Sans nourrir absolument une prétention aussi considérable, je vais examiner en dernière analyse ce qu'il est pratiquement possible de tenter dans ce but.

Le méphitisme des salles de théâtre ne peut guère être atténué que par perfectionnement de leur ventilation.

Dès 1829, d'Arcet présentait sur cette importante réforme une étude des plus approfondies. « Il y a cinq conditions principales à réunir, disait-il, pour assaisir un théâtre. Il faut que la température de l'air y soit celle que l'on désire; que cette température y soit à peu près constante pendant la durée du spectacle; que l'air y soit continuellement renouvelé, pour qu'il ne s'y trouve surtout ni miasmes ni gaz délétères en quantité nuisible; que la ventilation n'établisse pes de courants gênants; enfin que cet air soit chargé autant que possible en arrivant dans la salle de la moitié de l'eau qu'il doit contenir pour être saturé. > Le savant chimiste établissait dans ce même travail que la combustion de l'huile ou du gaz servant à l'éclairage des lustres donnait une chaleur plus que suffisante pour bien opérer la ventilation, et qu'il ne s'agissait que de l'utiliser de façon à introduire dans la salle l'air pur nécessaire sans gêner en rien les spectateurs, l'expérience ayant prouvé que c'était dans la salle même et non sur la

scène qu'il fallait renouveler l'air. A ce titre il posait le principe qu'il convenait d'extraire l'air vicié le plus loin possible et d'introduire l'air neuf le plus près possible des spectateurs, en réunissant la masse du premier dans une cheminée de grandeur convenable, allant du lustre au-dessus de la toiture, et en disséminant par de très-nombreux et petits orifices les accès du second au niveau de divers planchers du parterre et des galeries. Vers 1840, les idées de d'Arcet reçurent une première application et l'ancien Vaudeville de Paris, construit sur ses données dans la rue Vivienne, en sace de la Bourse, inaugura dans cet ordre d'idées un progrès qui fut imité ailleurs et qui est déjà digne de remarque. Voici en quoi consistait ce progrès : la voûte de la salle ouverte à son faîtage était en ce point surmontée d'un tuyau de cheminée, afin d'utiliser la chaleur du lustre pour déterminer un appel d'air; d'autre part, l'accès de ce dernier était facilité par des ouvertures ménagées au niveau et sur tout le pourtour des planchers, au rez-de-chaussée comme aux diverses galeries; ces ouvertures communiquaient avec l'espace compris entre ces planchers et le sol ou les plafonds, suivant le cas, sorte de double fond qui prenait lui-même son air dans les couloirs par d'autres orifices. La commission spéciale chargée en 1861 détudier les systèmes de chaussage et de ventilation pour les deux théâtres projetés de la place du Châtelet, commission dont faisait partie le général Morin, si compétent sur un pareil sujet, reconnut encore cette disposition pour la plus rationmelle et la plus sûre et lui donna la présérence, malgré l'insuccès maniseste de m premières applications. Elle attribua non sans quelque raison cet insuccès à à faiblesse du tarif adopté pour l'air de renouvellement, qui n'était que de 10 mètres cubes par spectateur et par heure, et jugea nécessaire de l'élever à 30 mètres cubes, chiffre que de récents calculs condamnent à son tour comme trop faible encore. Du reste la commission reconnaissait elle-même cette insufbance, mais elle reculait devant les limites imposées à la puissance de la ventilation naturelle, et trouvait déjà bien difficile d'obtenir par son intermédiaire ե 60 000 mètres cubes réclamés, en raison de la nouvelle formule, par le Théitre-Lyrique, ou les 120 000 qu'exigeait, au même titre, celui du Châtelet. Péclet lui proposa bien d'aider à l'appel de l'air par la seule dissérence des températures au moyen de la ventilation mécanique par refoulement, mais elle jugea, sur de nombreuses comparaisons qui ne signifiaient évidemment rien, que la puissance de l'insufflation mécanique était à celle de l'aspiration naturelle comme 0,149 est à 0,851, c'est-à-dire que la première était presque insignifiante en présence de la seconde, et renonça donc à son emploi.

Sans doute je préfère la ventilation naturelle à la ventilation mécanique, quand la première est suffisante, comme je préfère l'aération à la ventilation, s'il est possible de substituer l'une à l'autre. Mais, si dans un théâtre l'hygiène doit renoncer à réclamer un cube d'air clos proportionnel aux exigences individuelles, elle est bien aussi forcée de demander à des machines, comme Somasco l'établissait au Congrès de Bruxelles, le complément indispensable d'une ventilation que la disposition des orifices et l'utilisation de la chaleur d'éclairage laissent en défaut. Du reste, si la commission de 1861 avait su constater l'échec des grandes espérances qu'à l'instigation du général Morin on avait basées sur la ventilation pour l'assainissement des casernes, des hôpitaux et des édifices publics, elle ne se rendait pas encore un compte exact du motif de ces insuccès. Sans doute l'insuffisance du tarif y était pour quelque chose, mais la répartition ricieuse de l'air de renouvellement, dont personne ne s'avisait alors, y entrait.

450 THÉATRES.

pour une bien plus grande part. Le vrai problème à résoudre est moins dans la masse d'air à introduire que dans la direction utile de cet air neuf. Avec des ventilateurs mécaniques, qu'ils soient aspirants ou foulants, on fera toujour entrer dans une salle à un prix insignifiant (4 centimes 1/2 par soirée et par spectateur pour une jouissance de 50 mètres cubes par heure d'après Trélat) la proportion d'air réclamée par les médecins, qu'elle soit de 50, de 100 mètres cubes et plus par tête et par heure. Mais il ne faut pas ici se contenter des reaseignements fournis par l'anémomètre, quelque mathématiquement précis qu'ils soient, car à quoi bon servir ces 100 mètres cubes à la salle, si l'on ne les met pas à la portée de ses habitants. C'est là ce que fit, l'un des premiers, judicieuse ment ressortir Trélat : « A l'Opéra de Paris, disait-il, plus de 100 000 mètres cubes d'air sortent, chaque heure, par la cheminée qui surmonte le lustre: cela représente pour chaque spectateur un cube de plus de 50 mètres. Mais cel air, sait-on à quoi il sert? Il sert à ventiler, assainir et remuer sans utilité aucune l'atmosphère centrale du vaisseau, atmosphère non habitée, non respirée par les spectateurs. En effet, ces 100 000 mètres cubes qui sortent par la cheminée du lustre proviennent pour les neuf dixièmes de la scène, et pour k dernier dixième seulement des bouches distribuées dans la salle. » En sorte que ai l'on pouvoit colorer pour les rendre visibles toutes les particules d'air 🕫 mouvement dans nos salles de théâtre, on verrait partout, comme l'indique et ingénieux écrivain, une masse compacte et colorée embrasser toute l'ouverture de la scène, s'avancer au-dessus du parterre jusqu'aux deux tiers environ de la profondeur de la salle, et s'infléchir en se rétrécissant pour aller verticalement s'engager dans la cheminée du lustre, tandis que le mélange gazeux ayant réclement servi à la respiration des spectateurs se réduirait à quelques mines linéaments, partant de points régulièrement épars dans la salle pour venir 🛪 confondre dans le grand courant qui précède.

Fallait-il donc, sur les conseils de Trélat, renoncer à la ventilation par le lustre, mouvement d'air produit en pure perte et qui n'aère pas le spectateur? » Non certes, mais il faut l'utiliser autrement. Il faut empêcher l'air d'arriver par le haute embrasure de la scène, au détriment des dangereuses impressions qui en résultent, pour l'amener autant que possible, à une température convenable, par des bouches disposées sur les montants de l'avant-scène, à travers le public de l'orchestre et du parterre. Il faut en outre, par des communications établis entre les plafonds des galeries ou des loges et la cheminée d'appel qui surmoste la coupole, diviser la colonne d'air que la chaleur du lustre, aidée au besoin d'an appel mécanique y attire, afin que l'air de ces places encaissées ne se renouvelle pas seulement par ses limites antérieures, mais autant que possible dans toutes ses parties.

C'est à peu près ce qui a été fait particulièrement à l'Opéra de Vienne, construit tout récemment sous la direction architecturale d'Auguste Sicard, d'après les indications sanitaires du docteur Böhm. © On a conservé dans ce théâtre, dit Arnould, l'emploi du lustre comme moyen d'appel, et l'on s'est servi de la pulsion comme moyen d'insufflation. L'introduction de l'air neuf est déterminée au moyen d'un ventilateur de Héger, actionné par une machine à vapeur de 16 chevaux et qui est à vis, avec une série d'aubes directrices comme dans les turbines. Cet appareil, plus ou moins actif suivant la température de le salle et le nombre des spectateurs, insuffle au minimum 90 000 mètres cubes d'air par heure, c'est-à-dire plus de 50 mètres cubes par spectateur, avec une vitesse de

-31 par seconde. L'air extérieur arrive par deux puits creusés dans le sol du urdin et se rend dans deux longs corridors souterrains où il se rafraîchit un peu en Lé et se réchausse en hiver. De là, cet air se rend au ventilateur qui l'envoie ans une chambre de compression d'où partent trois canaux aboutissant euxnêmes à trois autres chambres placées sous le parterre, les loges et les côtés, insi qu'à des chambres de chaleur où il vient partiellement se charger de caloique. L'air neuf débouche au plus près des auditeurs. L'air vicié s'évacue par trou du lustre, surmonté d'une cheminée d'appel, soit en traversant la salle, oit en s'engageant dans des tuyaux ménagés aux plafonds des galeries. Pour la entilation d'été, indépendamment des accès d'air indiqués, on peut faire arriver le l'air froid par le haut à travers le plafond. » Le succès obtenu par ces habiles lispositions s'accorde avec la satisfaction qu'elles donnent aux exigences de 'hygiène : l'air chaud et vicié se portant au plasond, c'est là qu'il convient de 'extraire et non au ras du parquet, ainsi qu'on le fait trop souvent d'après le système tout à fait condamnable qu'Hamelincourt proposait en 1878 pour l'Opéra de Paris; d'autre part, l'arrivée de l'air neuf se produisant près des spectateurs, ces derniers se trouvent placés dans un courant d'air pur et respirent m air parfaitement sain, ce qui ne saurait être obtenu non plus par les systèmes de ventilation qui placent l'extraction aussi près et l'arrivée aussi loin que possible des spectateurs. On a sans doute objecté aux dispositions de Sicard et de Böhm le danger des courants produits par l'arrivée si voisine de l'air de renouvellement; mais je répondrai, avec Wazon, qu'un courant d'air froid ou chand tombant sur un crâne masculin plus ou moins chauve ou sur des épaules Eminines plus ou moins découvertes est beaucoup plus à redouter qu'un courant n'atteignant que les parties inférieures du corps toujours bien abritées contre le froid et la chaleur; du reste, ces courants d'air sont rendus inossensifs l'Opéra de Vienne grâce aux ingénieux appareils d'avertissement et de manœuvre qui sont placés dans le poste de l'employé chargé de diriger le chaufage, et dont je parlerai tout à l'heure.

Ce sont là par conséquent des dispositions excellentes pour assainir l'atmosphère des théâtres, et je n'ai à leur égard que quelques réserves à présenter. Si la commission de 1861 fut mal inspirée quand elle ouvrit les bouches d'accès dans l'air déjà souillé des corridors, le docteur Böhm n'a été guère plus heureux en allant chercher à son tour l'air de ventilation au fond d'un puits à travers toutes les putréfactions telluriques. Fut-il aussi bien irréprochable en préférant dans le choix des machines ventilatrices les appareils à pulsion aux appareils d'appel? Certes, la compression de l'air est favorable à l'acoustique des théâtres que déjà ses mouvements d'ascension dus à l'un et à l'autre genre de ventilateurs tendent à compromettre en emportant la voix des acteurs et le son des instruments, mais la ventilation par refoulement a des inconvénients sanitaires que ce n'est pas le lieu d'exposer et dont on trouvera la discussion à l'article Vistilation. Il importe toutefois d'indiquer, sur les renseignements de Wazon, qu'après les premiers essais de l'Opéra de Vienne on a joint l'aspiration mécanique à la pulsion en ajontant une hélice à la cheminée d'appel.

Jai déjà dit que je n'avais aucun reproche à adresser aux appareils euxmèmes de chaussage généralement adoptés pour les salles de théâtre et leurs dépendances. Ces appareils sont les calorisères à air qui desservent depuis le moindre théâtre jusqu'au nouvel Opéra de Paris. Ils concourent à la ventilation en même temps qu'au chaussage, réunion qui dans l'espèce ne saurait rencontrer les résistances qu'elle soulève ailleurs; à tout prendre, pourvu que le type en soit correct et les divers éléments en bon état, c'est le système qui convient le mieux aux édifices de ce genre, comme je l'ai déjà dit, et pour des motifs dont on trouvera la discussion à l'article Chauffage. Les inconvénients à corriger dans la température des salles de théâtre consistent surtout dans l'irrégularité de sa répartition et dans ses variations subites; des dispositions bien simples permettent d'y remédier, et les calorifères à air se prêtent mieux que tout autre aux installations et aux manœuvres qu'elles exigent; ces dispositions ont été prises au nouvel Opéra de Vienne que j'ai déjà cité comme modèle sanitaire. On a vu que le ventilateur de Héger introduisait dans cet édifice l'air pur du dehors en faisant passer une portion de cet air dans des chambres de chausse; en fin de compte, l'air neuf est ainsi versé dans toutes les parties de la salle per deux ordres de tuyaux indépendants, quoique parallèles, dont les uns le fournissent à la température extérieure et les autres chargé de calorique artificiel. Grâce à un mécanisme qui permet de régler à distance le débit de ces bouches respectives, le chef de marche peut à volonté, sur tous les points de la salle, sans interrompre la ventilation, augmenter ou abaisser la température, et pour corriger par cette intervention sa distribution inégale et ses oscillations; le même employé n'a plus besoin que d'être immédiatement averti de leur existence et renseigné sur leur nature. Ces indications lui sont sournies avec une exetitude parfaite au moyen de thermomètres avertisseurs placés aux dissérents points de la salle, qui correspondent par des fils électriques avec une sonnerie et un tableau, et font ainsi connaître en même temps dans quelle région de la salle la température est en faute, et si elle y pèche par excès ou par défaut. Dans notre splendide Opéra de Paris où les appareils, les tuyaux et les registres de ventilation et de chauffe, sont installés avec une somptuosité en harmonie avec toutes ses autres magnificences, il est regrettable que ce luxe sanitaire, si modeste devant la proportion des autres, ait été négligé.

J'ai dit que l'éclairage au gaz de nos salles de théâtre, sauf quelques vices d'installation difficiles du reste pour la plupart à corriger en pratique, était jusquà ces derniers temps le meilleur qu'on pût adopter. Depuis les remarquables progrès que vient de faire l'éclairage électrique, c'est à ce dernier système que l'hygiène dans les salles de théâtre, comme partout ailleurs, donne sans hésiter ses préférences. Je ne saurais insister sur un débat dont la place naturelle est à l'article ÉCLAIRAGE, mais je dois dire ici que les quelques inconvénients encore inhérents à cette lumière ne sauraient même dans les théâtres. où ils sont sans doute plus sensibles qu'ailleurs, faire renoncer à des avantages qui consistent dans une intensité lumineuse bien supérieure, dans un dégagement de chaleur presque nul, ainsi que dans une absence complète d'émanations insalubres et qui, nous allons le voir bientôt, ne contribuent pas seulement à assainir l'éclairage. Du reste ces inconvénients peuvent même être diminués ou annulés; déjà l'éminent architecte du nouvel Opéra, Garnier, a rassuré le public et surtout les artistes sur les reflets blafards et moins flatteurs, comme sur l'éclat indiscret de la lumière électrique, en leur montrant que de simples verres colorés en jaune pouvaient aisément corriger les premiers et atténuer le second. Quant aux vacillements plutôt qu'aux éclipses qu'on a tant reprochés à cette lumière et particulièrement à la bougie Jablochkoff, les perfectionnements successifs tendent de plus en plus à les réduire, comme dans les lampes Edison, Swan, Maxim, etc.; ils sont imputables d'ailleurs aux lampes à arc voltaïque plutôt qu'à celles à incandescence, et l'on peut même en tout cas les annuler à volonté en multipliant indéfiniment les foyers. En fait l'éclairage électrique des théâtres vient d'être essayé avec succès au nouvel Opéra de Paris avec des bougies Jablochkoff autour du plasond et des lampes Edison au lustre et à la rampe, et, bien que cette première expérience laisse désirer quelques améliorations, on peut dire à son sujet avec Javal que, « en présence des résultats acceptables obtenus aujourd'hui, il est permis d'en espérer d'excellents pour demain. »

Il serait superflu de préciser les améliorations dont les siéges des spectateurs, depuis les simples bancs et les stalles jusqu'aux fauteuils à bascule ou à reculement les plus ingénieusement combinés, sont encore susceptibles; elles sautent aux yeux de tous et l'obstacle qui s'oppose à leur application, l'impossibilité de les réaliser sans diminuer le nombre des places, l'emporterait quand même sur les réclamations de l'hygiène.

Il reste d'ailleurs des réformes bien plus importantes à indiquer et à obtenir. Ce sont d'abord celles qui arriveraient à prévenir dans les théâtres les terribles élets des explosions et des incendies auxquels ces édifices, on l'a vu, sont tout particulièrement exposés; ce sont encore celles qui réduiraient, vu l'impossibilité où l'on est de les supprimer entièrement, les causes elles-mêmes de ces désastres. Le vue de la première de ces sauvegardes, indépendamment des meilleures orgaaisations de secours contre l'incendie, qui arrivent généralement trop tard pour prévenir ici les accidents de personnes, et des divers procédés de sauvetage dont les moins imparfaits sont toujours dangereux et insuffisants, on a proposé l'établissement d'un rideau en toile métallique pouvant en cas d'incendie séparer la scène de la salle de théâtre. On connaît la propriété qu'ont ces tissus a fils de fer ou mieux de cuivre d'interrompre la continuité de la slamme en refroidissant, par leur conductibilité pour le calorique, les gaz dont la haute température produisait l'incandescence. Comme au théâtre l'incendie prend plutôt naissance du côté de la scène, tant à cause des toiles peintes avec leur cordages qui pendent en abondance dans les grils, et des ustensiles en matières aussi plus ou moins combustibles qui encombrent les dessous, qu'en raison des bees pour effets d'éclairage qui brûlent au milieu des décors et des divers feux Cartifice que comporte souvent la représentation, il y a effectivement dans l'interposition d'une semblable barrière de quoi retarder la propagation du sléau. M. Hamelle et Fleutelot, qui seutrent et tissent l'asbeste, observent que la toile métallique se bornant à retenir la ssamme laisse la sumée s'échapper de la scène et produire l'asphyxie dans la salle : ils conseillent donc de consectionner te rideau protecteur avec leurs produits incombustibles, et de prime abord il semble bien que les mailles plus serrées des tissus d'amiante réprimeront mieux l'envahissement des gaz, tout en retardant au moins autant les progrès du feu Sus doute il est malheureusement probable que ces instants de retard seront vès-courts; ils ne sauraient pour cela être dédaignés dans des circonstances où les secondes sont de la vie, et je vois surtout dans cette précaution capable de ressurer un peu la foule une garantie contre les suites redoutables de l'afsolument qui la précipite vers les sorties. Il me paraît donc utile de s'en assurer avantages, si légers qu'ils soient, sans renoncer à poursuivre, en vue de si teribles éventualités, des préservations plus sérieusement efficaces. Je n'en vois plus le moyen, en dehors du charpentage en fer aujourd'hui de plus en plus adopté, que dans des dispositions architecturales jusqu'ici presque partout absolument négligées. Dans l'incendie des théâtres l'abondance des victimes tient à

ce que la soule s'étousse ou s'écrase aux issues et serme ainsi dès le début les sorties devant la masse restée en arrière : il n'y a donc qu'à élargir et multiplier les couloirs, les escaliers, les portes extérieures, et, comme tant d'accès exigeraient une surveillance impraticable, à les munir de sermetures dont un préposé pourrait en cas de besoin neutraliser instantanément l'effet. C'est affaire aux architectes de trouver la meilleure solution du problème que je pose, mais, pour montrer qu'en tout cas cette solution est possible, j'indiquerai moi-même divers moyens bien faciles de l'atteindre. On pourrait, par exemple, faire commander toutes les serrures par des électro-aimants ou des tubes pneumatiques, de façon que l'interruption ou le passage d'un courant unique, comme le maniement d'un simple robinet, rendissent immédiatement mobiles les battants des portes jusque-là condamnées; plus simplement encore on n'aurait qu'à recouvrir d'une glace, comme l'était au début la sonnette de sûreté dans les trains de chemins de fer, un verrou qui condamnerait ces portes à l'intérieur, en établissant une pénalité sévère pour quiconque y toucherait en dehors des cas de danger public.

Quelque sages que soient, et quelque mieux conçues que puissent être de pareilles mesures, elles n'en restent pas moins à peu près impossibles à introduire dans les théâtres existants, et bien difficiles à faire admettre dans les plans des nouveaux; n'en irait-il pas ainsi qu'il serait toujours prudent de me pas compter sans réserve sur leur toute-puissance et qu'il n'en conviendrait pas moins, par suite, d'attaquer le danger jusque dans sa source en s'appliquant, comme je le réclamais en second lieu, à empêcher la naissance des incendies qui déciment les théâtres. Cette ambition n'est pas absolument au-dessus de nos ressources. Employer dans leur construction, autant que possible, des matériaux incombustibles est non-seulement une garantie contre l'extension des incendies, c'est encore un moven d'en diminuer les chances. Mais il resters quand même dans un théâtre bien des matières inflammables et parmi elles des tissus flottants qu'une fausse manœuvre ou simplement un courant d'air peuvent amener à proximité d'une flamme. Ce serait le sait d'une prudence banale que d'entourer au moins ces dernières d'une barrière métallique disposée de façon à prévenir ces dangereux contacts. Cette précaution est habituellement prise pour empêcher les jupes des actrices de s'avancer sur les seux de la rampe, mais elle a l'inconvénient moins sérieux sans doute de reculer les acteurs sur la scène et d'interdire ainsi particulièrement aux chanteurs une zone des plus favorables aux effets d'acoustique. C'est pour cela qu'au nouvel Opéra de Paris on a voulu remédier d'une tout autre sacon au danger spécial qui nous occupe. Comme ce danger est constitué par les colonnes ascendantes de gaz incandescents ou chauds, l'ancienne rampe à flamme droite a été remplacée par un système à flamme renversée; les cheminées de verre surmontées par le bec de gaz retourné se continuent en bas avec un tube où un appel est produit per un appareil approprié. Ainsi la flamme descend au lieu de monter et l'air chand lui-même avec les produits de combustion est attiré au dehors. Cette disposition rappelle dans une certaine mesure celle qu'avait proposée Morin et a & manisestement inspirée par elle. Mais il y a mieux à saire, tant en vue du danger spécial que courent les actrices en s'approchant de la rampe que des chances générales d'incendie. On restreindrait celles-ci dans une large et satisfaissate proportion par l'adoption d'une réforme que d'autres intérêts sanitaires m'ont conduit à demander. C'est le gaz qui entraîne ici les principaux risques et le gaz n'est plus, nous l'avons vu, l'idéal sanitaire de l'éclairage théâtral. L'éclairage électrique, qui lui est de beaucoup supérieur par sa salubrité, aurait de plus l'immense avantage de ne pas provoquer des explosions ni allumer des incendies. En supposant que certains visages y perdent quelque chose de leur beauté d'emprunt, il y aurait de quoi nous consoler d'une semblable déception dans une telle économie de vie humaine.

ÉMILE BERTIN-SANS.

BIBLIOGRAPHIE. — D'ARCET. Note sur l'assainissement des salles de spectacle. In Annales dhygiène et de médecine légale, 1º série, t. I, p. 152, 1829. — Bonnaire. Influence du thédire sur la santé publique. Thèse de Paris, 1834. — TRÉLAT (Émile). Le thédire et l'erchitecte. Paris, 1860. — Cavos. Traité de la construction des théâtres. Paris, 1860. — Guardon, Laurenti et Fortier. Rapport sur les expériences concernant le système de ventilation établi au théâtre des Célestins. In Annales de la Société impériale d'agriculture de Lyon, 1860. — TRIPIER (A.). Sur la ventilation et l'éclairage des salles de spectacle. In Amales d'hygiène et de médecine légale, 2 série, t. X, p. 67, 1858; t. XII, p. 107, 1859, et t. IVI, p. 229, 1861. — LACHEZ. Acoustique et optique des salles de réunions publiques, 1861. — BOENAFONT. Des modifications à introduire dans les salles de spectacle au double point de rue de l'hygiène des artistes et de l'éclairage de la scène. In Revue britannique, 1861. — Tripier (A.). Assainissement des théâtres. In l'Ami des sciences, 1861. — Morin Note sur la ventilation des théâtres. In Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LMI, p. 336, 1861. — Triboulet. Ventilation et rafraichissement des salles de speciale. In la Science pour tous, 24 oct. 1861. — Tardieu (A.). Art. Théatres. In Dictionnaire d'Aygiène publique et de salubrité, t. IV, p. 249. l'aris, 1862. — Levy (Michel). Art. Théatres. In Traile d'hygiène publique et privée, t. 11, p. 515. Paris, 1869. — Bordiau. Quels sont les milleurs systèmes de chauffage et de ventilation des locaux destinés à recevoir un grand sambre de personnes, tels que fabriques, ateliers, salles de spectacle, écoles, crêches, salles Implaux, etc.? In Congrès international d'hygiène, de sauvetage et d'économie sociale de Bruxelles, t. I, p. 247. Bruxelles, 1877.

THÉBAICINE. § I. Chimie. Base peu connue, qui semble être un isomère de la thébaine.

Hesse, qui l'a signalée, l'obtient en traitant pendant quelques minutes la thébaine par l'acide chlorhydrique concentré. Après cette action, l'ammoniaque précipite une base amorphe, jaune, insoluble dans l'eau, l'ammoniaque, l'alcool et l'éther, très-peu soluble dans l'alcool bouillant, d'où elle se sépare à l'état amorphe par le refroidissement.

Son soluté potassique s'oxyde à l'air en brunissant; l'acide nitrique la dissout en rouge, l'acide sulfurique en bleu.

Son sulfate et son chlorhydrate sont des sels incristallisables, présentant un spect résineux.

E. Bourgoin.

## II. Action physiologique. Voy. ThéBAÏNE.

TRÉBAINE. § I. Chimie. Formules: Équival. : C<sup>38</sup>H<sup>21</sup>AzO<sup>5</sup>. Alcaloïde découvert en 1835, par Thiboumery, dans l'opium, où il se trouve en très-petite quantité, dans la proportion de 1/100 environ.

la thébaîne cristallise en lamelles quadratiques, d'un éclat perlé, fusibles à 195 degrés. Elle est insoluble dans l'eau froide, peu soluble dans l'éther, très-soluble dans la benzine, le chloroforme, l'alcool, surtout à chaud. Elle est insoluble dans les solutions alcalines; les acides, au contraire, la dissolvent aisément, en lui communiquant des couleurs variées, s'ils sont concentrés: l'acide sulfurique concentré la colore en rouge; l'acide nitrique en jaune. Avec les acides étendus, elle donne des sels qui cristallisent bien dans l'alcool.

Le chlorhydrate cristallise en gros prismes rhombiques, qui retiennent une molécule d'eau de cristallisation. Son soluté aqueux est neutre et jaunit avec le temps, surtout à chaud.

Il est soluble dans l'eau, très-peu dans l'alcool froid, insoluble dans l'éther. Le sulfate s'obtient en ajoutant de l'acide sulfurique à une solution éthérée de thébaïne; on obtient des cristaux et une matière résineuse, qui finit elle-même par cristalliser (Anderson).

Le tartrate acide est en prismes déliés, solubles dans l'eau et dans l'alcool bouillants.

Le tartrate neutre, qui s'obtient en employant un excès d'alcaloïde que l'on enlève ensuite par l'éther, est facilement soluble dans l'eau et dans l'alcool.

Traité par l'hyposulfite de sodium, il donne l'hyposulfite de thébaine, sel qui cristallise en petits prismes incolores, solubles dans l'eau et dans l'alcool.

L'iodhydrate, qui est en prismes incolores, déliés, très-solubles dans l'eau, se prépare au moyen du tartre neutre et de l'iodure de potassium. E. Bourson.

§ 11. Aeston physiologique. La thébaïne est, de tous les alcaloides de l'opium, celui qui présente au plus haut degré les propriétés tétanisantes. Magendie avait reconnu cette action de la thébaïne; après injection de 6 centigrammes de l'alcaloïde dans la jugulaire ou la plèvre d'un chien, celui-ci périt dans l'opisthotonos; Magendie comparait déjà cette action à celle de la strychnine. Il faut arriver à Claude Bernard et à Albers pour trouver une étude vraiment scientifique de ce corps, qui a été depuis l'objet de nouvelles recherches de la part de Baxt, Fraser, Harley, Rabuteau, Falck, Husemann et autres. Des expériences ont été faites sur les Mammifères, les Oiscaux et les Batraciens; la thébaïne est toxique pour tous ces animaux, mais la dose mortelle varie beaucoup d'après la classe, les individus, et aussi d'après les expérimentateurs ou plutôt le degré de pureté du produit employé par eux. Rabuteau a vu 50 centigrammes de thébaïne, chez des chiens, ne produire qu'un faible tremblement des extrémités, et dans d'autres circonstances 15 à 20 centigrammes déterminer la mort.

Baxt a constaté, sur des grenouilles, que de faibles doses de thébaîne, 0 - 7, 5, par exemple, produisent de l'excitation suivie de coma et finalement de convulsions tétaniques; celles-ci n'ont lieu d'abord que par voie réflexe, c'est-à-dire à la moindre excitation, puis deviennent spontanées; l'irritabilité réflexe peut persister plusieurs heures après la cessation des convulsions. Le tétans survient au contraire au bout de quelques minutes, si les doses sont fortes d'emblée. Il en est tout autrement chez les Mammifères; de faibles doses, par exemple, 10 milligrammes par kilogramme du poids corporel chez le lapin, provoquest une insensibilité complète, d'où aucune excitation ne peut le tirer; c'est ce que Rabuteau, Husemann, etc., ont constaté. Si la dose est suffisante, les convalsions tétaniques apparaissent de bonne heure et sont accompagnées d'accélération de la respiration, de tremblement et de trismus, parfois de convulsions cloniques et d'un état de réplétion ou de vacuité anormales des vaisseaux de l'oreille; la pupille, d'abord rétrécie, se dilate pendant l'accès convulsif, pour se rétrécir souvent à la suite; d'après Falck, la température est augmentée.

Comme dans l'empoisonnement par la strychnine, les nerfs moteurs et les muscles ne sont point altérés et continuent à réagir aux excitants. Sous l'influence de la thebaine, on observe une diminution de la sensibilité, mais celle-ci paraît

être, comme les troubles de la motilité, d'origine centrale. Très maniseste après les petites doses chez les animaux, elle s'observe également chez l'homme, qui peut ne pas présenter d'autres symptômes, même sous l'instuence de doses élevées. De même que les nerss moteurs, les nerss de la sensibilité gardent leur intégrité.

La tension artérielle s'accroît par irritation des centres vaso-moteurs; le pouls s'accélère en même temps, mais cette accélération ne dépend ni du nerf pneumogastrique, ni des centres cérébro-spinaux. La thébaïne n'influence pas le pouvoir réflexe du nerf modérateur.

l'après Ott, l'application directe de thébaîne sur la moelle détermine un tétanos énergique.

Ensin, les résultats donnés par l'autopsie sont analogues à ceux que l'on constate dans le strychnisme: production rapide de la rigidité cadavérique et signe de mort par asphyxie. Falck et Müller ont constaté l'absence d'ecchymoses, l'injection des méninges avec réplétion sanguine normale du cerveau, une forte hyperémie des poumons, du soie, de la rate et des reins, un peu d'injection de la trachée et du canal intestinal par places, une sorte injection des artères coronaires et la réplétion du cœur par un sang de coloration soncé, avec ou sans caillots, ensin des ramissications vasculaires bien apparentes sur l'estomac et la vessie.

Les sels neutres de thébaine participent à la toxicité de cet alcaloïde, mais ils présentent aucune action irritante locale.

La thébaine paraît se décomposer dans l'organisme; on n'en retrouve qu'une fible quantité dans l'urine chez les animaux vivants, et peu dans les viscères sprès la mort. L'urine ne renserme aucun des produits de décomposition produits sous l'influence des acides.

Antidotes et antagonistes de la thébaïne. Husemann et Fliescher ont constaté que l'hydrate de chloral neutralise l'action tétanisante des sels de thébaïne, chez les lapins, même si on leur a injecté le double de la dose mortelle; il peut même sauver la vie lorsque l'on a injecté une dose six fois plus grande que celle qui tue ordinairement, mais à la condition que les doses injectées successivement soient chaque fois inférieures à la dose mortelle. La morphine, nême lorque le narcotisme est déjà établi, ne neutralise pas les convulsions provoquées par l'injection de thébaïne après coup et, selon Falck et Müller, paraît même hiter l'issue fatale. La papavérine au contraire présente une action antitétanique manifeste; injectée avant l'apparition des convulsions, elle empèche celles-ci de reproduire ou du moins les atténue et abrége l'accès tétanique, aussi bien dans l'empoisonnement par la strychnine que dans celui par la thébaïne (Baxt). L'atropine n'agit pas comme la papavérine; Harley a constaté que les convulsions me se trouvent ni entravées, ni atténuées par elle.

Ajoutons que la thébaine n'empêche par l'action des sels purgatifs de se produire (Rabuteau).

Dose toxique. Chez l'homme la dose toxique de la thébaîne est relativement élevée. Les adultes en supportent 2 à 15 centigrammes, soit pris à l'intérieur, soit en injection sous-cutanée, les enfants jusqu'à 10 centigrammes sans en être incommodés (Bouchut).

Fronmûller a donné la thébaïne comme hypnotique à la dose de 40 centigrammes; outre l'effet narcotique, elle produit un accroissement de la sécrétion dans une certaine mesure, élève légèrement la température et provoque rarement de la dilatation de la pupille; jamais son usage n'entraîne de la constipation. D'autres ont

observé un peu de vertige et du myosis (Harley), une sorte d'ivresse (Rabuteau), ou encore une augmentation de la diurèse (Fubini et Ottolonghi), mais ce dernier effet est nié par Rabuteau. En application directe sur la conjonctive, Eulenburg l'a vue produire du myosis d'abord et de la dilatation de la pupille ensuite.

2 III. Emploi médical. On a cherché à utiliser, mais sans grand succès, l'action hypnotique de la thébaïne, en particulier chez les aliénés (Reissner). Ozanam localise l'action de cet alcaloïde sur la portion cervico-dorsale de la moelle, manière de voir que partage Eulenburg : en esset, 12 à 40 milligrammes en solution dans de l'eau renfermant 15 pour 100 d'acide chlorhydrique, donnés en injection sous-cutanée, produisent les effets suivants, déjà signalés du reste: augmentation de la température, accélération du pouls et de la respiration, sans phénomène toxique, mais aussi sans action hypnotique, ni antinévralgique, ni enfin antidiarrhéique. Ces résultats ne sont pas encourageants; Rabuteau assure cependant avoir calmé et même guéri des névralgies avec des doses de 1 centigramme de chlorhydrate de thébaïne, lorsque des doses égales de morphine n'avaient été suivis d'aucun esset. Harley l'a employée combinée avec l'atropine, pour empêcher le myosis et prolonger l'état hypnotique. Ce dernier effet pouruit bien s'expliquer par l'action de l'atropine seule, qui, indépendamment de cette action, contribue tout au plus à précipiter la respiration. En somme, la thébaïne ne nous paraît pas près d'entrer dans la thérapeutique journalière, ni même exceptionnelle.

Nous terminerons par un mot sur des produits dérivés de la thébaine, la thébénine et la thébaïcine; toutes deux sont moins toxiques que la thébaïne; à dose suffisante, elles anéantissent l'activité réslexe et paralysent les centres encéphaliques sans convulsions et sans paralysie des extrémités des ners; des expériences avec ces alcaloïdes ont été faites par Eckhard, mais elles ne sont ni assez nombreuses ni assez concluantes pour permettre un jugement désnitif sur leur action physiologique.

L. Hr.

Bibliographie. - Bernard (Claude). In Compt. rendus de l'Acad. des sciences, t. LX, p. 46. – Albers. In Archiv für pathol. Anatomie, Bd. XXVI, p. 255. — Baxt. In Sitzungsberichte der Wiener Acad., Bd. LVI, Abth. 2, p. 89, 1867, et Archiv für Anat. und Physiol., H. 1, p. 112, 1869. - MULLER (F.-W.). Das Thebain. Diss. Marburg, 1868 (cette thèse renferme une bibliographie très-étendue). - Brown (A.) et Fraser. In Transact. of the Roy. Society of Edinburgh, t. XXVI, January 6, 1868, et Journal of Anatomy, nº 2, p. 224, 1868. -FALCE (C .- Ph.). In Deutsche Klinik, 1870, no. 14 et 15. - MITCHELL (Weir-S.). In American Journal of Med. Sc., Jan. 1870, p. 14. - RABUTEAU. In Complex rendus de l'Acad. des x... t. LXXIV, p. 17; Gaz. hebdomad., 1872, no 17 et 19, et Eléments de thérap., 1872, p. 457. - Bouchut. In Comptes rendus de l'Acad. des sciences, t. LXXIV, p. 20, et Bulletin gén. de thérap., 15 avril 1872. - HARLEY (J.). The Old Vegetable Neurotics, p. 298, et Saint-Thomas Hosp. Reports, t. II. - OTT. In Boston Med. Journal, 1875, p. 401. - HUSEMARR (Th.) In Archiv f. experim. Pathol., Bd. VIII, p. 102. - FLIESCHER. Telanisirende Gifte und ihr Antidot. Heiligenstadt, 1877. - FRONNÜLLER. Klinische Studien über narcolische Araneimillel. Erlangen, 1868, p. 36. - Eckhard. In Beiträge zur Anat. u. Physiol., Bd. VIII, n. 3, p. 133. 1878. - Fubini et Ottolonghi. In Centralblatt für med. Wissenschaften, 1880, p. 737. HUSEMANN (A. und Th.) und Hilgen (A.). Die Pflanzenstoffe, 1884, p. 734 (nous avons fait de nombreux emprunts à cet ouvrage).

THÉBÉNINE. § I. Chimie. Hesse a donné ce nom à un alcaloïde qu'il a préparé en traitant une partie de thébaïne par 20 fois son poids d'acide chlorhydrique sous l'influence de l'ébullition. Le chlorhydrate de thébénine se

lépose en lamelles, lorsqu'on ajoute de l'eau froide à la solution acide. Ce chlorhydrate, à peine soluble dans l'eau froide, est très-soluble dans l'eau et dans l'alcool bouillants. Sa formule est:

## $C^{38}H^{21}AzO^{6}HCl + 3H^{2}O^{2}$ .

Ce sel réagit sur le chlorure de platine et sur le bichlorure de mercure pour donner des sels doubles cristallins.

Chaussé en solution avec de l'acide sulfurique, il l'attaque et donne des prismes blancs, insolubles dans l'eau froide, du sulfate de cet alcaloïde.

La thébénine peut être retirée de ces sels. Elle est amorphe, un peu soluble dans l'alcool bouillant, à peine soluble dans les autres liquides. C'est une base puissante; elle s'oxyde très-rapidement au contact des alcalis où elle se dissout d'abord, puis le mélange brunit.

La thébénine se colore en bleu par l'acide sulfurique concentré. L'eau détruit cette couleur que l'acide sulfurique peut reproduire. RICHE.

## Il. Action physiologique. Voy. Thébaine.

THEBESIUS (ADAN-CHRISTIAN). Médecin allemand du dix-huitième siècle, né à Hirschberg, dans la Silésie, est surtout connu par l'importante découverte de la circulation propre du cœur. Les anatomistes, pour perpétuer sa mémoire, ont donné le nom de trous de Thebesius aux nombreux orifices des veines cardiaques du pourtour de la fosse ovale, et celui de valvule de Thebesius au repli valvulaire qui garnit habituellement l'orifice de la grande veine coronaire gauche du cœur. Outre des observations intéressantes d'anatomie pathologique insérées dans les Éphémérides des Curieux de la Nature, il a publié:

Dissert. de sanguinis circulo in corde. Lugduni Batav., 1708, in-8°. C'est sa dissertation isaugurale, dont il publia encore deux éditions, l'une à Leyde, 1716, in-8°, l'autre à Lepsig, 1739, in-4°.

Thebesius (JOHANN-EHRENFRIED). De Hirschberg, était probablement un parent du précédent. Il exerça la médecine dans sa ville natale et mit au imp.

l. Diss. de sommo ut signo. Lipsiæ, 1740, in-4°. — II. Hebammenkunst. Liegnitz, 1757, 1759, 1767, 1779, in-8°.

Enfin nous devons encore mentionner:

Thehesius (Adam-Sebastian). Né à Kreibau, près de Liegnitz, le 1° février 1759, mort le 1° février 1808, à Hirschberg, où il exerça son art avec réputation. On a de lui :

L Dies. de crystallisatione. Halm, 1758, in-4°. — II. Kurze Nachricht von dem sogenannten Sillstande des Zakenflusses bey Hirschberg. Breslau, 1773, in-8°. L. Hs.

TRÉBOLACTIQUE (ACIDE). Ce nom avait été donné par MM. T. et H. Smith à un acide ayant la composition de l'acide lactique, trouvé dans les résidus de la préparation de la morphine. Buchanan (Deutsche chemische Gesellschaft, l. III, p. 182) a démontré qu'il est identique à l'acide lactique de fermentation.

RICHE.

140 THEDEN.

TMÉCASPORES. Léveillé a établi sous ce nom un groupe de Champignons dont les caractères résident dans les organes reproducteurs ou spores, qui sont contenus dans des organes particuliers appelés thèques. Celles-ci peuvent être situées à la surface du réceptacle ou bien dans le parenchyme même du réceptacle. De là deux sections, les Ectothèques et les Endothèques.

Ce groupe renfermait notamment, d'une part, les Géoglosses, les Morilles, les Helvelles, les Pézizes, tous genres Ectothèques, d'autre part, les Phacidiacés, les Sphæriacés, les Tubéracés et les Érysiphés, qui sont Endothèques.

ED. LEF.

THÈCLE (Onguent de la mère). Cet onguent, imaginé par une sœur de l'Hôtel-Dieu, la mère Thècle, est habituellement désigné sous le nom d'onguent ou d'emplâtre de la mère ou encore d'emplâtre brun (voy. EMPLATRE).

L. Hn.

THEDEN (JOHANN-CHRISTIAN-ANTON). L'une des gloires de la chirurgie militaire de la Prusse, naquit le 13 septembre 1714, de parents dont la condition de fortune rendit son éducation fort pénible. Après avoir suivi l'école de Butzow, il sit le métier de copiste, et sur le point d'embrasser celui de tailleur. Il se mit en apprentissage chez un chirurgien, puis fut obligé d'entrer en condition à Rostock, en 1734; il trouva néanmoins la faculté de suivre les cours d'anatomie. Il fut aussi en condition à Hambourg et à Dantzig. Ce fut surtout dans cette dernière ville qu'il put continuer ses études. Il entra ensuite dans un régiment de cuirassiers prussiens, en qualité de chirurgien d'escadron. Un séjour de deux ans qu'il fit à Berlin lui permit de mettre à profit les leçons de Schaarschmidt, en 1744; il obtint le grade de chirurgien d'un régiment, et l'année suivante devint chirurgien pensionné du roi. Après la deuxième guerre de Silésie, il revint continuer ses études à Berlin. En 1748, il fut envoyé à Stettin comme chirurgien de camp; il se signala, pendant la guerre de sept ans, par son habileté chirurgicale, et fut nommé en 1768 chirurgien général du corps de l'artillerie. Frédéric II, qui l'avait vu de près et connaissait tout son mérite, l'éleva, en 1786, au poste de premier chirurgien général des armées. Le successeur de ce prince, que Theden avait deux fois sauvé de maladies dangereuses, le nomma membre du collége médical supérieur. Le jubilé des services de Theden fut célébré 🗪 1787 avec beaucoup de pompe. Cet habile chirurgien mourut le 21 octobre 1797. Ses ouvrages sont riches en observations curieuses. On y remarque surtout ce qui se rapporte à l'emploi de la compression dans le traitement de plusieurs maladies, et à celui de l'eau froide dans les pansements (Dezeimeris).

1. Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Bohein. Berlin et Stettin, 1771. in-8°; 2. verbesserte Ausgabe des 1. Theils, ibid., 1776; 2. Theil, mit 3 Kupfertafeln, ibid., 1782; 3. Theil, nebst einer neuen vermehrten Ausgabe der beyden ersten Theile. Berlin u. Leipzig, 1795, in-8°. — II. Unterricht für die Unterwundaerste bey Armeen, besonders bey dem königl. Preuss. Artillerie-Corps, 1. u. 2. Theil. Berlin, 1774, in-8°; 2. vermehrte und verbesserte Ausgabe. Ibid.. 1782. in-8°. — III. Sendschreiben an den Herrn Prof. Richter in Goetlingen, die neu erfühdenen Catheter aus der Resina elastica betreffend. Berlin, 1777, in-8°. — IV. Beschreibung einer sehr einfachen Maschine zur Heilung der Brüche des obern Schenkels. In Schmucker's vermischte chirurg. Schriften, Bd. 1, p. 113. 1776. — V. Auszug eines Schreibens an den Herausgeber des medicinschen Wochenblatts. In Frankfurt. medie. Wochenbl., Jahrg. 5, 1782, St. 48. — VI. Erläuternde Ausschlüsse über die letzte tödtliche Krankheit des Ritters Zimmermann aus seiner Operations-Geschichte von einem Augenzeugen, General-Chirurgus Theden. In Hufe-

land's Journal der pruktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst, Bd. III, St. 1, nº 1, 1797. — VII. Ueber den Nutzen des Bernardischen oder Cosmischeu Mittels im Gesichtskrebs. In Loder's Journal der Chirurgie, Bd. I, St. I, 1797.

L. IIN.

THERLE (FRIEDRICH-WILHELM). Médecin allemand de mérite, né à Buttstädt (Saxe-Weimar), le 11 novembre 1801, commença ses études médicales à Iéna, en 1821, les continua à Wurtzbourg, en 1824, enfin se fit recevoir docteur dans la première de ces Universités, en 1825. Il y fut nommé en 1827 privat-docent, en 1831 professeur extraordinaire, en 1734 professeur ordinaire d'anatomie à Berne. Il enseigna là avec réputation jusqu'en 1853. Theile mourut à Weimar, le 18 octobre 1879. Ses travaux, généralement estimés, sont relatifs à l'anatomie; il a publié en outre des traductions allemandes de Delasiauve (Épilepsie), de Donders (Physiologie), de Harting (Microscope), de Tardieu (Attentats à la pudeur), etc. Nous citerons encore:

I. Dissert. de musculis rotatoribus dorsi in homine et mammalibus à se detectis. Bernæ, 1834. in-4°. Trad. allemande in Müller's Archiv f. Physiol., 1839, p. 102. — III. Lehre von den Muskeln und Gefässe des menschlichen Körpers, dans Sömmkanns. Vom Baue des menschl. Körpers, neue Ausg., Bd. III, 1841. — IV. Die physikalischen Untersuchungsmelden oder Anwendung der Inspection, Palpation, Mensuration, etc., etc., nach Barte et Roses. ... und Huses... zusammengestellt. Weimar, 1855, gr. in-8°. ... II. Hr.

THÉINE. Principe actif du thé, identique avec la caféine (voy. ce mot et Tut).

L. Hn.

THEMEL. Voy. TEXEL-THEKEL.

THELIPMONOS. Un des noms de l'Aconit dans les auteurs grecs anciens.

THELNING (CARL-AUGUST). Médecin suédois, né dans le Westergöthland, le 50 avril 1791, servit dans l'armée comme sous-aide depuis 1808, étudia à Upal en 1810, fut médecin d'ambulance en Allemagne en 1813, puis prit successivement tous ses degrés et enfin celui de maître en chirurgie à Upsal en 1819, celui de docteur en 1822. Dans l'intervalle, il remplit diverses fonctions un eaux de Sătra, à l'hôpital des vénériens de Södermanland, à l'Institut carolin, un lazaret des séraphins de Stockholm, etc., puis en 1821 fut médecin en chef de la garnison de Stockholm; en 1822, il accompagna le prince héritier dans voyages, devint son premier médecin en 1836. Nous n'énumérerons pas loutes les fonctions qu'il remplit dans l'armée. Outre sa thèse: Diss. inaug. de digitali purpurea, Upsaliae, 1822, il publia un grand nombre d'articles dans le Seensk Läkare Sällskap. Handlingar.

TREPHIS. Ancien nom grec du Polygonum aviculare L. (voy. Polygonum).

Ed. Lef.

TRELYCONUM. Voy. CYNOCRAMBE (sér. 1, XXIV, 566).

THELTPHERIS. La plante citée sous ce nom dans Dioscoride paraît être l'Aspidium filix mas Sw. (voy. Fougère nale). Ed. Lef.

THEMEL (JOHANN-CHRISTIAN). Médecin allemand, né à Œlsnitz, dans le Voigtland, en 1709, fit ses études à léna, et se livra à l'enseignement de la médecine avant même d'être reçu docteur. Après avoir pris ce grade, il se fiu à Annaberg et y pratiqua son art avec réputation jusqu'à sa mort arrivée en 1767. On cite de lui :

I. Kurze physikalische Gedanhen über das am Himmel am 16. und 17 December 1751 um den Annabergischen Horizont erschiedene Phaenomenon. Annaberg, 1758, in-8°.—

11. Saccus sanguine repletus, hydropem ascitem mentiens, das ist, ausführliche anstomische Nachricht von einem erstaunlichen mit Blute angefüllten Sach, welcher 1739 in dem Unterielbe einer Frau gefunden worden. Chemnitz, 1740, in-4°.— III. Bebemmenkunst, oder gründliche Unterweisung, wie eine Hebamme in ihren Verrichtungen vernanfür verfahren solle. Leipzig, 1747, in-8°.— IV. Obererzgebürgisches Journal. Freyberg, 176-1751, in-8°.— V. Commentatio medica, qua nutritionem fætus in utero per vasa umblicalia solum fleri, occasione monstri ovili sine ore et faucibus nate, ostenditur. Leipzig, 1751, in-4°.

THEMISON. « Quoiqu'il soit un des médecins les plus distingués de l'antiquité et le fondateur d'une des doctrines médicales les plus remarqualités d'aucun siècle, Themison est un des auteurs qui nous sont le moins connus. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était de Laodicée, qu'il fut disciple d'Asclépiade ou du moins l'un des sectateurs de son école pendant une bonne partie de sa vie, qu'il jeta dans sa vieillesse les bases de la Doctrine méthodique, et qu'il écrivit divers ouvrages qui sont perdus depuis très-longtemps. Thessals de Tralles et Soranus d'Éphèse, deux auteurs qui appartiennent à la même écok et qui complétèrent la doctrine de Themison, sont dans le même cas; rien me nous est parvenu de ce qu'ils avaient écrit. Ce n'est que dans l'ouvrage de Cælius Aurelianus, qui fut leur écho, qu'il est possible de retrouver les priscipes de leur doctrine » (Dezeimeris).

Themison était de Laodicée et vivait au commencement de l'ère chrétiens. Sa doctrine, qu'il ne faudrait pas juger exclusivement par le mal qu'en a dit Galien, a reçu le nom de méthodisme. Elle a été exposée en détails à l'article Médicine (Histoire), p. 61. Voy. encore Galien.

L. Hr.

TMENANCE (JEAN-SIMON). Médecin de Lyon, membre de l'ancien Collége de chirurgie de cette ville, membre de la Société de médecine, du Comité de vaccine de Lyon et d'un grand nombre d'autres sociétés savantes, est comm par les modifications qu'il apporta au forceps de Levret: Nouveau forceps non croisé ou forceps du célèbre Levret, perfectionné en 1781, avec la manière de s'en servir. Paris, an X (1802), in-8°; il eut à soutenir une polémique à ce sujet; voici une lettre de lui adressée à Torbes, qui n'avait pas rendu justice à son innovation: Lettre... à M. Tarbes, secrétaire gén. de la Soc. de méd...de Toulouse, Lyon, s. d. (an XII), in-8°. On a encore de lui:

Observation sur une hémiplégie occasionnée par la suppression des règles, guéris per l'instrument tranchant. In Annal. de la Soc. de méd. prat. de Montpellier, t. VII. P. 1-p. 351.

TMENARD (Louis-Jacques). Célèbre chimiste dont nous ne pouvons ometire le nom. Il naquit le 4 mai 1777, à la Louptière, près de Nogent-sur-Seine (Aube)-La première instruction lui fut donnée par le curé de son village. A dix-sept and il vint à l'aris, pour étudier la pharmacie; il suivit le cours de Vauquelin, qui finit par l'admettre dans son laboratoire, et son habileté dans les manipulations.

e tarda pas à être remarquée par ce savant chimiste et par Fourcroy. En 1798, devint répétiteur à l'École polytechnique et se lia là d'une étroite amitié avec ay-Lussac. En 1800, il publia un premier mémoire sur les combinaisons de arsenic et de l'antimoine avec l'oxygène et le soufre, puis divers travaux sur s phosphates, les tartrates, la fermentation, sur la présence de l'acide acéque dans la sueur, l'urine et le lait, trouva la préparation du bleu magnique qui porte son nom, celle de la céruse, et le moyen d'épurer les huiles tgétales au moyen de l'acide sulfurique, etc.

En 1804, Thenard remplaça Vauquelin à la chaire de chimie au Collége de rance. En 1807, il termina ses belles recherches sur les éthers, puis en 1810 emporta avec Gay-Lussac le prix du galvanisme; ces deux chimistes décourirent ensemble le bore, analysèrent une foule de composés gazeux mal connus, lémontrèrent l'absence de l'hydrogène dans le soufre et le phosphore, enfin prouvèrent que le corps réputé jusqu'alors être de l'acide muriatique oxygéné était un corps simple.

A la suite de ces découvertes, Thenard fut nommé, en 1810, professeur à l'École polytechnique et appelé à l'unanimité des votes à remplacer Fourcroy à l'Académie. Dès l'année précédente, il avait commencé à la Sorbonne un cours élémentaire et au Collége de France un cours de chimie transcendante. En 1818, il découvrit l'eau oxygénée.

Chevalier de la Légion d'honneur le 25 octobre 1814, il fut nommé commandeur en mai 1837 et grand officier en décembre 1842. Charles X lui accorda, en mai 1827, des lettres de noblesse avec le titre de baron, auquel six mois après il joignit un majorat. Le département de l'Yonne l'envoya à la Chambre des députés de 1827 à 1830 et Louis-Philippe l'éleva à la pairie en 1830. Membre honoraire de l'Académie de médecine de Paris, il fut vice-président du Conseil supérieur de l'instruction publique, etc.

Thenard mourut à Paris le 21 juin 1857, et sut inhumé à La Ferté, près de Chalon-sur-Saône, et une statue lui sut érigée à Sens le 20 juillet 1861. Outre une soule de mémoires insérés dans le Journal de l'École polytechnique et surtout les Annales de chimie, il a publié:

l. Recherches physiq. et chimiq. faites à l'occasion de la grande batterie voltaïque, etc. Paris, 1809, 2 vol. in-8° (avec Gay-Lussac). — II. Rech. physico-chimiq. faites sur la pile, etc. Paris, 1811, 2 vol. in-8° (avec le même). — III. Traité de chimie élémentaire théorique et pratique, suivi d'un essai sur la philosophie chimique et d'un précis sur l'analyse. Paris, 1815-1816, 4 vol. in-8°; 6° édit., 1855-1836, 5 vol. in-8° (ouvrage capital). L. Hs.

THEOBROMA. Voy. CACAOIER (sér. 1, XI, 364).

THÉOBROMINE. § 1. Chimie. Formules: { Équival.: C¹⁴H<sup>8</sup>Az¹O¹. Ce composé est un alcaloïde retiré, en 1842, par M. Woskresenki, de la semence du cacao (*Theobroma cacao*). Pour le préparer on indique un grand nombre de raintes au mode d'obtention des alcaloïdes; en voici une que je recommande d'après MM. E. Schmidt et II. Ressler.

On extrait d'abord à la presse la matière grasse du cacao en chaussant légèrement, puis on le mélange à la moitié de son poids de chaux éteinte et on épuise la masse par de l'alcool chaud ou 80 pour 100 en se servant d'un appareil à condensation. La majeure partie de la théobromine se sépare par le refroidissement et le reste par évaporation. La théobromine, purisiée par des cris-

tallisations, est en cristaux microscopiques, se sublimant à 290 degrés sus se fondre ni se décomposer. Il est soluble dans 1600 parties d'eau froide, dans 55 parties d'eau chaude, dans 1400 parties d'alcool froid, presque insoluble dans l'éther.

Ses sels sont peu stables.

Chlorhydrate. Aiguilles disposées en rosaces, incolores, perdant deux équivalents d'eau à 100 degrés et devenant anhydres. Ce sel s'obtient directement.

Il fournit des chlorures doubles avec le chlorure de platine, le chlorure d'a et le sublimé corrosif.

Azotate. Ce sel se forme directement. Il cristallise en prismes à base rhomboblique. L'eau le décompose, ainsi qu'une température de 100 degrés.

Acétate. Se prépare directement. Sel très-décomposable.

Sulfate. On le prépare en aiguilles incolores par l'addition d'alcool à un solution de théobromine dans l'acide sulfurique de moyenne concentration. S composition ne paraît pas constante.

Tannate. Précipité soluble dans un excès de tannin, d'alcool et d'eau bouil lante.

Synthèse de la caféine. Si l'on maintient quelque temps à l'ébullition un solution ammoniacale de théobromine avec de l'azotate d'argent, il se forme per à peu un dépôt cristallin de théobromine argentique, C''H'AgAz'O', lequel, chauste à 100 degrés avec l'éther méthyliodhydrique, fournit de l'iodure d'argent et de la caféine (Strecker). On obtient un rendement plus considérable en ajoutant de l'hydrate de potasse en solution alcoolique (Schmidt et Ressler).

§ II. Action physiologique. La théobromine présente une action toxique analogue à celle de la caféine, mais plus faible; elle a été expérimentée sur des animaux différents, Batraciens, Poissons, Oiseaux, Mammifères. La dose toxique pour une grenouille est de 15 milligrammes, pour un lapin de 1 à 2 grammes. Chez les lapins, les symptômes de l'intoxication consistent en grincements des molaires, ralentissements de la respiration, abaissement de la température et affaiblissement des battements du cœur; si l'absorption du poison est lente, les forces diminuent et l'animal se couche sur le ventre; si l'absorption est rapide, on observe des mouvements spasmodiques.

La théobromine n'influe pas sur les sécrétions, l'appétit, la soif et la diurise. Chez les lapins se produisent des nausées, chez les pigeons des vomissements. Les grenouilles gonfient par suite de la dilatation du poumon et de la vessie. Tous les muscles du corps se raidissent chez ces animaux; Filehne a constait par des expériences minutieuses, après section des nerfs, après curarisation, etc., que cette action sur les muscles n'est pas d'origine centrale.

La mort est due à l'asphyxie avec tous les signes de la paralysie du pneumo gastrique et de la moelle (Mitscherlich); si la dose est élevée, des convulsies spinales viennent hâter la fin. Lorsque la mort a été rapide, les muscle conservent longtemps leur excitabilité; lorsqu'elle a été lente à se produire le cœur et les muscles ne réagissent plus, les ventricules sont contractés, le oreillettes, les gros troncs veineux et les petits vaisseaux, sont hyperémies dan tous les organes. Le poumon et le revêtement péritonéal de la vessie sont l'siège d'hémorrhagies; celles-ci sont rares dans l'estomac et le duodénum. L'sang est rouge foncé et s'oxyde rapidement à l'air.

La théobromine passe dans l'urine (Mitscherlich).

BIBLIOGRAPHIE. — NITSCHERLICH. Der Cacao und die Chocolade. Berlin, 1859, in-8°. — FILEHEE (W.). Ueber einige Wirkungen des Kanthins, des Coffeins und mehrerer mit ihm verwandter Lörper. In Archie f. Anat. u. Physiol., Physiol. Abth., Heft 1-2, p. 72, 1886. L. Hr.

THÉODORIC. Célèbre chirurgien du treizème siècle, fut non-seulement le disciple, comme on peut le lire partout, mais encore le fils de Hugues de Lucques; c'est ce qu'à bien établi Mauro Sarti. Lorsque Hugues fut appelé à Bologne, en 1214, Théodoric était âgé de six ans, ce qui met la date de sa maissance vers 1208; d'autres le font naître à une date plus reculée, en 1205. Vers 1230, il entra dans l'ordre des moines prêcheurs de Bologne, à l'exemple des fils des plus nobles familles; cela ne l'empêcha pas d'exercer la médecine dans le couvent et surtout au dehors, ce qui paraît assez surprenant. Grâce à sec connaissances étendues, il devint chapelain, pénitencier et médecin du pape lanocent IV, charge qu'il occupa de 1243 à 1254, puis vers 1262 fut nommé érèque de Bitone, vécut ensuite quelques années retiré à Lucques, enfin devint en 1266 (seulement en 1274 d'après Ughelli) archevêque de Cervia. A partir de ce moment, il habita Bologne, probablement par dispense papale, car Nicolas IV (1288 à 1294) lui était très-favorable.

l. Chirurgia secundum medicationem Hugonis de Lucca. Venetiis, 1498, in-fol.; ibid., 1319, in-8°. D'après Guy de Chauliac, cet ouvrage serait copié de Bruno; il n'en est rien en y trouve indiquées des médications originales, entre autres pour la première fois les cares par salivation au moyen des frictions mercurielles. — II. Deux écrits chimiques: De cares par salivation au moyen des frictions mercurielles. — II. Deux écrits chimiques: De chimiques en dislacte catalan. — III. Deux ouvrages de médecine vétérinaire, en latin, manuscrits, conservés à la Bibliothèce Barberina, et intitulés l'un: Mulomedicina ex dictis medicorum, mulomedicorum sepientum compilata, puisé à des sources grecques et latines; l'autre: Tractatus de cura escipitrum. — IV. Un volume de sermons (voy. Sarti, De clar. Archigymnasii Bononiensis mylessoribus. Bononiae, 1769, in-fol., t. II, P. II, p. 450, et Herscreu. In Janus, t. II, p. 139, 134].

THEODOSIUS (JEAN-BAPTISTE). Médecin italien, né à Parme, mort à Bologne es septembre 1538, enseigna avec réputation dans les écoles de cette ville. Il a publié les Commentaires de Nicolas Nicole, de Florence, Sur les aphorismes d'Appocrate (Bologne, 1522, in-8°), et Medicinales epistolae LXVIII, etc. (Bèle, 1553, in-8°; Lyon, 1557, in-fol.).

L. Hn.

TIREPTILE PROTESPATHAIRE. Médecin byzantin, vivait dans la première moitié du septième siècle. Tout ce qui touche à son nom, à ses titres, aux événements de sa vie, à l'époque même où il vivait, est incertain. Si dans la plapart des manuscrits on le qualifie de protospathaire, mot qui, suivant les temps, a désigné une dignité militaire ou civile, il en est d'autres où il est autommé philosophe, moine, archiàtre ou iatrosophiste. Les seuls renseignements qu'on puisse tirer de ses ouvrages ont fait conjecturer qu'il vivait dans le septième siècle, qu'il avait été le maître d'Étienne (d'Athènes), qui dédia son traité De Chrysopoeia à l'empereur Héraclius; qu'il était arrivé à une haute position professionnelle et politique à la fois, et que dans sa vieillesse il s'était retiré dans un cloître. Mais, répétons-le, ce sont des inductions fort douteuses. Bien qu'il incline vers les doctrines d'Aristote, ce savant est un chrétien orthodore d'une grande piété, et qui ne manque aucune occasion de célébrer dans ses écrits la sagesse et la puissance de Dieu. On a sous le nom de Théophile les ouvrages suivants (Biogr. Didot):

I. De corporis humani fabrica. Paris, 1555, in-8°, en grec; Venise, 1536, et Paris, 1536, in-8°, en latin; Oxford, 1842, in-8°, grec et latin. C'est un bon abrégé du traité de Galies. De usu partium, avec quelques extraits d'Hippocrate. — II. Commentarii in Hippocratis Aphorismos. Venise, 1549, in-8°, en latin, et dans les Scholia de Dietz, 1834, in-8°, pour la première fois en grec; l'auteur a encore abrégé un ouvrage de Galien, mais d'une faços claire et prècise et avec quelques vues particulières. — III. De urinis. Bâle, 1533, in-8°, en latin; l'aris, 1600, in-12, grec et latin; la meilleure édition est celle de Guidot, Leyde, 1703 ou 1713, in-12. — IV. De excrementis alvinis, publié par Guidot avec le traité précédent. — V. De pulsibus. Bâle, 1533, in-8°, en latin, et dans les Anecdota medica d'Ernieriss Leyde, 1840, in-8°, grec et latin.

L. Hr.

THEOPHRASTA (Theophrasta Juss.). Genre de plantes de la famille des Primulacées, qui a donné son nom à une tribu spéciale, celle des Théophrastées, rattachée d'abord par Brown aux Myrsinéacées, par Reichenbach, Bartley, Lindley et Endlicher, aux Ardisiacées, puis élevée par Alph. De Candolle au rang de famille distincte sous le nom de Théophrastacées. Payer (Leçons sur les familles naturelles des plantes, p. 11) la caractérise de la manière suivante: « Fleurs hermaphrodites et régulières; corolle monopétale; étamines introrses; ovaire supère; fruit charnu; graine avec albumen. »

L'unique espèce du genre Theophrasta est le Th. americana Sw. (Th. Jusizi Lindl.) ou Coquemollier d'Amérique. C'est un arbuste dont la tige toujour simple est recouverte d'une écorce raboteuse, d'un brun noirâtre, et terminée par un bouquet de grandes seuilles sessiles, lancéolées-oblongues, très-rapprochées les unes des autres par leur base et comme verticillées; elles sont glabres, épaisses, coriaces et pourvues, sur les bords, de grosses dents épineuses dont la pointe est aiguë et de couleur noire. Du centre de ces seuilles sortent plusieurs grappes pendantes de sleurs blanchâtres. Les fruits globuleux, de la grosseur d'une petite pomme, renserment, sous une écorce jaune, fragile et luisante, une pulpe blanche dans laquelle sont nichées plusieurs graines ovoïdes, à noyau crustacé, de couleur noirâtre.

Le Th. americana se rencontre, aux Antilles, dans les bois et les lieux ombragés. Sa racine, réduite en poudre, est employée comme émétique. Ses fruits appelés vulgairement petits cocos, sont recherchés par les Nègres malgré leur goût fade et peu agréable.

ED. LEF.

BIBLIOGRAPHIE. — JUSSIEU. Gen., p. 150. — SWARTZ. Obs., p. 58. — LINDLET, Nat. syst., 2 bd., p. 225. — ENDLICHER. Gen., p. 737. — CANDOLLE (Alph. de). Mém. Myrsin. In Ann. des senat., 2 série, t. XVI, p. 129. — CANDOLLE (de). Prodrom., t. VIII, p. 144. — ROSENTEAL Sypl. diaph., p. 504.

Ed. Let.

THÉOPHRASTE. Célèbre philosophe et naturaliste grec, né à Érèse, dans l'île de Lesbos, vers 374 avant l'ère chrétienne, mort vers 287. On prétend qu'il reçut de sa famille le nom de Tyrtame, qu'Aristote aurait changé successionment en celui d'Euphraste, puis en celui de Théophraste. Il était le fils d'un simple foulon.

Théophraste sit ses premières études à Érèse, sous un maître nommé Leucippe ou Alcippe, d'ailleurs inconnu, puis se rendit à Athènes où il entra dans l'école de Platon. De celle-ci il passa dans l'école d'Aristote. Ce philosophe, charmé de son intelligence et de sa rare facilité de conception, autant que par la beauté et par la douceur de son élocution, le distingua bientôt entre tous ses diciples comme le plus capable de soutenir avec éclat la réputation de son école. Aussi, lorsque le Stagirite se décida à quitter Athènes, pour se soustraire aux accusations d'impiété qui le menaçaient, il laissa Théophraste à la tête du

Lycée, lui confia tous ses écrits, et alla mourir à Chalcis. Le choix d'Aristote était bon; 2000 disciples se pressaient au Lycée pour entendre la voix du nouveau maître, qui resta le chef incontesté de l'école péripatéticienne.

c Théophraste sut le sidèle disciple d'Aristote, dit L. Joubert. Il semble s'être proposé un but unique : interpréter la pensée de son maître là où elle était restée obscure, compléter les lacunes que ce vigoureux génie avait laissées dans une œuvre qui embrassait tous les objets de l'intelligence humaine... Maisla distance entre lui et Aristote est immense et permet à peine de les comparer... Pour le fond des doctrines, Théophraste n'est qu'un interprète et, s'il modifie parsois les théories de son maître, c'est pour les rendre plus intelligibles... Théophraste avait beaucoup écrit; à la plupart des ouvrages d'Aristote il avait donné comme des doubles, qui servaient à les interpréter..... Tous ces éxits sont perdus. Si le philosophe d'Érèse a montré quelque part de l'origimlité ou du moins des recherches personnelles, c'est dans la partie de son œuvre relative à l'histoire naturelle. Il nous en reste deux ouvrages étendus (mais incomplets) sur la botanique, l'Histoire des plantes (Περί φυτών ίστορία), en dix livres, et les Causes (ou la génération) des plantes (Afria quoixà), en six livres. les deux ouvrages, où Théophraste n'a pas su, comme l'avait fait son maître, dépasser le temps et devancer la science moderne, sont surtout utiles par les renseignements qu'ils contiennent sur les plantes connues des Anciens, et servent plutôt à l'histoire de la science qu'à la science elle-même ».

Ce jugement est quelque peu sévère. Théophraste a le premier posé les règles de l'expérience et de l'observation en botanique, saisi les analogies qui existent entre l'organisation et les grandes fonctions, développement, nutrition et reproduction, chez les végétaux et les animaux, émis cette opinion que les deux règnes de la nature sont soumis aux mêmes règles et permetteut de reconnaître que la nature a suivi un plan unique dans la création de tous les êtres. Certainement les tentatives de classification faites par Théophraste étaient bien imparfaites, mais elles constituaient un grand pas fait dans la voie du progrès; un effort fécond pour rapprocher les faits semblables, en déterminer les rapports et constituer un corps de doctrine, une science des végétaux.

Le Traité des causes de la végétation était un véritable traité de physiologie végétale; Cap, dans son Histoire de la pharmacie, en parle avec le plus grand enthousiasme; les travaux modernes n'ont fait que confirmer un grand nombre des principes découverts par Théophraste et enseignés par lui dans le lycée d'Athènes. Peut-être pourrait-on en dire autant de son Histoire des animaux, si elle était venue jusqu'à nous.

De tous les ouvrages de Théophraste sur la philosophie naturelle, sur la politique, sur la médecine, sur la morale, ctc., il ne reste que des fragments, souvent dénaturés. Comme nous l'avons dit, les deux seuls ouvrages qui aient été preque entièrement conservés sont l'Histoire des plantes et les Causes des plantes; de son livre sur les Caractères moraux (Θιογράστου ἡαθικοί χαρακτήρις) il est resté assez pour donner l'idée à La Bruyère de l'imiter, ce qu'il a fait de la manière remarquable que l'on sait.

La meilleure édition des œuvres de Théophraste, depuis l'aldine de Venise (1498, in-fol.), est celle de J.-G. Schneider: Theophrasti Eresii quæ supersunt opera, Lipsiæ, 1818 à 1821, 5 vol. in-8°; elle laisse cependant encore à désirer. Wimmer a édité l'Histoire des plantes, Breslau, 1842, in-8°, et la même avec les Causes des plantes, dans la collection Teubner, de Leipzig. L. Ux.

TRÉRAPEUTIQUE. L'histoire de la thérapeutique se confond avec celle des doctrines médicales. Quelque intérêt qu'elle présente, il nous serait impossible de la résumer ici sans reproduire une grande partie de l'article Mésseum depuis longtemps déjà publié dans ce Dictionnaire. Au lieu de rechercher, dans les différentes écoles de l'antiquité et du moyen âge, l'origine des systèmes qui ont régenté la thérapeutique, au lieu d'apprécier successivement les doctrines médicales et de montrer l'influence que chacune d'elles a pu exercer sur l'art de guérir, il nous paraît donc plus utile d'indiquer d'abord à grands traits à quels principes ont dû obéir de tous temps les médecins, quelles qu'aient été d'ailleurs leurs connaissances théoriques, c'est-à-dire quel qu'ait été l'état de la science au moment où ils exerçaient la médecine. Il nous sera dès lors plus facile de montrer les progrès accomplis peu à peu et, après avoir essayé de faire comprendre ce qu'a été autrefois la thérapeutique, d'apprécier le mouvement de rénovation qui s'opère de nos jours et de mieux marquer le but vers lequel devront tendre nos efforts.

. I. Coup d'œil historique. Les premiers essais thérapeutiques, de même que les premières observations pathologiques, ont été imposés à l'homme de tous temps et en tous lieux. La lutte pour l'existence les leur a dictés, comme elle leur a appris à préparer leurs aliments ou leurs boissons. Il leur a falls songer à se soulager et à se guérir comme à se loger, à se couvrir, à se garantir de tous accidents. « Telle a été, dit Bordeu, la médecine empirique, fondée sur des expériences journalières. Les pères l'enseignent à leurs enfants; les gésé rations se la transmettent. » Mais ces premières notions, quoique ne repossis le plus souvent que sur des appréciations vagues, dues au hasard, à des tâtesnements ou encore à des superstitions, à des préjugés, avaient parsois de comme base fondamentale l'observation de saits positifs. Non-seulement des la plus haute antiquité elles se déduisaient souvent de ce qui se passait ches les animaux, qui, eux, obéissent à des lois instinctives, mais encore de l'observation aidée d'un certain raisonnement. Bien avant le jour où Hippocrate et se disciples ont fondé ce que l'on appela depuis la médecine d'observation, che les plus anciens Égyptiens on voit, à côté de pratiques étranges, uniquement destinées à frapper l'imagination, un assez grand nombre de données thérapestiques qui, bien que déduites de l'empirisme, étaient vraiment rationnelles on observait, dit Sprengel, que les malades guérissaient à la suite de vonissements, de sueurs abondantes, d'évacuations alvines profuses, et l'on trouvi des substances végétales dont les propriétés vomitives, diaphorétiques ou pur gatives, favorisaient le mouvement critique d'où l'on se croyait en droit d'espère la cure de la maladie. » Ces premières observations déduites d'une comparaise établie entre les effets produits par divers agents pharmaceutiques et ceux que provoque la maladie elle-même se retrouvent dans la plupart des ouvrages anciens. Elles ont servi à tous les médecins pour édifier leurs systèmes part que tous ont cherché à se rendre compte des faits qu'ils observaient, bien des causes qui déterminaient la maladie que de la manière d'opérer des remèdes.

L'histoire des doctrines médicales nous montre donc qu'après les premières notions empiriques, c'est-à-dire dues à une observation fortuite, on pourrait dire qu'en même temps que ces notions s'imposèrent des conceptions plus ou mais vagues sur les causes du mal, sur sa nature et, par conséquent, sur les remèdes

à lui opposer, ainsi que sur le mode d'action de ceux-ci. Dès les premiers essais thérapeutiques et à toutes les phases historiques du développement de l'art de guérir l'empirisme et le rationalisme se sont donc trouvés en présence. L'empirisme donnait aux premiers médecins le droit d'intervenir activement à l'aide de remèdes dont l'observation et l'expérience avaient prouvé l'utilité. Mais l'observation et l'expérience devenaient presque aussitôt le point de départ d'idées ou d'hypothèses qui s'imposaient à l'esprit et que l'on s'efforçait de vérifier par de nouvelles observations. Parfois ces hypothèses conduisaient à des découvertes utiles. Trop fréquemment, surtout au moyen âge, les hypothèses nuisaient au développement de la science thérapeutique.

C'est ce que l'on constate lorsque l'on vient à rechercher l'influence exercée sur le progrès thérapeutique par les doctrines exclusives. Le plus souvent on voit que, impatients du joug que leur imposait une science dont les progrès sont d'autant plus lents qu'ils sont solidaires du progrès des autres sciences, les médecins dogmatistes ont prétendu arriver plus vite que les empiriques au but que tout médecin doit espérer atteindre. Ne voulant pas attendre la confirmation expérimentale d'une hypothèse qu'ils s'étaient faite sur la nature d'une maladie plus ou moins bien déterminée; n'étant pas en droit, puisqu'ils s'adressaient à un organisme complexe, de généraliser ce qui leur avait été appris par un petit nombre d'observations toujours incomplètes, ils forgeaient de toutes pièces une doctrine, l'érigeaient en système et prétendaient régenter la pratique.

Qu'elles aient porté le nom de méthodisme, de dynamisme, de solidisme ou d'humorisme, qu'elles aient voulu faire prévaloir l'iatro-chimie avec Silvius de la Boë ou Willis, ou bien l'iatro-mécanisme avec Sanctorius, Boerhaave ou Borelli, les écoles exclusives ont toujours été nuisibles, parce qu'elles ont cherché à substituer à l'étude de la nature des hypothèses ou des raisonnements qui ne s'appuyaient pas sur un nombre suffisant d'observations positives.

Cependant, en médecine surtout, l'observation ne perd jamais ses droits. Il est résulté qu'à tous les ages de la médecine les excès du dogmatisme, c'est-à-dire l'abus du rationalisme lorsqu'il n'est plus modéré par l'observation el par l'expérience, ont fait perdre à leurs plus ardents apôtres toute influence et lout crédit. Sans cesse trompés, sans cesse décus dans leurs tentatives théra-Penliques, reconnaissant enfin l'inanité d'une méthode que leur impose un Islème univoque, qui rejette de parti-pris tout ce qui n'est pas d'accord avec on principe, les médecins retournaient à l'empirisme. Ils observaient, ils comparaient, ils écoutaient, quand ils ne pouvaient les lire, les observations semblables à celles qu'ils avaient recueillies. Ils cherchaient, en un mot, refaire l'expérience faussée par les idées préconçues. Mais, presque toupurs aussi, entraînés trop loin par la réprobation que leur inspiraient les Mèmes auxquels ils avaient cru trop longtemps et dont ils avaient reconnu les dangers, ils dépassèrent eux aussi toute mesure. Méconnaissant l'utilité The peuvent avoir certaines hypothèses qui permettent de nouvelles tentatives thérapeutiques et érigeant l'empirisme en système, ils entravèrent à leur lour le progrès soit par timidité dans l'expérimentation, soit par excès de scepticisme.

Ausi voit-on tour à tour les déceptions qu'ont laissées à leur suite les doctrines dominantes d'une école exclusive faire renaître ou fortifier l'empirisme systématique et celui-ci devenir un obstacle au progrès.

Certes il serait intéressant de montrer, par quelques exemples, que les exagérations de la secte empirique dont Philinus de Cos et Sérapion d'Alexandrie ont été les chess les plus illustres ne sut qu'une réaction contre les tendances oppressives des successeurs d'Hippocrate; que la méthode numérique de Louis avait surtout pour but de réagir contre les excès de la doctrine de Broussis; que Trousseau, en relevant le drapeau de l'empirisme thérapeutique, prétenduit lutter contre les doctrines physiologiques dont il condamnait les abus. Il ne serait pas moins utile de faire voir que les empiriques, qui admettaient trois sources dissérentes de l'observation : « suivant qu'on y parvient par un heareux hasard, par des observations faites sur le malade ou par la comparaison avec d'autres cas semblables, c'est-à-dire par l'analogie », avaient, depuis Mésodote de Nicomédie et Zénon l'épicurien, c'est-à-dire bien avant Galilée, Tornicelli, Harvey et Bacon, posé les bases de la médecine expérimentale. Mais il conviendrait aussi de ne méconnaître ni leurs superstitions, ni leurs erreurs, et cette énumération serait bien longue! Ce n'est pas l'expérience qui avait appris à Sérapion que le traitement de l'épilepsie devait consister dans l'administration de cervelles de chameaux, d'excréments de crocodile ou de testicules de sanglier! Lors donc qu'il déclarait que le raisonnement ne sert de rien en médecine et que l'expérience seule doit être consultée, il oubliait lui-même que l'expérience d'imagination ou de crédulité a été, dans toutes les écoles, la cause de bien des erreurs.

De leur côté, les médecins dogmatistes avaient eu le grand mérite de saire prévaloir la doctrine des indications, qui réunit si judicieusement l'expérience à la théorie; mais leurs successeurs, oubliant ou méconnaissant les enseignements de l'école hippocratique, cherchaient dans les théories les plus bizarres des indications auxquelles devaient répondre les agents thérapeutiques les plus étranges. On sait quelles ont été leurs doctrines (voy. Médecine). On peut citer comme exemple de ce que valaient leurs médicaments le système de Porta qui, dans sa Phytognomonica, soutenait que les plantes ont une action qui peut se déduire de leurs formes. Les plantes dont les racines, les seuilles ou les fruits, ont la forme du cœur, devaient servir contre les maladies de cet organe; celles qui, comme la pulmonaire, présentaient des taches rappelant de près ou de loin le pounion, devaient être employées contre les maladies des voies respiratoires. Les plantes vésiculeuses, comme l'alkékenge, servaient contre les maladies de la vessie. Les végétaux à suc rouge étaient vulnéraires; ceux à suc jaune comme la bile devenaient purgatifs, etc.

Si, en raison des progrès de l'esprit critique, de pareilles aberrations n'auraient plus aucune chance d'être admises de nos jours, il n'en est pas moins vrai que, très-près de nous encore, des querelles doctrinales ont été singulière ment nuisibles aux progrès de la thérapeutique. Nous l'avons assez longuement expliqué il y a quelques années (Gaz. hebd., 1880, p. 737) : les disputes qui se sont élevées entre les nosologistes et les partisans de l'école dite physiologique ont abouti, dans les deux camps, à des méthodes funestes. Les nosologistes considéraient les maladies comme des êtres et, à l'exemple de Paracelse, cherchaient presque au hasard les spécifiques les plus divers pour les combattre. Ils arrivaient dès lors à l'empirisme aveugle ou à la polypharmacie. Les physiologistes de l'école de Broussais ne voyaient dans la maladie qu'un accident. Ils niaient l'action spécifique du médicament et prétendaient n'intervenir que pour replacer l'organisme dans des conditions favorables au retour naturel de la

anté. Leur thérapeutique n'était que de l'hygiène. Pour eux la matière médicale n'existait pas. Sous d'autres formes, puisque de nos jours on croit devoir répudier toute doctrine, les mêmes tendances se sont affirmées. Au nom de la physiologie Gubler, dont les travaux sont cependant, à d'autres points de vue, si remarquables et si utiles, Gubler n'hésitait pas à déclarer que l'agent thérapeutique se borne à déterminer « des changements à la faveur desquels l'orgaaisme retrouve son équilibre troublé, pourvu qu'il y ait intégrité des actes autritifs et plastiques ou plutôt de la puissance formatrice, attribut des êtres vivants. Ainsi, ajoutait-t-il, l'organisme se guérit lui-mème. Le médecin ne fait que le placer dans des conditions savorables au retour d'un mode de sonctionnement régulier. » « Les lumières de la biologie, disait encore Gubler, dissiperont les fantômes de la spécificité morbide et de la spécificité thérapeutique, laissant à peine subsister, dans le cadre factice de l'ancienne nosologie, quelques causes spécifiques constituées par des êtres créés et participant de leur nature, et, dans les classifications physiologiques des médicaments, cette sorte de spécialité d'action qui s'accuse de présérence du côté d'un élément histologique, d'un organe ou d'un appareil, comme l'élection de la belladone pour l'œil et celle de la strychnine pour la moëlle. » Or, bien peu de temps aupara vant, Trousseau et Pidoux proclamaient que « l'idée de spécificité domine la matière médicale comme elle domine la nosologie », et, dans l'introduction d'un livre justement remarqué, ils avaient écrit : « Il y a donc des médicaments dont les propriétés ne se décèlent que physiologiquement et qui ne sont dès lors applicables qu'aux simples déviations physiologiques de l'organisme : nous avons ale les stimulants; d'autres qui se manifestent pathologiquement, mais dont les propriétés thérapeutiques apparaissent principalement au contact d'une affection simple, d'un élément morbide : l'opium est de ce genre; d'autres enfin, parmi ceux qu'on nomme spécifiques, qui ne se manifestent que pathologiquement, même sur l'homme sain, et dont les propriétés spécifiques se reconcuissent non plus seulement au contact d'une affection simple, mais au contact d'une maladie proprement dite, d'une diathèse, quels que soient ses symptômes : sont le mercure, le quinquina, l'iodure de potassium. Il n'y a pas plus d'empinsme dans l'emploi des uns que des autres. » Ces quelques lignes suffisent à sposer la doctrine thérapeutique de Trousseau et Pidoux à celle dont Gubler s'était fait l'ardent défenseur. Partisans convaincus de l'empirisme rationnel, c'està-dire persuadés que la médecine est un art exclusivement sondé sur l'observation et l'expérience, Trousseau et Pidoux disaient volontiers : « Qu'importe comment un médicament guérit, pourvu qu'il guérisse! » et ils regardaient comme non avenues les données que pouvaient leur fournir une science qui commençait à peine à assirmer son individualité. Gubler, au contraire, demanduit aux expériences de laboratoire, à celles qui avaient pour objet l'étude pharcotherapique des médicaments, les moyens de remplir les indications déduites de l'état du malade. Tout en reconnaissant que les effets déterminés par les gents thérapeutiques étaient des phénomènes vitaux, « puisque, par une action délournée, ils arrivent à rendre la nutrition ou la désassimilation plus actives », Guller, qui avait écrit que « ces agents ne sont vraiment que l'occasion de la manifestation qui se passe dans nos organes et qu'ils se comportent à l'égard de ces appareils plus ou moins compliqués, tels que le système nerveux, à peu près comme le doigt qui éclanche un mécanisme », Gubler aimait cependant à affirmer que l'action thérapentique d'un médicament est soumise aux mêmes

lois que son action physiologique. Suivant lui la maladie n'est qu'une manièr particulière d'exister, de sorte que l'état morbide doit être régi par les lois qu président aux phénomènes de l'état sain. Si dès lors on connaît bien l'action exercée sur l'homme sain par un médicament déterminé, on devra pouvoir pré dire quelle sera son efficacité quand on viendra à le prescrire pour combattr une maladie quelconque.

Malheureusement ce sont là des vues que les progrès de la pathologie expérimentale n'ont point encore réalisées. Comme l'a bien dit M. Hayem dans la leça d'ouverture de son cours de thérapeutique (Revue scientifique, 1880, p. 122) « pour procéder à coup sûr, il faudrait pouvoir reproduire, par l'expérimentation sur les animaux, les conditions si multiples, si complexes, dans lesquelles le malsdie place les êtres vivants, et faire l'étude des médicaments dans chacum de ces conditions. La pathologie expérimentale a exprimé la prétention de réaliser un tel plan, mais elle n'a pu y parvenir que dans une limite extrêmement restreinte. On peut même prévoir qu'elle ne pourra jamais réaliser chez les animaux les types spécifiques et personnels de la pathologie humaine. Les problèmes soulevés par cette dernière ne pourront être résolus pour la plupart que d'une manière indirecte, détournée, et la pharmacothérapie ne sera probablement jamais absorbée en entier par la thérapeutique expérimentale; elle restera toujours l'objet de nos principales études et la base la plus solide de notre pratique. »

De leur côté, les physiologistes les plus éminents, et à leur tête Claude Bernard, auquel on a, bien à tort, attribué souvent des idées doctrinales exclusives dost son grand sens critique savait le défendre, déclaraient eux-mêmes « qu'un médecin expérimentateur qui, au lit d'un malade, ne voudrait employer que les médicaments dont il comprend physiologiquement l'action, serait dans une exagération qui lui ferait fausser le vrai sens de la méthode expérimentale ». « L'esprit de l'expérimentateur doit donc d'abord, disait Claude Bernard, s'appliquer à recueillir des observations médicales ou thérapeutiques faites empiriquement. Dans l'état actuel de la science biologique, nul ne saurait avoir la prétention d'expliquer complétement la pathologie par la physiologie. Si on profite de quelques rapprochements possibles entre la pathologie et la physiologie pour vouloir expliquer d'ensemble toute la maladie, alors on peri de vue le malade, on défigure la maladie et, par une fausse application de la physiologie, on retarde la médecine expérimentale au lieu de lui faire faire des progrès. »

Après Claude Bernard. l'un des représentants les plus autorisés de l'École physiologique française, M. Vulpian, qui est en même temps un clinicien éminest, n'hésitait pas, dans ses Leçons sur l'appareil vaso-moteur, à critiquer aussi les généralisations hâtives de la physiologie expérimentale. « En thérapeutique et en toxicologie, disait-il, que d'assertions téméraires! Le sulfate de quinine a une influence favorable sur la fièvre intermittente parce qu'il agit sur les ners vaso-moteurs; la strychnine détermine des convulsions parce qu'elle provoque une dilatation des vaisseaux de la moelle épinière; l'opium est soporifique parce qu'il fait resserrer les vaisseaux de l'encéphale; le bromure de potassium n'exerce son action dépressive sur le système nerveux que par son influence sur l'appareil vaso-moteur; et ainsi de suite pour toutes les substances toxiques et médicamenteuses. J'ai toujours lutté pour ma part, ajoute M. Vulpian, contre cette déplorable tendance à appliquer d'une façon prématurée à la pathologie

les données encore incertaines de la physiologie expérimentale. La plupart des assertions qu'on émet ainsi, sans aucune espèce d'esprit critique, sont d'ailleurs absolument dénuées de preuves; ce sont des conceptions de cabinet comme chacun peut en imaginer à plaisir. »

Ces citations étaient nécessaires pour montrer que l'abus du physiologisme n'a pas eu comme complices les plus autorisés parmi les physiologistes contemporains. Les généralisations hâtives, contre lesquelles protestent tout à la fois Claude Bernard et Vulpian, ont été faites par ceux qui, trop pressés d'expliquer les actions pathologiques qu'ils observaient, ont, à l'exemple des anciens doctrimaires, édifié hâtivement une théorie de l'action thérapeutique des médicaments dont ils faisaient usage. N'est-ce point montrer que, de nos jours encore, les systèmes tendent à s'imposer, et n'est-ce point prouver aussi qu'il faut être indulgent pour ceux qui nous ont précédés, puisque nous ne pouvons faire un pas en avant sans imiter leurs erreurs?

la thérapeutique expérimentale ne peut donc réaliser encore tous les progrès m'expéraient d'elle les médecins qui ont fait tant d'efforts pour en assurer la préeminence. Elle a eu un autre malheur, celui de naître et de progresser à une époque où le scepticisme était de mode en matière de thérapeutique. L'anatomie d la physiologie pathologiques, en montrant l'évolution progressivement satale d'un assez grand nombre de maladies, en prouvant que les méthodes dites ntionnelles des écoles anciennes reposaient le plus souvent sur des conceptions erronées, ont accentué de nos jours ce mépris apparent de l'art de guérir. En min assirmait-on que l'expérience avait démontré l'utilité de certaines médications. Comment se désendre de l'hésitation et du doute lorsqu'on voyait chaque jour les fondements sur lesquels reposait cette expérience s'écrouler sous l'influence de nouvelles découvertes? Les insuccès éprouvés par ceux qui s'efforçaient de faire usage de médicaments dont la physiologie expérimenule avait cependant bien précisé les essets dynamiques rendirent plus scepques encore ceux qui ne cherchaient qu'un prétexte pour nier l'action curatre des remèdes traditionnels. « On a assisté, disait récemment M. Bouchard (Introduction au traité de thérapeutique de Nothnagel et Rossbach), à ce speciacle : les élèves apprenant les lésions et les signes des maladies, omettent de se renseigner sur le traitement; des médecins passant un temps considérable à démêler les symptômes et à poser le diagnostic, puis, oubliant de formuler un traitement, ou accomplissant cette obligation importune par bienséance, à la hâte et à la légère, comme un vain cérémonial. Assurer le diagnostic, constater les lésions cadavériques, c'était le but de l'activité médicale; traiter n'était plus qu'une concession aux exigences et aux préjugés u public ». Telles ont été trop souvent, en esset, les habitudes et les prabques d'un assez grand nombre de médecins. Leur scepticisme les avait conduis à ignorer la matière médicale, à oublier l'art de formuler et à se borner, lorsqu'il s'agissait de terminer une consultation, à la prescription d'un certain nombre de ces spécialités pharmaceutiques qui encombrent aujourd'hui les osscines et ont remplacé les anciennes sormules de la polypharmacie du moyen-age.

Bâtons-nous cependant de proclamer que de jour en jour la thérapeutique regagne le terrain qu'elle avait perdu après les luttes doctrinales et que, malgré bien des imperfections, elle tend à affirmer aujourd'hui avec plus de précision ann autorité et ses progrès. Nous allons essayer de le faire voir en montrant

quelles sont les voies où elle s'engage, quelles sont les méthodes qu'elle pr conise.

II. Dans le coup d'œil que nous venons de jeter sur les différentes phases p lesquelles a dû passer l'étude de la thérapeutique nous avons essayé de montre qu'elle avait longtemps oscillé entre l'empirisme systématique et le dogmetisme exclusif des écoles de l'antiquité et du moyen âge, pour aboutir tantôt scepticisme qui, en raison des nécessités de la pratique, conduit presque te jours à la polypharmacie, tantôt à un empirisme plus rationnel, plus scien fique que celui des Anciens, mais toujours contestable. Nous avons vu égaleme que, très-près de nous, les exagérations du physiologisme ont égaré un cert nombre de thérapeutes. Nous aurons à revenir sur ce sujet en cherchant à preciser l'évolution nouvelle qui, de nos jours, s'impose à la thérapeutique, c'e à-dire en faisant voir comment le progrès de toutes les sciences a entrainé assure son progrès.

RAPPORTS DE LA THÉRAPEUTIQUE AVEC LES AUTRES SCIENCES. On l'a souvent # clamé, mais il n'est pas inutile de le redire, la thérapeutique est non-seul ment la science des indications, mais encore l'art qui résume et applique traitement des malades les connaissances acquises par les diverses sciences q viennent en aide à la médecine. Elle ne peut faire un pas en avant sans secours de la pharmacologie, c'est-à-dire de la science des agents médicamentes et celle-ci ne peut progresser sans appeler à son aide la botanique, la physic ou la chimie. Mais les médicaments que la pharmacologie nous apporte pli nombreux et plus actifs chaque jour ne peuvent être appliqués au traiteme des malades que si la physiologie expérimentale nous donne des notions pa cises, non pas seulement sur leur mode d'action, mais encore sur leur des de toxicité. Or, pour déterminer ce mode d'action, il faut expérimenter s les animaux, fixer ainsi l'activité utile ou nuisible des agents thérapeutique essaver d'expliquer comment et dans quel cas ils pourraient agir sur l'hous malade, avant d'entreprendre les essais cliniques qui devront les mieux fai connaître.

Nous venons de dire quelles sont les dissicultés de ces recherches de physic logie thérapeutique. En parlant des exagérations du physiologisme, en citant le paroles des représentants les plus éminents de la physiologie contemporaine ¶ condamnaient eux-mêmes les tendances doctrinales exclusives, assirmées il y peu d'années encore, nous avons fait voir en quoi et pourquoi il coavess de se défier des généralisations hâtives; mais nous avons aussi constaté les se vices rendus chaque jour à l'art de guérir par l'expérimentation physiologique rationnellement pratiquée. Nous n'hésitons pas à le répéter : si la chimie contribué plus que les autres sciences à assurer le succès de la thérapeutique en lui fournissant de nos jours des armes plus précieuses et plus facileme maniables, la physiologie lui a montré comment elle pouvait utiliser ces arm et dans quelles conditions il lui était permis de s'en servir dans ses applic tions à la clinique. Sans l'expérimentation qui se fait incessamment dans p laboratoires de physiologie, les médicaments les plus précieux resteraient lou temps inutiles. C'est parce qu'on les essaie sur les animaux, parce que l' fixe avec soin leur degré de solubilité, leur mode d'absorption, leur électi pour certains appareils ou certains tissus, leur élimination plus ou moins rapid les phénomènes anormaux qu'ils provoquent, leur degré de toxicité, etc., et

que l'on a pu arriver à les essayer sur l'homme avec quelque chance de succès. Mais ce n'est qu'après l'expérience saite sur l'homme malade que l'on peut assirmer la vertu curative du médicament. L'action physiologique qu'il exerce sur l'animal, les effets qu'il détermine sur l'homme sain, peuvent éclairer son rôle thérapeutique; celui-ci ne saurait être définitivement précisé que par l'analyse clinique. « L'objet des études du médecin, disait Claude Bernard, est le malade, et c'est la clinique qui lui en donne la connaissance. » Nous n'insisterons donc pas pour montrer que la physiologie ne pourra jamais être la base exclusive de la thérapeutique. Outre les erreurs qui se sont longtemps propagées parce que l'on ne tenait compte que des actions plus ou moins toxiques observées chez les animaux (on pourrait citer les recherches aujourd'hui controuvées de Claude Bernard sur les sels de narcéine), il nous serait aisé de démontrer que l'action physiologique d'un médicament diffère souvent de son action clinique ou thérapeutique. Si, par exemple, nous administrons à un individu à l'état de santé de l'opium, ou du mercure, ou du sulfate de quinine, nous déterminerons chez lui de la somnolence avec rêvasseries et embarras gastrique, ou bien de la stomatite avec salivation, ou enfin des bourdonnements d'orcille et de la céphalée congestive. Ces effets, dits physiologiques, donneraient-ils à un médecin l'idée d'administrer l'opium contre la douleur, le mercure contre la syphilis, le sulfate de quinine contre la sièvre intermittente? Voici d'autre part un malade atteint de névralgies excessivement douloureuses. En vain nous l'aurons traité par tous les médicaments dits anticéralgiques. Mais, si l'observation clinique nous apprend qu'il est syphilitique, pludéen ou arthritique, c'est à l'aide du mercure ou de l'iodure de potassium, du sulfate de quinine, ou enfin du salicylate de soude, que nous arriverons nonseulement à calmer, mais à guérir ses accès douloureux. Dans ce cas encore, c'est la notion clinique qui dicte la médication; c'est la spécificité empiriquement reconnue du remède qui nous permet un traitement essicace. Dans tous les cas de e genre la physiologie ne nous prête donc aucun secours. Il en résulte que l'action thérapeutique d'un médicament ne peut toujours se déduire de son action physiologique. Par conséquent aussi les hypothèses que l'on a voulu énettre pour expliquer par la physiologie la spécificité thérapeutique d'un certain ombre de médicaments méritent encore aujourd'hui tous les reproches que L Vulpian adressait, nous l'avons vu plus haut, aux partisans systématiques de la doctrine vaso-motrice. Dans une excellente étude sur les rapports de la bérapeutique avec les diverses branches des sciences médicales, notre savant mi Grasset, après avoir exposé les exagérations de Gubler et de ses élèves au 🗝 de l'action thérapeutique du sulfate de quinine, affirmait que l'on ne poura jamais expliquer par l'action physiologique du quinquina les effets merreilleux de ce remède contre l'action paludéenne. Debove avait émis à cet égard me opinion que partagent un grand nombre de médecins. « Supposons, disait-1, que l'on constate dans le sang des sujets atteints de sièvre intermittente l'existence de ces organismes inférieurs dont nous nions actuellement la réalité: u nous prouvons que le sulfate de quinine, administré à dose médicamenteuse, le ces parasites, nous aurons fondé la thérapeutique rationnelle de l'impaludisme. Nous aurons substitué à un empirisme qui s'impose encore aujourd'hui une thérapeutique physiologique. » Mais, lui objecte Grasset, c'est là une thérapeatique rationnelle et non une thérapeutique physiologique. De ce que l'on comprendra mieux l'essence de l'action thérapeutique de la quinine, cela ne

voudra nullement dire que l'on pourra l'expliquer par l'action physiologique c'est-à-dire par l'action exercée par ce médicament sur l'homme sain. Il exist en effet, un grand nombre d'antiseptiques plus efficaces, plus énergiques coma microbicides que le sulfate de quinine, et ceux-ci ne guérissent pas l'impalt disme. Et ce qui se dit ici du sulfate de quinine peut se répéter à propos et mercure, quand il agit contre la syphilis, et de la plupart des médicaments q ont pour but de combattre une diathèse. Toutes les actions d'un médicament s l'homme malade ne peuvent être déduite, de son action sur l'homme sain; clinique le montre chaque jour.

Cependant la physiologie nous enseigne que le jaborandi et la pilocarpi exagèrent la salivation, que la scille et la digitale augmentent la diurèse, que l'ipéca sait vomir, que la belladone dilate la pupille. Et toutes ces action physiologiques peuvent être utilisées en médecine pour combattre certains syn ptômes et répondre à diverses indications. Ainsi envisagée la physiologie éclais la thérapeutique; elle lui rend les plus signalés services. La thérapeutique physiologique est donc des plus utiles. Seuls sont à blamer les excès et la abus du physiologisme.

De son côté, en découvrant, en isolant ou en formant de toutes pièces u série d'alcaloïdes ou de produits nouveaux, la chimie a permis au pliysiologie d'étudier les principes actifs d'un grand nombre de médicaments qui, per les complexité même, échappaient à l'analyse thérapeutique. Elle nous a donc dés rassés d'une série de formules qui entretenaient l'empirisme et nuisaient progrès de l'expérimentation rationnelle. Il est démontré aujourd'hui que le médicaments d'origine végétale, ayant une action thérapeutique certaine, per dent tous un ou plusieurs alcaloides ou glycosides qui résument leurs propriés médicales. La chimie nous a donc sauvés de la polypharmacie. C'est grâce à el aussi qu'ont pu être écrits les livres qui traitent aujourd'hui des nouvelles més cations. Qu'on lise à ce sujet la préface de l'ouvrage que faisait récemment paraître sous ce titre l'un des maîtres les plus incontestés de l'école thérape tique française, et l'on verra que M. Dujardin-Beaumetz avait raison d'énumés avec un juste sentiment d'orgueil toutes les conquêtes de la thérapeutique on temporaine, depuis les médicaments hypnotiques : la morphine, la codéine, chloral, le bromure de potassium, jusqu'aux anesthesiques généraux ou locat tels que le chloroforme, l'éther ou la cocaîne; depuis la quinine jusqu'à l'aci phénique et aux autres antiseptiques. Mais là ne se bornent pas les servic rendus par la chimie à l'art de guérir. Dans un travail très-instructif, publi sous ce titre : Hommage à M. Chevreul, M. Dujardin-Beaumetz s'est efforcé montrer que la constitution atomique d'un corps permettait de préjuger les elle thérapeutiques qu'on en doit attendre. C'est en groupant les corps en séri parallèles et en les associant entre eux que la chimie nous a montré ces sa dont les applications à la therapeutique pourront un jour devenir fécond M. Dujardin-Beaumetz et son collaborateur M. Audige ont demontre que, le qu'on prend dans le groupe des alcools une serie naturelle comme celle qui formée par les alcools par fermentation, qui offre outre une origine comme une formule atomique présentant une progression croissante, l'action toxique ces alcools suit pour ainsi dire d'une façon mathématique leur progressi atomique. Cette action toxique progressive des alcools fermentés laisse préju l'action nocive des divers eaux-de-vie et esprits de consommation. Elle a pers

M. Miquel de montrer que la valeur antiseptique des dissérentes substances employées en chirurgie était proportionnelle à la formule atomique de ces alcools sermentés et que le degré d'asepsie, c'est-à-dire la quantité d'alcool nécessaire pour empêcher la putrésaction de se produire dans un litre de bouillon neutralisé, était d'autant moins élevé que la formule atomique était plus complexe. Il est vrai d'ajouter, et cette réserve indispensable, nous la ferons plus explicite encore dans un instant, que d'autres éléments interviennent dans ces questions si disciles à résoudre. C'est ainsi que la solubilité plus ou moins complète du corps en expérience modisie ces résultats. Par exemple, l'alcool cétylique, qui occupe le rang le plus élevé au point de vue de la formule atomique, n'est pas toxique, en raison de son insolubilité absolue.

Mais il est une autre série de médicaments que la question des radicaux alcoliques éclaire d'un jour tout nouveau.

D'après Fischer, la caféine est de la triméthylxanthine. Or, si dans la formule de ce corps on introduit des radicaux étrangers à la place d'un atome d'hydrogène, chacun de ces radicaux modifie dans un sens voulu l'action thérapeutique et toxique de la caféine. Ainsi la caféine, à la dose de 12 milligrammes, détermine chez les grenouilles un tétanos continu, tandis que l'hydroxycaféine ne détermine cet effet qu'à la dose de 20 centigrammes; l'éthoxycaféine à la dose de 15 à 30 milligrammes ne détermine plus le tétanos, mais une sorte de stupeur ou un sommeil prolongé avec diminution des réflexes. De son côté, Fraser a montré que l'introduction du radical méthyl dans la plupart des alcaloïdes transforme ces médicaments en médicaments curarisants. C'est ainsi que du méthylstrychnium, du méthylbrucium, du méthylpricotium, administrés à des animux, produisent chez eux des effets toxiques analogues à ceux du curare. Il. Dujardin-Beaumetz a observé les mêmes faits à l'aide des sels de cicutine. Il est donc probable que la méthoxycaféine sera curarisante.

• La thérapeutique peut donc, ajoute M. Dujardin-Beaumetz, en introduisant des radicaux différents dans la formule atomique de certains alcaloïdes, en modifier les propriétés, les approprier à des effets médicamenteux différents et en faire ainsi tantôt des médicaments tétanisants, tantôt des médicaments narcotiques, tantôt des médicaments curarisants, suivant qu'un radical méthyle, étangle, hydroxyle, viendra s'ajouter à la formule atomique du corps primitif. »

Point n'est besoin d'insister sur l'importance de ces considérations. Il nous sera toutefois permis de faire ici quelques réserves. Déjà, à propos des alcools, Il. Dujardin-Beaumetz a montré que la solubilité plus ou moins grande de cex-ci modifiait singulièrement leur action sur l'organisme. En terminant son travail et à propos des iso-alcools il a fait observer de même que deux corps ayant la même formule atomique n'ont pas toujours les mêmes effets thérapeutiques. Nous savions déjà que, au lit du malade, la caféine différait de la maltine et même de la théine. Il importe donc, avant de conclure à l'identité d'action de deux produits chimiques dont on ne connaîtra que la formule atomique ou encore à l'efficacité d'un corps dont on aura préjugé les effets thérapeutiques, de les expérimenter sur l'animal d'abord et, s'ils ne sont pas toxiques, sur l'homme malade. Alors seulement on arrivera à des résultats positifs. Toujours donc il faut en revenir à cette affirmation que l'expérience est la pierre de louche du raisonnement.

Parmi les autres sciences alférentes à la médecine nous ne ferons que citer la

botanique, qui caractérise les plantes usitées en médecine, et par leurs affinités morphologiques permet de préjuger les essets qu'on pourra obtenir de leurs feuilles, de leur écorce, de leurs racines ou de leurs fruits; la zoologie, qui a déjà donné à la matière médicale tant de produits importants; la géologie et la minéralogie, qui font mieux comprendre la formation et la composition des sources d'eaux minérales et permettent de les rechercher et de les capter avec plus de sûreté; la physique et la mécanique, à qui nous devons tant d'appareils divers, en particulier les appareils électriques ou magnétiques si usités dans les maladics du système nerveux, tant d'instruments qui conservent la vue et l'one ou augmentent les facultés de perception de ces organes. On trouvera, en effet, dans plusieurs articles de ce Dictionnaire, l'indication des services que les sciences, improprement appelées accessoires à la médecine, rendent chaque jour à la thérapeutique. Les progrès de toutes ces sciences ont donc perfectionné ses moyens d'action. Ils l'ont enrichie d'un grand nombre de médicaments nouveaux. Ils nous permettent d'espérer que ces acquisitions, si précieuses quand on sait les utiliser judicieusement, s'accroîtront encore de jour en jour. La chimie surtout nous apprend non-seulement quelle est la composition de certains médicaments, mais encore les dangers de certaines incompatibilités ou, au contraire, par l'association de certains agents thérapeutiques, les conditions les plus favorables à l'action médicamenteuse. Toutes ces sciences nous montrent comment se comportent les médicaments ingérés en présence des liquides de l'organisme, à quel état, dans quels délais, sous quelles formes et même par quels organes ils sont éliminés. Indispensable dans tous ces cas, l'analyse chimique est d'un secours inappréciable. La thérapeutique expérimentale ne saurait s'en passer.

Ce sont là des services éminents rendus à la médecine pratique par les sciences physico-chimiques. Il faut les constater, il faut les proclamer.

Mais il convient aussi de faire bien remarquer que les médecins qui s'adonnent trop exclusivement à ces sortes de recherches; que les cliniciens qui absorbés par leurs travaux scientifiques, ne sont pas guidés et maintenus dans la voie droite par la pratique de la médecine, se laissent parfois entraîner à essayer trop de remèdes ou à agir avec trop de rapidité ou d'énergie. L'ardeur que l'on met à rechercher des médicaments nouveaux, à les faire connaître au monde savant avant même qu'ils aient commencé à faire leurs preuves, à multiplier hâtivement les observations qui permettent d'appuyer sur des données cliniques les vues que l'on s'efforce de faire prévaloir; toute cette fièrre pharmacologique, comme le disait Fonssagrives, « a d'une part inspiré au praticiens des habitudes d'intervention turbulente qui ne sont pas toujours dans les intérêts des malades, et les a éloignés, en outre, de la notion si profonde dans la médecine des temps passés, de ce que peuvent les moyens tirés de l'hygiène... »

Empressons-nous donc d'enregistrer les découvertes nouvelles qui, chaque jour, viennent accroître le domaine de la pharmacologie; gardons précieusement les médicaments dont une analyse rigoureuse nous aura démontré l'utilité: multiplions les expériences toutes les fois qu'elles ne sont point préjudiciables à la santé de nos malades, mais évitons avec soin les exagérations des thérapentes qui ne sont pas cliniciens. Rappelons-nous toujours que le médicament n'est pas tout et qu'avant d'agir à l'aide de produits pharmaceutiques il faut bien poser les indications, c'est-à-dire savoir exactement s'il convient d'intervenir activement et, en cas d'affirmative, comment il convient d'agir.

de la chimie, tout près d'elle et aussi tout près de nous, car ses proété lents à se manisester, et c'est de nos jours seulement qu'ils ont été és, l'étude microscopique des organismes inférieurs est venue éclairer c'nie d'un grand nombre de maladies et offrir à la thérapeutique un champ d'action. Tandis que les sciences physicochimiques ou physios'efforçaient de mieux préciser la constitution des médicaments ou leur action sur l'organisme, c'est-à-dire alors qu'elles perfectionnaient la ologie, la science toute contemporaine à laquelle, en raison de ses i rapides et si utiles, on a donné un nom nouveau, la microbiologie a imposer à la science des indications curatives une méthode et des prociaux. Jusqu'à ces dernières années, le hasard seul nous avait appris re les maladies spécifiques et les médicaments destinés à les combattre. vain, nous l'avons montré plus haut, que l'on s'était essorcé d'explionnellement l'action du sulfate de quinine dans l'impaludisme, ou du dans la syphilis. La cause morbide restant inconnue ou à peine souple médicament était censé dans presque tous les cas s'adresser à l'orgai-même. Or, voici que les recherches microbiologiques de M. Pasteur, ntrant qu'un certain nombre de maladies, autrefois dénommées maladies s, étaient dues à l'introduction et à la reproduction rapide dans l'orde germes animés, de microbes pathogènes, ont permis non-seulement iénistes de trouver un certain nombre de méthodes prophylactiques à préserver l'organisme de l'atteinte de ces agents parasitaires et aux ns d'instituer sur des bases toutes nouvelles une méthode de panseitiseptiques dont les avantages ne sont plus contestés, mais encore aux ; de déduire d'une conception plus rationnelle des maladies insectieuses ntes une doctrine thérapeutique nouvelle. Sans doute, l'enthousiasme irrésléchi qui a toujours porté les médecins à généraliser prématurédoctrines qui semblent séduisantes a peut-être exagéré la portée de -unes de ces recherches. Le nombre des maladies microbiennes, c'estcelles dont le microbe pathogène a été isolé, cultivé, et inoculé de eproduire avec tous ses caractères la maladie primitive qui lui a donné est relativement restreint. On n'est pas encore en droit de classer jaune, les maladies paludéennes, la plupart des sièvres éruptives, la e diabète, la diphthérie, etc., etc., parmi les maladies manifestement res. D'ailleurs, en admettant même qu'un avenir prochain ait démontré icité d'action des germes animés que l'on pourra découvrir en étudiant s diverses maladies, rien ne prouve que l'on découvrira rapidement le ent spécifique capable d'en entraver les manisestations. La recherche ents spécifiques qui pourraient atteindre les germes pathogènes après étration dans l'organisme ne devra donc, en aucun cas, détourner le de tentatives thérapeutiques moins dangereuses que ne le sont parsois siques recommandés chaque jour et, nous tenons à l'assirmer, au moins ionnelles. Que nous apprend en effet la doctrine nouvelle? Elle nous que le charbon, le choléra des poules, le rouget du porc, la sièvre etc., sont dus à la repullulation dans l'organisme de microbes pathoterminés. Elle nous prouve que l'on peut atténuer la maladie causée par obes, l'inoculer aux animaux et rendre dès lors ceux-ci inaptes à la cone nouveau. Généralisant immédiatement ces notions pathogéniques, la nous a fait voir que, dans tous les cas où il devenait possible de sous-

traire une plaie à l'action de germes venus du dehors ou bien de détruire localement ces germes à l'aide d'agents antiseptiques reconnus microbicides, on parvenait à empêcher ou bien à arrêter dès leur début tous les accidents septicohémiques. Il parut donc logique, d'une part d'étendre à toutes les maladies infectieuses une doctrine qui prouvait chaque jour qu'elle était applicable à un plus grand nombre d'entre elles, et, d'autre part, d'appliquer aux maladies internes réputées ou reconnues microbiennes les médications qui réussissaient entre les mains des chirurgiens. L'anatomie et la physiologie pathologiques, en prouvant qu'un assez grand nombre de lésions locales reconnues curables par la médication antiseptique étaient de même nature que certaines maladies générales jusqu'à ce jour regardées comme fatalement progressives, accentuèrent encor ces tendances. Puisqu'il est démontré, s'est-on empressé de dire, que les abos froids, les tuberculoses génito-urinaires, les caries osseuses, etc., peuvent être guéris par un traitement antiseptique, pourquoi ne pas chercher à poursuivre des le sang et dans les tissus le microbe de la phthisie pulmonaire? Pourquoi ne pas instituer de même contre la sièvre typhoïde, la diphthérie ou les sièvres éruptives, une médication exclusivement antiseptique et surtout suffisamment ésergique pour agir dès le début de la maladie? A ces assertions, quelque hypothétiques qu'elles soient encore, nous n'aurions aucune objection à faire, si l'on # préoccupait toujours en même temps de l'état général de l'organisme et des agents thérapeutiques capables de le mettre en état de lutter contre la maladie, quelles qu'en soient d'ailleurs la nature et les causes qui l'ont déterminée. Un clinicie expérimenté est en effet en droit d'affirmer que les microbes pathogènes des miladics chroniques, comme la tuberculose, ne se reproduisent que sur un organisme préalablement faible ou détérioré, qu'ils cessent d'v vivre dès que cet organisme aura été reconstitué et placé dans des conditions meilleures. « Si la phthise vient de germes, dit M. Bouchard, ces germes ne peuvent se multiplier que dans un organisme à nutrition mauvaise, que cette altération de la nutrition résulte de l'hérédité, de l'innéité, d'une éducation vicieuse, d'une hygiène désectueus. d'une fonction physiologique débilitante, comme la lactation, ou de maladies antérieures. Si la phthisie vient de germes, on pourra rechercher les lieux et ces germes n'existent pas, interdire la cohabitation avec les phthisiques, prescrire l'alimentation par les viandes d'animaux tuberculeux, imaginer des spécifiques capables de détruire ces germes; on devra surtout relever le taux de la nutrition, s'adresser aux grands modificateurs hygiéniques, soit pour prévent. soit pour guérir... Ainsi, au-dessus de l'agent infectieux, il convient & reconnaître, d'empêcher ou de provoquer ces modifications générales du milier vivant qui créent l'aptitude morbide ou qui consèrent l'immunité. » On # pouvait mieux exprimer les vérités traditionnelles qui doivent toujours guide le clinicien et le prémunir contre des tendances dictées par un trop grad empressement à accepter les doctrines qui le séduisent. Mais, à la condition de lutter toujours, pour relever le taux de la nutrition et maintenir l'organisme dans les conditions les plus favorables à la lutte contre les microbes, il n'est pas interdit de prendre aux méthodes antiseptiques ce qu'elles ont d'utile d de s'appuyer sur les doctrines microbiennes pour chercher à rendre le miliet organique plus impropre encore à la vie et à la repullulation des germes mebides. C'est ainsi que, dans la phthisie pulmonaire, à côté des agents thérapetiques qui ont pour but de relever les forces et d'activer la nutrition, on # trouvera bien de prescrire les médicaments qui, comme l'iodoforme ou la créréent pour les microbes un milieu où ils ne peuvent se reproduire et qui, istrés en inhalations, en ingestion stomacale ou en piqures hypodermiques. nt parsois le succès. Il en est de même dans la diphthérie et dans la fièvre de où, combinée avec la médication traditionnelle, la méthode antiseptique parsois d'excellents résultats. L'essentiel est de bien comprendre que le ament qui est prescrit dans le but d'atteindre, dans les profondeurs de aisme, le microbe infectieux, ne devra jamais être administré de facon à ir détruire les cellules de l'organisme ou même en diminuer la vitalité. Ce ament, quelque dilué qu'il soit, quelque peu de vertu antiseptique qu'il ait ée dans les expériences in vitro, pourra peut-être, comme le mercure la syphilis ou le sulfate de quinine contre l'impaludisme, agir avec otitude et esticacité. Le médecin est donc en droit, lorsqu'il est assuré de s nuire à son malade, d'essayer les antiseptiques dont une expérience amment prolongée lui aura démontré l'innocuité. Mais, lorsqu'il aura trouvé ı de ces antiseptiques réussit dans une maladie déterminée, c'est-à-dire e un microbe pathogène bien défini, il devra encore se garder de conclure esficacité dans toutes les maladies microbiennes. En un mot, dans ces elles recherches, il convient de ne pas négliger les moyens d'intervention sous offre la doctrine des germes animés, mais il faut que ces tentatives at soumises au contrôle de la clinique et ne soient approuvées que si elles jugées esficaces et inoslensives.

e récente série d'expériences montre bien, à cet égard, avec quelle prueil convient d'agir et en quoi la méthode expérimentale, telle qu'on la comde nos jours, diffère de la méthode empirique des Anciens. Il y a près d'un , lorsque Jenner inocula comme préservatif de la variole le cow-pox, acciellement inoculé à la main d'une vachère, quelques observations relativeassez vagues et cette sorte d'intuition scientifique qui engendre l'idée expéntale et à qui l'on doit tant de découvertes l'avaient seule conduit au Jenner procédait empiriquement parce qu'il se hornait à appliquer d'une ère générale un préservatif de la variole que l'observation d'un certain bre de saits lui avait révélé et qu'il supposait utile. Plus près de nous, nent agit M. Pasteur dans ses mémorables recherches sur la rage? Il pence par étudier sur divers animaux les conditions de réceptivité et de agation du virus rabique dans l'organisme. Il remarque que le principe ent se localise dans le cerveau et dans la moelle. Il s'assure que le moyen llible de transmettre la rage à un animal consiste dans la trépanation du e et l'insertion à la surface du cerveau d'un fragment de substance céré-: virulente. Ce procédé lui permet de plus de déterminer le degré de virue comparative de la rage dans les diverses espèces animales. Le degré de lence et le mode d'inoculation de la rage ayant été fixés, il recherche les édés qui permettent d'atténuer progressivement la virulence du produit qui servir à l'inoculation, puis, à la suite d'une série d'expériences comparabien conduites, il arrive à faire voir que l'inoculation successive de llons de culture de plus en plus virulents rend peu à peu l'organisme réfrac-: à l'action nocive du virus rabique. Il montre, en esset, que le produit nu à l'aide d'une moelle très-virulente peut être impunément inoculé à un t qui a subi un certain nombre d'injections préliminaires faites avec un ide moins virulent, alors que ce virus eût déterminé la rage, s'il avait été aédiatement introduit dans l'organisme. D'autres expériences ayant prouvé

que l'inoculation de la rage devenait impossible chez les animaux ainsi vaccines préventivement, M. Pasteur se croit en droit d'appliquer à l'homme, dans la période d'incubation de la maladie, la méthode qui avait, chez les animaux. donné des résultats si remarquables, et le succès que l'on sait vient couronner ces tentatives. Or, ce n'est plus là de l'empirisme, c'est de l'expérimentation. M. Pasteur a provoqué les observations en modifiant ses expériences. Il n'a pas attendu que les phénomènes se produisissent sous ses yeux, il les a fait naître en variant ses procédés de recherche. En vaiu invoquera-t-on les lois de la pathologie générale pour lui objecter que jamais on n'a vu un virus qui a besoin d'un temps généralement assez long pour impressionner l'organisme et déterminer ainsi l'immunité créer celle-ci en vingt-quatre heures. Il répondra que ses observations continuées durant de longs mois avec toute la prudence et la réserve nécessaires ont bien fait voir que l'inoculation du virus médullaire provoquait presque instantanément une immunité pour un virus plus énergique. Es vain soutiendra-t-on qu'il n'existe aucune analogie entre les faits annoncés et ce que nous savons de l'action préservatrice des autres vaccins. M. Pasteur répondra avec Claude Bernard qu' « il n'y a pas de règles à fixer pour faire naître à propos d'une observation donnée une idée juste et séconde; cette idée une sois émis. on peut la soumettre à des préceptes et à des règles, mais son apparition a été toute spontanée et sa nature est tout individuelle... La méthode expérimentale ne donne donc pas des idées reçues et fécondes à ceux qui n'en ont pas; de sert seulement à diriger les idées chez ceux qui en ont ».

Mais, ces idées admises et leur réalisation expérimentale avant prouvé leur justesse, point n'est besoin d'insister pour faire voir qu'il serait dangereux de les trop généraliser. Dans toutes les communications aux Académies et sociétés savantes, M. l'asteur a toujours affirmé qu'il n'avançait que des faits plusiess fois contrôlés avec toute la rigueur nécessaire, mais qu'il se gardait de conseille une application hâtive de ses procédés à toutes les maladies que l'on supper être d'origine microbienne. Il convient de louer cette réserve. Chacun deva répéter que c'est la clinique qui nous fait connaître le mode d'action des mélicaments, qui nous apprend quand et comment il convient d'agir à l'aide des préparations pharmaceutiques, comment il faut, dans un cas particulier, tens compte tout à la fois de la nature de la maladie et du terrain sur lequel elle évolué, c'est-à-dire des antécédents héréditaires ou constitutionnels du malade. La clinique seule nous montre dans quel cas il convient de ne rien faire, c'esà-dire de se borner à l'hygiène thérapeutique. Seule elle nous enseigne qu'il faut traiter des malades et non combattre des maladies, en un mot, que, come l'a bien dit Grasset, « le malade est le grand acteur de sa guérison, soit spetance, soit aidée; que les agents pharmaceutiques n'opèrent que sur lui et # lui, et que tout dépend de la manière dont il réalise la maladie et dont il réperà l'agent thérapeutique ».

Or, on ne saurait le nier, les progrès de la clinique ont été, dans ces denières années, assez sérieux pour que l'on soit en mesure de mieux user que per le passé des indications curatives qui sont et resteront toujours la vraie, la seste base de la thérapeutique. La clinique a su déterminer avec plus de précision la marche naturelle des maladies cycliques. Grâce aux progrès des méthodes de diagnostic, elle a mieux défini un assez grand nombre d'états morbides juqu'alors confondus les uns avec les autres; elle a fait plus encore, elle a éclaire d'un jour nouveau la pathogénie des maladies chroniques; elle nous uisse entrevoir le jour où l'on pourra espérer les guérir. M. Bouchard, qui a tudié avec tant de soin toutes ces questions si intéressantes au point de vue tout la fois clinique et thérapeutique, a exposé d'une manière saisissante les sultats que peut donner la thérapeutique qu'il a appelée pathogénique, c'estdire celle qui s'appuie « sur une connaissance parfaite de la série et de l'enhaînement des actes et des phénomènes qui relient l'application de la cause à 'apparition des premiers phénomènes pathologiques et à la production des ecidents morbides ultérieurs ». Quand, dit-il, « chez une veuve, les regrets, la ristesse, les chagrins concentrés, préparent longuement l'explosion d'une colique répatique, l'étiologie vous sera d'un médiocre secours; vous ne ferez pas que tette femme cesse d'être assligée. Mais la pathogénie vous enseigne que les affections morales dépressives, que l'ennui, que le chagrin, retentissent sur la nutrition genérale; que cet état du système nerveux central vicie dans chaque cellule de tout l'organisme l'élaboration de la matière; que les combustions sont entravées, que les acides prédominent, que la chaux est mise en liberté, que dans la bile moins alcaline la chaux décomposera une partie des savons et des sels biliaires alcalins, que la cholestérine ne se trouvera plus enfin dans les conditions normales de solubilité. Alors, désarmés contre la cause qui n'est pas accessible à vos moyens d'action, vous chercherez à lutter contre ce ralentissement de la nutrition, résultat de la tristesse. Vous mettrez en œuvre ces agents médicamenteux ou hygiéniques qui accélèrent les métamorphoses de la matière et les poussent à leurs limites extrêmes; vous prescrires les boissons chaudes et abondantes, les carbonates, les chlorures, les iodures alcalins; vous coscillerez les bains chauds, modérément prolongés, alcalins ou salés, l'application brusque ou passagère du froid, les frictions cutanées, le séjour dans l'air plus vif des plages maritimes ou des montagnes, l'exercice musculaire modéré, l'activité intellectuelle. Il se trouve que la plupart de ces moyens achèvent la munition des éléments par l'intermédiaire de ce même système nerveux sur lequel la cause morbifique avait porté son action. Vous ne ferez pas disparaitre la tristesse, mais vous empêcherez la lithiase biliaire de se compléter ou e perpétuer. Remarquez que cette thérapeutique pathogénique n'est pas exclusive et qu'elle ne vous empêchera pas d'associer au traitement la thérapeuique physiologique par le régime alimentaire et le choix des eaux, de manière introduire ni trop de chaux, ni trop de cholestérine, ni trop de matières transfernables en cholestérine, tout en livrant en sussissante quantité la soude et la potasse. Dans le même ordre d'idées, vous administrerez des médicaments capades d'alcaliniser les humeurs, d'augmenter la sécrétion bilivire et de rendre plus fréquentes et plus complètes les déplétions de la vésicule. La thérapeublue anatomique ne vous sera même pas interdite et vous pourrez appeler à retre aide les moyens capables de dissoudre le calcul ou de provoquer la migration .

Il nous a semblé utile de reproduire toute cette page de l'Introduction au Manuel de thérapeutique de Berlioz. Elle montre mieux que ne le feraient de longs développements les services que peuvent rendre et que rendent chaque jour à la thérapeutique les progrès de la pathologie et de la clinique.

Ces quelques réflexions nous semblaient nécessaires; elles nous paraissent suffisantes pour montrer ce qu'est devenue la thérapeutique contemporaine dans rapports avec les autres branches des sciences médicales. Si l'on veut bien le tenir compte ni de l'inaction désolante de ceux qui, par scepticisme ou

par ignorance, continuent à considérer la médecine en naturalistes plutôt qu'en cliniciens, ni de la folie pharmacologique des médicastres qui acceptent sans contrôle toutes les médications nouvelles que les annonces pharmaceutiques leur apportent chaque jour, on n'hésitera pas à reconnaître ce progrès que nous affirmons aujourd'hui. Nous avons, en effet, cherché à montrer que la physiologie donnait à la thérapeutique plus de sécurité et d'assurance en lui montrent quel est le mode d'action des médicaments dont elle fait usage; que la botanique et surtout la chimie, en multipliant le nombre de ces médicaments, lui fournissaient chaque jour de nouvelles armes; que les études microbiologiques pouvaient, dans certains cas déterminés, préciser le mode et les procédés d'intervention en créant une nouvelle méthode, celle de la vaccination préventire dans les maladies virulentes; enfin que la pathologie et la clinique avaient fourni à la thérapeutique dite pathogénique une base plus solide et des moyens d'action plus efficaces.

III. DES MÉTHODES EN THÉRAPEUTIQUE. Mais il ne peut suffire d'indiquer les progrès accomplis, en médecine pratique, grâce au perfectionnement progressif des sciences sur lesquelles s'appuie la thérapeutique. Il nous faut encore montrer quelles sont les voies dans lesquelles elle tend à s'engager, quels sont les principes, quelles sont les méthodes de la thérapeutique contemporaine.

Nous plaçant à ce point de vue, nous ferons remarquer tout d'abord que le progrès des sciences a entraîné successivement la division de la thérapeutique en branches secondaires plus nombreuses. Aujourd'hui, le médecin qui vent aider dans la mesure de ses forces au progrès scientifique doit certainement connaître la pharmacologie, qui étudie l'ensemble des agents que la chimie, la physique. la botanique ou même la zoologie, mettent à notre disposition. Il lui faut s'interesser aux progrès de la pharmacodynamie, qui examine l'action que chacun des composés employés en médecine exerce, suivant les doses auxquelles on l'administre, sur l'organisme sain. Il ne doit pas négliger l'étude de la préparation et du mode d'administration de ces composés, c'est-à-dire celle de la pharmacir. mais il est surtout indispensable qu'il sache trouver, pour répondre aux indications qui lui sont fournies par l'état d'un malade déterminé, le remède qui les est applicable. Or, cette dernière partie de la thérapeutique, la pharmacothérenie. ne s'apprend, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, que par la clinique-C'est donc la clinique thérapeutique qui consacre et résume tous les progrès de la pharmacologie et de la pharmacodynamie. C'est elle, comme l'a bien di M. Dujardin-Beaumetz, qui doit être le but de tous nos efforts : « De même 🚅 nous avons vu la médecine se diviser en deux parties : l'une où l'on étudie d' façon théorique les diverses maladies, c'est la pathologie; l'autre où l'es applique ces données à l'être malade, c'est la clinique, de même on est d'accord pour admettre que la thérapeutique doit être désormais étudiée en deux lieux différents : dans le laboratoire et à l'amphitheatre on doit enseigner & aprendre l'histoire naturelle, l'action physiologique, les propriétés pharmasdynamiques des diverses substances médicamenteuses; en deux mots, on del y apprendre la thérapeutique proprement dite; à l'hôpital est réservé un tout autre rôle : on doit y appliquer les connaissances précédemment acquises : doit étudier les bases des médications, on doit observer les modifications que fait subir l'organisme malade aux lois précises formulées par la pharmelynamie; en un mot, on doit y professer et y apprendre la clinique thérapeuique » (Introduction au Dictionnaire de thérapeutique).

Cette nécessité, aujourd'hui bien reconnue, de soumettre au contrôle de la clilique toutes les acquisitions faites par les sciences médicales, marque bien la listinction qui s'impose à nous de plus en plus entre la théorie et la pratique, atre la science pure et ses applications.

Nous ne disons pas entre la science et l'art, car il nous semble que cette dernière question, qui a, depuis le commencement du siècle, suscité des controverses si passionnées, repose plus encore sur une querelle de mots que sur une diverrence doctrinale. Trousseau, qui a assirmé avec tant de conviction et d'énergie que la thérapeutique est un art, disait volontiers : « Au lit du malade la valeur de la science est relative; elle dépend toujours du sentiment de l'artiste, de la justesse et du tact avec lesquels il applique à un cas de maladie donnée les notions que la théorie lui fournit. » Et cette affirmation lui valait de la part de Claude Bernard les plus violents reproches. « Je comprends parfaitement, répondait l'illustre physiologiste, qu'un médecin dise qu'il ne se rend pas toujours compte d'une manière rationnelle de ce qu'il fait, et j'admets qu'il en conclue que la science médicale est encore plongée dans les ténèbres de l'empirisme, mais qu'il parte de là pour élever son tact médical ou son intuition à la hauteur d'un critrium qu'il prétend ensuite imposer sans autre preuve, c'est ce qui est complétement antiscientifique. » Cependant Trousseau ne prétendait nullement imposer l'autorité que lui donnaient son génie, son tact médical, son talent d'artiste: Si la science a nécessairement des principes, disait-il encore, l'art qui s'ignore lui-même, qui marche à son but souvent à travers les ténèbres, peut tout au plus avoir des procédés qui ne se transmettent que bien difficilement... On naît artiste; on devient savant ». Ainsi résumées, les idées de ceux qui prétendent limiter le role et l'insluence de la science dans ses applications à l'art de guérir semblent menter l'anathème que lançait Claude Bernard. Toutesois, en les analysant d'un reuprès, on ne tarde pas à acquérir la conviction que, dans l'esprit de Trousseau de ses élèves, art devient synonyme de génie inventif, d'individualité capable d'innover. C'est ainsi que Trousseau considère Lavoisier, Fourcroy, Berthollet et Damas, comme de grands artistes, parce qu'ils ont découvert en chimie de nouraux composés et créé de nouvelles méthodes d'analyses. Or, si la chimie doit de considérée comme un art, par cela seul que les grands chimistes ont été des inventeurs; si l'art ne diffère de la science que parce qu'il implique « l'idée d'individualité », on devra considérer Aristote comme le plus grand des artistes, d'h science des sciences, c'est-à-dire la philosophie, sera rangée à côté de la peinture ou de la musique. De même Claude Bernard et les physiologistes de un école seraient d'après la définition même de Trousseau des artistes et non des savants. Point ne nous paraît nécessaire d'insister pour montrer que ce sont là des exagérations inadmissibles et que l'art médical, pour nous en tenir au mjet qui nous occupe, n'est pas analogue à celui du peintre ou du sculpteur, du ausscien ou du poète. Ceux-ci créent de toutes pièces l'œuvre qu'ils réalisent. Les médecins au contraire ne font qu'utiliser ce que la science leur a appris pour aider l'organisme à rentrer dans les conditions normales qui présidaient à son évolution avant qu'il ait été soumis à des causes accidentelles de perturbation de de trouble. L'art de guérir reste donc toujours subordonné à l'observation et à l'expérience. Il ne crée pas; il se borne à appliquer. « L'intervention pratique, disait notre maître Schützenberger, nécessite avant tout la solution successive d'une série de problèmes hiérarchiquement coordonnés. Ce n'est qu'en tant que le diagnostic, le pronostic et l'indication thérapeutique, sont rigoureusement formulés, qu'il peut être question du choix d'un moyen d'action, d'un remède, d'une médication ou d'une méthode de traitement. » L'art médical n'est donc pas, ne sera jamais, quoi qu'en ait dit Trousseau, une œuvre de fantaisie individuelle. Mais ce n'est point à dire pour cela que l'individualité du médecin n'ait une grande importance, et que l'œuvre médicale ne dépende pas en grande partie du tact, de l'esprit d'observation, du génie inventif du médecia praticien. a Après la science et l'expérience personnelle, disait encore Schützenberger, les qualités artistiques du médecin, celles qui donnent l'empreinte à son individualité. c'est son talent, son esprit d'observation; c'est cette faculté merveilleuse et conplexe de voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité objective de l'organisme malade; c'est le génie d'investigation qui lui permet de voir et de trouver ce qui existe en réalité, mais ce que d'autres ne voient pas et n'ont pas su trouver avant lui; c'est sa sagacité à découvrir la nature et le siège du mal; c'est la profondeur et la rectitude de son jugement, quand il s'agit de prévoir œ qui peut et doit arriver dans les conditions données; c'est la sureté de ses appréciation de ce qui peut être utile ou nuisible, son tact à déterminer l'opportunité des remèdes ; c'est son habileté pratique à manier les médications, à esécuter les opérations nécessaires; c'est son génie inventif et créateur enfe en quête de moyens d'action plus efficaces et plus surs. La part de l'individualité est grande dans la pratique de l'art de guérir comme dans l'exécution de toute œuvre humaine, mais l'individualité artistique n'est pes le caractère essentiel de l'art médical... » (Fragments de philosophie médical... p. 43).

Tout en reconnaissant qu'il ne suffit pas pour être bon médecin d'avoir besseup appris et d'être un savant érudit et chercheur, nous devons donc affirmer que la thérapeutique est surtout une œuvre d'observation, de raisonnement d'expérience. Mais l'art qui consiste à appliquer au lit du malade les donnés fournies par les diverses sciences qui viennent en aide à la thérapeutique n'est pas pour cela une simple déduction de la science; ses règles et ses préceptes sont toujours le résultat d'observations et d'expériences cliniques, c'est-à-dire réalisées sur le terrain de la pratique.

Nous en revenons donc encore à cette affirmation que la clinique thérapetique doit être la base de nos études et son progrès le but de nos efforts. Bis lors, par cela même qu'elle est l'application de diverses sciences, la clinique thérapeutique doit avoir des principes et des méthodes qui guident le praticies, soit qu'il intervienne à l'aide de remèdes, soit qu'il se borne à faire de l'hygien thérapeutique.

Ces méthodes et ces principes ont déjà été exposés à l'article Moss.

MENT. Nous devons donc être très-court dans cette dernière partie de noire

La thérapeutique a toujours procédé; elle est encore en droit d'agir de deu manières différentes: 1° empiriquement, lorsque l'expérimentation clinique a constamment affirmé la valeur d'une médication spécifique, lorsqu'un nombre suffisant d'observations, c'est-à-dire lorsqu'une bonne statistique a prouvé qu'elle réussissait dans l'immense majorité des cas; 2° rationnellement, lorsqu'il convist non plus de combattre une entité toujours régie par la même cause, toujours vaincue par le même remède, mais bien une évolution morbide, un precesses

ui varie dans chaque cas individuel non-seulement suivant l'intensité de la ruse, mais encore suivant la résistance organique du sujet.

La thérapeutique empirique, telle qu'il faut la comprendre aujourd'hui, telle u'il convient de l'admettre et même de l'approuver, n'est plus, comme le disait l. Bouchard en parlant de l'empirisme ancien, cet «jensemble des préceptes, des aximes, des formules, des recettes que les vieux âges comme le temps présent nt accumulés; le monceau de ces agents thérapeutiques dont les bons effets eté révélés par l'observation fortuite ou par les caprices de l'expérimentaion. » Sans doute nous ne pouvons nous refuser à étudier et même à essayer quelques-unes de ces formules que nous a léguées la thérapeutique ancienne; nous me pouvons toujours nous désendre contre celles que tendent même de nos jours à nous imposer certains médecins. Mais nous prétendons que la science thérapeutique est assez avancée pour contrôler aujourd'hui ces diverses médications nées du hasard et trop souvent acceptées sans contrôle. Vérisiées à l'aide des moyens d'expérimentation et d'analyse dont nous disposons aujourd'hui, mieux étudiées cliniquement, elles ne tarderont pas à rentrer toutes dans le cadre des médications rationnelles.

Quant aux spécifiques comme le sulfate de quinine, le mercure, l'iodure de potassium, les médicaments anesthésiques ou hypnotiques, etc., ils resteront longtemps encore dans le cadre de la médication empirique parce que longtemps encore il sera difficile d'expliquer physiologiquement leur action cependant indéniable au point de vue clinique.

Or, ces médications, il convient de les employer chaque jour. Et, au fur et à mesure qu'on les emploie, il convient de mieux analyser leurs effets, asin de préceser les indications auxquelles ils répondent. C'est ce qu'ont fait déjà au siècle dernier les médecins qui ont cliniquement déterminé le mode d'administration du sulfate de quinine; c'est ce qu'ont pu réaliser les syphiligraphes contemporains quand ils ont mieux appris à connaître le mode d'administration du mercere et de l'iodure de potassium; c'est ce que tendent à faire les chirurgiens qui modifient et s'efforcent de rendre moins aléatoires les divers procédés d'anesthésie générale. Les médicaments dont le hasard seul nous a indiqué les effets peuvent donc eux aussi être mieux étudiés et prescrits dans de meilleures conditions.

A côté de ces médicaments spécifiques, exclusivement dus à l'empirisme, rangerions volontiers tous ceux qui sont imaginés dans le but de s'adresser à la cause connue ou supposée de la maladie, c'est-à-dire tous les agents antireptiques que l'on recommande dans le but d'arrêter l'évolution d'une maladie infectieuse en tuant le microbe qui la détermine; tous les vaccins que l'on a déjà découverts et que l'on trouvera encore en cherchant, contre les maladies virulantes, des agents capables de créer l'immunité. Sans doute, c'est une idée préconçue, une doctrine rationnelle qui nous fait connaître ces médicaments, qui sous engage à les appliquer au traitement de la maladie. Mais, comme les pécifiques que nous a révélés l'empirisme, ils s'adressent non pas à un processus morbide essentiellement variable, mais bien à des affections qui sont dominées Pr une insluence causale toujours semblable à elle-même ou bien à des troubles Phologiques peu complexes et nettement définis. Qu'ils aient été découverts à h mite de recherches dictées par des idées théoriques ou qu'ils soient dus au basard, ils sont toujours, comme les spécifiques dont nous venons de parler, le produit de l'expérience. Ils ne sauraient être définitivement acceptés que si une lague série d'observations en a démontré l'essicacité.

La therapeutique rationnelle résume toutes les notions positives que la pathologie nous enseigne sur les causes, la nature, la succession des troubles morbides dont l'organisme a été le siège; elle en déduit les indications curatives; elle s'efforce de déterminer, grâce à la connaissance qu'elle a acquise de l'action pharmacodynamique des médicaments, quels sont les remèdes qui peuvent répondre à ces indications.

La thérapeutique rationnelle s'appuie donc tout à la fois sur la pharmacologie, sur la pharmacodynamie et sur la clinique. Celle-ci pose les indications; celles-là

donnent les moyens de les remplir.

C'est l'examen minutieux et détaillé du malade; c'est la connaissance de la marche naturelle de la maladie, c'est la prévoyance des complications pouvant surgir, qui posent les indications. C'est la physiologie qui, en nous apprenant l'action pharmacodynamique de certains médicaments, nous permet de lutter contre les symptômes observés; c'est la clinique thérapeutique qui, en nous indiquant ce qui, chez le malade, peut être utile ou nuisible dans chaque ces déterminé, nous apprend à quel moment il faut intervenir, par quels agents il est possible de remédier au trouble accidentel de certains organes ou ét certaines fonctions; dans quelles conditions il deviendra nécessaire de se borner à faire de l'expectation, c'est-à-dire à ne pas entraver par une interventies tumultueuse ou imprudente les crises reconnues salutaires.

Toutesois, pour arriver au but, cette thérapeutique rationnelle suit des voies différentes. Tantôt, croyant connaître la cause première de la maladie, elle s'efforce de la combattre et d'en entraver les effets. M. Bouchard appelle thèrepeutique pathogénique la méthode qui consiste « à instituer un siège régulier contre l'agent morbifique pour s'efforcer de le déloger, de le neutraliser, de l'annihiler. De nos jours cette thérapeutique pathogénique tend à s'imposer dans un certain nombre d'affections dont l'origine microbienne a été démontée ou est considérée comme très-probable. Parfois elle donne de bons résultats. nous paraît démontré que dans la sièvre typhoïde prise au début, que des certaines formes de la tuberculose, la médication antiseptique peut devent très-utile. On comprend aisément que, s'il ne s'est point encore développé des toute l'économic, s'il reste localisé ou dans l'intestin ou bien dans un organt où le médicament puisse l'atteindre, le microbe infectieux soit détruit asset à temps pour que l'infection générale de l'organisme ne puisse se produire Toutesois, lorsque la maladie est constituée, lorsque l'on peut être certain le germe infectieux a pénétré dans toute l'économie, lorsque ce n'est plus we infection plus ou moins localisée, mais bien une maladie générale qu'il fet combattre, la médication antiseptique, qui pouvait convenir dans les premiss jours, devient dangereuse, si elle est administrée trop énergiquement, inutile, si l'on n'intervient pas assez activement. Alors il devient indispensable de lutter journellement suivant les indications variées que fournit chaque malade considér individuellement. Alors, connaissant la marche naturelle de la maladie, 📂 complications qu'elle peut présenter, la gravité de quelques-unes de ses manifestations, l'utilité de certains symptômes critiques, le médecin agira dans le fièvre typhoide, par exemple, pour diminuer l'intensité du mouvement sébrite lutter contre la putridité des matières intestinales, empêcher les engouement hypostatiques des poumons, réveiller ou entretenir l'activité du cœur, passer les lésions de décubitus, etc., etc. Il fera, sans doute, ainsi de la médicalise symptomatique. Il ne s'adressera plus ni à la cause de la maladie, ni aux esch

irects qu'elle est censée produire. Il écoutera le malade et obéira aux indications alliatives que son état lui dictera chaque jour. Mais, on ne saurait trop le péter, ce sont ces indications cliniques, c'est la manière d'y répondre, qui pivent toujours guider le médecin. Or l'indication thérapeutique n'est que rement une indication immédiatement curative. Nous avons dit plus haut ). 163), en parlant des progrès de la pathologie, dans quels cas elle pouvait le evenir et comment une thérapeutique pathogénique était applicable aux diarèses telles que la lithiase biliaire, le diabète, la goutte, le rhumatisme, etc. lais il est relativement rare que cette thérapeutique pathogénique soit scientiquement établie et elle peut devenir nuisible lorsqu'elle ne s'appuie que sur les hypothèses, lorsqu'elle fait perdre de vue la nécessité d'intervenir pour répondre aux indications si diverses que fournissent les symptômes habituels ou les accidents d'une maladie déterminée. Ranimer l'énergie du cœur, rétablir l'activité de la sécrétion rénale, abaisser la température fébrile, calmer le délire, Ménuer la douleur, arrêter les convulsions, ce n'est pas guérir une maladie, mis c'est permettre à l'organisme de lutter contre ses atteintes; c'est le mettre en état de résister jusqu'au jour où l'évolution naturelle de la maladie aboutira à la guérison.

Cette source d'indications, tirée des éléments morbides, est donc la plus fréquente, souvent la plus utile à suivre avec attention. Sans nier que l'avenir appartienne à la thérapeutique pathogénique dont les indications sont réalisées par la pharmacodynamie et contrôlées par la statistique, nous devons donc reconmaitre qu'il est très-rare que l'on puisse maîtriser la maladie et imposer la guérison. Comme l'a dit M. Bouchard lui-même, bien des siècles encore nous separent du jour où la thérapeutique pourra s'attaquer aux conditions de la suèse des malades et y puiser ses indications curatives. Nous dirions même volontiers que la thérapeutique n'aura jamais pour base unique la pathogénie des maladies et aura toujours à chercher d'autres moyens que les médicaments spédeques pour les combattre. La thérapeutique restera toujours la science des indications, mais souvent ces indications seront tirées de l'évolution morbide phitôt encore que de la cause pathogène. N'est-ce point là ce qui donne tant d'attrait à l'étude de la clinique thérapeutique; ce qui permet au médecin d'exercer incessamment les forces de son esprit, de chercher toujours à faire mieux, de développer, par l'observation et l'expérience, ce tact médical qui fait prévoir ce qui peut et doit arriver, soit spontanément, soit sous l'influence des remèdes; ce qui assure sa foi dans l'efficacité des médications qu'il administre a le désend lui-même contre le scepticisme; ce qui l'encourage à persévérer dans la voie où il s'est engagé et à combattre longuement et méthodiquement les maladies chroniques? Pour être bon médecin il faut, en effet, non-seulement me tenir au courant des progrès de la science et perfectionner les études qui précisent le diagnostic et affirment le pronostic, mais encore posséder, avec un rement droit, cette sorte d'intuition qui permet, en face des problèmes que sous pose la clinique, de décider rapidement et surement ce qu'il convient de faire. Sans doute ces qualités ont été, à tous les âges de la médecine, celles des praticiens qui ont pu être utiles à leurs semblables. Depuis quelques années qui les possèdent sont plus sùrs de réussir, car leurs moyens d'action sont plus nombreux et mieux connus.

Nhésitons donc point à conclure que, malgré les imperfections qu'elle pré-

branches de la médecine. Sans doute elle ne vaut que ce que valent toutes les sciences qu'elle applique, mais toutes ces sciences viennent aboutir à la thérapeutique et ne font en réalité partie de la médecine que parce qu'elles sont utiles ou nécessaires à l'art de guérir. La thérapeutique est par conséquent et restera toujours le couronnement de toutes les études médicales. Il n'était pas inutile d'indiquer la voie utile et féconde dans laquelle de nouvelles recherches l'ont fait entrer dans ces dernières années.

L. Leresoullet.

THÉRAPHOSES. Voy. Araignées, p. 782.

THEREBENTARIA. D'après Daléchamps, quelques anciens auteurs nommaient ainsi le Scrofularia aquatica L. (voy. Scrofulaire). Ed. Lef.

THÉRIAQUE. § I. Pharmacologie. La thériaque est un électuaire qui a été imaginé par Andromaque, médecin de Néron. C'est la plus célèbre, since la plus ancienne de toutes les préparations qui nous ont été léguées par les Anciens. Son histoire se rattache entièrement à celle de la polypharmacie.

Les idées qui ont présidé à sa confection ne sont pas dues à l'école romaine ou méthodique, comme on pourrait le croire: elles ont été empruntées à l'école d'Alexandrie, où elles ont été préconisées par Hérophile, de Calcédoine. Comme il arrive souvent, les élèves d'Ilérophile, renchérissant sur la doctrine du maire, multiplièrent à l'infini les recettes polypharmaques, notamment les antidotes et les compositions dites royales.

Posant en principe que l'étude des médicaments était la base de la méthode empirique, qu'il sallait rejeter toute hypothèse et même toute recherche sur les causes occultes des maladies, Philenus de Cos et Sérapion d'Alexandrie, disciples d'Hérophile, s'attachèrent à expérimenter sur toutes les substances de la matière médicale connues à leur époque. Malheureusement, au lieu d'étudier l'action isolée de chaque substance, ils associèrent les drogues dans des formules plus ou moins compliquées. On s'imagina qu'une préparation renfermant tous les médicaments capables d'agir sur un groupe de maladies et sur leurs symptômes serait capable de guérir toutes ces maladies, caressant ainsi l'espoir, dit naivement D. Leclerc, que le médicament serait plus habile que le médecin. De telles idées, à l'époque où elles ont été émises, n'avaient rien que de très-rationnel, puisque la nature chimique de toutes les drogues, y compris leurs réactions réciproques, était totalement inconnue. Telle est l'origine de ces électuaires monstrueux, préconisés par l'école empirique, dont quelques-uns, comme le mithridate et la thériaque, ont joui d'une vogue telle, qu'ils ont pu traverser les siècles pour arriver jusqu'à nous.

On trouve l'origine de la thériaque dans l'électuaire composé par Mithridate, roi de Pont, le rival si longtemps heureux de la puissance romaine. Craignant d'être empoisonné, ce roi faisait sur les criminels et sur lui-même l'essai de toutes les drogues réputées poisons et contre-poisons. A la suite de ces recherches, il composa un livre qu'il intitula Theriaca (87,012, bête venimeuse), puis l'composa l'électuaire mithridate, qu'il considéra comme l'alexitère par excellence.

Cette préparation était devenue si célèbre que l'un des premiers soins de Pompée, après ses succès, fut de s'emparer de la fameuse recette dans les papiers du rei vaincu et de la faire traduire par Lœnus, afin de la rapporter à Rome, comme l'un des trophées de sa victoire.

Le mithridate se composait de cinquante-quatre substances et constituait le plus impliqué de tous les antidotes connus. Il n'a cessé que depuis peu d'années de ire partie de nos dispensaires pharmaceutiques, et il figure encore dans quelques harmacopées étrangères. C'est cette composition qui a servi de modèle à Andronaque pour composer son antidote, qu'il appela d'abord yadnun, galènè, c'est-à-dire, alme, tranquillité. Ce n'est que plus tard qu'on lui donna par antiphrase le nom le thériaque, moins parce qu'il contenait de la chair de vipères, comme on l'a dit, que parce qu'il était propre à combattre tous les poisons. Plus tard encore, le mot thériaque est devenu un terme générique s'appliquant à tous les contrepoisons.

Destinée d'abord à guérir toutes les morsures venimeuses, la thériaque fut bientôt considérée, sur la foi d'Andromaque, comme propre à combattre toutes les maladies; cependant elle ne différait en réalité du mithridate que par l'addition de la chair de vipères et quelques autres ingrédients de peu d'importance. L'enthousiasme qu'elle excita chez les Romains fut poussé à un tel point que l'empereur Antonin la faisait préparer devant lui et en prenait tous les jours.

A partir de ce moment, les thériaques se multiplièrent, chaque médecin tenant à honneur d'imaginer quelque recette analogue et d'y attacher son nom. Cest ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que Galien rapporte qu'Andromaque îls en composa jusqu'à vingt-quatre pour guérir seulement les maux d'oreilles! les dispensaires arabes nous donnent les formules de celles d'Ælius Gallus, d'Euclide, de Zénon, d'Antiochus, de Damocrate, mais la thériaque d'Andromaque, sans doute à cause de son origine, resta toujours la plus estimée. L'efficacité de cette composition célèbre est d'ailleurs incontestable, et, sans admettre à son égard les louanges exagérées qui lui ont été prodiguées par les médecins, rompris le savant Bordeu, qui la regardait comme le médicament par excellence, on ne saurait disconvenir qu'elle ne jouisse de propriétés réelles, comme calmante, cordiale, anthelminthique.

Pendant plusieurs siècles Venise eut le monopole de sa fabrication, d'où le son de thériaque de Venise. Maîtresse alors du commerce des Indes, cette ville était réputée pour posséder les matières premières les mieux choisies et les plus précieuses. Elle fut ensuite préparée à Paris, pour la première fois, par Moïse Charras, vers le milieu du dix-septième siècle, sous les yeux des magistrats de la capitale, des médecins de la cour et de délégués de l'École de médecine. A partir de cette époque, elle fut préparée avec une certaine solennité, sous les asspices de l'autorité, par le Collége des pharmaciens, comme l'indique l'affiche suivante:

## THÉRIAQUE D'ANDROMAQUE

La Compagnie des Apothicares de Paris exposera publiquement toutes les drogues qui deivent entrer dans la composition de la thériaque.

L'ouverture s'en fera en présence des magistrats et de l'École de médecine, le lundi 25 exptembre 1776, à trois heures précises, en leur jardin et laboratoire, rue de l'Arbalète, fambourg Saint-Marcel.

Le tout sera exposé pendant quinze jours, depuis trois heures après midi jusqu'à six, sprès quoi il sera procédé à la préparation de cet antidote, en présence des magistrats et de la Faculté de médecine.

La formule de la thériaque, telle qu'elle nous a été transmise par Galien, est euctement rapportée dans la pharmacopée de Zwelfer (*Pharm. augustana*, 1653) et aussi dans le Codex français de 1758. Il y entre des trochisques de scille,

de vipères et d'hédicroon. Zwelser sait judicieusement remarquer qu'il vaut mieux réduire ces trois composés en leurs éléments et les ajouter à ceux de l'électuaire, puisque la plupart des ingrédients qui composent ces trochisques se trouvent déjà dans la thériaque. Telle est la première modification que l'on a osé saire à la thériaque d'Andromaque.

Depuis cette époque, la formule primitive a été lentement modifiée, soit parce que plusieurs des composants jouissent de propriétés analogues, soit parce que quelques-uns d'entre eux ne se rencontrent plus dans le commerce de la droguerie.

Par exemple, la recette de Galien porte du Cassia lignea, sorte de cannelle inférieure, qui a été remplacée par une quantité correspondante de cannelle de Ceylan. Elle contient trois valérianes, plus, nard cetique et nard indien: le Codex de 1866 a supprimé le nard indien, et le Codex de 1885 n'a conservé que la valériane officinale.

Le changement le plus important de tous ceux qui ont été proposés jusqu'à ce jour est celui qui a été fait par la commission du nouveau Codex: la suppression de la chair de vipère, de telle sorte que la thériaque actuelle se rapproche plutôt du mithridate que de l'antidote d'Andromachus.

Au fond, tous ces changements out peu d'importance, à la condition que la masse totale reste dans un rapport constant avec la quantité d'opium qu'elle renferme, car, après tout, la thériaque et le mithridate sont des préparations dont l'opium doit être considéré comme la base fondamentale.

Cela dit, voici la formule de la thériaque actuelle, telle qu'on la trouve maintenant dans le formulaire légal :

| ·                      |          |                                        |           |
|------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|
|                        | Grammes. | Gra                                    |           |
| Opium de Smyrme        | . 120    | Poivre long                            | 90        |
| Gingembre              | . 60     | - noir                                 | 80        |
| Iris de Florence.      | . 60     | Fruits de persil                       | <b>30</b> |
| Valérione              | . 80     | — d'ammı                               | 30        |
| Acore aromatique       | . 30     | <ul><li>de fenouil</li></ul>           | 30        |
| Rapontic               | . 30     | — d'anis                               | 50        |
| Quintefeuille          |          | — de séseli                            | <b>9</b>  |
| Bacine d'aristoloche   | . 10     | <ul> <li>de daucus de Crête</li> </ul> | 10        |
| — d'asarum             | . 10     | — d'ers                                |           |
| — de gentiane          | . 20     | - de navet                             |           |
| - de meum              |          | <ul> <li>de petit cardamome</li> </ul> |           |
| Bois d'aloès           |          | Agaric blanc                           |           |
| Cannelle de Ceylan     |          |                                        | 199       |
| Squames de scille      | . 60     | Cachou                                 |           |
| Dictame de Crète       |          | Gomme arabique                         | *         |
| Feuilles de laurier    |          | Nyrrhe                                 |           |
| - de scordium,         | . 60     | Otiben                                 | 33        |
| Sommités de calament   |          | Sagapénum                              | -         |
| — de marrube           | . 30     | Galbanum                               | 10        |
| — de pouliot           |          | Opopanax                               | 10        |
| - de chamædry          |          | Benjoin                                | 30        |
| - de cama-pitys        |          | Castoréum.                             | 10        |
| - de millepertuis      |          | Nie de pain                            |           |
| Rose rouge             |          | Terre sigillée                         | *         |
| Safran                 |          | Sulfate de fer sec                     | 7         |
| Fleurs de stæchas      |          | Bitume de Judée                        | 10        |
| Écorce -èche de citron |          |                                        |           |

On pile toutes ces substances, convenablement desséchées, on les passes tamis de soie numéro 100, de manière à obtenir une poudre très-fine et à laisse le moins possible de résidus. C'est la poudre thériacale. On prend alors:

| Poudre thériacale     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 grammes. |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Térebenthine de Chio. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 —          |
| Miel blanc            |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 —        |
| Vin de Grenache       |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 —         |

n liquésie dans une bassine la térébenthine, on y ajoute ensuite assez de ire thériacale pour la diviser exactement.

'autre part, on fait fondre le miel et, tandis qu'il est encore chaud, on l'inore peu à peu au premier mélange; on ajoute alors par petites quantités le e de la poudre et du vin, ce qui doit donner finalement une pâte un peu molle. près quelques mois, on triture de nouveau la masse dans un mortier pour endre parsaitement homogène.

grammes de thériaque renferment environ 5 centigrammes d'opium brut, résentant 25 milligrammes d'extrait d'opium, et environ 1/2 centigramme de phine, si l'opium brut titre 10 pour 100 de morphine.

corvietan, l'opiat de Salomon, le Requies Nicolaï, le Philonium romanum, sont que des variantes de la thériaque. La thériaque céleste d'Hoffmann n'est une simplification renfermant des extraits et des huiles essentielles, et ne tenant ni miel ni vin. Le Triphera magna présente des modifications analogues. Il est à remarquer que toutes ces préparations sont d'une bonne conservation. uné et Geosfroi assurent que la thériaque peut se conserver une centaine unées, sans qu'il s'y développe de moisissures ou de fermentation. Cet effet sans doute dù à la présence des matières tanniques, qui forment avec la terre pillée et le sulfate de fer des composés imputrescibles.

EDME BOURGOIN.

THÉRIAQUE. § II. Thérapeutique. Dans l'antiquité et jusqu'au moyen e, la thériaque était une panacée, bonne contre toutes les maladies, et tout is de nous Bordeu, ce grand médecin qu'il faut nécessairement citer quand en fait l'histoire, car il connaissait bien ce médicament, a écrit à son jet ce qui suit:

ell me semble que la thériaque, qui tient essentiellement des liqueurs spineuses et qui ne peut être suppléée en partie que par le vin et ses préparaus, contient éminemment toutes les vertus nécessaires dans les incommodités dans beaucoup d'accidents des maladies : elle console la nature; elle la net dans tous les cas de langueur, de faiblesse, de tristesse; elle réveille les actions de l'estomac, toujours en faute dans les maladies ; elle excite dans carps un tumulte d'ivresse nécessaire pour vaincre les dérangements de ce cère important, qui est, à tant d'égards, un des centres de la vie, de la santé, de l'exercice de toutes les fonctions. Elle réussit dans mille cas qui semblent posés, parce qu'elle a mille côtés favorables à la santé; elle réunit, pour ainsi re, tous les goûts possibles de tous les estomacs.

La science moderne ne partage plus l'enthousiasme de Bordeu vis-à-vis de télectuaire. Elle lui reconnaît surtout les vertus de l'opium, qui dominent vjours et ne paraissent guère masquées par les autres composants de la théaque, et encore les qualités des astringents aromatiques.

Aussi bien l'idée de Schwilgué de remplacer ce médicament si complexe par opium et une poudre aromatique est-elle assez juste.

Quoi qu'il en soit, la thériaque réussit bien contre les affections douloureuses a imitatives des voies digestives : gastrodynie, entéralgie, catarrhes de l'estonac ou de l'intestin.

On la prescrit encore volontiers aux chlorotiques qui supportent mal le fer, car gràce à elle la tolérance peut s'établir et la révolte de l'estomac s'apaiser.

lais il ne faut guère compter sur ses prétendues propriétés alexipharmaque

ou alexitères et croire qu'elle peut conjurer un empoisonnement par une sabstance toxique ou un venin, ou même s'administrer avec succès comme antidote des poisons et comme remède des morsures de serpents : autant d'illusions de la médecine ancienne. Christophe de Jussieu rapporte (4708) qu'ayant fait mordre par des vipères six chiens, les trois seuls qui avaient pris de la thériaque furent sauvés. Toutesois il saudrait d'autres saits étudiés avec la rigues scientissique actuelle pour conclure aux propriétés alexitères certaines de cet électuaire.

Nous dirons donc, ces réserves faites, avec Mérat, que « la composition montrueuse appelée thériaque ne doit pas être entièrement rejetée du domaine de la thérapeutique.... »

Modes d'administration et doses. La thériaque est un électuaire noirâte, de consistance molle quand elle est récente, assez serme lorsquelle a vieilli.

A l'intérieur. On l'administre normalement chez l'adulte à la dose de 4 grammes. Mais on pourrait doubler ou tripler cette dose sans danger. Au enfants on donnera 50 centigrammes à 2 grammes et plus, suivant l'âge.

Tantôt on la fait prendre en potion, délayée dans un julep; tantôt en nature sous forme de bols ou de pilules.

A l'extérieur. Elle s'emploie comme emplatre, étendue sur du sparadrap de diachylum ou incorporée à la masse emplastique. Telles sont les préparations suivantes :

|                           | Ė    | C | 880 | M  | A | N. | T   1 | łÉ  | MO   | RI         | RH | οĭ  | DA  | L | D  | ĸ | ٧. | ٨L | SA | L١ | A |    |       |
|---------------------------|------|---|-----|----|---|----|-------|-----|------|------------|----|-----|-----|---|----|---|----|----|----|----|---|----|-------|
| Thériaque .<br>Opium      |      |   |     |    |   |    |       |     |      |            |    |     |     |   |    |   |    |    |    |    |   |    |       |
|                           | ŕ    | c | J8: | 50 | N | A: | (T    | 181 | P.A. | 8 <b>M</b> | O  | οıç | )UI | E | DI | 3 | FO | U( | )U | ΕŢ |   |    |       |
| Thériaque.<br>Farine de n | :31: |   | •   |    |   |    | •     | :   |      |            |    |     | •   |   |    |   | :  |    | •  |    |   | :: | Q. S. |
| Opium Camphre             |      |   |     |    |   |    |       |     |      |            |    | •   |     |   |    |   |    |    |    |    |   |    | 0,15  |

Noël Guéneau de Mussy prescrivait contre le symptôme vomissement, y corpris celui du mal de mer :

| Emplatre de dischylum |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Thériaque             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Extrait de belladone  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | 1 |  |
| Wiles                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

F. S. A. emplâtre de 6 centimètres de côté. Appliquer sur le creux épigntrique.

La thériaque sert encore à préparer la teinture thériacale :

|             |  |  | 1 K | L | 11 | B | E | 11 | ı. | RI | ١c | AI | .E |  |  |     |
|-------------|--|--|-----|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|--|--|-----|
| Thérisque,  |  |  |     |   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |  |  |     |
| Eau-de-vie. |  |  |     |   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |  |  | 6 - |

Laisser infuser quelques jours et filtrer.

Cette teinture, alcoolat thériacal, eau thériacale, est encore usitée aujourd'hui comme liquide stimulant, d'usage externe, en friction contre les débilités musculaires, chez les jeunes enfants.

Thériaque céleste, thériaque de Hoffmann. C'est la thériaque d'Andro-maque, avec quelques petites modifications sans importance.

Le cinabre y remplace le colcotar et on n'ajoute à la masse de ses components

scune substance fermentescible. Elle est d'ailleurs complétement inusitée de se jours.

Thériaque diatessaron ou des pauvres. On connaît sous ce nom un élecnaire composé de quatre éléments (διὰ τεσσαρα, quatre) primordiaux, et consiéré autrefois comme emménagogne et alexitère. Plus simplement nous admetrons qu'elle possède les qualités des amers et peut être stomachique. Voici sa ormule:

La dose variait entre 4 et 16 grammes.

Thériaque allemande. C'est l'extrait de genièvre (voy. ce mot).

Thériaque du foie. Voy. RIUBARBE.

ERNEST LABBÉE.

THÉRIDION. Voy. Araignées, p. 783.

THERMES. Voy. Bains.

THERMIA (ancienne Cythnos). Les sources renommées de Cythnos jaillissent au nord de cette île, au fond d'une petite vallée. Il y a deux sources principales, la source muriatique de Couavos (temp. 55 degrés, poids spéc. 1,02769) et celle des Anargyres (40 degrés, poids spéc. 1,02), dont les eaux sulfureuses contienment aussi des sels carbonatés.

On emploie ces eaux contre les affections de l'estomac, des organes respiratoires, des voies urinaires, etc.; extérieurement pour diverses dermatoses, la scrolule, les engorgements lymphoïdes. Bons établissements visités chaque année par 200 à 400 malades.

THERMO-ÉLECTRICITÉ. L'électricité en mouvement produit de la chaleur, comme nous l'avons dit, soit qu'il s'agisse d'un flux d'électricité, soit qu'il s'agisse d'un courant qui traverse un conducteur (voy. ÉLECTRICITÉ). On peut penser que, par application du principe de la reversibilité, des actions calorisques pourront, dans des conditions convenables, donner naissance à des manifestations électriques : c'est ce que l'on observe, en esset, ainsi que nous allons le dire. Les phénomènes de ce genre constituent la pyro-électricité et la lhermo-électricité; nous dirons seulement quelques mots de la pyro-électricité et nous nous arrêterons davantage sur la thermo-électricité.

1. Pyro-electricité. Les phénomènes de ce genre connus depuis longtemps (Anazagore) consistent dans une électrisation qui se manifeste lorsque l'on fait varier la température de certains cristaux.

Le sait a été principalement étudié sur la tourmaline : lorsque la température de ce cristal s'élève, il se maniseste à ses deux extrémités des électrisations opposées. Tout esse lorsque la température devient stationnaire et, si celle-ci s'abaisse, les électrisations se manisestent de nouveau, mais elles sont contraires à ce qu'elles étaient d'abord.

Il n'est pas douteux que cette propriété de la tourmaline soit reliée à sa forme cristalline, qui est asymétrique, étant celle d'un prisme hexagonal présent

tant trois facettes obliques à une base et six à l'autre. La tourmaline n'est pa d'ailleurs le seul corps pyro-électrique, on peut citer encore la topaze du Brésil l'axinite, etc., qui présentent tous une asymétrie cristallographique.

Les phénomènes de pyro-électricité n'ont donné lieu à aucune application.

2. Thermo-électricité. Lorsque l'on chausse en un point quelconque un se conducteur d'une certaine longueur, on n'observe aucune dissérence de potentie entre ses deux extrémités; on ne comprendrait pas d'ailleurs qu'il en sût autre ment, car l'existence d'une dissérence de potentiel correspond nécessairement une dissymétrie dans le système où elle se rencontre et dans l'expérience qu nous citons on ne pourrait trouver aucune raison d'être de cette dissymétrie.

Le résultat sera autre, si l'on vient à chausser le point de jonction de den métaux disserents; les deux métaux seront amenés à des potentiels disserents et seront maintenus à cette disserence de potentiel, car, si on les réunit par un si conducteur de manière à sormer un circuit, celui-ci sera traversé par un courant qui subsistera aussi longtemps que l'on maintiendra l'échaussement du point de jonction; c'est là l'expérience classique qui a conduit Seebeck à la découvert des phénomènes thermo-électriques; une lame de cuivre recourbée est soudée à ses extrémités sur un barreau de bismuth, et une aiguille aimantée est placée à l'intérieur du cadre ainsi sormé; cette aiguille est déviée aussitôt que l'es chausse l'une des soudures.

On comprend que dans le cas dont il s'agit la chaleur se répartit différenment de part et d'autre du point chauffé, à cause de la conductibilité pour la chaleur qui n'est pas la même pour les deux corps réunis.

L'existence et le maintien de la dissérence de potentiel conduisent à admette l'existence d'une force thermo-électrique qui paraît être liée ainsi, dans ce ces, à la répartition dissymétrique de la chaleur.

On a d'ailleurs d'autres exemples où une force thermo-électromotrice pressent naissance dans des cas où on observe cette dissymétrie. C'est ainsi qu'on obtent un courant dans un circuit comprenant un fil métallique qui a été écroui sur une partie de sa longueur, recuit sur l'autre, et que l'on chausse au point de jonction des deux parties; bien qu'il s'agisse d'un conducteur chimiquement homogène, il y a en réalité deux corps physiquement dissérents, conduisses diversement la chaleur.

On a également un courant, si, rompant un fil métallique qui fait partie d'un circuit, on chauffe une extrémité et qu'on l'applique sur l'autre maintenue à la température ordinaire; mais ici le courant cesse assez promptement, parce que l'équilibre de température s'établit entre les deux parties au contact et que la distribution de la chaleur se rapproche de plus en plus d'être symétrique.

Il est inutile d'insister davantage sur ce point, car, dans la pratique, on emploie toujours des métaux différents.

Il est à remarquer que la production d'un courant, dans le cas où l'on chause une soudure dans un circuit sermé, est précisément le phénomène inverse de phénomène Peltier; nous pouvons prévoir dès lors le sens de l'action. En est Peltier a reconnu que, lorsqu'un courant traverse une soudure cuivre-bismut dans le sens du bismuth au cuivre, il y a échaussement de la soudure : on doit dès lors prévoir et l'expérience permet de le vérisier, que, lorsque l'on échaussera une pareille soudure dans un circuit, le courant passera dans la soudure du cuivre au bismuth.

Nous avons dit que, dans l'expérience de Peltier, le changement de sens du

courant a pour effet de transformer l'excès de production de chaleur en une diminution; nous pouvons penser, et l'expérience vérifie que si, dans un circuit. on refroidit une soudure, il se produira un courant de sens contraire à celui correspondant à l'échaussement, c'est-à-dire que pour une même soudure l'échaussement et le refroidissement font naître des sorces électromotrices inverses.

 Étudions rapidement les conditions desquelles dépend cette force thermoélectromotrice.

Pour deux conducteurs déterminés, la grandeur de la force électromotrice et liée aux excès de la température de la soudure sur la température ambiante et sur celle des conducteurs dans leur continuité; elle dépend d'ailleurs aussi de la valeur absolue de cette dernière.

On utilise peu d'ailleurs ce cas d'une soudure unique qui peut seulement produire une différence de potentiel : lorsque l'on veut, en effet, obtenir un courant, le circuit devant être fermé, il y a au moins deux soudures; examimons spécialement ce cas.

Dans ce cas, la température du milieu ambiant n'intervient plus, et ce sont sentement les températures des soudures qui entrent dans l'énoncé de la loi; dans le cas de deux soudures entre deux métaux constituant un circuit, la force électromotrice dépend à la fois de la dissérence de température de ces soudures et de la somme de leurs températures (on dit quelquesois de la moyenne de ces températures, ce qui revient au même, la moyenne étant égale à la demi-somme).

Si E est la force électromotrice qui prend naissance dans le cas de deux sondures dont les températures sont  $t_1$  et  $t_2$ , on a la formule suivante dans laquelle A et B représentent des coefficients constants pour les mêmes métaux :

$$\mathbf{E} = (t_2 - t_1)[\mathbf{A} - \mathbf{B}(t_2 + t_1)].$$
  
$$\mathbf{E} = \mathbf{A}(t_2 - t_1) - \mathbf{B}(t_2^2 - t_1^2).$$

Si l'une des soudures est maintenue dans la glace fondante, on a  $t_1 = 0$ , par exemple, et la formule se réduit à :

$$E = At - Bt^2$$
.

Becquerel, qui a étudié ce cas spécialement d'abord, en a déduit le cas général : il a énoncé la loi qui s'y rapporte sous la forme suivante, ou du moins sous une forme équivalente :

Entre deux soudures dont les températures sont  $l_2$  et  $l_1$  la force électromotrice qui prend naissance est égale à la différence entre les forces électromotrices qu'on observerait, si, l'une des soudures étant maintenue à 0 degré, l'autre était successivement portée aux températures  $l_1$  et  $l_2$ .

Il est facile de reconnaître que cette loi correspond précisément à la formule que nous avons donnée.

4. L'ensemble de deux soudures par lesquelles un même conducteur est relié deux fragments d'un autre conducteur constitue un couple thermo-électrique, caractérisé comme tous les couples électriques par la propriété que ses deux entrémités, ses deux pôles, sont maintenus à une différence de potentiel invaniable lorsqu'il est en état de fonctionnement, c'est-à-dire lorsque ses deux soudures sont maintenues à des températures invariables.

Ces couples peuvent dès lors être réunis en piles et, à cet égard, ils ne se comportent pas autrement que les couples hydro-électriques; montés en série ce qui est le cas ordinaire, la pile a une force électromotrice totale et un résistance totale qui sont les sommes des forces électromotrices et des résistance de chaque élément.

Ces éléments sont caractérisés par une force électromotrice très-faible et pa une résistance très-minime, ce qui explique que, comme nous venons de le dire, on groupe toujours ces éléments en série. Si les éléments sont constitué par des barreaux d'assez forte section, on peut même le plus souvent négliger totalement la résistance de la pile, ainsi que l'a fait Pouillet dans ses recherches expérimentales sur les lois des courants.

5. La formule générale que nous avons donnée peut s'écrire :

$$E = (t_1 - t_2)[A - B(t_2 + t_1)];$$

elle montre que, lorsque la température moyenne des soudures (ou le double de cette moyenne  $t_2 + t_2$ ) reste constante, la force électromotrice entre deux corps est proportionnelle à la différence de température.

Si la différence  $t_2 - t_1$  est petite, comme le coefficient B est également mombre très-saible, on peut admettre approximativement la loi précédente, même lorsque la température moyenne ne reste pas constante.

La valeur de E s'annule et par suite il n'y a pas de courant dans deux es distincts :

1º Si  $t_2 = t_1$ , nous savions déjà que le courant n'existe pas, si les deux soudures sont à la même température;

2º Si  $t_2 = \frac{A}{B} - t_1$ , c'est là une autre condition qui annule également le contrant; on désigne cette température sous le nom de point d'inversion pour les deux corps considérés.

Il est à remarquer que, dans les deux cas, la valeur de E change de signe t, par suite, le courant change de sens lorsque t, passe de part et d'autre de t valeurs; nous le savions déjà pour  $t_1$ , l'une des soudures restant à une température fixe, le courant est de sens différent suivant que l'autre soudure est à une température inférieure ou supérieure. Le même fait se produit et il t inversion lorsque la température t croissant vient à passer par la valeur t cette température pour laquelle se produit l'inversion du courant quant on chausse une des soudures, quand on fait varier t, dépend de t, température de l'autre soudure.

6. La formule générale peut s'écrire :

$$E = Bt_2\left(\frac{A}{B} - t_2\right) + At_1 + Bt_1^2;$$

on voit que pour une valeur donnée de  $t_1$ , la valeur de la force électromotrice varie en même temps que le produit  $t_2\left(\frac{A}{B}-t_2\right)$ : or on sait que ce produit composé de deux facteurs dont la somme est constante  $\left(t_2+\frac{A}{B}-t_2=\frac{A}{B}\right)$  extra maximum quand les deux facteurs sont égaux, c'est-à-dire lorsque l'en a

 $\mathfrak{A}_1 = \frac{\Lambda}{B}$  ou  $t_2 = \frac{\Lambda}{2B}$ . Cette valeur est constaute, indépendante de  $\ell_1$ ; la température correspondante est désignée généralement sous le nom de point neutre; en la représente par la lettre  $\ell_0$ . On déduit de cette remarque  $\Lambda = 2B\ell_0$  et en introduisant cette valeur dans les formules on a :

$$E = 2B(t_2 - t_1) \left( t_0 - \frac{t_2 + t_1}{2} \right).$$

Il est à remarquer que la différence  $t_1 - t_1$ , qui correspond à la valeur maxima de E, est égale à  $t_0 - t_1$ , tandis que la valeur de  $t_2 - t_1$ , qui correspond au point d'inversion, est égale à  $\left(\frac{A}{B} - t_1\right) - t_1 = 2(t_0 - t_1)$ , double de la précédente. Autrement dit, l'élévation de température, qui, à partir d'un point déterminé, correspond au maximum de la force électromotrice, est moitié de celle qui correspond à l'inversion du courant.

Étant donné deux conducteurs réunis ou soudés que l'on échausse, on ne sait excre quelles sont les conditions desquelles dépend le sens de la sorce électromotrice qui prend naissance; ce qui tient à ce que l'on ignore encore la cause rélle des phénomènes thermo-électriques.

On a pu cependant dresser un tableau qui, obtenu par l'expérience, indique pour des températures peu élevées l'état électrique de deux métaux l'un par rapport à l'autre.

On détermine généralement cet état électrique en indiquant le sens du courant dans la soudure la plus chaude d'un couple placé dans un circuit : c'est ainsi que l'on dit que dans le couple antimoine-bismuth le courant va du himuth à l'antimoine dans la soudure chaude (et naturellement, par conséquent, de l'antimoine au bismuth dans la soudure la moins chaude). On a pris l'habitade de caractériser ce fait en disant que le bismuth est positif par rapport à l'antimoine ou que, inversement, l'antimoine est négatif par rapport au bismuth.

On a pu alors, à la suite d'expériences directes, établir le tableau suivant dans lequel chaque corps est positif par rapport à ceux qui le suivent et négatif par rapport à ceux qui le précèdent.

| Bismuth.     | Platine.   |
|--------------|------------|
| Cobalt.      | Or.        |
| Maillechort. | Argent.    |
| Mercure.     | Zinc.      |
| Plomb.       | Antimoine. |
| Étain.       | Por.       |
| 0            |            |

lest utile de faire des restrictions sur les expressions que nous venons de donner conformément aux habitudes acceptées: en effet, si, pour le bismuth et l'antimoine, le courant va dans la soudure chaude du bismuth à l'antimoine, c'est que dans le reste du circuit il va de l'antimoine au bismuth : c'est donc l'antimoine qui est au potentiel le plus élevé, c'est donc lui qui est positif, tandis que le bismuth est négatif. La force électromotrice qui pren le massance.

dans la soudure par suite de l'élévation de température a précisémen esset de produire le courant dans la soudure malgré la dissérence de paqui y existe et qui est entretenue par l'action de la chaleur.

Dans le circuit le plus simple il y a, en réalité, deux forces électrome une à chaque soudure, et nécessairement ces forces électromotrices sont coutraire, puisque les métaux y sont intervertis comme ordre de success l'on observe seulement les effets dus à la différence de ces forces électrome comme il arrive toutes les fois qu'on étudie des sources de courant mont opposition.

Il importe de remarquer que les métaux ne sont pas les seuls cor peuvent donner naissance à une force thermo-électromotrice; certains con les sulfures métalliques, par exemple, possèdent cette propriété à un haut

8. La formule que nous avons donnée précédemment permet de calc force électromotrice d'un couple déterminé, si l'on connaît la valeur de ficients qui y entrent. Le nombre des couples qu'il est possible de fort très-grand, mais il n'est pas nécessaire de déterminer des coefficients pou les couples; c'est ce qui résulte des indications suivantes.

Désignons par  $E_{AB}$  la force électromotrice qui prend naissance dans un formé de deux corps A et B lorsque les soudures sont maintenues à des ratures invariables; désignons de même par  $E_{AC}$  et  $B_{BC}$  les forces électrom qui, pour les mêmes températures, prennent naissance dans des couples respectivement avec les corps A et C, d'une part, et B et C, d'autre p existe entre ces diverses forces électromotrices la relation très-simple :

$$\mathbf{E}_{\mathbf{BC}} = \mathbf{E}_{\mathbf{AC}} - \mathbf{E}_{\mathbf{AB}}.$$

Il résulte de là qu'il n'est pas nécessaire de déterminer les forces électrices pour toutes les combinaisons qu'il est possible de réaliser avec les conducteurs qui peuvent être employés dans la construction des piles tlélectriques et qu'il suffit d'étudier les diverses combinaisons d'un corps miné pris comme terme de comparaison; pour diverses raisons on a été à prendre le plomb comme terme de comparaison. On a donc cherchémentalement la loi de variation de la force électromotrice qui prend na pour des couples formés par le plomb avec les diverses substances; la f précédente permet, par une simple soustraction, de déterminer la force emotrice pour deux substances quelconques.

9. Des expériences faciles à concevoir, mais difficiles à réaliser avec pri ont permis de calculer la valeur des constantes qui entrent dans la f générale pour les divers corps comparés au plomb. On a réuni ces valeur le tableau suivant où les données correspondent au cas où l'on prend unités d'une part le degré centigrade, et d'autre part le microvolt (milli de volt) pour l'évaluation de la force électromotrice E.

| Mélaux.      |    |  |   |   |   |   |  |   |   |   | l <sub>o</sub> . | 28.      |  |  |  |
|--------------|----|--|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------|----------|--|--|--|
| Cidmium.     |    |  |   |   |   |   |  |   |   |   | 69               | 0.0364   |  |  |  |
| Ziac         |    |  |   |   |   |   |  |   |   |   | - 31             | 0.0000   |  |  |  |
| Argent       |    |  |   |   |   |   |  |   |   |   | - 115            | 0.0146   |  |  |  |
| Cuivre       | •  |  |   | ٠ |   |   |  |   |   |   | <b> 68</b>       | 0.0134   |  |  |  |
| Laston       |    |  |   |   |   |   |  | ٠ |   |   | + 17             | 0 0056   |  |  |  |
| Momb.        |    |  |   |   |   |   |  |   |   |   | •                | •        |  |  |  |
| Aleminium    | ١. |  |   |   |   |   |  |   |   |   | - 113            | - 0,0096 |  |  |  |
| Étain        |    |  |   |   | • |   |  |   |   |   | + <b>l</b> s     | - 0,0967 |  |  |  |
| Mail lechort |    |  |   | • |   |   |  |   |   |   | 314              | - 0,0251 |  |  |  |
| Palladium.   | ٠. |  | • |   | • | • |  |   | • | • | <b>— 191</b>     | - 0.0311 |  |  |  |
| Fer          |    |  |   |   |   |   |  |   |   |   | + 357            | - 0.0120 |  |  |  |

La force électromotrice d'un élément argent-plomb entre les températures de 20 et 150 degrés, par exemple, a pour valeur :

$$E = 0.0146(150 - 20) \left( -115 - \frac{20 + 150}{2} \right) = -87.6.$$

Le signe — indique que, dans la soudure la plus chaude, le courant va du plomb à l'argent.

Si l'on avait, par exemple, un élément cuivre-fer dont les soudures sont maintenues à  $t_a$  et à  $t_a$ , on pourrait chercher les forces électromotrices cuivre-plomb, puis plomb-fer, et la différence donnerait la valeur cherchée. Mais on peut opérer un peu plus rapidement.

On aurait, en comparant chacun des deux corps au plomb :

$$\begin{split} \mathbf{E}_{\text{CaPb}} &= 2\mathbf{B}(t_{2}-t_{1})\Big(t_{0}-\frac{t_{2}+t_{1}}{2}\Big), \\ \mathbf{E}_{\text{FePb}} &= 2\mathbf{B}'(t_{2}-t_{1})\Big(t'_{0}-\frac{t_{1}+t_{1}}{2}\Big). \end{split}$$

Et en retranchant membre à membre, il vient : .

$$\mathbb{E}_{CaPb} - \mathbb{E}_{FePb} = \mathbb{E}_{FeCu} = (t_2 - t_1) \left[ 2B \left( t_0 - \frac{t_2 + t_1}{2} \right) - 2B' \left( t_0 - \frac{t_2 + t_1}{2} \right) \right].$$

L'opération se fait rapidement en calculant immédiatement  $t_2 - t_i$  et  $\frac{t_2 + t_i}{2}$ .

Ces déterminations sur les forces électromotrices des divers éléments peuvent être rendues aisées par la construction de tables graphiques (Tait et Avenarius); il me nous paraît pas utile d'insister sur ce point.

- 10. La connaissance des phénomènes thermo-électriques et des lois qui les régissent a été utilisée dans diverses circonstances.
- À. Pour deux conducteurs donnés constituant un couple, la force électromotrice est constante, si les températures des soudures sont invariables; cette dernière condition est facile à obtenir, elle a été réalisée notamment en maintenant une soudure à la température de la glace fondante, l'autre à la température de l'eau bouillante. Il va sans dire que la constance est obtenue également dans le cas d'une pile formée d'un nombre quelconque d'éléments, si l'on maintient toutes les soudures de rang impair à une température invariable, et toutes les soudures de rang pair à une autre température également invariable.

Cette condition est évidemment très-propre à l'étude des lois des courants, et pour un circuit déterminé on peut ainsi obtenir un courant constant. En réalité, la question n'est pas aussi simple qu'elle le paraît, et il n'est pas facile d'ohleuir des contacts ou des soudures qui ne se modifient pas par un échaussement longtemps prolongé; il peut en résulter alors des variations de force électromotice et surtout des variations de résistance qui amènent des variations plus ou moins notables dans l'intensité du courant.

Parmi les piles qui ont été construites pour réaliser ces conditions le mieux Possible, nous signalerons d'abord la pile de Pouillet. Elle est constituée par des la rreaux de bismuth courbés en n et placés à cheval sur une traverse horizontele en bois; à l'une des branches est soudé un barreau de cuivre dont l'autre

extrémité est maintenue au contact de l'autre élément à l'aide d'une vis en cuivre qui pénètre dans le bismuth et qui permet d'obtenir un serrage énergique. De chaque côté de la traverse se trouve une auge métallique; d'un côté toute les soudures impaires plongent dans de la glace fondante, de l'autre les soudures de rang pair sont placées dans de l'eau que l'on porte à l'ébullition à l'aide de lampes à alcool placées sous l'auge.

11. M. le professeur Regnauld a utilisé la pile thermo-électrique pour la comparaison des forces électromotrices des divers éléments hydro-électriques. La disposition générale était la même, les éléments avaient une moindre section et étaient en plus grand nombre : chaque élément était formé d'un barreau de bismuth doublement recourbé dans lequel pénétraient aux deux extrémités des fils de cuivre qui reliaient cet élément aux éléments voisins; on obtenait cette pénétration qui évitait toute modification que le métal aurait pu subir à la suite d'une action moléculaire, en introduisant le fil de cuivre dans le bismuth rendu liquide, ou au moins pâteux par l'action de la chaleur.

Les parties métalliques qui devaient être maintenues dans la glace étaient recouvertes d'une couche de cire qui les isolait complétement; les extrémités opposées qui devaient être chaussées plongeaient dans une étroite cuve métallique remplie de cire et placée dans une auge plus vaste contenant de l'eau que l'on amenait à l'ébullition à l'aide de lampes à alcool ou de brûleurs à gaz placés au-dessous.

Comme il s'agissait, dans les expériences pour lesquelles cette pile a été construite, d'introduire dans le circuit un nombre variable d'éléments, l'un des fils aboutissait à une borne fixe, mais l'autre était relié à un curseur à ressort qui se mouvait sur une tringle longitudinale placée au-dessus des éléments, le ressort frottant sur ceux-ci de manière à établir un contact intime avec celui qu'il touchait.

12. B. On a essayé d'utiliser les piles thermo-électriques dans des laboratoires et même dans l'industrie pour obtenir des courants; on espérait les
substituer aux piles hydro-électriques dont l'entretien est toujours un réel
inconvénient. Disons immédiatement que, indépendamment des autres difficultés
que nous allons signaler, les courants que l'on obtient ainsi sont, au moins
jusqu'à présent, d'un prix plus élevé que ceux des piles à action chimique es
surtout que les courants fournis par les machines d'induction.

Il va sans dire que, au point de vue théorique d'abord, il convient d'employer des corps qui sont susceptibles de donner naissance à des forces électromotrices les plus considérables qu'il soit possible et qu'il faut, d'autre part, maintenir les températures dans les conditions telles qu'il y ait maximum pour cette force électromotrice. Mais dans la pratique, d'autres conditions doivent être recherchées. Il faut que les corps employés soient assez bons conducteurs, qu'ils ne se détériorent pas, ne se fendillent pas par l'action de la chaleur, qu'ils ne subissent pas de modifications chimiques en présence des gaz de la combustion, de telle sorte que les corps employés conservent absolument leur état primitif malgré un usage prolongé.

M. Becquerel a construit une pile composée de sulfure de cuivre et de maillechort (alliage composé de cuivre, de zinc et de nickel). Il put, avec 30 éléments chaussés au gaz, amener l'incandescence d'un fil de métal, produire la décomposition de l'eau, etc. Mais cette pile présentait une assez grande résistance, le sulfure de cuivre étant peu conducteur. On a imaginé beaucoup d'autres dispositions, nous en décrirons deux seuleent qui paraissent donner de bons résultats et ne semblent pas se détériorer l'usage.

Dans la pile de Noé, les substances en présence sont d'une part un alliage de nc et d'antimoine qui est coulé sous forme de barreaux cylindriques, et d'autre art des fils de maillechort. Les barreaux d'alliage d'antimoine sont disposés reulairement au nombre de 12 à 20, de manière à avoir une direction radiale; is sont réunis par un faisceau de 4 fils de maillechort soudés à l'extrémité entrale d'un barreau et à l'extrémité périphérique du barreau voisin. Cette lernière soudure qui ne doit pas être échaussée ne présente rien de particulier, mais, asin d'empêcher autant que possible son élévation de température, on y soude également des lames métalliques de grande surface, recourbées, peintes en noir, de manière à augmenter les causes de restroidissement; ces lames peuvent même être plongées dans l'eau.

Les soudures centrales présentent une disposition particulière : chacune d'elles est recouverte par une calotte de laiton dans laquelle viennent aboutir, d'une part, les fils de maillechort, et, d'autre part, un cylindre de cuivre qui forme comme un prolongement aminci du barreau même. La slamme centrale, unique, n'agit pas directement sur les soudures, mais échausse les extrémités des barreaux de cuivre, et la température des soudures s'élève par conduction. La résistance d'un élément est de 0,025 ohm; la force électromotrice, pour une température qui amène presque au rouge le barreau de cuivre, est de 0,06 volt environ par élément.

14. Dans la pile de MM. Clamond et Carpentier, on trouve encore l'alliage d'antimoine et de zinc; l'autre corps est un métal, ser ou nickel. Ce qui caractérise cet appareil, c'est que l'alliage est placé dans des pièces minces en terre résractaire où on l'introduit par susion après que l'on y a placé le métal, ser ou nickel, qui se trouve ainsi immobilisé par le resroidissement; ces pièces ou livoles sont rangées radialement suivant une circonsérence, de manière à sormer une couronne dans laquelle tous les éléments sont montés en série. On superpose plusieurs couronnes que l'on réunit entre elles à volonté en série ou parallèlement. Le gaz arrive par un tube central où il s'échappe par des ouvertures latérales où il brûle.

Un modèle de cette pile comprend 120 éléments répartis en 12 couronnes; la puntité de gaz consommée est de 108 litres à l'heure, la force électromotrice et de 8 volts, la résistance de 3,2 ohms.

Ces appareils sont d'un emploi fort commode; ils sont toujours prêts à fonctionner et ne dépensent que proportionnellement au courant qu'ils fourniment. Peut-être pourraient-ils être utilisés directement comme source d'électriité pour les applications médicales, et il nous semble que leur prix encore fieré est le seul obstacle qui puisse s'opposer à cette application, parce qu'il en fandrait un certain nombre. En tout cas, ils pourraient, comme il a été proposé par M. le docteur Chéron être employés à charger des piles secondaires ou accumulateurs que l'on utiliserait ensuite, par exemple, pour le galvano-cautère.

Dans le but de diminuer le prix du courant, on a construit un modèle de pile thermo-électrique (du genre Clamond) composé de 3000 couples et chaussée par un soyer où l'on brûlait du coke; il ne semble pas que les résultats économiques aient été ce que l'on en attendait.

15. C. Enfin, la pile thermo-électrique a été utilisée, et ce n'est pas là sou

emploi le moins intéressant, non plus directement pour le courant auquel elle peut donner naissance, mais parce que l'intensité, pour un même appareil, étant liée à une différence de température, l'observation du courant produit peut renseigner sur la différence de température qui lui a donné naissance. Dans ce cas, la pile thermo-électrique peut servir de thermomètre, c'est un véritable thermomètre différentiel très-sensible.

La pile thermo-électrique a été employée notamment pour des recherches sur la chaleur rayonnante, sur les radiations en général; elle présente alors l'une des dispositions suivantes qui dérivent l'une de l'autre.

La pile linéaire est composée de petits barreaux de bismuth et d'antimoise de 1 millimètre carré de section environ, courbés à angle droit et en seus contraire à leurs extrémités et soudés alternativement; on constitue ainsi une chaîne présentant les soudures paires d'un côté, les soudures impaires de l'autre; à ses deux extrémités on fixe des fils qui la réunissent au galvanomètre, qui doit être peu résistant, à fil gros et court par conséquent.

On peut réunir plusieurs rangées semblables en les soudant par leurs métaux hétérogènes de manière à former un ensemble prismatique dont les bases opposées contiennent l'une les soudures impaires, l'autre les soudures paires; la surface latérale est recouverte d'une enveloppe de laiton poli et les bases peuvent être masquées par des écrans de même nature et mobiles à volonté. Les extrémités libres du premier et du dernier barreau sont reliées par des fils aux bornes d'un galvanomètre.

Quelle que soit la forme de la pile, aucun courant ne prendra naissance, quelles que soient les conditions calorifiques, si les deux rangées des oudures sont à la même température; un courant se manifestera et l'aiguille du galvanomètre déviera dès qu'il existera une différence de température entre ces deux rangées. L'appareil est donc bien un thermomètre différentiel; nous ajouteross qu'il est très-sensible et qu'on peut mettre en évidence de très-minimes différences de température.

D'une manière générale, il n'y a pas de relation simple entre la déviation de l'aiguille du galvanomètre et la différence des températures, mais on pet, pour un appareil déterminé, établir cette relation expérimentalement. Les déterminations sont d'ailleurs d'autant plus faciles que comme, au moins en général, les différences de température sont faibles, on peut admettre qu'il y a proportionnalité entre cette différence et l'intensité du courant. Si en même temps les déviations de l'aiguille ne dépassent pas quelques degrés, on peut même admettre qu'il y a proportionnalité entre les déviations et les différences de température.

16. Nous n'avons pas à insister ici sur les applications de la pile thermoélectrique aux recherches sur les radiations, mais il y a de nombreuses circonstances où elle a été utilisée en physiologie et nous devons nous y arrêter quelque peu. Elle se présente alors sous des formes variées, mais qui peuvent se rattacher aisément aux types des aiguilles thermo-électriques.

Un système d'aiguilles thermo-électriques se compose essentiellement de deux soudures de même nature formant un circuit avec un galvanomètre, les soudures sont montées en opposition, l'intensité du courant qui prendra naissance sera liée directement à la dissérence de température des deux soudures.

La disposition la plus simple et la meilleure consiste à avoir un fil de set dont la longueur dépend de la distance des points que l'on veut étudier et que

l'on réunit à ses deux extrémités à deux fils de cuivre qui eux-mêmes, d'autre part, aboutissent aux bornes du galvanomètre.

Lorsque les aiguilles doivent pénétrer dans des corps présentant quelque résistance, on soude le fer au cuivre sur une certaine longueur parallèlement et on use l'extrémité sur une meule de manière à obtenir une pointe aiguë (Becquerel). On peut encore placer les métaux concentriquement et les étirer à la filière de manière qu'un seul d'entre eux soit en contact immédiat avec les corps dans lesquels ils pénètrent (d'Arsonval). Enfin, s'il s'agit seulement de pénétrer dans des cavités, il est préférable de ne pas employer de soudure et de tortiller seulement ensemble les extrémités des fils métalliques que l'on peut grantir du contact des liquides en les plaçant dans un tube de caoutchouc fermé à une extrémité.

On sait que ces appareils ont été fréquemment employés pour apprécier et étaluer de petites différences de température dans l'organisme.

17. Comme nous l'avons dit, l'évaluation des différences de température s'obtient aisément par l'observation des déviations de l'aiguille aimantée, si on a préalablement déterminé la valeur des indications du galvanomètre. Mais cette méthode ne permet pas de déterminer la valeur absolue de la température; lorsque c'est cet élément qu'il est nécessaire de connaître, il est présérable d'employer une autre méthode, celle de la réduction au zéro. L'une des aiguilles étant au point dont on veut déterminer la température, on place l'autre dans un liquide dans lequel plonge un thermomètre sensible et que l'on chauffe ou que l'on refroidit à volonté. On agit sur ce liquide dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que l'aiguille du galvanomètre soit ramenée au zéro; à cet instant les deux aiguilles thermo-électriques sont à la même température el la lecture du thermomètre fait connaître la température du point observé. l va sans dire que dans ce cas les valeurs obtenues ont une exactitude qui dépend de la justesse et de la sensibilité même du thermomètre; on n'a pas une approximation plus grande que celle que l'on obtiendrait en employant directement le thermomètre, si ce n'est que l'on peut amener plus facilement et plus exactement la soudure de l'aiguille que le réservoir du thermomètre à être à la même température que le point étudié.

M. le docteur Redard a disposé un appareil dans lequel sont réalisées les conditions que nous venons d'indiquer; on y retrouve, avec quelques formes spéciales, le galvanomètre et les éléments dont l'un est placé sur le point étudié et dont l'autre plonge dans un bain d'esprit de bois que l'on échausse en plaçant au-dessous un vase rempli d'eau bouillante et que l'on refroidit en injectant de l'air dans le liquide à l'aide d'une poire de caoutchouc; on arrive rapidement à obtenir l'équilibre de température qui est indiqué par la fixation de l'aiguille du galvanomètre au zéro.

C.-M. Gariel.

TREMUGRAPME. On désigne généralement sous le nom de thermographes des appareils qui donnent des indications graphiques de la température; ce sont, en un mot, des appareils enregistreurs, des thermomètres enregistreurs: Dous aurons donc peu à nous y arrêter, car ce ne sont que des combinaisons simples des principes généraux de la thermométrie et des procédés ordinaires de l'enregistrement.

L'enregistrement peut se faire par la photographie, et cela quelle que soit la salure du thermomètre employé. Dans une chambre noire se déroule, d'un

mouvement uniforme, un papier sensible; dans la paroi opposée se trouve un fente sur laquelle on projette un faisceau de lumière qui vient frapper le papier Dans cette fente, on place, par exemple, la tige d'un thermomètre à mercure le liquide intercepte le passage de la lumière de telle sorte que jusqu'à la hauteur de sa surface libre le sel d'argent ne sera point détruit, le papier restera blanc, tandis qu'il noircira dans la partie située au-dessus de ce niveau. La ligne de séparation sera une ligne horizontale, si ce niveau ne varie pas, c'est-à-dire si la température ne change pas; ce sera une courbe, s'il y a de variations de température. Si le papier sensible a reçu une graduation convenable, la position de chaque point de la courbe donnera la température à tous des instants.

Si l'on veut employer un thermomètre à gaz, on placera dans la fente le tube de verre dans lequel se meut l'index de mercure qui se déplace sous l'influence de la dilatation de la masse gazeuse. Enfin, s'il s'agit d'un thermomètre métallique quelconque, on fera mouvoir la pièce mobile qu'il comprend nécessairement devant la même fente. Dans ces deux cas, on aura sur le fond noir da papier photographique une bande blanche plus ou moins accidentée qui correspondra aux rayons qui ont été interceptés à chaque instant par l'index de mercure ou par l'aiguille du thermomètre métallique; la position de cette courbe par rapport à la graduation tracée sur le papier sait connaître la valeur absolue de la température à chaque instant.

Ces procédés de thermographie sont peu commodes et presque toujours, de préférence, on a recours à une méthode d'enregistrement mécanique : un style inscripteur relié au thermomètre et se mouvant quand la température change se déplace devant un cylindre tournant uniformément et y laisse une trace dont l'examen après déroulement de la feuille qui recouvre le cylindre permet de reconnaître toutes les variations qu'a subies la température pendant le temps considéré.

Bien qu'il ne soit pas impossible d'utiliser les thermomètres à gaz, les emploi présente des difficultés sérieuses, provenant notamment de ce que la pression atmosphérique intervient et que le volume du gaz ne dépend pas selement de la température : aussi n'ont-ils pas été employés jusqu'à présent.

Les solides et les liquides ne présentent pas le même inconvénient; de plus, les pressions qui prennent naissance lorsque la dilatation est gênée sont resusivement considérables, de telle sorte que les frottements que subit le style des le tracé de la courbe sont négligeables et ne troublent en rien la dilatation, et qui ne se présente pas pour les gaz.

C'est généralement les liquides qui ont été choisis comme substance the mométrique.

La température étant liée au volume d'une masse donnée de liquide, il sub d'avoir un moyen de mettre en évidence et d'apprécier les changements de volume; malgré la diversité des appareils, le principe est le même au food; le liquide est placé dans un vase métallique déformable qui, en vertu de son élasticité, prend une certaine forme en comprimant le liquide, mais qui se déferm au fur et à mesure que, la température s'élevant et le liquide se dilatant, le pression exercée par ce dernier devient plus considérable.

Dans des thermomètres construits par Bréguet, le réservoir à liquide consistai en une boîte métallique entièrement semblable à celle du baromètre anéroid Vidi; dans un appareil très-employé de Richard, la capacité est analogue! celle du baromètre Bourdon, elle est constituée par un tube à section elliptique, courbé en arc de cercle et fixé à une de ses extrémités; l'autre extrémité se déplace par les changements de température. Enfin, on trouve également une autre di-position due à Redier: le liquide est renfermé dans un tube analogue au tube précédent, mais dont l'axe est rectiligne, seulement ce cylindre a subi une torsion autour de son axe, cette torsion augmente ou diminue avec le volume du liquide contenu, avec la température par conséquent; si une des extrémités est maintenue fixe, l'autre tournera, entraînant une aiguille ou un style qu'on y aura fixé.

Nous n'insisterons pas sur les procédés, très-simples d'ailleurs, par lesquels le mouvement d'une partie du réservoir est transmis au style inscripteur.

Il peut arriver que le réservoir du liquide puisse être placé au point même où doit se faire l'observation; il constitue alors tout l'appareil : c'est notamment le cas où l'on veut enregistrer la température de l'atmosphère, c'est le cas ordinaire des instruments de météorologie.

Mais d'autres circonstances peuvent se présenter : par exemple, on veut enregistrer la température en un point où l'on ne peut placer le réservoir à bquide et l'enregistreur. Dans ce cas, le thermomètre, à proprement parler, est constitué par un réservoir sphérique ou cylindrique, en métal, relié par un tabe très-sin de cuivre rouge avec un réservoir servant à l'enregistrement et annt une des formes que nous avons décrites précédemment : toute variation du volume du liquide du réservoir thermométrique est transmise au liquide du réservoir enregistreur qui entre immédiatement en action. Mais ici l'effet e complique, car le déplacement du style sera dû, pour une part, aux varations de volume du liquide du réservoir thermométrique, mais dépendra éalement des variations de température du réservoir enregistreur; pour énter cet inconvénient, on place ce dernier dans un bain à température iavariable, et pour plus de sûreté on place dans le même bain un autre réervoir enregistreur seul dont le style enregistre une courbe sur le tambour. Après déroulement, cette dernière courbe devrait être une droite, si la tempénture du bain avait été rigoureusement constante; en réalité, il n'en est jamais absolument ainsi, mais on tient compte de ces variations en prenant la différence des indications données par les deux styles que l'on a placés très-près l'un de l'autre.

Il arrive souvent qu'il s'agit principalement d'évaluer des différences de température; on a alors une disposition toute semblable à celle que nous venons de décrire, sculement, à chaque réservoir enregistreur correspond un réservoir themométrique. C'est la disposition que l'on a adoptée pour comparer la température de l'air à celle du sol, pour enregistrer les éléments qui permettent de déterminer l'état hygrométrique (thermomètre sec et thermomètre humide); elle a été employée notamment par M. Marey pour l'étude des températures superficielle et profonde chez l'homme et chez certains animaux.

Les dimensions des appareils à employer dépendent naturellement des conditions où ils doivent être utilisés; il est évident que les déplacements du style seront d'autant plus considérables que les réservoirs seront plus grands; mais alors l'appareil sera lent à se mettre en équilibre de température avec le milieu dans lequel il est placé. Il y aura donc à étudier cette question pour chaque cas spécial. Il va sans dire que pour certaines applications, celles qui se rapportent à la physiologie ou à la clinique, les réservoirs thermométriques doivent être de petites dimensions et qu'il en est de même, par conséquent, des réservoirs enregistreurs.

Le liquide employé varie suivant l'usage auquel doit servir l'appareil: M. Marey emploie de l'huile; dans les appareils météorologiques, on se sert généralement d'alcool rectifié.

Il va sans dire que la graduation de ces appareils, quelle que soit leur forme, se fait toujours par comparaison.

Nous ne nous arrêtons pas sur les particularités qui ont rapport spécialement à l'enregistrement, elles sont les mêmes que pour tous les autres appareils enregistreurs.

Ajoutons que l'on a utilisé l'électricité pour obtenir l'enregistrement des températures, mais les dispositions sont compliquées et ne peuvent être adoptées avec avantage que si cet enregistrement sait partie d'un système complet, comme on le voit dans les divers météorographes.

C.-M. Gariel.

THERMOMÈTRE. On appelle thermomètre tout instrument propre à l'évaluation de la température. Jusqu'ici les chiffres qu'on obtient n'ont rien d'absolusils permettent seulement de les rapporter à des phénomènes connus, de manière que des instruments construits en différents temps et en différents pays soient entièrement concordants lorsqu'on les rapproche.

Nous ne pouvons donner ici un traité complet du thermomètre, mais sous commencerons par en donner une histoire abrégée, puis une description des principaux instruments, surtout de ceux qui sont utiles aux médecins. Nous en indiquerons les principaux usages en insistant sur les précautions à preadre pour en obtenir de bons résultats.

Tous les êtres organisés sont impressionnables aux variations de la température et tous les hommes en apprécient, dans une certaine mesure, les difiérents degrés; l'habitude développe considérablement cette faculté, mais il n'y a que des instruments gradués qui puissent nous renseigner sur ce sujet d'une manière suffisamment précise.

Presque tous les thermomètres sont fondés sur la dilatation des corps, c'esà-dire sur les changements de volume qu'ils éprouvent par la chaleur, et ce
changement est, à peu d'exceptions près, un accroissement de volume pour ma accroissement de chalcur. Très-considérable pour les gaz, la dilatation est bencoup moindre pour les liquides et bien plus faible encore pour les solides;
tandis que l'air s'accroît de plus d'un tiers, de la glace à l'ébullition de l'ess,
l'alcool s'accroît de 1/9 et le verre de 1/400, ce qui donne un allongement
linéaire de 1/1100.

Aussi ce n'est qu'à l'air qu'on a pen-é d'abord pour déterminer les différents degrés de chaleur. Un hallon de verre, plein d'air, muni d'un tube qu'on faissi plonger verticalement dans l'eau, indiquait par les hauteurs de l'eau dans et tube les variations de volume de l'air qui y était contenu, variations qu'es n'attribuait qu'à la chaleur à une époque où la pression de l'air atmosphérique était inconnue.

Cet instrument qu'on appelait, il y a trois siècles, vitrum calendare ou spectum calendarium, a été attribué à différents auteurs, notamment aux médeiss Drebbel et Santorio, mais il est heaucoup plus ancien. Ce n'était pas d'ailleus un thermomètre, pas même un thermoscope, car le volume de l'air varie per la pression atmosphérique, comme par la température: une augmentation de

deur d'un degré centigrade est exactement compensée par une augmentation pression de 2<sup>mm</sup>,85 de mercure. Cette remarque n'a pas échappé à Pascal, qu'il eut connaissance de la découverte du baromètre annoncée par Torrili en 1643.

Galilée fit construire à Florence vers 1612 des thermomètres à alcool soudés portant 100 divisions; ces thermomètres pouvaient indiquer les températures trêmes du climat de Florence, mais ils n'avaient rien de fixe ni de déterminé. 1 a bien pensé dès cette époque à faire des degrés correspondant à une fraction iterminée du volume, mais il fallait toujours un point de départ. On a pensé aussi à rendre pour ce point la congélation de l'eau, mais on s'y prenait d'une façon ni ne pouvait rien indiquer; on plongeait le thermomètre dans un bain d'eau atouré d'un mélange résrigérant de sel marin et de glace; les précautions qu'on renait pour observer ce point avec exactitude étaient cause précisément qu'on blenait des résultats variables; l'eau dans un calme complet et refroidie lentement descend de plusieurs degrés au-dessous du point de congélation sans se congeler: c'est ce qu'on appelle la surfusion de l'eau. On a donc prétendu qu'il fallait se baser sur le point de congélation naturelle; la difficulté est escore plus grande parce qu'un thermomètre exposé à l'air, ordinairement au derant d'une senêtre, ne marque point du tout le degré de la glace sondante quand il a commencé à geler sur le sol.

On était réduit alors à construire des instruments ne s'accordant nullement entre eux. Ainsi, tandis que les thermomètres de Florence marquaient la glace fedante à 13°,5 et qu'une division équivalait à 1°,5 centigrade, le thermomètre de Lahire construit à Paris d'après les mêmes principes, en apparence, avait le point de glace à 31°,25 et une de ses divisions équivalait à 0°,7 centigrade.

Fahrenheit, bien connu par le thermomètre qui porte son nom, après avoir, au commencement du dix-huitième siècle construit des thermomètres de dissérents modèles, adopta une échelle en 24 degrés qu'on subdivisait en quarts, puis une échelle en 96 qui comprenait le même intervalle: le point insérieur correspondait à la température d'un mélange résrigérant de sel et de glace et le supérieur à celle du sang de l'homme. Il remarqua en mars 1727 que l'eau resroidie lentement peut descendre notablement au-dessous du point de glace sans se congeler, mais que, si on l'agite, elle remonte à une température bien sixe; ce point, le 32° de son échelle, lui servit désormais d'un des points sixes. Ayant appris qu'Amontons avait sait voir que le degré d'ébullition de l'eau était aussi un point sixe, il construisit un thermomètre à mercure et trouva que l'eau bouillante saisait monter son thermomètre à 212 degrés. Il se servit alors de ces points sixes pour la construction de ses thermomètres.

Cet artiste, si justement célèbre, remarqua que le degré d'ébullition de l'eau uniait avec la pression atmosphérique; sous le nom de nouveau baromètre, il publia la description d'un instrument qui n'est autre que le thermomètre hypsométrique actuel: c'est un thermomètre qui ne porte que des degrés voisins du point 212 degrés et qui permet de conclure la hauteur du baromètre du degré d'ébullition observé.

Nous ne suivons pas aujourd'hui la méthode de Fahrenheit pour déterminer le séto de nos thermomètres; nous les mettons dans de la glace pilée ou dans de la neige fondante dans un appartement au-dessus de zéro; le vase qui contient la glace doit laisser écouler l'eau. On a ainsi des déterminations parfaites.

Fahrenheit a bien reconnu que le point d'ébullition s'élève avec la pression,

mais il n'a pas donné de règle précise ni indiqué à quelle hauteur du baromètre devait correspondre son point 212 degrés. Pendant longtemps on s'est contenté de dire qu'il fallait régler le point d'ébullition quand le baromètre était à sa hauteur moyenne: ce point restait donc très-incertain; d'une part, la plupart des baromètres du siècle dernier étaient très-inexacts, d'autre part on ne réduisait pas le baromètre à zéro comme on le fait aujourd'hui. En France on adoptait pour hauteur moyenne 28 pouces ou 758 millimètres, dans les autres pays on se basait sur une autre hauteur.

Depuis longtemps on est convenu dans les différents pays d'adopter 760 millimètres de mercure à 0 degré comme la hauteur barométrique normale; mais cela ne suffisait pas: la terre n'est pas une sphère et la pesanteur est variable en chaque point suivant la latitude et la hauteur au-dessus de la mer. On est convenu enfin de marquer 100 degrés au thermomètre centigrade quand le baromètre est à une hauteur donnée par la formule suivante:

$$760 + 1,98 \cos 2l + 0,00015 II$$
,

ou 760 représente la hauteur normale du baromètre en millimètres à 0 degré; l'est la latitude du lieu et H sa hauteur en mètres; le résultat est en millimètres. J'ai publié dans les tables jointes aux Instructions météorologiques un tabless qui donne les nombres tout calculés pour les différentes latitudes; de plus su tableau qui donne d'après Regnault le point d'ébullition de l'eau aux diverses pressions de l'atmosphère.

En France cette hauteur normale du baromètre qui correspond au point d'ébullition ne varie pas beaucoup; elle est de 760mm, 14 à 43 degrés de latitude et 759mm, 59 à la latitude de 51 degrés, à Paris elle est de 759mm, 75. Dans le nord de l'Algérie cette hauteur est 760°, 62 et 760mm, 87 à Laghouat.

Les thermomètres ainsi réglés seront les mêmes dans tous les lieux.

Le thermomètre à mercure, réglé comme nous venons de le dire, est un instrument très-précis, à condition que le calibrage soit parsait, c'est à-dire que chaque division du tube contienne exactement la même quantité de mercure. Or, cette condition n'étant que bien rarement remplie, on y remédie en calibrant le tube du thermomètre; on fait pour cela courir dans l'intérieur du tube thermométrique une petite colonne de mercure de 15 millimètres de longueur, par exemple, et on note avec une machine les différentes longueurs qu'occupe cette colonne; on règle ensuite les divisions de l'instrument sur le résultat de ce travail. Dans les thermomètres très-précis on subdivise toutes les longueurs de la colonne de mercure en 15 ou en 20 parties et on a ainsi un thermomètre échelle arbitraire. Il ne reste plus à la personne qui s'en sert qu'à déterminer à quelles divisions correspondent le point de glace et celui de l'ébullition. Supposons qu'on ait un thermomètre portant 400 divisions d'égale capacité, en le mettant dans la glace fondante, le mercure s'arrêtera, par exemple, à 204,7; à l'ébullition il marquera  $582^4,2$ : on en conclut que 582,2-20,7 ou  $561^4,5$ équivalent à 100 degrés centigrades, ou que 1 division équivaut à 0°,2766. Au lien de faire chaque fois un calcul il sera plus simple d'avoir une table des correspondances de ce thermomètre arbitraire avec le thermomètre centigrade. Tous les thermomètres de grande précision sont ainsi construits.

Le thermomètre a un défaut fort génant qui a passé longtemps inaperçu-Construit avec tout le soin possible, il marque trop haut au bout de quelque temps. Il éprouve de lui-même un recuit, une diminution de volume, trèsrapide d'abord et qui va ensuite en s'affaiblissant. La plupart des thermomètres, gradués après huit jours de construction, remontent lentement de 0°,5 ou 0°,6, et cet effet se produit en dix-huit ans, mais ce délai n'est pas fixe et les gros thermomètres mettent beaucoup plus de temps que les petits à atteindre le point stationnaire; on remédie à ce défaut en reprenant le zéro du thermomètre de temps en temps dans la glace fondante, ce qui sussit, si on s'est assuré, une sois pour toutes, des corrections à faire dans tout le reste de l'échelle.

La détermination du point 100 degrés exige un appareil spécial; le plus commode est l'appareil de Regnault en fer-blanc à doubles parois. On note pendant l'opération la hauteur du baromètre. Si cette hauteur était 747, mm, 5, par exemple, on trouve dans les tables que l'ébullition a lieu à 99°, 54; c'est le degré que doit marquer le thermomètre, s'il est exactement gradué. A Paris, où la hauteur normale correspondante au point 100 degrés est 759 mm, 75, comme nous l'avons dit, le thermomètre dans le cas cité devrait marquer 0°,01 de plus, c'est-à-dire 99°,55.

Il est possible de faire disparaître ce déplacement du zéro des thermomètres en les faisant recuire à une température de 350 à 450 degrés pendant huit jours. L'ette opération, ce complément de la construction des thermomètres, ne pourra manquer de s'imposer prochainement aux constructeurs.

Si le thermomètre à mercure est arrivé anjourd'hui à un état presque parfait, il n'en est pas de même du thermomètre à alcool, qui doit être employé seul dans quelques cas; en Sibérie, par exemple, où l'on voit le mercure du thermomètre se congeler à 40 degrés au-dessous de zéro, on est obligé d'avoir recours au thermomètre à alcool.

En général, lorsqu'on forme des thermomètres avec différents liquides, leur marche présente de grandes divergences en différents points de leur échelle. C'est ce qui arrive à l'alcool. On est convenu de regarder le thermomètre à air comme le plus parfait, du moins comme celui qui s'écarte le moins du thermomètre théorique parfait, c'est-à-dire dans lequel les degrés représenteraient des additions égales de chaleur. Dans l'intervalle des températures atmosphériques le thermomètre à mercure s'accorde presque absolument avec le thermomètre à air.

Le thermomètre à alcool, gradué de manière à marquer 0 degré dans la glace fondante et à concorder à 20 degrés avec le thermomètre à mercure, présente dans le reste de son échelle des divergences notables dont il est indispensable de tenir compte. Malheureusement ces divergences, fort difficiles à déterminer, se sont pas connues avec toute la précision désirable. Voici à peu près ce que sarque le thermomètre à alcool comparé au thermomètre à air, dans les points principaux de son échelle:

| Degré          |              | Degré          |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| de thermomètre |              | du thermomètre |              |
| à alcool.      | Différences. | à alcool.      | D.fférences. |
| <b>– 30</b> ·  | ··· + 2-,0   | σ              | . 0,00       |
| <b>- 25</b> °  | + 1°,6       | 10*            | -0.15        |
| <b>- 90°</b>   | + 1°,3       | 20             | 0.00         |
| - 10           | + 0°.3       | 30*            | . + 0.4      |

Ainsi à — 25 degrés le thermomètre à alcool marque trop haut de 1°,6 : c'est ce qu'on a été à même de voir dans le mois de décembre 1879. A — 10 degrés le thermomètre à alcool marque trop has d'une petite fraction de degré. A 60 degrés au-dessous de zéro, le thermomètre à alcool doit marquer trop haut de 6 degrés environ.

Le thermomètre à mercure peut être employé jusqu'à 350 degrés, mais le températures au-dessus de 100 degrés sont bien plus difficiles à déterminer avex exactitude que les températures moindres; la nature des verres des thermomètres n'influe pas sensiblement sur les températures peu élevées; elle donne lie à quelques divergences dans les hautes températures. L'immersion de l'instrument dans un bain à 200 ou 300 degrés déplace presque toujours son zéro. Ce effet se produit même dans l'eau bouillante. Ces déplacements sont cause qu'on ne connaît presque aucune température de source thermale d'une manière exacte

Pour prendre une température de source à plus de 50 degrés il faut d'aben déterminer le zéro de son instrument, le plonger dans la source, puis reprendre le zéro : si le zéro est le même après et avant, on peut compter sur le chiffre le dans la source; mais si, ce qui est le cas le plus ordinaire, le zéro s'est déplacé il faut plonger le thermomètre alternativement dans la glace et l'eau bouillant jusqu'à ce que le zéro soit stationnaire.

La variation du zéro, ou pour mieux dire de toute l'échelle du thermomètre, cause de grands embarras aux industriels qui ont besoin de déterminer d'un manière précise la température très-élevée de certains liquides, le point de fusion des suiss, etc. On n'est pas encore parvenu à leur livrer des thermomètres qui soient à l'abri de ce grave inconvénient, mais il est probable que le recuit à 400 degrés permettra d'y arriver.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des thermomètres à lecture directe, c'est-dire sur lesquels on lit soit à l'œil, soit à l'aide d'une loupe, mais il y a des instruments qui conservent l'indication des températures la plus basse on le plus haute auxquelles ils ont été soumis : c'est ce qu'on appelle les thermomètres à minima et à maxima.

Le thermomètre à minima généralement employé est le thermomètre & Rutherford; c'est un thermomètre à alcool ordinaire dans le liquide duquel & trouve un index d'émail; le thermomètre étant placé horizontalement et l'indes à l'extrémité de la colonne liquide, celui-ci l'entraîne quand la température diminue et l'abandonne sans le déranger quand elle remonte. Cette invention est de 1794. Avant Rutherford, en 1781, James Six avait imaginé un thermomète à minima et maxima; c'est un thermomètre à alcool dont le réservoir est 🗷 haut et dont le tube d'abord descendant est coudé en U; dans la branche coelés la partie inférieure jusque vers le milieu de la hauteur est occupée par de mercure; des deux côtés le mercure est surmonté de deux index qu'il déples dans ses mouvements et qu'il abandonne ensuite, les laissant suspendus des chaque branche du tube où ils marquent, du côté du réservoir le minimum d de l'autre le maximum. Ces index sont de verre, terminés par un fil de la même matière ramené en bas, qui sait ressort contre les parois du tube : c'est ainsi qu'ils sont maintenus. Ils contiennent dans leur intérieur une épingle d'aiss qui permet de les faire descendre avec un aimant. Cet instrument, fort difficile à construire sans lui donner de trop grandes dimensions, disticile aussi à trasporter, est peu employé aujourd'hui, quoiqu'il donne de hons résultats.

Pour thermomètre à maxima on peut employer un thermomètre à mercure ordinaire dans lequel on a laissé à dessein un peu d'air. Si dans un tel thermomètre on sépare une bulle de mercure et qu'on cherche à la réunir au reste de la colonne, la réunion est empêchée par l'air interposé. Placé horizontalement pendant l'ascension de la température, il marque par l'extrémité de l'index de mercure la température maxima, après qu'on a déduit la longueur de la bulle

terposée. Ce procédé si simple et qui donne les meilleurs résultats a été en Angleterre par Philips, qui a devancé de quelques années la publicaen a faite en France M. Walferdin.

d le thermomètre est suffisamment capillaire, l'index se tient assez ferme sister aux mouvements de balancement du thermomètre, qui peut être observation dans la position verticale. C'est le thermomètre qu'on doit ir dans les sources thermales et dans les sources ordinaires, quand leur ture est plus élevée que celle de l'air et lorsqu'on veut avoir la tempél'une source au fond d'un bassin où elle se dissémine.

d on veut, au contraire, prendre la température d'une source dont la est moindre que celle de l'air, il faut un thermomètre à minima. L'innt à employer dans ce cas est le thermomètre à marteau de Baudin. C'est momètre à alccol dans le liquide duquel est un index muni d'un fil de astique comme dans le thermomètre de Six; pour le mettre en fonction arriver l'index à l'extrémité de la colonne d'alcool on le renverse vertint, le réservoir en l'air. Une longue aiguille de verre placée à l'intérieur ar son poids pour faire descendre l'index; on redresse alors l'instrument prêt à fonctionner.

hermomètre que nous venons de décrire s'appelle thermomètre à maril peut être employé aussi pour trouver le minimum de la température ; il est très-utile aux voyageurs, fort embarrassés souvent pour placer iblement un thermomètre Rutherford dans une position horizontale et

anssen a imaginé un thermomètre qui donne facilement la température ix, celle des sources ou celle de la mer: c'est le thermomètre à pinceau quel le thermomètre ordinaire est au milieu d'un faisceau de fil, d'une : lavette qui en se serrant contre ce réservoir lorsqu'on sort l'instrument u donne tout le temps nécessaire de lire le degré de température avant t eu le temps de changer au contact de l'air.

nermomètre à maxima à bulle d'air reçoit une application utile à la détern de la température du sang. On construit pour cela des instruments boule a la forme d'une olive et qui ne comprend que la partie de l'échelle se entre 3 et 45 degrés. La température du sang de l'homme est de mais elle varie de 0°,5 environ au-dessus ou au-dessous de ce degré les circonstances. Dans l'état de maladie les écarts deviennent beaucoup ands et dans les fièvres graves ils atteignent plusieurs degrés.

thermomètres à mercure et à alcool ne sont pas les seuls employés. Le mêtre à air ne peut guère servir dans la pratique; c'est un thermomètre paraison auquel on rapporte les autres. Mais les thermomètres métalliques t rendre des services dans bien des cas.

ilatation des métaux est si petite qu'il faut avoir recours à des procédés multiplient; de plus on ne peut rendre visibles que des dilatations relae qui diminue les indications du métal le plus dilatable. On a fait, dans pie, un grand nombre d'essais, dont bien peu ont donné des résultats sants.

nann et Pfister (de Berne) ont construit, il y a quelques années, un instruui se compose d'une spirale bimétallique laiton et acier ou lation et la différence de dilatabilité des deux métaux fait que le plus dilatable qui la partie convexe modifie la courbure et fait marcher sur un cadran une aiguille qui y indique les degrés de chaleur. Ce thermomètre donne également par des index, le minimum et le maximum.

On a construit aussi il y a quelques années des thermomètres consistant dan des cadres rectangulaires de 6 ou 7 centimètres dans lesquels la dissérence de diletation de deux métaux était mise en évidence par une aiguille mobile sur me cadran; on avait employé dans ces appareils des lames d'acier qui ont le gram inconvénient de se rouiller à l'air et de se détériorer promptement à cause de leur très-saible épaisseur. On reviendra certainement à ces instruments en y faisant entrer le platine et le zinc; ils ont l'avantage, immense dans bien des ces, de prendre la température de l'air instantanément: c'est le cas en ballon où, pendant les ascensions et les descentes, la température de l'air varie si rapidement que les thermomètres à mercure même les plus légers sont en retard de plusieurs degrés. Un instrument prenant la température instantanément permet de déterminer partout la température en marchant, dans les rues, dans les beis, dans les appartements, là où aucun autre thermomètre ne peut être employé.

Il existe un autre genre de thermomètre, ce sont ceux qui permettent de line la température de l'air à une grande distance, par exemple, la température secterraine à 20 mètres de profondeur.

On utilise pour cela un phénomène électrique découvert en 1825 par Thoms Seebeck. Si on forme un circuit de deux fils de cuivre et d'acier soudés ensemble et qu'on mette l'une des soudures à une température, tandis que l'autre est à une température différente, il s'établit un courant électrique révélé par le galvanomètre; si la température est la même aux deux soudures, tout courant cesse. Si donc une des soudures étant dans la terre l'autre est dans un bassin d'est dont on fait varier la chaleur à volonté, tout courant cessera quand la température du bassin sera la même que celle du sol; un thermomètre à mercure infiquera cette température. Ce système est en fonction au Muséum d'histoire neurrelle où il a été installé par MM. Becquerel il y a plus de vingt ans.

Il est ensin une espèce particulière d'instruments du plus haut intérêt: a sont ceux qui inscrivent d'une manière continue, par une courbe, la marde complète de la température.

On a imaginé un grand nombre de ces instruments depuis une treation d'années; quelques-uns fonctionnaient bien, mais étaient d'une installation difficile, eu égard à la principale condition du problème, celle d'inscrire la vuit température de l'air. Les uns consistaient en un très-gros thermomètre à mercand dont les degrés s'inscrivaient photographiquement sur un papier mû per mouvement d'horlogerie, les autres en fils métalliques ou barres zinc et acire.

Un cylindre métallique mince et léger, aplati et rempli d'alcool, courbé en forme de quart de cercle, change de forme suivant la plus ou moins grande che-leur. Au moyen d'un levier coudé on arrive facilement à inscrire tous les mouvements de la température sur un cylindre mû par un mouvement d'an-logerie : c'est le système des frères Richard en fonction depuis peu d'années à l'Observatoire du Parc de Saint-Maur; il marche d'une manière très-sais-faisante.

Nous dirons pour finir quelles précautions on doit prendre pour déterminer la température de l'air.

Pendant fort longtemps on n'a observé la température de l'air que dans l'enbrasure d'une fenêtre et presque toujours à l'intérieur des villes. Or on ne post ainsi obtenir que des nombres errones. Le degré qu'on obtient ainsi est une ndication complexe comprenant la température de l'intérieur des maisons. elle de la masse de la ville, l'effet des radiations solaires et un retard variable aivant l'état des lieux. La moyenne qu'on obtient ainsi est toujours trop élevée; e n'ai jamais trouvé dans ce cas un excès pour l'année de moins de 0°,7 atteimant souvent 1 degré et même 2 degrés. Cet excès est très-variable à de trèspetites distances; il change et augmente généralement beaucoup par la destruction d'un jardin, par la construction d'une maison voisine ou d'un simple mur. Si les indications moyennes sont trop élevées, celle des maxima est très-variable, souvent moindre que dans la campagne, si le lieu n'est pas très-exposé à tous les vents et bien garanti des réflexions solaires, le plus souvent au-dessus quand il y a des murs blancs dans le voisinage. Les différences des minima sont bien plus sortes et d'autant plus sortes que les minima sont plus bas: ainsi en décembre 1879 on ne trouvait à Paris que des froids de 15, 18, 20, 22 degrés an-dessous de zéro, tandis qu'au Parc de Saint-Maur le minimum descendait à 25,6. Les différences qu'on trouve ainsi pour différents points de Paris sont absobunent imaginaires et ne dépendent que de conditions locales qui cessent à 20 mètres de là. Il est impossible de décider s'il fait maintenant plus ou moins chaud que dans le siècle dernier, et quelques personnes ont cru que la tempénture moyenne s'est abaissée parce que celles qu'on obtient maintenant sont moins erronées que celles du siècle dernier.

Pour faire des observations de quelque valeur, il faut que les thermomètres scient placés dans un grand espace dont la partie voisine au moins couverte de gazon; les thermomètres seront placés à 2 mètres au-dessus du sol garanti par un plan de 1 mètre carré incliné de 30 degrés au sud; au-dessus et parallèment on placera à 1 mètre et à au moins 50 centimètres un second plan; latéralement des abris qui ne touchent pas le plan supérieur; tous ces abris ne doivent pas descendre plus bas que les thermomètres, car jamais le soleil n'est au-dessous de l'horizon.

Le thermomètre d'observation le plus sûr est le thermomètre-fronde, thermomètre à mercure léger d'un poids de 5 à 6 grammes qu'on fait tourner en fronde au bout d'un cordon de soie de 50 centimètres de longueur. On le fait tourner ainsi à l'abri d'un arbre, d'une maison isolée, d'un mur, mais en se plaçant à la limite de l'ombre du côté du vent : on a ainsi des nombres irréprochables. Ces thermomètres rensermés dans des étuis garnis en dedans d'une chemise en laine sont d'ailleurs très-commodes à transporter et permettent de faire des observations partout où l'on se trouve.

On ne saurait d'ailleurs trop engager les personnes qui veulent faire des observations à se mettre en rapport soit avec le bureau central météorologique à Paris, sait avec l'un des observatoires organisés aujourd'hui dans plusieurs points de la France, soit, pour la vérification de leurs instruments, aux Facultés des sciences. Ces recommandations seront surtout utiles aux médecins, qui ont tout intérêt à connaître la température du sang de leur malade; la vérification à 37 degrés a'est pas facile à faire et celle qu'on fait du zéro seul est loin de suffire; beaucup des instruments qu'on vend dans ce but aux médecins sont très-fautifs et sijets d'ailleurs à se déplacer considérablement en quelques années. Or dans la température du sang, qui s'écarte peu de 36°,85, quelques dixièmes de degré ent une grande importance .

E. Rebou.

¹ Cet article ne comprend pas la description des thermomètres usités en médecine (vey. ♣ ce sujet l'article Taxanoméraux, p. 205).

THERMONETRIE MÉDICALE. HISTORIQUE. La température du corphumain n'est pas la même à l'état hygide et à l'état morbide. Les changements de température entraînés par les maladies varient de nature et d'intensité. Voilà deux faits facilement appréciables sans le secours d'aucun instrument et dont l'importance devait être saisie par les observateurs, à toutes les époques de la médecine. Dans les temps hippocratiques, alors que l'étude du pouls était ignorée, les médecins reconnaissaient la fièvre d'après l'accroissement de la chaleur du corps, constaté en apposant les mains sur la poitrine du malade. De là les expressions πύρ, πυρετος, πυρεξις, employées par l'antiquité pour désigner l'état fébrile, ou mieux la fièvre.

Chez les Latins, le mot febris (de ferveo, bouillir, brûler) appliqué à cet état pathologique traduit la même idée. Galien accorde à l'augmentation de la température un rôle prépondérant dans la définition de la sièvre et des malatiss sébriles : Febris est immodice auctus calor in corde natus.... Calor praternaturalis substantia sebrium.

Les Anciens avaient aussi cherché à trouver des signes différentiels au point de vue du diagnostic et du pronostic dans les qualités de la chaleur morbide, dans son intensité, son siège, ses variations. Les aphorismes d'Hippocrate et fournissent la preuve évidente. Nous ne pouvons faire ici un historique même abrégé de la manière dont les médecins comprirent le rôle et les effets de la chaleur dans les maladies jusqu'au moment où l'emploi du thermomètre permi de mesurer cette chaleur et d'arriver à créer progressivement une nouvelle d très-utile méthode d'investigation médicale. On peut en prendre une idée à la lecture des larges citations tirées par Lorain des écrits des médecins de tont les époques et placées par lui en tête de son ouvrage (Lorain, *Temperature* à corps humain. Paris, 1878). D'après cet auteur, ce serait Borelli (1608 à 1679; qui aurait le premier appliqué le thermomètre à la physiologie et à la métcine. · l'our savoir exactement le degré de chaleur du cœur, j'ai, dit-il, à P. ouvert la poitrine d'un cerf vivant et j'y ai aussitôt introduit, un regenoutes jusque dans le ventricule gauche du cœur : je vis que le degré le plus élésé de la chaleur du cœur ne dépassait pas 40 degrés, c'est-à-dire le degré de la deleur du soleil en été. Et, après avoir mesuré avec de semblables thermomètre le degré de chaleur du foie, des poumons et des intestins sur ce même of vivant, je vis que le cœur et les viscères avaient la même température. Aimi le cœur n'est donc pas le principal foyer de la chaleur animale.

D'après d'autres auteurs ce serait Sanctorius (1561 à 1656, roy, ce nom) qui le premier fit usage d'un instrument thermométrique pour la détermination de la température humaine, et comprit toute l'importance de la mensuration de de l'élévation thermique comme principal critérium des modifications générales de l'organisme.

Quoi qu'il en soit de ce point d'histoire qui est diversement jugé — (il en est de même pour l'invention du thermomètre que les uns attribuent à C. un Drebbel, d'autres à Galilée, d'autres à Sanctorius), pendant le dix-applière siècle, bien que les idées galéniques sur la signification de l'accroissement de la chaleur du corps fussent à peu près universellement admises, Sanctorius Borelli n'eurent pas d'imitateurs. Il faut arriver au dix-huitième siècle pur voir Boerhaave signaler l'utilité du thermomètre dans le diagnostic des fièvres, Van Swieten développer l'idée du maître, et de Haen comprendre que l'exploration régulière du corps dans les maladies peut devenir le point de

épart d'une méthode d'investigation clinique, simple dans son application, iconde dans ses résultats.

Boerhaave admet que la fréquence du pouls est le phénomène essentiel dans triade caractéristique de la fièvre (frissons, fréquence du pouls, chaleur), mais une déjà en aphorisme (§ 673) que la chaleur fébrile se reconnaît au moyen du bernomètre. Calor febrilis thermoscopio externus, sensu ægri et rubore urinæ aternus cognoscitur. Il distingue donc ce que nous appelons aujourd'hui la chaleur centrale et la chaleur périphérique et pense que le thermomètre mesure simplement cette dernière.

Van Swieten, disciple de Boerhaave, déclare aussi que la rapidité du pouls et le signe pathognomonique de la fièvre. Il recommande, pour apprécier la chaleur, non pas l'application de la main qui donne des résultats incertains, mais l'application du thermomètre Fahrenheit très-portatif: « Si, dit-il, on place œ thermomètre, qui porte marqué par un trait le degré de la température d'un homme sain, dans la bouche, la main, l'aisselle ou sur la poitrine nue d'un fébricitant, pendant quelques minutes, l'ascension variable de la colonne marcurielle indique de combien la chaleur fébrile dépasse la chaleur naturelle et normale. » (Comment. des aphorismes de Boerhaave, t. II, p. 262. Paris, 1747). Van Swieten aurait même entrevu les csiets nuisibles des températures morbides très-élevées. C'est à un autre élève de Boerhaave, à de Haen, que revient le mérite d'avoir insisté sur l'importance de la thermométrie dans l'observation des maladies et posé des règles pour l'emploi de cette méthode dont il pest être justement regardé comme le fondateur. De Haen étudia la température à l'état physiologique et à l'état morbide. Ses investigations répétées l'avaient amené a à des résultats très-précieux que l'époque actuelle a confirmés ou plutôt qu'elle a été obligée de découvrir de nouveau » (Wunderlich). Le premier, il reconnut que la température est augmentée pendant le frisson fébrile, et que dans les pyrexies la chaleur morbide suit le plus souvent la même marche (Ratio medendi, 1759. Vienne. — De supputando calore corporis humani; De sanguine humano ejusque calore). Lorain, voulant apprécier d'un mot la part qui revient dans l'histoire de la thermométrie clinique au célèbre professeur de Vienne, a dit : « Qu'a-t-il manqué à de Haen? *Les courbes*. »

L'exemple donné par de llaen ne devait pas être immédiatement suivi. Cependant la seconde moitié du dix-huitième siècle vit paraître, surtout en Angleterre, quelques importantes recherches sur la température animale à l'état de santé et à l'état de maladie. Alvarenga a désigné sous le nom de Période formution de la thermométrie clinique l'espace de temps écoulé depuis de Haen jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle. G. Martine publie d'abord ses observations sur la température des hommes et des animaux (1740). Les espériences de Blagden et de Dobson (1774-1775) établissent que l'homme peut résister dans des milieux dont la température est beaucoup plus élevée que la sienne et que sa chaleur propre reste pendant quelques instants à peu près fixe, même quand la température ambiante s'élève aux environs de 100 degrés cenrigrades. Celles de Hunter (1775 à 1778) montrent que les animaux soumis au refroidissement gardent leur température propre grâce à une production plus tive du calorique. L'origine de cette chaleur et les causes de sa fixité préoccapent en ce moment de recherches les esprits peu satisfaits des explications d'autrefois. Crawford s'approche de la solution du problème fournie par l'imnortelle découverte de Lavoisier. Ce sont les combustions respiratoires qui produisent la chaleur; la transpiration suivant les besoins diminue et soustrait le calorique (voy. dans ce dictionnaire Chaleur animale, p. 40).

La part du dix-huitième siècle est belle, on le voit, dans l'étude de la température de l'homme. Les expériences modernes n'ont fait que confirmer et élargir les conclusions de Lavoisier (voy. art. Chalbur, Expériences de Dulong (1882) et Despretz, 1824; Liebig, De la chimie organique, 1842), contre lesquelles s'était élevé au commencement de ce siècle Brodie (1811-1812), entraînant à suite quelques médecins ou physiologistes, Chossat, en particulier. Pour eux, la source de la chaleur animale devait être cherchée dans le système nerveux.

Tandis que l'étude de la chaleur physiologique faisait de tels progrès, grice à la naissance d'une chimie scientifique, l'étude de la chaleur durant les maladies, un peu négligée, ne marchait point du même pas; cependant deux faits très-importants sont démontrés dès cette époque, mais ils ne frappent pes assez les esprits:

- 1º Hunter signale et mesure au moyen du thermomètre l'élévation de la température locale, déterminée par une inflammation locale (opération d'hydrocèle).
- 2° J. Currie (1798) prend soigneusement la température de ses malades et se sert des variations thermométriques pour se rendre compte de la marche des maladies et contrôler les effets thérapeutiques des affusions froides au moyen desquelles il combat les fièvres. On sait que Currie un des premiers établit l'utilité de l'hydrothérapie dans les maladies fébriles, et cela non point d'une manière empirique, le fait en lui-même était admis depuis très-longtempe, mais d'une manière scientifique en se servant régulièrement du thermomètre. Afin de faciliter les observations et pour éviter, autant que possible, les inconvénients d'une lecture obligeant le médecin à respirer de trop près l'haleine des sujes atteints de maladies infectieuses, Currie faisait recourber le tube de ses thermomètres de manière à pouvoir les examiner par derrière. Il se servait même des thermomètres à index de Sixt « destinés à indiquer, d'une manière permanente, le plus grand degré de chaleur sans qu'il soit nécessaire que l'observateur se tienne auprès du malade. »

Giannini, qui substitua l'immersion froide aux affusions de Currie, regardis l'emploi du thermomètre comme peu nécessaire (1805).

En France, Récamier, au commencement de ce siècle, comprit au contraire toute l'utilité des mensurations thermométriques, fréquentes et exactes, dans le traitement des fièvres avec température élevée, par la méthode réfrigérante. Dans son service, les observations de fièvres typhoïdes traitées par les bains fraisé étaient suivies « la montre et le thermomètre à la main » (thèse de Pavet de Courteille, Paris, 1812, citée par Tripier et Bouveret, La fièvre typhoïdes et les bains froids, Lyon, 1886).

Hallé et Tillaye (1821) demandaient, dans le Dictionnaire en 60 volumes, e des instruments capables de permettre, pour les recherches médicales ou physiologiques, de mesurer la chaleur du corps d'une manière prompte, scrupuleuse et précise; on peut croire que cela serait plus important que ne le sont les compteurs relativement à l'étude des diverses méthodes d'accélération du pouls.

Parmi les rares médecins qui se sont préoccupés, à cette époque, du rôle de thermomètre, comme moyen de mesurer la chaleur humaine, citons Gesti (1815), Bailly (1825), Edwards (1824), Everard Home (1825), Hufeland (1821). Celui-ci mit au concours l'examen de la méthode de Currie; la deuxième partie du programme était ainsi formulée : « Faire une série d'expériences individuelles

tans le but de modérer l'intensité de la chaleur fébrile par l'usage externe de l'eau, selon la méthode de Currie. L'emploi du thermomètre avant et après l'application de l'eau et l'indication du chiffre des pulsations paraissent devoir être exigés à cet effet. » D'après Wunderlich, à qui nous empruntons ces détails, les mémoires couronnés de Frölich et de Reuss renfermaient d'utiles et remarquables contributions à la thermométrie médicale qui d'ailleurs passèrent inaperçues de leurs compatriotes (p. 34).

Au moment où l'enseignement de la clinique brillait dans notre pays du plus viséclat, il devait appartenir aux médecins français de saire ressortir l'utilité du thermomètre dans la pratique médicale et de poser les règles d'une méthode qui devait leur revenir vingt ans plus tard élargie et persectionnée d'Allemagne où personne alors, saus Nasse, ne s'intéressait à ce mode d'investigation ». Aussi nous semble-t-il juste, si l'on considère avec Alvarenga l'espace qui s'étend de 1835 à 1870 comme une période de renaissance et de progrès de la thermométrie clinique, de désigner la première (1835 à 1850) sous le nom de période française et la seconde (1850 à 1870) sous le nom de période al-lemande.

En effet, Bouillaud (Clin., t. III, 1837), Donné (Arch. de méd., 1835), Porry (Traité du diagnostic, 1838), emploient le thermomètre au lit du malade et préconisent les observations thermométriques, surtout rapprochées de l'examen du pouls et de la respiration. Piorry (t. III, p. 40) s'attache à montrer la supériorité de cet instrument sur la palpation pour l'appréciation de la chaleur morbide et indique dans un tableau le résultat de ses nombreuses mensurations, qui, il est vrai, ne sont pas très-exactes. Pour faciliter la généralisation de ce genre de recherches, il recommande l'emploi des thermomètres le plus portatifs possible et, afin que le praticien en trouvât toujours un sous la main, il fait disposer dans son stéthoxope, qui déjà contenait le plessimètre, un petit thermomètre protégé par un étui métallique.

Becquerel et Breschet font connaître (Ac. des Sciences et Ann. des sciences auturelles. Zoologie, 2° série, 1835) leurs recherches pratiquées au moyen de leur appareil thermo-électrique; celles ci contribuent à fixer le chiffre de la température physiologique et contiennent quelques renseignements sur la température locale dans certaines affections (abcès, cancer, etc.).

Chossat dépose, en 1858, à l'Académie des sciences, son mémoire publié en 1843, Recherches expérimentales sur l'inanitiation, où les variations de la température sont interprétées avec une grande sagacité.

En 1839, Gavarret confirme le fait déjà signalé par de Haen, mais complétement oublié, de l'ascension thermique pendant le frisson fébrile (journal l'Expérience).

En 1841, dans son cours de pathologie générale, Andral, que nous retrouvois toujours et partout à la tête du vrai progrès de son temps, — comme le reconnaît dignement Wunderlich, — « formule un certain nombre de lois positives sur l'augmentation de la température dans les maladies ».

H. Roger, à partir de 1844, publie successivement dans les Archives de médecine le résultat de ses nombreuses et patientes investigations thermométiques chez les enfants, et apprécie très-judicieusement la valeur séméiologique des faits qu'il a recueillis.

En 1846, Monneret et Fleury, dans le Compendium de médecine, qui peut tre considéré comme un ouvrage classique, impriment un court et substantiel article Température (t. VIII et dernier, p. 112) dans lequel ils déclarent que « le thermomètre est un instrument devenu aujourd'hui aussi indispensable pour faire des observations précises sur la température que la montre à secondes pour suivre le rhythme du pouls et la respiration dans les maladies », et étudient séparément les variations de température partielle et les variations de la température générale.

La même année, Routier mesure avec le thermomètre les changements survenus dans la température des membres paralysés et indique d'une manière assez précise la hauteur variable de la chaleur fébrile aux diverses périodes de la fièvre typhoïde (Recherches cliniques sur quelques points de médecine et de chirurgie, thèse de Paris, 1846).

Demarquay (thèse, 1847, et Mémoires en collaboration avec Duméril et Lecointe, 1848; 1851, Arch. de méd.) étudie les principales influences accidentelles ou thérapeutiques qui peuvent faire varier la température surtout ches les malades atteints d'affections chirurgicales.

En 1850, Girbal, chef de clinique de la Faculté de Montpellier, publie, dans la Revue thérapeutique du Midi (p. 147), un travail intitulé: Observations sur la chaleur animale dans les fièvres paludéennes, dans lequel nous lisons que déjà à cette époque le professeur Fuster avait non-seulement introduit l'usage du thermomètre à la clinique médicale de Montpellier, mais qu'il exerçait les élèves à prendre la température des malades.

Pendant ce temps, la thermométrie clinique était négligée au dehors. La Allemagne, il faut cependant signaler les travaux de F. et Ilermann Nass, les mémoires de Gierse (1842), de Hallmann (1844), de Schmitz (De calore in morbo, 1849), et surtout ceux de Zimmermann (1846-1854), qui continue la série de ses intéressantes recherches malgré l'indifférence ou l'opposition troevée autour de lui.

A l'étranger, pendant cette période, ce sont plutôt les recherches sur les variations de la température à l'état de santé, et surtout la question des origines et de la transformation de la chalcur, qui préoccupent les esprits.

En Angleterre, Brodie fait connaître ses expériences sur les variations thermiques consécutives aux lésions des centres nerveux. Davy publie (1839-1850) dans divers recueils ses nombreuses recherches sur les modifications de la température physiologique. Vers la même époque paraissaient les premiers travaux de R.-J. Mayer, médecin à Heilbronn, qui, complétés plus tard par cet auteur (1845-1862), ou corroborés par ceux de Joule (de Manchester) et Hirn (de Colmar), devaient donner naissance à la théorie mécanique des forces naturelles et éclairer d'une vive lumière les relations existant entre divers phénomènes physiologiques ou pathologiques (mouvements, combinaisons chimiques, etc.) et la production de chaleur.

On voit donc que, de 1855 à 1850, c'est en France essentiellement que la thermométrie clinique a été étudiée. Cette méthode n'est donc pas, comme on le dit parsois, « une importation allemande. » Serait-il téméraire d'ajouter même que la parole et les écrits de nos cliniciens ont répandu dans le monde médical le germe qui devait fructisser plus tard chez toutes les nations?

Dans les vingt années suivantes, les progrès ont été dus en grande partie aux travaux de Traube (1850), Bærensprung, Zimmermann, Wachsmath, Jürgensein, Liebermeister, et surtout à ceux de Wunderlich et de ses élèves. Thierfelder, Uhle, Thomas, etc. Le célèbre professeur de Leipzig a été, dans

l'espèce, un vrai chef d'école. Ses nombreux travaux, résumés plus tard dans son remarquable ouvrage (Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten. Leiprig, 1868, trad. française par Labadie-Lagrave, sur la 2º édit., Paris, 1872), traduit en plusieurs langues, ont contribué à généraliser dans son pays d'abord, dans les autres ensuite, l'habitude des observations thermométriques régulières et leur inscription graphique, plus que ne l'avaient fait les mémoires isolés de ses devanciers. Nous avons déjà eu l'occasion de le citer dans cet historique, nous le retrouverons plus d'une fois au cours de l'article qui va suivre. A partir de ce moment, des publications plus ou moins importantes paraissent dans chaque pays. Nous ne saurions, on le comprend, les mentionner toutes (voy. Bibliographie).

En Allemagne, la série commence (1850-1851) par les travaux importants de Traube (Annales de la Charité, 1850, Des crises et des jours critiques, 1851), de Bærensprung (Recherches sur la température du fœtus et des adultes dens l'état de santé et de maladie, 1851), de Lichtenfels et Frölich (Observations sur les lois de la fréquence du pouls et de la température à l'état normal et sous l'instuence de certaines causes, 1852), de Zimmermann (Recherches cliniques sur la fièvre, l'inflammation et les crises, 1854), et les consciencieuses recherches de Wunderlich, dont les premières furent publiées par son interne Thierfelder (1855) et par ce médecin dans son Traité de pathologic et de thérapie (1856), ou dans les Archives de médecine physiologique (Arch. für physiolog. Heilkunde, 1857-1858), les travaux de Michael, etc. Il faut encore citer les noms de Brand (de Stettin), d'Immerman, de Liebermeister, qui ont repris, en se fondant sur de nombreuses observations thermométriques, les pratiques hydrothérapiques déjà instituées par Wright, Currie, Giannini, à la fin du siècle dernier, dans le traitement des tièvres infectieuses, de la fièvre typhoïde principalement. La Russie participe au mouvement et produit de nombreux travaux, publiés ou traduits en allemand. Citons surtout le travail de Zorn.

En France, pendant cette période, de nombreuses thèses sont consacrées à l'étude de la température dans les maladies. Quelques-unes, en particulier celles publiées à Strasbourg sous l'inspiration du professeur Hirtz, continuaient la tradition française et mettaient à profit les travaux déjà connus en Allemagne : Spielmann, Des modifications morbides de la température animale dans les meladies fébriles aiques et chroniques (Strasbourg, 1856), Aronsohn (De la fièvre, thèse d'agrég., 1859), Billet (1869). Mignot (Paris, 1851) publie une intéresante dissertation inaugurale, Recherches sur les phénomènes normaux et mor-Les de la circulation, de la caloricité et de la respiration chez le nouveau-💓; citons encore les thèses de Maurice (1855), Fouqué (1858), E. Hardy (1859), Daclos (1864), Rougé (Montpellier, 1862), Aufrun (Paris, 1868), Labbée (1869), etc., et les nombreux articles de Robert de Latour. Mais ce furent surlenseignement et les livres de Claude Bernard, de Charcot (De l'état fébrile thez les vieillards, 1863; Clinique des maladies des vieillards; Leçons sur les valadies du système nerveux faites à la Salpétrière), de Jaccoud (Leçons de clinique médicale et Traité de pathologie interne; celui-ci, entre les mains de tous les étudiants, contenait les courbes de la température dans plusieurs maladies, ainsi que la description du type du thermomètre médical à mercure, Péléré par l'auteur et généralement adopté aujourd'hui), l'excellent article Calleca de Hirtz (Dictionnaire de Jaccoud, t. VI, 1867), ensin les leçons de

G. Sée (1869), qui devaient vulgariser parmi nous l'usage des mensurations thermométriques dans l'observation des maladies. Nous avons dit plus haut que le professeur Fuster l'avait introduit avant 1850 à la clinique de Montpellier. A Paris, de nombreuses communications en dehors des travaux que nous venous de mentionner étaient faites à la Société médicale des hôpitaux; citons surtout celles de Charcot, Lorain, sur la température dans le choléra, celles de llérard, Potain, sur la technique thermométrique.

Dans la Suisse française, Ladé à Genève, Ladame à Neuschâtel (1866), publient des monographies sur la température du corps dans les maladies.

En Angleterre, Compton, Simon (1860), Sydney-Ringer (1859-1866), Aitken, Ogle (1866), et plusieurs autres médecins, sont paraître surtout (1865-1866) des travaux, soit sur un point spécial de la thermométrie clinique, sont des observations intéressantes dans les Reports et les Recueils scientifiques. Dans ces denniers temps, ils ont contribué pour une large part à la vulgarisation du traitment des affections hyperpyrétiques, particulièrement du rhumatisme cérèbri par l'eau froide.

En Italie, Mantegazza donne successivement dans les journaux de son person les journaux étrangers le résultat de ses recherches physiologiques et pathologiques sur les variations de la chaleur humaine.

Da Costa Alvarenga, à Lisbonne, après plusieurs années d'investigations personnelles, publie un *Précis de thermométrie clinique* (trad. française de Papillaud, 1871). Au Brésil, Torres Hommen étudie le même sujet (*Elementos de clinica medica*, 1870. Rio-Janeiro, cité par Alvarenga).

Aux États Unis, Bennet-Dowler (1856), Dacquin. Faget, Jones, Touatre (cités par Séguin), donnent d'intéressantes monographies sur la marche de la température dans les maladies régnantes de l'Amérique du Sud. Séguin se montre un des plus ardents apôtres de la thermométrie médicale, non-seulement au lit du malade, mais encore dans les familles et dans la société; après de non-breuses publications il fait paraître un livre intitulé: Medical Thermometry and Human Temperature (New-York, 1876).

Durant cette période, l'étude de la chaleur physiologique avait aussi continué à faire des progrès. Le livre de M. Gavarret (De la chaleur produite per les êtres vivants, 1855) résumait l'état de la science au moment où il paret. Depuis cette époque, les travaux de Claude Bernard, Vulpian, Béclard, Broun-Séquard, Paul Bert, Marey, Berthelot, Schiff, Tyndall, Donders, Mayer, Heidenhain, Quincke, Naunyn, Tschechichin, etc., ont contribué à reculer les limites du problème des origines et des transformations de la chaleur animale.

Les quinze années écoulées depuis 1870 constituent enfin une deraite période pendant laquelle la thermométrie comme mode d'investigation médicale s'est de plus en plus généralisée. Elle est passée des salles de l'hôpital dans le pratique civile journalière; le thermomètre a maintenant sa place marquée dans la trousse du praticien. On peut dire que la méthode est parvenue à se apogée. Dans la période précédente, son utilité avait été démontrée, les les qui régissent la température centrale dans les affections morbides avaient été passes. Dans la période actuelle, grâce au nombre des observateurs partout multipliés, ces lois ont été soumises à une révision critique. Presque toutes se sont trouvées confirmées, mais on a reconnu aussi que l'abus de la méthode peut conduire à des erreurs ou du moins à des résultats incomplets. Dans cette période es a étudié, mieux qu'on ne l'avait fait précédemment, les effets des agents astignesses.

tiques, les températures locales, les températures basses centrales; tout remment, on a même cherché à remplacer la thermomètrie par une méthode les exacte, mais d'une application assez délicate, la calorimétrie clinique l'Arsonval).

Enfin, l'examen de l'influence du système nerveux sur la température à état de santé ou de maladie et la recherche des centres thermiques ont spiré de nombreuses expériences contemporaines qui ont permis de serrer la pestien de plus près, mais n'ont pu encore fournir la solution de ce problème supplexe, déjà entrevu par Brodie et Chossat.

La liste serait trop longue, s'il nous fallait citer ici les noms de tous ceux qui se sont occupés de thermométrie à notre époque (voy. Bibliographie). Toutesois, parmi les médecins et les physiologistes qui chez nous ont marqué cette période par d'intéressants travaux, rappelons les noms de Claude Bernard, Broca, Lorain, Gubler, Parrot, Raynaud, parmi ceux qui ne sont plus, puis-Valpian, Béclard, Brown-Séquard, Charcot et l'École de la Salpétrière, Peter, Il. Roger, Marey, Paul Bert. A côté de ces maîtres, il faut encore citer comme auteurs de travaux récents et importants Pochoy, d'Arsonval, Richet, Redard, Ominus, Glénard, Du Castel, Debove, Hutinel, Blaise. On peut se convaincre par cette rapide énumération que notre pays a apporté sa large part au mouvement scientifique, qui a continué à avoir à l'étranger les représentants de la période précédente et de nouveaux observateurs de talent.

TECHNIQUE DE LA THERMOMÉTRIE MÉDICALE. La main appliquée à la surface a corps permet à un médecin exercé d'évaluer avec une certaine approximation l'évation de la température, mais il suffit que la main de l'observateur soit plus ou moins chaude pour que son appréciation soit complétement faussée. Cest donc aux appareils thermométriques qu'il faut nécessairement recourir peur avoir des mensurations précises et comparables entre elles. Seguin recommande cependant avec raison de faire l'éducation thermométrique de la main, qu'il appelle « notre thermomètre naturel ». Celle-ci en effet rend compte, bien mieux que les instruments de plivsique, de ce que les Anciens appelaient les ralités de la chaleur (chaleur douce, naturelle, halitueuse, âcre, mordicante) : ril est utile de compléter par l'appréciation de ces qualités la notion résultant de chiffre indiqué par le thermomètre. D'ailleurs, en général, c'est ainsi que 🖿 choses se passent. Le médecin appelé auprès d'un malade apprécie rapide**ue**nt par le toucher le degré et la nature de la chaleur morbide et juge s'il est wie de procéder à une mensuration plus exacte que peuvent seuls donner les \*pareils thermométriques.

Ces appareils ont déjà fait l'objet d'articles spéciaux (voy. TEMPÉRATURE, IMANOMÈTRES, THERMOGRAPHES, THERMO-ÉLECTRICITÉ). Nous n'avons donc à indiquer ici que les dispositions générales réalisées pour les thermomètres médicaux (consultez pour plus de détails les Traités de physique médicale; le Traité de thermométrie clinique de Redard, page 289, où l'on trouvera la de-tription des nombreux thermomètres proposés dans ces dernières années pour la recherche des températures locales (Paris, 1885); Malosse, Thermométrie et calorimétrie (thèse d'agrégation. Paris, 1886).

Le thermomètre médical doit réaliser les conditions suivantes : être sensible, enct, solide, et permettre la lecture facile des dixièmes ou au moins des cinprèmes de degrés, tout en n'étant pas trop volumineux.

Le thermomètre à mercure ordinaire, à échelle fractionnée, pourvu que possède un tube capillaire suffisamment étroit et bien calibré, qu'il soit e struit en verre assez fort pour n'être pas dépressible, assez mince pour ne tenlever à la sensibilité, répond généralement d'une manière suffisante aux que gences de la clinique. Les appareils plus précis, trop compliqués, n'ont pu en passer dans la pratique. Ils sont réservés aux recherches de plus grande rigu scientifique, réalisables seulement dans les laboratoires ou les salles d'hôpital

Le réservoir des thermomètres médicaux ordinaires offre habituellement 1/2 centimètre de diamètre ou un peu plus. Il est cylindrique, allongé l'extrémité inférieure ou olivaire. Le réservoir cylindrique arrondi à l'extrés inférieure est le plus usité. Wunderlich préfère la forme sphérique pour l'ex ration axillaire et la forme conique quand il s'agit des explorations cavita (bouche, rectum, vagin). On a construit dans ces derniers temps des there mètres de surface à réservoir aplati. Si le verre du réservoir est trop mi la simple pression suffit à faire monter le mercure dans la tige d'un demi-de à un degré.

L'usage d'échelle fractionnée permet de donner une sensibilité assez gra à l'instrument, tout en n'exagérant pas les dimensions. L'expérience a ap que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la température de l'homme descend pas au-dessous de 32 degrés et ne monte pas au-dessus de 44°. limite donc généralement entre 32 et 45 degrés centigrades l'étendue de l'éch fractionnée; il devient ainsi possible, en donnant au thermomètre une lonzu totale de 16 à 18 centimètres, ou moins encore pour les thermomètres trousse, d'inscrire sur la tige les 10<sup>e</sup> de degré, les 5<sup>e</sup> au moins, et de laisser espace libre entre le réservoir et les premiers traits de la graduation. Cet est libre facilite la lecture de l'instrument en place; il permet en outre de dis ser sur la tige un petit renslement destiné à loger une quantité de merc telle qu'il soit possible de marquer le zéro et le commencement de la graduai ordinaire (2 ou 3 degrés) entre le réservoir et le renslement. Les thermomèt bien calibrés présentant cette disposition offrent l'avantage de pouvoir i contrôlés sans le secours d'un thermomètre étalon; on n'a qu'à vérifier, en plongeant dans la glace fondante, de combien s'est déplacé le zéro.

Cette vérification des thermomètres médicaux doit être renouvelée plusie fois surtout au début. La manipulation fréquente de ces instruments dont cuvette est souvent comprimée contribue à rendre la position du zéro ent plus instable pour eux qu'elle ne l'est pour les thermomètres ordinaires.

Il est utile que le capillaire porte un autre rensement à son extrémité se rieure pour recevoir le mercure dans le cas où l'instrument serait soumis a dentellement à une température supérieure à 45 degrés.

Comme dans certaines maladies, rares, il est vrai, on voit la tempéral s'abaisser bien au-dessous de 32 degrés (à 22 et même 20 degrés), comme peut aussi désirer dans quelques cas se rendre exactement compte de la man dont se fait l'ascension de la colonne mercurielle, dès les premiers instants l'application de l'instrument; il est bon d'avoir, outre ces thermomètre échelle fractionnée de 32 à 45 degrés, un autre appareil gradué depuis 10° 15° jusqu'à 45 degrés.

La graduation est souvent marquée directement sur la tige, surtout dans modèles de trousse. Dans les modèles ordinaires dont on se sert à l'hôpital graduation est marquée sur une seuille de papier, une mince plaque d'iveire

le verre émaillé, placée derrière le tube capillaire, et ensermée avec celui-ci lans une gaîne de verre. La lecture est ainsi rendue plus facile.

La division en degrés centigrades est la plus répandue; il serait désirable que ce fût mênse la seule employée pour les observations médicales dont la lecture se trouverait ainsi simplifiée. Dans quelques pays, on emploie encore l'échelle de Réaumur. Celle de Fahrenheit est généralement usitée en Angleterre et dans les pays de langue anglaise. Séguin, afin d'éviter la confusion qui résulte de ces notations différentes, propose une échelle physiologique dont le zéro correspond à la température normale du corps, 37 degrés. A partir de ce point, la division en degrés centigrades a lieu comme dans les thermomètres ordinaires, en partant du zéro, et s'étend seulement de 0 à 10 degrés dans les deux sens. Un petit trait horizontal placé au-dessus ou au-dessons du chiffre, lu sur le thermomètre, sert à indiquer le sens dans lequel la température observée s'éloigne du zéro pris comme point physiologique. Cette modification n'a pas prévalu. En attendant l'adoption d'une échelle unique on convertit facilement les notations des diverses échelles thermométriques au moyen de la formule générale donnée à l'article Températures.

La tige des thermomètres médicaux se continue, habituellement, en ligne droite avec le récipient. Robert de Latour a proposé, pour faciliter la lecture, de couder la tige presque à angle droit, à quelques centimètres au-dessus du réservoir. Cette disposition est rarement employée.

l'ans le but d'avoir une colonne thermométrique dont la dilatation apparente fût beaucoup plus sensible que celle du mercure, on a préconisé l'usage des thermomètres à alcool. L'un des meilleurs est celui de Fastré, construit sur les indications de M. Potain et présenté par ce médecin à la Société des hôpitaux de Paris (mars 1867). Les avantages des thermomètres à alcool (faible volume, grande sensibilité, lecture très-facile) sont malheureusement contre-balancés par l'inconvénient sérieux résultant de l'extrême facilité avec laquelle l'alcool se fragmente dans le tube. Aussi leur usage s'est-il fort peu répandu dans la pratique, où l'on se sert presque exclusivement aujourd'hui du thermomètre à mercure.

D'ailleurs, pour les recherches exigeant une précision plus grande que celle erdinairement demandée en clinique, il est possible d'apprécier des différences de un 20°, un 100° de degré et même moins, avec des thermomètres à mercure, à échelle arbitraire, de dimensions usuelles, mais offrant un artifice de construction spécial et connus sous le nom de thermomètres métastatiques de Walferdin (Comptes Rendus de l'Ac. des sciences, 1842, t. XIV, p. 63).

Au lit du malade, le médecin désire surtout un thermomètre juste et assez sensible pour indiquer sans grande perte de temps la température actuelle du patient. Les thermomètres à maxima, qui permettent de prendre les températures cavitaires et peuvent être enlevés après un temps assez court, ou qui, plus commodément encore, peuvent être confiés à une personne de l'entourage en malade pour être appliqués avant la visite et remis au médecin, lors de son arivée, rendent de grands services. Nous avons vu plus haut que déjà J. Currie es servait d'un thermomètre à maxima construit comme celui de Rutherford. L'isdex métallique, enfermé dans le tube capillaire et indépendant de la colonne mercurielle, peut glisser trop facilement et donner lieu à des erreurs. On prétère généralement les thermomètres à maxima dans lesquels l'index est constitué par une parcelle de mercure, séparée du reste de la colonne thermométique par une petite bulle d'air. Au moment de l'ascension, la colonne mer-

curielle monte comme dans un thermomètre ordinaire et le degré thermique et indiqué par la limite supérieure de l'index. Quand l'instrument se refroidit, le mercure communiquant directement avec le réservoir peut seul se rétracter et descendre; l'index reste en place à cause de l'obstacle qui lui est opposé par la bulle d'air située au-dessous de lui et qui se dilate par en bas à mesure que le mercure descend dans le réservoir. Pour que l'index reste en place, il faut avoir bien soin, en enlevant le thermomètre et en le plaçant dans l'étui, de ne pas lui imprimer de secousse brusque, celle-ci aurait pour effet de rapprocher l'index de la colonne inférieure. C'est ainsi qu'on procède quand on veut disposer ces thermomètres pour une nouvelle observation.

Quelques détails de construction font désigner sous des noms différents les

thermomètres à maxima, dont le principe et le fenctionnsment sont ceux que nous venons de décrire. Tels sont les thermomètres de Walferdin, de Niederkom (présenté à la Société médicale des hôpitaux. Paris, mars 1866), de Negretti et Zambra, de Molteni, de Ducretet : ce dernier paraît avir un avantage sur les autres thermomètres à maxima. La disposition du capillaire recourbé sur lui-même (comme l'indique la figure 1) permet de vérifier facilement la position du zéro sans augmenter les dimensions de l'instrument; mis on peut se demander si les chocs que l'on imprime au thermomètre ne détermineront pas fréquemment la segmentation de la colonne mercurielle au niveau de ces coudes.

On a fait deux reproches aux thermomètres à maxima: le premier a consisté à dire que, la bulle d'air se dilstat proportionnellement beaucoup plus que le mercure, la tenpérature indiquée est toujours un peu trop élevée. Cette erreur est négligeable. Le second est plus sérieux. Il est relatif à l'inconvénient qui résulte de la division qui se fait dans l'index mercuriel ou dans la colonne métallique ellemême quand on lui imprime le choc nécessaire pour rament ses deux parties presque au contact. Les brisures ainsi preduites peuvent être multiples et demandent du temps pour être ressoudées : si dans les manœuvres qui ont pour bet d'opérer cette réunion l'index lui-même arrive à se souder à la colonne mercurielle, on peut maximer à nouveau l'astrument, en déterminant avec précaution par un chec le formation d'un nouvel index. Cette manœuvre est facilité quand la tige porte un léger renslement à son extrémit supérieure.



Fig. 1. — Thermomètre à maxima de Ducretet.

On a encore fait parsois usage en clinique de thermomètres à métalliques (Lory, Burq, Hallé et Thillaye, Breguet), ou de thermomètres à métalliques (Lory, Burq, Hallé et Thillaye, Breguet), ou de thermomètres à métallique des très-nombreuses variétés qui portent sur la forme, le volume, la mercus destinés à prendre les températures locales (thermomètres à réservoir aplatielliptique, en spirale; thermomètres à surface de Séguin, Voisin, Anrep, Lépiss, Robin, Dupré, Mortimer Granville, Peter, Marey; de Gradenigo pour les affections oculaires; thermomètre utérin, thermomètre de Œrtman, très-petit et metallique de la completa de la

mé dans une sonde, pour prendre la température pendant le cathétérisme chez accouchées, etc., etc.).

Lieu d'application de l'instrument. Il varie nécessairement selon que l'on sut déterminer la température locale d'une région sur laquelle il faut alors irectement appliquer l'appareil thermométrique, ou la température générale du orps, la température centrale, comme on dit encore communément, bien que atte expression ne soit pas juste. L'exploration des organes internes et des avités qui les contiennent ne pouvant être faite sur l'homme en bonne santé, on admet que la température centrale est à peu près représentée par celle des cavités naturelles accessibles (bouche, rectum, vagin), ou celle de la cavité aillaire, le bras étant rapproché du corps.

« L'aisselle nous a toujours paru et nous paraît encore le lieu que l'on doit choisir pour déterminer la température du tronc. Le thermomètre s'applique bien de toutes parts quand on a le soin, ce qui est toujours facile, de tenir le bras rapproché du thorax; la lecture se fait facilement sur place et sans avoir besoin de déranger l'instrument. Cette région est assez bien abritée contre les variations extérieures pour que les résultats obtenus représentent la température du corps, et enfin l'observation n'entraînant après elle ni fatigue, ni répugnance, peut être assez prolongée pour que l'équilibre s'établisse entre le thermomètre et la peau » (Gavarret, Chaleur produite par les êtres vivants, 1855). Toutes ces raisons ont fait choisir l'aisselle comme la région la plus convenable pour prendre la température centrale. Aussi, quand sans désignation spéciale on indique les résultats fournis par l'observation de la température dans les maladies, c'est de la température axillaire qu'il s'agit. Celle-ci est inférieure à la température rectale prise au même moment de 1/2 degré environ.

Certaines précautions sont nécessaires pour assurer les bonnes conditions de la mensuration axillaire. L'aisselle doit d'abord être soigneusement essuyée et débarrassée de la sueur qui peut modifier le rayonnement de la peau. Le réservirest ensuite mis bien en contact de toutes parts avec les parois de la cavité. Le bras correspondant placé exactement dans l'adduction, l'avant-bras fléchi et ramené sur la poitrine de manière que la main atteigne à peu près l'épaule du chté opposé. Le bras doit rester immobile dans cette situation jusqu'au moment de la lecture. Si le malade éprouvait quelque fatigue, le médecin ou un aide soutiendrait le bras dans la position indiquée, afin que le thermomètre ne subisse pas de déplacement. Il est inutile d'ajouter que la lecture doit être faite tant que l'instrument est encore en place, à moins que celui-ci ne soit à maxima. Chez les individus très-amaigris ou très-agités, et dans le cas de refroidissement périphérique, la température axillaire ne saurait donner des résultats etacts, il faut alors prendre la température dans les cavités naturelles.

Le thermomètre introduit dans le rectum on le vagin donne plus rapidement quedans l'aisselle la température centrale. Mais l'exploration de la cavité rectale excite souvent les répugnances du malade, les chiftres qu'elle fournit peuvent être plus ou moins élevés, si le thermomètre est ensoncé plus ou moins prosondément, s'il pénètre dans des matières sécales ou enfin si, ce qui arrive parsois, l'exploration détermine des contractions musculaires répétées et des évacuations alvines. Néanmoins ces causes d'erreur ne parviennent qu'exceptionnellement à fausser les résultats et, comme nous l'avons dit plus haut, il est des cas où l'exploration rectale ou vaginale doit être présérée à l'axillaire. Dans l'algidité, quelle qu'en soit la cause, ce mode d'exploration est de rigueur.

La température prise dans la bouche exige pour être considérée comme ensiblement exacte que le sujet respire par le nez et que le réservoir soit plus sous la langue; la première condition est très disticile à réaliser, surtout des malades. La température prise dans la main sermée est sujette à trop de variations pour pouvoir être considérée comme représentant la température centrale. Il n'en serait pas de même de celle prise au pli de l'aine, la cuisse êtan stéchie et rapprochée de l'axe du corps, mais ce procédé ne peut être regard comme pratique. Nous dirons la même chose de celui qui consiste à introdur le thermomètre dans l'urèthre (Hunter, Œrtman) ou dans le conduit audit (Mendel).

Quant au procédé qui consiste à mesurer la température de l'urine soit en l'recevant dans un vase chausse préalablement à 56 degrés (Mantegazza), soit et plaçant, comme l'ont conseillé d'autres anteurs, le bulbe d'un petit thermomète dans le jet d'urine au moment de la miction, bien qu'il ait donné à quelque médecins des chissres très-voisins de ceux sournis par la mensuration axillaire sauf quelques cas exceptionnels, il ne saurait être d'une grande utilité.

Mentionnons, en terminant, le procédé original employé par Krönecker qui, pour déterminer la température centrale des animaux, leur faisait avaler de petites capsules en cire portant un tube capillaire. L'appareil était pesé, rempi de mercure; quand la température s'élevait le mercure pouvait s'échapper pur cet orifice. A la sortie de ces « thermomètres ambulants, » comme les appelle Béclard, Krönecker calculait la quantité de mercure perdu, et en déduisat la température centrale.

Quel temps le thermomètre doit-il rester en place, pour que son indication soit jugée définitive? Il n'y a pas de règle fixe à ce sujet. L'équilibre est plus es moins vite atteint suivant les malades, suivant les maladies et surtout suivast le lieu d'application. Après cinq ou six minutes dans le rectum et dix ou dout dans l'aisselle, l'ascension de la colonne mercurielle est généralement arrivée summum : cependant ce temps ne suffit pas toujours et avant de lire la température axillaire on doit souvent attendre un quart d'heure. Il convient docc de surveiller le thermomètre mis en place; on peut l'enlever quand l'ascensiss ralentie dans les derniers instants est restée stationnaire pendant deux on trois minutes. Pour abréger le temps, on a proposé d'échausser le thermoniètre en la tenant dans la main ou en le frottant avec une etofie, jusqu'à ce qu'il arne à une température voisine ou supérieure à celle que l'on attribue au malais. Ce moven peut être employé, quand la chaleur febrile paraît assez élevee; dats les autres cas, il vaut mieux recommander simplement au malade, tant qu'en l'examine, de tenir un bras bien rapproché du tronc, et l'on introduit ensuite le thermomètre dans l'aisselle restée ainsi fermée. L'équilibre de température s'établit alors assez rapidement.

Pour suivre la marche de la température dans les maladies, on doit presdre régulièrement la température deux tois par jour, le matin et le soir, et autast que possible chaque jour aux mêmes heures. Les heures généralement adoptés sont de sept à neuf heures le matin et de quatre à six heures le soir; elles correspondent, comme nous le verrons en parlant des oscillations diurnes de la température, à la rémission et à l'élévation normale de cette température. Quand la chaleur morbide paraît avoir une allure irrégulière, ou quand on well suivre de près les modifications apportées par le traitement dans la marche de la tièvre, il est nécessaire de répéter plusieurs fois dans la journée les montées

rations thermométriques; celles-ci doivent même se succéder à des moments assez rapprochés, quand on redoute les allures insidieuses de la maladie (fièvre intermittente, choléra), ou les complications intervenant au cours de celle-ci (hémorrhagies, perforations, collapsus). Il en est de même quand on voit le thermomètre indiquer une température que rien ne faisait soupçonner. Dans ce cas. si de nouvelles mensurations sournissent des résultats semblables au premier, il faut d'abord s'assurer s'il n'est arrivé aucun accident à l'instrument, le vérifier en le comparant à un thermomètre étalon ou à défaut d'étalon avec un autre thermomètre. Si on ne parvient pas à découvrir la raison de l'existence des températures anormales ainsi recueillies, il faut soupçonner quelque fraude, surtout si l'on a affaire à des hystériques, et exercer une surveillance attentive autour du sujet sans exciter sa mésiance. Les observations de hautes températures simulées ne sont pas rares (voy. Th. Roussel, Temp. élevées et temp. simulées. Paris, 1884); elles sont presque toutes le fait de la simulation hystérique. Parfois aussi, à l'hôpital, des hommes, dans un but intéressé, s'exercent à saire monter la colonne du thermomètre placé dans l'aisselle. Un des moyens le plus ordinairement employés est celui qui consiste à ramener entre le bras et le réservoir du thermomètre une partie de la chemise, et à exercer des frottements sur le réservoir ainsi enveloppé, soit avec le bras correspondant, soit avec la main du côté opposé. Un cas remarquable de simulation de température élerce a été rapporté par Du Castel à la Société médicale des hôpitaux. La malade déterminait l'ascension de la colonne thermométrique en imprimant de petites secousses répétées au thermomètre.

Températures locales. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici est relatif à la détermination de la température centrale. Dans certaines circonstances, on cherche à déterminer plus spécialement la température d'une région, c'est-à-dire ce que l'on désignait autrefois sous le nom de températures partielles et aujourd'hui sous celui de températures locales.

Après avoir posé avec une grande précision les règles à suivre pour prendre la température axillaire chez les malades, les auteurs du Compendium indiquaient pour la première fois (1846) le moyen de prendre les températures pertielles. « Cette détermination, disaient-ils, est hérissée de difficultés et exige les plus grandes précautions. » On s'est évertué depuis cette époque à supprimer ou diminuer au moins ces difficultés en inventant de nouveaux thermomètres et des appareils thermo-électriques spéciaux. A l'hôpital ou dans les laboratoires upent se servir avec avantage de ces instruments de précision. Dans la pratique ourante, c'est le thermomètre à réservoir de petites dimensions qui reste l'ustrument usuel des mensurations thermiques locales. Les règles à suivre varient selon que l'on tient à prendre plus spécialement une température superficielle, ou que l'on désire avoir un résultat indiquant d'une manière approchée la température des organes prosonds de la région explorée.

Dans le dernier cas, on peut recouvrir le thermomètre d'une couche de ouate, d'un petit coussinet de soie, et le maintenir fixé un certain temps en place par une bande ou une petite ceinture spéciale (méthode de Broca, Peter); dans le premier, au contraire, il faut s'astreindre à suivre les règles soigneusement exposées par Colin dans sa communication à l'Académie (janvier 1880) et par lereboullet (Gazet. hebdom. de Paris, 1878-1880).

Pour saire rapidement des observations exactes sur la température de la surface cutanée dans une condition quelconque, il importe d'abord, d'après le

professeur d'Alfort, de laisser la peau dans l'état où elle est: couverte, si elle l'est et comme elle l'est; nue, si elle est nue au moment où la mensuration doit être faite. Le thermomètre tenu quelques instants dans la main ou dans la poche de l'observateur, asin qu'il soit à une température voisine de celle que l'on veut déterminer, est appliqué et maintenu exactement en contact avec la peau. Le réservoir est recouvert d'un mince disque d'étosse en laine destiné à neutraliser l'action de l'air extérieur, sans échausser sensiblement les points observés. On peut donner à ce morceau de laine ou de drap la forme d'un petit cornet, d'un disque, d'une cupule, d'une demi-coquille ou toute autre, de saçon que le couvercle ainsi formé ne soit pas en contact avec le réservoir. Ensin en doit éviter soigneusement de sousser sur le thermomètre en suivant ou en notant l'ascension de la colonne mercurielle. « La température superficielle ainsi constatée est la température réelle, celle que pourrait indiquer seulement avec une augmentation de quelques dixièmes le thermomètre introduit sous la peau, dans un trajet sous-cutané creusé par la sonde ou le trocart.

Si on couvre de coussins de ouate assez épais le réservoir d'un thermomètre sensible qui, appliqué sur la peau comme nous venons de le dire, marquait 35 à 36 degrés, on voit la température s'élever progressivement. La différence estre les deux mensurations ainsi obtenues peut atteindre 2 à 3 degrés (Colin, Lerboullet, Redard). Ce procédé diminue le rayonnement et donne, au lieu de la température actuelle de la peau, celle que la peau peut acquérir par échausément. Il élève donc la chaleur explorée presque au degré de la température locale profonde.

Le clinicien et le physiologiste peuvent avoir intérêt, suivant le cas, à déterminer soit la température superficielle, soit la température locale profonds. Dans le premier cas, il faut se conformer aux règles posées par Colin; dans le second, on peut procéder comme le font Broca, Peter, Marey, en recouvrant le thermomètre d'une couche de ouate toujours de même épaisseur et en le fixant au moyen d'une bande, d'une ceinture, ou de simples bandelettes de diachyles. On ne doit pas oublier dans ce dernier cas que, si la température ainsi obtenue rapproche plus de la chaleur locale profonde que de la température périphérique, les causes d'erreur capables d'altérer les résultats sont multiples (épaisseur diférente du coussinet, durée variable de l'application, pression plus ou moiss forte sur le thermomètre, frottement du réservoir contre l'appareil) et reades parfois assez délicate l'interprétation des mensurations locales. On est forcé de le reconnaître quand on compare les résultats publiés par divers observateurs et quand on les compare aux résultats fournis par les appareils thermo-électriques.

Il est assez difficile de donner une règle précise pour la durée de l'application du thermomètre pour la mensuration des températures locales. Bis minutes à un quart d'heure suffisent d'ordinaire surtout si on a sont d'échausser préalablement l'instrument comme nous l'avons indiqué plus hou-Mais il n'y a pas de règle fixe à cet égard, et cependant ce n'est pas un détail sans importance: si on enlève trop tôt, la mensuration est inexacte par désais; si on prolonge trop la durée de l'observation, elle peut être encore inexacte par excès, surtout quand la couche d'ouate est épaisse. On peut, comme lorsqu'il s'agit de la température axillaire, s'arrêter quand la colonne mercurielle se subit plus d'ascension depuis deux ou trois minutes.

L'équilibre de température s'établit plus rapidement aux membres sur rieurs qu'aux membres inférieurs (E. de Renzi).

Toutes les fois que l'on prend la température périphérique d'une région, il bon de prendre simultanément celle de la région correspondante de l'autre té du corps. Broca avait proposé une sorte de petite ceinture portant 6 theromètres, qu'il désignait sous le nom de couronne thermométrique et au oyen de laquelle il prenait simultanément la température de plusieurs points métriques à la surface de la tête. Sabatier, Sarda, ont proposé, l'un une ceinre, l'autre un appareil plus élémentaire, destinés à faciliter l'application imultanée de deux ou plusieurs thermomètres sur le thorax, sans exercer de ression sur la cage thoracique.

Inscriptions des observations thermométriques. Quand on veut faire servir a thermométrie au diagnostic des maladies, il ne faut pas se contenter de menrantions isolées. Que celles ci soient locales ou générales, il importe qu'elles ment régulièrement prises et enregistrées chaque jour. Déjà nous avons vu que la température centrale devait être observée au moins deux fois dans la journée, le matin et le soir. Les chiffres recueillis sont pointés sur des feuilles quadrillées spéciales, dont l'usage est trop répandu pour que nous les décrivions. On réunit par un trait chacun des points notés au point suivant et l'on a ainsi une ligne brisée, dont les ondulations traduisent graphiquement la marche générale de la température, non-seulement dans une journée, mais encore dans le cours de la maladie. On a donné aux tracés ainsi obtenus le nom de « tracé thermographique » ou « courbe de la température. » Quand on se propose d'étudier la chaleur locale dans une maladie il ne faut pas négliger de prendre la température centrale, régulièrement et aux mêmes heures que la température périphérique. On peut alors superposer dans un même tableau graphique les deux courbes de la chaleur centrale et périphérique. Leur rapprochement facilite la comparaison et permet de mieux apprécier la valeur des résultats enregistrés. Cependant il ne faut pas oublier que diverses causes peuvent à l'état de santé modifier d'un moment à l'autre l'état thermique d'une partie quelconque de la périphérie du corps. Comme le dit Colin, « sans que sotre température interne change sensiblement nous avons chaud ou froid dans l'ensemble du corps ou dans quelques régions. » Les courbes de la température périphérique et celles de la température centrale peuvent donc ne pas présenter un parallélisme parsait sans que ce résultat provienne d'une cause pathologique.

Faut-il rappeler que chez le même malade durant toute la maladie la température doit être prise avec le même thermomètre? Aujourd'hui le commerce livre à des prix relativement peu élevés des thermomètres portant chacun un numéro et accompagnés de leur certificat de vérification. Il est facile de se sertre toujours du même numéro pour pratiquer les mensurations thermiques chez le même malade et de faire la correction avant d'inscrire la température ser la feuille quadrillée. Les tracés de cette façon sont comparables et présentent plus de garanties d'exactitude.

Le thermomètre et les qualités de la chaleur du corps. Le thermomètre resure la quantité de chaleur qui marque l'équilibre entre la production et la dépendition du calorique de l'organisme, mais il n'indique pas les qualités de cette chaleur. Fouqué, dans une honne thèse (De l'emploi du thermomètre en médecine. Paris, 1858), émettait l'opinion que c'était là sans doute une des Principales causes qui empêchaient l'extension de la thermométrie médicale :

Nous voyons en résumé, dit-il, que les appareils thermométriques indiquent.

la température des points sur lesquels on les met en communication directe et que la main éprouve une sensation dont l'intensité dépend de la quantité de chaleur qu'elle reçoit de ces points dans un temps donné. Ce sont des choses tout à fait différentes. On dit que la main est un instrument plus sensible et plus délicat que le thermomètre, cela signifie tout simplement que les indications recueillies par la première sont plus nettes et plus simples que celles fournies par le second. » Pour rémédier à cet inconvénient, Fouqué avait cherché à faire indiquer au thermomètre la quantité de chaleur reçue dans un temps donné, et à cet effet il comptait le temps employé par la colonne mercurielle pour monter d'un degré à l'autre. La quantité de chaleur gagnée par le thermomètre varie, on le comprend, en raison inverse du temps qui lui est nécessaire pour parcourir les diverses périodes de sa marche ascendante, et l'on peut avoir par la vitesse d'échaussement de l'instrument une idée de l'intensité du rayonnement de la chaleur morbide en un temps donné. On peut même construire des courbes représentant d'une façon matérielle la manière dont se fait cet échaussement.

M. J. Grasset vient de reprendre (Étude de therm. clinique, Congrès pour l'avancement des sciences. Grenoble, 1885) le problème ébauché par Fouqué, il en a exposé les termes et la solution d'une façon plus nette et précise dans une note intitulée: De la vitesse d'ascension de la colonne thermométrique comme moyen d'apprécier le pouvoir émissif du corps à l'état physiologique et pathologique, l'intensité des combustions, et ce que les Anciens appelaient les qualités de la température humaine.

La chaleur âcre, mordicante, la chaleur ardente, donnent immédiatement l'idée de maladies avec pouvoir émissif élevé. La chaleur naturelle douce éveille celle de pouvoir émissif normal. M. Grasset, pour mesurer cette qualité de la chaleur avec une approximation relative, propose le procédé suivant: On prend un thermomètre ordinaire à réservoir un peu sort et gradué sur une étendue suffisante pour qu'on puisse lire la température de l'instrument lui-même avant de l'appliquer. Comme la température des chambres des malades ne s'abaisse guère au-dessous de 15 degrés, il sussit qu'il soit gradué entre 10 ou 12 & 15 degrés. On lit avant de placer l'instrument la température initiale le, puis après une minute la température  $t^{i}$ , enfin la température finale T après le temp nécessaire. Le rapport de l'ascension pendant une minute  $(t_1 - t_0)$  à l'ascension totale  $(T-t_0)$  donne un nombre qu'on peut considérer comme représentant, avec une approximation clinique suffisante, le pouvoir émissif de ce corps- $E = \left(\frac{T - t_0}{t_1 - t_0}\right)$ ; cette quantité est toujours plus petite que 1. M. Grasset, pour rendre les résultats plus frappants, supprime la virgule et prend les centiènes pour unité.

D'après cet auteur le pouvoir primitif du corps ainsi calculé n'est pas proportionnel à la température du corps. Il n'est même pas proportionnel à la température finale.

A l'état physiologique E oscille de 72 à 76 en moyenne, tandis qu'à l'état pathologique E varie de 78 à 88,7. Dans la main d'un malade présentant des phénomènes remarquables d'asphyxie des extrémités, le thermomètre mit trentecinq minutes pour arriver au summum. Le pouvoir émissif était très-faible 51,1. Il est inutile de dire que pour que ces résultats soient comparables ils doirent avoir été pris avec le même thermomètre.

Pour traduire aux yeux les résultats obtenus pour la mesure du pouvoir missif, Grasset pense qu'il serait utile de ne pas marquer seulement la tempéature finale dans les maladies fébriles, mais encore de « mettre en courbe » les hiffres qui représentent le pouvoir émissif de chaque observation. Le calcul de cette quantité est certainement peu difficile; dans la pratique journalière, afin de simplifier encore, ce professeur fait remarquer qu'il serait possible de se borner à noter pour chaque mensuration thermique l'ascension après la première minute (ascension qui donne une idée approchée du pouvoir émissif) et la température finale.

On peut sacilement reprocher au procédé que nous venons de décrire de ne pas offrir une très-grande exactitude scientisique: ce n'est pas d'ailleurs dans ce but qu'il a été proposé, mais nous pensons malgré cette objection qu'il mérite de se répandre dans la pratique. La thermométrie, en esset, ne nous donne pas, comme on a trop de tendance à le croire, la mesure de la chaleur propre du corps. En ajoutant à la connaissance du chissire mesurant la hauteur à laquelle se sait l'équilibre entre la chaleur produite et la chaleur perdue par l'organisme une notion seulement approchée sur la quantité de chaleur émise, on arrive à avoir une idée plus complète, plus exacte, de la chaleur sébrile vraie, que nous se l'avons d'habitude en recueillant uniquement la température sinale.

On sait d'ailleurs que Liebermeister et tout récemment d'Arsonval (Société de biologie, 1885-1886), pour avoir une mensuration plus précise de la chaleur fébile, ont cherché à remplacer, ou mieux à compléter les renseignements thermométriques par des procédés de calorimétrie clinique. La calorimétrie seule pent en esse donner une idée complète de la chaleur produite par les combustions ou les mutations chimiques interstitielles et par suite saire connaître avec exactitude l'intensité de la chaleur fébrile. Nous ne saurions insister ici sur ce sujet, étroitement uni cependant à celui que nous traitons (voy. Calorimètres, Calorimétre, Chaleur animale, Fièvre), mais nous avons cru utile d'appeler l'attention sur l'intérêt qu'il y a pour le médecin à se rendre compte de la quantité de chaleur plus ou moins grande perdue par rayonnement dans le cours des affections fébriles, et de montrer, en terminant ce chapitre consacré à la technique de la thermométrie clinique, comment le praticien, muni simplement du thermomètre, peut sans grande peine ni complication obtenir de cet instrument des renseignements plus précis que ceux demandés jusqu'aujourd'hui.

Maintenant que nous savons comment doivent être prises et enregistrées les observations thermométriques, abordons l'étude des modifications de la température humaine constatées par le thermomètre. Au point de vue médical cette étude se trouve naturellement divisée en deux grands chapitres : le premier sera consacré à la température centrale considérée pendant la santé, la maladie et après la mort ; le second aura pour objet les températures locales à l'état higide et morbide.

A. Températures centrales. I. DE LA TEMPÉRATURE HUMAINE A L'ÉTAT HYGIDB. SIS VARIATIONS PHYSIOLOGIQUES. Avant de chercher à interpréter les résultats formis par les investigations thermométriques dans les maladies, il est une première notion indispensable à acquérir : il faut connaître la température du corps humain à l'état hygide et ses variations physiologiques. Celle-ci sera en esset le point de repère auquel nous rapporterons les oscillations morbides de la chaleur.

Quelle est la température normale, physiologique, de l'homme? Question élé-

mentaire, semble-t-il à première vue, et à laquelle il doit être facile de répondre. Des divergences, peu considérables, il est vrai, mais non sans importance en raison du faible écart qui sépare les températures physiologiques et morbides, existent entre les chiffres publiés par les divers auteurs. Ces divergences tiennent à plusieurs causes: 1° les observations ne sont pas comparables (lieu d'application du thermomètre variable suivant les cas, aisselle, bouche, rectum); 2° les sujets mis en observation, et ils ne sont pas extrêmement nombreux, pouvaient même à leur insu n'être pas en parfait état de santé.

Quoi qu'il en soit, on peut cependant poser la loi suivante: La température propre de l'homme comme celle de tous les animaux supérieurs est constante. Sous l'influence des diverses causes qui peuvent l'influencer à l'état de santé, elle ne varie que dans d'étroites limites. Dans les conditions ordinaires de vie, la température de l'homme sain est en moyenne de 37 degrés.

Martine (1740) donna une bonne indication en fixant la température moyenne normale entre 36°,41 et 36°,67. Hunter, quelques années plus tard, fournit un chiffre très-voisin, mais un peu supérieur, 37°,22; Davy 37°,3 (sous la langue); Becquerel et Breschet, 36°,77; Gavarret, 37 degrés; Despretz, 37°,06; Bärensprung, 37°,08; Wunderlich, 37 degrés; Alvarenga, 37°,27; Roger, 37°,2 (chez l'enfant). Ch. Richet (Revue scient., avril 1885), en prenant la moyenne des températures moyennes fournies par un grand nombre d'observateurs, a obtenu le chiffre 36°,99, c'est-à-dire 37 degrés, chiffre généralement admis aujourd'hui et déjà donné dans tous les traités de physiologie classiques. Dans sa thèse d'agrégation (1847), Wurtz avait aussi donné ces chiffres: « La moyenne générale qui exprime la température de l'homme dans nos climats est d'environ 37 degrés; sous l'aisselle, elle ne s'élève qu'à 36°,54 » (Production de la chaleur dans les êtres organisés, p. 6)-

L'écart des oscillations au-dessus ou au-dessous de ce chistre est peu étendu-Dans nos climats tempérés, il ne dépasse pas 1 à 1°,5. « La température physiologique de l'homme adulte prise dans l'aisselle peut osciller de 36°,5 à 37°,5 » (Gavarret). Wunderlich adopte à peu près les mêmes chistres pour la température axillaire; de 36°,25 à 37°,5. Sur notre demande trois adultes vigoureux, de taille differente et en bonne santé, MM. Estor et Bourguet, internes des hôpitaux de Montpellier, et M. Grousset, jeune docteur de notre Faculté, ont pris régulièrement, matin et soir (pendant un espace de temps variant de quelques jours à deux mois), leur température axillaire. Les chistres recueillis ont oscillé autour de 37 degrés en restant très-voisins de cette limite dépassée très-rarement. Le thermomètre était appliqué environ de 6 heures 1/2 à 7 heures 1/2 du matin et de 3 heures 1/2 à 4 heures 1/2, c'est-à-dire à peu près aux heures où l'on prend le plus habituellement la température des malades.

Si on adopte le chiffre de 37 degrés comme température axillaire moyenne de l'homme sain, la température prise dans la bouche serait en moyenne de 37°,3 ou 37°,3 et la température rectale de 37°,5. Jürgensen, qui a fait un très-grand nombre d'observations (11 000 environ), donne un chiffre un peu plus élevé (37°,8 environ) pour la température rectale. Lorain, qui a bien souvent pris au même instant les températures rectale et axillaire, donne pour la première le chiffre moyen 37°,5 dépassant la seconde de 0°,6 à 0°,8. Chez les enfants à l'état normal la différence entre la température cavitaire et celle de l'aisselle serait à peu près nulle (Gavarret); Roger a constaté qu'elle ne dépasse pas 0°,2 à 0°,6. Pendant les maladies cette différence s'accentue, surtout dans les cas d'algiditéelle peut alors atteindre 3 à 4 degrés.

La température prise dans le vagin égale à peu près celle prise dans le rectum. Quoique la température pour chaque individu revienne ou se maintienne à peu près au même niveau, elle subit sous l'influence de cironstances diverses à l'état hygide des oscillations importantes à connaître. Comme il serait assez difficile de grouper ces influences dans une classification physiologique, nous les passerons en revue les unes après les autres.

Conditions entraînant les variations de la température à l'état normal. 1º Différences individuelles. Toutes conditions égales d'ailleurs, la température physiologique moyenne n'est pas la même chez tous les individus. Malheureusement on n'a sur ce point que bien peu de renseignements. Wunderlich a trouvé chez d'anciens malades rétablis, soumis au même régime et sans qu'aucune condition physique ou cause extérieure pût rendre compte de ces dissérences individuelles, un écart de 36°,5 à 37°,8, c'est-à-dire de 1°,3. D'autres expérimentateurs ont donné des chiffres qui se rapprochent de celui-ci. Il serait d'un grand intérêt pour le médecin de savoir quelle est la température normale de chaque sujet qu'il est appelé à traiter, puisque les dissérences individuelles peuvent atteindre de 1 à 1°,5, mais presque jamais il n'est possible d'avoir ce renseignement. Thomas (cité par Séguin) exprime l'opinion qu'il y a des personnes qui ont normalement une basse température tout comme il y en a d'autres qui ont le pouls lent permanent. Il peut en être ainsi, mais en dehors des enfants, chez lesquels on rencontrerait parfois durant les premières années de la vie des températures sous-normales, consécutives à un accident ou résultant d'une idiosyncrasie, nous ne connaissons pas de faits de ce genre, et encore n'avons-nous trouvé que le sait énoncé, pour l'enfant, sans que des chissres sussent donnés à l'appui.

Variations nychthémérales. Chossat dans ses Heures des observations. espériences sur les animaux soumis à l'inanitiation avait déjà noté que, « sans qu'aucune modification sut intervenue, on voyait la température osciller régulièrement chaque jour, s'abaissant le soir de quelques degrés et remontant le matin à l'état où elle était la veille; fait d'autant plus curieux qu'il n'est que l'exagération d'un phénomène qui passe presque inaperçu à l'état normal. » Les sombreux auteurs qui se sont occupés de cette question depuis cette époque ont confirmé l'existence d'oscillations diurnes régulières de la température (Frölich, Lichtenfels, Bärensprung, Jürgensen, Ogle, Mantegazza, Greswell, Billet, Ch. Richet, Maurel, etc.). Les observations ont même été continuées pendant la auit, et l'on a ainsi pu constater que la température pendant chaque nychthémère percourt un cycle régulier dont les points extrêmes sont séparés par une différence de 1 à 1º,5, rarement plus. On a longtemps admis que la courbe quotidienne offre deux maxima (en rapport surtout avec les heures des repas du matin) et deux minima. La courbe ci-contre (fig. 2) empruntée à Ch. Richet, dressée d'après les mensurations de Jürgensen, montre que la température centrale parcourt quotidiennement un cycle très-régulier avec maximum de 5 à 7 heures du soir et minimum de 4 à 7 heures du matin (le thermomètre était placé dans l'anus et les lectures faites au moins toutes les heures). On voit que l'ascension commence dans les premières heures de la journée, continue progressivement jusqu'à 5 ou 6 heures du soir pour faire place à ce moment à une défervescence régulière atteignant son point le plus bas vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire que la température augmente et décroît presque parallèlement avec l'activité Physique et fonctionnelle. Or nous verrons plus loin que le travail, les mouve

ments, l'alimentation, augmentent la température. Le repos, le jeûne, le sommeil, semblent avoir une influence inverse. D'après Lichtenfels, Frölich, Roger, ces dernières conditions n'auraient qu'une action minime ou nulle sur la marche des oscillations thermiques. Cependant il est possible, en les modifiant, d'intervertir le rhythme ordinaire de ces oscillations. Ainsi, pour les ouvriers qui travaillent la nuit, les maxima ont lieu pendant la période d'activité, les minima pendant le jour.

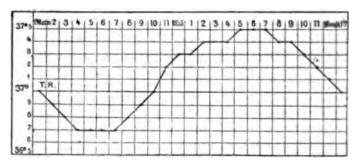

Fig. 2. — Variations nychthémérales de la température physiologique.

Maurel a fait des expériences sur des lapins qu'il privait de nourriture le jour, alimentait la nuit, les maintenant libres ou attachés, à la lumière ou dans l'obscurité. Il est parvenu après quelques jours à obtenir une marche de la température à maximum matinal régulier, et conclut que l'alimentation est la principale cause de l'élévation physiologique; elle l'emporterait sur l'influence de la lumière et des mouvements, qui sont aussi des facteurs importants de cette élévation. L'étude des courbes de la température humaine, dans lesquelles ou voit la défervescence s'accentuer après le repas du soir, les mensurations de Lichtenfels, Frölich, Roger, et même les expériences de Chossat, n'autorisest pas à accorder à l'alimentation une influence aussi prépondérante.

Les oscillations quotidiennes de la température s'observent dans toutes les latitudes, chez toutes les races: elles constituent donc un fait général. Elles ne sont pas sensiblement influencées par la température extérieure. Celle-ci exerce ceperdant une action assez sensible sur la chaleur propre des enfants, des vieillards des valétudinaires, parce que l'organisme chez eux résiste beaucoup moins aux causes de refroidissement que celui de l'adulte en honne santé. Les oscillations peuvent donc être chez eux plus ou moins marquées suivant les circonstances.

En résume, les fluctuations thermiques nychthémérales paraissent avoir use allure propre, mais étroitement liée à l'activité physique et fonctionnelle des organes, activité beaucoup plus considérable pendant le jour. Accessoirement la chaleur ambiante et la lumière, plus grandes pendant cette période du nychthémère, favorisent leur production en nous plaçant dans des conditions moiss faciles de refroidissement.

Jürgensen a noté ce fait intéressant que, si l'on additionne tous les chiffes obtenus en prenant à chaque heure du jour et de la nuit la température d'en homme en honne santé, on obtient, pour chaque individu, une moyenne fixe qui est sa température propre.

Les variations du cycle quotidien ont une importance particulière dans la thermométrie médicale : aussi avons-nous pensé devoir y insister. Elles est

•

deux conséquences principales que le médecin ne saurait oublier: 1° elles se manifestent à l'état de maladie comme à l'état de santé, il faudra donc en tenir grand compte dans l'interprétation des températures morbides; 2° elles se font sentir à la périphérie comme au centre: par suite, il faudra en tenir compte aussi dans l'étude des températures locales. D'après Römer (Diss. inaugur., Tübingue, 1881, analyse in Gaz. hebd. Paris, 1882), il existerait au contraire une sorte de balancement entre les températures centrale et périphérique, l'une baissant habituellement quand l'autre monte et réciproquement. L'auteur a suivi la marche parallèle des deux courbes pendant vingt-quatre heures sur luimème, et a répété plusieurs fois ses observations.

Age. L'influence de l'âge est bien moindre qu'on ne serait porté à le croire. Une opinion assez répandue était que l'enfant a une température un peu supérieure et le vicillard une température un peu inférieure à celle de l'adulte. Or, si on consulte les travaux publiés par Roger, Mignot, Andral, Lépine, Lorain, Parrot, Barral, Finlayson, Bärensprung, Schäffer, Wurster, sur la température des enfants, ceux de de Haen, Davy, Bärensprung, Roger, Charcot, etc., sur la température des vicillards, il reste établi que, sauf au moment de la naissance et quelques heures après, la chaleur physiologique se maintient sensiblement au mème degré pendant toute la durée de la vie.

Au moment de la naissance, la température du nouveau-né atteint et souvent dépasse de quelques dixièmes la température axillaire ou vaginale de la mère; mais l'enfant se refroidit très-vite dans les premières heures, d'où la nécessité de le protéger contre le refroidissement. « Au bout de quelques minutes, le nouveau-né a déjà perdu 2 à 3 degrés (56°, 35°,5, 35°,25), la température remonte dans les heures suivantes, et dès le lendemain de la naissance la haleur prend le niveau où elle se maintient avec de très-légères oscillations ant que la santé persiste. Nous avons trouvé comme moyenne normale 57°,8 vour 35 nouveau-nés de 1 à 7 jours, et 37°,21 pour 25 enfants âgés de 4 mois 14 ans. Pour quelques nouveau-nés, le sexe masculin, la force de la constitution, ont donné un léger accroissement de 1/2 à 1 degré (Roger, Leçons cli-iques, t. 1). La température est moindre chez les enfants faibles.

La température centrale est la même chez le vieillard que chez l'adulte, elle me de 57°2 à 57°,5, rarement 58 degrés dans le rectum; le thermomètre urque tantôt un peu moins, tantôt un peu plus de 1 degré au-dessous de ce siffie, s'il est placé dans l'aisselle (Charcot). Les mensurations thermométriques nt été assez rarement répétées chez le vieillard à l'état sain. Ducamp, interne s hôpitaux de Montpellicr, a observé récemment, sur nos indications et d'après s conseils, les variations de température (rectale et axillaire), matin et soir rez 3 vieillards. Les chissres obtenus concordent assez bien avec ceux publiés dérieurement. Mais la différence entre la température axillaire et rectale n'est ins nos observations que de un demi degré environ, comme chez l'adulte. Chez m, àgé de 75 ans, la température axillaire a été en moyenne, le matin 36°,40, soir 36°,58; la température rectale 36°,83 le matin, 37°,04 le soir; chez second àgé de 76 ans, température axillaire matin 56°,48, soir 36°,41; mpérature rectale matin 37°,06, soir 36°,86. Enfin chez un troisième âgé de lans, température axillaire matin 36°,08, soir 36°,40; température rectale itin 36°,46, soir 36°,94. Ces chiffres représentent chacun la moyenne de à 15 mensurations (Mossé et Ducamp, La température physiologique chez rieillards, in Gazette hebdomad. des sciences med. de Montpellier, 1886).

Sexe. Les expériences sont trop peu nombreuses pour donner un résu certain. Si elle existe, son influence est peu marquée. D'après Thierfelder, aurait une légère différence en faveur du sexe féminin. D'après les observati de Ch. Martins (de Montpellier), il existerait aussi chez les snimaux une légérence en faveur des femelles : la température moyenne d'une espèce (camétant de 42°,118, il a trouvé la température des mâles 41°,962 et celle femelles 42°,275.

Des mensurations thermométriques plusieurs fois répétées chez le chien lapin, le cobaye, vivant dans les mêmes conditions, nous ont aussi permis constater une température plus élevée chez la femelle que chez le mâle, à que le poids des mâles fût généralement plus considérable que celui des femelle

D'après Davy, Gavarret, Paul Bert, la femme résisterait beaucoup moins q l'homme aux causes de refroidissement; à ce point de vue, elle se rapproche du vieillard et de l'enfant.

La menstruation, dans l'état de santé, n'élève pas sensiblement la tempéture. D'après Reinl (anal. in Rev. sciences med., t. XXV, 1885), la tempéture présente dans les jours qui précèdent la menstruation une marche sois sionnelle dont le sommet précède d'un ou deux jours l'apparition des règle L'augmentation maximum a varié de 0°,04 à 0°,40 le matin, de 0°,02 à 0°,50 soir. La menstruation coïncide avec la période descensionnelle de la température qui descend plus bas dans la période post-menstruelle que dans la période post-menstruelle. Cette marche se reproduirait encore dans ses parties essentiels même quand les organes génitaux sont le siége de lésions pathologiques.

La grossesse crée pour la femme des conditions nouvelles qui l'éloignest l'état physiologique normal. Cependant ce n'est que dans les deux derais mois que l'exploration vaginale fait constater une élévation de la températe. Au moment de l'accouchement, les contractions musculaires élèvent celle-immédiatement après l'accouchement, le thermomètre baisse un peu premonter ensuite et rester pendant les couches légèrement au-dessus de la male. S'il s'élève au-dessus de 57°,8 à 38 degrés, surtout chez une accouchée ne nourrit pas, le médecin doit considérer cette exacerbation comme suspecte, in qu'elle ne soit pas encore morbide, et l'amener à en rechercher attentivement cause (roy. Couches [Suites de]). Quand nous avons dit plus haut que la temperature de l'enfant au moment de la naissance, avant la ligature du cordon, légèrement supérieure à celle de la mère, il s'agit de la température axillaire vaginale, celle que l'on prend ordinairement; si, comme on le fait quelque (et nous croyons qu'il faut s'en abstenir), on prend la température de l'utén celle-ci est égale ou supérieure de quelques dixièmes à celle du nouveau-né.

Race (Davy, Livingstone, d'Abadie, Pruner-Bey, Jousset, Maurel, etc.). I hommes de race diverse placés dans les mêmes climats, quand l'acclimatems s'est produit, ont très-sensiblement la même température. D'après Jousset Maurel, les Européens acclimatés dans les pays intertropicaux ont une tempé ture axillaire différant à peine de celle des indigènes (elle serait de 0°.1 à 0° inférieure). Quant à la répartition de la chaleur dans les diverses parties corps, elle n'offre pas non plus de différences bien appréciables (Jousset, l'acclimatement et de l'acclimatation. Paris, 1884. — Maurel, De l'inf. de climats et de la race sur la tempér. de l'homme. Société d'anthropolep Paris, 1884, cité par Richet).

Climats. Saisons. La question est complexe; il ne faut pas considér

seulement ici le degré de la température extérieure. L'humidité de l'atmosphère joue aussi un rôle. A température égale le refroidissement du corps humain peut être plus ou moins facile suivant que l'air est plus ou moins humide, suivant qu'il est plus ou moins agité (obs. de Delaroche; du capitaine Parry). Les fortes chaleurs élèvent légèrement la température physiologique. Jousset, pendant les fortes chaleurs du mois d'août à Chandernagor, a trouvé sur des fonctionnaires une moyenne de 38°,16. L'homme se défend mieux contre le froid, tant que celui-ci n'est pas trop considérable (voy. art. Froid, pour les effets du refroidissement interne et prolongé).

L'action du climat sur la température se fait surtout sentir quand on passerapidement d'une zone dans une autre. Brown-Séquard prend à Nantes au moisde février, par un froid de 8 degrés centigrades, la température de plusieursofficiers et passagers; elle est de 36°,6. Un mois après, sous l'équateur, la chaleur étant de 30 degrés centigrades, la température des mêmes personnes prise sousla langue est de 37°,9, soit 1°,3 de différence. Davy, Montegazza (température prise dans l'urine), ont fait connaître des mensurations tout à fait analogues.

Quand on passe d'un climat chaud dans un climat froid, l'esset inverse se produit, mais l'abaissement de la température paraît se saire moins rapidement que l'élévation (Brown-Séquard, Eydoux et Souleyet). Combie, qui a relevé un grand nombre de températures au Bengale, est arrivé aux mêmes conclusions (cité par Béclard).

Il y a une remarque à faire sur les changements de température qui accompagnent la transition d'un autre climat suivant que celle-ci est récente ou qu'elle a eu lieu depuis quelque temps. Dans les pays chauds, si la température de l'Européen acclimaté descend un peu du point où elle était montée au moment de l'arrivée, la température moyenne paraît bien rester encore légèrement au-dessus de ce qu'elle était dans les climats primitivement habités, mais les différences indiquées varient avec les observateurs.

Dans les climats chauds, la différence qui existe habituellement dans nos climats tempérés entre la chaleur centrale mesurée dans l'aisselle et la chaleur périphérique mesurée dans la paume de la main diminue et tend à disparaître (Moty).

Milieu extérieur. Ici plus encore que pour les saisons et les climats l'infuence est complexe et disticile à analyser. Suivant que ce milieu sera l'air, l'eau (bains, bains de vapeur), suivant que le corps tout entier ou une partie seulement sera soumise à l'action de ce milieu (étuve, applications froides partielles, bain général ou local), les conditions de réaction de l'économie seront modifiées et les résultats changés plus ou moins complétement. Nous n'avons pas à traiter ici une question aussi importante (voy. Bains, Hydrothérapis), sous rappellerons simplement ce que devient la température propre, si la température du milieu extérieur subit de grands changements ou si elle se trouve portée à un degré très-élevé. Dans ce dernier cas, l'organisme subit d'abord l'influence de cette chaleur extérieure, il s'échausse rapidement, et sa tempéraure monte de 2, 3, 4 degrés, mais bientôt il réagit pour lutter contre cet thauffement qu'il ne pourrait supporter sans danger. La sueur couvre alors le corps, l'évaporation cutanée devient très-active, et le refroidissement qui en résulte permet à l'homme de résister un certain temps aux températures les Mus élevées. Si le milieu extérieur ainsi surchaussé est saturé de vapeur d'eau, l'évaporation cutanée est rendue très-difficile et le danger peut devenir rapidement très-sérieux. Aussi, tandis que des physiologistes ont pu s'exposer ou voir des individus demourer pendant quelques minutes impunément dans des étuve sèches à des températures de 100 degrés ou plus (Berger a vu un homme reste environ sept minutes dans une étuve chaussée à + 107 et + 109 degrés; Tilk a rapporté le cas d'une jeune sille restée près de dix minutes dans un sour sec 140 degrés environ), il est à peu près impossible de résister à une température de 55 degrés dans une atmosphère saturée (Delaroche).

Le corps plongé dans un milieu froid subit les conséquences de la dépendition de son calorique par rayonnement plus intense, et se refroidit rapidement; man dès que l'action du froid cesse, si elle n'a été poussée trop loin, la réaction se produit. C'est ce que l'on voit se produire après l'administration des bans froids. La température après le bain remonte à son degré ordinaire ou même le dépasse un peu.

Robert de Latour, Jürgensen, Krishaber, ont rapporté des observations dans lesquelles la température de l'homme sain après un bain chaud ou après un bain de vapeur, suivi d'emmaillottement dans la couverture de laine, a pa s'élever au-dessus de 38°, 59°, 40°, atteindre même 40°,7 Par contre, à la suite d'un bain froid à + 12 et 10 degrés supporté pendant vingt-cinq minutes. Jürgensen a vu la température s'abaisser de 5°,6 dans le rectum et ne revenir à la température du début de l'expérience qu'après six ou sept heures. Il est donc possible de dire que les changements de température et de composition du milieu extérieur dans lequel un individu vigoureux en bonne santé peut a trouver accidentellement placé sont capables d'entraîner des variations de température de 7 à 8 degrés centigrades, mais on doit ajouter aussitôt que le conditions auxquelles le sujet se trouve soumis sont anormales et ne sauraien être comparées à ce qui se passe à l'état physiologique. D'ailleurs les étuves, le bains froids ou chauds, constituent en quelque sorte un milieu extérieur artificie pour l'homme dont le milieu extérieur naturel est l'air.

D'autres causes ont encore une influence sur la température à l'état normal. Nous en avons déjà parlé pour expliquer les fluctuations quotidiennes du cycle thermique : les deux principales sont l'alimentation et l'activité physique et intellectuelle.

L'alimentation élève légèrement la température, son influence est peu considérable. Après le repas du matin, il n'est pas rare de constater un ressaut de le cycle des oscillations quotidiennes, si bien que plusieurs observateurs admetent, en outre de celui qui a lieu vers cinq heures du soir, un second maximum entre dix et onze heures du matin après le premier déjeuner. Le repas du soir d'ordinaire plus copieux, est sans effet sur la température. La chaleur des enfant débiles reste inférieure de quelques dixièmes à celle des enfants du même de robustes et bien nourris. Mais ce résultat n'est pas le fait seul de l'alimentation, la nutrition dans son ensemble est plus active, la résistance au fruid plus considérable chez les seconds que chez les premiers.

Le thermomètre ne s'élève que très-légèrement sons l'influence du travidigestif (expérience de II. de Beaumont). L'alimentation acquiert toute su importance, au point de vue spécial qui nous occupe, en introduisant des l'organisme les matériaux dont les transformations ultérieures constituerent le principales sources de la chaleur animale.

C'est ainsi que s'explique la déperdition de chaleur signalée par Ch. Martin chez des canards mal nourris, tandis que d'autres voisins des premiers, vivid dans les mêmes conditions, mais mieux soignés, gardaient une températur

normale. C'est ainsi encore que doivent être interprétés les résultats obtenus par Chossat dans ses expériences sur l'inanition (voy. ce mot). Chez les animaux privés de nourriture, la température s'abaissait progressivement et dans de notables proportions (0°,3 par jour). Le même fait ne paraît pas se produire d'une façon continue et régulière chez l'homme placé dans les mêmes conditions. Le jeûne fait d'abord baisser la température centrale (prise dans le rectum), mais bientôt après celle-ci remonte, ce qui serait dù à ce que l'inanitié brûle sa propre substance (?). L'homme ne peut d'ailleurs prolonger trop longtemps l'expérimentation, malgré quelques exemples retentissants dont s'est occupé récemment le public médical (jeûnes du docteur Tanner, de Succi, etc).

La qualité et non-seulement la quantité des substances ingérées doit-elle être prise en considération quand on veut étudier l'action de l'alimentation sur la température? Certaines substances dont la thérapeutique tait usage, mais qui rentrent dans la classe des aliments, ont été rangées dans la classe d'ailleurs peu nombreuse des agents thermogénétiques. Ce sont le café, le thé, l'alcool, à petites doses, la coca, l'ail (?). D'autres substances employées à peu près exclusivement en qualité de médicaments, l'éther à petites doses, les divers stimulants diffusibles, les inhalations d'oxygène, le musc, le curare, la picrotoxine, ont été considérées aussi par divers auteurs comme capables d'élever la température, et encore leur action thermogénétique est-elle sérieusement contestée.

Le travail physique et le travail cérébral augmentent d'une façon évidente la température. L'activité intellectuelle a une action manifeste, mais peu considétable, 0°,1 à 0°,6 ordinairement d'après divers auteurs. Davy, Greswell et plus récemment Gley, sans compter Amidon, Lombard et tous les médecins qui ont cherché à mesurer la température péricrànienne dans le travail cérébral, ont donné des chissres probants à ce sujet; cependant l'activité physique qui met en jeu la contraction musculaire est la cause dont l'influence est le plus directement sensible à nos moyens d'investigation habituels. Becquerel et Breschet, au moyen de leur appareil thermo-électrique, llelmholtz et surtout Béclard, ont étudié avec un grand soin cette augmentation de chaleur due à la contraction musculaire. Elle est assez considérable et marquée principalement (loi de Béclard) quand elle ne produit pas un travail mécanique (Compte rendu de l'Académie des sciences, 1860, et Traité de physiologie, 1880, p. 534). Elle est encore aisément appréciable après un exercice actif, après une course (Wunderlich), une marche, l'ascension des montagnes. Dans ce dernier cas. comme la température extérieure s'abaisse à mesure que l'on monte, le thermomètre doit être placé dans le rectum, si l'on veut obtenir des mensurations exactes (Forel). L'application de cet instrument dans la bouche offre dans les acensions des inconvénients encore plus sérieux que dans les mensurations ordinaires, pour lesquelles cependant nous avons dit qu'elle pouvait entraîner des causes d'erreurs. Ce procédé employé par Lortet et Marcet, dans leur excursion au mont Blanc, a donné prise à la critique de leurs résultats.

La pathologie confirme les données acquises sur ce point par la physiologie. Les maladies dans lesquelles la contraction musculaire est mise en jeu avec le plus d'énergie sont celles qui élèvent le plus la température (tétanos). Il en est de mème des intoxications convulsivantes.

Le repos, le sommeil, entraînent au contraire une légère diminution de la chaleur normale. Les physiologistes ont souvent noté au moment des expériences de laboratoire une différence considérable entre la température des animaux

qui s'agitent beaucoup sur la table et celle des animaux qui restent immobile Richet attribue à cette raison la différence de 4 à 5 degrés centigrades, observe dans ces conditions entre les températures du chien et du lapin. En dehors de cet cause réelle, n'y aurait-il pas à invoquer encore, pour expliquer un écart aus considérable, la réaction spéciale du système nerveux, dissérente chez ces des animaux, sidéré chez l'un par la peur, excité plutôt que déprimé chez l'autre.

En résumé, la température physiologique de l'homme est en moyenne d 37 degrés centigrades. Elle oscille, dans nos climats, entre 36°,5 et 37°,5, pla voisine du premier chiffre que du second, si la mensuration est faite dans l'ai selle. Les chissres de 36 degrés et 38 degrés, plus rarement atteints dans la conditions ordinaires de la vie, sont encore observés à l'état de santé. Les oscil lations quotidiennes naturelles sont très-importantes à connaître pour apprécie la marche de la température dans les maladies, et surtout pour apprécier l'action thérapeutique des agents et médicaments employés dans le but d'agir sur la ten pérature. L'âge, le sexe, la taille, la race, sont à peu près sans influence sur le dep thermique normal. Le mode d'alimentation, l'activité intellectuelle et surtout l contraction musculaire, entraînent des variations thermiques nettement appré ciables. Suivant les saisons ou les climats, la hauteur de la température per osciller de quelques dixièmes à 1 degré en plus ou en moins autour du chiffe normal. Tant que l'homme est en bonne santé, la régulation de la chaleur se fa d'une façon remarquable; s'il se produit des écarts accidentels, tout rest bientôt dans la norme physiologique.

Les écarts thermiques considérables ou persistants annoncent un état mon bide. Les maladies constituent les causes les plus importantes et les seule durables des changements de la température du corps. On a même admis qu'i existe jusqu'à un certain point une sorte de parallélisme entre la marche de l' maladie et la marche des variations thermiques, produites sous son influence D'où l'intérêt majeur pour le médecin de connaître ces variations morbides et leur évolution, afin d'en déduire des notions utiles pour le diagnostic, le pronostic et le traitement.

C'est l'étude que nous devons entreprendre maintenant.

II. MODIFICATIONS DE LA TEMPÉRATURE CENTRALE PRODUITES SOUS L'INFLUENCE MALADIES. Les changements de température du corps de l'homme déterminé par les maladies sont variables. Tantôt celle-ci s'élève notablement, tantôt, s' contraire, elle subit un abaissement plus ou moins considérable. Dans le premit cas, on dit qu'il y a de la fièvre et la maladie est appelée febrile ou pyrétique dans le second, il y a de l'alyidité et la maladie est appelée algide.

La thermométrie a permis de fixer les limites ordinaires et extrêmes estresquelles peut varier la température de l'homme, sous l'influence des cass pathologiques. D'après Wunderlich, les écarts thermiques morbides ne dépasse pas un cycle de 12 à 15 degrés centigrades. Ils sont compris entre 44°,75, chiffile plus élevé recueilli pendant la vie, et 32 degrés centigrades environ, limite l plus basse qui du reste ne lui paraît jamais avoir été atteinte. Il est excessiv ment rare, ajoute le savant professeur de Leipzig, que « le niveau dépasse degrés centigrades et descende au-dessous de 35 degrés centigrades. Ausi abstraction faite des cas absolument exceptionnels, la température de l'homm n'oscille, même dans les maladies les plus graves, qu'entre 35 degrés 42°.5 centigrades. » En thèse générale, cette proposition est exacte, et, sons le

réserve qu'il n'est pas extrêmement rare de voir guérir des malades qui ont atteint ou dépassé 42 degrés centigrades (scarlatine, érysipèle, fièvre intermittente, fièvre récurrente), on peut dire que les plus grands écarts morbides dont nous sommes appelés à être les témoins ordinaires ne dépassent pas 7 à 8 degrés centigrades (35 à 42 degrés, 34°,5 à 42°,5). Mais, si nous prenons les cas exceptionnels, il taut presque tripler ces chiffres (22 degrés à 45 degrés).

Les températures 31°,6 (sclérème, Parrot. In thèse d'agrég., Hutinel), 31°,2 (pique par un cobra, thèse de Radouan) et même 26 degrés (ivresse, refroidisment, Peter, Magnan et Duguet), ont été observées chez des individus qui ont fai par arriver à la guérison.

Des chiffres encore beaucoup plus bas ont été rapportés par des médecins dignes de foi, en particulier dans le sclérème des nouveau-nés, quand la terminaison est fatale, 23 degrés (l'arrot), 22 degrés (Roger), 21", 25 (Elsæsser), 25 degrés (Mignot), enfin 19 degrés (Hutinel).

A l'extrême opposé, on a bien cité aussi les chissres extraordinaires de 46, 47, 48 degrés et même 50 degrés (Teale), mais ils inspirent la plus grande défiance et paraissent ne pouvoir être acceptés, car ils ont été recueillis chez des hystériques, habiles à tromper la surveillance du médecin, alors même qu'elle s'exerce attentivement, comme dans le cas rapporté par Teale (observation d'une hystérique ayant présenté à la suite d'une chute divers accidents bissant penser que l'action du traumatisme avait porté sur le rachis et la moelle dans la région cervicale). Donc, en laissant de côté les hyperthermies trop suspectes dans lesquelles la température rectale n'a pas été prise (Elsæsser 21º,5 dans la bouche, cité par Redard) ou a été recueillie avec un instrument dont l'auteur lui-même ne garantit pas l'exactitude (Hutinel, 19 degrés centigrades, p. 180, thèse citée), nous pouvons dire que, si la course des oscillations thermiques morbides ne dépasse pas ordinairement 7 à 8 degrés centigrades, les lempératures extrêmes observées pendant la vie, dans des conditions scientiéques, admettent un écart énorme de 23 degrés contigrades (sclérème des Couveau-nés, 22 degrés, 21°,8; tétanos, 44°,75; coup de chaleur, 45°.

Les variations thermiques morbides ont toujours une cause, une signification que le médecin doit savoir discerner. L'observation a permis d'établir qu'elles sont étroitement liées, en général, à l'évolution de la maladie dans laquelle on les rencontre, et qu'elles sont soumises à des règles dont l'ensemble a reçu le nom de thermonomie pathologique. Des causes accidentelles viennent souvent, il est vrai, troubler cette régularité, car, tout comme la température physiologique et encore plus qu'elle, la température morbide subit l'esset d'influences extérieures ou internes capables de saire sentir leur insluence sur le tracé. Nous devons donc en dire quelques mots avant d'aller plus loin.

Causes extrinsèques qui font varier la température morbide. Nous trouverons ici d'abord les mêmes causes qui entrainent des changements dans la température physiologique, mais avec cette particularité que, à l'état pathologique, leur action se fait sentir d'une manière plus accentuée; nous en trouverons exemte d'autres.

a. La différence de constitution, de tempérament, d'âge, rend chaque individu plus ou moins sensible à l'influence des causes thermo-perturbatrices infants, vieillards, individus faibles, anémiés, nerveux). L'idiosyncrasie pourait intervenir encore d'une autre manière, mais les observations recueillies sont fop rares pour qu'il soit permis d'avancer quelque chose de positif à ce sujet,

De même que l'on rencontre chez quelques personnes un pouls lent permanen on rencontrerait chez d'autres, naturellement ou accidentellement, une mod fication dans le degré de la chaleur propre, de sorte que chez celles-ci les ind cations du thermomètre n'auraient pas, dans les maladies, la même valeu séméiologique qu'on leur accorde habituellement. Debove a cité l'exemple d'un hystérique qui, après un violent accès de fièvre, n'eut pas, pendant trois aus de température inférieure à 58 degrés au minimum.

b. Heures d'observation. Si on fait la courbe des fluctuations de la température relevée chez un malade pendant vingt-quatre heures, on voit que générale ment le thermomètre monte plus haut le soir que le matin. L'intervalle entre la rémission matinale et l'exacerbation vespérale peut être plus ou moins grand, suivant les cas et suivant les périodes de la maladie. Le point intermédiaire entre le maximum et le minimum est la moyenne quotidienne. L'intervalle comprasentre les températures minima et maxima de la journée constitue la différence quotidienne. C'est de la moyenne quotidienne que dépend l'intensité de la tièvre. C'est de la différence quotidienne envisagée pendant plusieurs jours consécutifs dans une pyrexie que dépendent essentiellement les types de la fièvre. Nous auront à les étudier quand nous nous occuperons de la marche de la température (types continu ou subcontinu, si la différence est faible, discontinus, si la différence est plus ou moins considérable, types rémittent, intercurrent, rémittent).

Le cycle des oscillations diurnes n'obéit pas toujours cependant à cette règle. La température peut être plus élevée le matin que le soir. Il peut y avoir dans la journée plusieurs rémissions et exacerbations. Si la rémission a lieu le sout et l'exacerbation le matin pendant plusieurs fois, on dit qu'il y a inversion de la température ou type inverse.

Il est donc nécessaire, pour connaître l'allure générale quotidienne de la température, d'appliquer au moins deux fois le thermomètre chaque jour. Dans les cas de fièvres continues intenses, et au début des pyrexies, il est même utile de répéter plus souvent les mensurations toutes les fois que la chose est possible.

Les autres causes qui ont une action sur les écarts de la température morbies sont :

- c. L'alimentation, qui entraîne une exacerbation. Aussi pendant très-longteme la crainte de déterminer une recrudescence fébrile avait-elle fait condamner les fébricitants à une diète sévère.
  - d. Les contractions musculaires, l'agitation ou le repos.
- e. Les troubles du système nerveux, les émotions morales. Chez les accouchées, une émotion peut élever la température de 2 à 3 degrés centignales et parfois s'accompagner de symptômes analogues à ceux d'une métro-péritonie, mais ils disparaissent rapidement (Napier, Edinburg Journal, 1881). Dans les hôpitaux, les jours de visite (jeudi et surtout dimanche) entraînent généralement une augmentation de l'exacerbation vespérale chez les fébricitants.
- f. La température extérieure. Pendant les fortes chalcurs de l'été, Wanderlich a noté des températures plus élevées chez les typhoïsants. L'influence des fortes journées de chalcur sur l'état général des malades est facile à constater dans les villes du Midi, où il n'est pas rare de voir le thermomètre à l'ombre atteindre en été 32 ou 54 degrés et quelquefois plus.

Enfin, en dehors de ces causes, la température morbide subit des modifications plus ou moins brusques, plus ou moins intenses, qui doivent être dissérances des précédentes. Celles-ci dépendent : 1° du traitement (médicaments de

néral, surtout agents antipyrétiques, lotions, bains, saignées); 2º des sidents et complications survenant dans le cours de la maladie (convulsions, morrhagie, perforation, débàcle intestinale, sueurs ou diarrhée profuse, etc.). Les maladies, avons-nous dit en commençant ce chapitre, sont les seules uses des variations sensibles et durables survenant dans la régulation de la ampérature de l'homme. Il ne faudrait pas croire cependant que les troubles de l'amté amènent tous des modifications notables de la chaleur propre. Il est les maladies dans lesquelles le thermomètre n'accuse pas d'oscillations therniques plus considérables que celles notées à l'état physiologique. Aussi, s'il st vrai de dire que tout individu dont la température est très-modifiée est un malade, on n'est pas autorisé à penser que celui dont la chaleur reste très-sessiblement normale est nécessairement bien portant.

A côté donc des deux grands groupes morbides mentionnés plus haut que sous allons étudier maintenant, maladies avec augmentation, maladies avec diminution de la température, il faut en admettre un troisième comprenant les maladies qui n'exercent pas d'action bien marquée sur le thermomètre. D'ailleurs la limite entre les températures physiologiques et les températures morbides n'est pas toujours nettement tranchée. Dans un grand nombre de circonstances où l'organisme est troublé, sans qu'il existe à proprement parler une maladie. les occillations diurnes sont déjà plus étendues; les causes habituelles ou même certaines influences dont l'action sur la chaleur physiologique est d'ordinaire à per près nulle suffisent pour entraîner des écarts thermiques assez considérables. lans ces cas, c'est la mobilité et, si on pouvait employer ce mot, l'impressionmbilité de la température, qui constitue l'anomalie. A cette mobilité s'ajoute pursois aussi une légère élévation, soit constante, soit seulement au moment de l'exacerbation vespérale. Par ses oscillations plus ou moins étendues, sous la moindre influence, le thermomètre reslète alors l'état d'équilibre instable de l'organisme entre la santé et la maladie, qui établit pour ainsi dire une transition de l'une à l'autre. Aussi l'observe-t-on au début des affections dont l'invasion a'est pas soudaine, et pendant la convalescence quand le retour vers l'état normal commence à s'accuser sans que toutes les fonctions aient encore repris leur équilibre hygide parfait.

1. MALADIES AVEC AUGMENTATION DE TEMPÉRATURE. Parmi les maladies qui entrainent une augmentation de la chaleur, il faut distinguer celles dans lesquelles l'ascension thermique se montre comme un épiphénomène sous la dépendance d'influence extérieures ou internes, et celles dont l'hyperthermie constitue · l'essence même, » suivant l'expression antique : Calor substantia febrium. Pour les premières, le thermomètre ne fournit d'ordinaire que l'indication pronostique résultant de la hauteur à laquelle il s'élève (coup de chaleur, intoxications. affections convulsivantes, etc.); au contraire, pour les autres (fièvres proprement dies, pyrexies), la thermométrie nous aide puissamment à reconnaître la maladie d'à en suivre l'évolution. C'est à ces dernières surtout que s'appliquent les règles de la thermonomie pathologique, déduites d'ailleurs de leur observation attentive : auxi devrons-nous les étudier en détail. Quant aux premières, leur histoire com-Plète est écrite dans d'autres articles de ce Dictionnaire, nous n'en dirons que quelques mots. Entre ces deux groupes, on pourrait ranger les affections fébriles et les Min-phlegmasies dans lesquelles l'hyperthermie paraît surtout liée au processus inflammatoire dont les organes ou les systèmes anatomiques peuvent être le siège. lci la température est plus ou moins élevée du commencement à la fin de la ladie. avec exacerbations coıncidant avec les poussées nouvelles, mais il a pas de tracé typique prédéterminé (ex. pleurésie, rhumatisme, péritonite, pardite, etc. Voy. le tableau des maladies fébriles, p. 234).

Les maladies dans lesquelles l'augmentation de température se produit con un épiphénomène, mais dont l'importance peut arriver à être telle domine toute la scène pathologique et en constitue le principal danger, parais pouvoir être classées en trois groupes.

1° Coup de chaleur. Insolation (voy. Coup de CHALEUR). Quand la ten rature du milieu dans lequel l'homme est obligé de vivre un certain temps se mouvoir, de travailler (armée en marche, travailleurs sous les rayons é soleil tropical, ouvriers dans la chambre de chauffe des navires, etc.), dép notablement le degré de la chaleur humaine, il se développe divers accidents s'accompagnent très-rapidement d'une élévation considérable de la températ centrale, 41, 42, 45 et même 45 degrés centigrades dans un cas de Bom Dowler, cité par Le Roy de Méricourt.

La pathogénie et la symptomatologie de ces accidents, ainsi que les lésis anatomiques déterminées par ces hyperthermies, ayant été déjà exposées (se Chaleur, Coup de Chaleur et Fièvre), nous les considérerons comme comme la thermométrie dans ces cas aide à faire le diagnostic, car les accidents signés sous le nom de coup de chaleur peuvent être confondus suivant leur for avec la méningite, l'alcoolisme, les fièvres intermittentes pernicieuses, etc. I impose surtout le pronostic quand la température s'élève à des chiffres extrêm

2º Maladies convulsivantes. L'hyperthermic résulte surtout de la contrition musculaire. Nous avons déjà cité le fait du coureur surmené qui art à la clinique de Wunderlich avec une température supérieure à 40 degrés. Ne savons aussi que le travail musculaire élève expérimentalement la chaleur ou trale et que les contractions statiques, celles qui ne s'accompagnent pas de me vernent, produisent une élévation thermique très-considérable, comme on pour le voir d'après la théorie mécanique de la chaleur. Nous pouvons donc me nttendre à trouver une plus grande accumulation de chaleur dans les affects avec convulsions toniques (tétanos, 42, 43, 44 degrés, 44°,75) que dans cel qui déterminent des convulsions cloniques.

La question cependant ne saurait être envisagée, d'après nous, à un point vue exclusivement mécanique. Nous devons nous souvenir, en effet, que maladies pendant lesquelles apparaissent ces convulsions admettent un trois profond, sinon une lésion anatomique du système nerveux, et que ce trois peut entrer comme facteur dans la production des perturbations thermique accusées par le thermomètre. De plus, il faut encore tenir compte de ce que certaines affections convulsivantes sont consecutives à une intoxication produite par un poison venu du dehors, ou né dans l'organisme (auto-infection insuffisance excrémentitielle), et produisant une altération de la crase sangui Pasteur en a victorieusement apporté la magnifique preuve pour la rage. Diver conditions qui favorisent ou déterminent l'éclosion du tétanos chirurgical la sent penser qu'un avenir peu éloigné démontrera que le tétanos est aussi un maladie infectieuse ou virulente.

Dans le groupe de ces maladies convulsivantes déterminant une hyperismis dont la contraction musculaire est la cause accidentelle prépondent aon exclusive, nous rangerons :

- a. Le tétanos;
- b. La rage (voy. in de Beurman, th. d'agrégation, 1886, De la médication abortive, la manière dont M. Pasteur est disposé à comprendre les effets des moculations antirabiques);
  - c. L'éclampsic et l'épilepsie;
- d. Les intoxications par les poisons convulsivants, etc. (voy. à ce sujet cs récentes leçons publiées par Richet. Les poissons et la chaleur animale; Les muscles et la chaleur. In Rev. scientifique, 1886).
- Troubles et affections du système nerveux. Dans ce dernier groupe nous rangerons les cas dans lesquels l'élévation thermique ne semble trouver son explication rationnelle que dans une perturbation du système nerveux, entraînant, en dehors de tout mouvement convulsif, une sorte de fièvre nerveux. Malgré les nombreux et très-intéressants travaux de physiologie expérimentale consacrés à élucider ce point (voy. Théories de la fièvre), la nature intime du désordre profond apporté dans ces cas à la régulation de la chaleur animale nous échappe encore. On peut cependant considérer comme très-probable que cette chaleur fébrile survient à la suite des désordres anatomiques ou fonctionnels, atteignant plus spécialement la moelle cervicale, le bulbe, la moelle allongée, et retentissant indirectement sur la calorification par l'intermédiaire du grand sympathique (système vaso-moteur, nerfs thermiques (?), paralysie des centres modérateurs thermiques).

Dans ce groupe nous placerons :

1º L'hystèrie, comprenant ce que l'on a appelé les thermo-névroses (Scherschewsky) et la plupart des névroses vaso-motrices dans lesquelles on peut
observer des températures plus ou moins élevées se montrant et disparaissant
sans aucune cause apparente. Wunderlich a observé pendant près d'un an une
hystérique de dix-huit ans, sousstrant de la moelle épinière, sujette à divers

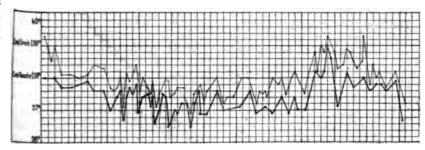

Fig. 3. — Pièvre hystérique. Distribution inégale de la chaleur à la périphérie.

troubles vaso-moteurs plus prononcés à droite et qui en dehors des poussées congestive vers la peau présentait : 1° une température cutanée de 0°,2 à 0°,5 centigrade supérieure à celle du vagin ; 2° une élévation de la température du côté droit du corps (aisselle, pli inguinal) allant de quelques dixièmes à 1°,5, comparée à celle du côté gauche; 3° « de temps à autre des élévations thermiques spontanées soudaines, éphémères, pouvant atteindre 39°,5 avec une plus ou moins grande divergence dans les températures des deux côtés du corps. Cet état singulier, dont la courbe ci-contre (fig. 3) retrace une simple phase, saurait difficilement trouver son explication ailleurs que dans un trouble latéral du système vaso-moteur plus prononcé à droite » (Traité cité p. 164

Debove a cité à la Société médicale des hôpitaux (février 1885) un cas de genre, mais la fièvre hystérique s'était élevée pendant quatorze jours de 41 degrés centigrades.

- 2º Certaines formes de paralysie générale (Westphal).
- 3. Les troubles thermiques se produisant à la dernière période des affects nerveuses (ramollissement, hémorrhagie, lésions bulbaires) et dont l'aute ne permet pas souvent de découvrir l'origine ou la cause récente.
  - 4º Les lésions ou irritations de la moelle surtout de la région cervicale
- 5° Certaines formes du rhumatisme cérébral désigné par les auteurs ang sous le nom de hyperpyrétique, qui ne préjuge pas la question de savoir si hautes températures constatées dans ce cas sont dues à une méningite rhuitismale, à une métastase ou à une infection par des microbes pathogènes, a appelle pour ainsi dire l'attention sur un traitement qui a donné d'excelle résultats (bains froids).

Dans toutes les maladies que nous venons de signaler, le thermomètre indis seulement qu'il existe une chaleur plus ou moins sorte saisant parsois indicati spéciale en raison de son intensité, mais il ne saurait sournir au médecia précieux renseignements donnés par les mensurations thermométriques à l'étude des maladies avec augmentation de température qu'il nous reste mi tenant à examiner. Nous voulons parler des maladies fébriles, ou purezies, admet généralement que, pendant leur cours, les modifications morbides l'organisme et les altérations de la chaleur marchent à peu près du même pa Or il est remarquable que toutes ces pyrexies reconnaissent une origine infi tieuse. Les théories microbiennes permettront sans doute de mieux saisir jour la raison de phénomènes dont l'explication prochaine nous échappe aujer d'hui, et de montrer la corrélation qui existe certainement entre les trouble du système nerveux et les altérations protopathiques du sang, ces deux facteu essentiels de la chaleur sébrile. Nous ne saurions aborder, dans ce travail. problème des synergies morbides consécutivement mises en jeu après que l'i fection du sang a été produite, mais, au point de vue pratique, retenons ce la sur lequel nous allons revenir un peu plus loin, que les maladies fébriles infe tieuses, tant qu'elles restent normales, sont celles qui permettent de saisir plus clairement les relations existant entre l'évolution des pyrexies typiques le cycle des variations thermiques régulièrement constatées par le thermomète

Thermométrie dans les maladies férriles. Le phénomène essentiel de fièvre étant constitué par une augmentation évidente de la température général on confond parfois dans le langage courant ces deux notions étroitement en nexes. Cependant d'autres conditions doivent accompagner l'élévation thermoment que la fièvre existe. Galien et ses successeurs l'avait déjà nettenne exprimé. Le thermomètre nous fixe immédiatement sur le sens et l'étendes d'l'écart morbide, nous indique le degré où s'équilibrent la production et la part de calorique, mais seul il ne peut nous éclairer entièrement sur l'ensenté des phénomènes morbides et nous conduire à un diagnostic complet. Nous surve à revenir sur ce point quand nous aurons à déduire la valeur séméiologique des mensurations thermométriques dans les maladies. Ceci posé, il faut remaitre que, la fièvre et la chaleur marchant d'ordinaire parallèlement l'élévatint thermique morbide éveille en nous l'idée d'un mouvement fébrile d'autant plu intense qu'elle-même est plus marquée. Une seule mensuration, faite dans la conditions d'exactitude requise, fournit donc un élément très-important passe le

diagnostic, mais on n'aurait qu'une notion absolument insuffisante sur l'état du malade, si on ne cherchait qu'à interpréter le degré marqué par le thermomètre. au moment où on le retire, ou si même on s'inquiétait seulement des fluctuations de la température dans la journée. C'est du rapprochement, de la compamison, de l'étude des chissies fournis par le thermomètre dans le cours des maladies, que résultent les renseignements précieux pour le médecin. Il est presque inutile de répéter maintenant, tant cette vérité est devenue évidente, depuis l'introduction régulière du thermomètre en clinique, que la marche de la température quotidiennement recueillie et enregistrée pendant toute la durée d'une maladie fébrile reste le meilleur moyen d'apprécier la marche de cette maladie, ainsi que les modifications subies, pendant son évolution, par l'état général de l'organisme. « Ce qui est important, comme le dit Jaccoud, ce ne sont pas quelques chissres isolés appartenant à telle ou telle époque de la maladie, c'est le mode de la progression qui conduit à ces chissres, c'est le mode des oscillations quotidiennes, c'est le rapport qui unit ces oscillations aux diverses périodes de la fièvre : en d'autres termes, ce qui est caractéristique. ce n'est pas la température en elle-même, c'est sa marche, soit dans le cycle entier de la maladie, soit dans chacun de ses stades » (Path. interne, 75, 1872). Le jour où ces observations quotidiennes ont été prises et fixées sous some de tracés ou courbes de la température, le succès de la thermométrie dinique a été assuré.

Si l'on étudie dans leur ensemble les courbes obtenues par l'inscription graphique des oscillations de la température dans les maladics fébriles, on remarque que, malgré leurs différences, celles-ci obéissent à des règles générales dont les plus importantes pour le médecin sont résumées dans les deux propositions suivantes:

1º Dans toutes les maladies fébriles, il existe un cycle thermique comprenant des périodes ou stades déterminés.

2º Dans plusieurs maladies fébriles, la durée de ces périodes, leurs rapports, et passois même dans une ou plusieurs d'entre elles, le rhythme de la température offie un degré de fixité permettant d'assigner à ces maladies un type thermique déterminé.

Cycle thermique. Sa forme générale. La température, avons-nous dit plus laut, est le symptôme dont les modifications successives au cours d'une pyrexie dement l'idée la plus juste de la marche des phénomènes morbides. On doit donc espérer que la courbe graphique des mensurations thermométriques laissera saisir d'un coup d'œil les diverses périodes de l'évolution de cette pyrexie. C'est ce qui a tieu en effet : quand la maladie a envahi l'organisme, elle se développe, arrive plus ou moins rapidement à son apogée, s'y maintient un temps variable, enfin tend à disparaître, soit qu'elle diminue progressivement pour arriver à la guérison, soit qu'elle marche vers une issue fatale. Le cycle thermique présente une évolution absolument parallèle à celle du cycle morbide.

Une modification plus ou moins rapide de la chaleur annonce l'invasion (periode initiale), puis la température augmente progressivement (période ascendente), atteint l'apogée, s'y maintient plus ou moins longtemps (période stationnaire), enfin subit de nouvelles oscillations qui annoncent le déclin favorable ou fatal (période de déclin ou de terminaison). Il y aurait donc quatre périodes dans ce cycle thermique, mais, comme la période initiale échappe habitellement, soit qu'on n'ait pas l'occasion de voir les malades, soit que ces chan-

gements passent inaperçus, on peut sans inconvénient, au point de vue pratique la confondre avec la suivante et n'admettre que trois périodes: 1° périodes ascendante ou augment; 2° période stationnaire, acmé, fastigium; 3° période terminaison, celle-ci admettant deux modalités dissérentes, période de défivescence et période proagonique.

Cette marche de la température a déjà été étudiée avec soin dans ce Dictionaire à l'article Fièvas, où l'on trouvera de nombreux tracés qui sont la repuduction graphique des modalités diverses suivant lesquelles se produisent oscillations thermiques dans les périodes de croissance, d'état, de déclin et terminaison: nous y renvoyons le lecteur, nous ne ferons que rappeler ici, pe faciliter l'intelligence de ce qui va suivre, la manière dont se comporte chace de ces périodes considérée en elle-même (V. Wunderlich, Jaccoud, Traité pathologie interne, t. l, et dans ce Dictionnaire les articles Fièvas et Cais

Première période. Initiale cu ascendante. Augment (Jaccoud). Ence désignée sous le nom de stade pyrogénétique par Wunderlich, très-importar au point de vue du diagnostic, s'étend du moment où la température a cu mencé à être supérieure à la moyenne physiologique jusqu'à celui où elle attes son maximum. Il est rarement possible de l'observer complétement. Quoin nombreuses et variables, les modalités du stade initial peuvent être rames aux deux suivantes.

- a. Ascension rapide. Sur le tracé la ligne d'ascension monte très-ra dement, comme d'un seul trait, et présente tout au plus une rémission légè Le maximum est atteint en quelques heures (fièvre intermittente), en via quatre ou trente-six heures au plus (scarlatine, pneumonie, pyohémie, varie angine). En général la modification de la chaleur, dans les cas les plus rapid ne se fait pas aussi vite à la périphérie qu'au centre; elle s'accompagne al d'une sensation de froid extérieur et de phénomènes nerveux constituant raisson d'autant plus vif et plus pénible que la différence entre les deux tem ratures est plus intense et s'est plus rapidement établie.
- β. Ascension lente, progressive. Ici l'élévation de la température est les se fait par oscillations ascendantes, demande trois à six jours pour attein le maximum. Les oscillations peuvent être régulières et graduelles, amon une exacerbation quotidienne avec rémission matinale, la ligne d'ascension le tracé est alors « en terrasse » (Hirtz), ou bien irrégulière. La ligne d'ascense est dans ce cas plus ou moins irrégulièrement brisée, la rémission matinatient parfois presque la normale (fièvre typhoïde, rhumatisme).

Deuxième période, stationnaire, d'état. Fastigium. Acmé. Arrivée à maximum la température s'y maintient pendant un temps variable. Sa mas se traduit sur le tracé par des formes différentes, mais qui, en dehors de te complications, peuvent être ramenées à trois principales.

a. Forme acuminée ou à sommets. Le maximum n'est atteint qu'une deux fois, trois au plus, puis la température baisse (fièvre éphémère, fièvre in mittente, érysipèle). La mort peut venir brusquement interrompre ce genre tracé au moment où la température est à son maximum.

Avec Alvarenga, on pourrait appeler cette forme de la période stations période de fastigium rapide et réunir les deux suivantes sous le nom de si gium lent, mais la division telle que nous l'admettons nous semble rendre ; sensibles à l'esprit les dissérents caractères généraux présentés par la temp ture dans cette seconde période.

- β. Forme continue ou fastigium oscillant. La température se maintient pendant plusieurs jours autour du maximum avec une légère exacerbation vespérale et rémission matinale. Le tracé prend alors la forme d'une ligne brisée assez régulière, dont les niveaux supérieurs et inférieurs ne diffèrent pas de plus de 0°,5 à 0°,8. Prise dans son ensemble, la direction de cette ligne brisée peut être horizontale, ascendante, descendante.
- 7. Forme discontinue. Fastigium rémittent. Entre la température du main et celle du soir il existe une différence qui peut atteindre 2 à 5 degres, de sorte que sur le tracé la ligne brisée irrégulière présente, contrairement à ce que nous avons vu dans la forme précédente, de grands intervalles entre les sommets de ses angles supérieurs et inférieurs.

Troisième période, descendante ou de déclin. Issue Jaccoud. — Elle admet deux grandes divisions, suivant que la maladie se termine par la guérison ou par la mort : Déservescence et Période proagonique.

A. Défervescence. Cette période osser une grande analogie avec la première, mais elle est de sens inverse. La déservescence est parsois très rapide, critique. La température redevient normale en quelques heures (sièvre intermittente), en vingt-quatre ou trente-six heures (pneumonie). Cette chute brusque peut être précèdée immédiatement d'une augmentation de température (perturbatio procritica des auteurs allemands) ou d'une période d'amélioration préparatoire stadium decrementi) constituée par des abaissements qui ne sont pas suivis d'exacerbation, mais ne sont pas eux-mêmes de progrès sensible (Wunderlich).

D'autres fois la déservescence est lente, graduelle (lysis), ensin elle peut être irrégulière avec quelques grandes oscillations. Si l'issue doit être satale, la marche est habituellement dissérente et a permis de créer une variété dite progonique.

- B. Période proagonique. Elle peut revêtir plusieurs sormes.
- e. Tantôt le thermomètre continue à monter et atteint les températures byperpyrétiques (forme ascendante rapide).
- β. Tantôt au contraire, sans cause apparente, ou sous l'influence de quelque complication (hémorrhagie, perforation), qui brise pour ainsi dire la ligne d'ascension, la chaleur baisse brusquement. Si la mort est rapide, elle surprend le malade avec cette basse température en période de collapsus. Si la termination fatale est un peu retardée, le thermomètre remonte au bout de quelques beures et, au moment de la mort, il peut avoir gagné un point voisin de celui dont il avait été précipité. Jaccoud a désigné cette forme de tracé sous le nom de type ascendant brisé.
- 7. Enfin, dans la période proagonique, la température peut être décroissante. Parfois la chute est progressive, plus souvent elle est irrégulière, offrant de grandes oscillations avant la mort (forme descendante); mais, comme le pensent quelques médecins, ces oscillations ne sont peut-être pas dues à la maladie, elles peuvent être le résultat d'influences thérapeutiques mises en jeu pour combattre la fièvre et faire baisser la température.

les trois stades qui constituent le cycle thermique envisagé dans son ensemble ne se succèdent pas toujours aussi régulièrement que nous venons de le dire en décrivant les périodes ascendante, stationnaire et descendante. Dans les maladies fébriles graves à longue évolution (tièvres typhoïdes, pneumonies prolongées, fièvres exanthématiques compliquées, etc.), l'examen de la courbe graphique montre, entre le moment où la température est arrivée au fastigium

et celui où elle aboutit à la déservescence, une assez longue période intermidiaire présentant des irrégularités nombreuses plus ou moins étendues. C'est période incertaine ou d'indécision dans laquelle se produisent les complications et pendant laquelle le pronostic reste indécis. Wunderlich lui a donné l nom de stade amphibole (àμφὶ, βάλλω). Les exacerbations et les rémission qui sont d'ordinaire liées, les premières à une complication, les secondes à u mieux être général passager, se montrent souvent aussi sans raison apparent dans cette période. Les unes et les autres ne durent que quelques heures, e persistent pendant plusieurs jours. Pendant le stade amphibole, on observe de exacerbations assez considérables, mais on les voit rarement atteindre l'éléution maxima du sastigium.

La durée du stade amphibole varie de quelques jours (5, 6, 7) à plusieur semaines. Quand ce stade est de longue durée, on remarquerait que les altérations coïncident avec certains jours et de préférence avec la fin ou le milieu d'un septenaire, mais elles ne durent pas assez pour changer le caractère du cours morbide (Wunderlich).

Quand la maladie se termine par la convalescence, les phénomènes theraiques qui se produisent à ce moment méritent d'être connus du médecia, car ils peuvent fournir d'utiles indications. Il ne faut pas cesser, en effet, de patiquer les mensurations thermométriques dès qu'une maladie fébrile semble à peu près terminée.

Dans la convalescence, surtout si la maladie a été de longue durée et a déprimé l'état des forces, il n'est pas rare de voir la température tomber audessous de la moyenne physiologique et se maintenir pendant quelques jours à 36 degrés ou même un peu au-dessous avant de revenir à la normale. Les moindres causes, un effort physique ou intellectuel, une émotion morale. En alimentation trop copieuse, suffisent à ce moment (période épicritique de Wunderlich) pour entraîner une exacerbation parfois considérable, mais cellecture pas (à moins de rechute ou de complications). Le tracé, avec ses chifres habituellement faibles, ses exacerbations soudaines et de peu de durée, donne alors assez bien l'idée de la faiblesse irritable qui précède le retour complet à l'état normal. Enfin, s'il y a pendant deux ou trois jours de suite une tendance à l'élévation de la chaieur, il faut se tenir sur ses gardes, et continue d'appliquer régulièrement le thermomètre, car cette augmentation pourrait être le signe précurseur d'une rechute.

Quand la maladie n'a pas été longue, que les forces n'ont pas été tre déprimées, la période de convalescence est généralement courte. La guérisse complète suit presque immédiatement la résolution souvent critique dans ce cas. Le thermomètre revient alors rapidement à son niveau habituel et n'indique plus que les oscillations physiologiques. Cependant il faut savoir que dans certaines fièvres dont la durée a été plus courte que la durée classique (fiève typhoïde abortive) la convalescence doit être surveillée pendant plusieurs jour avec le thermomètre, car les rechutes semblent être plus faciles après ces formes abortives que dans les maladies ayant évolué normalement. Notre expériment personnelle confirme, sur ce point, l'opinion du professeur Bouchard (in Thèm d'agrég, de Letulle, 1886).

Après avoir résumé les caractères généraux du cycle thermique fébrile, au devrions, semble-t-il, chercher maintenant le caractère particulier que certain maladies fébriles impriment au tracé de façon à le rendre typique peur chacus

d'elles. Mais les résultats fournis par la thermométrie dans ces affections, ainsi que la courbe graphique servant à les représenter, sont exposés dans les articles consecrés à leur description.

Nous aurons à en tirer parti au chapitre de la Séméiologie. Pour le moment nous y renvoyons le lecteur, après avoir fait deux remarques importantes sur lequelles nous devrons revenir : 1° les maladies dont le cycle thermique est typique sont des maladies générales infectieuses dans lesquelles, une fois la contagion produite, le tableau clinique normal se déroule dans un ordre que l'espérience apprend à bien connaître (voy. Fièvres éruptives, fièvre typhoïde, pneumonie, etc.); 2° les tracés donnés comme modèles sont toujours un peu schématiques, et doivent par conséquent ne servir que de points de repère. Les conditions individuelles, le génie épidémique, le traitement, peuvent, suivantles cas, modifier plus ou moins profondément les tracés classiques.

Toutesois, sans examiner la marche de la température dans chaque maladie sébrile spéciale, nous devons nous demander dans un article général comme celui-ci si l'étude des observations thermométriques n'amènerait pas à établir des groupes ou des types morbides sondés sur les caractères des courbes considérées dans différentes maladies, ou sur le rhythme spécial de la chalcur envisagée pendant les diverses périodes du cycle thermique. C'est ce qui a lieu en effet.

La clinique, longtemps avant l'introduction du thermomètre, avait divisé les fièrres en aiguës et chroniques. Aux deux extrêmes de cette classification se trouvient, d'une part, l'accès de fièvre et la fièvre éphémère, de l'autre, les pyrexies chroniques dans lesquelles la température pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois se tient au-dessus de la normale, réglée ou non réglée dans ses exacerbations et ses rémissions. De plus, les médecins, qui ne pouvaient alors mesurer comme nous le faisons aujourd'hui le degré de la chaleur fébrile, avaient su béannoins distinguer avec une grande précision que le rhythme de la fièvre n'est pas toujours le même, qu'il est tantôt continu, tantôt offre des rémissions plus ou moins complètes, très-souvent de véritables intermissions, très-rarement de la récurrence. D'où la création des Types: continu, rémittent, intermittent, recurrent, et la désignation des fièvres, suivant les cas, sous les noms de continue, rémittente, intermittente, récurrente.

La thermométrie médicale, en permettant de mesurer et d'enregistrer les perturbations thermiques morbides, a confirmé les analogies, les divisions déjà mises en relief par les anciens observateurs, en même temps qu'elle permettait de mieux se rendre compte de la marche et de l'étendue du mouvement fébrile, inscrit maintenant en un graphique sans cesse vivant sous les yeux.

llirta (art. Chaleur, in Dictionnaire de Jaccoud) établit en effet que le rapprochement et la comparaison des courbes thermographiques des principales presies amènent à classer celles-ci en trois on quatre groupes, suivant que le cycle fébrile a une évolution très-rapide, rapide, lente ou trainante. M. Lere-boullet montre à son tour (art. Fièvre de ce Dictionnaire) que, si la classification des maladies fébriles reposant sur l'évolution du seul symptôme chaleur n'offre pas un grand intérêt au point de vue nosologique, elle se trouve justifiée en clinque par sa valeur diagnostique et pronostique.

Pour nous, en nous plaçant plus spécialement à ce point de vue, nous admettrons parmi les classifications proposées par cet auteur celle fondée sur les résultats de la thermométrie clinique. Elle comprend deux grandes divisions : <sup>16</sup> maladies fébriles typiques caractérisées par une courbe cyclique toujours à peu

près semblable à elle-même; 2º maladies fébriles, atypiques, dont la n'offre aucune régularité.

Mais entre les premières et les secondes le changement, ainsi que celtoujours dans la nature, n'est pas brusquement tranché. Des maladies appritisement typiques, comme les appelle Wunderlich, servent de transition elles. De plus, la thermométrie a permis de pénétrer la marche de o pyrexies variables et complexes et de reconnaître, grâce aux nombreux recueillis, qu'il y a dans ces cas plusieurs types de courbes représentant du de ces variétés. On a désigné sous le nom de polytypiques ou piques les maladies qui rentrent dans cette catégorie. Elles sont assez nomb La variole, pour prendre un exemple, est une pyrexie pléotypique frameffet, dans la variole vraie, le tracé caractéristique est rémittent avec déferverseive, il est continu avec défervescence critique dans la var (Wunderlich).

Ces explications données, nous résumerons dans une sorte de tableau tique la classification dont nous venons de parler en ne lui faisant su quelques modifications de détail.

```
A. — MALADIES PÉRRILES A CYCLE THERMIQUE TYPIQUE (Monotypiques ou pléotypiques.)
```

## B. - MALADIES PÉBRILES A CYCLE APPROXIMATIVEMENT TYPIQUE

```
Fièvre éphémère,
— catarrhale (grippe).
Roséole.
Varicella.
Érysipèle de la face.
Méaingite.
Amyndalite.
Oreillons.

Pérolution plus ou moins
longue...
Septicémie.
```

## C. - MALADIES PÉBRILES ATYPIQUES

```
Durés variable.... | Inflammations sérouses.... | Péricardite.

Durés variable.... | Tuberculose miliaire.
Dysenterie.
```

(Voy. tome II, p. 250, 2° série de ce Dictionnaire. Voy. aussi, à cha mots inscrits dans la colonne de gauche, la marche de la température caractères différentiels des tracés thermographiques de ces maladies.)

Type de la fièvre. Quand nous avons étudié les variations dinracs de

side, nous avons dit que c'est de la différence quotidienne, c'est-à-dire se compris entre la rémission matinale et l'exacerbation vespérale, pendant plusieurs jours consécutifs, que dépend essentiellement le a chaleur fébrile, ou par abréviation le type de la fièvre. On en distinairement quatre principaux.

ontinu. La température arrive plus ou moins rapidement à un niveau 6 (40 degrés environ), s'y maintient avec de légères oscillations pendant jours. Entre la rémission matinale et l'exacerbation vespérale la difféte que de quelques dixièmes de degrés. Si l'écart est plus grand, s'il °,5 à 1 degré, le type est encore dit continu; cependant quelques auteurs sé de désigner cette variété sous le nom de sous-continu pour la difféte celle où les oscillations ont une moindre amplitude.

néral, le type continu existe avec une sièvre élevée; dans plusieurs il marque la période de sastigium par ses oscillations stationnaires, it ascendantes ou descendantes. Il ne saurait persister longtemps sans un pronostic sérieux. La pneumonie ossre un exemple du type sébrile il en est à peu près de même de la sièvre typhoïde arrivée à son apogée re 4, sièvre typhoïde et pneumonie, empruntée à Lorain).

emillent. L'écart entre la température du matin et celle du soir m degré, mais la rémission n'amène pas la température jusqu'au rmal. Ce type est le plus fréquent dans les maladies fébriles un peu rhumatisme, méningite tuberculeuse au début), surtout dans les fièvres s. On l'observe cependant dans certaines fièvres à marche rapide.



Type fébrile continu (flèvre typhoïde et pneumonie) (Loraiu).



Fig. 5. — Marche de la température dans un accès de flèvre intermittente (Hirtz).

ttaché au type rémittent le type des sièvres hectiques. Dans celles-ci, la entre la température matinale et vespérale atteint et parsois dépasse Le thermomètre, au-dessous de 37 degrés le matin, s'élève le soir à ou au-dessus (suppurations chroniques, phthisie). Les irrégularités pe sont extrêmement nombreuses.

utermittent. La fièvre affecte ici la forme d'accès pendant lesquels la re centrale s'élève à des hauteurs considérables (40 à 43 ou 44 degrés), s durent que quelques heures (fig. 5, d'après Hirtz). Après l'accès il y a nission franche, une apyrexie complète au moins dans les types purs.

près semblable à elle-même; 2º maladies fébriles, atypiques, dont la n'offre aucune régularité.

Mais entre les premières et les secondes le changement, ainsi que cel toujours dans la nature, n'est pas brusquement tranché. Des maladies appritisement typiques, comme les appelle Wunderlich, servent de transitio elles. De plus, la thermométrie a permis de pénétrer la marche de copyrexies variables et complexes et de reconnaître, grâce aux nombreux recueillis, qu'il y a dans ces cas plusieurs types de courbes représentantation de ces variétés. On a désigné sous le nom de polytypiques ou piques les maladies qui rentrent dans cette catégorie. Elles sont assez nomb La variole, pour prendre un exemple, est une pyrexie pléotypique frameffet, dans la variole vraie, le tracé caractéristique est rémittent avec déferverseive, il est continu avec défervescence critique dans la var (Wunderlich).

Ces explications données, nous résumerons dans une sorte de tableau tique la classification dont nous venons de parler en ne lui faisant su quelques modifications de détail.

A. - MALADIES PÉBRILES A CYCLE THERMIQUE TYPIQUE

```
(Menotypiques ou pléotypiques.)
1º Marche suraigue (en général ( Accès de lièvre intermittente.
  accempagnées de frisson et ne
                                            éphèmère.
  durant que quelques heures,
                                            traumatique.
  voy. fig. 3)........
                                            urineuse.
                                                           Variole.
                             [ Fièvres éruptives. . . .
                                                           Scarlatine.
2º Marche rapide (souvent fris-
                                                           (Rougeole.
                                      herpétique.
                              Typhus exanthématique.
3º Marche lenie et cyclique.. .
                              Fièvre typholde.
                                - récurrente
       B. - MALADIES PÉBRILES A CYCLE APPROXIMATIVEMENT TYPIQUE
                               Fièvre éphémère.
                                    catarrhale (grippe).
                               Varicella.
                               Érysipèle de la face.
                               Méningite.
                               Amygdalite.
                              Oreillons.
2º Évolution plus ou moins Rhumatisme polyarticulaire.
  lonque.... Septicémie.
                      C. - MALADIES PÉBRILES ATYPIOUES
                                                            Péricardite.
                                                            Endocardite.
                               inflammations sérouses. . .
                                                           Pieurésie.
```

(Voy. tome II, p. 250, 2° série de ce Dictionnaire. Voy. aussi, à cha mots inscrits dans la colonne de gauche, la marche de la température caractères différentiels des tracés thermographiques de ces maladies.)

Type de la fièvre. Quand nous avons étudié les variations dinracs de

Tuberculose miliaire.

r morbide, nous avons dit que c'est de la différence quotidienne, c'est-à-dire itervalle compris entre la rémission matinale et l'exacerbation vespérale, visagée pendant plusieurs jours consécutifs, que dépend essentiellement le me de la chaleur fébrile, ou par abréviation le type de la fièvre. On en disgue ordinairement quatre principaux.

Type continu. La température arrive plus ou moins rapidement à un niveau ses élevé (40 degrés environ), s'y maintient avec de légères oscillations pendant baseurs jours. Entre la rémission matinale et l'exacerbation vespérale la diffénce n'est que de quelques dixièmes de degrés. Si l'écart est plus grand, s'il ariede 0°,5 à 1 degré, le type est encore dit continu; cependant quelques auteurs at proposé de désigner cette variété sous le nom de sous-continu pour la difféncier de celle où les oscillations ont une moindre amplitude.

En général, le type continu existe avec une fièvre élevée; dans plusieurs prexies il marque la période de fastigium par ses oscillations stationnaires, égèrement ascendantes ou descendantes. Il ne saurait persister longtemps sans atraîner un pronostic sérieux. La pneumonie offre un exemple du type fébrile antinu; il en est à peu près de même de la fièvre typhoïde arrivée à son apogée log, figure 4, fièvre typhoïde et pneumonie, empruntée à Lorain).

Type rémittent. L'écart entre la température du matin et celle du soir dépasse un degré, mais la rémission n'amène pas la température jusqu'au niveau normal. Ce type est le plus fréquent dans les maladies fébriles un peu longues (rhumatisme, méningite tuberculeuse au début), surtout dans les fièvres chroniques. On l'observe cependant dans certaines fièvres à marche rapide.



Fig. 4. — Type fébrile continu (flèvre typhoïde et pneumonie) (Lorain).



Fig. 5. — Marche de la température dans un accès de flèvre intermittente (Hirtz).

On a rattaché au type rémittent le type des fièvres hectiques. Dans celles-ci, la différence entre la température matinale et vespérale atteint et parfois dépasse degrés. Le thermomètre, au-dessous de 37 degrés le matin, s'élève le soir à degrés ou au-dessus (suppurations chroniques, phthisie). Les irrégularités lesse type sont extrêmement nombreuses.

Type intermittent. La sièvre affecte ici la forme d'accès pendant lesquels la mpérature centrale s'élève à des hauteurs considérables (40 à 43 ou 44 degrés), us ils ne durent que quelques heures (sig. 5, d'après Hirtz). Après l'accès il y a e intermission franche, une apyrexie complète au moins dans les types purs.

Les accès de fièvre intermittente sont périodiques; tant que la fièvre est bien réglée, ils sont séparés par des intervalles qui permettent de qualifier le type intermittent, quotidien, tierce, quarte, suivant que l'accès revient toutes les vingt-quatre, quarante-huit, soixante-douze heures. Durant l'intervalle qui sépare deux accès francs il y a parsois un retour offensis de la sièvre plus ou moiss bien réglé dans lequel la température s'élève moins haut que pendant ceux-ci. Le tableau schématique (fig. 6) rapporté par Strauss et Fernet (in Manuel de

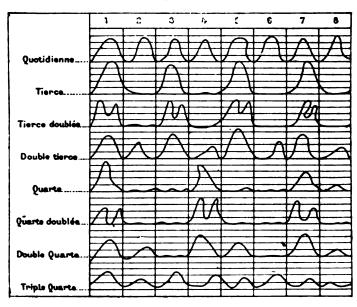

Fig. 6. — Marche des accès dans les fièvres intermittentes (schéma de Wieger).

diagnostic de Racle), d'après les leçons de Wieger, est destiné à faire voir le courbe générale des ascensions thermométriques suivant les divers types de sièvre intermittente.

Type recurrent. Cette modalité thermique ne s'observe avec ses caractères spéciaux que dans deux maladies fébriles, assez rares d'ailleurs dans nos climats: la sièvre récurrente ou sièvre à rechute (Relapsing Fever) et la typhoide bilieux, admise comme entité pathologique par Griesinger. Dans quelques ouvrages pathologie on ne trouve pas ce type décrit isolément. Tontefois les caractères thermiques assignés aux sièvres à rechutes par les auteurs qui les ont observés nous semblent devoir faire admettre un type périodique, récurrent, caractéris par des accès fébriles prolongés et séparés par des périodes apyrétiques à per près de même durée que les accès. Voici d'ordinaire comment les choses pussent dans les fièvres à rechutes sans complication (Griesinger, Zorn, Arnoule Wunderlich). La chaleur s'élève très-rapidement, presque comme dans les acrès palustres à 40, 41 degrés centigrades ou même plus, et se maintient à ce nive pendant une semaine environ. Du cinquième au septième jour se produit habituellement une chute brusque (annoncée la veille par une défervescence per critique) qui fait baisser le thermomètre au-dessous de 36 degrés. Celuiregagne bientôt le niveau physiologique et une période apyrétique d'une semine environ sépare ce premier accès d'un deuxième de même nature, mais plus com sux à quatre jours) et séparé lui-même d'un troisième par une période interlaire plus courte aussi. En général, il n'y a que deux paroxysmes fébriles, rement il en existe trois, plus rarement encore quatre. La mort peut intermpre l'évolution de ce type. A la rigueur on pourrait dire que le type récurrent 'est qu'un type intermittent dont les périodes d'accès et d'apyrexie sont proungées.

Devons-nous ajouter un type inverse ou interverti aux quatre précédemment kcrits? En étudiant les variations nychthémérales de la température morbide. sous avons vu que parfois la température du matin était plus élevée que celle lu soir: dans ces cas on dit qu'il y a inversion du type normal ou, par abréviation, type inverse. Cette inversion se produit parfois dans la sièvre typhoïde, plus fréquemment dans la tuberculose aiguë ou chronique et la pneumonie tuberculeuse (Jochman, Spielmann, Wunderlich, Lebert, Clément, Valeur séméiologique les températures inverses. In Lyon Médical, t. XLIX, 1885, et Disc. à la Société de médecine, ibid., p. 234). Il est assez fréquent chez les aliénés, les idiots. Les observations sont encore trop peu nombreuses pour permettre d'avancer qu'il y des maladies dans lesquelles le thermomètre accuse régulièrement un rhythme inverse de celui affecté par les oscillations thermiques normales. Il paraît préétable jusqu'à plus ample informé de ne considérer cette inversion du type babituel que comme une anomalie plus ou moins fréquente, ayant peut-être me valeur séméiologique spéciale (9 fois 1/2 sur 10, dans la statistique de lément, il s'agissait de tuberculeux), mais dont il convient de rechercher attenirement la cause. Dans une petite épidémie de fièvre typhoïde que nous avons Asservée récemment à l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier, quelques malades pri prenaient de la thalline offraient cette inversion thermique. Il suffit l'augmenter la quantité de véhicule de manière que l'administration de ce nédicament sût continuée à peu près jusqu'au moment de la visite du matin our voir le tracé reprendre sa sorme normale. L'antipyrine suivant la manière but elle est administrée peut avoir un effet analogue. Enfin chez les aliénés et les idiots il faudrait peut-être tenir compte de la température extérieure u moment où les observations thermométriques sont faites, puisque ces malades ा इसरेme nerveux dégénéré paraissent plus sensibles que les autres aux changements de température extérieure.

Thermométrie dans les affections chroniques. Nous avons déjà parlé plus aut, au sujet de la division des processus fébriles en aigus et chroniques, des ésultats généraux fournis par l'exploration thermométrique dans les fièvres broniques. En général, celles-ci sont liées à des suppurations viscérales (phthisie almonaire, pelvi-péritonite, etc.) ou osseuses, quelquefois à des modifications a système nerveux (lésions médullaires, hystérie, névrose vaso-motrice). La supérature dans ces cas offre une marche irrégulière sujette à de fréquentes tacerbations et dépressions. On admet cependant avec Jochman, Spielmann, ebert, Sidney-Ringer et les divers auteurs qui ont étudié cette marche, bien se recherches aient le plus souvent porté sur des tuberculeux, que les os-illations, malgré leur irrégularité, peuvent être ramenées à trois types :

1º Type rémittent. La dépresssion a lieu dans la matinée, l'exacerbation dans sprès-diner et le soir; quelquefois la température atteint son maximum vers sidi et on note une autre élévation plus faible vers minuit.

2º Type intermittent. La température du matin est normale ou sous-normale, le du soir s'élève de 3 ou 4 degrés au-dessus de la première (fièvre hectique).

Au lieu d'être quotidien, souvent le type est tierce ou, plus exactement se être, double tierce.

5° Type subcontinu. Le thermomètre reste constamment assez au-dessus la normale, mais tantôt la température du soir est plus élevée, tantôt celle matin; la chaleur fébrile ne peut rester longtemps à ce niveau sans offris danger. Quand ce type succède aux précédents, en général il faut redouter quelq complication ou aggravation.

RELATIONS DE LA TEMPÉRATURE AVEC DIVERS TROUBLES GÉNÉRAUX. Pour ce pléter les notions que nous venons d'acquérir sur la thermométrie dans affections fébriles, il faudrait maintenant étudier l'influence que l'élévalithermique exerce sur les modifications organiques ou fenctionnelles qui l'acce pagnent et paraissent être dans d'étroites relations avec elles (fréquence pouls, modifications de la sécrétion urinaire, troubles de la respiration, l'innervation, de la nutrition, etc.). Mais ce serait revenir sur ce qui a été à dit ailleurs au sujet des connexions existant entre les troubles de la calorificati et les divers processus fébriles. Retenons du moins ceci :

- 1° La fréquence du pouls et des mouvements respiratoires augmente avec température, sans qu'il soit possible de donner, comme quelques médecins l'etenté, une formule mathématique servant d'expression à ces phénomènes.
- 2º L'excrétion des produits d'oxydation (urée, acide urique, acide carbonique résultant de l'activité des combustions organiques augmente avec la chalet mais cette corrélation n'est pas toujours vérifiée. La quantité d'urée et d'aci urique excrétée peut différer sensiblement de la quantité de ces produits form dans l'économie. L'intégrité du rein, des voies urinaires, la nature de l'a mentation, celle des agents thérapeutiques employés, sont des facteurs indispe sables à connaître, si l'on veut interpréter avec quelque chance de succès résultats fournis par l'analyse chimique.
- 3° Les troubles de la nutrition sont accusés : a. par la consomption con cutive aux combustions fébriles dont l'organisme a été le siège ; b. par la d générescence de certains tissus consécutive à l'action des hautes températur supportées.
- 4º Les troubles de l'innervation observés pendant le cours des pyrexies se nombreux et complexes (frissons, délire, convulsions, coma, collapsus, se cope). Ils ne dépendent pas uniquement de l'élévation de la température; u fois produits, ils réagissent à leur tour pour augmenter le trouble initial.

La thermométrie a contribué à éclairer la pathogénie de quelques-ums é troubles de l'innervation en montrant que la nature et l'intensité de certu d'entre eux est en rapport avec le mode suivant lequel se produisent les du gements thermiques plutôt qu'avec leur étendue. A ce groupe appartient deux syndromes très-importants : le frisson et le collapsus, nous devons de en parler avec un peu plus de détails.

Le frisson fébrile coexiste surtout avec une modalité spéciale d'invasion rapide la chaleur morbide (élévation accélérée de la chaleur intérieure, refracis ment périphérique). Aussi le frisson se rencontre-t-il principalement au dédes maladies qui très-brusquement font monter la température (tièvres interu tentes); il ne se produit pas d'habitude, si l'ascension n'atteint que prograivement les niveaux élevés (fièvre typhoïde). Il augmente, si une cause que conque facilitant le refroidissement périphérique rend encore plus grande différence de température des parties centrales et cutanées. C'est ce qui arrive

exemple, si le malade se met au lit en plein frisson. Au contact des draps , le corps privé de vêtements perd d'abord de la chaleur par teute sa se et le tremblement devient immédiatement plus fort.

Haen, Gavarret, Turrel et tous ceux qui après eux ont pris des mensurathermométriques dans les fièvres intermittentes, avaient constaté que la érature centrale augmentée au début du frisson continuait à s'élever, atteit 40 à 41 degrés centigrades ou même plus, tandis que le malade grelottait cusait une vive sensation de froid. Mais c'est seulement quand on a eu a de comparer les chiffres obtenus par l'exploration simultanée des tempéres centrale et superficielle qu'on a reconnu qu'il existe réellement pendant isson un vrai refroidissement périphérique et non une simple sensationextive de froid, une aberration de la sensibilité.

Au moment où le froid éclate il s'établit immédiatement entre la tempére interne et externe un antagonisme qui se traduit par l'écartement des courbes (axillaire et périphérique). A mesure que la température internete le thermomètre descend à la surface, si bien qu'au bout d'une demire une température centrale de 39 degrés peut correspondre au chiffre de 29 le thermomètre placé à l'extérieur » (Hirtz, art. Fièvres, in Dictionnaire de lecine et de chirurgie pratiques).

'étude attentive des symptômes cliniques avait d'ailleurs conduit les anciens

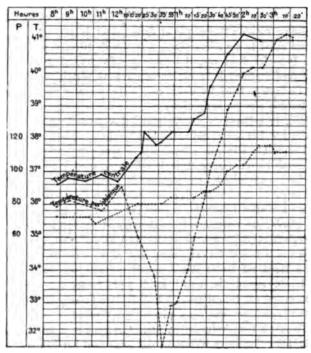

Fig. 7.

rrateurs à admettre que, pendant la période de frisson, la chaleur se porte extrémités vers le centre. Les deux planches ci-jointes empruntées l'une à s (art. cité), l'autre à Lorain (Température du corps dans les maladies,

t. II), permettent de bien suivre la marche des deux températures. Hirtz (fig. 7) montre avec une grande netteté que la chaleur baisse à phérie alors qu'elle monte avec une constante et rapide régularité au et que l'équilibre tend à s'établir vers la fin du frisson. Celle de Lorais



Fig. 8.

permet de suivre la marci température prise simult dans la main, l'aisselle, la le rectum, au début d'un : fièvre intermitteute. Nous be là ce que nous avons à dire d sous le rapport de la therm Ajoutons toutefois que, si rence de température entre et les parties profondes augi sensation subjective de froid véc par le patient, on do garde d'oublier que, le friss un syndrome nerveux, son i variera beaucoup selon l'imp nabilité des individus (voy. a son et Fièvres intermittenti

Le collapsus est un autre trouble général de l'organisme en rapport a brusque déséquilibration thermique et dans lequel la perturbation du nerveux tient aussi la première place. A ce double titre, il peut être ra du frisson. Dans les deux cas, il semble que l'organisme surpris par daineté des modifications de la chaleur centrale et périphérique n'ait p temps de s'adapter. Dans les deux cas, l'idiosyncrasse du sujet cont rendre ce trouble plus ou moins intense.

D'ordinaire, le collapsus s'observe quand il se produit un abaissemen de la température. Les causes qui entraînent les clutes de la courbe sont vi par suite l'ensemble clinique constituant ce syndrome varie également manière générale ce qui frappe dans le collapsus, c'est le refroidisseme phérique (face, extrémités), accompagné de sueurs froides, la faibles circulation et de la respiration avec une résolution complète des forces le collapsus s'accentue davantage, la peau est exsangue, les extrémités, paraissent glacés. les contractions cardiaques et la respiration sont nulles, le malade est déjà presque semblable à un cadavre.

- c Tandis que la face et les extrémités sont plus ou moins refroidies, pérature du tronc est tantôt élevée, tantôt normale ou abaissée. Tell différence la plus essentielle, mais il ne faut pas fonder son jugement : seule circonstance, car les collapsus à température basse peuvent prései grande gravité aussi bien que ceux à haute température.
- a Les collapsus à température descendante du tronc se montrent de pr dans les maladies fébriles et réclament des soins tout particuliers. La t ture auparavant plus ou moins élevée descend jusqu'au niveau norm peu près, très-souvent même au-dessous (en général, elle se tient ent 37 degrés), et cela avec une certaine rapidité, dans l'espace de quelques souvent même dans un plus bref délai. La diminution de la températi descendre de 6 ou 8 degrés dans le cours d'une journée. Cet abaisse

ture que quelques heures ou se prolonge pendant plusieurs jours, après quoi a température peut redevenir normale ou monter jusqu'au degré de la chaleur ébrile plus on moins intense. D'autres fois le malade succombe en plein collapsus » (Wunderlich, Traité cité, p. 180).

Wunderlich et ses élèves ont décrit plusieurs variétés de collapsus suivant le moment où ce syndrome survient (cours ou déservescence des pyrexies, convalescence, période algide de certaines affections et intoxication, période proagonique). Nous n'avons pas à les décrire, mais on comprend combien la thermométrie est utile pour suivre la marche de ce processus qui ne saurait se prolonger sans danger.

En thèse générale, les collapsus s'observent quand il y a des pertes thermiques rapides ou abondantes sans qu'il y ait production de chaleur suffisante pour les compenser. Ils se produisent plus facilement dans les maladies où la fibre cardiaque est altérée et la circulation ralentie. Ces conditions pathogéniques mous laissent déjà entrevoir que les phénomènes de collapsus ne se rencontrent pes uniquement dans les maladies pyrétiques, mais qu'ils doivent se trouver encore dans les maladies avec abaissement de la température. En effet, les principaux symptômes décrits plus haut : refroidissement des extrémités, faiblesse de la respiration, de la circulation, inertie, puis névrolysie complète, s'observent chez l'homme sain, dont la température centrale se trouve abaissée, raincue dans la lutte contre les grands froids extérieurs, et chez les animaux soumis au refroidissement artificiel (voy. art. Froid de ce Dictionnaire).

La dépression thermique un peu prononcée, qu'elle se sasse sentir chez un subricitant ou chez un sujet dont la température était primitivement normale, anine donc sensiblement les mêmes essets. Wunderlich a désigné sous le nom de températures de collapsus les températures que nous appelons plutôt algides en températures basses centrales. La description du collapsus aurait donc pu renir quand nous nous serions occupé des hypothermies. L'étude que nous venons de saire de ce syndrome à cette place nous a permis de le rapprocher du srisson sérile, elle nous sert encore de transition pour passer des maladies avec augmentation de température aux maladies avec dépression de la chaleur centrale. Jusqu'ici, en esset, nous n'avons passé en revue que les premières, nous arrivons maintenant aux secondes.

§ II. MALADIES AVEC ABAISSEMENT DE LA TEMPÉRATURE CENTRALE. L'emploi du thermomètre a prouvé que la chaleur fébrile évolue suivant un type régulier et a permis de construire des courbes typiques de la marche de la fièvre dans les prezies. L'observation des abaissements morbides de la température centrale ne pervait conduire à des résultats analogues, capables d'ètre systématisés. En effet, il n'y a pas un processus algide comme il y a un processus fébrile. C'est à peine a l'on trouve dans toute la pathologie un état morbide spécial, encore imparfaitement connu, « l'algidité progressive des nouveau-nés dans lequel la diminution de la caloricité est la condition primordiale, le phénomène prédominant et le caractère essentiel » (Hervieux). En général, l'algidité se montre dans les maladies comme un accident d'une durée plus ou moins longue, mais toujours grave, car il traduit l'expression d'une vitalité réduite au minimum (Charcot). La thermométrie dans les maladies avec dépression thermique centrale ne

Fours donc être exposée d'après le plan suivi dans le chapitre précédent; nous strons obligé de passer en revue les divers états morbides dans lesquels on

rencontre cette dépression. Nous aurons pour nous guider les travaux de Roge Charcot, Peter, etc., les ouvrages récents d'Hutinel (Les températures bass centrales, thèse d'agrégation, 1880) et de Redard (Les abaissements de ten pérature. In Traité de thermométrie médicale, 1885).

Avant de commencer, rappelons que dans les cas d'algidité la températur doit être toujours prise dans les cavités naturelles (rectum, vagin), la therme métrie axillaire ne fournissant, à cause du refroidissement périphérique, que de chiffres inexacts, inférieurs à celui de la température rectale de 2 ou 3 degré centigrades, quelquefois davantage. Ainsi dans le choléra le refroidissement es surtout extérieur, il n'atteint pas les parties centrales ou ne les atteunt que per souvent même la température centrale a contrasté par son élévation avec le température périphérique (Charcot, Lorain, Guterbock, Monti).

Nous venons de dire qu'il n'existe pas à proprement parler de maladies algiles, puisque la marche des températures hasses centrales ne présente pas une évolution cyclique obéissant à des règles générales; cependant on peut distingue dans les hypothermies morbides celles dans lesquelles la dépression thermique survenue à la suite de causes plus ou moins complexes n'a que la valeur d'un accident plus ou moins important au point de vue pronostique et celles qui sur plus directement liées au processus morbide. Ces dernières ont été désignées sous le nom de maladies algides; bien que l'exploration thermométrique de la chaleur centrale ne justifie pas complétement cette dénomination, nous garderons ce terme consacré par l'usage.

MALADIES DANS LESQUELLES L'ALGIDITÉ SE MONTRE CONNE UN ÉPIPHÉNONÈME. Affections du tube digestif. L'abaissement de température se montre en général à titre de phénomène ultime. On l'observe surtout dans les maladies qui entrinent le plus directement l'inanition. Si à cette cause principale se joignest se des hémorrhagies, soit des vomissements qui dépriment encore plus l'état général déjà sévèrement frappé, la dépression thermique se marque davantage. Dans les rétrécissements de l'œsophage, le cancer de l'estomac, du duonénum, du foic. La noté des hypothermies variant de 36 à 34°,4 (Ilanot, Radouan, Charcot, Joseph Les observations de Charcot prouvent que cet abaissement de température est le fait de l'inanition, car dans d'autres localisations de la diathèse cancérous le thermomètre reste au point physiologique ou même s'élève légèrement. Ams sourd (thèse de Paris, 1882) s'est attaché à prouver, après Monneret et Murchista, que le cancer du foie à marche rapide s'accompagne d'une exacerbation thermique.

Les affections douloureuses du tube digestif ou de ses annexes peuvent amust un léger abaissement de température. Celui-ci peut rester limité aux extremités, tandis que la température centrale s'élève légèrement (Redard; Dubrac, Températures morbides locales dans la colique hépatique, thèse de Paris, 1886, nº 96). On sait que Mantegazza, Heidenhain, ont montré que la douleur agit par voie réflexe pour provoquer une dépression de la température. On sait d'autre part que, toutes les fois que le sympathique est lésé ou nième douloureusement impressionné, les réflexes vaso-moteurs et la douleur sont plus accentués que l'excitation a porté sur le système nerveux périphérique.

La diarrhée, les évacuations séreuses abondantes, amènent une chute de la température. Dans le cholèra infantile et dans le cholèra asiatique il faut perètre réserver une part à la diarrhée dans la production de l'algidité. Peut-tre encore celle-ci agit-elle du reste indirectement en rendant le sang plus épit et par suite plus difficiles les échanges nutritifs cellulaires qui sont la condimi

incipale de la thermogenèse. Dans la diarrhée liée à l'entérité tuberculeuse, il se produit pas d'hypothermie (Hutinel). Wunderlich dit que la diarrhée, surtout celle qui est artificiellement produite, abaisse d'ordinaire une haute mpérature », mais bientôt la réaction arrive et la température initiale peut tre dépassée dans les pyrexies comme dans les affections apyrétiques. Les évaations alvines importantes peuvent déterminer des phénomènes de collapsus rec chute de la courbe. La température axillaire a pu tomber à 34 et même il degrés centigrades (Lebert). C'est par ce mécanisme que la dysenterie aiguē, la dysenterie chronique et la diarrhée de Cochinchine, entraînent un abaissement de température dans certains cas. Il faut encore ajouter, dans les cas chroniques, l'influence du trouble de la nutrition générale et du régime alimentaire auquel les malades sont soumis. D'après Bertrand, chez les individus dont l'état s'amélime, chez ceux qui entrent en guérison, la température est plus près de 36°,5 qua de 37; au contraire il y a une légère élévation (abdomen, rectum) quand les selles sont liquides, fréquentes, copieuses, lientériques, surtout quand elles le deviennent brusquement, comme, par exemple, à la suite d'un écart de régime (Arch. de méd. navale, 1882. Anal. in. R. S. M., 1884).

Maladies du foie. L'ictère simple est à peu près sans action sur la tempénture, mais, s'il devient chronique, les troubles de nutrition qu'il détermine par sa longue durée peuvent alors joindre leurs effets à la toxémie résultant de la présence de la bile dans le sang et la chaleur centrale diminue; elle est ordinairement au-dessous de la normale, d'après Murchison, pourvu qu'il n'y ait pas de cause concomitante de fièvre.

Dans l'atrophie jaune aiguë, il existe parsois un abaissement de température qui est un bon signe pour distinguer cette maladie des autres maladies caractérisées par un état typhoïde. D'autres sois, au contraire, la température s'élève très-haut avant la mort. Nous avons publié dans un précédent travail deux cas d'ictère grave absolument dissérents au point de vue de la température. Dans l'an, le thermomètre descendit à 36°,2 et s'éleva dans l'autre à 42°,1. Ces différences paraissent tenir: 1° à ce que l'on réunit sous le nom d'ictère grave des maladies à lésions anatomiques bien dissérentes; 2° à ce que dans cette affection la thermogenèse subit l'influence de conditions complexes (processus methide spécial, troubles prosonds de la nutrition, cholémie, urémie) et, suivant que les uns on les autres prédominent, la température peut être absolument différente.

Maladies des organes respiratoires. L'air est aussi le pabulum vitœ: s'il a'arrive pas librement dans les poumons, ou si ces organes sont altérés à un degré tel que l'hématose soit génée, le sang artériel n'aura pas les propriétés virisantes nécessaires, les combustions interstitielles et par suite la chaleur générale seront diminuées. Nous avons indiqué plus haut la marche de la température dans la phthisie chronique; à la période finale l'élévation résultant de la sèvre hectique fait souvent place à l'hypothermie (Sidney-Ringer, Bilhaut, Williams). La pleurésie diaphragmatique, le pneumothorax donnent lieu surtest chez les vieillards à un abaissement de température (Charcot). Dans le frison de la pneumonie on a pu observer, contrairement à ce que nous avons décrit pour le frisson fébrile en général, une dépression thermique centrale merchant de pair avec le refroidissement périphérique (Bouchard, in thèse de flutinel).

Enfin un phénomène qu'on ne pouvait prévoir à priori, puisque on observe

d'habitude une diminution de la chaleur quand une grande partie du pousse est supprimée, c'est que l'asphyxie produite expérimentalement chez les as maux ou accidentellement chez l'homme amène de l'hyperthermie. Class Bernard attribue dans ce cas l'élévation aux mouvements des animaux en exprience. Dans l'empoisonnement par l'oxyde de carbone — improprement appel asphyxie — le thermomètre descend: il y aurait donc là un signe diagnostique différentiel.

Maladies cardiaques et cardio-vasculaires. La plupart des affections que entravent l'action du cœur et par suite la circulation tendent à produire se abaissement de température : nous en avons déjà parlé au sujet du collapses. Dans la syncope, alors que l'action du cœur est presque complétement supprimée. la chaleur centrale diminue. Brown-Séquard (cité par Redard) aurait vu ce instrument placé dans la main d'une jeune fille en syncope descendre en quiques instants à une température inférieure de 1 degré à celle du milieu ambiant; il n'existait pas de sueurs au moment de la syncope.

La myocardite constitue le danger des maladies hyperpyrétiques qui se terminent souvent par un collapsus algide et léthal.

Les ruptures du cœur ne permettent pas souvent, on le comprend, l'exploration thermométrique; Charcot, Liouville, l'ont vue s'accompagner d'hypethermie.

Dans l'asystolie surtout avec hydropisie, alors que le cœur est affaibli, sang artériel vicié, les échanges nutritifs diminués, on a noté des abaissements de température pouvant atteindre 2 et 3 degrés (Renaut, Seitz, Hirtz, etc.).

Dans la cyanose ou maladie bleue, la température est généralement dimissée. Bouchut, Gintrac, Bourneville et d'Olier, ont constaté récemment 31, 50 degrés, 27°,9, dans le rectum. « La température s'est abaissée progressivement dans les cas et l'anomalie cardiaque qui produisait la cyanose a marché vers la guérison. »

Les péricardites survenant chez des sujets faibles, débilités, surmenés (visilards, enfants), peuvent s'accompagner de températures sous-normales. Chant a insisté dans ses leçons sur la valeur diagnostique des hypothermies se matrant au cours d'une affection fébrile en voie d'évolution. Dans la pneumait des vieillards, elle lui a fait chercher et recomnaître plusieurs fois l'existent d'une péricardite qui aurait pu échapper à l'observation. Il est probable qui dans ces cas le muscle cardiaque subit lui aussi les effets de l'inflammatic comme cela avait lieu dans le cas de Boyer, où le thermomètre indiquait 34,3 (fillette de neuf aus, convalescente de fièvre typhoide).

Anémie. Chlorose. Anémie posthémorrhagique. Il semble que l'on din trouver une hypothermie habituelle chez les chlorotiques et les anémiques Brown-Séquard pensait qu'il existe une relation constante entre la proportion des globules rouges et la température centrale chez tous les animaux. L'expirience a prouvé le contraire. Bouillaud, Andral, Wunderlich, Lorain, n'est put trouvé de différence thermique entre les anémiques et les autres individus mu anémiques placés dans les mêmes conditions (V. Morier, La chlorose, this d'agrégation, 1880. Paris). Les chlorotiques produisent peu de chaleur, mi elles la conservent grâce à la contraction des capillaires superficiels. Hollières même cité des observations où l'on a observé chez les anémiques de fréquents élévations de température sans qu'on puisse trouver aucune cause intercurrent pour les expliquer (Lyon médic., 1884). Il est probable que ces poussées félicies

être du même ordre que celles observées chez les hystériques dont nous arlé plus haut. L'anémie et l'hystérie marchent en esset, comme on le s-souvent de compagnie.

le complexus clinique décrit sous le nom d'anémie pernicieuse pro-, bien que l'hématopoèse soit profondément troublée, la température ne , pas, sauf aux approches della mort.

l'anémie vraie, l'anémie posthémorrhagique, surtout quand la perte de sté abondante, la température est abaissée. Mais bientôt après la réaction et le thermomètre peut s'élever assez haut. Si l'hémorrhagie coïncide grand traumatisme, elle contribue avec l'ébranlement nerveux à prodépression thermique qui accompagne le choc.

on physiologique des émissions sanguines chez l'homme a déjà été étudiée lenée, dans ce Dictionnaire; Vinay, Des émissions sanguines dans les s, th. d'agr., 1880). Les pertes de sang survenues spontanément dans les s fébriles influencent d'une façon évidente la courbe thermique. Leur ce point de vue peut être résumée de la façon suivante: L'hémorrhagie une chute de la température qui, après un temps variable (vingt-quatre environ), revient à l'état normal si la perte de sang n'a pas été trop te. Dans les maladies générales infectieuses, dans les maladies chroniles entraînent souvent un collapsus. Parfois elles ont la valeur d'un ène critique: après les malaises des premiers instants, le thermomètre sans atteindre la hauteur primitive, il se manifeste un sentiment de tre et l'amélioration se dessine franchement. Les entérorrhagies de la phoïde, quand elles ne sont pas trop abondantes, ont souvent une infavorable sur le décours de l'affection. Graves, Trousseau, ont insisté avec ur ce fait contesté cependant par d'autres auteurs.

lies des reins. Albuminurie. Diabète. A la période finale de ces inds troubles de la nutrition la température s'abaisse notablement. Dans le on a cité des hypothermies variables de 36 à 34 degrés. D'après de lÉtude clinique et expérimentale sur l'acétonémie, th., Paris, 1884, l'hypothermie serait un signe diagnostique des plus importants, car it spéciale aux acétonémiques. Kussmaul a noté 32 degrés dans un cas émie; de Gennes, 34 degrés température axillaire; 35°,5 température hez un de ses malades.

les lésions du rein ont rendu la dépuration urinaire du sang insuffise produit après un temps plus ou moins long une dépression thermique à l'intoxication résultant de la rétention des matières extractives et des qui auraient dù être éliminés avec l'urine. On a donné le nom d'urémie aplexus, qui serait beaucoup mieux nommé urinémie, — bien que soit hybride, — afin de ne pas laisser à entendre que c'est à la réten-l'urée seulement qu'il faut attribuer les troubles ainsi produits. Dans l'hypothermie se moutre d'ordinaire plusieurs jours avant la morte de 2 à 3 degrés, à 6 ou 7 degrés centigrades au-dessous de la normement plus. Dans une observation citée par Redard, la température, déjà depuis un certain temps, tomba, dans les dix heures avant la mort, prés, 28°,5, 28°,6. L'urémie détermine souvent des convulsions. On sé que cette chute de température suffirait à faire reconnaître dans les eux l'encéphalopathie urémique à forme convulsive. Malheureusement nent constaté par Bourneville, malgré sa valeur diagnostique, ne peut

être regardé comme un fait constant. D'autres observateurs ont même signale une élévation de température dans l'urémie (Rosenstein). Les conclusions de mémoire de Bourneville (C. R. de la Soc. de biol., 1871, p. 73) : « L'urémie donne lieu à un abaissement considérable de la température centrale ; 2º est abaissement s'accuse de plus en plus à mesure que la maladie approche d'sus terminaison fatale », sont donc trop absolues et méritent certaines restrictions (voy. Rosenstein, Traité des maladies du rein; Ortille, Diagnostic des néphrits. Lille, 1878. Voy. aussi dans ce Dictionnaire art. Unémie).

La dépression thermique, observée à la période ultime des maladies du rein, doit donc être regardée comme un accident de nature complexe pouvant vaier ou manquer suivant les circonstances concomitantes, comme nous avions dépensayé de le montrer ailleurs (Étude sur l'ictère grave, Paris, 1879). Toutefeis, et malgré ces restrictions, l'intoxication lente produite par la rétention dans l'organisme des matières excrémentitielles qui auraient dû être éliminées par le rein mérite d'être conservée parmi les intoxications qui font baisser la chaleur centrale. Ce qui le prouve, c'est que celle-ci tend à revenir vers le niveau physiologique dès que la dépuration urinaire se fait mieux, grâce au retour de la diurèse.

La dépression thermique signalée dans les affections rénales se rencente principalement dans celles qui succèdent aux maladies des voies unimaires. Fréquente à la période ultime de la néphrite interstitielle, elle est plus me dans la néphrite parenchymateuse. Elle se montre aussi dans les cas d'autrip par compression des uretères (Debove et Dreyfous). Dans ces cas, il est vrai, il 9 a toujours une lésion secondaire du rein. Mac Bride (Archives of Medicine. New-York, 1880, cité par Hutinel) place même cette variété en tête des maldies rénales à détermination hypothermique.

Maladies du système nerveux. Le système nerveux est le régulateur de la chaleur propre : c'est là un fait généralement admis aujourd'hui. Les disserces commencent et s'accentuent quaud il s'agit de savoir s'il existe dans le système nerveux un ou plusieurs points jouant le rôle de centres modérateur ou dépresseurs de la calorification. Quoi que l'on doive penser des expérieurs de Tscheschichin et des autres physiologistes qui ont admis après lui l'existeme d'un centre modérateur de la calorification (voy. Morle, Cravel, Vannoteurs, et l'art. Fièver, où ces expériences ont été exposées et discutées), de peut s'attendre à priori à ce que les lésions et les maladies du système nerveu entraînent des perturbations thermiques. Passons en revue celles dans lesquille ce phénomène a été signalé dans de récents travaux.

Encephale. Les expériences de Duret ont montré que les chocs violents et la tête déterminent d'abord une hyperthermie (première période, pendant laquelle mort peut survenir), suivie quelques minutes après d'une dépression que peut-être considérable et à laquelle succède après plusieurs heures une traisille période pendant laquelle le thermomètre, de nouveau, s'élève au-dessus de l'normale.

Plus récemment Richet (Soc. et Archives de biologie, 1884-1885) a inside nouvelles expériences pour essayer de mettre en évidence au moyer de mesures thermométriques et calorimétriques l'influence du système norme central sur la production de la chaleur et non plus seulement sur l'élévation à la température. L'expérimentation a porté presque exclusivement sur des lapisselle a conduit l'auteur aux conclusions suivantes : « L'excitation superficiale.

ation ou piqure du cerveau sans lésion du corps opto-atrié et à plus forte a mésocéphale, déterminent de l'excitabilité, une production de chaleur moins durable, plus ou moins forte. Celle-ci se traduit par une augmene calories dégagées dans un temps donné. De plus, l'animal perd rapiune partie de son poids, ce qui semblerait faire admettre que les
ions chimiques ont été excitées par ce traumatisme cérébral. Les lésions
se de l'encéphale (cautérisation, piqure), atteignant les corps opto-striés
ésocéphale, diminuent la production de la chaleur et entraînent l'hypo(36 et 35 degrés et dans un cas 30°,5).

peut même faire succéder assez rapidement une phase à l'autre. Après se une excitation superficielle, fait monter, en une heure, la température sin à 40 ou 42 degrés, on peut, par une cautérisation profonde, faire le thermomètre à 37 ou 36 degrés ».

presque au même moment, puis Aronsohn et Sachs (anal. in Rev. sc. 886), sont parvenus à des conclusions analogues à celles de Richet.

, après de nombreuses expériences, est arrivé à conclure que le centre capable d'agir sur la production de chaleur sans modifier la circulation, c'est-à-dire les vaso-moteurs, est situé dans le pont de Varole, ou près de Varole, et, quoiqu'il puisse être un centre vaso-moteur, il est plus que c'est un appareil inhibiteur de la chaleur de nature quelconque sur des centres en rapport avec lui, situé dans la moelle épinière (Fever dy in Morbid and Normal Physiology, Washington, 1880. Cité par n Arch. de physiol., 1885, p. 461, t. VI).

'homme, on n'a encore étudié qu'au moyen du thermomètre les chanthermiques déterminés par les troubles ou les lésions du système et encore l'interprétation des résultats de la thermométrie offre-t-elle de difficultés. Il faut d'abord distinguer les altérations des centres nerveux qu'elles sont consécutives à un traumatisme ou déterminées par une

uite de la commotion cérébrale intense et des fractures du crâne, les passent probablement chez l'homme comme chez les animaux mis en æ; sauf de bien rares circonstances, on ne voit le malade que dans me période. L'abaissement de température à ce moment peut être assez 55°,5 à 54°,5) dans les cas graves. La mort peut surprendre le malade é, ou bien il se produit une réaction et le thermomètre s'élève, surtout cas de réaction inflammatoire.

'apoplexie, le refroidissement avait été signalé depuis longtemps par auteurs (Portal, Abercrombie), mais c'est à M. Charcot et à ses élèves, lle, Lépine, Hutin, Duret que l'on doit d'avoir montré par des investi-hermométriques répétées, non-seulement la réalité d'une algidité cenis encore l'importance diagnostique et pronostique d'un phénomène presque complétement négligé.

rche de la température dans l'état apoplectique a été divisée par ces n trois périodes. Dans les premières heures, elle s'abaisse et tombe vers parfois même au-dessous (35°,4, 35°,8), puis remonte bientôt (pétionnaire) à son niveau normal et s'y maintient avec de légères oscilns le cas de guérison. Si elle s'élève rapidement à 40, 41 degrés (période e), ou si, au contraire, elle est de nouveau ramenée au-dessous de 36°, edouter un pronostic fatal.

« Au moment de l'ictus apoplectique un abaissement de quelques dixièmes, dit Hutin (th. Paris, 1877, n° 29, p. 57, Tempér. dans l'hémorrhagie cérébrale et le ramollissement), ne suffit pas pour faire reconnaître la lésion, mais il permet par exclusion d'éliminer certaines lésions (hystérie, alcoolisme, épilepsie, attaques apoplectiformes de la paralysie générale, de la sclérose en plaques, etc.)» A part quelques faits exceptionnels, dans le ramollissement la température descend moins bas que dans l'hémorrhagie. Ici, après l'attaque, elle monte vers 39 ou 40 degrés. Si, quand il y a eu une dépression dans les premières heures, l'ascension secondaire est arrêtée, si on observe une deuxième dépression, on peut penser qu'il s'est fait un nouveau foyer hémorrhagique et le pronostic est grave (voy. Cerveau, pour le diagnostic différentiel entre le ramollissement et l'hémorrhagie cérébrale).

Lemcke a publié un cas de clute très-considérable de la température à 23 degrés centigrades (température rectale) à la suite d'une hémorrhagie bulbaire, ches un ivrogne. A l'autopsie on trouva un foyer d'hémorrhagie dans la moelle allongée sous le plancher du quatrième ventricule, situé à gauche de la ligne moyenne à 3 millimètres de cette ligne, à peu près à 1 mm, 1/2 au-dessous du plancher du ventricule; large de 1 mm, 1/2, il mesurait 4 millimètres de hauteur à partir du milieu de l'olive. Cette observation a-t-elle, comme le pense l'auteur, une certaine importance pour la détermination du foyer thermique? Il est difficile de se prononcer: nous ferons remarquer que, sans hémorrhagie cérébrale, sous l'influence de l'alcoolisme et du froid, on a noté des hypothermies très-considerables (26 degrés chez une malade de Peter, qui a fini par guérir). Or ces deux causes se trouvaient réunie chez le malade de Lemcke (Deutsch. Archiv für il. Med., 1883. Anal. in Rev. sc. méd., 1884).

La folie, la manie, la lypémanie, l'hydrocéphalie aiguë ou chronique, s'accoupagnent d'un abaissement de la température centrale. Il est assez difficile d'ésblir une relation entre les lésions anatomiques ou même entre les formes diverses de l'aliénation mentale et les modifications de la température. Il y a peut-être là une influence des centres thermiques, pouvant être mis en jeu (excitation ou dépression) dans des circonstances dissérentes. Nous aves déjà vu que Westphal a signalé de brusques ascensions chez les paralytiques généraux, en dehors des attaques congestives. Cependant on peut dire que des la manie, surtout dans la mélancolie, la température va en s'abaissant dans la période de dépression, quand le calme succède à l'agitation. Tambroși (R. sper. de fren. et di med. ley., 1884-1885) dit que la température moyenne des aliénés ne dépasse pas celle des individus sains (anal. in Rev. sc. méd., 1886, p. 25). Des hypothermies très-considérables ont été signalées chez les déments. Dans 4 observations dues à Löwenhardt, des maniaques agités et alcooliques atteints, il est vrai, de diarrhée, présentèrent quelques jours avant la mort de températures extraordinairement basses oscillant de 23",7 à 30°,8; e pour expliquer ces chiffres, Löwenhardt admet la paralysie du centre régulateur de la chaleur par une lésion cérébrale. » De nouveaux exemples de températures algides chez les déments ont été rapportés par Otto Hebold (Archiv für Psychiatric und Nervenkrankheiten, Band XIII; anal. in Rev. sc. méd., 1884), sans qu'il ait été possible d'établir un rapport précis entre les altérations nécroscopiques constatées et les températures algides observées du vivant des malades Betcherew, qui a publié dans le même recueil une étude sur la température du corps chez les déments, a vu aussi la température rectale s'abaisser au-dessors • 55 degrés dans le cas de mélancolie grave. Il a constaté que dans l'idiotie mgénitale ou acquise la température se tient au-dessous de la normale. Les ariations dans une même journée sont brusques, irrégulières, parfois considéables; il les a vues s'étendre de 37°,5 ou 38 degrés au-dessous de 34°,5 dans a même journée. Dans la démence et dans la mélancolie, ce médecin a trouvé réquemment la température plus basse le soir que le matin (type inverse ou méterverti).

Les émotions morales, la frayeur, peuvent aussi déterminer l'hypothermie. On sait combien leur effet est rapide sur la circulation (rougeur, pâleur, syncope). Hutinel rapporte que Burdach aurait vu à la suite d'une grande peur la température descendre à 33 degrés; bientôt après elle remontait à 36 degrés.

Moelle. Les résultats fournis par la clinique aussi bien que par la pathologie expérimentale sont contradictoires. Les traumatismes iutéressant une même région ont tantôt produit l'algidité 34 degrés et au-dessous (31°,8, Redard), tentèt au contraire une hyperthermie (42 degrés et plus, Nieden, Roussel, th. citée). Dans les sections médullaires, partielles ou totales, faites sur les animaux pour étudier l'influence régulatrice des centres nerveux, les uns ce sont les plus nombreux — ont obtenu une température basse, les autres une température élevée, enfin on a vu celle-ci succéder à celle-là. En est-il de même 🖛 clinique? Y a-t-il une période de réaction fébrile succédant à une période d'affaiblissement thermique plus ou moins longue et qui pourrait, dans queles cas, n'avoir pas été aperçue? Y a-t-il dans les faits un enchaînement ou des dissemblances dont ou n'a pu se rendre compte? C'est possible, mais nous me murions en donner une explication suffisante. Pour les lésions portant plus spécialement sur la moelle allongée, Redard admet que l'excitation directe ou indirecte passagère abaisse la température et que les excitations prolongées produisent un effet inverse. Les exceptions à cette règle sont si fréquentes m'elles empêchent d'accepter sans de grandes réserves cette proposition générale.

Système nerveux périphérique. Choc traumatique. Les expériences un instant contestées de Mantegazza avaient montré que la douleur ou l'excitation des ners périphériques abaisse la température centrale. Elles ont été confirmées par Heidenhain et plusieurs autres physiologistes. M. Vulpian (Leçons sur l'appareil vaso-moteur) a soumis ces saits à une judicieuse critique et il est parvenu à provoquer lui-même des dépressions thermiques très-sensibles (4 degrés à 5 degrés) en injectant sous la peau d'un cobaye de l'huile de moutarde. Pour ce savant prosesseur, il se produit dans ces cas non-seulement un épuisement plus ou moins prononcé de l'activité vaso-motrice des centres nerveux, mais encore un certain degré d'affaiblissement de leur insluence sur la nutrition et les combustions internes et par suite une diminution du travail thermique de toutes ces parties. Ensin Vulpian croit de plus qu'il y a eu dans ces cas absorption en partie de l'huile de moutarde injectée et que l'action toxique de cette subtance a contribué à produire l'hyperthermie constatée (t. 11, p. 281).

Une particularité à noter, c'est que dans l'état fébrile les dépressions thermiques dues à la douleur se produiraient moins facilement, d'après quelques Physiologistes.

Si les nerse excités ou blessés appartiennent au grand sympathique, l'excilation ne retentit pas seulement sur la circulation capillaire et par son interméliaire sur la température. Directement ou indirectement elle retentit aussi sur exentre circulatoire, et la syncope se produit par arrêt du cœur en diastole quand les filets ou ganglions abdominaux sont intéressés (expériences de Golts, Tarcharoff, Brown-Séquard). Elle se montre beaucoup plus facilement, ai le péritoine est déjà enflammé.

Ces notions physiologiques sur lesquelles nous ne pouvons insister davantage vont nous aider à comprendre l'abaissement de température survenant après les grands traumatismes. Quand les blessés sont sous le coup de cette dépression générale et prosonde désignée aujourd'hui sous le nom de choc traumatique (du mot anglais shock), mais dont les principaux caractères avaient déjà été résumés par Dupuytren sous le nom de stupeur traumatique, l'algidité et la stupeur sout les deux traits essentiels du tableau clinique. Les premières explorations thermométriques, saites en Angleterre, prouvèrent que le refroidissement n'est pas borné à la périphérie, que l'algidité est centrale. Les recherches surent continuées en France et à l'étranger et l'on ne tarda pas à remarquer que ces troubles pouvaient s'observer en dehors de toute grave mutilation, par exemple, dans certains cas de collapsus consécutif aux lésions de l'intestin, du péritoine, à l'étranglement herniaire, aux grandes brûlures, etc.; par extension on les rapprocha des premiers et on leur garda le même nom.

On désigne donc sous le nom de choc ou mieux état de choc un syndrome clinique dont les principaux caractères sont ceux des blessés après un grave traumatisme et qui paraît avoir pour cause prochaine l'excitation des centressenerveux agissant sur les vaso-moteurs.

M. Vulpian explique de la façon suivante l'hypothermie produite dans ces cir—constances diverses: « Il y a là un phénomène de choc; l'action qu'exercent less centres nerveux sur la thermogenèse s'affaiblit. Il y a de plus un trouble plus ou moins profond des mouvements du cœur; ceux de l'appareil respiratoire peuvent devenir plus lents et moins larges. Les fonctions de l'appareil vasomoteur peuvent éprouver aussi une perturbation considérable, les petits vaisseaux se dilatent peut-être au bout de quelques instants dans toute l'étendue da corps et, s'il en est ainsi, les pertes du calorique qui ont lieu par la surface cutanée augmentent dans une grande proportion. Il faut tenir compte aussi dans certains cas de la douleur causée par la blessure. Tels sont sans doute les différents facteurs physiologiques dans ces conditions qui concourent à produire l'abaissement de la température » (t. II, p. 279).

Que le choc soit dù à une blessure de guerre, à un grand délabrement accidentel (plaies par écrasement, par arrachement, brûlures étendues), à une grande opération chirurgicale (désarticulation, laparotomie, ovariotomie) ou à une lésion des organes innervés par le grand sympathique (intestin, péritoine, terticule), l'algidité peut être plus ou moins prononcée. Dans ces derniers temps, Redard a multiplié les mensurations thermométriques dans ces diverses variétés de choc.

« Chez les blessés par armes à feu, la température du corps entier, dit ce médecin, est considérablement abaissée au simple toucher. Les mains, les pieds, les oreilles sont très-refroidis. Le refroidissement commence par les extrémités, il s'empare du sujet sans que celui-ci se plaigne de ce symptôme. Fréquemment les urines se suppriment presque pendant huit, dix, douze heures après le traumatisme ».

Le thermomètre placé dans le rectum dans les cas très-graves descend à 35°,5: si le choc a été moins violent, il ne descend presque jamais au-dessous de 36 degrés; quatre ou cinq heures après la blessure, il commence à se produire up légère tendance vers une réaction, le pouls, la respiration, sont moins misérables

et la température commence à s'élever. C'est à ce moment qu'il se fait une exhalation sanguine, et qu'une véritable hémorrhagie peut survenir (p. 120 et 121, Traité cité).

La température continue à monter; quand la réaction se dessine, on peut dire qu'elle est en raison directe de l'abaissement. Pendant cette seconde période le thermomètre monte d'autant plus haut qu'il était arrivé plus bas dans la première : il atteint fréquemment 39 degrés, souvent dépasse ce point, mais alors le danger est aussi grand que si la température était restée très-basse Il faut toujours surveiller le pouls et la respiration, car ici il n'y a plus concordance entre ces phénomènes et le degré du thermomètre.

L'abaissement de température se montre aussi après les grandes opérations chirurgicales. Il est très-frèquent après l'ovariotomie. S'il atteint 2 ou 3 degrés contigrades, le pronostic s'assombrit gravement.

L'hypothermie dans les cas de plaie intéressant l'abdomen peut acquérir une réelle importance pour reconnaître s'il y a ou non, pénétration. Dans deux cas où la dépression thermique faisait défaut, Redard admit qu'il n'y avait pas de lésion du péritoine ou de l'intestin et porta un pronostic savorable, qui sut justibé. Toutefois une simple contusion de l'abdomen, surtout si elle est un peu forte, peut amener l'hypothermie. Chez un individu ayant reçu un coup de timon sur l'épigastre, la température baissa de 1º,5 (Fischer, in thèse de Hutinel). M. Verneuil a rapporté un fait dans lequel s'est trouvée cliniquement réalisée chez l'homme l'expérience de Goltz sur la grenouille. Un jeune homme recoit une balle sur la plaque du ceinturon et tombe en syncope (art. Commotion de ce Dictionnaire). La température n'a pas été prise, mais, si nous nous en rapportons à ce que nous avons dit plus haut de la température dans la syncope, il est probable qu'elle était abaissée. Il ne faudrait donc pas attacher à ce signe une importance trop grande dans le diagnostic des lésions pénétrantes de l'abdomen, surtout chez les sujets impressionnables. De plus un commencement de reaction pourrait masquer l'hypothermie quand celle-ci s'est produite, si on n'arive pas dès le début : nous savons en effet que, sauf dans les cas très-graves, les phénomènes de choc se dissipent progressivement après quelques heures.

Les perforations intestinales, les ruptures de la vésicule biliaire, celles de la vessie, etc., donnent également lieu au moment de leur production à une hypothermie très-marquée suivie bientôt après d'une réaction inflammatoire plus ou moins intense. C'est la péritonite qui s'allume après ce choc médical. En général, ces ruptures surviennent chez les individus déjà malades, souvent fébricitants (perforations, ulcération dans la fièvre typhoïde, dans la lithiase biliaire ou rénale, etc.), et le malade tombe dans le collapsus. Nous en avons parlé plus haut. Il est facile de voir que certaines variétés de collapsus doivent être confondues avec le choc, étant donné l'acception extensive de ce dernier terme.

L'étranglement herniaire est habituellement accompagné d'algidité et de collapsus, phénomènes dont l'ensemble a reçu le nom de choléra herniaire. La même chose s'observe, mais plus rarement, dans l'étranglement interne.

L'étranglement herniaire et l'occlusion intestinale aiguë qui entraînent généralement la dépression de la chaleur centrale pourraient d'ailleurs être réunis sous la même dénomination d'étranglement intestinal : dans les cas difficiles la thermométrie apporte donc un signe utile au diagnostic.

les plaies pénétrantes de poitrine déterminent parsois un abaissement de la

température, mais le fait est beaucoup plus rare que dans les plaies pénétrantes de l'abdomen.

Quand une large surface du tégument externe se trouve modifiée de telle sorte que ses fonctions soient annihilées, on voit survenir l'hypothermie avec son cortège de phénomènes algides. En clinique, nous ne sommes guère témoins de ces faits que dans les grandes brûlures. Dans un cas où les deux tiers de la peau étaient brûlés, Ladé a vu la température arriver à 33 degrés. Billroth a cité le même chiffre, Redard et Demarquay 34°,6 chez un soldat brûlé par l'explosion d'un caisson. On peut admettre alors que la douleur très-vive et la dépression morale contribuent en même temps que les altérations et la suppression des fonctions de la peau à produire ces résultats.

L'explication est moins facile quand on voit cette diminution de la température se montrer chez des animaux recouverts d'un enduit imperméable. A priori, il semble même qu'il dût se produire dans ce dernier cas une augmentation de la chaleur centrale, puisque la perte de calorique par rayonnement paraît devoir être entravée. C'est le contraire qui a lieu. Enregistrons ces faits et mentionnons les différentes théories proposées par les physiologistes et les médecins pour les expliquer : augmentation de la chaleur de la peau, qui au niveau des surfaces vernissées présente une augmentation de 1 à 2 degrés centigrades relativement à celles qui ne le sont pas; empoisonnement du sang analogue à celui produit dans l'urémie par accumulation dans ce liquide des substances excrémentitielles habituellement éliminées par la sueur ou la perspiration cutanée; troubles de la nutrition générale et altération du rein consécutive à cette viciation du sang (Lang de Gottingen, cité par Redard, a trouvé des cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien dans le tissu cellulaire des animaux vernissés), enfin diminution progressive de la respiration par suppression du réflexe respiratoire qui a son point de départ à la peau (Kuss).

Dans les grandes brûlures, il est probable que la dyscrasie sanguine secondairement produite par la suppression des fonctions de la peau s'ajoute au choc nerveux dont nous avons indiqué plus haut les principales causes (Vulpian).

La clinique donne rarement l'occasion d'observer l'hypothermie due à l'action d'un vernis imperméable recouvrant la surface du corps, mais l'idée est venue d'utiliser ce moyen pour abaisser la température des fébricitants ou l'hyperthermie locale dans les affections inflammatoires. Robert de Latour a préconisé le collodion élastique, dans ce but il a donné à la médication ainsi instituée le nom de méthode d'isolement qui n'a pas prévalu, mais la thérapeutique a gardé le procédé (De la chaleur animale. Paris, 1885). Scheeman a employé les onctions au moyen de lard pour combattre l'hyperthermie dans la scarlatine, et Griesinger dit avoir retiré de bons essets de ce même procédé dans quelques ces de sièvre typhoïde (Traité des maladies infectieuses, 1877, page 455).

Plus récemment on a employé, dans ce même but infantile, les onctions géaéralisées de matières grasses, surtout dans la thérapeutique.

Colrat (Lyon médical, 1885) et Nasser (thèse de Lyon, 1884) en ont obtena de bons résultats. Colrat, examinant les hypothèses proposées pour expliquer ce fait, ne les trouve pas suffisantes et se contente d'enregistrer les faits satisfaisants qu'il a obtenus. Nasser déclare que le problème n'est pas résolu, mais est porté à se rallier à l'opinion de Laschkevicz, de Lomikowssky, de Krieger, et qui l'attribuent à l'irradiation.

Dans les maladies que nous venons de passer rapidement en revue les basses

impératures se montrent à titre d'accident dont nous avons essayé de montrer se conditions pathogéniques; la connaissance de ces dernières est absolument écessaire, en effet, pour interpréter la valeur séméiologique de l'hypothermie u'elles entraînent.

Il nous reste maintenant à parler des maladies dans lesquelles l'hypothermie st un élément plus directement en rapport avec l'affection où on la rencontre. Avant que le thermomètre eût permis de bien connaître la distribution de la chaleur centrale, on les avait réunies sous le nom de maladies algides. Le cho-kra, le sclérème et l'algidité progressive des nouveau-nés, les fièvres pernicieuses algides, en étaient les types principaux. Aujourd'hui, on a reconnu que le refroidissement était souvent périphérique et que la chaleur est conservée ou même augmentée dans les parties centrales et les cavités protégées, tandis que les extrémités et toute la surface cutanée peut donner à la main une sensation de froid très-marquée.

Choléra (voy. ce mot). A la suite de l'épidémie de 1866, les recherches publiées par Charcot, Lorain, Gutterbock, Monti, établirent ce fait alors peu attendu que les mensurations thermométriques pratiquées chez les sujets atteints de choléra algide donnent des résultats bien différents selon que le thermomètre a été placé dans l'aisselle et la bouche, ou bien dans le rectum ou le vagin. « Pendant que les extrémités se refroidissent, que la température de la bouche plus accessible à l'exploration peut descendre à 12 degrés au-dessous de la moyenne physiologique, la température profonde explorée en introduisant en thermomètre dans le rectum se maintient à son niveau ou s'élève au delà du degré qu'elle atteint dans d'autres maladies. M. Charcot a trouvé 37°,8, 38 degrés, 38°,4 dans des cas graves avec algidité et cyanose prononcée. Gutlerbock a trouvé 42°,4 non-seulement pendant l'agonie, mais chez des malades qui out guéri. Plus rarement la température profonde descend au-dessous de la moyenne de seulement 0°,5 à 0°,9 » (Laveran, art. Choléra de ce Dictionnaire, p. 817).

Les résultats obtenus par Lorain sur 74 cas se résument de la saçon suivante :

| Ninima | 34 | degré | s |  |   | 1  | cas. | Maxima 3 | 57 | degrés |  |  | 2  | cas. |
|--------|----|-------|---|--|---|----|------|----------|----|--------|--|--|----|------|
| _      | 33 | _     |   |  |   | 2  | _    | - 3      | 8  |        |  |  | 27 | _    |
| _      | 36 | _     |   |  |   | 10 | _    | - 3      | 9  |        |  |  | 15 |      |
| _      | 37 | _     |   |  |   | 28 | -    | - 4      | Ю  |        |  |  | 5  | _    |
|        | 38 | -     |   |  | _ | 11 |      | i        |    |        |  |  |    |      |

Dans la bouche, la température prise par le même observateur a varié de 25 à 57 degrés centigrades; dans l'aisselle la différence était moindre, elle a varié de 55 à 59 degrés environ; en moyenne de 35 à 57 degrés. Gutterbock a donné des chistres très-comparables à ceux de Lorain. « La dissérence entre la bouche et le rectum est de plus de 10 degrés; entre l'aisselle et le rectum elle varie de (9,9 à 3°,7 » (ibidem). On voit d'après ces chistres que, si dans les cas graves l'algidité centrale peut être constatée, le thermomètre ne descend ni autant ni resi fréquemment que le serait supposer la température supersicielle. De plus, landis que la température centrale oscille dans des limites assez étroites (5 degrés en moyenne, 56 à 39 degrés), celle de la peau oscille dans des limites l'étréctendues: aux pieds, Magendie aurait noté 18 degrés centigrades.

Les travaux publiés ultérieurement ont confirmé les faits annoncés par Charcot et Lorsin (Veyrich, Zorn, Erman, Gripat). A la période de réaction, s'il survient quelques complications, elles influencent la courbe de la température : il

faut donc continuer les investigations thermométriques quand le malade a frat la période algide. Comme le fait remarquer Redard, il est utile de noter en tement la période à laquelle ont été faites les mensurations thermométriq dans le choléra; sans cette précaution, la lecture des chiffres recueillis ne sau être facilement interprétée et pourrait donner lieu à des erreurs.

Dans la dernière épidémie (1884-1886), ce sont les questions de pathogé de marche, de prophylaxie et de nature, qui ont préoccupé les observateurs question de la température étant considérée comme jugée par les observati antérieures. Duflocq (thèse. Paris, 1885. Relation de l'épidémie choléri observée à l'hôpital Saint-Antoine en 1884) a cependant constaté que la di nution de la température rectale même légère présentait toujours une ré gravité. « Au-dessous de 56°,5, le pronostic est presque désespéré, peutmoins chez les enfants ». Signalons encore un travail de Montapiseo sur la te pérature dans le choléra (Giornale intern. d. sc. med., nº 5, 1885); la th de Oddo (Étude clinique sur la période de réaction du choléra. Paris, 18 nº 198), dans laquelle l'auteur s'est occupé de la marche de la température c trale et périphérique dans les diverses réactions régulière, insuffisante et irré lière du choléra. Malheureusement, au point de vue scientifique, les résul produits par Oddo perdent une grande partie de leur valeur, parce que les t pératures périphériques ont été prises avec le thermomètre de Constantin F (à ventouse), et que les températures centrales ont été prises dans l'aisse Nous serons la même remarque pour les thèses soutenues devant la Faculté Montpellier de 1884 à 1886 sur le choléra, et dont quelques-unes contienne particulièrement celle de Fauriel (Sur le choléra à l'asile de Montdevergn Th. Montpellier, 1886), de nombreuses mensurations thermiques, mais to prises dans l'aisselle.

Au point de vue du pronostic, tous les observateurs ont confirmé la cor sion de Lorain : « Un abaissement continu et général de la température, même qu'il est peu considérable, est un signe très-fâcheux ». On peut cra une réaction insuffisante, si la différence entre la température axillaire e trale ne tend pas à diminuer quand la période de réaction a commencé. I la période de réaction, le thermomètre annonce un danger grave dans le cas suivants : 1° si la température s'élève à une grande hauteur; 2° si a traire elle baisse de nouveau après être revenue ou avoir dépassé le nive siologique; si l'algidité reparaît, la mort est alors généralement redoutée certaine.

Fièvres algides. Quelques auteurs ont désigné sous ce nom une me tion grave de l'intoxication paludéenne dans laquelle la période ce serait très-prolongée; plus exactement encore on réserve la qualification permicieuses algides aux fièvres intermittentes dans lesquelles, à uquelconque de l'accès, mais plus particulièrement à la période de voit le malade tomber dans une sorte de stupeur avec refroidissement corps, paleur et diminution très-accusée de l'impulsion cardiaquesuivant l'expression de Borsieri : Gadaveris non male imaginement de la cres se reproduit avec ces caracté

A cette de moins nave ces caracter de la colle de moins nave de colle que les modernes interprète dinitration de colle de moins nave de colle de modernes interprète dinitration de colle de col

faut donc continuer les investigations thermométriques quand le malade a franchi la période algide. Comme le fait remarquer Redard, il est utile de noter exactement la période à laquelle ont été faites les mensurations thermométriques dans le choléra; sans cette précaution, la lecture des chiffres recueillis ne saurait être facilement interprétée et pourrait donner lieu à des erreurs.

Dans la dernière épidémie (1884-1886), ce sont les questions de pathogénie, de marche, de prophylaxie et de nature, qui ont préoccupé les observateurs, la question de la température étant considérée comme jugée par les observations antérieures. Duflocq (thèse. Paris, 1885. Relation de l'épidémie cholérique observée à l'hôpital Saint-Antoine en 1884) a cependant constaté que la diminution de la température rectale même légère présentait toujours une réelle gravité. « Au-dessous de 56°,5, le pronostic est presque désespéré, peut-être moins chez les enfants ». Signalons encore un travail de Montapiseo sur la température dans le choléra (Giornale intern. d. sc. med., nº 3, 1885); la thèse de Oddo (Étude clinique sur la période de réaction du choléra. Paris, 1886, nº 198), dans laquelle l'auteur s'est occupé de la marche de la température centrale et périphérique dans les diverses réactions régulière, insuffisante et irrégulière du choléra. Malheureusement, au point de vue scientifique, les résultats produits par Oddo perdent une grande partie de leur valeur, parce que les températures périphériques ont été prises avec le thermomètre de Constantin Paul (à ventouse), et que les températures centrales ont été prises dans l'aisselle. Nous ferons la même remarque pour les thèses soutenues devant la Faculté de Montpellier de 1884 à 1886 sur le choléra, et dont quelques-unes contiennent, particulièrement celle de Fauriel (Sur le choléra à l'asile de Montdeverque. Th. Montpellier, 1886), de nombreuses mensurations thermiques, mais toutes prises dans l'aisselle.

Au point de vue du pronostic, tous les observateurs ont confirmé la conclision de Lorain: « Un abaissement continu et général de la température, alors même qu'il est peu considérable, est un signe très-fâcheux ». On peut craindre une réaction insuffisante, si la dissérence entre la température axillaire et centrale ne tend pas à diminuer quand la période de réaction a commencé. Durant la période de réaction, le thermomètre annonce un danger grave dans les deux cas suivants: 1° si la température s'élève à une grande hauteur; 2° si au contraire elle baisse de nouveau après être revenue ou avoir dépassé le niveau physiologique; si l'algidité reparaît, la mort est alors généralement redoutée comme certaine.

Fièvres algides. Quelques auteurs ont désigné sous ce nom une manifestation grave de l'intoxication paludéenne dans laquelle la période de frisses serait très-prolongée; plus exactement encore on réserve la qualification de pernicieuses algides aux sièvres intermittentes dans lesquelles, à une période quelconque de l'accès, mais plus particulièrement à la période de chaleur, or voit le malade tomber dans une sorte de stupeur avec refroidissement de tout le corps, pâleur et diminution très-accusée de l'impulsion cardiaque. Le malade, suivant l'expression de Borsieri: Cadaveris non male imaginem refert. Le pronostic est satal, si un nouvel accès se reproduit avec ces caractères.

A cette description on reconnaît un accès fébrile suivi de collapsus plus et moins grave. C'est ainsi en effet que les modernes interprètent le tablest clinique tracé par les premiers observateurs. Il resterait maintenant à étudier si ce collapsus ne dépend pas de certaines causes occasionnelles et ne frappe pas

ns spécialement les individus débilités par l'alcoolisme, surmenés par les fatines, ou bien chez lesquels la fibre cardiaque aurait pu être altérée, soit par des sions antérieures, soit par l'hyperthermie considérable d'accès antérieurs. emarquons encore que les pernicieuses algides ne s'observent pas dans nos limats, qu'on ne les rencontre d'ordinaire que dans les pays chauds.

Quoi qu'il en soit, on voit que le terme de fièvres algides ne peut plus être onservé, ou du moins, si on le conserve dans le langage courant, il importe le savoir à quels faits il correspond. Si le collapsus survient dès la période du fisson (la chose est possible), il peut sembler à un examen superficiel qu'il n'y a pas eu de période de chaleur, et que le stade de froid a occupé toute la durée de l'accès. L'emploi du thermomètre et surtout la comparaison des températures centrales et périphériques rectifient cette appréciation. Pendant le collapsus, la température périphérique est généralement moins basse et la température centrale moins élevée que dans la période de frisson. Elle peut cependant atteindre 40 degrés au plus. Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit plus bant de la température dans le collapsus (voy. p. 240). C'est de l'état du cœur et de la marche de la température régulièrement suivie bien plus que de la dépression thermique observée un instant que dépend le pronostic.

Un jeune soldat de l'armée du Tonkin, gravement atteint d'impaludisme, est entré récemment dans les salles de la Clinique médicale de Montpellier, frappé en route d'un accès de cette nature au moment où il rejoignait son corps. La température axillaire pendant le collapsus était à 37 degrés.

le sclérème et l'ædème des nouveau-nés. Ordinairement décrits simultanément par la plupart des auteurs qui se sont occupés de la pathologie infantile, ont été cependant décrits par Depaul (voy. Nouveau-né dans ce Dictionnaire) comme deux affections distinctes. Nous suivrons ici l'exemple général, car l'edème et le sclérème ne sont peut-être que deux modalités ou même deux priodes d'une affection encore mal connue dans sa nature intime. Le refroidisment intense, de plus en plus considérable quand l'issue est fatale, est le anctère dominant de cette maladie, qui est encore désignée sous le nom d'œdème algide. Les médecins des hospices d'enfants assistés avaient bien noté oute hypothermie extrême, Roger le premier l'a mesurée avec le thermomètre. Dans les régions qui conservent le mieux la chaleur, le thermomètre, dit 4. Roger, ne baisse pas de 2 ou 3 degrés seulement comme dans le choléra, il descend d'un nombre considérable de degrés; la caloricité attaquée dans ses surces faiblit et s'épuise, et la vie languissante et engourdie finit par s'éteindre un froid qui égale et même dépasse beaucoup celui de la mort » (Recherches diniques sur les maladies de l'enfance, p. 405). Les recherches de Roger mient porté sur 29 enfants; chez tous, la température axillaire était abaissée and dessous de la moyenne. Dans 14 cas, elle descendit au-dessous de 33 degrés, des 7 au-dessous de 26 degrés, et arriva à 25, 23°,5, 22°,5; le chiffre moyen 🛤 de 31 degrés. Pour Roger, le refroidissement précède l'œdème; cette opinion tragée par Mignot paraît trouver une confirmation dans la différence de la 🖛 pérature rectale et de la température axillaire. Parrot a communiqué à timel 208 observations dans lesquelles la température a toujours été prise us le rectum, souvent dans le rectum et l'aisselle simultanément. Dans la lupert des cas au début, la température rectale était de 1 à 5 dixièmes inféeure à la température axillaire; peu à peu la différence s'atténuait et la preière devenait supérieure de 1 à 3 dixièmes à la seconde, les deux courbes se

coupaient donc à un certain moment de la maladie, et on peut admettre qu'il y a d'abord un abaissement de la température centrale, abaissement primité, protopathique, et que les conditions diverses pourront ensuite augmenter.

Pour montrer combien l'algidité peut être considérable dans cette malade qui, parmi toutes les affections, est, nous l'avons dit au début de cet article, celle qui abaisse le plus la température, nous rapporterons ici le résumé des observations de Parrot publiées par Hutinel (th. citée, p. 176):

| Le thermomètre est | descendu | au-desse | ous | de | 22 | degri | s. |  |  | 2  | fois |
|--------------------|----------|----------|-----|----|----|-------|----|--|--|----|------|
| _                  |          | entre    | 22  | et | 23 | _     |    |  |  | 3  | _    |
|                    |          |          | 23  | et | 21 |       |    |  |  | 2  | _    |
|                    |          | _        | 24  | el | 25 |       |    |  |  | 4  |      |
|                    |          | -        | 25  | et | 24 |       |    |  |  | 8  | _    |
|                    |          |          | 26  | el | 27 | _     |    |  |  | 15 |      |
|                    |          |          | 27  | et | 28 |       |    |  |  | 13 | _    |
|                    |          |          | 28  | et | 29 | _     |    |  |  | 29 |      |
|                    |          |          | 29  | et | 50 |       |    |  |  | 21 | _    |
| -                  |          | _        | 30  | el | 31 | _     |    |  |  | 32 | _    |
| _                  |          |          | 31  | et | 32 | _     |    |  |  | 17 | ÷    |
| _                  |          | _        | 32  | et | 35 |       |    |  |  | 11 | _    |
| -                  |          | _        | 33  | et | 31 | _     |    |  |  | 14 | _    |
| _                  |          |          | 34  | et | 55 | _     |    |  |  | 10 | _    |
| _                  |          |          | 35  | et | 36 |       |    |  |  | 10 | _    |
| _                  |          | _        | 56  | el | 57 |       |    |  |  | 14 | _    |
| _                  |          | _        | 37  | et | 33 | _     |    |  |  | 3  | _    |

Parmi ces enfants, 18 seulement guérirent. Chez l'un d'eux, la température n'était pas descendue au-dessous de 37 degrés, chez 6 autres elle s'était temment entre 36 et 37 degrés, chez 5 entre 35 et 36 degrés, chez 5 entre 34 et 35 degrés, chez 2 entre 33 et 34 degrés, chez 1 entre 31 et 32 degrés. Ce derier enfant présenta successivement les chiffres de 31°,6, 32, 32°,8, puis 36°,4 38°,6, 37°,7 et 37°,4. La température rectale la plus basse que nous consisions a été observée par Hutinel chez un nouveau-né atteint de sclérème, 19 degrés, avec un thermomètre non vérifié. L'enfant avait été trouvé pen convet dans la rue (mois de juin) et vécut encore douze heures après que celle température eut été relevée. Elsæsser a aussi noté des chiffres au-dessous de 22 degrés.

L'œdème algide se remarque surtout chez les avortons, chez les enfants at avant terme, mal nourris; l'influence du froid extérieur est très-marqués releur température propre; ils ont été comparés à ce point de vue à des experimentes qui subissent sans réaction l'influence de la chaleur et du froid (Aurisphill est très-difficile cependant quelquefois de réchausser ces petits êtres des lesquels la vitalité est profondément atteinte, et le refroidissement continuant malgré les efforts du médecin, progressif jusqu'au moment de la mort. D'après quelques médecins, la pneumonie intercurrente n'exercerait même pas d'influence sur la courbe, qui reste toujours dans ces chissres bas excessis.

Algidité progressive des nouveau-nés. Athrepsie. Il existe chez le nouveau-né, avait dit M. Hervieux (Arch. de médecine, p. 559, 1855), un état partieus indépendant du sclérème, caractérisé non-seulement par l'abaissement progressive de la température, mais par la dépression progressive simultanée de la circultion et de la respiration. La plupart des nouveau-nés atteints d'algidité progressive sont réduits au marasme et ressemblent à de petits vieillards; les tous causes qui semblent produire l'algidité sont : l'insuffisance d'alimentation. La faiblesse congénitale et le décubitus prolongé. Le sein de la mère et les soins de la sollicitude maternelle sont les seuls remèdes à opposer. On trouve là le

ts cliniques de cet état que Parrot devait décrire plus tard sous le nom hrepsie, en montrant (Progrès médical, 1874-1876. — De l'athrepsie. is, 1877) qu'il est produit par diverses causes ayant pour effet d'entraver la rition du nouveau-né. Hervieux avait noté une diminution de la température iant de 51 à 24 degrés centigrades. La chute pouvait se faire assez vite en is ou quatre jours, mais, tout comme Chossat l'avait vu chez les animaux nitiés, chez les nouveau-nés ne se nourrissant plus, le jour ou la veille de la rt, le thermomètre baissait de 3 à 4 degrés.

Parrot a résumé, après ses nombreuses mensurations faites à l'hôpital des sfants-Assistés, la marche de la température dans l'athrepsie par les conclusions sivantes :

- « La température, qu'elle ait été légèrement élevée tout à fait au début, ou pu'elle n'ait subi aucune modification, s'abaisse d'une manière continue, après in nombre de jours variable. Elle tombe rarement au-dessous de 34 à 33 degrés, cependant j'ai noté les chiffres de 26 et de 25°,9. L'àge exerce ici une influence manifeste. Les abaissements thermiques les plus accentués atteignent les avortons et les enfants chétifs qui sont pris de diarrhée immédiatement après la naissance.
- c (uoi qu'il en soit, dans l'athrepsie confirmée, la ligne des températures reste habituellement au-dessous de la normale, et, tout en oscillant parfoisd'une manière assez sensible, elle s'abaisse continuellement jusqu'à la mort, qui n'imprime pas à sa direction ce changement brusque toujours observé dans les maladies des individus plus àgés.
- e Plus les enfants sont chétifs lorsqu'ils tombent malades, plus est rapide et misorme l'abaissement de la température, plus aussi dans les évaluations thermetriques on doit tenir compte des influences extérieures.
- e il n'est pas rure de constater chez les malades une élévation brusque de la température, qui peut se traduire par une différence de 1 ou de 2 degrés d'un jour à l'autre. Dans ces cas, qui coïncident presque toujours avec une perte de paids considérable, la moyenne physiologique peut être dépassée.
- « A l'état physiologique chez le nouveau-né, la température de l'aisselle est mérieure à celle du rectum. L'athrepsie peut modifier ce rapport d'une façon assez notable, soit en diminuant la différence thermique entre l'état des deux régions, soit en élevant celui de la première au-dessus de l'autre. Immédiatement avant et après la mort, la température axillaire baisse d'une manière basseoup plus rapide et moins régulière que la température rectale.

Bepuis longtemps on avait constaté des lésions rénales dans l'ædème algide des nouveau-nés. Parrot les a confirmées dans ses recherches. L'urémie entre mas doute pour une part, dans certains cas, dans la production de cette algidité.

On pourrait encore trouver l'algidité dans quelques autres affections, mais nous bornerons là ce que nous avons à dire sur la thermométrie des maladies-avec abaissement de la température.

Quant aux maladies qui évoluent sans changement de la température et qui constituent le troisième groupe de la division établie au commencement de cet article, on comprend que nous n'avons rien à en dire ici, sinon que la thermométrie ne donne que des renseignements négatifs, tant qu'il ne survient pas de complications.

Avant de passer à l'étude des changements de température considérés conme

signes, c'est à-dire à l'étude de la valeur séméiologique des mensurations thermiques, il nous reste encore à parler de la thermométrie dans les intoxications et de la thermométrie après la mort. Les matières toxiques étant médicamenteuses à petites doses, la revue que nous allons faire comprendra naturellement les applications de la thermométrie aux changements de température artificiellement produits par certains agents médicamenteux.

Thermométrie dans les changements de température par intoxication. La présence de certaines substances dans l'économie, qu'elles proviennent du dehors ou se soient développées accidentellement dans l'organisme, y détermine des effets dont la résultante se traduit par un changement de température. On en connaît peu qui aient le pouvoir d'augmenter d'une manière sessible et durable la chaleur animale, le nombre augmente chaque jour des agents susceptibles de la diminuer. D'ordinaire, ces derniers sont des agents toxiques qui, à dose modérée, impressionnent médiocrement la température physiologique, mais abaissent la chaleur fébrile. A dose plus élevée ils entraîneraient une hypothermie par intoxication. La propriété qu'ont ces substances administrés à dose médicamenteuse d'abaisser la chaleur fébrile les a fait désigner sons le nom d'antipyrétiques. Interviennent-elles en diminuant les combustions? facilitant la soustraction de la chaleur produite en excès? en agissant directement ou indirectement sur les centres nerveux thermiques? Autant de preblèmes délicats à résoudre. La physiologie de ces changements thermiques considérés en eux-mêmes demeure très-contestée, et paraît encore peu susceptible d'une explication satisfaisante quand on étudie les saits de près. Ch. Richet présenté la conclusion générale suivante à la fin de ses leçons sur Les poisses et la chaleur animale (Revue scientifique, 1886). « Quand les poisons se fixed sur un tissu, ils l'excitent, si la dose est faible, puis le paralysent, si la dose est forte. C'est par leur action sur le bulbe que les poisons agissent sur la température. En effet, il semble démontré que le bulbe dirige les actions chimiques de l'organisme qui produisent de la chaleur : quand il est excité, elles sont simulées, légère hyperthermie, puis suspendues, quand il est paralysé, d'où hypethermie. Plus tard les poisons agissent sur la température en produisant des convulsions qui dégagent de la chaleur, enfin, quand le bulbe est paralysé, la température baisse beaucoup et définitivement. »

Les effets thermogénétiques ou hypothermiques de certaines substances toxiques dépendent donc souvent de la dose administrée. C'est ainsi que à des médicamenteuse l'alcool, l'éther, sont capables d'élever légèrement la température; ils l'abaissent à dose plus élevée. Le thermomètre a permis de suivre cette action, dont le médecin tire d'utiles déductions pour le traitement des maladies, et qu'il doit avoir présente à l'esprit pour interpréter l'influence exercée per les médicaments employés sur l'évolution du tracé. Il a aussi permis de classer les principales substances toxiques ou médicamenteuses suivant leurs effets ser la température.

La première classe comprend les médicaments thermogénétiques. Elle se contient que quelques substances, dont l'action spéciale sur la chaleur n'est pes admise par tous les auteurs : ce sont le café, le thé, l'alcool, l'éther (à petites doses), divers stimulants diffusibles, la cocaïne, la picrotoxine (?), le muse (?), le curare, ensin peut-être les inhalations d'oxygène (pour plus de détails, seyces mots).

La deuxième comprend les médicaments produisant l'hypothermie générale

rives (Traité de thérapeutique, t. I, p. 730) les divise en défervescents et mistiques généraux comprenant surtout les hyposthénisants. Cette diviutile pour classer dans l'esprit les médicaments à effet hypothermique, l'indication que le médecin se propose de remplir, mais au point de vue is occupe ni la physiologie ni la thérapeutique ne permettent de donner ssification satisfaisante de ces médicaments. Peut-être, à ce point de vue, t-on les ranger suivant leur intensité d'action déprimante sur la therse, mais cette classification serait artificielle aussi; de plus, elle se trounexacte dans bien des cas, à cause des résistances individuelles ou des crasies variables. Nous énumérerons donc ces substances à la suite les autres, en faisant remarquer que l'on ne saurait comparer d'une facon , sous le rapport de l'hypothermie produite, ce qui se passe à l'état de t à l'état de maladie après leur administration. Ainsi, dans les maladies uses, elles paraissent encore intervenir comme antizymotiques directeu indirectement en rendant désavorables les conditions de vie et de repro-1 des microbes insectieux. D'où un esset secondaire s'ajoutant à l'esset al, pour amener un abaissement de température dont le thermomètre e simplement l'étendue totale.

puinine, l'antipyrine, la kairine, la thalline, les arsenicaux, l'acide ique, l'acide phénique, ont une action nette sur la température fébrile; cion antithermique paraît liée, d'après les théories actuelles, à leur antimicrobienne.

igitale semble devoir son action antifébrile d'abord, son danger ensurte, aux cations qu'elle entraîne dans la circulation par ses effets cardio-vasculaires. icotine, à dose toxique, a abaissé la température de 1 degré à 3°,6 dans les ences de Tamassia, qui en a comparé les effets à ceux de la digitale (Rev. d. lég., 1883. Anal. in Rev. des sc. méd., 1884, p. 94).

antimoniaux, l'ipéca, le tartre stibié, entraînent l'hypothermie par leur hyposthénisante; donnés à haute dose, les derniers produisent de l'algides troubles généraux dont l'ensemble a reçu le nom de choléra stibié. rses substances toxiques, le chloral, l'éther, le chloroforme, l'acide cyanue, la morphine, entraînent une hypothermie plus ou moins brusque, a moins complète, due surtout à leur action sur le système nerveux (bulbe, allongée).

rouble de la nutrition générale semble devoir tenir la première place es hypothermies qui accompagnent la cachexie alcaline, le morphinisme que; c'est en ralentissant ou même en rendant presque impossibles les stions interstitielles par son action spéciale sur le globule sanguin que e de carbone détermine l'hypothermie; plus haut, nous avons vu que l'assiaccompagne au contraire d'une élévation de la température.

rool, à dose modérée, comme on le donne dans les fièvres, est à peine e de produire un abaissement passager de quelques dixièmes de degré. it utilement, ce n'est pas précisément comme antithermique, mais plutôt e tonique et stimulant diffusible général; « son influence sur la courpe métrique d'une maladie typique est à peu près nulle » (Dumouly, thèse s.) Mais à dose toxique il peut déterminer une algidité centrale très-grande. les enfants succombant en état d'ivresse on a noté 34 degrés centigrade l de Marmon, cité par llutinel). Il est probable qu'il agit alors sur le pour troubler et ralentir à l'extrême les phénomènes de la nutrition;

d'autre part, sur le système nerveux, pour amener par les modifications du calibre des capillaires périphériques une moindre résistance au refroidissement extérieur. Nous n'avons pas besoin de faire ressortir la dissérence existant à cet égard entre les doses modérées d'alcool, qui stimulent la circulation générale. mettent l'homme dans des conditions plus savorables pour déseudre sa température contre le froid extérieur, et les doses toxiques, amenant une ivresse telle que l'individu qui s'y est abandonné tombe dans un état de collapsus complet, « ivre-mort », selon l'expression consacrée. Dans cet état, l'individu absolument inerte est incapable de se désendre contre le refroidissement extérieur, et l'on note des hypothermies extrêmes chez des alcooliques ramassés dans la rue, où ils ont sejourné plus ou moins longtemps exposés au froid de la nuit. C'est mème dans ces cas que l'on a observé les hypothermies les plus considérables chez l'adulte (26 degrés, Peter; 26 degrés, Magnan et Duguet; 27 degrés, Bourneville, 23 degrés Lemcke); nous avons déjà dit qu'à l'autopsie du malade de Lemcke trouvé mort dans sa chambre on constata une hémorrhagie bulbaire. L'ivresse ne put être démontrée et il n'y avait pas de lésion chez le malade de Bourneville, mais pendant les derniers temps de sa vie cet homme avait mérites d'être qualifié de « cerveau dérangé ».

A côté des hypothermies dues aux intoxications on peut placer celles que sont observées dans les auto-infections d'origine médicale ou chirurgicale. A su sujet des maladies du foie et des reins nous avons vu plus haut que la rétentions des matériaux de la bile et de l'urine entraîne des troubles de nutrition graves avec abaissement souvent marqué de la température.

Dans les altérations putrides des plaies, les chirurgiens admettaient il y a peu de temps encore qu'il se forme, grâce aux modifications organiques ou chimiques dont la plaie est le siège, des substances dont la pénétration et la dif fusion dans l'organisme entraînaient soit la sièvre, soit des troubles septicémiques plus graves. Les recherches pastoriennes ont démontré que ces troubles tenaient souvent à l'infection par des microbes pathogènes; dans quelques as il semble que l'on doive aussi admettre l'intoxication par l'absorption d'un poison putride à la surface de la plaie (voy. Septicémie. Alcaloïdes de la putéfaction). La sepsine de Bergman, Panum, n'a pu être isolée, ni nettement définie, mais la clinique montre qu'il y a des cas où la marche des phénomènes septicémiques est telle qu'on ne peut y reconnaître une maladie insectieuse. & sont les symptômes et la marche d'un empoisonnement. Chauvel, pour fixer cette modalité pathogénique, a proposé de réserver à ce genre de septicémie aigue ou foudroyante le nom d'intoxication septicémique. Tandis que la septicémie chirurgicale s'accompagne ordinairement d'élévation de la température à marche irrégulière, dans la septicémie à forme aiguë ou foudroyante (intoxication septicémique de Chauvel) « la température peut être très-élevée dès le début, ordinairement elle baisse, et tombe au-dessous de la normale plusieurs lieures avant la mort » (Tedenat, thèse de Lyon, 1879). « Dans quelques cas une sorte de collapsus algide succède immédiatement au frisson fébrile et on peut dire que le malade meurt dans le frisson de la sièvre. » Notre collègue Forgue (Des septicémies gangréneuses, thèse d'agrégation, Paris, 1886) vient de donner l'explication suivante des différences signalées dans la marche de la température dans les cas de septicémies gangréneuses : « Si une plaie correctement aseptique vient à être inoculée par le virus de la septicémie gangréneuse, cette complication évoluera seule dégagée de toute intoxication traumatique associée.

vec son cycle thermométrique personnel et son individualité symptomatique. In ces cas, il est une courbe fréquemment observée, sinon un type fébrile xe: après une courte montée initiale, une poussée hyperthermique qui souvent e dure que quelques heures, on voit le tracé tomber en descente progressive ers l'hypothermie finale.... Que si, au contraire, il s'agit d'un foyer contus, suillé de corps étranger mal disposé pour le libre écoulement des sécrétions urulentes; si une plaie cavitaire crée un milieu de culture tout prêt à la pullution microbienne, si l'absorption septique devient complexe, la courbe therique est bien différente. C'est dans ces cas que la fièvre s'élève et s'allonge courbes de M. Trifaud) et que le tracé thermique offre des oscillations ascenantes que la mort interrompt vite » (p. 58).

L'algidité centrale a été encore signalée dans diverses observations de ganrène, surtout de gangrène humide. Charcot a trouvé dans ce cas 34°,5 chez un rieillard. On peut se demander si, dans ces circonstances, le collapsus et les roubles algides ne sont pas dus à une intoxication septicémique se faisant par la plaie. Quelques expériences entreprises sur les animaux tendraient à le prouver. L'acide sulfhydrique, le sulfhydrate, le phosphate et le carbonate d'ammoniaque, l'acide butyrique, abaissent la température (voy. Charcot, Perret, thèse d'agrégation, 1880; Chauvel, art. Septicémie de ce Dictionnaire; Poulet et Bousquet, Pathologie externe, t. 1).

Ensin les phénomènes algides et l'hypothermie s'observent encore dans l'empoisonnement qui résulte de la pénétration du venin des serpents (crotale, vipère, cobra). Radouan a rapporté un cas dans lequel la température chez un homme, s'abaissa à 31 degrés à la suite de la piqure d'un cobra, sans entraîner la mort.

les températures basses peuvent se rencontrer accidentellement aussi dans les fièvres, comme nous l'avons vu en parlant des collapsus; nous ne revenons pas sur ce sujet dont nous aurons l'occasion de parler quand nous nous occuperous de la valeur séméiologique des abaissements de température.

RIII. Thermométrie après la mort. Dès que la vie s'est éteinte, le corps de l'homme tend, comme tous les corps inanimés, à se mettre en équilibre de température avec le milieu ambiant; cependant il ne perd pas immédiatement sa chaleur propre. L'apport, les échanges de matière qui se faisaient pendant la vie et entretenaient cette chaleur, ont cessé maintenant, mais les phénomènes chimiques persistent encore et continuent à contre-balancer en partie, pendant un certain temps, la déperdition de calorique due au rayonnement. Le refroidissement du corps n'est donc pas brusque. Il commence d'ordinaire peu après la mort et se fait progressivement d'autant plus vite que la température du sujet était plus basse au moment de la mort. « Dans les cas d'élévation thermique, le refroidissement s'opère souvent avec une telle lenteur que douze heures même après la mort la température cadavérique peut être encore beaucoup plus élevée que celle de l'état liggide » (Wunderlich, p. 18). « Après une maladie longue et épuisante, le refroidissement cadavérique se fait d'ordinaire plus lentement qu'après une maladie niguë » (Taylor et Wilks cités par Lorain).

Il importe de conuaître la durée que le corps metà se refroidir, car le refroidissement progressif est non-seulement un des meilleurs signes servant à distinguer la mort apparente de la mort réelle, mais encore dans les cas ordinaires la empérature peut indiquer approximativement l'époque à laquelle remonte la nort.

D'après Bouchut (Path. générale et séméiologie, 1875, p. 959) on pourrait mesurer le décroissement de la température post mortem suivant des chisires qui sont presque des lois et qu'il présente ainsi :

- « En hiver, dans les vingt-quatre heures qui suivent la mort la température axillaire baisse de 0°,8 à 1 degré ou 1°,1 par heure.
- « Dans les vingt-quatre heures qui suivent la douzième heure de la mort la température axillaire baisse de 0°,3 à 0°,5 par heure. »

A une température extérieure plus élevée les résultats ne sont pas les mêmes. Le refroidissement du corps est moins rapide et moins considérable. Il n'est guère que de 0°,3 à 0°,5 en moyenne, si on commence l'observation immédiate ment après le décès.

Comme on le voit, pour appliquer ces règles, il est nécessaire de connaître approximativement l'heure à laquelle remonte le décès au moment de la première observation. La quantité de chaleur perdue par le corps est proportionnellement plus grande dans les premières heures qui suivent la mort (la première ou les deux premières exceptées) que dans les heures suivantes, alors que le cadavre se rapproche de l'équilibre thermique avec le milieu extérieur.

En moyenne il faudrait quinze à vingt heures environ pour que l'équilibre s'établisse entre la température extérieure et celle du cadavre, d'après Tourds (voy. Mort et Cadavre [Médecine légale] dans ce Dictionnaire). Ces limits paraissent pouvoir être un peu reculées. Elles varient nécessairement avec le degré de la chaleur du corps au moment de la mort, surtout avec le degré de la température extérieure, et aussi suivant que le corps est protégé par des couvertures ou qu'il est découvert, suivant qu'il est maigre ou protégé par us pannicule adipeux assez épais.

Guillemot admet que trente heures environ sont nécessaires avec une température extérieure de 20 à 22 degrés; quarante-quatre heures avec une température de 10 degrés; cinquante heures avec une température de 5 degrés (Sur le refroidissement cadavérique, thèse de Paris, 1878). D'après cet auteur, le refroidissement serait plus rapide chez le vieillard et chez l'enfant que chez l'adulte.

Pour Taylor et Wilck (cités par Guillemot) il faudrait une moyenne de vingt-trois heures avec un maximum de trente-huit heures et un minimum de seize heures.

Ch. Richet indique comme moyenne générale une durée de vingt-quatre heurs pour le refroidissement total avec une température extérieure voisine de 18 degrés et une température organique voisine de 38 degrés.

L'abaissement de la température à 22 degrés, ou mieux au-dessous de 22 degrés, peut être considéré chez l'adulte comme l'indice certain de la mort. Bouchut a préconisé, comme moyen simple de constater la mort réelle, l'emple d'un thermomètre qu'il a nommé nécromètre et sur lequel il n'inscrit qu'une seule graduation, 22 degrés, marquée par un gros trait noir. Si la colonne thermométrique monte au-dessus du trait noir quand l'instrument est appliqué chez un sujet en état de mort apparente, on ne doit pas considérer la vie comme entièrement éteinte.

Nasse, dans le même but, a proposé d'aller prendre la température dans l'estomac, au moyen d'un thermomètre fixé à une baleine et qu'il désignait sous le nom de thanatomètre. Pour que la mort fût certaine, l'instrument reiné ne devait pas marquer une température supérieure à 20 degrés.

Dans quelques cas cependant la température, au lieu de s'abaisser, continue

nter après la mort. En général, ce phénomène ne s'observe que dans dies infectieuses hyperpyrétiques, ou dans les affections des centres qui ont déjà élevé à de grandes hauteurs la température dans les ai précèdent la mort (tétanos, rage, méningite, etc.). Il semble qu'alors ne suffise pas pour arrêter cette production de chaleur exagérée et tu de la vitesse acquise pour ainsi dire le type ascendant agonique se après la mort.

rlich a constaté dans un cas de tétanos 44°,75 avant, 45°,37 après la rinaud a constaté dans un cas d'épilepsie 42°,2 avant, 43°,3 après la ndouzy a constaté dans un cas de rage 43 degrés avant, 43°,2 après la mort. a méningite, l'ascension est fréquente après la mort. On en trouve exemples dans les auteurs; dans l'un d'eux, la température réguliènivie a donné les chiffres suivants à Tourdes : 40°,8, 12 minutes après 41°,0, après 15 minutes; 41°,4, après 20 minutes; 41°,6, après es, et 41°,1,70 minutes après la mort : à ce moment donc la tempéramençait à descendre, mais elle était supérieure de 3/10° environ à celle

nt de la mort. Nous avons nouscemment observé, dans le scrt nous étions chargé à l'hôpital i, un cas de méningite dont la are a été progressivement croissuis l'entrée du malade jusqu'au de la mort, malgré le traitement pour diminuer ou enlever la produite. La température a conmouvement d'ascension après La courbe ci-jointe (fig. 9) perrendre compte de sa marche.

a observé 45°,5 après la mort oup de chaleur.

nentation de température post l'observe encore, mais plus rareles hypothermies.



Fig. 9. — Marche ascendante progressive de la température pendant la vie et post mortem dans un cas de méningite.

: choléra, on avait noté depuis longtemps que la température s'élevait nort. Briquet et Mignot cherchèrent à constater le fait scientifiquement, u thermomètre, mais les premières observations précises sur ce sujet à Lorain (mém. cité, voy. art. Choléra, p. 833, dans ce Dictionnaire). servations, Lorain a noté 8 fois un accroissement de chaleur après la lévation semblait plus prononcée quand la mort survenait à la période te si elle avait lieu à la période typhique. Le maximum a été de le minimum de 0°,4. Ce fait contesté d'abord est aujourd'hui admis assion, car il a été confirmé par de nouvelles recherches.

que soit la cause qui ait élevé la température après la mort, l'ascension dement de courte durée, puis, comme cela se passe d'ordinaire, la re reste quelques instants stationnaire, diminue ensuite lentement les premières heures, et enfin l'abaissement est d'autant plus marqué s'éloigne plus de l'instant de la mort.

:herché à expliquer cette ascension thermique post mortem, on a en outre de l'opposition au refroidissement rapide, due à la cessation de la respiration et de la production de calorique par les phénomènes chimiques, causes que nous avons déjà mentionnées plus haut, « la production de nouvelles sources de chaleur due aux altérations de substance musculaire qui n'existaient pas dans le corps vivant, se produisant surtout au moment du passage à la rigidité et qui suffisent momentanément à équilibrer dans le cadavre la perte de calorique ou même à la surpasser, ou bien encore à une excitation spéciale du système nerveux » (J. Simon, Erb, Eulenburg, Wunderlich). En réalité, comme le dit Wunderlich, ce sont des hypothèses qui peuvent servir à nous donner un semblant d'explication rationnelle d'un phénomène anormal dont la cause nous échappe ou du moins n'est pas encore établie d'une manière bien positive. Ch. Richet, dans de récentes expériences, a cherché à montrer la prédominance dans ces cas de l'irritation des centres nerveux.

Sémétologie. Nous venons d'exposer les résultats fournis par l'exploration thermométrique dans les maladies. Ce que nous avons vu montre déjà combien la connaissance des variations morbides de la température est utile au médecia, ct quels services le thermomètre lui rend chaque jour. Wunderlich a pu din que le médecin qui voudrait soigner des fébricitants sans connaître les premies linéaments de la thermométrie et sans mesurer la température de ses malades ressemblerait à l'aveugle cherchant à s'orienter sans guide dans sa route. Con services sont même si évidents aujourd'hui, la mensuration de la chaleur et devenue si facile par la généralisation de la thermométrie médicale, que cette méthode, après avoir eu comme toute innovation quelque peine à s'introduire dans la pratique, semble, par une tendance exclusive de sens contraire, constituer le plus sûr, sinon le seul moyen de diagnostic et de pronostic dans les pyrexies. Les autres procédés d'investigation sur lesquels l'attention se concertrait autrefois, l'examen du pouls, de la respiration, etc., sont, sinon négligé maintenant, du moins relégués au second plan. L'exploration du pouls et de la température, ainsi que les autres méthodes d'investigation clinique, doivent & prêter un mutuel appui. Du parallélisme de leurs résultats ou de leur défini de concordance, de la comparaison de leur valeur intrinsèque, découlent des indications précises pour le diagnostie, le pronostic et le traitement. Si la thermométrie a légitimement acquis aujourd'hui le rôle important qui lui a de longtemps contesté en médecine, si le thermomètre a sa place marquée dans la trousse du praticien, si au lit du malade, en ville comme à l'hôpital, ness consultons cet instrument aussi facilement que l'on consultait autrefois la montre à secondes, il faut pourtant se souvenir que, pour donner au chiffre représented la hauteur de la chaleur animale toute sa valeur séméiologique, le médein doit tenir compte des conditions particulières et générales dans lesquelles k malade se trouve placé au moment de l'observation. Il en est de la température morbide comme de tous les autres symptômes. Considérés d'une manière absolut, ils peuvent dans quelques rares circonstances acquérir la signification de signes certains, pathognomoniques; d'ordinaire, ils n'arrivent à leur pleine valeur que par l'interprétation des conditions dans lesquelles ils se sont montrés. Ces ainsi, pour prendre un exemple, que les notions déjà acquises nous font comprendre qu'une température de 37 degrés peut être la température du parfait équilibre hygide ou celle d'un collapsus mortel.

Voilà pour la méthode en général. Quant aux tracés thermographiques, permettant de saisir d'un coup d'œil la marche de la chaleur pendant les malaies, les deviennent beaucoup plus instructifs quand ils sont accompagnés de la courbe les autres phénomènes qui traduisent aussi le trouble général de l'organisme, et jusqu'à un certain point l'état de la dénutrition morbide. Si l'on prend, en effet, le soin d'inscrire à côté de la température, sur la même feuille quadrillée, les oscillations du pouls et la marche de l'excrétion urinaire (quantité d'urine, urée), on voit pour ainsi dire se dérouler sous les yeux les phases successives du drame pathologique. Habituellement, on réserve encore sur les quadrillés une place pour l'inscription des mouvements respiratoires, mais, sauf dans certains cas où les modifications survenues dans leur nombre ou leur rhythme attirent l'attention, on les inscrit rarement. Enfin, rappelons que les tracés thermographiques considérés en eux-mêmes ne sont pas l'expression exacte de la marche de la chaleur dans les maladies; à ce point de vue, on pourrait obtenir cliniquement des renseignements plus précis et plus complets, si on enregistrait sur la courbe le chiffre du pouvoir émissif à côté du chiffre représentant la hauteur finale à laquelle s'est arrêtée le thermomètre.

Valeur séniéiologique des mensurations isolées. Ce que nous avons appris des variations de la chaleur propre sous l'influence des maladies nous autorise dès maintenant à avancer que, si une température normale n'implique pas l'état hygide de l'individu chez lequel elle a été observée (maladies dans changement de température), une température qui s'écarte très-sensiblement des limites physiologiques annonce une maladie.

Considérée isolément, une seule mensuration, quel que soit le chiffre pathologique observé, ne permet pas de faire le diagnostic de la maladie qui l'a déterminée, mais elle suffit pour faire reconnaître :

1. Que le sujet dont la température est ainsi modifiée est un malade.

Si la température est élevée, on dit que cet individu a de la *fièvre*; si au contraire elle est basse, on dit qu'il est dans l'algidité ou bien encore dans le collapsus;

2º Que la gravité est d'autant plus grande que le thermomètre s'éloigne plus du niveau physiologique.

On pourrait donc, toutes réserves saites et sans vouloir poser de règles sixes à ce sujet, établir une sorte de rapport clinique entre le degré lu sur le thermomètre et l'intensité de la sièvre ou la gravité du collapsus. Une pareille interprétation de la thermomètrie médicale est loin de se trouver à l'abri de toute objection scientisque, elle mériterait même les railleries que lui adressait ll. Colin, dans une boutade académique, si d'avance il n'était entendu que c'est là une notation conventionnelle uniquement destinée à fournir des points de repère pour le langage clinique. Dans ces conditions et sous cette réserve, sous suivrons l'exemple de Wunderlich, Séguin, etc. Nous admettons que l'on peut apprécier les températures sébriles prises isolément, d'après l'échelle sivante qui reproduit, à quelques nuances près, celle proposée par le prosesseur de Leipzig:

|                  |     |      |   |    |   |     |    |    |     |    |     |   |  |  |  | en | Temp. axillaire<br>degrés centigrades. |
|------------------|-----|------|---|----|---|-----|----|----|-----|----|-----|---|--|--|--|----|----------------------------------------|
| Température à    | peu | près | n | OF | m | ıle | ou | 8- | ſė! | br | ile | ٠ |  |  |  |    | 37.5 à 38.0                            |
| Pièvre légère    |     |      |   |    |   |     |    |    |     |    |     |   |  |  |  |    |                                        |
| Fièvre           |     |      |   |    |   |     |    |    |     |    |     |   |  |  |  |    |                                        |
| Fièvre forte, le | mat | in   |   |    |   |     |    |    |     |    |     |   |  |  |  |    | 39.0 1 40.0                            |
| Fièvre forte, le |     |      |   |    |   |     |    |    |     |    |     |   |  |  |  |    |                                        |
| Fièvre intense.  |     |      |   |    |   |     |    |    |     |    |     |   |  |  |  |    |                                        |
|                  |     |      |   |    |   |     |    |    |     |    |     |   |  |  |  |    | 42 et au-dessus.                       |

Les températures très-élevées entraînent par elles-mêmes des troubles graves qui s'ajoutent aux perturbations physiques et fonctionnelles déjà produites par la maladie. Elles sont l'indice d'un danger sérieux. D'ordinaire elles accompagnent de graves complications ou précèdent la mort, mais leur pronostic n'est pas nécessairement fatal. Toutefois, s'il n'est pas absolument exceptionnel de voir guérir des malades dont la température a atteint ou dépassé ces chiffres, une condition s'impose pour que la guérison soit possible : c'est que l'hyperthermie ne persiste pas. Les températures les plus élevées que nous connaissions, sans que la maladie ait abouti à une issue fatale, sont : dans la sièvre intermittente, 44 degrés (Hirtz), 43°,3 (Mader, cité par Wunderlich); dans le rhumatisme hyperpyrétique, 43°,3 (Wilson Fox, cité par Séguin), 45°,4 à 45°,9 (Société clinique. In Lancet, juin 1882, citation par Ch. Richet); dans l'insolation, 42°,8 (Lewig, cité par Wunderlich), 43°,3 (Atzembach, cité par Séguin). Entre 42 et 43 degrés, les cas de guérison sont moins rares, quoique peu fréquents encore; on les observe surtout dans les maladies qui élèvent le plus la chaleur animale (fièvre intermittente, fièvre récurrente, rhumatisme cérébal, érysipèle, scarlatine, fièvre typhoïde). Mais on ne peut espérer ces guérisos exceptionnelles et le pronostic doit être jugé très-grave, dans tous les cas où une mensuration isolée fait constater un chilfre supérieur à 42 degrés ou 42°,5.

Wunderlich a donné aux températures basses le nom de températures le collapsus et proposé l'échelle suivante comme mesure de leur gravité croissante, dans les mêmes conditions que celles indiquées pour les températures fébriles.

Température en degrès centigrades.

Cette gradation, donnée aussi comme purement conventionnelle, a moisse prévalu et supporte de bien plus nombreuses exceptions que l'échelle des températures élevées. C'est ainsi que pour l'adulte nous avons cité des cas de 31,5 et 26 degrés, et pour l'ensant des températures également sort basses suivis de guérison. Dans l'état actuel de la science, il est difficile de poser à ce sujet des règles générales, tant les éléments d'appréciation d'une seule température basse ou sous-normale peuvent être différents suivant les circonstances. Nots en avons déjà parlé quand nous avons passé en revue les dissérentes affections qui entraînent l'algidité. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus lois, mais nous pouvons dire dès maintenant qu'une mensuration isolée, donnant une basse température chez un malade que l'on voit pour la première sois, premi une valeur séméiologique réelle quand il est possible d'apprendre soit de malade, soit de l'entourage, la façon dont les accidents se sont montrés. La clinique et la physiologie expérimentale nous enseignent que les brusques déséquilibrations de température sont proportionnellement beaucoup plus des gereuses que celles qui se font progressivement, à moins, bien entendu, que l'algidité ne soit l'expression dernière d'une vitalité qui s'éteint.

D'une façon générale, la vie n'est pas longtemps compatible avec une température fixe à 4 ou 5 degrés au-dessus ou au-dessous du niveau physiologique, 37 degrés. Cette proposition est surtout justifiée pour l'algidité. On a d'ailleus bien plus rarement l'occasion d'observer au lit des malades une température de 33 à 32 degrés qu'une température de 41 à 42 degrés.

Si une mensuration thermique, même relevée avec toute l'exactitude requise, n'a, considérée isolément, qu'une valeur séméiologique restreinte, son importance s'accroît quand on la rapproche des autres signes fournis par l'examen du malade. Elle peut suffire alors à faire formuler le diagnostic, et, dans le cas où le diagnostic précis ne peut être posé, à éliminer certaines affections qui offrent quelques ressemblances avec le cas actuel. C'est ainsi que, ches un adulte vigoureux accusant de la courbature et une vive douleur de côté augmentée par les mouvements respiratoires, on redoutera une maladie aigué du poumon ou de la plèvre, si le thermomètre s'est élevé franchement à une hauteur fébrile. On pensera au contraire à une pleurodynie ou à une métralgie intercostale, si la température est restée normale ou voisine de la normale. Dans certaines affections douloureuses de l'abdomen, le thermomètre permet aussi dans plus d'un cas douteux de trancher la question pendante entre une inflammation et des coliques.

Enfin, une mensuration isolée suffit parfaitement dans bien des cas à déjouer ceux qui voudraient simuler une affection aiguë, ou au contraire à mettre sur la trace d'une maladie ignorée.

La constatation d'une seule température peut dans certaines circonstances prendre une grande importance pronostique, soit que l'examen du malade suprès duquel on est appelé pour la première fois ait déjà fait poser le diagnostic, soit que le patient en pleine évolution morbide régulièrement observée venne de subir une brusque perturbation thermique.

Toutes les conditions dépendant du malade, de la maladie, du milieu, doivent être examinées et pesées avec soin par le médecin qui cherche à interpréter la releur pronostique d'une température isolée.

a. Le malade. Les enfants offrent plus facilement, surtout au début des presies, des températures élevées sans que le pronostic soit aussi grave que chez l'adulte; il en est de même des convalescents, des individus nerveux, excitables (hystériques, etc.), de tous ceux, en un mot, que leur tempérament babituel ou des conditions accidentelles placent dans une sorte de faiblesse irritable, au point de vue de la température, comme nous l'avons dit plus haut (voy. Causes qui font varier la température morbide).

Chez l'enfant, une basse température est moins grave que chez l'adulte ou le vieillard, mais elle exige quand même une grande attention parce que le réfroidissement progressif est plus facile chez lui que chez les individus d'un les avancé.

Chez le vieillard, une température élevée entraîne toujours un pronostic réservé. Une température de fièvre moyenne peut être plus grave chez lui que chez les adultes.

L'état général du malade doit entrer en ligne de compte et de la manière la plus importante. Dans le shock traumatique et dans toutes les affections que nous en avons rapprochées, une température sous-normale ou même normale peut laisser redouter un réel danger. Au contraire, une réaction fébrile modérée un signe plus favorable. Le pronostic serait presque toujours fatal d'après ledard, quand le thermomètre chez les blessés de guerre descend au-dessous de 35 degrés ou s'il reste abaissé pendant plusieurs heures, ou bien encore si me température très-élevée se montre quelques heures après la blessure. Toutes es causes hyposthénisantes (mauvaises conditions physiques et morales, ucoolisme, etc.) facilitent la production du choc et en rendent le pronostic.

plus grave. En 1871, le choc était plus fréquent chez les insurgés que dans l'armée régulière (Redard).

L'état des divers organes et des diverses fonctions soigneusement constaté permet aussi de donner une valeur plus ou moins grande au chiffre indiqué par le thermomètre. C'est ainsi que dans les collapsus, si le pouls n'est pas devenu petit, fréquent, si les battements du cœur sont nets, assez bien frappés, si la respiration reste à peu près normale, on est autorisé à penser, malgré la dépression nerveuse générale qui accompagne la chute de la température, que la diminution de la chaleur se joint ici aux autres symptômes pour faire espérer que tout cet ensemble est de favorable augure et annonce une convalesceme sur le point de s'établir. Si avec la même température le pouls était au contraire rapide, faible, petit, misérable, l'impulsion cardiaque à peine sentie à la palpation, le rhythme respiratoire accéléré ou diminué, irrégulier, le danger serait grand et peut-être prochain, même alors que le thermomètre indiquerait 36°,5 ou 37 degrés.

La fréquence du pouls chez les fébricitants se trouve parfois en désaccord aver la hauteur de la température. Il faut alors chercher avec soin s'il n'existent pas dans la poitrine, le cœur ou les gros vaisseaux, une altération matérielle qui rendrait compte de ce défaut de concordance. Dans ce cas cette divergente traduirait simplement l'existence d'une lésion d'organe, dont il resterait à apprécier la portée, et non pas la défaillance de l'état général.

L'examen sommaire des urines, si l'analyse n'est pas possible, doit aunétre fait toutes les fois qu'il existe un écart thermique morbide. L'aspect entérieur de ce liquide, sa couleur plus ou moins foncée, son abondance ou sa ranté, sa mousse persistante, la nature des sédiments qu'il renferme, la présence de sucre ou de l'albumine, contribuent à éclairer le pronostic. C'est ainsi, per exemple, que, si la température est voisine de la normale ou un peu inférieure chez un malade qui offre déjà d'autres symptômes urémiques, l'examen de l'une peut contribuer à faire attribuer à l'hypothermie constatée un pronostic trèsérieux.

Quant aux troubles nerveux qui coîncident avec une modification de la température, il faut distinguer les phénomènes aigus (délire, convulsions, etc.) qu'en peut rencontrer dans toute pyrexie, et les manifestations plus ou moins bruyants d'un état névropathique aigu ou chronique tétanos, rage, épilepsie, hystèra, ramollissement, myélites, etc.) au cours duquel on voit parfois arriver de brusque changements de température. Le pronostic varie naturellement suivant es diverses circonstances. D'ordinaire il n'est pas très-difficile de reconnaître la genre d'accidents auxquels on a affaire, mais, même une fois le diagnostic paré, la connaissance d'une température isolée ne fournit pas des notions pronostiques auxquelles on puisses e rapporter d'une taçon bien certaine. Celles-ci dépendent d'observation plusieurs fois répétée de la chaleur morbide et des relations existant entre ses oscillations et la production ou le retour des phénomènes nerveux.

Il faut s'informer entin des antécédents du malade, si la chose est possible du moment où ont débuté les accidents actuels, surtout quand on est en présent d'écarts thermiques considérables. Si le malade chez lequel on vient de constall une forte température a habité des pays où règne le paludisme, si la rate el grosse, et si les autres symptômes permettent de porter le diagnostic fièrre intermittente, on est autorisé à penser que l'hyperthermie sera éphémère. Il en el de même quand on constate chez un alcoolique soumis au froid extérieur un

see température, on peut espérer que l'hypothermie, si elle n'a pas atteint s degrés extrèmes, pourra être combattue et ne sera pas de très-longue durée. Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance du diagnostic de la maladie si non-seulement entraîne l'indication thérapeutique, mais diminue les craintes ue la lecture seule du thermomètre est de nature à développer. Nous savons en site que les températures excessives permettent la survie, si elles disparaissent set vite; que le danger se montre au contraîre et devient rapidement mena-sat sous l'influence d'écarts thermiques moindres, mais persistants. Toutefois, has les sièvres intermittentes, si on peut espérer que l'hyperthermie sera pas-sagère, il ne faut pas oublier que la mort peut survenir pendant l'accès et par suite il faut agir en conséquence. Ensin, dans les cas où l'examen de l'état général et celui des organes ne rendent pas compte du degré thermique observé, il saut, après s'être assuré que le thermomètre sonctionne bien, exercer une surveillance autour du sujet pour surveiller une supercherie toujours possible, du moins pour les températures sébriles.

b. La maladie. La valeur pronostique d'une température isolée varie avec legenre de maladie où elle est observée. Nous venons de dire que l'hyperthermie dans les tièvres intermittentes est moins redoutable que dans les autres maladies parce qu'elle n'existe qu'à l'état d'accès. Une température de 41 degrés est moins gave dans la scarlatine que dans la rougeole. La température de 40 degrés sera moins redoutable dans l'amygdalite et la périamygdalite phlegmoneuse que dans l'angine diphthéritique où elle annoncerait quelque complication grave. Dans l'ictère, les températures fébriles sont de nature à éveiller l'attention, surtout si l'élévation est marquée. Il ne faut pas oublier cependant que l'ictère simple catarrhal peut exister avec un certain degré de fièvre déterminé par l'embarras gestrique qu'il accompagne d'ordinaire.

En résumé, les diverses lésions organiques et les maladies infectieuses n'ont pas toutes le même retentissement sur la calorification, le diagnostic de la maladie est donc très-utile à connaître avant de se prononcer sur la valeur prometique d'une température unique.

c. Le milieu. Nous réunissons sous cette rubrique les conditions extrinsèques qui peuvent plus ou moins changer la signification de l'écart morbide constaté:

1º L'heure. Nous avons tenu compte des oscillations diurnes, dans l'échelle températures fébriles indiquée plus haut : à cause de la rémission matinale température de 41 degrés, par exemple, a plus de gravité, si elle est observée à sept heures du matin, que vers quatre heures du soir.

Ton peut encore faire rentrer dans ce groupe l'agitation, les émotions morales, l'alimentation, la nature et la quantité des médicaments ingérés, etc., comes dont nous avons déjà signalé l'influence (voy. page 224) et sur lesquelles ne revenons pas.

En résumé, une mensuration isolée n'a presque jamais par elle-même une sande importance au point de vue du diagnostic. Elle peut l'acquérir, si on la reproche des autres phénomènes observés. Elle a une plus grande valeur au l'ant de vue du pronostic, surtout quand le diagnostic est établi. Considérée réparément, cette température ne peut avoir de signification que si l'écart mortée est considérable: elle indique une perturbation plus ou moins profonde de état général et au delà de certaines limites annonce un danger, possible, si elle ure peu, certain, si elle persiste.

Une mensuration isolée prise chez l'homme malade est donc un point de repère un premier jalon placé sur la route à parcourir. C'est la marche de la température qu'il importe de connaître dans son cycle complet ou dans chacun de se stades, afin d'en tirer d'utiles déductions au point de vue du diagnostic, du pro-mostic et du traitement.

Valeur séméiologique du cycle thermique. D'ordinaire le cycle de la chaleur fébrile dans les pyrexies et les fébri-phlegmasies typiques reproduit la marche de la maladie, du moins dans ses lignes générales, comme nous l'avons vu plus haut. Le tracé normal une fois fixé pour chaque espèce, la courbe qui surt d'expression graphique à la marche de cette chaleur fébrile dans une maladie observée peut donc permettre de reconnaître d'un coup d'œil la période de la maladie en voie d'évolution, son type fébrile, et souvent même de faire le diagnostic nominal.

Toutesois, si l'importance des tracés thermographiques est grande, elle est les d'être absolue. Le tracé thermique caractéristique d'une maladie est, comme le description d'un type morbide dans un livre de pathologie, une sorte de tracé moyen plus ou moins schématiquement construit, mais dont chaque individualité morbide pourra s'éloigner ou se rapprocher à des degrés divers. Les contitions de milieu, le génie épidémique, les complications, le traitement, will autant de causes qui modifient plus ou moins prosondément un tracé connu. Les courbes classiques ne préjugent donc rien sur l'évolution de chaque maladis prise à part, mais elles sont très-utiles pour servir de point de repère et de comparaison.

La marche de la température dans les principales maladies fébriles a permidétablir une classification fondée sur les caractères communs des tracés prisdans leur ensemble. Nous avons déjà donné ce tableau (page 234). Mais, s'il et utile de connaître dans leur ensemble les caractères du tracé des diverses affections fébriles, afin de pouvoir se rendre compte des modifications qu'ils subient dans la pratique suivant les circonstances, il est surtout important de pouvoir dès le début faire servir au diagnostic les résultats de l'observation thermonétrique. Plus tard, quand le diagnostic est bien établi, à la période d'état et de défervescence, la thermométrie éclaire le pronostic. Le tracé construit dans chaque cas particulier indique si la marche reste normale, met en éveil sur l'existence d'une complication ou d'une rechute. C'est encore la lecture du traté dans ces derniers cas qui permet de distinguer la rechute de la recrudescents.

Les brusques irrégularités, la longue durée et surtout l'exagération des températures, constituent en quelque sorte des anomalies de la courbe qui aidest puissamment à rendre le médecin réservé sur le pronostic. Souvent cependant la défervescence est précédée d'une élévation de température (perturbatio provitica) qui n'est pas de mauvais augure (voy. Caractères du cycle thermique. p. 251, voy. aussi l'article Crise, par Hamelin).

Tout en renvoyant pour plus de détails aux divers articles où sont étudiés le maladies fébriles, nous résumerons ici en quelques lignes — sous les réserve exprimées plus haut — la marche habituelle de la température dans quelques maladies typiques. Leur rapprochement permettra ainsi d'en déduire plus lieblement la valeur diagnostique.

1º Fièvre intermittente régulière. Invasion brusque. La température s'llève très-rapidement, atteint, en moins d'une heure, en quelques heures su plus. le fastigium; elle s'y maintient un temps environ deux fois plus considérable.

a la durée de la période d'ascension. La déservescence régulière et rapide nène la courbe dans le voisinage de la normale (voy. fig. 5). L'ascension est redinaire accompagnée de frisson, la déservescence de sueurs. L'acmé atteint, 41, 42 degrés et même au delà. La durée de l'apyrexie est variable et contue le type de la sièvre.

2º Fièvre éphémère. Fébricule. La température atteint rapidement l'acmé, oins vite que dans la fièvre intermittente, s'y tient pendant plus longtemps nelques heures à une journée). La déservescence assez rapide demande cepennt douze, vingt-quatre, trente-six heures, pour se saire, tout comme la période ascension. Le thermomètre pendant le sastigium atteint ou dépasse 40 degrés entigrades.

La température affecte souvent cette allure dans la fièvre traumatique. Elle rencontre aussi chez les accouchées qui sont de vraies traumatisées. La thersométrie peut atteindre 39 degrés et redescendre ensuite sans que cette exactbation passagère ait été liée à des troubles sérieux (fièvre traumatique, fièvre le lait). Toutefois chez les accouchées, surtout après le troisième jour, si le thermomètre arrive au delà de 38 ou 38°,5, le médecin doit regarder cette chaleur mamme suspecte et se tenir sur ses gardes. Enfin on trouve encore la fièvre éphémère chez les enfants au moment de la dentition, de la croissance; chez eux elle montre et disparaît parfois sans qu'il soit possible de lui assigner une cause.

3º Pneumonie. La température cyclique dans cette maladie constitue un excellent argument pour faire admettre l'opinion aujourd'hui très-répandue que la pneumonie est une maladie générale avec localisation pulmonaire et non une simple inflammation pulmonaire.

Période d'augment très-rapide, accompagnée d'un frisson; en vingt-quatre on trente-six heures l'acmé est atteint. La ligne d'ascension est droite ou présente une légère rémission, puis le thermomètre pendant plusieurs jours (trois à sept d'ordinaire) n'accuse entre les exacerbations et les rémissions quotidiennes que des necillations de très-saible amplitude, quelques dixièmes de degré. Cette période nationuaire du cycle de la pneumonie est souvent citée comme exemple du type souvent une ascension procritique qui est suivie quelques heures plus tard le lendemain d'une déservescence rapide (crise). Le thermomètre, dans une temi-journée, peut arriver au chissre normal où il se maintient ensuite. Le plus souvent la déservescence dure un à deux jours, et sur le tracé la ligne de descente est brisée par une exacerbation vespérale. Les fausses déservescences ne met pas rares dans la pneumonie et, si le thermomètre a permis de mieux étadier la crise, il a montré qu'on ne pouvait établir une règle fixe pour les jours critiques, comme le croyaient les Anciens (voy. art. Caise).

Pièvres éruptives. Les indications thermométriques dans la période d'invaion constituent un des meilleurs signes du diagnostic dissérentiel, toujours élicat avant l'apparition de l'exanthème. A la période d'état et de déservescence, le nombreuses causes peuvent saire sentir leur action sur la sièvre et modisser las ou moins la sorme générale de la courbe classique.

Variole. Période d'augment dure deux à quatre jours, rarement plus. Invaion brusque souvent accompagnée de frisson, la température s'élève alors, dès se premiers instants, à une hauteur très-voisine (39°,5 à 40 degrés) du maximum, le subit plus, jusqu'au moment de l'éruption, que de faibles rémissions ou tacerbations qui maintiennent le thermomètre entre 40 et 41 degrés. D'autres

fois, comme dans la pneumonie, l'ascension, au lieu de se saire presque d'an seul trait, subit une rémission matinale; la ligne est alors brisée sur le tracé. La température atteint son apogée du deuxième au cinquième jour (troisième en moyenne ou commencement du quatrième); c'est alors qu'apparait l'éruption, une chute de la température avec détente générale (cuphorie des Anciens) marque l'apparition de l'exanthème. La chute thermique ramène la courbe près da niveau physiologique. Celle-ci ne s'en écarte plus désormais que peu, si l'an n'a affaire qu'à une varioloïde, variole modifiée de Trousseau. Si, au contraire. l'éruption est abondante, la dépression du tracé est moindre et dure moins longtemps. Dans les varioles discrètes la durée de cette rémission varie de 24 à 48 heures. Le thermomètre remonte quand la suppuration commence à s'établir et augmente en même temps qu'elle se généralise. On peut dire que c'est maistenant une fièvre de suppuration dont la marche est en rapport avec l'abordance de l'éruption. Nous ne pouvons insister sur les particularités variables du tracé, il résulte cependant de très-nombreuses observations que, dans cette nouvelle période fébrile dont la durée ne dépasse pas trois à six jours dans les cas ordinaires, ou une semaine dans les cas plus sérieux, le thermomètre m s'élève pas aussi haut que dans la période d'invasion. Il se tient d'habitude asdessous de 40 degrés, avec rémission matinale; s'il dépasse sensiblement œ chiffre et surtout s'il se maintient au-dessus, il faut redouter les dangers des formes hyperpyrétiques dont nous nous occupons plus loin.

Rougeole. Rilliet et Barthez, par l'observation attentive des phénomères fébriles, avaient annoncé que la sièvre prodromale de la rougeole est le ple souvent rémittente, quelquesois même intermittente comme la sièvre catarrhale. Les recherches thermométriques de Wunderlich et Thomas ont justifié cette manière de voir. La température, dès le premier jour, s'élève, atteint et parfeis dépasse 39 degrés; elle diminue le jour suivant, tombe à 38 degrés ou au-desous. Cette température presque normale persiste souvent le troisième jour. puis remonte le quatrieme et atteint son maximum du quatrieme au conquieur. moment où se fait l'éruption. Cette nouvelle poussée fébrile dure tant que de l'éruption; elle est plus élevée d'un degré en général que la poussée fébrile initiale et s'équilibre autour de 40 degrés. Après deux ou trois jours surviels la période de décroissance. Celle-ci se fait quelquefois progressivement en dest ou trois jours; d'autres fois elle est rapide et tombe, en douze ou vingt-quale heures, à 57 degrés ou un peu au-dessous. Nous avons observé plusieurs de 😅 cas à l'hôpital Saint-Éloi, pendant l'épidémie de 1884. Du soir au lendemis matin, il se faisait une chute rectiligne de 3 degrés environ, quelquefois plus, et la guérison arrivait presque aussitôt (Societé de médecine et de chirurgie pratique de Montpellier). D'ailleurs, la marche de la température à la période initiale diffère sensiblement, on le voit, de celle de la variole.

Quelques auteurs admettent qu'au début de la maladie, dans bien des cas. la température met deux jours à atteindre 59 degrés, et que la rémission se # fait que le troisième jour (voy. G. Sée, Jaccoud).

Si la température reste élevée après les septième ou huitième jours, il fact craindre les complications pulmonaires, en particulier la broncho-pneumosis, chez les enfants.

Scarlatine. Le thermomètre monte très-rapidement et s'accompagne servent d'un frisson. Dès le premier jour, la température s'élève de 39-,5 à 40-,5; le jour même ou le lendemain l'éroption paraît, mais, contrairement à ce qui à

lieu pour la variole, ici il n'y a pas d'euphorie. La température ne baisse pas moment où se fait l'exanthème, elle continue plutôt à s'élever et ne subit e de légères rémissions jusqu'à ce que celle-ci ait atteint son maximum. Elle rive, dans les cas d'exanthème intense, à 42 degrés, et même dépasse ce chiffre 5 degrés Meyer, 43°,3 Boning cité par Picot in Dictionnaire de Jaccoud). Cendant, sans atteindre aussi haut, le thermomètre, même dans les cas d'exantème modéré, arrive à des chiffres élevés. Le pouvoir émissif doit être intense ans la scarlatine, car c'est une des sièvres où la chaleur mérite surtout d'être ppelée àcre et mordicante. Le sastigium a une durée variable comme l'éruption ble-même, trois ou quatre jours en moyenne. Quant à la déservescence, elle est abituellement graduelle, quelquesois même traînante; parsois, au contraire, et sous en avons vu quelques cas, elle assect and trope des cas passez rapide.

La scarlatine a donc, on le voit dans l'ensemble, un cycle thermique moins régulier que les maladies précédemment étudiées, mais la marche du début est très importante comme signe diagnostique. En temps d'épidémie, elle sert à distinguer, même si l'éruption est peu abondante ou même si la scarlatine est presque fruste, cette fièvre exanthématique de la rougeole ou d'une angine simple. L'examen des urines et du cœur pendant plusieurs jours s'impose dans ces cas, car on sait que les scarlatines d'apparence les plus bénignes, si on s'en rapporte à l'exanthème, se compliquent bien souvent d'accidents brightiques radoutables. L'exploration thermométrique fournit donc des avertissements que doit compléter l'analyse quotidienne de l'urine.

Fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde a pu être considérée, pendant plusieurs maées, après les belles recherches de Wunderlich et de ses élèvés, comme une des pyrexies dans lesquelles la marche de la température est caractéristique.

Le cycle, dans les formes typiques de moyenne gravité, comprend 1° un stade l'augment à oscillations ascendantes dans lequel la température atteint progressivement 40 degrés; 2° une période stationnaire dans laquelle elle oscille entre le et 41 degrés, et 3° une période de décroissance progressive, chacune durant univou une semaine. Dans les cas plus graves, la durée plus longue est due à une sorte de prolongement indécis de la période d'état, qui a reçu le nom de tade amphibole. Si le pronostic dépend essentiellement de la marche de la mandie dans ces deux stades (état et amphibole), les oscillations thermiques de la première période fournissent des éléments importants au diagnostic.

Les caractères de l'ascension graduelle de la température au début de la mandie avaient même paru offirir une telle fixité que Wunderlich avait formulé, les aphorismes suivants considérés pendant longtemps comme des lois:

- On peut supposer avec une très-grande probabilité qu'il ne s'agit pas d'une bièvre typhoïde:
- 1º Quand, dès le 1º jour de la maladie ou au commencement du 2º, la lempérature monte à 40 degrés;
- 2º Quand, entre le 4º et le 6º jour, la température du soir, chez un enfant chez un adulte d'âge moyen, n'arrive pas à 39°,5, et si durant ce temps elle l'à plusieurs fois atteint ce chistre;
- 5° Quand, dès la seconde moitié de la première semaine, se présentent des les considérables ou progressifs des températures vespérales;
- 4 Ensin, si la température présente un seul moment d'arrêt ou de recul, mant les matinées ou les soirées du premier demi-septenaire, on peut exclure mblée l'idée d'une sièvre typhoïde » (page 294-303).

Ces propositions sont trop absolues; de nombreuses observations montres qu'elles admettent de fréquentes exceptions. Bernheim (Clinique de Nasc, 1877), Jaccoud (Clinique de la Pitié, 1885, p. 517), Combel (Leçons clinique inédites de l'hôpital Saint-Éloi, Montpellier), les ont mises en évidence. Sens entreprendre ici l'étude complète de la chaleur fébrile dans la dothiémentérie, qui sera faite à l'article Fièvre Typhoïde, nous devons montrer comment se comporte la température dans les nombreux cas où elle fait exception and règles générales posées par Wunderlich:

1º La température du début de la fièvre typhoïde peut subir un et même plusieurs moments d'arrêt ou de recul durant les matinées ou les soirées de premier demi-septenaire. M. Potain avait déjà vu, à Paris, que la fièvre typhoïde peut affecter parsois les allures d'une fièvre intermittente. Sur le littoral méditerranéen, ces cas sont moins rares qu'à Paris; ils peuvent être consondus aver la fièvre intermittente. Les maîtres de l'École de Montpellier ont appelé dessis longtemps l'attention de leurs élèves sur ce point. Il n'est pas exceptionnel, en effet, de voir non-seulement le thermomètre accuser dans les premiers jours de la fièvre typhoïde une rémission marquée, mais descendre jusqu'à l'appressis complète. Cette marche de la température ne suffit donc pas pour excluse d'emblée l'idée de sièvre typhoïde.

2° L'acmé peut être atteint très-rapidement en deux ou trois jours, quelque fois moins. Dès le 1° jour ou dès le 2°, les premières mensurations indiquet 39°.5 à 40 degrés, et après quelques oscillations marquées la marche de la terpérature suit son cours ordinaire. Nous avons souvent entendu M. le professer Combal insister au lit du malade et à l'amphithéâtre sur cette modalité à l'invasion fébrile, non décrite dans les livres classiques. Nous avons eu même l'occasion de recueillir quelques observations de ce genre et de metre ces faits en relief pendant le cours d'une récente suppléance à la Clinique métale de Montpellier. On comprend d'ailleurs qu'à l'hôpital, sauf de rares emptions, la température ne peut être notée tout à fait dès le début que s'il s'agit d'une rechute ou d'une fièvre typhoïde contractée dans l'intérieur de l'éphblissement.

Dans une intéressante leçon Sur la température dans la fièvre typhoids.

M. le professeur Jaccoud a rapporté un cas très-probant de cette ascanin rapide de la chaleur. Une jeune fille prend la fièvre typhoide dans la salle de elle était entrée pour quelques accidents hystériformes. Dès le 1<sup>ee</sup> jour, la température atteint 39°,6 et le lendemain 40 degrés. Il y avait donc eu là un unimum très-précoce. Celui-ci d'ordinaire arrive du 4° au 6° jour. Dans l'intéresante leçon faite à ce sujet, M. Jaccoud admet qu'il y a une sorte de relation entre la brièveté de cette première période fébrile et la durée totale de la fièvre typhoïde. Les statistiques lui paraissent établir que plus le maximum est tariff ou précoce, plus la fièvre évolue lentement ou rapidement.

3º Ensin, entre le 5º et le 10º jour, on voit survenir une rémission très au quée, passagère, ne durant qu'un jour (7º ou 8º d'habitude) ou moins, mais pervant saire descendre la température jusqu'au niveau physiologique. M. Bernhin avait aussi, de son côté, modisié les règles posées par Wunderlich et tiré de se observations les conclusions suivantes sur la marche et la valeur sémislegique de la température dans certaines sièvres typhoïdes.

Le résumé, dit-il, l'évolution thermométrique de la sièvre typhoide and abortive est comprise dans la formule suivante : péric de initiale, 3 à 4 jours

riode d'état, un à trois septenaires; période de déclin, 6 à 10 jours. Dans les graves, période secondaire irrégulière commençant vers le troisième septe-ire.

- « La fièvre typhoïde abortive a un début brusque : période d'augment, 1 à jours ; période d'état, 2 à 14 jours ; période de déclin, vingt-quatre à soixanteme heures.
- e 1° Quand un individu est pris brusquement de fièvre intense avec ou sans isson et que le 1° ou le 2° jour de cette fièvre la température est à 40 degrés. est probable qu'il s'agit ou d'une fièvre typhoïde abortive, ou d'une maladic fèrile autre que la fièvre typhoïde;
- 4 2º Une température très-élevée matin et soir pendant le premier septenaire l'indique pas toujours une fièvre typhoïde grave et longue, elle peut s'observer même dans les formes abortives;
- 3° Une température élevée matin et soir à 40 degrés et au-dessus pendant plasieurs jours, pendant le cours de la deuxième semaine ou au début de la trossème, n'indique pas sûrement une forme grave et prolongée » (Cl. de Nancy, p. 312). Cette dernière proposition est en désacord avec la proposition de Wanderlich.

Letulle (thèse d'agrégation, 1886. Les pyrexies abortives) a établi à son tour qu'on ne pouvait admettre d'une saçon certaine que la rapide ascension du début exresponde toujours à une sorme abortive. Parsois, en esset, le maximum précese est inquiétant, et la mort peut enlever rapidement le malade, mais en général il n'assombrit pas le pronostic, et semble au contraire devoir être de severable augure.

On voit donc que, pour la période de début, les propositions classiques sur la misur séméiologique de l'ascension fébrile subissent de nombreuses exceptions importantes à connaître. C'est l'importance du sujet qui nous a fait y insister auni lenguement.

Parmi les maladies dont le cycle thermique a une grande valeur diagnostique, usus devons citer la fièvre récurrente dont nous avons indiqué la marche quand usus avons décrit le type récurrent (voy. page 236) et la méningite tuberculeuse. In cette dernière affection c'est la dépression de la courbe thermique pendant la deuxième période qui prend une valeur presque pathognomonique. La température qui, dans la première période, marquait 39 degrés environ, tombe au visionge de la normale. Pendant plusieurs jours elle oscille entre 36 et 37 degrés moyenne, pour se relever ensuite. Roger, en 1844, avait déjà pu dire : « Ce contraste si frappant ne se rencontre que dans la méningite. La diminution considérable de la chaleur intermédiaire à deux périodes d'augmentation est donc maigne pathognomonique de la phlegmasie des méninges. » Malgré la diminution de la température, le pouls reste rapide. C'est un des exemples les plus de ces sièvres que Jaccoud a nommées dissociées pour marquer le désaut de concordance des deux symptômes sébriles essentiels, le pouls et la température.

Telles sont les principales maladies dans lesquelles la température aide dès la début à faire le diagnostic ou prend, dans une période plus avancée, une leur presque pathognomonique.

Dans d'autres affections approximativement typiques la thermométrie est core d'un grand secours : elle ne conduit pas au diagnostic, auquel on arrive les surement par d'autres voies, mais elle montre que la maladie continue

son évolution régulière ou qu'elle est troublée par quelque complication. C'est ainsi que dans le rhumatisme ou l'érysipèle, si après une rémission on voit le thermomètre s'élever, on doit soupçonner et chercher une poussée aigué es quelque complication viscérale.

Maintenant que nous avons étudié la première partie du problème, c'est-èdire les indications fournies au diagnostic par l'exploration et l'inscription régulières de la chaleur morbide, il nous saut chercher quelles indications elles peavent sournir au pronostic.

Le pronostic dans chaque cas particulier se base sur le degré des écats thermiques, sur leur marche régulière ou irrégulière, sur leur durée, enfia ser leur mode de production et de disparition. Il nécessite donc la connaissance préalable du tracé normal dans les affections typiques ou approximativement typiques.

La courbe thermique habituellement observée dissère de hauteur, non-seulement suivant la nature des maladies, mais encore suivant les stades d'une mème maladie. Nous avons cu déjà soin de le faire ressortir quand nous avons perié de la valeur séméiologique d'une mensuration isolée.

Si le tracé est irrégulier, s'il existe en quelque sorte une ataxie de la courie, il faut penser à une marche anomale, et veiller avec soin, même si l'exame des autres symptômes actuels ne conduit à aucune conclusion positive.

Les grandes oscillations qui se produisent tout d'un coup dans un tracé d font descendre la température primitivement élevée au voisinage du nivell normal ou au-dessous de celui-ci ont une signification pronostique très-variable Pour les bien interpréter, il faut les rapprocher de tous les autres symptôms. en particulier de l'état du cœur; il faut, en outre, non-seulement prendre le température axillaire, mais encore comparer la marche des température interne et externe (aisselle, extrémités, etc.). Ces chutes thermiques peausi annoncer une déservescence critique, un collapsus grave, se lier à une complication sérieuse (hémorrhagie, perforation) ou enfin n'avoir pas de signification précises comme dans la fièvre typhoïde. Wunderlich désigne sous le non à collapsus le syndrome grave qui accompagne les grands abaissements de terpérature, et cet abaissement de température lui-même : aussi est-il amesé à dire qu'il peut y avoir collapsus sans phénomènes collapsiques. Il nous amb blerait préférable de garder le mot de collapsus exclusivement pour le syndreme. L'intensité des phénomènes nerveux et l'atonie du cœur qui sont, avec h refroidissement périphérique, les traits essentiels de ce syndrome, ont une bia plus grande importance que le degré absolu marqué par le thermomètre à . moment.

Le collapsus doit être distingué de la rémission. Celle-ci peut atteindre 2 es 5 degrés, mais elle ne s'accompagne pas du cortège symptomatique qui estitue le collapsus. Les rémissions ont presque toujours une signification transpolle.

Si la température marque une tendance à diminuer, surtout le soir, alors qu'il n'y aurait pas encore une amélioration bien appréciable des autres sympthems on est autorisé à espèrer qu'une détente est prochaine. Par contre, si dess le convalescence d'une fièvre continue le thermomètre indique une ascensien de la température, modérée, mais répétée, quoique les phénomènes généraux n'espirent encore aucune inquiétude, il fant ne pas perdre de vue que cette réspension thermique peut être le commencement d'un nouveau mouvement fétale

arfois long et grave (rechute, recrudescence, fièvre de retour). Bernheim, dans a Clinique, recommande de prendre, à l'hôpital, la température des convalesents de fièvre typhoïde jusqu'au moment de leur sortie, même si la température st depuis plusieurs jours normale ou sous-normale, car la fièvre de retour peut a déclarer assez longtemps après que le malade a fini sa première maladie. Dans ces cas, si la nouvelle fièvre ne reproduit pas les caractères du cycle classique de la première, Bernheim ne croit pas qu'il s'agisse d'une rechute. Il pense qu'il y a là « une fièvre de retour » due à ce que le système nerveux, qui vient de « faire de la fièvre » pendant un temps assez long, garde, par une sorte d'habitude pathologique, une disposition à en faire de nouveau.

Les exacerbations thermiques considérables suivies de rémissions accentuées entraînent, même quand elles se répètent plusieurs fois, un pronostic moins grave que les exacerbations moindres, mais après lesquelles il ne se produit pas de rémission sensible. C'est ce que l'on exprime en disant que le type continu est plus grave que le type rémittent.

La persistance de l'élévation thermique est en effet un des éléments les plus graves du pronostic. Dans ce cas on peut dire avec Wachsmuth que la sèrre n'est pas l'élément le plus dangereux de la maladie, mais le danger luimème. Cette assertion est essentiellement vraie quand il s'agit de températures excessives. Celles-ci constituent par elles-mèmes un grave péril. Au delà de tertaines limites, les modifications anatomiques ou fonctionnelles rendent la survie impossible, et le malade succombe rapidement, si la température ne se modifie pas.

HTPERPTREXIES. Déjà, quand nous avons étudié la valeur séméiologique d'une mensuration isolée, nous avons eu l'occasion de dire que le pronostic sérieux Mermomètre se maintient à 4 ou 5 degrés au-dessus du niveau physiologique. 🗠 esperiences de Claude Bernard, Cyon, Calliburcès, Panum, Vallin, Obernier, Litten, ont montré que, si on élève expérimentalement la température des aniwas, ceux-ci ne tardent pas à succomber. Les altérations déterminées par tette hyperthermie portent principalement sur le sang et les muscles, en partimier sur le cœur; elles contribuent à affaiblir, puis à arrêter la contraction ardiaque. A ces lésions se joignent encore d'ordinaire la dégénérescence graisune du foie et des reins dévoloppée sous la même influence. L'insolation, tent l'action se fait sentir avec intensité chez les hommes surmenés, exposés à ts fatigues musculaires sous un climat brûlant, produit des effets analogues lœux observés chez les animaux mis en expérience. La température centrale l'ilère et atteint 42 à 44 ou 45 degrés au moment de la mort, qui doit être unbuée à l'hyperthermie.

Liebermeister a attiré l'attention sur les phénomènes qui accompagnent les impératures hyperpyrétiques et offrent les plus grands caractères de ressem-luce, quelles que soient les maladies dans lesquelles on les rencontre. Pour le mat professeur de Bâle, dont les opinions ont été en grande partie acceptées le la plupart des médecins, l'ensemble clinique désigné autrefois sous le nom malignité résulte surtout de l'hyperpyrexie. L'affaiblissement des contractions diaques, le délire ainsi que les autres troubles nerveux, les hémorrhagies, cilitées dans ces cas par l'altération du sang et aussi peut-être par la dégénémence des parois artérielles, la dégénérescence granulo-graisseuse des musque, du foie, des reins, toutes ces lésions, en un mot, que l'on trouve après

les fièvres graves appelées malignes, putrides, par les Anciens, sont en grande partie l'effet des hautes températures plutôt que celui des maladies dans lequelles elles se produisent. De cette manière d'envisager la pathogénie de ces accidents devait découler l'idée d'empêcher leur développement en enlevant mécaniquement la chaleur produite en excès. Le traitement par l'eau froide, qui s'est tant généralisé durant ces dernières années et a donné de si beaux résultats dans les maladies infectieuses, paraît avoir apporté une consécration pratique à la théorie de Liebermeister.

Les hautes températures ne s'observent pas uniquement dans les pyrexis infectieuses et l'insolation. Nous avons vu qu'on les rencontre encore dans le rhumatisme hyperpyrétique, dans les maladies du système nerveux (surtout à la période préagonique), dans les affections convulsivantes (état de mal épiletique, rage, tétanos, etc.), dans les fractures de la colonne vertébrale portant sur la région cervicale. Quelle que soit l'affection dans laquelle elles se montrest, les températures excessives ont toujours le même pronostic. Dans quelque observations de fracture de la colonne vertébrale où le thermomètre a pu s'élese à 42, 43, 44 degrés (Frerichs, Weber, Quincke, Hestrès), elles ont toujours et une issue fatale. Les hautes températures notées dans les affections du système nerveux constituent un argument clinique en faveur d'une fièvre nerveux. Dans ces derniers temps on a admis l'existence réelle d'une fièvre hystérique. L'hystérie, qui détermine si facilement des troubles de l'innervation motrice. doit amener aussi une élévation thermique. On sait combien sont fréquentes les variations de température ressenties aux extrémités (mains, pieds) par les hytériques. Jusqu'à quel point cette névrose peut-elle vraisemblablement amener le thermomètre explorant la chaleur centrale? Nous ne saurions préciser. Mais, étant admis que les écarts thermiques réels, pour peu qu'ils dépassent ou alleignent 3 ou 4 degrés, s'accompagnent toujours de troubles généraux sérieux, de troubles très-graves, si cette limite est dépassée pendant plusieurs jours, on peut poser en règle générale qu'il faut soupçonner une supercherie quand le thermmètre indique un chiffre en désaccord absolu avec l'état général. C'est ainsi senlement que peuvent s'expliquer les températures extraordinaires de 45 à 50 degrés suivies de guérison chez les hystériques.

Valeur séméiologique des températures basses centrales. Le chapitre spécial que nous avons consacré aux dépressions thermiques nous a déjà amené à traiter en partie cette question. Nous ne ferons donc que résumer ici en quelques propositions générales les conclusions que l'on peut tirer de l'observation répétée d'une température basse chez un malade.

L'algidité peut être bornée à la périphérie ou être centrale; l'exploration cavitaire seule permet de reconnaître cette dernière.

- 1º La thermométrie, dans les cas de température basse centrale, ne peut servir pour établir le diagnostic, puisqu'il n'y a pas de maladie ayant un processes algide spécial.
- 2º La valeur pronostique des hypothermies varie suivant diverses circosstances dont les unes tiennent au malade (âge, état général), les autres à durée, à l'étendue, au mode de production de l'abaissement thermique:
- a. L'enfant se refroidit plus facilement, mais supporte mieux l'algidité que l'adulte ou le vieillard.
- β. Quand l'organisme est profondément débilité, si l'abaissement de température tient à la déchéance organique du sujet, il est proportionnellement best

oup plus grave que l'élévation thermique de même amplitude. L'algidité qui ntraîne ou du moins précède la mort ne dépasse pas alors 2 à 3 degrés.

- 7. Au contraire, quand l'organisme est sain ou encore « capable de faire du alorique » (Peter, Ctinique médicale, t. 11), si les causes du refroidissement ont « extrinsèques », la dépression thermique supportée par le patient peut être senucoup plus considérable. Dans des cas exceptionnels l'étendue de l'écart morbide a pu dépasser sans entraîner la mort celle des plus grands écarts fébriles connus (6°, 8°, 10°, 11° centigrades).
- 8. Pour que la guérison soit possible, il est nécessaire que l'hypothermie soit de courte durée et que la réaction puisse s'opérer progressivement. Dans les cus où toute l'économie a été sidérée, pour ainsi dire, par la cause qui produit l'abaissement de température, la réaction ne se produit pas et le malade meurt duss l'état de choc avec une température souvent peu éloignée de la normale (\$4.5; 55.5.5).
- c. L'abaissement progressif et continu emporte nécessairement un pronostic très-grave, même s'il est peu marqué. L'abaissement rapide, qu'il s'observe dans les maladies fébriles (collapsus) ou bien chez un sujet en bonne santé à la suite d'un accident, d'un traumatisme (choc), s'accompagne de phénomènes généraux qu'il saut chercher à interpréter avec le plus grand soin, car c'est de leur plus un moins de gravité que dépend souvent le pronostic.
- 5º Dans tous les cas où il y a abaissement de la température périphérique étidente il faut prendre la température cavitaire, et à partir de ce moment continuer à suivre régulièrement la marche des deux courbes. Dans les cas de réaction, la température centrale remonte et les deux températures tendent à revenir à leurs rapports normaux. La thermométrie constitue alors un des meilleurs movens de reconnaître si la réaction est franche, salutaire, ou si au contraire, dépassent maintenant le but, elle constitue un danger de nouveau genre.
- 4º Dans les collapsus des pyrexies et dans les maladies algides (choléra) le réfroidissement commence presque toujours par la périphérie, il peut même y rester localisé et contraste alors avec la chaleur interne qui reste normale ou est divée. Les sensations thermiques perçues par le malade étant d'ordinaire en relation avec la chaleur superficielle, celui-ci n'accuse qu'une sensation de froid; seuvent aussi il éprouve une vive chaleur interne et dit « qu'il brûle à l'intérieur. » Le thermomètre permet de mesurer la différence qui existe entre la température externe basse et la température centrale; si elle est très-sensible, le pronostic est sérieux, à moins que l'équilibre ne tende à se rétablir. Dans le choléra l'abaissement de la température centrale est toujours un signe grave.

Déductions thérapeutiques. Elles se résument dans cette règle: Ramener la température vers son niveau normal, c'est-à-dire supprimer la chaleur produite en diminuer la production, dans les cas de température élevée faisant indication; réveiller la thermogénèse, conserver la chaleur produite dans les cas hypothermie.

On réalise ces indications en combinant l'action des agents extérieurs (froid, band, électricité) avec l'action des médicaments destinés à agir sur les phénomères moléculaires et chimiques intimes, à entraver les fermentations ou favour les combustions interstitielles suivant les cas. Nous n'avons pas à traiter une pareille question, trop vaste et en dehors de notre sujet, bien qu'elle lui et liée d'une façon étroite et en constitue la consécration pratique. Cependant,

quoique nous n'ayons pas à traiter ici la question des antipyrétiques, après œ que nous avons dit plus haut du danger entrainé par les hautes températures et des moyens proposés pour les combattre, nous ne pouvons passer complétement sous silence le procédé de réfrigération qui a conquis une si large place dans la thérapeutique contemporaine.

Dans les cas d'hyperthermie, le traitement par l'eau froide (bains, lotions) est aujourd'hui couramment employé pour enlever l'excès de chaleur produit. C'est la méthode qui avait donné de magnifiques succès à Currie et à ses diciples, et à laquelle il n'avait manqué, pour prendre une grande extension au commencement du siècle, que l'usage, alors fort peu répandu malgré l'exemple donné par Currie et Récamier, des observations thermométriques dans les malidies. De nos jours le traitement par l'eau a d'abord été appliqué, comme le préconisaient Currie et Giannini, dans les cas de sièvres avec hyperpyrexie (putrides. malignes). C'est la fièvre typhoïde qui a surtout été traitée par cette méthole progressivement de mieux en mieux étudiée (Jacquez [de Lure], Leroy de Béthune], Brand, Liebermeister, Jürgensein, Glénard etc.) et que l'on désigne chez nous trop exclusivement sous le nom de méthode de Brand. A Montpellier ... depuis 1854, le professeur Fuster employait l'hydrothérapie d'une faceur presque exclusive dans le traitement de la sièvre typhoïde. Il trouva d'assex nombreux imitateurs parmi ses élèves. Seulement il se servait de l'eau fride comme moyen de stimulation et de régularisation de l'action du système nerveux plutôt que comme réfrigérant (Hamelin, communic. orale).

Après la fièvre typhoïde, le traitement hydrothérapique a été méthodiquement appliqué à la variole, à la scarlatine, à la meningite, et même à des affections qui autrefois paraissaient le plus contre-indiquer cette thérapeutique, le rismatisme cérébral et la pneumonie. Comme pour les autres maladies avec hyperproduction thermique, les résultats ici ont encore été favorables. Dans 😅 derniers cas la thermométrie médicale a eu, à côté des avantages pratiques, des résultats théoriques auxquels on n'avait pus d'abord songé. C'est ainsi qu'e amenant les médecins à traiter la pneumonie par les bains froids elle a apparé un argument de plus à ceux qui considéraient la pneumonie comme une affection générale cyclique plutôt que comme une phlegmasie localisée au possur-Et le succès a justifié ces vues théoriques. Le rhumatisme cérébral, regardi pendant longtemps comme dù à une méningite rhumatismale, bien qu'on trouvat aucune lésion à l'autopsie, a pu être aussi mieux étudié. La marche 🖛 la température dans cette affection, ainsi que la confirmation des vues théoriques par le traitement réfrigérant, nécessitent une séparation des faits englobés \*\*\* le nom de rhumatisme cérébral. Un certain nombre de cas méritent certainment d'être désignés comme on l'a fait en Angleterre sous le nom de rhumation hyperpyrétique. Souvent, en effet, les troubles cérébraux commençant au l'ascension thermique lui sont proportionnels et s'amendent en même temp que la température baisse sous l'influence des bains froids. Leur action dans la des cas a suffi pour faire disparaître des symptômes effrayants et analogues 🛎 ceux determinés par l'action des hautes températures dans les maladies infertieuses (Sidney-Ringer, Wilson Fox, Maurice Raynaud, Woillex, Roussel; 🔫aussi Besnier, art. RHUMATISME).

Dans toutes ces observations, c'est la courbe de la température qui reste légtimement le principal guide du médecin pour l'intervention thérapeutique. Dans des leçons faites sur le traitement du rhumatisme cérébral pendant une professorale dont nous avions été chargé, il y a deux ans, à l'hôpital saint-Eloi, nous nous sommes inspiré de ces idées. Il ne faudrait pas exagérer ependant hors de proportion les services que peut rendre dans ces cas la thermométrie et compromettre les succès par un engoûment intempestif succédant à ane résistance prolongée. Beaucoup de bons esprits considèrent encore la fièvre comme un mouvement réactionnel de l'économie ayant son utilité et qui doit être respecté tant qu'il ne dépasse pas certaines limites. Nous l'avons souvent entendu répéter à M. le professeur Combal (voy. aussi Grasset, Semaine médicale, 1885). La sièvre en tant que chaleur fébrile dangereuse sait pour eux et peur nous indication, indication absolue même, quand elle atteint un certain niveau, mais, dans tous les cas, il faut prendre en considération l'ensemble 🕯 phénomènes morbides. Ici, pas plus que dans d'autres circonstances, on ne pent poser de règle fixe, absolue, fondée exclusivement sur le degré du thermomètre pour l'intervention thérapeutique, comme le voudraient les partisans trop enthousiastes des bains froids. Un infirmier et un thermomètre, comme nous l'arons entendu dire à un de nos maîtres, ne sauraient sussire pour traiter les typhoisants. Il n'y a pas, qu'on nous permette de le répéter, uniquement une question de chaleur jugée par la lecture du thermomètre, il y a une question d'appréciation parfois délicate et complexe. A ce point de vue, le récent ouvrage de MM. Tripier et Bouveret (La fièvre typhoïde traitée par les bains froids. Lyon, 1886), où sont discutées les indications et contre indications, est destiné rendre d'utiles services en comblant une lacune existant dans notre littéraure, malgré ce qui a été écrit dans les journaux ou avancé dans les sociétés mantes à ce sujet.

La liste des antipyrétiques en dehors des bains froids, qui constituent un moyen antithermique puissant, devient chaque jour plus longue. A côté de la quinine et de la digitale sont venues se placer la kairine, l'antipyrine, la thalline, médicaments dont l'effet principal est l'abaissement de la température (voy. ces mots). Pour interpréter une courbe, il est donc nécessaire de connaître le traitement employé; dans la pratique courante cette appréciation est facilitée par l'inscription du traitement sur la feuille de température, au-dessous du tracé thermographique dans la colonne correspondant aux jours de la maladie. Nous avons dit, en parlant du type interverti, qu'il pouvait être l'effet de l'administration des médicaments antipyrétiques, à des heures plus ou moins éloignées du moment où le thermomètre a été appliqué.

Quant au traitement des hypothermies, la manière de remplir les indications que nous avons posées au commencement de ce paragraphe pourra n'être pas la même dans tous les cus (voy. à l'article Fnom comment doivent être réchaussés ceux qui ont été exposés à de grands froids). Nous ajouterons simplement les deux observations particulières suivantes.

- 1º L'enfant produit de la chaleur, mais se refroidit facilement : il faut donc, pour lui, chercher surtout à conserver la chaleur produite en le protégeant contre les refroidissements extérieurs. Le vieillard au contraire produit moins de chaleur, mais défend bien celle qu'il produit : donc, si on a à traiter une algidité chez un vieillard, il faudra, tout en ne négligeant pas de protéger le malade contre le refroidissement, s'adresser principalement aux médicaments qui peuvent exciter ou soutenir la thermogenèse.
- 2º L'abaissement de température et les phénomènes de choc qui suivent les grandes opérations sont surtout sensibles à la suite de l'ovariotomie. Le lende-

main de l'opération il n'est pas rare de voir une dépression thermique de 2 degrés ou plus, qui est d'un très-mauvais augure. A la suite de quelques expériences sur des animaux, Weiger a conseillé de faire ces opérations dans des pièces chauftés à une température assez élevée, l'influence de la température extérieure pouvait faire sentir son influence sur le péritoine et les nerfs sympathiques de façon à faciliter la production de l'hypothermie consécutive.

C'est dans le même but et sous l'influence du même ordre d'idées que Redard a proposé de placer les blessés en état de choc dans une étuve pour faciliter leur réchaussement.

Dans tous les cas où un blessé arrive en état d'algidité, il y a indication de retarder l'opération. On comprend facilement que les effets de l'opération s'ajouteraient à ceux de la blessure pour déprimer encore plus le patient. L'abstentin est indiquée dans tous les cas où le thermomètre est au-dessous de 56 degrés.

Le chloroforme et l'opium ne doivent être donnés, dans le cas où la réaction a rendu l'intervention chirurgicale possible, qu'avec la plus grande prudence. « il faut attendre, dit Redard (op. cit., p. 154), que la température soit élevée et se soit maintenue élevée pendant un certain temps, opérer le plus tard possible supprimer l'administration des agents stupéfiants, tels que le chloroforme et l'opium, ou du moins en donner de très-petites quantités. « C'est d'ailleurs une manière de voir généralement admise sur ce point.

B. Température et thermomètrie locales. Remarques préliminaires. Les maladies générales et les affections locales entraînent des changements dans le distribution normale de la chaleur aux diverses parties du corps. L'application de la main sur une partie enflammée fait constater une différence de température entre ce point et les régions voisines. Ces modifications, faciles à constater, ont de tout temps appelé l'attention des médecins. L'Aphorisme 39 d'Hippocale (section IV) montrait déjà la valeur qu'on doit y attacher: « Et qua corporis parte inest calor aut friqus ibi morbus est ».

L'introduction du thermomètre en clinique devait bientôt donner l'idée faire servir la thermométrie locale à l'étude des inflammations et à la précision du diagnostic local de plus en plus recherchée au moyen des méthodes perfectionnées d'investigation physique. Pendant ces vingt dernières années, partieslièrement de 1870 à 1882, physiologistes et médecins, sous l'impulsion de travaux de Broca et de Peter, ont cherché dans la détermination des tenpératures locales périphériques le moyen d'apprécier les modifications tomiques ou même fonctionnelles des organes situés plus ou moins prefetté ment sous la peau. Les travaux publiés durant cette période, tant en France qu'à l'étranger, sont très-nombreux, nous ne pourrions ici faire un bisterique complet de la question; nous devons cependant signaler quelque thèses (Gassot, Paris, 1875; Blaise, Montpellier, 1880, Hunkiarbevendins, Paris, 1880; Parisot, 1881; Sarda, Sabatier, Montpellier, 1882) et l'ouvrege si complet de Redard Sur la thermométrie locale (Paris, 1885), dans leque l'auteur, à côté de ses recherches personnelles, expose le résultat des travaux antérieurement publiés. Nous aurons l'occasion de lui faire plus d'un emprasse dans ce qui suit.

Malheureusement les conditions variables dans lesquelles se sont placés les expérimentateurs les ont amenés à des résultats différents qui rendent malaisée l'interprétation d'un sujet offrant déjà par lui-même de sérieuses difficultés-

es températures locales, en clinique, sont toujours des températures périphériues recueillies par l'application du thermomètre ou des appareils thermolectriques. Or la peau subit sous des influences diverses de rapides variations le température. Une première difficulté consiste donc dans la détermination du legré thermique normal d'un erégion, quelles que soient la délicatesse des instruments employés et l'habileté des observateurs. La seconde repose sur ce fait que la séparation établie entre les modifications générales et locales de la température dans les maladies est un peu artificielle. Comme le remarque Wunderlich, c il est extrêmement rare et peut-être impossible qu'avec un écart thermique les conditions générales de l'organisme restent absolument normales et que sa température propre n'en subisse pas un certain retentissement. D'un autre côté, dans un trouble de la température générale, la déviation thermique a'est jamais la même absolument dans toutes les parties du corps. C'est surtout an début du trouble thermique et à l'époque des modifications ultérieures que la disproportion entre les températures des différentes parties est la plus accentuée ». Les recherches de Schulein, Landrieux, Couty, ont confirmé cette manière de voir. « Pendant les maladies fébriles, l'augmentation de la température est plus grande dans les parties périphériques et la chaleur tend à s'égaliser dans tout le corps » (Couty, Archives de physiol., 1880, p. 281).

Cependant, sous cette double réserve que les températures périphériques, difficiles à recueillir avec exactitude à l'état hygide, peuvent être plus difficiles à bien interpréter dans leurs variations morbides, la division établie entre les wriations locales et générales de la température suivant que les unes ou les autres prédominent dans tel ou tel cas mérite d'être conservée.

Nous avons déjà montré la manière dont il convient de prendre les températures locales (voy. le chapitre consacré à la technique, p. 19); nous devons dire maintenant quelques mots de ces températures et de leurs variations à l'état physiologique avant de passer à l'étude de leurs modifications pathologiques.

Répartition périphérique de la chaleur<sup>1</sup>. Variations des températures lecales à l'état physiologique. « La température va croissant à mesure que de la peau on pénètre dans l'intérieur de l'animal et que l'on s'avance des extrémités libres vers leurs racines ». Depuis l'époque où Gavarret donnait cette fermule générale de la répartition de la chaleur à la surface du corps, de nombreux documents ont été publiés sur ce sujet. Mais ils ont plutôt fait ressortir les multiples causes d'erreur à éviter qu'ils n'ont amené à des résultats complets et définitifs. Voici cependant les conclusions générales que l'on peut tirer de l'ensemble des recherches expérimentales et cliniques, accumulées pendant ces dernières années sur cette question (Roger, Gubler, Broca, Peter, lareboullet, Séguin, Alvarenga, Colin, Gassot, de Renzi, Hankel, Couty, Redard).

La température de la périphérie cutanée est très-variable. Elle peut changer establement en quelques heures. Ses oscillations peuvent aller de 2 à 6 degrés (Redard) ou être plus considérables (Couty).

A l'état normal, il existe néanmoins une température moyenne à peu près constante pour le même sujet, mais variable avec les individus. Celle-ci s'observe dans les parties dont la température est assez élevée (poitrine, abdomen).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous ne nous occupons ici que de l'étude des températures locales périphériques accessibles à la thermométrie médicale, celle des températures locales profondes, cœur, foie, sung, etc., a déjà été faite à l'article Chalrum annualm.

Les variations les plus considérables s'observent dans les parties les plu éloignées du tronc. Toutefois il faut faire exception pour la main et le pied, qui riches en vaisseaux et nerfs, présentent une température ordinairement sapé rieure à celle du poignet, de l'avant-bras ou de la jambe.

La hauteur des températures périphériques dépend surtout de la riche vascalarisation des organes recouverts par la peau ou de la présence de gros vaisseaux sous-jacents. Aussi est-elle plus élevée au tronc et à la tête qu'aux membres et, pour ces derniers, plus élevée du côté de la flexion que de l'extension.

Les variations de la température extérieure exercent une grande influence sur la température périphérique. Celle-ci subit des oscillations diurnes à per près parallèles à celles de la température centrale (Gassot). Rômer aurait, su contraire, constaté, nous l'avons déjà dit, que les variations nychthémérales des températures centrale et périphérique varient souvent en seus contraire, l'aux s'élevant quand l'autre s'abaisse et réciproquement (Diss. inaugurale, Tubingue, 1881, et Gaz. hebd. de Paris, 1882, p. 451).

D'après Couty, la température palmaire moyenne, prise comme type de la température périphérique, ne dépendrait ni de la constitution, ni de l'état de vigueur ou de faiblesse du sujet, mais plus probablement du développement intellectuel et du degré d'excitabilité du système nerveux.

Les contractions musculaires et les mouvements élèvent la température périphérique de la région où se trouvent les muscles en mouvement. Grasset et Apollinario ont constaté en appliquant un thermomètre recouvert de ouate sur la peau de l'avant-bras que les mouvements des doigts et de la main peuvest élever la température périphérique de l'avant-bras de 2 degrés en une heure et de 1°,2 en onze minutes de travail musculaire.

Cette production réelle de calorique explique, d'après ces auteurs, la sensition de chaleur accusée par les malades atteints de paralysie agitante, sensation correspondant à un fait bien réel. Davy avait déjà signalé qu'après une marche, tandis que la température centrale s'élevait de 1 degré environ, la température périphérique subissait une élévation plus considérable aux membres inférieurs.

Hankel a étudié au moyen d'appareils thermo-électriques les effets de la contraction musculaire sur la température périphérique, il a obtenu des chiffres moins élevés, mais est arrivé à des conclusions analogues aux précédentes. La différence dans l'élévation thermique doit tenir très-probablement au mode d'exploration différent employé par ces observateurs.

« Pendant les contractions cloniques et toniques des muscles, la température de la peau qui les recouvre diminue d'abord passagèrement pour s'élever ensuite notablement. La température de la peau d'un point éloigné subit des changements analogues dans les cas de contraction musculaire violente et prolongés s' (Hankel, cité par Redard). Cette augmentation de chaleur in situ s'explique par la diffusion aux parties voisines de la chaleur produite par le travail musculaire et par le reflux du sang ainsi échauffé vers la peau et les parties voisines (Heidenhain, Helmholtz, Ludwig, Colin).

Le travail digestif, le sommeil, le repos, font sentir leur action sur la chaleur périphérique comme sur la chaleur centrale.

A priori, on pourrait supposer qu'à l'état de santé la température périphérique de deux régions homologues droite et gauche chez un individu sain ne présente pas de différence appréciable. Il n'en est rien pourtant et il importe de savoir qu'à l'état normal il existe des différences entre les deux côtés de

rps variant de 0°,2 à 0°,4 en moyenne, mais pouvant atteindre jusqu'à 0°,8 même 1 degré. Cette différence existe tantôt au profit du côté droit, tantôt 1 profit du côté gauche. Chez un même individu, il n'est pas rare de voir dans se journée le maximum passer d'un côté à l'autre.

Les dissérences de température prises dans les régions homologues, pour voir une valeur séméiologique quand il s'agit de températures locales morbides, levront donc avoir été constatées plusieurs sois et n'être pas insérieures à 0°,5 x 0°,5 au moins.

Ches les hystériques et les névropathes, qui semblent avoir un état de santé normal, la différence peut être beaucoup plus sensible. Ces faits n'ont pas lieu de nous étonner aujourd'hui que nous savons combien les troubles vaso-moteurs sont fréquents ches ces sujets et que la physiologie expérimentale a montré les relations existant entre les troubles de la calorification et ceux de l'innervation vaso-motrice.

Nous ne donnerons pas ici un tableau de la température périphérique moyenne dans chaque région de l'économie; ce que nous venons de dire explique suffisamment que cette moyenne soit parfois bien difficile à fixer. Nous mentionnerons, cependant, les chiffres généralement admis pour les principales régions, avant de nous occuper des températures morbides locales observées dans ces régions.

Modifications morbides des températures périphériques. Sous l'influence des modifications pathologiques locales ou générales, les températures périphériques peuvent subir, comme la température cantrale, soit une élévation, soit une dépression.

1º L'élévation est parfois assez considérable pour que le thermomètre accuse ma chiffre plus élevé au niveau de la région malade que dans l'aisselle, au même moment. Il faut admettre alors qu'il y a un foyer de chaleur localisé suez intense pour amener la température locale au-dessus de la température centrale, ou que les nouvelles conditions de circulation locale modifient l'apport ou la déperdition du calorique sur un point dans des proportions insolites.

Ces cas sont d'ailleurs relativement rares, et le thermomètre montre que les agmentations de température sont souvent plus apparentes que réelles.

L'élévation de la température locale s'observe :

- 1º Dans les maladies fébriles: il est alors intéressant de suivre son mode de progression et de voir s'il est en relation avec la chaleur centrale;
- P Dans diverses maladies du système nerveux;
- Dans les congestions localisées qui suffisent parfois à déterminer une perthermie relative dans la région où elles siégent;
- \* Dans les inflammations. Hunter serait le premier qui aurait constaté le suit d'une saçon précise. Après une opération d'hydrocèle, il trouva que la température de la tunique vaginale était de 33°,5 environ; le lendemain, au moment la pansement, l'inslammation locale faisait monter le thermomètre à 37 degrés. Lequerel et Breschet, au moyen de leur appareil thermo-électrique, ont constaté il degrés dans une adénite aiguë de la nuque chez une jeune sille strumeuse lout la température buccale était 57°,5.

Demarquay, contrairement à Hunter, émit l'opinion que la température d'une artie enslammée pouvait être supérieure à celle du rectum prise au même coment. Les expériences de J. Simon, de Montgomery, de Weber, confirmèrent te manière de voir. Leurs conclusions peuvent se résumer ainsi: Les parties

enssamées sont plus chaudes que les parties saines correspondantes; le sang artériel arrivant aux parties enssamées a une température moindre que celles-ci; le sang veineux qui en revient est moins chaud que le soyer phlegmasique, mais il est plus chaud que le sang artériel du côté correspondant et que le sang veineux du côté opposé. Il résulterait donc de ces expériences qu'une partie enssamée est un soyer de chaleur pouvant non-seulement déterminer l'hyperthermie locale, mais encore élever la température générale du sang. Nous verons plus loin comment Broca et Peter ont cherché à appliquer ces notions à la clinique et à faire servir l'élévation de chaleur locale au diagnostic des phlegmasies des organes prosonds. Leur manière de voir a été contredite par d'autres observateurs, Schröder, Bernard, Jacobson, Alvarenga, Billroth, Redard, etc. Hamelin en a même présenté une vive critique dans le Montpellier médical, 1880. Les conclusions d'Alvarenga sur ce sujet nous semblent devoir être acceptées comme l'expression de ce qui se passe généralement :

- « 1° La température des parties externes et enslammées est supérieure à celle des parties correspondantes non enslammées, mais inférieure en général et mement égale à celle de l'intérieur ou du sang;
- « 2º Ce n'est qu'exceptionnellement que la chaleur d'une partie phloguée est supérieure à la température centrale;
- « 5º Lorsque cette exception a lieu, la différence entre les deux températures est minime » (traité cité p. 205).

Les abaissements de température périphérique s'observent :

- 1º Dans les cas de température basse centrale: les extrémités et la pesu se refroidissent alors plus facilement que le centre;
- 2º Dans les collapsus, le refroidissement peut être partiel d'abord (extrémités, nez, joues) et se généraliser ensuite à toute la périphérie. Quant à la température centrale, nous avons vu qu'au moment de la production de ce syndrome elle pouvait être élevée, abaissée ou voisine de la normale;
- 3º Dans les parties mortifiées et, d'une façon générale, dans toutes celles dont la vitalité est amoindrie.

Examinons maintenant comment les choses peuvent se passer dans la pratique et cherchons quelle est la valeur séméiologique de ces variations thermique localisées. Nous les passerons en revue les unes après les autres, mais, afin de faciliter la description, nous diviserons ce sujet en deux parties, suivant que les explorations thermométriques auront pour objet des malades atteints de lésions externes ou internes. Dans la première, nous aurons d'abord à voir les modifications de la température périphérique générale dans les maladies fébriles, pais les variations thermiques locales dans les affections médicales portant sur les organes internes; dans la seconde, nous exposerons les écarts topiques de la chaleur dans les affections chirurgicales (phlegmons, abcès, fractures, bemeurs, etc.).

I. THERNOMÉTRIE LOCALE DANS LES AFFECTIONS MÉDICALES.: le Maladies fébriles. Nous savons déjà comment se comporte la température superficielle pendant le frisson qui accompagne l'invasion fébrile brusque, en particulier les accès palustres.

Dans la plupart des pyrexies les températures centrale et périphérique tendent à s'égaliser. Si on prend avec Couty la température palmaire comme type de cette dernière, on voit que l'égalisation des deux courbes palmaire et axillaire se réalise ou tend à se réaliser avec de légères différences, quelle que soit la cause

I'état fébrile, une sois que la sièvre est en pleine évolution (pneumonie, pleusie, sièvre typhoïde, rhumatisme, rougeole, ictère, sièvre intermittente, etc.). le cesse avec l'acmé dans la pleurésie franche. Elle persiste plus ou moins maplétement plusieurs jours après la déservescence dans le rhumatisme articuire, la rougeole, l'érysipèle. Quelques rares exceptions à cette règle générale observent aux deux extrêmes soit dans les afsections sébriles très-légères, soit a contraire dans les pyrexies anormales graves.

Hankel (cité par Rodard) a comparé la température centrale à celle de la pau du cinquième espace intercostal, et il a trouvé que leur écart était moindre pendant la fièvre que pendant l'apyrexie.

Cette tendance à l'égalisation existe sur toute la surface du corps, par suite on peut dire que dans les affections fébriles la température périphérique augmente plus que la température axillaire, puisqu'elle arrive à égaler rapidement celleci et quelquesois même à la dépasser. Il faut donc tenir grand compte, dans l'appréciation de la quantité de chaleur produite pendant la fièvre, des variations de la température périphérique. « Non-seulement elles s'ajoutent aux variations centrales pour donner la valeur de l'hyperthermie totale de l'état sébrile, mais surtout, étant plus considérables et plus rapides, elles fournissent un tableau peut-être plus sidèle et plus exact de l'évolution de chaque cas morbide » (Couty).

Avec un peu d'habitude on arrive à apprécier facilement par la palpation avec une approximation suffisante la température palmaire; cette simple constatation peut indiques un trouble commençant, une fatigue de l'organisme, une légère bèrre, en un mot, tous ces cas où sans élévation de la chaleur centrale la paume des mains a une chalcur plus élevée que d'habitude. C'est là un fait d'obserration journalière. Chez un individu fatiqué, l'élévation de la chaleur à la paume de la main engage à prendre la température axillaire. Cependant, il ne hudrait pas attacher une trop grande valeur à ce symptôme, car nous avons vu que chez les individus nerveux, les semmes hystériques, les extrémités présentent des alternatives rapides de chaud et de froid sans que ces changements atent une grande importance séméiologique actuelle. A l'état normal, il existe souvent, avons-nous vu, une différence entre la température de deux parties homologues du corps. Pendant les affections fébriles, particulièrement pendant celles qui sont en rapport avec des modifications anatomiques des organes thoraciques ou abdominaux (pneumonie, pleurésie, fièvre typhoïde), on note une diférence entre les deux aisselles et les deux moitiés du corps, plus accentuée Pà l'état normal. Elle peut aller de 0°,5 à 1 degré (Gubler, Cocato, Squire, Ligine, Brebion, Couty, Lereboullet, Redard, Mourson, etc.). L'explication de celle hémihyperthermie aussi étendue s'explique bien mieux par un trouble de l'innervation vaso-motrice que par le rayonnement d'un foyer inflammatoire balisé, et c'est généralement l'hypothèse qui a prévalu.

Thermométrie dans les affections du système nerveux. Encéphale. L'histère de cette partie de la thermométrie est toute récente. Dans une première ériode (1860-1877) des recherches physiologiques et cliniques, quelques-unes ort intéressantes, sont publiées par Albers de Bonn (1861), Lombard (1868), leadel (1870), Schiff (1870), Da Costa Alvarenga (1857-1871), mais les menurations prises avec des appareils différents et suivant des méthodes peu comarables ne permettaient de tirer aucune conclusion. « La méthode, qui manuait à la thermométrie cérébrale, Broca ne tarde pas à l'instituer, et cela d'une

façon tout à fait magistrale ». On peut même dire : « c'est avec lui que comme l'étude vraiment scientifique et clinique de la thermométrie cérébrale ».

Dans une note communiquée au congrès du Havre (1877) Broca attire l'a tention sur les renseignements que ce procédé d'exploration locale peut four pour arriver au diagnostic du siége et de la nature des lésions cérébrales. admet que l'épaisseur fort mince des parois osseuses au niveau du frontal et temporal autorise à penser que les variations de température indiquées par thermomètres placés sur les téguments de la boîte crânienne traduisent as bien celles des organes qu'elle renserme. Afin de pouvoir prendre simultanéme les températures de deux ou plusieurs points symétriques, il recommande « couronne thermométrique » composée d'une bande circulaire en tissu éla tique servant à relier six ou huit thermomètres reconverts d'un côté par d petits sachets d'ouate et s'appliquant 2 à 2 sur la région fronto-pariétale imm diatement à côté de l'apophyse orbitaire externe, sur la région pariétale ou ter porale au-dessous de l'oreille (région du pied du sillon de Rolando); 5 degn sur la région occipitale à 5 centimètres environ de la ligne médiane et au mén niveau que les précédentes. Il détermine ainsi les températures à l'état physic logique et trouve une légère élévation en faveur du côté gauche.

A partir de ce moment, les observateurs se lancent dans la voie ouverte pi Broca, en se servant spécialement de son procédé ou d'appareils thermo-électriques, et tentent d'appliquer ces mensurations thermométriques non-seulemez au diagnostic des lésions cérébrales, mais encore à l'étude des effets de l'activit physique ou intellectuelle sur la température cérébrale à l'état de santé (Carte Gray, 1878, Paul Bert, Voisin, Eduardo Maragliano, Dario Maragliano et Sepilli Lombard, Amidon, F. Franck, 1879-1880).

Enfin dans la troisième période ces recherches sont continuées, mais de ple on soumet à la critique cette opinion jusque-là acceptée, que la température de téguments donne une idée assez juste de celle du cerveau. A cette périod appartiennent de nouvelles publications de F. Franck, de Maragliano, celles de Lereboullet, de Clauzel de Boyer, et surtout l'importante thèse de Blaise (Contribution à l'étude des températures périphériques et particulièrement & températures dites cérébrales dans les cas de paralysie d'origine encéphalique Montpellier, 1880). Cet ouvrage est devenu classique aujourd'hui, nous y resvoyons le lecteur. C'est d'ailleurs en nous guidant sur ce travail que nous avon exposé la question des températures cérébrales qui, après 1880, semble avec beaucoup moins excité les recherches médicales. Dans cette troisième périote F. Franck montre d'abord (1880) que pendant la vie « il ne se produit d'élèvation au thermomètre extérieur que si l'augmentation de température profession dépasse 3 degrés : l'appareil thermo-électrique donne des résultats identiques : Franck ne s'est occupé dans ces expériences que de la conductibilité phisique des parois du crâne. Elles ont l'avantage sur celles de Maragliano d'avoir de faites sur l'animal vivant, mais elles ne sont pas à l'abri d'objections.

Il est très-probable, comme le dit Grasset, que « l'hyperthermie crànienne, » elle existe, est un phénomène vaso-moteur : la question est toujours de saive si elle a une relation avec l'état de la circulation encéphalique, comme la rosgeur de la pommette avec l'inflammation du poumon » (Traité pratique de maladies du système nerveux, 1886, p. 79).

Avant d'étudier la valeur séméiologique des variations de la température percrânienne, il est nécessaire d'être fixé sur la température physiologique moyenne

TABLEAU DES TEMPÉRATURES PÉRICRANIENNES OBSERVÉES A L'ÉTAT DE SANTÉ

Irs chistres représentant les plus hautes températures de la 18te en dehors du travait et des émotions

| MOYENNE<br>DE LA<br>TÈTE ENTIÈNE. |             | 36,08           | 37,08       | 34,15          |                          | 35,323                 | 33,7       | 31,63   | 36,076                |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------|---------|-----------------------|
| MOYENNE DE LA TÊTE.               | Différence. | ••              | ₩,0 ÷       | <b>17</b> '0 + | 190'0 +                  | # 0,58                 | •          | •       | 36,016 36,105 + 0,026 |
|                                   | Свисће.     | ••              | 34,52       | 54,37          | + 0,08 36,126 36,17      | + 0,48 35,063 35,593 + | ۸          | •       | 36,106                |
|                                   | Droite.     | ••              | 0,31 33,97  | 0,50 33,93     | 36,126                   | 35,063                 | •          | •       | 36,016                |
| RÉGION OCCIPITALE.                | Différence. | ••              | + 0,31      | + 0,30         | + 0,0%                   | 87'0 +                 | ٨          | 34,9    | 0,0 +                 |
|                                   | Moyenne.    | •               | 33,07       | 33,55          | 36,10                    | 55,16                  | 34 à 35,5  | •       | 55,975                |
|                                   | Свисре.     | ••              | 8,2         | 33,80          | 36,13                    | 34,85                  | •          | •       | <b>8</b> 6,           |
|                                   | Droite.     | ••              | 52,92       | 35,38          | 88,98                    | 36,45                  | •          | •       | 55,97                 |
| RÉGION TEMPORALE.                 | Différence. | ••              | + 0,24      | 97,0 +         | + 0,03                   | + 0,23                 | •          | •       | + 0,04                |
|                                   | Моуевве.    | ••              | 33,82       | 7,12           | 36,16                    | 36,37                  | 5, 35 £ 18 | 31,5    | 36,11                 |
|                                   | Gauche.     | ••              | 8,38        | 31,67          | 36,18                    | 35,50                  | •          | •       | 36,13                 |
|                                   | Droite.     | •               | 35,72       | 31,21          | 36,15                    | 35,35                  | •          | •       | <b>36</b> .00         |
| RÉGION FRONTALE.                  | Différence. | ••              | 03,0 +      | + 0,40         | ÷ 0,0                    | + 0,83                 | •          | •       | 39'0 +                |
|                                   | Моуевве.    | ••              | 33,38       | 34,46          | 36, 20 36, 173           | 33,43                  | •          | 38,3    | 36,19                 |
|                                   | Canche.     | ••              | 35,48 35,38 | 34,64 34,46    |                          | 35,85                  | •          | •       | स्र<br>इ              |
|                                   | Droite.     | ••              | 88,38       | <b>8</b>       | 36,15                    | 38,04                  | •          |         | 39,18                 |
| NOM<br>des observations.          |             | Costa Alvarenga | Broca       | Gray           | D. Maragliono et Sopilli | E. Maragliano          | Voisin     | Lombard | Bhise                 |
|                                   |             | 3               | B           | É              | <u>a</u>                 | <b>8</b>               | You        | 2       | .ig                   |

des parois du crâne. Nous donnons ci-contre le tableau dressé par Blaise; il laisse bien comprendre combien l'interprétation des chiffres pathologiques sera épineuse et exigera de prudence. Voici, d'ailleurs, les conclusions générales présentées par notre collègue, sous toutes réserves, au sujet de la thermomètre péricrânienne :

- « 1º Il est fort douteux que des thermomètres appliqués sur les téguments du crâne traduisent fidèlement les oscillations de la température du cerveu;
- « 2° En conséquence, il aurait mieux valu remplacer l'expression : thermométrie cérébrale, par celle de thermométrie péricrânienne, mais, comme l'usage l'a consacrée, il nous semble préférable de ne pas la modifier, asin d'éviter des confusions regrettables;
- 5° La thermométrie dite cérébrale paraît peu susceptible d'application utile à l'étude des localisations cérébrales;
- a 4º Dans l'état normal, les températures dites cérébrales oscillent dans des limites assez étendues, auxquelles nous croyons pouvoir assigner comme termes extrêmes 37 et 34 degrés centigrades. Ces oscillations sont la conséquence d'influences multiples, variables comme intensité, dont les unes dépendent de l'individu, les autres du milieu ambiant;
- « 5° La température des régions frontales est ordinairement un peu supérieure à celle des régions temporales, et la température de ces dernières est également un peu supérieure à celle des occipitales. Néanmoins l'inverse peut se produire, particulièrement dans certaines circonstances déterminées. Trèssouvent deux régions peuvent présenter le même degré thermique;
- « 6° Les régions symétriques présentent entre elles des dissérences trèminimes, qui ne dépassent pas habituellement 0°,3, même sous l'influence des émotions violentes ou des efforts intellectuels prolongés;
- « 7° Généralement, quand il y a différence de température entre deux régions symétriques, l'avantage est au côté gauche; le contraire peut avoir lieu némeroins, particulièrement en ce qui concerne la région frontale ».

Températures pénicraniennes a l'état morbide. 1º Ramollissement cérèbral. « Broca avait déjà montré en 1857 qu'il existe un abaissement de température dans les membres dont l'artère principale a été obturée par une emboise. Par analogie, il fut amené à étudier la température périphérique du crâne dans le ramollissement cérébral, et dans la note lue au Congrès du Havre ses observations montraient un abaissement de température au niveau du lobe ramolli avec hyperthermie par circulation collatérale dans les régions voisines. Margliano trouva aussi une hyperthermie au niveau du lobe ramolli. Cet abaisement cependant n'est pas constant. Pour Grasset, dans beaucoup de cas on pest dire qu'il y a élévation thermique au niveau du lobe ramolli au début (moment de la poussée congestive), et, au contraire, égalité ou infériorité thermique plus tard. » D'où la nécessité de poursuivre l'investigation thermométrique pendant un certain nombre de jours. C'est ce qu'a fait Blaise, en reprenant cette étude dont il a montré les difficultés.

La question, dit cet auteur, n'est pas aussi simple qu'on a eu l'air de le croire jusqu'ici. Ainsi, il convient de séparer les résultats obtenus au débat de ramollissement de ceux obtenus plus tard alors que la lésion n'est plus récent, que toute tendance aux poussées congestives autour du foyer ramolli paraît avir cessé. On ne saurait également comparer les résultats obtenus pendant un attaque apoplectiforme chez un homme déjà porteur d'un ramollissement ofré-

al à ceux que l'on a pu recueillir soit avant, soit après cette attaque. Il est ne très-important de préciser le moment où chaque exploration thermotrique est pratiquée.

Ces réserves faites, tout en pensant qu'il serait prématuré de poser des conusions absolues en ce qui concerne la thermométrie cérèbrale dans le ramollisment du cerveau, Blaise formule à ce sujet les propositions générales suinates, résumant autant que possible les cas observés (p. 75):

- 4 ° Si l'on compare les résultats thermométriques obtenus chez les anciens émiplégiques avec ceux qu'ont fournis les malades atteints d'hémiplégie écente, datant de moins d'un an, par exemple, on ne trouve aucune différence bien appréciable.
- « 2º Quand l'hémiplégie est récente, qu'elle date d'ailleurs de vingt jours ou d'un an, les résultats sont encore ordinairement peu différents. Quelquesois cependant nous avons cru remarquer chez les hémiplégiques récents que l'abaisment de température au niveau du lobe ramolli diminuait à mesure que la lésion devenait plus ancienne.
- « 5° La plupart du temps, quand l'hémiplégie est constituée, qu'elle soit d'ailleurs en voie d'amélioration ou d'aggravation, lorsque toute tendance aux poussées congestives a disparu et qu'il ne paraît exister aucune réaction inflammatoire au pourtour du foyer de ramollissement, nos résultats semblent indiquer qu'il y a plutôt tendance à l'abaissement de la température péricrânienne au tivau du lobe ramolli. Mais les différences que nous avons trouvées sont en général très-minimes : si l'on en excepte quelques chistres de 0°,5 à 0°,4, le plus souvent il ne s'agissait que de différences variant entre 0°,5 et 0°,2; très-souven il y avait égalité thermique avec le lobe correspondant du côté sain.
- 4º Certaines de nos courbes sont telles qu'on n'hésiterait pas un seu
- oblessed of the solution of th
- 6° Si l'on compare les chiffres recueillis aux trois régions, on peut dire généralement c'est la région frontale qui l'emportait sur la temporale et la taporale sur l'occipitale. Cependant des chiffres identiques ont été observés ta trois régions; quelquefois même c'est l'occipitale qui fournissait les chiffres plus élevés. Toutes les fois qu'on a observé une différence, elle a été trèsimme, de 0°,2 à 0°,3; dans quelques cas rares, elle est arrivée néanmoins aqu'à 0°,4,0°,5 et même 0°,7. Quoi qu'il en soit, on ne saurait aucunement iduire de ces résultats l'existence de cette circulation collatérale dans les lobes matal et occipital, dont Broca avait soupçonné l'existence.
- e 7º Si l'on pratique l'observation thermométrique, soit au début d'un mollissement procédant ou non par une apoplexie, soit au début d'une

attaque apoplectiforme survenant dans le cours d'un ramollissement qui progresse par poussées successives, tantôt on voit la température de la tête ne pas s'élever sensiblement et rester bien inférieure à celle de l'aisselle; tantôt, au contraire, on constate une élévation graduelle. L'élévation peut aussi se faire d'une façon très-rapide, et alors se présente une courbe qui établit trois périodes bien distinctes pour la marche de la température : 1° une période d'ascension qui n'a pas été précédée d'un abaissement initial; 2° une période stationnaire; 5° une période de descente. Cette dernière semble annoncer une terminaison favorable.

- « 8° Les courbes cérébrales ont présenté, dans ces derniers cas, un parallélisme très-marqué avec la courbe axillaire.
- « 9° Elles ont présenté, en outre, une dissérence entre les points symétriques qui était à l'avantage du côté lésé, particulièrement en ce qui concerne la région temporale. Cette dissérence, ordinairement peu accentuée, a presenté comme chissre maximum 0°,4. De plus, elle allait diminuant au sur et à mesure que l'état du malade s'améliorait, si bien qu'elle sinissait par devenir nulle.
- « 10° Cette différence à l'avantage du côté lésé n'a pas cependant été observée dans tous les cas.
- a 11° Le ramollissement, qu'il soit la conséquence d'une thrombose ou d'une embolie, s'accompagne, à son début, d'une poussée congestive vers l'encéphale, dont l'action se fait particulièrement sentir du côté lésé, le caillot obturateur jouant pour ainsi dire le rôle d'une épine attirant le mouvement fluxionnaire.
- « 12° Ce mouvement fluxionnaire, à action plus marquée du côté lésé, entraîne une augmentation de la température de ce même côté.
- « 13° Cette dissérence de température en faveur du côté lésé résulterait, on bien de l'augmentation de chaleur du cerveau, dont l'influence se traduinit par une élévation proportionnelle au niveau des téguments du crâne, ce qui est très-contestable, ou bien de la participation de ces téguments au mouvement suxionnaire, soit directement, la sluxion portant sur les branches de la carotide externe de même que sur celles de l'externe, soit indirectement, par voie résere ou sympathique.
- a 14° En tout cas, cette différence persiste pendant un temps plus ou moins long. Elle peut même se prolonger pendant une période assez considérable: peut-être se produit-il dans ce dernier cas une méningo-encéphalite dont l'action se fait sentir d'une façon réflexé sur les téguments correspondants par une élévation thermique, absolument comme dans la pneumonie le bras correspondant au poumon ensiammé peut être trouvé plus chaud que l'autre.
- « Comme résumé de toutes ces propositions on peut dire que dans le ramolissement cérébral il existe, d'une manière générale, une certaine tendance à la diminution de la température dite cérébrale au niveau du point ramolli. Cependant cet effet, ordinairement peu accentué, ne paraît pas constant.— Au contraire, au début du ramollissement et pendant une période plus ou moins prolongée, il existerait une tendance à l'élévation du côté lésé, celle dernière étant du reste peu marquée. A certains moments même et à une époque éloignée du début on peut observer une différence en faveur du côté lésé ».
- « Ces conclusions sont, comme on le voit, loin d'être en harmonie parfaile avec celles de Broca et de Maragliano. Les deux dernières n'avaient même pas été signalées jusqu'ici. Nous ne les donnons d'ailleurs que sous toutes réserves.

s conclusions catégoriques sur la matière devant, à nos yeux, se baser sur e somme de résultats beaucoup plus grande que celle qu'il nous a été donné recueillir ».

Hémorrhagie cérébrale. Comme nous l'avons vu, Charcot et ses élèves ont outré que la marche de la température générale peut servir au diagnostic siérentiel de l'hémorrhagie et du ramollissement. On espéra donc après la mmunication de Broca que la thermonétrie péricrânienne fournirait probatement un moyen de distinguer ces deux affections. Cependant les premières baervations ne furent apportées que trois ans plus tard par Maragliano. L'abaisement, s'il existe dans l'hémorrhagie, serait bien moindre que celui du ramolissement. Blaise a suivi la marche de la température péricrânienne dans dix cas d'hémorrhagie cérébrale; les mensurations pratiquées au moment de l'apoplexie et après sa disparition, dans les cas de survie, l'ont amené aux conclusions suivantes:

- 1º Les tracés thermométriques de la tête recueillis chez les apoplectiques présentent un parallélisme complet avec celui de l'aisselle;
- 2º Quand l'hémorrhagie se sait en une seule sois, on y reconnaît les trois périodes établies par Charcot pour la marche de la température rectale, et qui sont caractérisées: la première, par un abaissement initial; la deuxième, par le retour à la normale suivi d'oscillations autour de cette dernière pendant un temps variable; la troisième, par une élévation progressive jusqu'à la mort. Cette dernière manque ou se trouve extrêmement réduite, si la terminaison se sait par la guérison;
- « 5º Lorsque l'hémorrhagie se fait en plusieurs fois, par une série de pousses successives, les courbes cérébrales suivent encore toutes les oscillations de la courbe axillaire, mais on observe une série d'abaissements et d'élévations liternatifs tels que, en quelques heures, la température peut varier de 2 densés et même davantage; enfin survient une dernière ascension, puis la mort;
- 4 Les températures de la tête arrivent la plupart du temps à un chiffre seré, différant sort peu de celui de l'aisselle; cependant dans quelques cas écart est allé jusqu'à 2 degrés. D'un autre côté, les différentes régions fron-ale, temporale et occipitale, n'ont présenté entre elles que des variations theraques de quelques dixièmes de degré.
- c 5º La dissérence entre les régions symétriques a été à l'avantage du côté été, saus quelques exceptions rares où la température s'est montrée alternatitement plus élevée du côté malade et du côté sain. Ce dernier résultat tient ent-être à ce que la poussée congestive encéphalique a prédominé, tantôt à roite, tantôt à gauche. La constatation d'une hémorrhagie dans un hémisphère e prouve pas en esset absolument que c'est là que la congestion a agi avec le lus d'intensité; elle prouve tout simplement que c'est à ce niveau que les inseaux ont présenté le moins de résistance.
- « Les chissres représentant cette dissérence ont presque constamment oscillé tre 0°,1 et 0°,3; dans quelques cas seulement nous avons noté des chissres : 0°,4, 0°,5 et même de 0°,7.
- 6° La température cérébrale suivant, chez les apoplectiques, une marche rallèle à la température axillaire, tout ce qui s'applique à cette dernière, pour diagnostic différentiel de l'hémorrhagie et du ramollissement, convient égaleat à la première.
- 7º Dans le cas où le foyer hémorrhagique est ancien, les chiffres que nous

avons recueillis n'ont donné comme dissérence, au niveau des régions symétriques, que des quantités peu sensibles, tout à sait insignifiantes.

« 8° Jusqu'à plus ample informé, il nous semble impossible de se baser sur les résultats obtenus par la thermométrie cérébrale pour diagnostiquer un ancien foyer d'hémorrhagie d'un ancien foyer de ramollissement (p. 92). »

Les rares observations de tumeurs cérébrales, méningite tuberculeuse, scierose cérébrale, dans lesquelles se trouve mentionné le résultat de mensurations thermiques péricraniennes, ne permettent d'arriver à aucune conclusion pratique.

Chez les aliénés et les idiots, les recherches pratiquées par Albers, Mendel, Raymond, Voisin, Maragliano et Seppili, Betcherew, ent donné des résultats por concordants et qu'il serait prématuré de généraliser. Ce qui rend chez ces derniers malades l'appréciation des résultats encore plus difficile que chez d'autres, c'est la mobilité anormale de leur température suivant les différents moments de la journée (Betcherew). Les observations de Maragliano et Seppili sont assez nombreuses. Elles ont porté sur 115 aliénés. Leurs résultats sont consignés dans des tableaux reproduits dans l'ouvrage de Redard (p. 448). Nous signalerons simplement le suivant signalé déjà par Voisin qui offrirait un certain intérêt diagnostique s'il est confirmé par l'expérience. « Dans toutes les formes de maladies mentales comme chez l'homme sain, la région occipitale a une température plus basse que celle des autres régions. Les élévations de température locales correspondent aux lésions inflammatoires ou congestives si fréquentes dans les maladies mentales ».

Hémiplégies. Paralysies. Les modifications de la chaleur au niveau des membres paralysés avaient attiré l'attention des plus anciens observateurs qui en avaient tiré des signes pronostiques. On en trouve la preuve dans plusieurs endroits des livres d'Hippocrate (Prorrhétiques; Prénotions de Cos; Livre des maladies). Mais c'est sculement quand le thermomètre a été appliqué aux recherches cliniques que cette étude a été faite et poursuivie avec soin. Dans thèse inaugurale (1846) Routier iudiquait déjà que ses investigations thermométriques lui avaient permis de constater une différence de température entre le côté paralysé et le côté sain, variant de 0°,75 à 2°,5. Les observations se sunt multipliées surtout dans les vingt-cinq dernières années sous l'impulsion de l'école de la Salpêtrière. « Pour les membres paralysés, on a d'abord constaté le refroidissement (Sanctorius, Van Swieten, de Haen); plus tard on a vu la possibilité soit de l'hypothermie, soit de l'hyperthermie dans les membres paralysés? (Grasset, art. Paralysie de ce Dictionnaire). Nous nous bornerons à cette simple mention, nous avons déjà indiqué quelques-unes de ces modifications d'après la thèse de Blaise, qui contient une analyse critique des travaux antérieurs # cette question, ainsi que des recherches personnelles; nous y renvoyons le le teur pour plus de détails (voy. aussi les articles Paralysie et liémiplégie).

Affections de la moelle et des nerfs. Névroses. Les affections de la moelle ainsi que les névroses, peuvent s'accompagner de troubles limités de la calarification sensibles au thermomètre. Plus haut nous avons vu que la paralysic aftante s'accompagne d'une augmentation de chaleur dans les membres animés de mouvements; l'atrophie musculaire s'accompagne au contraire d'une dissinution de la température au niveau des muscles atrophiés; la différence per atteindre 5 à 6 degrés.

L'hystérie détermine des troubles variés et souvent une inégale répartition de chalcur aux deux moitiés du corps. Ces troubles hémithermiques s'observation

score dans l'hémianesthésic, l'hémichorée et l'hémitrophie. Dans l'érythroméllgie ou paralysie vaso-motrice des extrémités, on constate une élévation notable
le la température du membre malade. Lannois a rapporté une observation dans
squelle après un bain on nota une différence de 4 degrés entre les deux pieds.

1 y a au contraire hypothermie locale dans la gangrène symétrique des extrémités (1 degré à 2°,5, Maurice Raynaud). Dans les migraines, il y a souvent
abaissement, puis augmentation de température. Parfois le grand sympathique
peut se trouver excité, comprimé par une tumeur dans son passage au cou,
compris dans un néoplasme, blessé accidentellement; dans ces cas il se produit
des troubles de la calorification dans les parties correspondantes, comme on
pouvait le supposer, d'après ce que nous savons du rôle de ce nerf.

Nous ne faisons que signaler ici ces troubles divers dans la distribution de la chaleur à la périphérie; les observations ne sont pas très-nombreuses et leurs résultats ne permettent pas de leur attribuer une valeur séméiologique déterminée (voy. Hystérie, Vaso-noteurs, Sensibilité, etc.). Les modifications de la température observées peuvent dépendre soit d'une nutrition moins active ou dériée, soit de troubles plus ou moins étendus de la circulation locale résultant de la perturbation fonctionnelle ou de l'altération du grand sympathique, directe en indirecte. On a pu déterminer expérimentalement des écarts thermiques localisés, en pratiquant des lésions sur les centres nerveux dans le but de savoir s'il existe des centres thermiques isolés, ou si ces derniers se confondent avec les centres vaso-moteurs, et d'arriver dans ce cas à en déterminer le siége.

Les altérations des nerfs mixtes de cause interne ou externe entraînent habituellement des changements dans la température des régions où ces nerfs se distribuent. L'excitation simple des nerfs de la peau peut aussi occasionner des perturbations localisées in silu, ou du côté opposé (douleur, réfrigération, action de l'électricité, de diverses substances). Afin de se rendre compte expérimentalement des troubles consécutifs aux lésions des nerfs ou à leur excitation plus ou moins intense, les physiologistes et les médecins ont multiplié les expériences, soit sur les animaux, soit sur l'homme, chez lequel les traumatismes dannent souvent l'occasion d'observer des lésions nerveuses plus ou moins imperantes. Mais au point de vue qui nous occupe ces expériences ou les observations cliniques ont donné des résultats très-variables, paraissant plus d'une fits en désaccord les uns avec les autres. Redard, qui a réuni sur ce sujet un prand nombre de documents et fait quelques expériences personnelles, présente le résumé des effets thermiques observés après les différentes lésions des perfs mixtes ches l'homme dans les conclusions suivantes:

- Dans les premiers jours qui suivent la lésion nerveuse, élévation de la température du membre correspondant; après la section complète ou incomplète, le congestion, le refroidissement, la paralysie à frigore, l'irritation, la névrite des nerfs mixtes.
- Abaissement de la température du membre correspondant après la contuin, la compression, l'élongation.
- Dans les lésions anciennes des nerss, on observe généralement un abaissement de température avec le degré d'atrophie observée dans ces cas.
- Les renseignements fournis par le thermomètre peuvent être utiles au diagnostic des diverses lésions du système nerveux périphérique » (p. 524 et pessim).

Nous nous sommes étendu un peu longuement sur la thermométrie locale,

dans les maladies du système nerveux, à cause de l'intérêt offert par les modifications générales ou locales de la distribution du calorique dans les maladies nerveuses et aussi parce que de nombreux travaux ont été faits sur cette question, depuis qu'ont paru dans ce Dictionnaire les mots : Cenveau, Neur, Moelle, etc. Nous serons plus bref sur les températures périphériques, dans les maladies du thorax et de l'abdomen (voy. Thorax, Phthisie, Tubercuose. Preunonie, Pleurésie, Estomac, Intestin, Péritoire, Coliques hépatiques, etc.). Nous nous contenterons de résumer les résultats obtenus sur ces questions.

MALADIES DES ORGANES THORACIQUES. A l'état physiologique, les températures superficielles des côtés droit et gauche de la poitrine ne sont presque jameis égales ; elles subissent des variations n'obéissant à aucune règle connue, mais en prenant la moyenne de plusieurs observations on arriverait à des chiffres sensiblement égaux, d'après Sabatier (Des températures générales et locales dans les maladies du cœur, thèse de Montpellier, 1882). Il n'existe pas de règle fixe qui permette de dire que l'un des côtés est normalement et toujours ple chaud que l'autre. Il est très-difficile de donner une moyenue en se rapporten aux chissres divers obtenus par les observateurs; les conditions d'exploration dans lesquelles ils se sont placés sont variables et altèrent facilement le résultat Nous avons déjà fait des réserves sur ce point quand nous nous sommes occupé de la partie technique. L'appareil thermo-électrique donne, il est vrai, d'un façon très-exacte la température culanée, mais la peau librement exposée à l'air peut subir rapidement des oscillations plus ou moins étendues suivant à température extérieure. Quand on laisse en place un thermomètre recouver d'ouate ou de drap, la température s'élève et se rapproche des températures centrales, ou mieux de la température locale profonde, et c'est évidemment & que désire le clinicien. Malheureusement, des causes d'erreur difficiles à énter, variables avec le sujet et l'observateur, peuvent altérer les résultats.

Peter admet (Clin., II, p. 437) que la température pariétale thoracique des l'homme sain est de 35°,8. Ses élèves acceptent ce chiffre. Les observations de Brebion, élève de Lépine, celles de Lereboullet, de Sarda, semblent devoir faire adopter un chiffre moyen de 35°,5, avec légère prédominance en faveur de côté droit. Le soir, la température subit une légère exacerbation (Brebien, Sarda).

Redard a trouvé un chiffre inférieur: 33°,5 à 34 degrés; il a signalé de légère augmentation à gauche, dans la région où la pointe du cœur est plus puble de la paroi. Redard s'est servi de son appareil thermo-électrique obtenant ains la température cutanée. Sabatier, qui a employé le thermomètre à surface de Séguin dans un très-grand nombre de mensurations faites à la clinique médicale de Montpellier, n'a pas confirmé ces résultats.

Après des recherches consécutives et multipliées, Sarda (thèse de Monteslier, 1882, p. 53) présente les conclusions suivantes :

- « 1º Généralement, la température du deuxième espace intercostal est per 
  plus élevée à droite qu'à gauche. Les différences moyennes sont de 0°,1 à 0°,15;
- 2º Les températures de la fosse sus-claviculaire sont légèrement supérieurs le celles du deuxième espace (de 0°,10 à 0°,15);
- 5° Les températures des autres espaces sont égales à celles du deuxiles sauf une différence de quelques centièmes à un dixième pour le quatrième et le cinquième;
  - 4º Le quatrième espace intercostal gauche est généralement plus chaud que

e quatrième espace intercostal droit; la différence n'excède pas 0°,2 et atteint arement ce chiffre;

5° Les températures palmaires et de la face antérieure de l'avant-bras sont recessivement variables chez le même sujet aux divers moments de la journée; elles atteignent le maximum après le repas du soir;

6° Les températures thoraciques sont plus élevées le soir que le matin, et cela dans les limites comprises entre 0°,1 et 0°,5;

7º Chez les sujets atteints de sièvre, sans lésion pulmonaire, la température de la paroi thoracique, comme celles de la face palmaire de la main et de la face antérieure de l'avant-bras, s'élèvent plus que la température générale, sans cependant l'atteindre. Dans ces cas, les dissérences entre deux points symétriques a'excèdent jamais celles que l'on observe chez des sujets sains;

8° Chez les chlorotiques, les températures thoraciques, de même que la température axillaire, sont moins élevées que chez les non-chlorotiques. La dissérence est de 2 à 5/10 de degré;

Prendant l'époque menstruelle, on observe un léger abaissement des températures thoraciques; cet abaissement est surtout prononcé chez les femmes dont les règles sont abondantes. »

Ces propositions nous semblent pouvoir être acceptées comme résumant les modifications thermiques locales observées dans la région thoracique en dehors des lésions pulmonaires. Toutefois, la différence admise entre les côtés droit et muche par Sarda (un dixième à un dixième et demi) nous paraît trop faible de moité.

Dans la partie postérieure du thorax, sur le trajet de l'aorte (au-dessous et en dedans de l'omoplate), la température est un peu plus élevée du côté gauche, 35.6, 36°,2 à droite; 36°,2, 36°,7 côté gauche (Brebion).

D'après Peter, pendant la grossesse, les suites de couches et l'allaitement, la température du sommet de la région thoracique peut devenir égale ou supérieure à la température axillaire, ce qui tient, d'après ce professeur, à une pléthore liée à ces états. D'autres médecins sont arrivés à un résultat inverse; la température locale serait ordinairement moins élevéc que la température axillaire dans la grossesse, et toujours inférieure pendant l'accouchement et l'allaitement (Cuzzi, Nicola, Marchionneschi).

Températures locales morbides. Congestions. Inflammations. Engénéral, quand il y a fluxion active et foyer inflammatoire dans le poumon ou ses enveloppes, il y a hyperthermie locale du côté affecté. L'augmentation, dans les cas de pneumonie, pourrait aller jusqu'à rendre la température locale supérieure à le température axillaire. Dans la pleurésie, l'hyperthermie locale morbide, du côté affecté, dépasse de 0°5 à 2°,5 le chiffre normal. Cette température, comparée à celle du côté où il n'y a pas d'épanchement, est plus élevée de 0°,5 à 1°,5. L'élévation de température augmente avec l'épanchement, décroît quand il reste comparie ou tend à disparaître (Peter, Bull. de l'Acad. de médec., 1878, p. 427).

On s'accorde à reconnaître vraie l'existence d'une hyperthermie localisée du côté malade dans les cas d'inflammation du poumon et de ses enveloppes. Cette loi sur laquelle ont insisté Peter et ses élèves présente quelques exceptions, de plus l'explication de cette hyperthermie varie suivant les auteurs.

Pour Peter et son école, elle est l'esset du rayonnement d'un soyer inslammaoire local; pour d'autres médecins, Gubler en particulier, qui, en 1857, avait éjà publié un travail sur la rougeur de la pommette et l'élévation de tempéraner-un ini correspond. Landrieux. Seeligmüller, Lépine, Brebion, Lereboulle, Senara. Metcop. l'indammanon locale intervient pour amener des troubles man-moteurs dans tout le côté du corps correspondant au poumon frappé. Les mobies se traduisent d'une façon évidente à la pommette par une rougeuret me augmentation de la chaleur. L'hyperthermie n'est pas localisée à la régio matade, tout le côté correspondant, l'aisselle (Gubler, Gassot, Landrieux), le rese, l'abdomen, ont une température supérieure à celle du côté sain.

L'existence de ces troubles viso-moteurs est réelle. Ils interviennent assisment pour une part dans l'hyperthermie constatée, mais dans une région où la pean n'est séparée du poumon ou de la plèvre enflammés que par la mince conche de tissu musculaire et esseux dont est formée la paroi thoracique, il est entionnel, pensous-nous, de faire intervenir pour une part dans l'augmentation thermique le rayonnement de la chaleur inflammatoire.

La congestion hypostatique, étadiée dans la fièvre typhoïde, donnerait plutêt tien à un abaissement de la chaleur locale.

A la suite de la thoracentèse qui a pour effet, par le vide qu'elle a produit, de faciliter la congestion pleurale, on verrait toujours, le lendemain et le surlendemain de l'opération, les températures locales augmenter.

Phthisie pulmonaire. On sait combien le diagnostic de la phthisie pulmonaire est chficile au début, alors que les lésions sont peu marquées: on comprend donc l'intérêt très-vif suscite par la communication de M. Peter, amorçant à l'Académie de medecine (septembre, 1878, Bulletins, p. 918) que la thermométrie locale apporte au médecin un puissant moyen de reconnaître la toherculose commençante, alors même que la percussion et l'auscultation le laissent complétement hésitant.

- « liès qu'il existe des tubercules sur un point, la température locale des espaces intercostanx supérieurs est toujours plus élevée que la moyenne.
- de Dans la taberenlose pulmonaire commençante, l'élévation locale de la température, géneralement, est proportionnelle à la nature, l'étendue et la gravité des lésions.
- Ainsi, le raqu'il n'y a que de la respiration sèche, avec expiration prolongée, lorsque surtout il y a de la respiration saccadée, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe encore que des granulations grises, sans hyperémie circonférencielle et de réaction, la température locale est de 0°,5 à 1 degré et même à 1°,5 plus élevée que la moyenne.
- a lorsqu'il y a des craquements secs, et surtout des craquements humides, c'est-à-dire alors que les granulations ont passé à l'état régressif et provoquel de l'hyperémie autour d'elles, la température locale peut être de 1 degré, 1<sup>t</sup>, et même 2 degrés plus élevée que la moyenne.
- « Cependant il est des cas absolument apyrétiques où la température locale n'est, avec des craquements humides, que de quelques dixièmes plus éleme que la moyenne, la température axillaire étant dans ces cas au-dessous de 37 de 27és.
- o Dans certains cas de tuberculose pulmonaire commençante, la température locale n'est pas seulement plus élevée que la température normale de la régionelle l'est plus que la température axillaire : ainsi, dans un cas, au troisième espace intercostal gauche, elle était de 37°,4, plus élevée que la moyenne de 1°,6 et plus élevée que l'axillaire de 0°,4.

- c Cette élévation locale de la température des espaces intercostaux supérieurs sut devenir un précieux moyen de diagnostic au cas où l'esprit hésite entre a simple dépérissement avec anémie et une tuberculisation commençante, au cas urtout où l'on ignore si l'on a affaire à de la chlorose ou à de la tuberculose a début.
- En effet, dans les cas d'anémie et de chlorose, la température locale des spaces intercostaux est égale ou inférieure à la moyenne, tandis que, dans la aberculisation pulmonaire commençante, la température locale est plus élevée que la moyenne, et cela dans la proportion de 0°,5 à 1 degré et même davantage.
  - Le diagnostic est ainsi sixé, comme aussi le pronostic. »
- a Cette élévation locale de la température peut également servir à élucider la question au cas d'hémoptysie dans les cas douteux. L'hyperthermie locale est de (°,5 à 1 degré et davantage plus élevée que la moyenne. Elle peut même dépasser 3 degrés, au cas où il y a fièvre et où la température est prise au aiveau du soyer hémorrhagique pour baisser ensuite après l'hémoptysie, la température locale restant plus élevée que la moyenne.
- « La disparité de la température entre deux espaces intercostaux homologues des sommets est un très-bon signe de tuberculisation pulmonaire, car, dans ces points où normalement la température est égale, cette disparité révèle des conditions anatomiques différentes, et dans l'espèce une hyperémic morbide presque toujours tuberculeuse.
- C'est dans cette dernière forme que la température générale comme la température locale est le plus élevée.
- La marche de la température locale du côté de la pneumonie caséeuse (marche très-irrégulière sans déservescence possible, avec abaissements incomplets suivis de recrudescence), comparée à celle du côté opposé et à la température atillaire, pourra servir puissamment au diagnostic.
- A toutes les phases de la tuberculisation pulmonaire il y a donc hyperthermie locale qui ne peut se concevoir sans hyperémie proportionnelle, et comme on a prise sur l'hyperémie par la révulsion, on voit à la suite de celle-ci la température locale s'abaisser (cautérisation, vésicatoires, ventouses scarifiées). L'abaissement peut être de 0°,5 à 0°,9 et persister pendant plusieurs jours » (Peter, Clinique médicale, t. II, p. 430, 462).

Huit jours après cette communication, l'Académie en entendait une nouvelle du à M. Vidal (d'Hyères), concernant les faits annoncés par le professeur de la Pilé. « L'élévation de température de la peau, dit M. Vidal, correspond si bien à l'inflammation interne, qu'il est possible de dessiner exactement avec le thermomètre le pourtour d'une caverne lorsque des tubercules péricaverneux cutrent à leur tour en évolution » (Bullet. de l'Acad. de méd., 1878, p. 966).

Ces résultats étaient de nature à appeler vivement l'attention et l'intérêt du public médical, autant par le fond que par la forme en quelque sorte aphorisique sous laquelle ils étaient présentés. Et, depuis ce moment, cette question a été l'objet de nombreux travaux, parmi lesquels les uns, comme ceux des étères de Peter (Bagneris, Forest) et de Sarda, aboutissaient à des conclusions confirmatives; les autres, comme ceux de Lereboullet, Zœller, Berlin, Redard, Von Anrep, tendaient au contraire à diminuer de beaucoup l'importance accordée à la thermométrie locale dans le diagnostic des affections pulmonaires. Enfin, d'autres, comme Brebion, Mondon, Lépine, se montraient plus éclectiques. Ceux-ci reconnaissent le fait de l'hyperthermie locale dans la tuberculose comme

généralement exact, mais ils lui attribuent une valeur séméiologique moindre que Peter. C'est l'opinion qui nous paraît devoir être adoptée.

Des mensurations répétées par un grand nombre de médecins ont établi qu'à l'état normal les deux mêmes régions droite et gauche de la poitrine n'avaient pas la même température, que l'écart pouvait même être assez sensible chez certains individus. Par suite cette disparité de température, à la quelle Peter attribue une si grande importance, perd toute valcur absolue. A moins d'être prononcée, cette disparité ne constitue donc pas un signe de disgnostic différentiel suffisant entre la chlorose ou la dyspepsie sans lésion organique et la tuberculose, comme on l'avait pensé un instant. Toutefois, si l'on doit reconnaître que des exceptions peuvent se produire, que parfois « chez les tuberculeux les différences thermiques entre les deux sommets, au lieu d'itre notables, peuvent être minimes » (Lereboullet), enfin que dans la pratique l'application du thermomètre exige de grandes précautions pour ne pas aboutir à des conclusions erronées, l'expérience prouve que la thermométrie locale peut servir au diagnostic de la tuberculisation pulmonaire au début, en indiquent une hyperthermie du côté lésé. Avec Lépine et Brebion, on peut dire que la thermométrie locale « sert au diagnostic de la congestion et indirectement de la phthisie pulmonaire ».

A une période plus avancée, l'exploration thermométrique des parois de thorax peut donner encore quelques utiles renseignements, mais elle le cide alors de beaucoup aux autres méthodes d'investigation physique. Quant sus observations dans lesquelles la délimitation de l'hyperthermie locale pournit conduire à préciser les limites d'une caverne ou d'un foyer tuberculeux (Videl, Peter) elles sont destinées, croyons-nous, à rester des faits cliniques auss rares, réalisables seulement pour des médecins doués d'une habileté pratique exceptionnelle dans ce genre d'investigations.

Dans la phthisic pulmonaire, comme dans la pnoumonie, c'est quand la congestion active se produit que la température locale s'élève. Aussi l'hypothèse d'un foyer thermogène si résolument défendue par Peter a-t-elle été vivement battue en brèche. Il est probable que l'hyperthermie locale est due à ensemble de causes analogues à celles qui nous ont servi à expliquer l'hyperthermie locale et périphérique observée dans la pneumonie (phénomènes vanteurs, rayonnement d'un foyer inflammatoire ou congestif profond).

Quoi qu'il en soit de l'explication théorique, cette augmentation de température, étroitement liée avec la congestion active, fournit une excellente indication pratique. Elle signale l'utilité des révulsifs locaux et, d'une façon plus générals l'utilité des médications capables de diminuer directement ou indirectement le congestion pulmonaire (ipéca, opium, révulsifs, etc.). L'école de Montpelles était toujours restée fidèle à ces pratiques thérapeutiques traditionnelles, des nous pouvons après Fonssagrives, Combal, Pécholier, Grasset, Sarda, affirme les heureux effets. Peter a rendu un réel service en appelant l'attention sur ét point ailleurs un peu oublié, au moment où paraissaient ses cliniques.

Nous arrêterons là cette énumération forcément rapide des modifications thermiques locales dans les affections pulmonaires. Nous avons parlé presque exclusivement des écarts de la température locale; nous n'avons pas cru devir revenir ici sur les recommandations générales déjà faites plus haut (up. Technique), sur l'utilité qu'il y a de prendre régulièrement chaque jour le températures locale et axillaire, de façon à pouvoir comparer les courbes.

arche de la température centrale dans la phthisie et la tuberculose, voy. ESIE, TUBERCULOSE).

LADIES DU COUR. D'après le docteur Sabatier, dont nous avons déjà lé l'important travail, l'exploration de la chaleur à la région précordiale éclairer le diagnostic. Il faut donc ne pas la négliger et la pratiquer soit la main, soit avec des instruments précis.

sbatier a proposé une sorte de ceinture pour fixer les thermomètres sur la rine.

ans la péricardite aiguë et subaiguë, qui, on le sait, ne se traduisent ment par aucun phénomène capable d'attirer l'attention dès le début, la mométrie locale pourrait prendre une valeur réelle diagnostique. « Elle sente une courbe semblable à celle de la pleurésie. Le maximum de la suration de la péricardite avec épanchement a lieu pendant la période de mation. »

¡Quand la température générale est très-élevée, par suite de la concomitance me autre maladie, rhumatisme articulaire, érysipèle, la température locale est inférieure de 0°,5 au moins, mais, quand le travail morbide local est sintense, la température de la région précordiale peut atteindre et même passer celle de l'aisselle. » Peter a cité un cas de ce genre à la Société clinique Paris (1880).

Dans l'endocardite et l'hypertrophie cardiaque, l'absence d'élévation thermique un signe négatif pouvant servir au diagnostic différentiel.

THERMONÉTRIE DE LA PAROI ABDONINALE. Maladies de l'estomac et de l'intes-Les recherches sur ce point de thermométrie locale, tant à l'état hygide la l'état morbide, sont assez rares. Peter admet comme moyenne de la tempéture normale 35°,5 dans la région épigastrique et le même chistre sur la pre médiane dans la région sus-ombilicale. D'après Leven, la température rait très-variable, non-seulement aux diverses heures de la journée (réplétion vacuité de l'estomac), mais aussi dans les régions droite et gauche.

Les dyspepsies simples n'augmentent pas la température locale. Au contraire, and celle-ci subit une élévation, on doit soupçonner soit une hyperémie tire (gastrite, ulcère rond), ou une néoplasie (carcinome, tumeur).

Les affections inflammatoires du foie ou de l'intestin peuvent déterminer te certaine élévation de la température locale, surtout si le foyer inflammaire est voisin de la peau; l'application de la main dans ce cas donne pars de bonnes indications approximatives.

Dans les affections douloureuses de l'intestin (coliques) on ne songe pas radinaire à prendre la température locale. Dans les coliques hépatiques il ut y avoir augmentation de la température morbide locale, que celle-ci soit à une congestion hépatique réflexe consécutivé à la douleur, ou, comme cela rive souvent dans la lithiase biliaire, qu'elle soit due à un travail inflammatoire on unoins circonscrit dont le foie, les voies biliaires ou le péritoine, peutiètre le siège (voy. Coliques hépatiques). Cette hyperthermie localisée de ripochondre droit était évidente dans quelques observations dues à l'obligeance professeur Peter et qui ont été publiées dans notre thèse d'agrégation (Actions de la lithiase biliaire. Paris, 1880). Dubrac, élève de Peter (th. de ris, 1886), vient récemment de rapporter une observation de colique hépatiture prolongée avec courbe simultanée de la température axillaire et de la tem-étature de la région hépatique suivies régulièrement pendant plusieurs jours.

D'après Bertrand, dans la diarrhée de Cochinchine (Arch. de méd. narale. nº 9, 1882), quand les selles sont liquides, fréquentes, copieuses, lientériques, surtout quand elles le deviennent brusquement, comme, par exemple, à la suite d'un écart de régime, la température des parois abdominales et du rectum s'élève; tandis que dans l'aisselle on note 37 degrés, on peut observer 37°,5 sur les parois de l'abdomen et 38°4 dans le rectum.

Dans le cancer du foie, il peut y avoir élévation de la température générale, surtout quand l'évolution est rapide. Monneret, Murchison, Aussourd (th. Psris, 1882. De l'élévation de la température dans les néoplasmes et en particulier dans le cancer du foie), ont insisté sur la valeur pronostique de cette hyperthermie liée à l'évolution du néoplasme, mais sans donner de mensurations thermiques locales.

Dans l'ascite, la température reste normale, il y a surélévation en cas de philegmasie chronique du péritoine, ce qui permet, d'après Peter (Comm. à l'ac de méd., 1869), de distinguer l'ascite simple de l'épanchement dù aux péritonites chroniques.

Cependant, à la suite de la ponction de l'ascite, alors même que celle-ci rest simple, on voit survenir une légère hyperthermie.

Nous avons vu plus haut comment dans les affections générales, fève typhoïde, et plus spécialement dans la fièvre pneumonique il pouvait se metrer une hyperthermie du côté de l'abdomen ou de tout un côté du corps or respondant au poumon enslammé.

- Il. Thernovétres locale dans les appetions chinungicales. Foyers infammatoires. Plaies. Nous savons déjà qu'un foyer inflammatoire élève la chiker locale, et que d'ordinaire cette élévation est insuffisante à entraîner celle de la température générale (voy. p. 285). C'est là ce que Lorain a désigné sous le nom de loi de Hunter. Cependant, à la suite des plaies et traumatismes déterminant une inflammation locale, on voit fréquemment paraître une élévation sous considérable de la température centrale.
- disait Billroth, que dans une plaie ou une partie enflammée il se produise un quantité de chalcur ayant une influence appréciable au thermomètre sur la chrification de la masse totale du sang, et, par consequent, nous devons aller à la recherche d'autres causes pour expliquer la fièvre traumatique et inflammetoire. Etc. autres causes sont maintenant connues et, grâce à l'emploi de mesures prophylactiques (pansements antiseptiques, pansements par occlaim, opérations sous-cutanées), le chirurgien parvient souvent aujourd'hui à éviler ou réduire à de minimes proportions la fièvre traumatique et les réactions inflammatoires qui succèdent à la production des plaies.

Nous n'avons pas à montrer sei quelle est l'action des pansements antisptiques; il nous suffit de faire remarquer que la comparaison des température locale et génerale, à la suite des plaies, a mis sur la voie des théories nouvelles si fécondes en résultats pratiques.

Quant à l'interprétation de l'hyperthermie locale dans les cas de plussifiquement sur la température contrale, nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut des foyers thermogles et de leur influence sur l'élévation de la température générale. Rappelous simplement que plusieurs médecins ont cherche à établir expérimentalement l'Assertius.

ue des limites dans lesquelles cette hyperthermie locale fait sentir ses

Pour élucider cette question diversement résolue par les auteurs, Redard pratiqué de nombreuses mensurations locales au moyen de son appareil, bes des animaux ayant subi un traumatisme expérimental et chez l'homme salade. Il n'a jamais trouvé la température d'un foyer inflammatoire supéieure à la température centrale : ses expériences apportent donc un argument le plus en faveur de la loi de Hunter, déjà confirmée par d'autres observaturs, notamment Jacobson, Bernhard. Nous résumerons en quelques lignes es propositions données par Redard comme conclusion générale sur ce sujet lec. cit., p. 625).

La température s'abaisse au niveau de la plaie et dans les points voisins quelques minutes après la production de la plaie. Cet abaissement est bientôt suivi d'une élévation.

La température locale s'élève au niveau des foyers inflammatoires suparticiels ou profonds, et dans une zone assez étendue autour de ces foyers. Du côté sain, il se produit un abaissement de température suivi d'une légère étération.

La température centrale est toujours plus élevée que la température locale d'un soyer instammatoire. Il n'y a pas de rapport constant entre la température d'un soyer et la température générale. Les variations de celle-ci précèdent généralement celles de la température locale.

Abcès. Dans les abcès chauds avec phénomènes inflammatoires, la tempé nature n'est que peu élevée à la surface de l'abcès. Le thermomètre accuse une température moins élevée que l'application de la main ne ferait supposer. Dans la poche, on trouve de 38 degrés à 38°,5. « L'hyperthermie tend à disparaître à mesure que l'abcès s'approche de la guérison; cependant la marche de la tèvre propre de l'abcès est indépendante de la marche de la température générale du corps » (Assaky, Traitement des abcès chauds par les injections d'alcools, Soc. de biologie, 1881).

Les abcès froids déterminent une légère élévation de température sensible surtout par la comparaison avec le côté opposé (Redard, Parisot). Après l'énecuation et la ponction du liquide purulent, on voit la température locale s'élèver, comme on le voit à la suite de la thoracentèse ou de la ponction du péritoine.

Lissons du système vasculaire. Ligature des artères. La diminution de l'apport du liquide nourricier dans les parties sous-jacentes à la ligature détermine, comme on pouvait s'y attendre, une légère diminution de la température périphérique; mais l'assul du sang par les voies collatérales qui se produit après l'oblitération peut déterminer une élévation consécutive assez considérable (flunter, Hogdson, Broca, etc.). La durée de la première période est quelquesois moins de vingt-quatre heures, mais la durée de cette période de refroidissement n'a pas été recherchée. Elle doit d'ailleurs varier avec les individus. Si elle se prolonge trop, si le thermomètre mis au contact de la peau baisse propressivement sans avoir de tendance à remonter, il sant redouter que le mouvement de nutrition ne se ralentisse complétement, c'est-à-dire qu'il se produise me gangrène.

Brown-Séquard fait jouer un rôle aux lésions des nerfs vaso-moteurs dans a marche de cette température locale.

La ligature des veines produit des effets analogues, mais moins prononcés que la ligature des artères (Demarquay). Quant à la compression, elle amène les mêmes effets que la ligature.

L'arrivée du sang dans un membre peut encore être empêchée par une thrombose ou une embolie. L'esset produit sur la température locale reste toujours le même : il y a d'abord un abaissement de température dù à la diminution des phénomènes de nutrition. Plus tard, au niveau de l'oblitération, il peut y avoir augmentation. Broca en a rapporté plusieurs cas (Société de chirurgie, 1861). La diminution peut aller jusqu'à 3 degrés dans la partie située au-dessous de l'obstacle. Le rétablissement de la circulation ou l'existence d'une instammation consécutive à l'embolie amènent, au contraire, une élévation de la température (voy. Embolie).

Quand l'oblitération vasculaire entraîne la gangrène, il semble, d'après les explorations, peu nombreuses, il est vrai, publiées à ce sujet, que les modifications de la température locale puissent être résumées de la manière suivante : Normale en amont de l'obstacle, elle est élevée à son niveau, diminuée en aval, à condition que l'oblitération date de quelques jours et qu'elle n'existe que dans une petite étendue (Broca).

Le thermomètre dans le cas d'embolie peut donc contribuer à faire reconnaîte le siège de l'oblitération. D'après Broca, l'hyperthermie tiendrait au choc de sang contre l'obstacle et surtout à la circulation collatérale ramenant dans le membre une certaine quantité de sang.

Dans les gangrènes diabétiques, Demarquay a signalé une augmentation de température du membre affecté tant que la gangrène n'a pas pris une extensite trop considérable. Ces résultats méritent d'être confirmés, car d'autres autors ont signalé, comme le reconnaît Demarquay lui-même, une hypothermie dus le diabète. Si cette élévation est due aux philegmons qui précèdent ou acompagnent la gangrène, il ne s'agit plus d'une exception. Le fait constant es l'abaissement de la température des parties sphacélées. Elle ne tombe pas ceptadant au-dessous de celle de l'air ambiant, comme le disait Dupuytren, elle reste légèrement supérieure même dans les cas où le refroissement paraît le plus marqué.

Anerrysmes. Que ceux-ci soient artériels, cirsoides ou artérioso-veinentou qu'il s'agisse de tumeurs vasculaires, il y a élévation de la température leule du côté malade. Elle semble être proportionnellement moins marquée an inveau des anévrysmes que dans le reste du membre. C'est ainsi que Broca des un cas d'anévrysme poplité a noté les chiffres suivants:

|                   | Côté sain.   | Côté malade. | Différence. |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| Entre les orteils | <br>. 254-,0 | 31*,4        | 34          |
| Sous le mollet    | <br>. 31.4   | 33.'8        | 2.4         |
| Saus la incest    | 77• H        | 3.1 · R      |             |

Deux jours après, l'expérience a fourni les mêmes résultats. Pour explique cette élévation thermique retrouvée aussi dans des cas analogues, on a invoqué a congestion des capillaires (Broca), le développement des collatérales entraineure répartition d'une même quantité de sang sur une grande surface vasculaire le ralentissement local de la circulation et, comme résultat final, l'oxylstic plus complète des matériaux fournis par les tissus (Demarquay, loc. cit., Cleteur animale dans les maladies chirurgicales. In Dictionnaire Jaccoust. Con la gène de la circulation du sang. Bien plus qu'aux autres, c'est probab-

mt à cette dernière cause qu'il faut rapporter cette surélévation. Toutesois, ur faire comprendre, une sois de plus, combien l'interprétation de ces phénomes est délicate et complexe, dès qu'on veut en pénétrer le mécanisme ime, nous rappellerons que, si la fluxion active élève généralement la tempéare, les congestions passives ou stases n'ont pas toujours le même esset; es peuvent même avoir l'esset inverse.

Les plus grandes réserves doivent être exprimées sur ce fait avancé par Henry, e dans les anévrysmes artérioso-veineux l'élévation thermique paraît en pport direct avec les dimensions de l'orifice de communication artério-vei-use et avec le volume de l'artère lésée.

On pourrait rattacher aux troubles vasculaires les modifications de la chaleur cale déterminée par l'influence de la position (membres élevés ou abaissés), ais les résultats obtenus sont encore trop peu nombreux et quelques-uns souradictoires.

LÉSIONS DES ARTICULATIONS. Les troubles et lésions pathologiques articulaires a périarticulaires, traumatiques ou spontanées, peuvent entraîner des modifications de la température locale rentrant dans les règles générales (hyperthermie dans les inflammations franches et les suppurations; surélévation minime ou nalle dans les inflammations peu marquées, l'hydarthrose simple, l'entorse). Dans les cas d'inflammation on comprend que, toutes choses égales d'ailleurs, l'hyperthermie locale soit d'autant plus considérable que l'articulation est séparée de la peau par une moindre épaisseur de tissus.

Dans l'entorse, la fièvre locale s'élève quelques heures après l'accident, atteint son summum du deuxième au quatrième jour et diminue ensuite. Dans les cas d'entorse compliquée (épanchement sanguin, arthrite grave), la température reste élevée pendant toute la durée de l'affection. Si, le membre paraissant normal, l'hyperthermic locale ne disparaît pas, il faut craindre une persistance des phénomènes inflammatoires, une tendance à la chronicité (Redard).

lans les tumeurs blanches, la température locale de la peau s'élève au niveau des fongosités superficielles, surtout quand celles-ci deviennent purulentes, de 1 à 4 degrés (Parisot). Autour des trajets fistuleux, la température comparée à celle des parties voisines présente un abaissement thermique (Redard).

Nous ne dirons rien ici des inflammations articulaires liées à une maladie générale ou à une diathèse (rhumatisme, goutte). Elles ne rentrent pas dans les affections articulaires que nous avons en vue en ce moment, bien qu'elles puissent devenir l'origine de lésions chroniques articulaires, de déformations, d'ankyloses (voy. Rhumatisme, Goutte). Rappelons simplement en passant que dans la goutte le malade, au moment de l'attaque, se plaint souvent d'une chaleur intense, d'une sensation de brûlure au niveau de l'articulation siége de la fluxion goutteuse, et que ni la main ni le thermomètre ne permettent de constater une hyperthermie correspondant à ces sensations douloureuses.

1º Le travail de réparation d'une fracture s'accompagne d'une élévation de Empérature locale assez marquée au niveau du cal;

2º Dans les fractures compliquées, dans les foyers de fracture suppurée, cette hyperthermie est très considérable (1 à 2 degrés); l'hyperthermie s'observe au aivau du cal au deuxième et même au troisième mois.

Amputations. Dans le but d'élucider la question de la circulation dans les moignons d'amputés, Redard, sur les conseils de M. le professeur Verneuil, a entrepris des recherches de thermométrie locale. Voici quelques-unes des conclusions auxquelles il est arrivé:

- « Après la cicatrisation, la température périphérique d'un membre amputé est abaissée dans toute son étendue, très-légèrement élevée à sa racine.
- a Ges modifications de la température locale peuvont être observées assertit et nous les avons notées deux mois après l'amputation des membres. Elles sont surtout très-marquées dans les amputations anciennes; elles existent dans les amputations des extrémités (mains, pieds).
- « L'explication de cette hypothermie nous paraît complexe. Elle est due à la diminution notable de l'activité circulatoire du membre observé, liée à la diminution de calibre des vaisseaux et aussi à l'atrophie des membres très-marqué dans plusieurs de nos observations. L'abaissement de température n'est pas hé seulement à l'atrophie des membres amputés, car nous avons pu observer trèsnettement une diminution de la température des membres amputés dans des points qui n'étaient nullement atrophiés.
- « L'élévation de température observée à la racine des membres amputés semblerait indiquer qu'à ce niveau les vaisseaux sont dilatés et que la circulation est assez active. »

Tumeurs. Les recherches de la thermométrie locale sur ce point datent de ces dernières années. Becquerel et Breschet avaient bien cité un cas de cases du sein avec température aussi élevée que celle de la bouche, mais ce n'est que depuis les travaux d'Estlander (1877) et de Verneuil (1878) que l'attention a dé plus spécialement fixée sur ce point (voy. encore Aussourd, thèse citée). Estlander a surtout étudié les sarcomes et signalé une particularité négligée jusque-la. l'élévation de température déterminée par ces tumeurs quand elles acquires un grand volume. Dans ses observations, la température à la surface de la tumes s'offrait plus grande que celle notée au même moment sur la même région, de l'autre côté du corps. L'élévation de chaleur a varié de 0°,3 à 1°,8. Les chervations de Cauchois (Revue mensuelle de chirurgie, 1878), Verneuit, Redard, et confirmé ce fait. On a alors étendu ces recherches à d'autres genres de tumears. et il paraît résulter des observations recueillies à ce sujet que les tumeurs à développement rapide (tumeurs malignes, carcinomes, épithéliomes, sarcone) s'accompagnent d'une élévation de la température locale au niveau de la tumeur et dans la région. Il est probable que la riche vascularisation des temeurs dont la marche est rapide et les phénomènes de prolifération embrys naire très active doivent être les causes essentielles de cette surélévation leur dont l'intensité semble d'ailleurs proportionnelle à ces deux causes, que les faits connus permettent de formuler sous ce rapport des proposities absolues. Avec Monueret, Murchison, Verneuil, on peut dire que dans de cas il y a une sièvre locale symptomatique de la marche envahissante des néoplasmes. Elle évolue parallèlement avec l'hyperthermie générale qui exist dans ces cas.

La température locale n'est pas changée dans les tumeurs à évolution lessiti dans celles qui sont peu vasculaires, il y aurait plutôt une diminution de température (fibromes purs, enchodromes, lipomes, kystes).

Nous avons réservé pour la fin les résultats d'une utilité très-discutable, suivant nous fournis par l'exploration thermométrique de l'œil et de l'utéra-

si ne ferons-nous que mentionner ces expériences pour montrer co mbien ut être prudent et réservé dans ce genre d'exploration. Et encore, à tout adre, nous croyons qu'il serait plus sage de s'abstenir.

itérus. Il n'est pas très-facile d'aller prendre la température de l'utérus, ne avec des thermomètres spécialement construits à cet effet; il n'est pas -prudent de le faire dans le cas de grossesse, d'accouchement ou de suites souches. On pourrait produire un traumatisme qu'il est sage d'éviter, d'autant la thermomètrie locale ne nous met pas ici en possession de symptômes a caractéristiques. Tout au plus, de même que l'on introduit avec précaution pstéromètre pour établir le diagnostic dans les cas douteux, admettrions-nous sptionnellement que l'on puisse conduire dans le même but le thermomètre que dans la cavité utérine.

c Dans les fibromes utérins, dans les infarctus utérins chroniques, dans les meurs ovariennes, dans les cas d'augmentation de volume du bas-ventre par camulation de graisse, la température de l'utérus est abaissée, contrairement ce qu'on observe dans la grossesse avec fœtus vivant.

Cependant cette règle n'est pas absolue. En esset, d'après Marduel, qui a sumé les recherches des auteurs allemands sur ce point : « Dans une grossesse véte, une température utérine insérieure ou égale à celle du vagin annonce irement ou probablement la mort de l'ensant. »

Œil. L'exploration thermométrique locale dans les affections de l'œil, saite re Gradenigo, qui a inventé un petit thermomètre destiné à ces mensurations réciales, et par Galezowski, nous paraît aussi ne devoir être acceptée qu'avec plus sormelles réserves. Nous croyons même qu'il est sage de les repousser replétement. En esset, leur utilité ne se sait pas sentir dans les cas de lésions térieures et dans le cas de lésions traumatiques. L'œdème, le boursoussement la paupière ou le blépharospasme, nous paraissent ossrir non-seulement des sécultés matérielles à l'application du thermomètre oculaire de Gradenigo, us encore rendre dangereux le séjour d'un thermomètre, même à très-petit servoir, entre la paupière et le globe oculaire dont ce corps étranger exciterait mouvements.

L'exploration thermométrique du conduit auditif externe a été faite dans les dadies de l'oreille. L'interprétation des résultats obtenus peut être parsois ez délicate et ne nous semble pas apporter de renseignements bien précis pour diagnostic.

Arrivé à la fin de cette revue des modifications des températures locales et iphériques sous l'influence des maladies, comment devons-nous juger ce aveau mode d'investigation clinique?

Au point de vue pratique, la technique de la thermométrie locale offre des scultés de plusieurs ordres. On n'a pas encore inventé d'appareil thermotrique répondant aux nécessités de la pratique journalière, et si cet appareil it un jour réalisé, on pourrait lui reprocher de donner trop exactement et p uniquement la température cutanée si variable sous l'influence des moindres ses externes ou internes. A l'heure actuelle, la préférence doit être accordée t thermomètres de petit volume et l'on doit s'efforcer de suivre pour la hnique les conseils donnés par Colin d'Alfort.

sans nier le peu de constance des résultats obtenus par les mensurations rmiques locales, même pratiquées avec exactitude, cette méthode d'explora-

tion nous paraît pouvoir dans quelques cas sournir des indications pour le disgnostic et le traitement.

Entre l'enthousiasme de ceux qui pensent trouver dans la thermométrie locale un procédé de diagnose sûr et puissant, et l'appréciation un peu sévère de ceux qui regardent cette méthode comme stérile, il y a place, croyons-nous, pour une opinion moyenne interprétant les faits en dehors de toute préoccaption théorique.

C'est surtout dans la tuberculose au début que les températures locales mebides ont une valeur diagnostique. Elles dénoncent alors la congestion pulmnaire et indiquent le traitement à suivre. Les investigations thermométriques sont encore utiles à une période plus avancée de la maladie, elles démontres « l'utilité de la révulsion permanente opposée à une maladie permanente et justifient la pratique traditionnelle des exutoires » et des révulsifs sur la région thoracique affectée.

Si le mérite d'avoir mesuré les températures morbides locales et d'avoir notqué en partie du moins leur signification pathologique revient à Hunter, celu d'avoir montré ce que le praticien peut demander à ce mode d'exploration érigé en méthode nouvelle de diagnostic physique, et d'avoir suscité sur ce sujet une réelle activité scientifique, en France et au dehors, revient à nos compatrions Broca et Peter.

Cet article, qui devait paraître sons la rubrique Temparatran, avait été d'abord cosé à M. Hamelin. Des circonstances indépendantes de sa volonté ayant empêché notre collèges de l'écrire, M. Hamelin a bien voulu très-obligeamment nous communiquer un grad nombre de courbes, ainsi que diverses notes prises par lui pour être utilisées dans su travail. C'est pour nous un devoir de le remercier ici.

A. M.

### TABLE DES CHAPITRES

### THERNOMÉTRIE MÉDICALE

| HISTORIQUE                                                                                                                                                                                           | :             | :             | •    | • • | :             | :                                       | •           | •             | •   | : | ##<br>##                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-----|---------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|-----|---|------------------------------------------|
| A. — Températures centrales.                                                                                                                                                                         |               |               |      |     |               |                                         |             |               |     |   |                                          |
| TEMPÉRATORE CENTRALE A L'ÉTAT ENGIDE.  Conditions entrainant des variations dans la température Différences individuelles. — Idiosyncrasies  Heure des observations. — Variations nychthémérales Age | • • • • • • • | • • • • • • • |      |     | • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • • |     |   | 日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、 |
| Monstications apportées à la température centrale par les mala Nature et limites de ces variations                                                                                                   | bid           | le<br>·<br>·  | lsio | ens |               | • • • • • •                             |             |               | • • |   | 5                                        |

| THERMOMÉTRIE MÉDICALE.                                                                                                     | 309         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cycle fébrile. — Sa forme générale                                                                                         | 229         |
| Classification des flèvres d'après l'évolution du cycle thermique                                                          | 234         |
| Types fébriles                                                                                                             | 235         |
| b. Thermométrie dans les maladies fébriles chroniques                                                                      | <b>¥37</b>  |
| . II. — Maladies avec abaissement de la température centrale                                                               | 241         |
| 1º Maladies dans lesquelles l'algidité se montre comme un épiphénomène                                                     | 241         |
| Affections du tube digestif et annexes                                                                                     | 242         |
| Affections des voies respiratoires                                                                                         | 243         |
| Affections cardiaques et cardio-vasculaires                                                                                | 244         |
| Anémie, chlorose. — Anémie posthémorrhagique                                                                               | 244         |
| Naladies des reins. — Albuminurie. — Diabète                                                                               | 245         |
| Naladies du système nerveux: Encéphale                                                                                     | 246         |
| — Moelle                                                                                                                   | 249         |
| Maladies du système nerveux périphérique : Choc traumatique                                                                | 249         |
| Suppression des fonctions culanées                                                                                         | 252         |
| 2º Maladies algides.                                                                                                       | ~~=         |
| Cholèra                                                                                                                    | 253         |
| Fièvres algides                                                                                                            | 254<br>255  |
| Algidité progressive des nouveau-nés. — Athrepsie                                                                          | 256<br>256  |
| Thermométrie dans les abaissements de température produits par intoxi-                                                     | 200         |
| cation                                                                                                                     | 258         |
|                                                                                                                            |             |
| IIII. — Thermométrie après la mort                                                                                         | 261         |
| OLOGIE DES VARIATIONS THERMIQUES MORBIDES.                                                                                 |             |
| Prolégomènes                                                                                                               | 264         |
| Valeur séméiologique des mensurations isolées                                                                              | 265         |
| Valcur séméiologique des mensurations régulièrement pratiquées                                                             | 270         |
| Valeur diagnostique. — Cycle thermique de différentes maladies                                                             | 270         |
| Valeur pronostique                                                                                                         | 276         |
| Valeur séméiologique de l'élévation considérable de la chaleur. — llyperpyrexie.                                           | 277         |
| Valeur séméiologique des températures basses centrales                                                                     | 278<br>279  |
| Déductions thérapeutiques                                                                                                  | 210         |
| B. — TEMPÉRATURE ET THERMONÉTRIE LOCALES.                                                                                  |             |
| rques preliminaires                                                                                                        | 282         |
| rtition périphérique de la chaleur. — Variations des températures locales à                                                |             |
| at physiologique.                                                                                                          | 283         |
| fications morbides de la température péripherique                                                                          | 285         |
| Elévation                                                                                                                  | 285         |
| Abaissement                                                                                                                | <b>28</b> 6 |
| § 1. — Thermométrie locale dans les affections médicales.                                                                  |             |
| 1. Maladies fébriles                                                                                                       | 286         |
| II. Maladies du système nerveux.                                                                                           | •••         |
| 1. Encéphale. — Températures péricraniennes physiologiques                                                                 | 287         |
| morbides                                                                                                                   | 291         |
| 2º Moelle. — Nerfs. — Névroses                                                                                             | 294         |
| III. Naladies des organes thoraciques                                                                                      | 296         |
|                                                                                                                            | 297         |
| Températures locales morbides dans les maladies des organes respiratoires.  Températures locales dans les maladies du cœur | 301         |
| IV. Affections des organes abdominaux                                                                                      | 501         |
|                                                                                                                            | 501         |
| § II. — Thermométrie locale chirurgicale.                                                                                  | 700         |
| Inflammation et plaies. — Abces                                                                                            | 302         |
| Usions du système vasculaire                                                                                               | 303         |
| Lésions des articulations                                                                                                  | 305<br>305  |
| Fractures. — Amputations                                                                                                   | 306         |
| Tumeurs                                                                                                                    | 306         |
| Exploration thermometrique de l'œil                                                                                        | 307         |
| Ouelle est la valeur de la thermométrie locale.                                                                            | 307         |
|                                                                                                                            |             |

TMERMOPYLES (Ритніотірь). Ces eaux minérales sulfureuses jaillissent dans le golfe Maliaque, près du célèbre défilé des Thermopyles, d'une pierre calcaire, par deux sources principales d'une température de 39 et de 40 degrés. Le goût de ces eaux limpides qui exhalent du gaz hydrosulfurique est salé et légèrement amer.

| Sulfate de chaux     |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1435  |
|----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Chlorure de sodium . |    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| potassiun            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| - calcium.           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| — magnésie           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| Carbonate de magnési | e. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7965  |
| - chaux              |    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| Acide sulfhydrique   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 61-,076 |
| — carbonique         |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2327710 |

Ces eaux sont employées contre diverses dermatoses, la goutte, les rhumitismes articulaires, les affections syphilitiques.

STEPHAROS.

THERMOS. Nom du Lupin dans les anciens auteurs grecs. Eb. La.

THESPESIA. Corréa de la Serra (in Ann. Muséum, IX, 290, tab. 8, f. 2) a établi sous ce nom un genre de plantes de la famille des Malvacées, du groupe des Hibiscées.

L'espèce type, Th. populnea Corr., croît aux Indes Orientales, où on l'appelle vulgairement Polché. C'est le Bupariti de Rheede (Malab., I. tab. 29), le Novella littorea de Rumphius (Herb. Amb., 2, tab. 74), l'Hibiscus populneus de Linné et le Malvaviscus populneus de Gaertner. Bel arbre toujours vert, ayant le port du Tilleul. Feuilles alternes, pétiolées, entières, munies de stipules. Fleurs grandes, à peu près semblables à celles des Hibiscus (1909). Ketme, campanulées, de couleur jaune avec un fond pourpre. Capsule subglibuleuse; graines ovales-acuminées, couvertes d'un duvet soyeux jaunâtre; cotilédons foliacés, parsemés de glandes vésiculeuses noirâtres et pourvues d'un albumen mince, un peu charnu. Cet arbre fournit, par incision de son écores, un suc glutineux, préconisé dans l'Asie tropicale comme souverain contre les contusions et les maladies de la peau.

L'écorce du Th. macrophylla Bl., espèce des îles de l'archipel indien, es employée à Java comme fébrifuge.

ED. LEF.

Bebliographie. — De Cardolee. Prodr., t. I., p. 455. — Endlicher. Gen., nº 5284. — Bestham et Hooker. Gen., p. 208, nº 37. — Rosenthal. Synope. pl. diaph., p. 712. — Balllon (H.). Hist. des pl., t. IV, pp. 415 et 450.

Ed. Let.

Néron. C'était l'un des élèves de Thémison et il fit, paraît-il, une fortune profigieuse en exerçant la médecine. Galien, l'ennemi acharné des méthodiques, a dit beaucoup de mal de lui. Thessalus est certainement blamable, mais surtou pour son sot orgueil; méprisant tous ceux qui l'avaient précédé, il s'attribus l'invention de la doctrine méthodique, qu'il a peut-être simplement défigurée.

L'histoire nous parle encore d'un autre Thessalus, fils d'Hippocrate, dont il contribua avec son frère Dracon et son beau-frère Polybe à altérer les écrit par des interpolations. Il fonda, de concert avec ces deux médecins, la première école dogmatique. Il vécut, paraît-il, à la cour d'Achelaus, roi de Macédoiss.

On lui attribue, parmi les livres hippocratiques, celui des Maladies, les 5°, 6° et 7° livres des Épidémies et le 2° livre des Prorrhétiques. L. Hs.

# THÉTAMONADES. Voy. PROTOZOAIRES.

THÉVART (JACQUES). Un des médecins les plus en renom dans l'ancienne Faculté de médecine de Paris, et qui fut attaché à Marie de Médicis, à Anne d'Autriche et à Louis XIV. Né à Paris, en l'année 1600, il fut reçu docteur le 7 novembre 1627; il mourut le 16 décembre 1674 et fut inhumé dans l'église de Saint-Paul. Thévart a le grand mérite d'avoir réuni en corps d'ouvrages les publications de l'illustre Guillaume de Baillon, dont il était le neveu, et d'avoir ainsi vulgarisé le traité des Consultations médicales, celui des Épidémies et des Éphémérides, celui des Définitions médicales, le livre des Convulsions, le trailé des Maladies des jeunes filles et des femmes, le Commentaire sur le verlige de Théophraste, le livre sur le Rhumatisme et la pleurésie dorsale, etc. La collection porte ce titre: Ballonii opera medica omnia, et a eu un grand nombre d'éditions; la première est de Paris, 1635, 4 vol. in-4°. Jacques Thérart s'était rangé, à la Faculté de médecine, parmi les partisans de l'antimeine ou émétique, et il écrivit, en 260 vers latins, l'apologie non-seulement da médicament, mais encore de ses approbateurs: Apologia approbatorum stibii, seu carmen Elegiacum 'Aporbator. A la suite se trouvent ces deux pièces : In plagiarium epigramma (20 vers). — Tumulus Pithægi (18 vers [S. 1. n. d., in-40, 17 p.]). On a encore de lui, sur le même sujet : Ad illustrissimum virum dominum De Godart, in suprema Galliarum curia Senatorum... litis facultatis medicinæ de Antimonio interpretem Eucharisticon (S. l. n. d., in-4°, de 2 ss). Avec la traduction française en regard, signée O. E. C. — Deuxième défense de la Faculté de médecine de Paris, contre M. François Blondel... Dans laquelle il est prouvé et justifié, par authoritez et expériences, 👊 l'émétique composé d'antimoine est un remède pour la guérison de plusieurs maladies et que ceux qui s'en servent ne sant empiriques, hérétiques, my empoisonneurs..., Paris, 1668, in-4° de 56 pages.

Jacques Thévart a eu de sa femme Louise Pinson plusieurs enfants, parmi lequels Abraham Thévart, qui naquit à Paris en 1631, devint aussi docteur de la Faculté de médecine de Paris (31 avril 1657), et mourut le 27 juin 1711.

1. C.

THÉVENEN (FRANÇOIS). Habile anatomiste du dix-septième siècle, mort à Paris, le 25 octobre 1658. Dans un acte de baptême où il fut parrain le 22 mai 1637 (paroisse Saint-Merry de Paris), il se qualifia de « chirurgien opérateur du roi pour la pierre ». On a publié après sa mort l'ouvrage suivant :

Eures contenant un traité des tumeurs, et un dictionnaire des mots grecs servant à la Mécine, 1638, in-4°; 1669, in-4°. A. C.

THEVENOT (JEAR-PIERRE-FERDINAND). Médecin français, né à Rochefort le 14 décembre 1801, prit du service dans la marine, soutint sa thèse inaugurale à Paris, en 1828, et passa par les divers grades jusqu'à celui de chirurgien de la classe. En 1836, il devint médecin en chef des hôpitaux du Sénégal et mit à profit son séjour dans cette contrée pour rédiger son excellent Traité des maladies des Européens dans les pays chauds et spécialement au Sénégal, ou Essai

statistique médical et hygiénique sur le sol, le climat et les maladies de cette partie de l'Afrique. Paris, 1840, in-8°. Il mourut peu après, dans un voyage aux Antilles, à la Pointe-à-Pitre, le 13 août 1841.

Thévenot était membre correspondant de l'Académie de médecine.

THÉVÉRÉSINE. Voy. THÉVÉTINK.

THEVETIA (Thevetia L.). Genre de plantes de la famille des Apocyascés et du groupe des Carissées.

Ce sont des arbrisseaux ou des arbustes américains, à feuilles alternes, à fleurs disposées en cymes terminales ou latérales. Le fruit est une drupe ovoide ou globuleuse, dont le noyau osseux renferme 4 graines à embryon charu, dépourvu d'albumen.

On connaît seulement 6 espèces de Thevetia, dont les plus importantes sont les Th. neriifolia Juss. et Th. ahouai Alph. D.C.

Le Th. neriifolia Juss. est l'Ahouai neriifolia de Plumier, le Cerbera Thevetia de Linné et le Cerbera peruviana de Persoon. Il croît aux Antilles, à la Jamaïque, au Pérou, à la Nouvelle-Grenade. On le cultive à Maurice et à Java. Toutes ses parties renferment un suc laiteux, extrêmement caustique et vénément. Cependant on fait, avec son écorce, une infusion employée, à petites docs. contre les fièvres intermittentes. Ses fruits piriformes sont connus aux Antilles sous le nom de Noix de serpent, parce que les amandes pilées sont employées topiquement contre la morsure du serpent à sonnettes.

Le Th. ahouai Alph. D.C., espèce brésilienne, renserme également dans toutes ses parties un latex très-vénéneux. C'est l'Ahouai de Thévet, l'Ahouai fructus venenatus de J. Bauhin et le Cerbera Ahouai de Linné. Les amandes de ses fruits sont un poison narcotico-àcre extrêmement énergique. Son bois sert à enivrer le poisson. Il répand, dit-on, une odeur tellement infecte qu'on ne peut mème pas l'utiliser pour le chaussage. Les Indiens sont, avec les noyaux ossess de ses sruits, des grelots qu'ils ensilent par paquets et suspendent à leurs ceintures ou à leurs jarretières.

Bibliographie. — Links. Gen., nº 177. — Jussieu. Ann. mus., nº 15, p. 346. — Exelect. Gen., nº 3387. — Candolle (de). Prodrom., t. VIII, p. 343. — Rosenthal. Syn. pl. displ., p. 367.

Ed. Lev.

ETILE LE L'ALTINE. § I. Chimie. C<sup>54</sup>ll<sup>64</sup>O<sup>24</sup>. Glycoside découverte par de Vnjet étudiée particulièrement par Blas, se retire des graines de *Thevetia nerifats* Juss. (*Cerbera Thevetia* L.), préconisées, comme on le sait. contre la morse des serpents venimeux. Pour la préparer, on exprime les graines et on les traite par l'éther, puis, lorsqu'elles sont débarrassées de toute l'huile qu'elles contraient, on les traite par l'eau et on les épuise par l'alcool bouillant. On obtist par le refroidissement de la thévétine cristallisée qu'on purifie par cristalisations répétées.

La thévétine forme une poudre blanche, composée de petites lamelles cristilines; elle est inodore et de saveur très-amère, se dissout à 14 degrés de 122 parties d'eau, en plus forte proportion dans l'eau bouillante, est très salud dans l'alcool et l'acide acétique cristallisable, mais insoluble dans l'éther.

Séchée sur l'acide sulfurique, la thévétine renferme 3H2O; elle perd molécule d'eau à 110 degrés, fond vers 170 degrés et se décompose à margin le la compose de la compos

npérature plus élevée. Sa solution acétique dévie le plan de polarisation à uche:  $\alpha = -85^{\circ},5$ . Elle n'est pas précipitée par les sels métalliques. La thétine se dissout dans l'acide sulfurique concentré qu'elle colore en rouge brun; tte coloration passe au rouge cerise et au bout de quelques heures au violet. Par l'action des acides étendus, elle se dédouble en glycose et en thévérésine,  $^{\circ}$ H' $^{\circ}$ O' $^{\circ}$ 7. On opère en vase clos avec l'acide sulfurique dilué. La thévérésine

\*H<sup>\*\*</sup>O<sup>17</sup>. On opère en vase clos avec l'acide sulfurique dilué. La thévérésine & une poudre blanche, soluble dans l'alcool, peu dans l'éther et l'eau, insoluble ans la benzine et le chloroforme, fusible à 140 degrés. Les solutions sont eutres et de saveur amère; elles ne sont pas précipitées par les sels métaliques. La thévérésine se dissout dans les alcalis qu'elle colore en jaune et se comporte avec l'acide sulfurique concentré comme la thévétine. Elle est liée à 2 molécules d'eau qui se dégagent à 110 degrés.

La thévétine est probablement identique avec la cerbérine, glycoside cristalisée extraite par Oudemans des graines de Cerbera Odallam Ham.

§ II. Action physiologique. La thévétine et la thévérésine sont trèsloxiques. La première, à la dose de 5 centigrammes, tue un chien en huit heures et demie, et à la dose de 50 centigrammes en cinq heures et demie; la thévérésine, malgré son insolubilité dans l'eau, est mortelle à la dose de 5 centigrammes en deux heures et demie.

Les symptômes dus à la thévétine consistent en salivation, vomissements, vomituritions, selles liquides, tremblement, assaissement avec conscience intacte et pupille normale; la mort survient sans convulsions.

La thévérésine, au contraire, ne produit ni vomissements, ni diarrhée, mais de la roideur des membres et de l'insensibilité.

Toutes deux agissent comme des poisons cardiaques sur les grenouilles et les lapins; le cœur s'arrête en systole; l'excitabilité des pneumogastriques est exagérée et le cœur se comporte à l'égard du curare et de l'atropine comme dans l'intoxication par la digitaline.

La thévérésine ne le cède guère en toxicité à la thévétine. Toutes deux produisent de l'irritation au lieu d'application, lorsqu'elles sont injectées sous la Peau (Husemann).

Blas a retrouvé la thévétine en assez grande quantité dans le foie, après son introduction dans l'organisme; l'urine n'en contient pas plus que de ses produits de dédoublement.

L. III.

BRIDGRAPHIE. — BLAS. In Neues Jahrbuch für Pharmacie, Bd. XXXI, p. 1. — De Vrij. In Pharmac. Journal a. Transact., ser. 3, t. XII, p. 417, 1881. — Husemann (Th.). In Archiv f. experim. Pathol., Bd. V, p. 228. — Husemann (A. u. Th.) u. Hilger (A.). Die Pflanzenstoffe, 1884, p. 1332. — Oudemans j. In Journal f. pract. Chemie, Bd. XCIX, p. 407. L. Hn.

TMÉVÉTOSINE. Principe extrait par Herrera des graines de Yoyote du Menique (Thevetia Yccotli DC.), entièrement privées de leur huile, et traitées par l'alcool à 85 pour 100. Elle forme des prismes à 4 pans et se dédouble sous l'influence de l'acide sulfurique dilué en résine et en glycose, comme la thévétine; mais elle se distingue de celle-ci par sa saveur extrêmement âcre, son insolubilité absolue dans l'eau et son action physiologique. Elle paraît être légèrement soluble dans l'éther et donne lieu, avec l'acide sulfurique concentré, aux mêmes réactions colorées que la thévétine.

La thévétosine a été expérimentée par Carpio sur les animaux; elle est très-

toxique, provoque des vomissements par voie réflexe et tue en paralysant le muscles respiratoires; souvent la paralysie s'étend à tout le système musculaire

D'après des recherches plus récentes de Cerna, la thévétosine serait un poisse cardiaque, capable de tuer des grenouilles à la dose de Omne, 16; elle modifierait la tension artérielle comme la digitaline, ne paralyserait pas les seri périphériques et serait douée au contraire de propriétés irritantes locales très mettes.

BIBLIOGRAPHIE. — HERRERA. In Pharm. Journ. a. Transact., ser. 3, 1877, p. 354. — Caru In Philad. Med. Times, 1879, p. 396, 426. — HUSEMANN U. HILDER. Die Pflanzenstoffe, 1884.

L. Br.

THIACÉTIQUE (ACIDE). C<sup>2</sup>H<sup>4</sup>OS = CH<sup>3</sup>.CO.OS. S'obtient en distillant l'acide acétique avec du trisulfure ou du pentasulfure de phosphore. C'est un liquid incolore, jaunissant à la longue, d'une odeur d'acide acétique et d'hydrogème sulfuré; il bout à 93 degrés, est soluble dans l'eau et l'alcool. Sa densité est de 1,074 à 10 degrés. L'acide nitrique le décompose avec explosion. Le chlore le décompose avec dégagement de chaleur en donnant du chlorure de soufre, de l'acide chlorhydrique et du chlorure d'acétyle. L'acide sulfurique concentré le transforme en hydrogène sulfuré et, par une action plus prolongée, en acide sulfureux avec dépôt de soufre.

L'acide thiacétique est monobasique. Le sel de plomb est seul cristallisable; tous les thiacétates sont solubles.

L'anhydride thiacétique (C'H'O)'S s'obtient en saisant agir à une douce deleur le pentasulsure de phosphore sur l'anhydride acétique. Il sorme un liquide incolore, plus dense que l'eau, d'une odeur analogue à celle de l'acide thiactique, bouillant à 121 degrés. L'eau le décompose en acide thiacétique et en acide acétique.

THIALDINE. C'HISAZS<sup>2</sup>. Se forme en faisant passer un courant d'hydrogène sulfuré dans l'aldéhyde-ammoniaque. Elle se présente en gros cristau incolores et brillants, de densité 1,191, fusibles à 45 degrés, altérables à l'air, très-peu solubles dans l'eau, très-solubles dans l'alcool et l'éther. La thialdise joue le rôle d'une base et donne des sels cristallisés.

L. Hs.

THIAMMÉLINE. C'Il'Az'S. Se forme en même temps que l'acide thionilanurique lorsqu'on chauffe pendant deux ou trois heures, à 100 degrés, es tubes scellés, un mélange de persulfocyanogène et d'ammoniaque aqueuse. C'es une poudre cristalline, blanche, dure comme du sable, très-peu soluble dans l'eau froide, soluble dans 145 parties d'eau bouillante, insoluble dans l'alcon et l'éther, très-soluble dans les acides et les alcalis. Sous l'influence du nitrate d'argent ammoniacal, elle donne deux dérivés: la thiamméline monoargetique C'Il'Az'SAg, et la thiamméline diargentique C'Il'Az'SAg<sup>a</sup>, pondres ammoniacal, insolubles, inaltérables à 100 degrés.

La thiamméline se décompose par la chaleur en ammoniaque et en suffer d'ammonium. Chauffée à 200 degrés avec de l'ammoniaque, elle donne du sefure d'ammonium et de la mélamine. Sous l'influence de l'acide nitrique à freil elle fournit du nitrate d'amméline.

THEAHYLIQUE (Acron). C'H11.SO'H. Isomérique avec l'acide amybrid-

rique, se formerait, selon Commaille, dans la préparation de la coralline à l'aide du phénol, de l'acide oxalique et de l'acide sulfurique. Corps d'existence douteuse.

L. HN.

THEANTELINE. C¹ºH¹ºAz²S. Se forme par action directe du soufre sur l'aniline. Cristallisable, soluble dans l'enu chaude, très-soluble dans l'alcool et l'éther, incolore, elle fond à 105 degrés et se décompose au delà en aniline, hydrogène sulfuré et charbon; elle est très-stable. Le chlorure d'acétyle la convertit en thiacétanilide [CºH¹(AzH)C²H³.0]²S, cristallisable, fusible vers 215 degrés, peu soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Chauffée en solution alcoolique avec le sulfure de carbone, elle dégage de l'hydrogène sulfuré et laisse déposer un maélange cristallin de deux thiosulfocarbanilides.

L. Hs.

THEANISCE. C°H°OS. Paraît être l'hydrure de sulfoanisyle ou aldéhyde amisique sulfurée; se forme par action du sulfhydrate d'ammoniaque sur l'anishydramide (C°H°O)<sup>3</sup>Az<sup>3</sup>. Il est en poudre blanche, farineuse. L. Hz.

THESBAUDIA (Thibaudia R. et Pav.). Genre de plantes de la famille des Éricacées et du groupe des Vacciniées.

Les Thibaudia sont des arbrisseaux des régions chaudes de l'Amérique du Sud, à seuilles alternes, coriaces, toujours vertes. Leur caractère essentiel réside dans les étamines qui sont soudées entre elles et adhérentes à la base de la corolle; celle-ci est tubuleuse, ventrue à la base, avec le limbe divisé en 5 lobes. Les fruits sont des baies subglobuleuses, à 5 lobes polyspermes, couronnées par les 5 divisions du limbe calycinal devenu charnu-coriace.

On connaît une vingtaine d'espèces de ce genre. Le Th. querence H. B. K., qui croît en Colombie, a des sleurs odorantes avec lesquelles les naturels préparent une teinture aromatique préconisée contre les douleurs dentaires. Le Th. mellislora R. et Pav. est une espèce des Andes péruviennes, dont les sleurs renferment en abondance une substance mielleuse très-estimée des indigènes. Ensin, à la Nouvelle-Grenade, on fait une sorte de vin avec les baies acides du Th. macrophylla H. B. K., qu'on appelle vulgairement Uva macarona.

Es. Lef.

BEREOGRAPHIE. — RUTE et PAVON. Fl. pér. et chil., t. IV. — Hundoldt, Bonpland et Kunth. Nov. gen. amer., n° 3, p. 268. — Endlicher. Gen., n° 4535. — Candolle (de). Prodrom., t. VII, p. 560. — Rosenthal. Syn. pl. diaph., p. 520. Ed. Lef.

THIBAUT (JEAN). Médecin néerlandais du seizième siècle, l'ami et le défenceur de Servet contre la Faculté de médecine de Paris. Il n'est cité par aucun des grands historiens de la médecine, sauf Éloy et Jöcher. Thibaut avait fréquenté pasieurs célèbres Universités et s'était, selon son propre aveu, particulièrement attaché à la médecine empirique, plutôt qu'à « cette logique que Pline appelle Clinika». Il exerça avec succès son art en Allemagne, Hollande, Seoland, Flandre, etc., suivant partout l'archiduchesse autrichienne Marguerite de Flandre, dont il était le médecin. Vers 1530, il eut maille à partir avec la corporation des médecins d'Anvers; le célèbre Agrippa de Nettesheim prit sa défense, le réhabilita et fit tomber toutes les accusations en mettant en lumière les succès de sa pratique, particulièrement dans la dernière épidémie de peste. En 1531, Thibaut fut médecin et astrologue de l'empereur Charles-Quint. Vers cette époque, il pratiquait à Nevers (?). François Is, ayant entendu parler à Cam-

Amputations. Dans le but d'élucider la question de la circulation dans les moignons d'amputés, Redard, sur les conseils de M. le professeur Verneuil, a entrepris des recherches de thermométrie locale. Voici quelques-unes des conclusions auxquelles il est arrivé:

- « Après la cicatrisation, la température périphérique d'un membre amputé est abaissée dans toute son étendue, très-légèrement élevée à sa racine.
- a Ces modifications de la température locale peuvent être observées asses tit et nous les avons notées deux mois après l'amputation des membres. Elles sont surtout très-marquées dans les amputations anciennes; elles existent dans les amputations des extrémités (mains, pieds).
- L'explication de cette hypothermie nous paraît complexe. Elle est due à la diminution notable de l'activité circulatoire du membre observé, liée à la diminution de calibre des vaisseaux et aussi à l'atrophie des membres très-marquée dans plusieurs de nos observations. L'abaissement de température n'est pes le seulement à l'atrophie des membres amputés, car nous avons pu observer trènettement une diminution de la température des membres amputés dans des points qui n'étaient nullement atrophiés.
- « L'élévation de température observée à la racine des membres ampués semblerait indiquer qu'à ce niveau les vaisseaux sont dilatés et que la circulation est assez active. »

Tuneurs. Les recherches de la thermométrie locale sur ce point datest de ces dernières années. Becquerel et Breschet avaient bien cité un cas de caner du sein avec température aussi élevée que celle de la bouche, mais ce n'est que depuis les travaux d'Estlander (1877) et de Verneuil (1878) que l'attention a de plus spécialement fixée sur ce point (voy. encore Aussourd, thèse citée). Estlander a surtout étudié les sarcomes et signalé une particularité négligée jusque-li. l'élévation de température déterminée par ces tumeurs quand elles acquières un grand volume. Dans ses observations, la température à la surface de la tumer s'offrait plus grande que celle notée au même moment sur la même région. 🖢 l'autre côté du corps. L'élévation de chaleur a varié de 0°,3 à 1°,8. Les elservations de Cauchois (Revue mensuelle de chirurgie, 1878), Verneuil, Redard, est confirmé ce fait. On a alors étendu ces recherches à d'autres genres de tumears. et il paraît résulter des observations recueillies à ce sujet que les tumeurs à développement rapide (tumeurs malignes, carcinomes, épithéliomes, sarcome) s'accompagnent d'une élévation de la température locale au niveau de la tumeur et dans la région. Il est probable que la riche vascularisation des temeurs dont la marche est rapide et les phénomènes de prolifération embryes naire très active doivent être les causes essentielles de cette surélévation leuk dont l'intensité semble d'ailleurs proportionnelle à ces deux causes, sui que les faits connus permettent de formuler sous ce rapport des propositions absolues. Avec Monneret, Murchison, Verneuil, on peut dire que dans ce cas il y a une sièvre locale symptomatique de la marche envahissante 🐸 néoplasmes. Elle évolue parallèlement avec l'hyperthermie générale qui existe dans ces cas.

La température locale n'est pas changée dans les tumeurs à évolution lents: dans celles qui sont peu vasculaires, il y aurait plutôt une diminution de température (fibromes purs, enchodromes, lipomes, kystes).

Nous avons réservé pour la fin les résultats d'une utilité très-discutable, suivant nous sournis par l'exploration thermométrique de l'œil et de l'utéres-

étées, suivant qu'on le considère comme région géographique, ou comme pays ibutaire de la Chine, ou comme contrée peuplée par la race thibétaine soumise divers gouvernements. Nous devons ici le considérer comme région géo-aphique.

Le Thibet est un immense plateau enserré entre les chaînes des montagnes splus hautes du monde : au sud l'Himalaya, au nord le Kouen-Lun, qui se approchent l'un de l'autre à l'ouest, où ils sont reliés par les monts Korakoroum. D'une altitude supérieure partout à 5000 mètres, ce plateau, dans ses parties séridionales, est divisé par les chaînes secondaires du Trans-Himalaya et du ang-dis-ri (montagnes aux neiges perpétuelles) en deux gigantesques vallées irigées sensiblement de l'est à l'ouest.

A l'est, le plateau thibétain est bordé par le Tant-la et autres chaînes presque perpendiculaires à la direction de l'Himalaya, et courant très-régulièrement du nord-nord-ouest au sud-sud-est. Cette partie du pays, du reste, est à peu près inconnue, moins à cause des difficultés d'accès que par l'opposition du gouvernement chiuois et des lamas qui l'interdisent à tous les Européens.

La partie septentrionale est un pays de steppes et de pâturages qui forme deux versants, l'un occidental où l'Indus prend naissance, l'autre oriental d'où s'échappent quelques-uns au moins de ces grands fleuves aux origines mystérieuses (Brahmapoutra, Irraouaddi, Salouen, Mé-kong, Yang-tse), qui convergent aux défilés du Thibet oriental, et là, toujours indépendants et pourtant si rapprochés qu'on dirait les bras d'un même cours d'eau, coulent au fond de vallées étroites, à murailles escarpées, parallèles comme d'immenses sillons; plus bas ces cours d'eau divergent, et leurs embouchures s'étalent du golfe du Bengale jusqu'à la mer Jaune.

La grande dépression creusée entre le Gang-dis-ri et le Trans-Himalaya est, elle aussi, divisée en deux versants opposés par un seuil transversal, ligne de partage entre les eaux du Satlèdje qui, vers l'ouest, vont se mêler à celles de l'Indus et se jettent au fond du golfe d'Oman, et le Tsang-po vers l'est, qui va se peter dans le golfe du Bengale.

Ensin, dans la partie la plus méridionale, sur le slanc sud du Trans-Himalaya, prennent naissance le Gange et ses grands assucents du nord, le Kali, le larnali, etc., qui d'abord coulent vers le sud, séparés les uns des autres par contresorts des grandes chaînes, franchissent l'Himalaya dans des brèches rosondes et viennent ensin arroser l'Inde.

Ce rapide coup d'œil sur les systèmes des montagnes et des eaux du Thibet e comprend pas encore toute cette contrée. Une grande étendue, la plus grande ent-être, est formée de bassins fermés, régions lacustres, dont la plus impormete est le plateau de Katchi étendu sur plus de 200 kilomètres, au nord du mang-po et parallèlement à son cours. L'évaporation séculaire dans ces régions le la sécheresse est extrême, en faisant baisser le niveau des eaux, a fini par priver de leurs anciens déversoirs. C'est ainsi que se sont formés ces bassins rmés où les eaux concentrées sont devenues saumâtres, salées même, et dont s rives sont couvertes de monceaux de sels efflorescents, notamment de salpêtre de borax, dont les gisements sont exploités.

CLIMAT. L'étude climatologique du Thibet est particulièrement intéressante, arce qu'il n'est pas au monde de pays où l'homme ait placé son habitation à une les grande hauteur, en même temps que dans des conditions exceptionnelles isolement. Sans doute dans les Andes péruviennes et boliviennes des agglo-

mérations se sont formées entre 3000 et 4000 mètres, mais quelle différence es raison de la latitude équatoriale et de la configuration du sol!

Au Thibet la rigueur du climat n'a pas empêché les agglomérations humaines sédentaires de se former jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Plus haut ce ne sont plus que des relais de poste ou des campements de pasteurs. A 4980 mètres se trouve le village de Tok-Yaloung, laveries de sables aurifères, où l'hiver se comptent encore jusqu'à seize cents tentes. Entre 5000 et 6000 mètres, le platem de Katchi n'est habité que l'été; l'hiver, les pâtres descendent dans les dépressions beaucoup plus basses.

Bien que situé entre le 28° et le 37° degré de latitude nord, c'est-à-dire sous les mêmes parallèles que le fond du golfe Persique et le nord de l'Afrique, le Thibet ne saurait être comparé à ces régions. Il n'est pas d'exemple plus frappant pour démontrer combien il est préférable de diviser les climats suivant le isothermes, plutôt que par les parallèles géographiques. Les observations sont trop rares pour qu'il soit possible de déterminer l'isotherme du Thibet. Ce pre est du reste trop tourmenté dans sa configuration pour qu'il soit intéressant ét rechercher une moyenne générale. Il y a des régions très-froides et d'autres très-chaudes; tout dépend de l'altitude, de la latitude et de l'orientation.

L'abbé Desgodins, par des observations prolongées et rigoureuses, a fixé 15 degrés centigrades la moyenne annuelle de Yerkalo, qui est située par 29° 2' 40" de latitude, 2404 mètres d'altitude, et à 300 mètres au-dessus de niveau du Lan-tsan-kiang, tandis qu'à Kiata qui, tout près de là, est assist au bord même du fleuve, il estime que la moyenne doit être supérieure de 5 à 5 degrés. Au haut de la même vallée, à Ladating, elle n'est peut-être que de 7 à 8 degrés. A Yerkalo, la rivière ne gèle jamais; à Tsiamdo, qui est 3 degrés plus nord (32 degrés environ et 5000 mètres), le même observateur a va k thermomètre à — 22 degrés et la rivière était prise; en été, à Yerkalo, le thermomètre atteint rarement 34 degrés, tandis qu'à Song-ta, sur le bord du Lou-tikiang, par 28 degrés latitude nord, chaque jour il atteint 35 et 38 degrés. Il suffit souvent de remonter pendant quelques heures le cours d'un torrent pour passer d'un climat à un autre, comme on ferait de l'Europe centrale à l'Europe septentrionale.

A Kanam, par 2825 mètres d'altitude, la moyenne annuelle est de 11°,1, senblable à celle de l'Europe centrale. A Leh, capitale du Thibet occidental, pur 34° 8' de latitude, la moyenne est de 6°,1 comme au sud de la Suède en sur lles Féroë, c'est-à-dire par 60 degrés latitude nord, mais Leh est élevé de 3505 mètres au-dessus des mers. A 400 mètres plus haut (4000 mètres environ), la moyenne n'est plus que de 4°,1, comme à Reikiawick (Islande). Par sa température, le Thibet peut donc se comparer à l'Europe centrale et septentrionale.

Par la faible pression barométrique proportionnelle à la grande altitude, le Thibet peut être rapproché des plateaux de la cordillière des Andes.

Pour le degré d'humidité de l'atmosphère, il est indispensable de le diviser en deux régions : la région des plateaux, la plus considérable, et la région des grandes vallées à l'est de la première.

Si élevé qu'il soit, le plateau thibétain est encore entouré par des murailles qui le dominent de 4000 à 5000 mètres en leurs sommets culminants. B'es côté, c'est le rempart continu du Kouen-Lun qui arrête les vents du nord défidesséchés par la traversée du désert sablonneux de Gobi. De l'autre côté, le mousson du sud-ouest, chaude et chargée des vapeurs de l'océan leidies, se brisé

ntre les pics élancés de l'Himalaya qui établissent nettement la limite des uies au 28° parallèle. Entre ces deux murailles, l'atmosphère est desséchée. Le nibet n'a presque pas de pluies et ce prétendu royaume des neiges, comme appellent les peuples voisins, en est presque toujours exempt. Quand la neige mbe, en février et mars, elle dure peu sur les plateaux et ne s'accumule que uns les enfoncements. Des voyageurs ont trouvé la roche nue par 6500 mètres altitude, c'est-à-dire 1700 mètres plus haut que la cîme du mont Blanc. A angle sud oriental, les neiges ne commencent qu'à 5000 mètres, plus haut se dans les Andes équatoriales. C'est cette élévation surprenante des neiges ui a permis à l'homme d'établir sa demeure à des hauteurs qui seraient ailleurs habitables.

L'hiver, dans les cols qui traversent les routes par des altitudes variant de i000 à 6000 mètres, les animaux périssent de froid et d'anoxhémie aiguē. Les adavres de chameaux, de chevaux, d'yaks, tombés sur les routes, ne se putréfient pas; ils se dessèchent, se momifient.

Protégée, comme nous l'avons dit, contre les vents généraux de toute direction, l'atmosphère des plateaux est d'une pureté et d'un calme incomparables, du moins pendant la nuit. Le jour, entre les plaines qu'échausse le soleil et les délés prosonds où ses rayons ne pénètrent jamais, la dissérence de température suit lever des vents locaux qui balaient violemment ce sol tourmenté.

Dans la partie orientale du Thibet, au-dessous de 50 degrés latitude nord, l'atitude s'abaisse sensiblement, les chaînes de montagnes courant dans une direction à peu près perpendiculaire à celle des Himalaya permettent aux vents chands et humides de la mer des Indes de remonter les vallées. De là un adocissement considérable de la température et une saison de pluies qui dure très mois au moins (juin à août).

Il est aisé de comprendre que ces conditions si différentes se font sentir sur la végétation. Dans le milieu extraordinairement sec des plateaux, la végétation saurait prospérer; à l'exception de rares recoius abrités où se rencontrent redques arbres, il ne croît qu'un arbuste rabougri, rampant, le yabagère, et les graminées fines, dures comme des aiguilles.

Dans les vallées orientales, la douceur relative de la température et l'humidité emettent le développement d'une belle végétation. Entre 2500 et 4000 mètres, pentes des montagnes sont couvertes de forêts.

La faune du Thibet est également très-différente suivant les régions. Sur les lateaux et dans les hautes vallées, elle est composée de quelques carnassiers et : nombreux ruminants; dans le Thibet oriental, ce sont les mammifères des imats tempérés et chauds.

Population. La population est très clair-semée, ce qui ne saurait surprendre, sat donné les conditions physiques que nous venons d'énumérer. Sur les ateaux, le climat extrême et l'aridité du sol, ailleurs la configuration du sol pentes escarpées, ravins profonds, précipices, montagnes tourmentées, opposent splus grands obstacles à la culture, aux communications, aux agglomérations at soit peu populeuses.

La partie la plus habitée est la vallée moyenne où coulent le Tsang-po et ses beents, où est construite Lhassa, la capitale.

Les Thibétains appartiennent à plusieurs races mélangées; le type mongol est minant.

lls sont intelligents, mais fort ignorants; un petit nombre connaît la lecture

et l'écriture, et encore très-imparsaitement. Ils comptent de mémoire ou sur leur doigts et sur les grains de leur chapelet; ils ne savent absolument rien des sciences les plus élémentaires. Leur crédulité est poussée jusqu'au ridicule vis-à-vis de leurs prêtres bouddhistes. La langue écrite a été formulée par des docteurs indous, du neuvième au treizième siècle de l'ère chrétienne. La langue usuelle est une sorte de patois variable suivant les provinces.

D'un caractère gai et insouciant, le Thibétain est naturellement faux et trompeur, quoi qu'on en dise le plus ordinairement. Il supporte avec peine k joug des Chinois, mais se laisse traiter en esclave par ses chefs indigènes. Rampant devant les sorts, il est brutal et sansaron devant les saibles. Cette mollesse de caractère contraste avec sa vigueur physique. Serait-elle l'effet et k signe de l'anoxhémie des altitudes? Nous ne le pensons pas. Avec Jourdand, nous considérons les montagnards qui, depuis trente siècles peut-être, se maistiennent à des hauteurs de 2000 à 4000 mètres, comme adaptés à ce milieuper des modifications progressives. Comme l'Indien des plateaux du Mexique, k Thibétain a la poitrine et les épaules larges; l'appareil respiratoire s'est amplié pour compenser la moindre proportion d'oxygène dans l'air. Il serait fort intéressant de mesurer la capacité pulmonaire, d'analyser les gaz du sang et è l'expiration. Quant à la fréquence des mouvements respiratoires plus facile à observer, on sait aujourd'hui qu'elle ne change pas sensiblement quand la pression atmosphérique diminue. Pour expliquer l'acclimatement des races aux altitudes, le développement de l'appareil mécanique de la respiration serie insuffisant encore; il est une autre condition qui paraît plus importante, c'at la capacité respiratoire du globule du sang, le pouvoir de l'hémoglobine pour absorber une plus forte proportion d'oxygène (P. Bert, Acad. des sc., mars 1883)-Comme on pense bien, nous ne possédons aucune donnée sur ces questions. que les voyageurs naturalistes devront chercher à résoudre.

Ce n'est donc pas la faible tension de l'oxygène atmosphérique qui perse expliquer le peu de densité de la population, son défaut d'accroissement et le mollesse du caractère des Thibétains. Les influences dépressives se trouvent platé dans la pauvreté du sol due à la rigueur et à la sécheresse du climat et encore des certaines habitudes sociales, notamment la polyandrie, qui est très-répandre.

PATHOLOGIE. Les documents sont bien rares sur la pathologie du Thibet. I ceux que la science possède déjà nous avons la bonne fortune de possède ajouter, comme dans les paragraphes qui précèdent, des renseignements présique nous a personnellement fournis un savant modeste bien connu des géographe. M. l'abbé Desgodins, missionnaire au Thibet oriental depuis vingt-trois ans.

Un climat sec et froid comme celui du Thibet doit, à priori, faire admette la rareté des maladies infectieuses. L'observation confirme cette prévision : « le fièvres sont très-rares ». Comment admettre en effet du paludisme « dans » pays sec et aride, où la pente des montagnes est si abrupte que l'eau n'y sau séjourner et former des marécages? Les hauts plateaux eux-mêmes sent si ondulés, que les eaux de pluie, de neige ou de source, s'écoulent librement des rivières ou les lacs aux eaux profondes? »

Nous supposerions plus facilement l'existence du typhus exanthémalique de la fièvre typhoïde dans les habitations d'argile et sous les tentes en pess à yaks et en toile, où s'entassent les Thibétains. Rien n'est plus odieux de salai que ces habitations. Mais ces influences malsaines se trouvent corrigées per le vie au grand air, presque continuelle malgré la rigueur de la température. Le

isons sont ouvertes à tout vent et les Thibétains couchent même bien souvent plein air sur la terre ou sur la terrasse des maisons. Cette aération s'oppose a genèse des typhus. Il se rencontre pourtant des cas de sièvre typhoïde, mais es et généralement légers.

Les grandes maladies épidémiques d'Asie, peste et cholera, n'ont jamais eint le Thibet. Dans le Yun-nam, qui touche au Thibet du côté du levant, la ste n'a régné que dans la région voisine de la Birmanie, jamais au nord-ouest, st-à-dire dans les montagnes qui sont la continuation immédiate des montagnes Thibet. Du reste, malgré les renseignements fournis par un observateur telligent sur la peste du Yun-nam (Rocher, Bull. de la Soc. de géographie : Paris, décembre 1879), il ne faut pas oublier que nous n'avons pas le téoignage d'un seul médecin pour affirmer la nature de cette maladie épidémique. De l'autre côté du Thibet, à Rohilcund, Kumaon, Simla, où la peste dite de 'ali s'est montrée plus d'une fois, au débouché même des cols et défilés de 'Himalaya, sur le versant sud, elle n'a jamais franchi la chaîne pour pénétrer m Thibet. Cette immunité ne saurait être attribuée à l'altitude, qui n'est pas un obstacle pour la peste ni pour le choléra, ni à la rigueur du climat, puisqu'en Europe ces maladies ont souvent envalui des pays d'un climat aussi froid. C'est uniquement à la rareté des communications humaines, à l'isolement relatif du Thibet. isolement dù aux obstacles naturels qui hérissent son enceinte, et ensin à la dismination d'une petite population sur un immense territoire; preuve nouvelle et échante, s'il en était encore besoin, que ces maladies ne suivent que les relations des hommes! Transporté de proche en proche par les voyageurs, le choléra a en l'Asie, l'Europe, l'Amérique, en cercles de dissusion de plus en plus dendus, pendant qu'à côté de son foyer originaire il s'arrête au seuil de chaînes scarpées, au bord de fleuves innavigables.

La variole ne s'est pas arrêtée à ces obstacles; elle a été portée de la Chine. Les Thibétains cherchent à éviter la contagion en isolant les malades sous une tente, loin des habitations, au fond de quelque ravin, ou en fuyant les villes ou les villages envahis. Les médecins chinois ont parfois pratiqué l'inoculation par le nez, à la manière de leur pays. Les missionnaires européens ont pratiqué l'inoculation variolique par piqure aux bras; aujourd'hui, ils ont réussi à reciner quelques milliers de personnes, mais les lamas s'opposent de tout leur pouvoir à cette pratique, dans la crainte de voir grandir l'influence des mission-taires.

Parmi les maladies qui peuvent être attribuées au climat se place en première igne le rhumatisme, surtout articulaire, qui provient, selon toute apparence, de a négligence à se garantir du froid et du vent. Les Thibétains ne portent resque jamais de pantalons, se découvrent dès qu'ils sont en sueur, couchent suvent en plein air, sur la terre et sans aucune précaution.

Les ophthalmies, très-fréquentes, sont causées par les vents froids, la fumée es maisons, la saleté et les insectes » (Desgodins); nous pouvons ajouter les pussières épaisses souievées par les vents et, en quelques points, l'éclat des riges. Les Thibétains prennent pourtant la précaution de se garantir les yeux nec un grillage en crin de yak.

La bronchite et la grippe épidémique sévissent dès que le temps devient mide et chaud. C'est comme dans les climats polaires où l'influenza arrive ujours avec le printemps. Ces maladies sont souvent mortelles pour les sants.

A la constitution montagneuse du pays doivent être rapportées d'autres mals dies : tel le goître, très-fréquent dans les vallées boisées et très-rare sur la plateaux.

Les voyageurs sont souvent atteints par le mal des montagnes, ce qui ne saurait surprendre aux altitudes si considérables des cols fréquentés par le caravanes. lei comme aux Andes, ce mal est attribué vulgairement à des vapeur mortelles échappées de la terre, qui empoisonneraient hommes et animaux. Ut sait ce qu'il faut penser de cette théorie. Le froid excessif rend ici plus redoctable encore le mal des altitudes.

En fait de parasites, nous signalerons les vers intestinaux chez les enfants, la Lænia, très-fréquent, provenant de l'habitude de manger de la viande crue si chée ou à moitié cuite.

La gale, les dartres, ne sont pas si répandues qu'on le croirait. On les combsipar la poudre de chasse et les eaux sulfureuses dont les sources sont trènombreuses dans le pays.

Les catarrhes gastriques, ordinairement passagers, proviennent, chez les pauvres, des aliments de mauvaise qualité; chez les riches et les lamas, de l'abus du thé beurré et de nourriture indigeste. Pour s'en débarrasser, on ze purge avec du fiel d'ours (Desgodins).

L'anémie s'observe dans les vallées chaudes. Il ne s'agit donc point de l'anoxhémie des altitudes; c'est une maladie provenant du climat joint à l'alimentation insuffisante et qui ne peut guérir, car on prétend la combattre per un jeune rigoureux.

Les hydropisies sont fréquentes; elles commencent par les membres inférieure et deviennent rapidement mortelles. Rapprochées de l'anémie d'alimentation. ces hydropisies pourraient bien n'être autre chose que le béribéri de l'Inde. causé par le défaut d'aliments suffisamment substantiels, surtout d'aliments azotés.

C'est sans doute encore à l'insuffisance des aliments qu'il faut attribuer peu de durée ordinaire de la vie humaine au Thibet : « A soixante aus, » Thibétain est un vieillard; à soixante-dix ans, il est décrépit; celui de quatrevingts est presque introuvable » (Desgodins).

La phthisie pulmonaire est inconnue au Thibet, ainsi que nous pouvions le pressentir, étant donné l'altitude, la sécheresse et, ajoutons aussi, la dissémination des habitants et la rareté des communications. En vingt-deux ans de séjeut. Desgodins n'en a pas vu un seul cas. Dans cette partie de l'Asie, comme sur les plateaux des Andes, le contraste est saisissant avec la fréquence de cette terrile maladie dans les régions voisines, basses, humides et chaudes. C'est une confimation de la loi qui préside à sa distribution géographique.

La lèpre est rare au Thibet oriental, fréquente, dit-on, dans la principauté de Poyul et le Hong-pou, à l'est de Lhassa.

Les maladies syphilitiques sont très-répandues et combattues par le soufre de les eaux sulfureuses.

La rage est rare, quoi qu'en disent quelques voyageurs qui paraissent aux jugé de sa fréquence par la grande quantité des chiens qui pullulent dans le proper En résumé, le peuple thibétain est presque exempt des maladies les plus meurtrières qui désolent l'humanité. Il n'a à redouter ni les grandes endémis pestilentielles, ni les épidémics plus restreintes des typhus, fièvre typhois, rougeole, diphthérie; seule, la variole pénètre chez lui. Le paludisme, la tuber

lose, lui sont inconnus. Est-il au monde une région plus privilégiée sous ce pport? On pourrait dire du Thibet qu'il plane à des hauteurs inaccessibles x misères pathologiques du genre humain.

BELIOCRAPHIE. — E. RECLUS. Nouv. Géographie univers., liv. VII, 1881. — H. DESCODINS. La ission du Thibet, 1885, et documents inédits. — LONBARD. Traité de climatologie médicale.

JOURDANET. Du Mexique, 1864. — P. BERT. La Pression barométrique, 1878. — LENOY DE ISSOCRAT. Dictionnaire encyclop. des sciences méd., art. ALTITUDE, etc., etc.

II. B.

THIENE (DOMENICO). Médecin italien, né à Sossano, dans le Vicentin, le l'octobre 1767. Il fit ses premières études à Vicence, puis passa à l'Université de Padoue, enfin étudia la médecine pratique à Venise. Il se fixa à Vicence et y sut nommé, en 1801, médecin des prisons; il préserva la ville, par de sages mesures d'hygiène, de l'épidémie typhique qui sévissait à cette époque parmi les détenus; il devint premier médecin de l'hôpital civil en 1806 et sut appelé là à soigner les soldats français atteints de typhus, affection qui se répandit dans toute la province; il publia à cet égard plusieurs rapports et ouvrages, entre autres: Storia del tifo contagioso che regno endemico nelle carceri di Vicensa, etc. Vicenza, 1812, in-8°; un autre ouvrage sur le typhus : Bilancio medico del tifo contagioso che regno epidemico 1817 sulla provincia Vicentina (Vicenza, 1818, in-8\*), est une fort bonne étude statistique sur ce fléau; dans es conseils thérapeutiques, il se montra adversaire résolu du controstimulisme. Thiene sut nommé, vers 1810, professeur de clinique médicale au grand Mpital de Vicence, puis directeur de cet établissement. Il mourut le 23 novembre 1844.

Entre autres ouvrages et articles publiés dans les recueils périodiques, nous devons encore citer: Lettere sulla storia di mali venerei, Venezia, 1825, gr. in-8°; 2° édit., ibid., 1836, in-8°, ouvrage remarquable sur l'histoire de la sphifis, dans lequel il démontre que cette maladie n'est pas d'origine américaine. Depuis 1834, il était l'un des rédacteurs du Giornale per servire ai proyressi delle patologia e materia medica.

L. Hx.

THENEMANN (FAIEDRICH-ACGUST-LUDWIG). Médecin allemand, ne à Gleina, rès de Fribourg sur l'Unstrutt, le 25 décembre 1793, reçu docteur à Leipzig 1820, fit en 1820 et 1821 un voyage en Islande et en Norvége, fut nommé à retour privat-docent à Leipzig (1822), en 1825 inspecteur adjoint du abinet d'histoire naturelle de Dresde. De 1826 à 1830, il fit des leçons d'histoire murelle dans plusieurs établissements, se retira en 1831 dans une propriété ril possédait près de Dresde, pour se livrer à ses études favorites de zoologie, percourut le nord de l'Europe, enfin se fit nommer en 1839 bibliothécaire de la libliothèque royale de Dresde, fonctions qu'il remplit jusqu'en 1842. Il mourut l'Trachenbergen, près de Dresde, le 24 juin 1858.

Thienemann s'est particulièrement occupé d'ornithologie et a rédigé avec brehm et le pasteur G.-A.-W. Thienemann une Monographie sur la reproduction les oiseaux d'Europe. Leipzig, 1825-1838, gr. in-4° avec planches, sans compter ses articles dans les recueils, les encyclopédies, etc., et plusieurs autres terrages, parmi lesquels:

L. Naturhist. Bemerkungen, gesammelt auf einer Reise im Norden von Europa, 1824. — M. Linige Folgerungen über das Nordlicht, angestellt in Island, 1820-1821. In Gilbert's Calen, Bd. LXXV, 1823. — III. Lehrbuch der Zoologie. Berlin, 1828. in-8°. — IV. Fort-

pflanzungsgeschichte der gesammten Vögel, etc. Leipzig, 1845-1856, 10 fac. in-4r, aus: 100 pl. color. — V. Il a traduit en latin le texte des planches de l'Atlas d'anat. comparte de Carus.

L. Hz.

THIERFELDER (JOHANN-GOTTLIER). Médecin allemand, né en 1799, repadocteur à Leipzig en 1821, se fixa à Meissen et y devint médecin pensionaé. Nous ne savons rien de sa carrière, sinon qu'il s'occupa avec prédilection de bibliographie médicale et d'histoire de la médecine. Il compléta la bibliothèque épidémiographique de llaeser : Additamenta ad Henrici Haeseri bibliothècem epidemiographicam. Misenae, 1843, gr. in 8°, et fut l'un des rédacteurs de journal d'histoire de la médecine, connu sous le nom de Janus, en 1851-1852. Il publia également : Ludov. Lenosius (professeur de médecine à Salamanque su quatorzième siècle), Judicium operum magni Hippocratis. Misenae, 1833, in-8°. Nous citerons encore de lui :

I. De cognoscendis morbis acutis eorumque vicissitudinibus praesagiendis es lingu. Lipsiae, 1821, gr. in-4°. — II. Ueber die Verhütung der Lungenschwindsucht. Leipis. 1839, gr. in-8°. — III. Il collabora aux Schmidt's Jahrbücher depuis 1834. L. III.

THIBRMAYER (FRANZ-IGNAZ). Médecin allemand du dix-septième siècle, fils de médecin, fit ses études à l'Université de Padoue et après avoir été reçu docteur revint dans sa patrie. D'après quelques biographes, il prit le grade de docteur à Montpellier en 1651. Il obtint en 1656 la chaire de médecine théorique à l'Université d'Ingolstadt. Cette Université était alors dans su triste état; la guerre de Trente ans avait depeuplé les écoles et avait arrêté test mouvement scientifique. A Ingolstadt, l'enseignement de l'anatomie était complétement délaissé; de 1652 à 1652 six autopsies seulement avaient eu test des professeurs ordinaires faisaient des cours d'anatomie à tour de rôle. In 1661, le prince électeur de Bavière confia l'anatomie exclusivement à Thiermayer. Celui-ci élabora avec Pistorini un projet de réforme des études médicales qu'il fit adopter par la suite, lorsqu'en 1664 il passa à Munich avec le titre de médecin particulier du prince électeur.

Pendant son séjour à Ingolstadt, il n'a rien publié; les Apertiones modice que lui attribue Grienwaldt sont de J. Lechner, un de ses élèves. Son grad ouvrage, celui qui a établi sa réputation, Scholiorum et consiliorum medicrum libri II, parut à Munich en 1673, in-fol. L'année suivante, il mit au jou: Kurtze Beschreibung von dem Ursprung, Beschaffenheit, Wirkung un Gebrauch des nit unlängst erfundenen Gesundbades, genannt Mariabrum, et. (2º édit., München, 1705). Enfin, Thiermayer publia, en 1679, son Kurze Unterricht in besorglichen und gefährlichen Seuchen (2º édit., München, 1715, in-8º [voy. sur Thiermayer une notice de J. v. Kerchensteiner, in München, 1786, p. 135]).

THERRY (François). Médecin fort instruit et bon observateur. Descinais le fait, par erreur, natif de Nancy. Les registres-commentaires de la Faculté médecine de Paris nous font voir qu'il naquit à Tulle, le 1<sup>er</sup> décembre 1718, et qu'il fut reçu docteur le 26 octobre 1750. Quelques thèses remarquables qu'il soutenir à la Faculté commencèrent sa réputation. L'amour de la science le fit entreprendre des voyages dans le but d'étudier l'influence des climats sur la santé et les maladies. Il séjourna près de trois ans en Espagne, où il était a

54. Il mourut vers la fin du dernier siècle dans un âge avancé. Ses ouvrages sont pas sans mérite. Il est le premier en France qui nous a fait connaître la ique de Madrid (Paris, 1762, in-4°).

A. C.

THIERS (EAU MINÉRALE DE). Athermale, bicarbonatée ferrugineuse faible, réonique et sulfureuse faible. Dans le département du Puy-de-Dôme, dans urondissement et à 3 kilomètres de Thiers, près du hameau du Breuil, sur la ve gauche de la Durole, au bord d'un petit cours d'eau, émerge au pied de schers et dans une prairie une source dont l'eau est souvent altérée par les uisseaux d'irrigation.

Elle est limpide, transparente, légèrement onctueuse au toucher et laissant léposer une couche notable de rouille au fond de son bassin. Son odeur est sen-iblement sulfureuse.

Cette eau conservée, même en vase clos, laisse précipiter la plus grande partie de son sel de ser. De nombreuses bulles gazeuses la traversent, les unes sont grosses et brillantes : celles qui sont composées d'acide carbonique; les sultes, plus petites, qui mettent un temps plus long à remonter à sa surface, sont composées d'hydrogène sulfuré. Sa température est de 12°,8 centigrade. Sa sensité et son analyse ne sont pas connues. On sait seulement, grâce aux resseignements donnés par M. Nivet, que, si l'on évapore 1 litre de l'eau de la source du Breuil, près de Thiers, on obtient un résidu pesant 047,16. Ce tésidu se compose presque en totalité de bicarbonates de ser et de matière orgatique.

Cette cau contient en outre une petite proportion de bicarbonates de soude et le chaux. Elle n'est utilisée que par les gastralgiques et les chloro-anémiques voisinage.

Ou n'exporte pas l'eau de la fontaine du Breuil près de Thiers, car elle n'a seune fixité, et elle perd promptement ses principes ferrugineux et sul-weux.

A. R.

TELEULLIER (Les Le). Il y a eu trois médecins de ce nom, et de la même mille, dans l'ancienne Faculté de médecine de Paris.

Thiemilier (Louis-Jean Le), fut médecin de Louise d'Orléans, abbesse de helles. Né à Laon, il fut reçu docteur le 29 août 1724 et mourut à Bourbonàrchambault, où il fut enterré le 1er juillet 1751. A Paris, il habitait l'hôtel : Soubise. Ses ouvrages ne méritent pas d'être cités.

Thieniller (JEAN LE), fils du précédent, né à Paris en 1722, fut reçu docteur : 1" septembre 1744, obtint les honneurs du décanat (1760 à 1761), et mourut : 15 octobre 1767.

Thiemaiser (Louis-Pierre-Félix-Rexé). Cousin germain du précédent, naquit Paris, le 7 juin 1730, obtint les palmes du doctorat le 20 juillet 1752, les maneurs du décanat, 1768 à 1774; nous ne savons l'époque de sa mort.

A. C.

THEEUX (EAU MINÉRALE DE). Athermale, sulfatée calcique faible, sulfurement de Seine-et-Marne, dans l'arrondiel

sement et à 16 kilomètres de Meaux, dans le canton de Dammartin, émerge une source dont l'eau est claire, transparente et limpide; son odeur est manifestement sulfureuse. Elle est traversée par d'assez nombreuses bulles gazeuses d'un volume inégal. Les unes, les plus fines, viennent s'épanouir à su surface; les autres, plus grosses, s'attachent en perles brillantes aux parois intérieures des vases qui la contiennent. Son goût est piquant et surtout hépatique. Sa temperature est de 12°,4 centigrade. On n'en connaît pas la densité. L'analyse chimique, faite dans le laboratoire de l'Académie de médecine, a donné à M. Henn père, pour 1000 grammes d'eau, les principes suivants:

| Sulfure de calcium                            |           |            |     |       |     | 0,020<br>tr. sens.      |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|-----|-------|-----|-------------------------|
| — magnésium Bicarbonate de chaux              |           |            |     |       | •   | 0,182                   |
| — magnésie<br>Sulfate (calculé anhydre) de cl |           |            |     |       |     | 0,171<br>0, <b>2</b> 51 |
| n                                             | nagnésie. |            |     |       | 1   | 0,300                   |
| Chlorure de sodium                            |           |            |     |       | (   | 0,024                   |
| — calcium<br>Silice, alumine                  |           |            |     |       |     | 0,052                   |
| Sesquioxyde de fer                            |           |            |     |       |     | (),001<br>iadiq.        |
| Matière organique de l'humus                  |           | • • •      | • • | • • • | • • | appréc.                 |
| TOTAL DES MATIÈRES P                          | ixes      |            | • • |       | •   | 1,001                   |
| Gaz acide carbonique libre sulflydrique lib   | e<br>ore  | • • •      |     | •::   | :   | 0=*,140<br>0=*,004      |
| TOTAL DES GAE                                 |           | . <b>.</b> |     |       |     | 0-,144                  |

L'eau carbonique sulfurense de Thieux est exclusivement employée en boisse par les habitants du voisinge, auprès desquels elle a une grande réputation dans les maladies de la peau et dans les affections catarrhales de l'arbre acries, y compris celles qui accompagnent le premier et surtout le second degré de la phthisie pulmonaire. Elle a une action marquée et heureuse aussi dans les affections catarrhales des voies urinaires.

Les indications des eaux de Thieux en boisson ont une analogie frappante aux celles de toutes les autres sources sulfureuses calciques accidentelles, comme le sont les eaux d'Enghien et de l'ierrefonds qui en sont rapprochées et sortent de terrains calciques à peu près semblables.

La fixité des principes sulfureux grâce à laquelle ces eaux se conservent les temps sans altération apparente, même exposées au contact de l'air, fait regréter que le débit de la source ne soit pas assez considérable pour permettre d'i construire un établissement. On pourrait alors les administrer en bains et douches, ce qui les rendrait plus actives dans les dermatoses chroniques que l'on est obligé de soigner par l'eau en boisson et par des lotions sur les poissaffectés.

On n'exporte pas ou on exporte très-peu l'eau de la source de Thiem, quoique ses caractères physiques et chimiques la mettent dans d'excellants conditions pour supporter aisément le voyage dans des vases soignement bouchés.

A. Royunzan.

THIEZAC (EAU MINÉRALE DE). Athermale, bicarbonatée ferrugineuse faille. carbonique moyenne. Dans le département du Cantal, dans l'arrondissement et à 20 kilomètres d'Aurillac, dans le canton de Vic-sur-Cère, commune de

me, dans la vallée et le bassin de la petite rivière la Cère, émerge d'un in volcanique une source dont l'eau est claire, transparente et limpide, odeur, traversée par des bulles gazeuses brillantes qui viennent s'épaà sa surface. Son goût est franchement ferrugineux et sa réaction est. Sa température est de 13°,8 centigrade. On n'en connaît ni la densité ni yse exactes. Elle est employée en boisson seulement par les habitants de ourée, qui viennent s'y soigner de tous les accidents ayant pour cause composition du sang qui nécessite en général un traitement par les eaux gineuses naturelles.

A. R.

HJSSEN (HENRI-FRANÇOIS). Médecin hollandais distingué, né à Amsteren 1788, fit ses études à Leyde et y obtint le degré de docteur en 1810. Il i ensuite dans sa ville natale et devint professeur de médecine à l'Institut co-chirurgical. Thijssen mourut prématurément, à Amsterdam, le 8 jan-1830. On cite de lui :

iss. inaug. de σρυγμολογία seu pulsus doctrina. Lugduni Batav., 1810, in 4°. — II. edkundige beschouwing der ziekten in de Nederlanden, in verband met de gesteldes Lands en de leefwijze der inwoneren. Amsterdam, 1824, gr. in-8°. — III. Over de koortsen te Amsterdam, bijzonder over die van het aar 1826. Amsterdam, 1727, 8°. — IV. Anat. Bemerk. über das Sommerfieber 1826 in den nördlichen Land- en der Niederlande. In Gerson's u. Julins's Mag. der ausl. Heilk., Bd. XIII, p. 23, ... — V. La traduction en hollandais de l'ouvrage de J. Stephenson sur la faiblesse rue. Amsterd., 1816, in-8°.

ILCO. Suivant Feuillée, on nomme ainsi, au Chili, le Fuchsia macrona R. et Pav. (voy. Fuchsia).

ED. Lef.

ILICRANIA. La plante désignée sous ce nom dans Théophraste est tée par C. Beauhin au Cornus sanguinea L. (Voy. Cornouiller).

ED. LEF.

## ILLAYB (LES).

Haye (Jean-Baptiste-Jacques). Né le 2 soût 1752, à Rouen, d'une famille les mécaniciens, il commença ses études chirurgicales sous Lecat et vint miner à Paris. Après avoir été quelque temps prévôt de l'École pratique, nt, en 1784, membre du Collége et de l'Académie royale de chirurgie et, suite, chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Antoinc. Lors de la fondation cole de santé de Paris, il y sut admis conme professeur et conservateur llections. Il occupa depuis la chaire consacrée à la démonstration des set des instruments de chirurgie. Ses connaissances très-variées et la see de son talent lui permirent de suppléer les professeurs dans toutes les set de saire des leçons méthodiques sur toutes les parties de la méde-l'hillaye mourut le 5 mars 1822.

lui doit un grand nombre de notes, d'observations et de rapports insérés es Bulletins de l'ancienne Faculté de médecine, la traduction des Éléments ricité et de galvanisme de G. Singer (Paris, 1816, in-8°) et un ouvrage été assez longtemps classique, intitulé: Traité des bandages et appareils. 1798, 1808, 1815, in-8°.

Maye (L.-J.-S.). Fils du précédent, reçu docteur à Paris en 1803 (Essoi

sur l'emploi médical de l'électricité et du galvanisme. Paris, an XII [1803], in-8°), fut conservateur des Musées de la Faculté de médecine, professeur de chimie à la Faculté, examinateur pour le baccalauréat à la Faculté des sciences, membre de l'Académie de médecine (section de physique et de chimie médicales), chevalier de la Légion d'honneur, etc. Il fut un collaborateur très-actif de la Biographie médicale, ainsi que du Dictionnaire des sciences médicales, auquei il a donné un grand nombre d'articles de physique et d'hygiène, qu'il signait avec J.-N. Hallé; il a en outre fourni de nombreux afticles à d'autres encyclopédies et à divers journaux de médecine. Ses rapports à l'Académie sont des modèles de clarté et de précision. Nous citerons de lui entre autres:

I. Catalogues des collections de la Faculté de médecine de Paris. 1º catalogue: Natière médicale. Paris, 1829, in-8º (en collaboration avec son frère Auguste-J. Thillaye). — II. Manuel du fabricant de produits chimiques, etc. Paris, Roret, 1829, 2 vol. in-18. Trad. em allem. Quedlinburg, 1839-1840, 3 vol. in-8º. — III. Manuel du fabricant d'indiennes, etc. Paris, Roret, 1833, in-18; nouv. édit. sous le titre: Nouv. manuel complet du fabric. d'indi. lbid., 1857, in-18.

Thillaye (Auguste-J.). Frère du précédent, servit comme chirurgien dans le premier régiment des gardes du corps du roi (compagnie de Noailles), puis se fit recevoir docteur à la Faculté de médecine de Paris, en 1814. Il était sous-bibliothécaire à la Faculté, conservateur adjoint des Musées, préparateur de cours de physique, professeur de physique au lycée Louis-le-Grand.

I. Diss. inaug. topographique sur Cabrera, l'une des Baléares. Paris, 1814, in-4°. – II. Avec Bayle, Biographie médicale. Paris, 1855, 2 vol. in-8°.

THILOW (JOHANN-HEINRICH). Médecin allemand, né à Erfurt, le 16 octobre 1761, reçu docteur dans cette ville en 1790, y fut successivement privat-docent d'anatomie, prosecteur, ensin en 1809 prosesseur extraordinaire à l'Université. Il devint peu après prosesseur ordinaire, conseiller sanitaire, assesseur du Collège médical, directeur de l'hôpital protestant et codirecteur de l'Institut clinique. Thilow mourut à Ersurt, en mars 1857, laissant:

I. Diss inaug. anat. physiol. de vasis bilem resorptam ex receptaculo chyli ad reseiferentibus. Erfordiae, 1790, in-4°. — II. Anat.-pathol. Abhandlung von den Nieren, welche keine Harnleiter hatten, etc. Erfurt, 1794, in-4°, 1 pl. — III. Anatomie, oder Beschreiburg vom Baue des menschlichen Körpers, etc. Erfurt, 1796, pet. in-8°. — IV. Beschreibung anat-pathol. Gegenstände durch Wachspräparate... versinnlicht, Bd. I, Lief. 1, Goths. 18%, in-8°. — V. Articles dans divers recueils médicaux.

L. II.

THIOBENZOÏQUE (ACIDE). C'H'SO. Il en existe deux: l'un le sulfhydrate de benzoïle C'H'S.CO.SH, qui s'obtient par action du chlorure de benzoïle sur une solution alcoolique de sulfure de potassium, puis précipitant par l'acide chlorhydrique; il forme une masse blanche rayonnée, cristalline, fusible à 24 degrés en un liquide légèrement volatil à la température ordinaire; l'aulte l'hydrate de sulfobenzoïle C'H'S.CS.OH, qui s'obtient par l'oxydation de l'hydrure de sulfobenzoïle, constitue une poudre cristalline jaune, soluble dans l'eau, l'alcool et la benzine.

L. Hs.

THIOBUTYBIQUE (ACIDE). C'HOOS. Se forme par action du sulfure de phosphore sur l'acide butyrique; il forme un liquide incolore, bouillant vers 150 degrés, d'une odeur très-désagréable.

THIOCHMONIQUE (ACIDE). C<sup>6</sup>(OH)(O.SO<sup>3</sup>H)(SO<sup>3</sup>H<sup>3</sup>). Se forme à l'état de sel de potassium en traitant le chloranile par le sulfate acide de potassium. Ce sel de potassium est en cristaux jaunes. L. Hr.

THIOCINNOL. C'H'S ou mieux (C'H'S). Corps analogue à l'hydrure de sulfobenzoïle, se forme en traitant une solution alcoolique de cinnhydramide par un courant d'hydrogène sulfuré. Il constitue une poudre blanche. L. Hr.

THIOCUMINAMIDE. C<sup>10</sup>H<sup>13</sup>AzS = C<sup>10</sup>H<sup>11</sup>S. AzH<sup>2</sup>. Se forme en traitant le cumonitrile par l'hydrogène sulfuré. Il est en belles aiguilles, peu solubles dans l'alcol.

THIOCUMINOL OF THIOCUMOL. C<sup>10</sup>H<sup>13</sup>S. Produit de l'action du sulfare d'ammonium sur l'aldéhyde cuminique. Peu étudié. L. Hs.

THIOCYANDYDRIQUE (ACIDE). C<sup>3</sup>HAz<sup>3</sup>S<sup>3</sup>.H<sup>2</sup>O(?). Se forme en faisant bouillir le persulfocyanogène C<sup>3</sup>HAz<sup>3</sup>S<sup>3</sup> avec de la potasse concentrée. Il forme des flucons jaunes, peu solubles dans l'eau bouillante; il est amer et épaissit la salive.

THIODIACÉTIQUE (ACIDE). Synonyme d'acide thiodiglycolique (voy. ce mot).

THIODIGLYCOLAMIDE. Synonyme de sulfacétamide (voy. ce mot). L. Hr.

TRIODICLYCOLAMIQUE (ACIDE). C'H'AzSO<sup>3</sup>. Se produit en traitant son sel de baryte (résultant de la dissolution à froid de la thiodiglycolimide dans l'eau de baryte), par l'acide sulfurique. Il forme des prismes incolores, inaltérables à l'air, très-solubles dans l'eau bouillante, fusibles à 125 degrés. Il est monobasique. Les alcalis bouillants le dédoublent en ammoniaque et en thioglycolate.

THIODIGLYCOLIMIDE. C'H'AZSO<sup>2</sup>. C'est l'imide de l'acide thiodiglycolique; elle s'obtient en chauffant le thiodiglycolate d'ammonium de 180 à
200 degrés. Cristallisable, peu soluble dans l'eau, elle fond à 128 degrés, se
sublime à une température plus élevée.

L. IIs.

THEODISITEOLIQUE (ACIDE) ou acide acétique sulfuré. S(CH<sup>2</sup>.CO.OH)<sup>2</sup>. Pour le préparer, on traite son amide par la baryte bouillante. On l'obtient en grandes lames incolores, fusibles à 129 degrés, volatiles, solubles dans l'eau et l'alcool.

L. Hx.

THISFORMIQUE (ACIDE). CII'SO. Se forme dans l'action de l'hydrogène sulfuré sur le formiate de plomb, chaussé de 200 à 300 degrés. Il est en aiguilles suibles à 120 degrés, sublimables à une basse température, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool et l'éther chauds. La nature de ce composé est choore très-discutée.

THIOPORMIQUE (ALDÉHYDE). C'est le sulfure de méthylène. L. Hs.

THIOFUCUSOL. C'sH'SO. Isomère et voisin du thiofurfurol, se forme par action de l'hydrogène sulfuré sur une solution de fucusamide; donne, à la distillation sèche, du pyrofucusol.

L. Hs.

THIOFURFUROL. CH'SO. S'obtient dans l'action du sulfhydrate d'ammonium sur une solution de furfurol ou de gaz hydrogène sulfuré sur une solution alcoolique de furfuramide. Il est en poudre blanche cristalline, quel-quefois semblable à une résine, et fond en répandant une odeur désagréable.

L. Hr.

THIGGENCOLIQUE (ACIDE). Synonyme de sulfhydrate de glycolyle. C<sup>2</sup>H<sup>3</sup>SO<sup>2</sup>. Il représente de l'acide glycolique dont l'oxhydryle alcoolique est remplacé par un groupe sulfhydryle, et il est à l'acide thiodiglycolique ce qu'est le mercaptan au sulfure d'éthyle. On le prépare par action de l'acide monochloracétique sur le sulfhydrate de potassium à l'ébullition, ou en traitant par l'hydrogène sulfuré l'acide glyoxylique en présence d'oxyde d'argent. Siemeus a montré que l'acide thiacétique de Vogt est identique avec l'acide thioglycolique.

L'acide thioglycolique est liquide; il bout sans se décomposer, à moins qu'on ne le chausse rapidement. Il forme un grand nombre de sels métalliques.

L. Hs.

TMIONYDROMENZOIQUE (ACIDE). C'H'SO<sup>2</sup> = C'H'(CO<sup>2</sup>H)(SH). C'est l'acide oxybenzoique dont l'oxygène de l'oxhydryle phénolique serait remplacé par le soufre. Il constitue des lamelles minces, fusibles vers 147 degrés, assez solubles dans l'eau, plus solubles dans l'alcool.

L. Hn.

THIOHYDROQUINONE. C'H'(SH)<sup>2</sup>. Se produit lorsqu'on traite le chlorure de l'acide paradisulsobenzolique par l'étain et l'acide chlorhydrique. Il cristallise en tables à six pans, incolores, fusibles à 98 degrés. L. Hr.

THIOMÉLANIQUE (ACIDE). Produit noir obtenu en chauffant l'alcool avec un excès d'acide sulfurique. Ce ne paraît pas être un composé défini. L. Hs.

TRION DE LA CHAUME (CLAUDE-ESPRIT). Médecin militaire fort distingué, auteur d'ouvrages peu nombreux, mais estimables. Né à Paris, le 16 janvier 1750, il y prit ses grades (contrairement aux assertions de Dezeimeris) et su reçu docteur en 1773. Nommé la même année médecin de l'hôpital militaire de Monaco, il passa au bout de cinq ans à l'hôpital d'Ajaccio, puis, désigné pour être médecin d'un corps de troupes destiné à faire le siège de Minorque et de Gibraltar, il eut à combattre une épidémie meurtrière qui se déclara sur les escadres françaises et espagnoles combinées, et il en sut lui-même atteint. Rentré en France, il sut nommé médecin par quartier du comte d'Artois (plus tard Charles X). Les premiers symptômes de la phthisie pulmonaire se déclarèrent chez lui dans l'hiver de 1785 à 1786 et il mourut à Montpellier le 24 octobre 1786. Il a écrit :

I. Tableau des maladies vénériennes. Paris, 1772, in-8°. — II. Topographie d'Ajeccie. et recherches préliminaires sur l'éle de Corse, 1782. — III. Mémoire sur la question sui-

vante: Indiquer quelles sont les maladies qui siègent le plus communément parmi les troupes pendant la saison de l'automne; quels sont les moyens de les prévenir, et quelle et la méthode la plus simple, la plus facile et la moins dispendieuse de les traiter. In list, et mém, de la Soc. roy, de méd., 1780. — IV. Mémoire sur la maladie épidémique qui a règné dans les vaisseaux parmi les troupes de France. In Journ, de méd. milit., t. II.

L. Hs.

TRIONAMEDE. SO(AzH<sup>2</sup>)<sup>2</sup>. Obtenue en faisant passer lentement un courant de gaz ammoniac dans du chlorure de thionyle refroidi. Poudre blanche.

L. Hn.

THIONAMIQUE (ACIDE). SO(AZH<sup>2</sup>)(OH). Synonyme de sulfitammon. Se produit en traitant de l'anhydride sulfureux en excès par le gaz ammoniac. C'est une matière jaune ou rougeâtre, volatile et cristalline, soluble dans l'eau.

L. Hr.

THIONAPHTAMIQUE (ACIDE). On obtient son sel d'ammonium dans l'action du sulfate d'ammonium sur la nitronaphtaline. Il n'a pas été obtenu à l'état de liberté.

L. Hr.

THIONESSALE. C<sup>26</sup>H<sup>20</sup>S. Se forme dans la distillation sèche de l'hydrure de sulfobenzoïle, en même temps que du stilbène et du sulfure de carbone. It est en longues aiguilles incolores, inodores, très-peu solubles dans l'alcool et dans l'éther même à l'ébullition; il fond vers 180 degrés. L. Hr.

THIONIQUE (SÉRIE). L'acide hyposulfurique, appelé aussi dithionique, constitue le premier terme d'une série d'acides qui renferment tous 2 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène pour une proportion régulièrement croissante de sonfre; cette série a reçu le nom de thionique (de ôsiov, soufre), et voici les différents termes qui la composent:

\$0°H2, acide hyposulfurique ou dithionique.

S'O'H', acide hyposulforique monosulforé ou trithionique.

S'()'H1, acide hyposulfurique bisulfuré ou tétrathionique.

S'U'll', acide hyposulfurique trisulfuré ou pentathionique.

ACIDE HYPOSULFURIQUE. Cet acide se prépare en décomposant l'hyposulfate de baryte dissous par une quantité exactement équivalente d'acide sulfurique. On filtre et on concentre dans le vide jusqu'à une densité 1,347; si la concentration va plus loin, l'acide se décompose en acide sulfureux et sulfurique :

$$S^{2}O^{4}H^{2} = SO^{4}H^{2} + SO^{2}$$
.

L'acide hyposulfurique peut en effet être considéré comme résultant de l'addition d'acide sulfureux anhydre à l'acide sulfurique.

Quant à l'hyposulfate de baryte, il s'obtient en dirigeant un courant d'acide alforeux dans de l'eau tenant en suspension du peroxyde de manganèse fineant pulvérisé.

L'acide hyposulfurique constitue un liquide sirupeux, incolore, inodore, re-pen stable; à l'ébullition il se décompose en acide sulfurique et en gaz ulfureux. Ses solutions étendues se décomposent de même sous l'influence de chaleur, ainsi que ses solutions trop concentrées à la température ordinaire. Les s'oxydent lentement au contact de l'air; le chlore et les agents oxydants

les transforment en acide sulfurique. L'hydrogène naissant les ramène à l'd'acide sulfureux.

Nous n'insisterons pas davantage sur ce composé et nous nous borneres quelques généralités sur les trois autres acides de la série thionique, les actrithioniques, tétrathioniques et pentathioniques. Ils sont tous liquides incolores, monobasiques, se décomposent spontanément à la température o naire par concentration dans le vide et à l'ébullition même lorsqu'ils sétendus. L'oxygène, le chlore et l'acide nitrique, les attaquent à froid. La pot les transforme, à une température modérée, en sulfite et en hyposulfite. À température élevée, ils donnent du sulfite et de l'hyposulfite de potassium, sproduction de sulfure de potassium pour les deux derniers, c'est-à-dire pour acides tétrathionique et pentathionique. On les prépare tous en décomposant le la baryum par l'acide sulfurique.

TMIONUMIQUE (ACIDE). C'H'AZ'SO'. Dérivé de l'alloxane, traitée sim tanément par l'ammoniaque et l'acide sulfureux. Il forme une ma-se blanc cristalline, soluble dans l'eau, qu'il rend fortement acide. Sa solution, à température de l'ébullition, se prend en une masse soyeuse d'uranile et l'acide sulfurique est mis en liberté. L'acide thionurique forme des sels crist lisables.

L. Hs.

THIONYLE. Nom donné au radical (SO)" dont on peut admettre l'existe dans le chlorure de thionyle (SO)"Cl², l'acide sulfureux (SO)"O, etc. L. I

provenant du goudron de houille, qui en renserme 0,5 pour 100. On l'a outre obtenu par synthèse, par l'action de l'éthylène ou de l'acétylène sur sousre en ébultition, et il se sorme dans une soule d'autres réactions. Par propriétés physiques et chimiques, il présente de grandes analogies avec benzine et sournit comme elle les produits de substitution les plus variés. C'un liquide incolore, limpide, très-mobile, bouillant à 84 degrés insoluble d'eau, de densité 1,062 à 23 degrés, d'odeur saible, mais caractéristique. l'alcalis sont sans action sur lui; l'acide nitrique l'oxyde avec violence; il du de belles matières colorantes avec l'isatine, l'alloxane, le benzyle, avec acétones doubles, les aldéhydes, etc.

TRIOPTHALIQUE (ACIDE). Collos Se. Se produit en traitant le suffidrate de potassium solide par la solution alcoolique de phéalate de phéale est en aiguilles fines, jaunâtres, solubles dans l'alcool, distillant sans déce position.

L. Hs.

THIORÉSORCINE. C'H'(SH)'. S'obtient en chauffant modérément chlorure de l'acide métadisulfobenzolique avec l'étain et l'acide chlorhydriq Il constitue une masse cristalline, fusible à 27 degrés, bouillant à 245 degrés distillable avec la vapeur d'eau.

THIOSALICYLIQUE (ACIDE). CoHo(SII). COH. S'obtient en faisant bes lir avec une solution aqueuse de sulfure de potassium de l'acide chlorosalyliq iteux, probablement le même que l'acide thiohydrobenzoïque (voy.

EUCCIVIQUE (ACIDE). C<sup>4</sup>H<sup>4</sup>SO<sup>2</sup>. Connu seulement à l'état de sel ium, qui se forme par action du succinate de phényle sur une solution 3 de sulfhydrate de potassium. L. Hr.

rÉMÉPHTALIQUE (Acide). Se forme en ajoutant du téréphtalate e au sulfhydrate de potassium dissous dans l'alcool. Poudre amorphe, très-peu soluble dans l'alcool.

L. Hr.

rÉMINE. Thudichum a donné ce nom à l'un des produits de l'action sulfurique sur les matières albuminoïdes. Lamelles nacrées, solubles er.

L. Hs.

rmio ou Quioquio. Noms caraïbes de la matière grasse extraite de l'Elæis guineensis Jacq. (voy. Aouara et Elæis). Ed. Ler.

rmymol. Ciollis. On connaît deux isomères, l'un, le thiothymol, u mème temps que le cymol, par action du sulfure de phosphore sur -2; ce corps est encore liquide à — 20 degrés, bout vers 230 degrés; e thiocymol, obtenu avec le thymol-β ou cymol; c'est un liquide réfringent, d'odeur aromatique, bouillant à 235 degrés, d'une densité à 17°,5.

L. Hr.

FALÉRIQUE (ACIDE). C'H10OS. Résultat de l'action du pentasulhosphore sur l'acide valérique. Peu connu. L. Hr.

IAL (Iltacinthe-Elizzen). Né au Luat (Oise), en 1810. fit ses études se fit recevoir docteur en 1833 (Dissert. sur la chlorose ou les pâles des jeunes filles, thèse de Paris, in-4°) et fut membre de la Société des hòpitaux. Ses Considérations nouvelles sur la doctrine hippocraris, 1840, in-8°) ont été citées avec éloge par Andral. Son mémoire nportant est celui du Sclérème chez les adultes comparé à celui des Journal de méd. de Trousseau, mai et juin 1845, et Union médicale, 442); il fut le premier à décrire cette affection. Il a du reste donné nomdre d'importants articles à l'Union médicale, entre autres, son sur quelques difficultés de diagnostic dans certaines formes de fièvre et notamment dans la forme dite pectorale (1851-1852), dans lequel, e personne, il a fait ressortir la difficulté de distinguer quelquefois but la phthisie galopante des fièvres typhoïdes à forme pectorale. Thiut à Paris, le 8 avril 1863.

I. Un des noms anciens, d'après Ruellius et Mentzel, de l'Astragale not).
ED. LEF.

SPI (Thlaspi Dillen.). Genre de plantes de la famille des Crucisères, né son nom à la tribu des Thlaspidées (voy. Tabouret).
aspi blanc vivace est l'Iberis sempervirens L.; le Thlaspi des jardi

niers, l'Iberis umbellata L.; le faux Thlaspi, le Lunaria biennis Moench; Thlaspi jaune, l'Alyssum saxatile L.; le Thlaspi de montagne, l'Iberiamara L.; ensin le Thlaspi vivace, l'Iberis semperstorens L. (voy. letribe de Lunaire).

TRALPSENCÉPHALES (θλέψε, compression, ἐγαίφαλον, encéphale). Non donné par ls. Geoffroy-Saint-Hilaire à des monstres pseudencéphalieus, che lesquels l'encéphale est remplacé par une tumeur vasculaire, et dont le crâne est ouvert, en dessus, dans les régions frontale, pariétale ou occipitale, sans qu'il existe de trou occipital distinct.

O. L.

décrit et figuré un arbrisseau des forêts de la Guyane qu'Endlicher (Gen. pl., p. 263) rapporte au genre Gnetum L., de la famille des Gnetacées. Au dire d'Aublet, cet arbrisseau laisse découler, par incisions de son écorce, un liquide clair et visqueux, qui se concrète à l'air en une substance gommeuse trasperente. Le fruit est une drupe monosperme, dont l'épicarpe épais est garni ce dedans de poils soyeux, urticants, qui se détachent facilement. Les Galibs mangent l'amande de ce fruit grillée ou bouillie.

Eo. Les.

THOMANN (JOHANN-NIKLAUS). Médecin allemand, né à Grunsfeld, près de Wurtzbourg, le 13 avril 1764, reçu docteur à l'Université de cette ville, de médecin en ches de l'hôpital Julius et prosesseur de clinique médicale et de thé rapeutique spéciale à l'Université de Wurtzbourg. Il mourut le 24 mars 1865:

© Observateur habile et praticien judicieux, dit Dezeimeris, il promettait i b science des travaux importants; il n'a laissé que des recueils utiles d'ebervations rédigées à sa clinique de l'hôpital Julius, et des mémoires insérés des les divers journaux ».

### THOMAS (Les).

Thomas (Jean-François-Raymond). Médecin français, né à Montpellier, le 2 noût 1808. Il fut nommé interne des hôpitaux en 1823 et peu après du interne à l'hôpital de Marseille. En 1835, il rendit d'éminents services pendent l'épidémie de choléra, et à la suite publia le résultat de ses recherches (Quiques observations sur le choléra morbus..., suivies de quelques propositions sur cette maladie. Marseille, 1836, in-8°). En 1837, il se fit recevoir decles à Montpellier avec une thèse intitulée : Quelques observations sur les malaiss cérébrales, in-4°. En 1840, il publia un remarquable travail sur huit observations de ligature de l'artère crurale, puis en 1848 fut nommé médecin-adjuit des hôpitaux de Marseille, et en 1849 médecin en chef. L'aunée 1854-1853 le trouva debout en face d'une nouvelle épidémie de choléra. Trois ans après, « 1858, il devint médecin consultant des hôpitaux.

Thomas mourut à Marseille, le 23 mars 1866, laissant une grande réputaine d'intégrité ainsi que d'habileté professionnelle.

Thomas (Liewelly). Médecin anglais, mort à Londres le 26 novembre 1884, à l'àge de trente-six ans. Il avait fait ses études avec succès à l'àdrisé Saint-Thomas, et était devenu house-surgeon et accoucheur résident. Il fit se

ge en Orient, particulièrement en Chine, avec la compagnie du câble sousm, et à son retour se fit nommer medical officer au Guest-Hospital, à ley. Il prit le grade de docteur à Bruxelles. Thomas fut médecin de l'Acaie royale de musique, du Trinity College, de l'école de musique de dhall, et chirurgien à l'hôpital central de Londres pour les affections du nx et des oreilles.

n lui doit quelques monographies estimées, telles que : Essays on Ear l'Throat Diseases; Ear Disease in Childhood; Ear Disease and Life Assuce, etc. London, 1878, in-8°, et plusieurs mémoires Sur l'importance des xtions de l'oreille moyenne ou de l'otorrhée au point de vue des assuces sur la vie (Brit. Med. Journ., 1876, t. 1, p. 751, et 1879, t. 11, 85), Sur une cause particulière d'abcès tympanique (ibid., 1879, t. 11, 690), etc.

Themas (James-Gray). Médecin américain, né à Bloomfield (Kentucky), le juin 1855, prit ses degrés à New-York en 1856 et exerça la médecine ressivement dans sa ville natale et à Sardis (Mississipi), prit part à la guerre la Sécession dans l'armée confédérée, ensin se sixa à Savonnah. Il détermina réation d'un comité d'hygiène, sit assécher les marais du comté de Chatham adopter toutes les mesures prophylactiques contre l'invasion de la sièvre ne, dont l'état de Georgie est resté préservé depuis 1876. Récemment, vers sin de 1884, il se rendit à Washington, pour assister à des réunions préatoires du Congrès médical international projeté pour 1887, mais il moule 6 décembre 1884. On cite avec éloges son mémoire sur la « Dengue », hié dans les Transactions of the American Public Health Association y. une notice par C.-R. Agnew, dans New-York Medical Journal, t. XLI, 222, 1885).

rmemas D'AQUIN (SAINT). Né en 1224, d'une famille illustre, à xa-Secco, près d'Aquino, petite ville de la Campanie, dans le royaume de ples. Il étudia d'abord chez les moines du mont Cassin, puis chez les frères cheurs du couvent de saint Dominique à Naples. Après une lutte assez viote avec ses parents, qui s'opposaient à sa vocation religieuse, il alla successiment étudier à Paris, puis à Cologne, où il eut pour maître le célèbre Albert brand qu'il suivit à Paris (1248); Thomas, illustre par son vaste savoir, ma avec honneur à la cour de saint Louis et du pape Innocent IV. Il mourut 7 mars 1274 à l'àge de quarante-huit ans, laissant la réputation du plus ant et du plus grand des scolastiques de cette époque de barbarie. Les titres age de l'école, de docteur angélique, d'aigle des théologiens, témoignent de luiration qu'il avait su inspirer pendant le moyen âge.

les sa fameuse Somme (Summa totius theologiae), il donne quelques frag ets qui concernent les sens et la génération. Il soutient que les forces du ps sont indépendantes de son organisation. L'âme est unie au corps comme me substantielle et non accidentelle, car, dans ce dernier cas, elle serait dement la forme du corps, absolument de même qu'une maison a une certaine me (P. l, qu. 76, art. 8). Elle agit sur le corps immédiatement et non par un remédiaire quelconque (ibid., art. 7) et le gouverne despotiquement, tandis les passions le gouvernent politiquement (qu. 81, art. 3). Elle existe dans les les parties en vertu de la totalité de sa perfection et de son essence,

mais non à raison de la totalité de sa sorce. Ce n'est pas la semence du père qui la communique à l'enfant, car elle est créée à chaque nouvelle conception (qu. 118, art. 2). A proprement parler le corps humain n'est pas composé des quatre qualités élémentaires, mais il résulte, en grande partie seulement, du mélange de la terre et de l'eau (qu. 91, art. 1). La semence renferme un principe plastique, principium corporis formativum, qui passe dans la matière de la matrice et cause la ressemblance qui existe entre l'enfant et les parents (qu. 78, art. 2). La production d'un nouvel être n'exige que le concours de pneuma, de la chaleur et de l'humidité : c'est pourquoi on voit des animaux vivants naître de corps en fermentation et en putréfaction (P. II, qu. 147, art. 8). Il y a dans le corps deux sortes d'humidités primitives, la radicale et la nutritive. Celle-ci donne naissance à la première (P. I, qu. 119, art. 1). — Le cœur est la source de tous les mouvements, et le cerveau est le siège de toutes les seusations (P. II, qu. 38, art. 5), opinion différente de celle d'Aristote. La sensation est une puissance passive destinée à être modifiée par un objet extérieur, et le changement qu'elle éprouve est matériel ou spirituel. Dans le changement matériel, l'organe changé prend la forme de l'objet changeant, d'après son essence naturelle, de même qu'un corps reçoit de la chaleur. Dans le changement spirituel, au contraire, l'organe changé prend la forme de l'objet changeant d'après son essence spirituelle, de même que la pupille reçoit les couleurs. Les sens exigent nécessairement ce dernier changement, asin que la force sessible puisse être sentie dans l'organe. Si le changement naturel avait lieu partout, tous les corps de la nature seraient doués de seus, etc., etc. (Spresgel, II, 386).

Les œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin ont été imprimées plusieur fois; nous citerons les éditions suivantes: Opera, Rome, 1570-1571, 18 vol. in-fol.; Anvers, 1614, 19 vol. in-fol.; Paris, 1636-1641, 23 vol. in-fol.; Venise, 1745-1760, 20 vol. in-fol., et 1765-1788, 28 vol. iu-4°. Quant à la Somme, nous mentionnerons en particulier l'édition de Rome, 1476, in-fol. celles de Cologne, 1497, 1499, in-fol., celles de Lyon, 1521, in-8°, et 1566, in-fol.; enfin celle de Paris, 1552, in-fol. Elle a été traduite en français par l'abbé Ecalle (Paris, 1854 et suiv., 3 vol. in-8°).

thomas de Cantimpre, en latin Cantipratanus ou de Cantimprato, du nom de l'abbaye de Cantimpré, près de Cambrai, encore appelé Thomasius Brabantinus, de son pays d'origine, naquit à Peeters-Leeuw, près de Bruxelle, en 1201, et mourit d'après Haeser en 1270. Choulant le fait naître en 1186 et mourir en 1263. C'était un contemporain, beaucoup disent un élève d'Albert le Grand, de même que Thomas d'Aquin, et un encyclopédiste comme celui-ci et comme Vincent de Beauvais, qui vivait à la même époque. Après avoir pasé quinze années dans le monastère de Cantimpré, dont il était chanoine, il consacra plusieurs années à voyager en Allemagne, en France et en Angletere, suivant, paraît-il, les leçons d'Albert le Grand, à Cologne, vers 1236, mais fréquentant surtout les bibliothèques et amassant des matériaux pour set travaux ultérieurs. En 1246, on le trouve sous-prieur et professeur à Louvais.

Comme hagiographe — ce fut l'un des plus zélés. — Thomas ne nous intéresse point. Nous devons saluer en lui l'anteur d'un énorme ouvrage encyclopédique. De natura rerum, dans les 20 volumes manuscrits duquel sont étudiés les trois règnes de la nature et l'âme humaine, à l'exclusion de la métaphysique.

are; c'est le fruit de quinze années de travail, non de travail original, l'auteur y prétend pas, mais d'un travail de sélection accompli dans les meilleurs ivrages de l'antiquité et de l'époque. La partie de cet ouvrage qui nous intéresse plus, c'est le premier livre, le seul qui s'occupe de médecine : De anatomia smani corporis et singulis ejus partibus; la physiologie est entièrement traite d'Aristote et de Galien; d'un passage du même livre il ressort que la otion de la version en obstétrique ne s'était pas complétement perdue. Les autres vres s'occupent de l'âme, de hominibus monstruosis Orientis, des quadrupèdes t des médicaments qu'ils fournissent, des autres animaux et des monstres parins, des plantes utiles et nuisibles, des sources, des pierres précieuses, des niuéraux et des métaux, de l'atmosphère, des planètes, des météores aériens. les éléments, puis du soleil et de la lune. Un manuscrit de cette encyclopédie de l'époque même se trouve à la bibliothèque de Breslau, deux autres, des quatorzième et quinzième siècles, à la bibliothèque universitaire de Gracoyie. un du quatorzième siècle à Gotha; d'autres copies, moins précieuses, se trourent dans les bibliothèques de plusieurs villes de la Belgique et de la Hollande. et à la bibliothèque nationale de Paris. C'est Tritheim qui a le premier désigné Thomas de Cantimpré comme l'auteur de cet ouvrage, que quelques copistes attribuent à tort, croyons-nous, à Albert le Grand ou à d'autres personnages plus ou moins inconnus. Quoi qu'il en soit, si Albert le Grand a été le maître de Thomas de Cantimpré, il a puisé plus tard dans son Encyclopédie les matériaux de ses écrits sur l'histoire naturelle (Bormans). Cet ouvrage, enfin, renferme un grand nombre de chapitres qui se trouvent presque textuellement dans le Speculum naturale de Vincent de Beauvais, sans que nous puissions allirmer quel est celui qui a fait des emprunts à l'autre.

Citons encore de Thomas l'un de ses ouvrages imprimés: Liber naturalium bonorum de apibus, Duaci, 1597, 1607, 1625, in-8°, qui s'occupe plutôt d'hagiographie que d'histoire naturelle, comme pourrait le faire croire son titre; c'est des abeilles mystiques qu'il s'agit (voy. la trad. franç. Bruxelles, 1650, in-4°).

L. II.

THOMAS DE TROIS-VÈVRES (FABIEN). Médecin de mérite, né à la Charité (Nièvre) en 1797. Il fit ses études à Paris et y fut reçu docteur en 1816 (Diss. inaug. sur les fractures de l'extrémité supérieure du bras, in-4°). Il fut médecin de l'hôpital Beaujon et membre de plusieurs sociétés savantes. Thomas de Trois-Vèvres ne figure plus parmi les Médecins de Paris de Lachaise en 1845. Il a écrit des articles dans divers journaux de médecine.

On lui a attribué en outre un mémoire intitulé: Division naturelle des lempéraments, tirée de la fonctionomie. Paris, 1821, in-8°. Il est possible que ce mémoire soit de Thomas de Trois-Vèvres le jeune, qui paraît être l'auteur d'un mémoire peu différent: Physiologie des tempéraments ou constitutions, etc. Paris, 1826, in-8°; ce n'est probablement qu'une amplification du précédent.

Thomas de Trois-Vèvres, le jeune, fut reçu interne des hôpitaux en 1819 et reçu docteur à Paris en 1823 (Diss. sur la thoracoscopie ou l'art d'explorer l'extérieur du thorax, pour apprécier le volume des organes qu'il renferme, etc., in-4, n° 68). Il mourut, croyons-nous, vers 1850.

L. Hn.

THOMAS (SAINT-) (EAUX MINÉRALES DE). Hyperthermales, sulfurées soiliques faibles, azotées. Dans le département des Pyrénées-Orientales, arrondissement de Prades, dans une gorge sauvage et sur la rive gauche de la petite rivière la Tet, émergent, à 1/2 kilomètre du hameau de Saint-Thomas, 3 sources qui se nomment : la Grande-Source, la source du Bain et la source de la Prairie.

La Grande-Source a le débit le plus abondant et son eau est la plus chaude. Son griffon sort d'une fissure du granit, son eau est très-peu employée. La source du Bain, dont l'origine est à 8 mètres de la précédente, sort d'une couche schisteuse. La source de la Prairie, la plus rapprochée de la rivière, dont elle est à 20 mètres à peine, est distante de 50 mètres du griffon de la Grande-Source. L'eau des trois sources de Saint-Thomas a à peu près les mèmes caractères physiques et chimiques; elle est limpide et transparente; il s'en élève une sumée assez épaisse, surtout pendant les temps froids. Elle est incolore, et son odeur est sensiblement hépatique. Elle est traversée par des bulles gazeuses d'un petit volume qui mettent longtemps à arriver à sa superficie; sou goût est hépatique, amer et un peu sucré.

La température de la Grande-Source est de 59°,4 centigrade, celle de la source du Bain est de 57°,2 centigrade et celle de la source de la Prairie de 48°,7 centigrade. Le rendement en vingt-quatre heures, d'après M. Durand-Fardel, est pour la Grande-Source de 86 400 litres, pour la source du Bain de 11152 litres, et pour la source de la Prairie de 2880 litres. Bouis a fait l'analyse de la Grande-Source de Saint-Thomas, qui lui a donné par 1000 grammes les principes suivants:

| Sulfure de sodium. |     |             |    |   |     |    |    |   |  | • |  |  |  | 0.00784 |
|--------------------|-----|-------------|----|---|-----|----|----|---|--|---|--|--|--|---------|
|                    |     |             |    |   |     |    |    |   |  |   |  |  |  |         |
| Carbonate de soude |     | •           | •  | • | ٠   |    |    | • |  |   |  |  |  | 0,01780 |
| Chlorure de sodium |     |             |    |   |     |    |    |   |  |   |  |  |  | 0,01500 |
| Sulfate de soude   |     |             |    |   |     |    |    |   |  |   |  |  |  | 0,01100 |
| - chaux            |     |             |    |   |     |    |    |   |  |   |  |  |  | 0.02000 |
| Silice             |     |             |    |   |     |    |    |   |  |   |  |  |  | 0.00200 |
| Matière azotée     |     |             |    |   |     |    |    |   |  |   |  |  |  |         |
| TOTAL DES          | KA: | rı <b>k</b> | RE | s | FLX | ES | ٠. |   |  |   |  |  |  | 0,18316 |
| Gaz azote          |     |             |    |   |     |    |    |   |  |   |  |  |  | indét.  |

Un petit établissement mal installé et peu fréquenté a été bâti à cette station; il ne contient que quatre baignoires, suffisant d'ailleurs aux personnes de la contrée qui viennent seules se traiter à Saint-Thomas, par les eaux à l'intérieur et à l'extérieur, de laryngites et de bronchites chroniques simples et surtout de maladies sécrétantes de la peau.

Les stations rapprochées du Vernet, de Molitg, d'Amélie-les-Bains, d'Escalds (voy. ces mots), ne laissent guère à Saint-Thomas que les malades qui se contentent d'une installation incomplète. La durée de la cure est de vingt-cinq jours.

On n'exporte pas les eaux des trois sources de Saint-Thomas.

A. ROTUREAU.

THOMASSEAU DE CURSAY (JOSEPH). Médecin français, d'une vieille famille de l'Anjou, né vers 1648, à Angers (?), suivit d'abord la carrière des armes, illustrée par ses ancètres, puis se décida pour la médecine et suivit les cours des facultés de Paris et de Montpellier. Il fut reçu docteur dans ces deux facultés, dans celle de Paris le 10 février 1677. Il fut nommé professeur de chirurgie à cette dernière en 1682. C'est à l'occasion d'une conjérence sur la circulation du sang, où il démontra qu'on avait fait mal à propos honneur de sa

THOMISE. 559

découverte à Harvey, puisqu'elle était connuc des Anciens, que son nom arriva aux oreilles de Louis XIV. Ce prince le fit appeler en sa présence, lui fit un riche présent et le nomma son médecin ordinaire. Le discours de Thomasseau de Cursay fut imprimé, sur l'ordre de la cour, à 3000 exemplaires, qui furent enlevés en un rien de temps, d'après Félibien.

Thomasseau mourut à Paris, le 8 mars 1710, et fut inhumé à Saint-Séverin (roy. l'Éloge historique de M. Thomasseau de Cursay, par Hazon, Paris, 1778, in-8').

L. Hn.

THOMASSEN A THUESSINK (EVERARD-JOHANNES). Médecin néerlandais, né à Zwolle, le 6 août 1762, reçu docteur en philosophie à Harderwijk en 1782, étudia la médecine à Leyde, puis à Paris et à Édimbourg (1784), et su reçu docteur en médecine à Leyde en 1785. L'année suivante, il se sixa à La Haye, y devint en 1789 médecin directeur des colonies des Indes Orientales, ensin sut nommé en 1794 prosesseur de pathologie et de médecine légale à la Faculté de Groningue et conserva ces sonctions jusqu'en 1831, époque à laquelle il sut mommé prosesseur honoraire. Il était président perpétuel du Collége provincial de médecine, membre de l'Institut des sciences et arts et d'une soule d'autres sociétés savantes. Thomassen mourut à Groningue le 2 juin 1832, laissant entre autres:

l. Dies. inaug. de opii usu in syphilide observatis probato. Lugduni Batav., 1785, in-8°. Irad. en italien par L. de Venanzi, Bergmann, 1789, in-8°. — II. Kort berigt der Ziekten welke in den Jaaren 1788, 1789 en 1790 in e'Gravenshage geheerscht hebben. Gravenshage, 1791, in-8. - III. Oratio de nonnullis praesertim medicinae practicae locis, ulterius eleborandis et perficiendis. Groningae, 1794, gr. in-4°. — IV. Oratio de eo quod medicus in arte facienda imprimis agat. Groningar, 1798, in-8°. - V. Jets over de Vaccines of Sepokken. Groningen, 1801, in-8°. - VI. Waarnemingen omtrent de Ziekten, welke in de Jeeren 1797-1800 in het Nosocomium clinicum van de kooge School... ziju behandeld. Groningen, 1806-1810, 3 vol. in-8. - VII. Over den Aard en de Kenmerken van onderechadene Koortsen met de Genecemiddeln. Amsterdam, 1807, gr. in-8°. - VIII. Avec F. Whyte: Our de Ziekten en Ontaarding der Waatervalen en Klieren, gewoonlijk Struma of Scro-Phile genoemd. Amsterdam, 1807, In-8. - IX. Oratio de ancipiti medicorum fama, etc. Groningae, 1810, gr. in-8. — X. Geneeskundige Waarnemingen in het Nosocomium Acad. &Groningen van 1804-1805. Groningen, 1816, gr. in-8°. - XI. Verhandeling over de Roodvonk. Graingen, 1817, gr. in-8. - XII. Verslag over het al of niet besmettelijke der gele Koorts. tt. Amsterdam, 1823, in-4. Trad. en allem. par J.-W. Gittermann. Bremen u. Emden. 1823-1825, 2 Abth. gr. in-8°. - XIII. Verhandling over cone Conceptio tubaria. Groningen, 1823, gr. in-4°. — XIV. Algemeen Overzigt der epidem. Zickte, welke in het Jaar 1826 te Coningen gehoerscht heest. Groningen, 1827, gr. in-8°; 2° édit., ibid., 1832, gr. in-8°. Irad. en allem. par Gittermann. Bremen, 1827, gr. in-8°. — XV. Geneeskundige Waarnemingen. Groningen, 1828, gr. in-8°. Trad. en partie en allem. par G. Doden. Abhandl. über die Nesern. Göttingen, 1830, gr. in-8. - XVI. Keneesk. Waarnemingen. Groningen, 1831, p. in-8. — XVII. En Woord over de gewigtige Vraag : is de aziatische Braakloop besmetbelijk, of niet? Groningen, 1832, in-8°. - XVIII. Traduction de nombreux articles dans les Recueils périodiques.

THOMASSIN (JEAN-FRANÇOIS). Chirurgien, né à Rochefort, près de Dôle, en 1750. Il servit comme officier de santé de première classe dans l'armée et fut médecin de l'hôpital de Besançon, où il fit des cours suivis. Il fut couronné plutieurs sois par l'Académie royale de chirurgie. On lui doit des mémoires sur la putule maligne (Besançon, 1780, 1782, in-8), sur l'arbre de la compression dans le traitement des abcès (Strasb., 1786, in-8), sur les muscles (Besançon, 1800, in-8), etc.

THOMPSON (LES). Les biographies médicales citent plusieurs auteurs ce nom, parmi lesquels :

Thompson (Тномаs). Médecin de Londres, exerçait son art avec réputations la seconde moitié du dernier siècle. « Quelques-uns des faits décrits de ses consultations prouvent qu'il était observateur, et le titre seul de son pressouvrage prouve qu'il avait assez d'esprit philosophique pour apprécier ce qu'alent en médecine les systèmes philosophiques. » (Dezeim.)

1. A Historical, Critical and Practical Treatise of the Gout, Shewing the Uncertain Danger and Presumption of all Philosophical Systems in Physic, 1740, in-4. — II. Vi dication of Man-Midwifery. London, 1752, in-8. — III. An Inquiry into the Origi Nature and Cure of the Small-Pox. London, 1752, in-8. — IV. Medical Consultations Various Diseases. London, 1773.

Thompson (EDWARD). Membre du Collége des chirurgiens de Londres, de rurgien du Dispensaire, de la maison de Convalescence et de l'hôpital des Fiérres de Whitehaven (Cumberland), a publié une foule d'articles sur la médecine, l'chirurgie, l'obstétrique, etc., dans les recueils périodiques anglais, pendant d'première moitié de ce siècle. Nous renvoyons, pour l'énumération d'une part d'entre eux, au Med. Schriftsteller-Lexicon de Callisen.

L. Hx.

THOMSEN (MALADIE DE). TABLEAU GÉNÉRAL DE LA MALADIE. Le symptos capital de cette affection, celui qui pour ainsi dire la constitue tout entière c'est une raideur spasmodique survenant au moment d'exécuter un mouvement ou plutôt pendant l'exécution même de celui-ci, et siégeant dans les musée dont la contraction a été mise en jeu pour le produire. Par la répétition du mon vement, ces raideurs ne tardent pas à disparaître et le malade devient alors com plétement maître de ses membres. Le plus souvent aussi ces individus press tent une augmentation assez notable de volume d'un certain nombre de muscles une véritable hypertrophie musculaire. L'examen de l'excitabilité mécanis ou électrique de ces muscles donne des résultats très-particuliers sur lesque on trouvera plus bas les détails nécessaires. La sensibilité est tout à 🖼 intacte dans tous ses modes; les réflexes tendineux existent, tout en moute quelquesois un peu de diminution. Ensin, chez un certain nombre de malais. on note un état psychique assez spécial, une irritabilité prononcée avec tendes à l'hypochondrie. L'affection est souvent nettement héréditaire, en tout cas de est congénitale, bien qu'elle puisse n'attirer réellement l'attention que des l seconde enfance ou même à la puberté. Quelle que soit la gêne que cest maladie apporte aux mouvements des personnes qui en sont atteintes, elle s'# taque en rien leur santé générale et leur permet de parvenir à un âge avant souvent les troubles moteurs arrivent d'emblée à leur summum, quelquesois il n'y parviennent que par un accroissement progressif et restent ensuite ordinare ment stationnaires sans éprouver d'amélioration bien notable.

SYNONYME. Bien qu'actuellement la dénomination de maladie de Thomssemble être définitivement acquise et généralement adoptée, il n'est pas suintérêt de grouper ensemble et de comparer les uns aux autres les différent noms que chaque auteur, observant un nouveau cas de cette affection, s'est est obligé de proposer pour elle: Ataxia muscularis et Spasmes toniques dans les muscles à contractilité volontaire à la suite d'une disposition psychique héroitaire (J. Thomsen); — Paralysie spinale spasmodique avec contractions

oniques intermittentes des mucles à contractilité volontaire et Paralysie spiuale spasmodique hypertrophique (Seeligmüller); — Raideur musculaire et hypertrophie musculaire constituant un complexus symptomatique autonome Bernhardt); — Myotonia congenita (Strümpell); — Spasme musculaire au lébut des mouvements volontaires (Ballet et Marie); — Myotonia congenita ntermittens (Weichmann); — Dysmyotonie congénitale (Longuet), etc. Nous nurons plus loin l'occasion de voir qu'en général ces différentes dénominations reflètent d'une façon plus ou moins précise l'opinion que se faisaient leurs auteurs le la nature de cette maladie.

Historique. En réalité l'historique de la maladie qui nous occupe ne remonte guère au delà de l'année 1876, époque de l'apparition dans les Archives de Psychiatrie du mémoire de Thomsen sur l'affection dont lui-même était atteint, ainsi que plusieurs membres de sa famille, mémoire qui fixait nettement les caractères de cette maladie et attirait sur elle l'attention des médecins. Cependant il est certain que des faits analogues ont pu être retrouvés dans des ouvrages antérieurs à la date de ce mémoire. Ch. Bell notamment parle d'un gentleman capable de se livrer à de violents exercices du corps et qui ne pouvait donner le bras à une dame pour la conduire à table sans trébucher comme un homme ivre, qui dans la rue, s'il enteudait un bruit inattendu ou était obligé de se jeter apidement de côté pour éviter quelqu'un ou quelque chose, était exposé à tomber lourdement par terre, alors que dans les conditions normales on ne remarquait and the trouble dans ses mouvements. Levden, dans ses lecons cliniques sur les maladies de la moelle, rapporte aussi un cas qui bien certainement rentre dans la même catégorie. Mais, encore une fois, si Thomsen n'a pas été le premier, il a sans contredit été l'initiateur, et à tous les points de vue la dénomination de maladie de Thomsen est des mieux justifiées. Peu de temps après (1878) paraismient sur ce sujet des articles et des observations dus à Erb, à Sceligmüller, à Bernhardt (1879), puis la connaissance de cette affection se répandait, les traraux devenaient plus nombreux, de nouveaux cas étaient publiés par Strümpell, Westphal, Weichmann, Möbius, Petrone, Vizioli. On trouvera à la fin de cet aticle un index bibliographique dans lequel nous nous sommes efforcé de réunir tout ce qui a été écrit sur cette question, mais il est bon de remarquer qu'un certain nombre des cas publiés comme maladie de Thomsen appartiennent en réalité à des affections tout à fait distinctes 1. En France les cas sont restés jusqu'à résent peu nombreux; depuis celui dont G. Ballet et P. Marie ont. à l'insti-Mien de M. le professeur Charcot, donné la description, on n'en trouve que doux autres: celui de R. Vigouroux et celui de Pitres et Dallidet. Quant à l'obration de Deligny, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de la considérer comme u exemple de maladie de Thomsen véritable, il nous semble qu'il s'agit là de relique autre affection; nous reviendrons sur ce sujet à propos du diagnostic. e nombreuses revues ont été faites sur cette question, parmi les principales Nous citerons celles de Möbius, de Seppili, de Longuet, de Denys, de Petrone, de Rizzi, de Chapman, de Hale White, etc. Malgré tous ces travaux, l'état de la mestion, il faut bien le dire, n'avait guère avancé; les recherches toutes récentes de Erb, dont nous aurons plus d'une fois à parler, ont imprimé une nouvelle impulsion à l'étude de cette maladie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erb s'est livré à propos de ces différents cas à un examen critique très-judicieux, quoipeut-être un peu sévère our quelques-uns de ceux qu'il range dans sa deuxième catétrie.

Raideur musculaire. Le symptôme capital de cette affection est, avons-nous dit plus haut, une raideur spasmodique toute particulière siégeant dans les muscles mis en jeu pour l'exécution du mouvement que le malade vient de faire. Nous allons maintenant étudier ce symptôme plus en détail, et chercher à en bien montrer les caractères au moyen d'exemples empruntés à diverses observations : « Lorsque je veux commencer à marcher, dit le malade de Rieder racontant ce qu'il éprouve, je sens d'abord que l'extrémité de mes orteils est tirée vers le sol, je ne peux remuer la jambe au niveau de l'articulation du genou et suis obligé de faire les premiers pas les jambes écartées, puis, lorsque j'ai fait quelques pas, je sens mes jambes devenir plus légères et je commence à avoir quelques mouvements du genou, la marche me devient plus facile, enfin je ne ressens plus rien d'anormal. » Telle est la description du phénomène... recueillie directement de la bouche d'un malade, elle en retrace bien les caractères principaux. C'est en effet au début, et seulement au début du mouvement. quand le malade commence un acte, ou le recommence après un certain repos. qu'on voit se montrer la raideur; elle dure quelques secondes seulement, si le mouvement est unique, elle persiste un peu plus longtemps, s'il y a répétition du mouvement (comme dans la marche), mais bientôt elle se dissipe progressivement, les membres prennent une mobilité plus grande et enfin toute trace du phénomène disparaît; le malade peut faire sans difficulté de longues courses de plusieurs heures, mais, qu'il vienne à s'arrêter pendant quelque temps, ou à s'asseoir, dès qu'il se relèvera et voudra reprendre sa marche la même raideur se reproduira avec les mêmes caractères, et de nouveau disparaîtra après quelque instants et au bout de quelques pas.

On peut aisément imaginer toute la bizarrerie des situations dans lesquelles peuvent se trouver les personnes atteintes de cette affection, chez lesquelles chaque mouvement un peu rapide ou énergique des membres peut aboutir à une raideur souvent insurmontable; en voici quelques exemples: Une des malades de Seeligmüller, chanteuse de concerts, quand elle avait sini de chanter en public un morceau, se trouvait obligée de rester en place pendant quelques instants, ne pouvant se mettre en marche et quitter la scène aussitôt qu'elle l'aussit voulu. Dans le cas I de Weichmann, il s'agit d'un homme qui, atteint dès son enlance, se souvient très-bien qu'à l'école, lorsque le maître lui disait de venir a tableau, il ne pouvait se mettre en mouvement assez vite pour quitter sa placed que bien souvent il fut puni pour ce que, l'on considérait comme une marque de paresse ou de désobéissance. De même le malade que nous avons eu l'occasion d'observer avec G. Ballet nous racontait que lorsqu'il veut monter à cheval, la jambe gauche, celle qu'il engage dans l'étrier, est tout d'abord saisie de raider ou flexion, puis, quand cette raideur a cessé, c'est la jambe droite qui à son tour est fixée en extension au-dessus de la croupe du cheval, enfin ces phénomènes incommodes disparaissent et S... peut se placer convenablement en selle. Ou bien encore, un jour qu'il était en colère, le même malade ayant donné un comp de poing à la personne dont il avait à se plaindre, sous l'influence combinée de la passion et du mouvement qu'il venait de faire, il fut pris aussitôt d'une redeur généralisée à la plupart des muscles et, son adversaire ayant riposté, S... \* put garder son équilibre et tomba lourdement, quoiqu'il n'eût reçu qu'un comp très-léger. Souvent aussi, lorsque les individus atteints de cette affection veuleul saisir un objet avec force, il arrive qu'ils ne peuvent plus en détacher les doigts et se trouvent ainsi condamnés à continuer de serrer involontairement cet objet

aucoup plus longtemps qu'ils n'auraient voulu le saire. Un phénomène du me genre, mais d'observation plus délicate, se montrait chez la chanteuse de digmüller, qui sentait très bien en se mettant au piano que dans les premiers ments ses doigts étaient tout à sait inhabiles et qu'elle éprouvait une certaine seulté à vaincre la raideur dont ils étaient atteints.

C'est en effet dans les membres, comme nous venons de le voir, et surtout dans se membres inférieurs, qu'on voit se produire avec prédilection les raideurs muculaires, mais il ne faudrait pas croire que ce soient là les seuls muscles flectés. Tous les muscles volontaires du corps peuvent présenter le phénomène a question; ceux du tronc en sont parsois atteints soit à l'occasion d'un moutement un peu forcé, soit plus souvent sous l'influence d'une émotion vive et rusque qui fixe pour ainsi dire sur place le malade tout entier et le rend incable non-seulement de faire un mouvement, mais même de se tenir en squilibre, il tombe « comme s'il était en pierre. » C'est ce qui avait lieu, par ruemple, chez le malade de R. Vigouroux: « Si dans la rue le malade veut hâter le pas pour éviter une voiture, ses jambes se raidissent, il ne peut avancer et rarement dans ce cas il réussit à garder son équilibre. Le plus souvent il tombe et alors il se sent envahi par une raideur générale qui ne lui permet de se relever qu'après un certain temps: aussi n'est-ce qu'avec beaucoup de précautions qu'il s'aventure dans les rues de Paris ».

Très-souvent aussi, mais non toujours, les muscles de la face sont atteints par l'affection soit en partie, soit en totalité : c'est ainsi que chez quelques malades les raideurs se montreront seulement dans les masséters (lorsqu'après voir mordu dans une bouchée ils veulent desserrer les dents pour continuer les souvements de mastication, ils ne le peuvent plus, les mâchoires restent appliruées l'une contre l'autre pendant quelques instants); chez d'autres elles se proluisent également aussi sur les muscles de la mimique, tantôt dans les mouvements volontaires seulement, tantôt aussi dans ceux de mimique proprement lits ou dans les mouvements réflexes, comme l'éternument ; dans un cas enfin Eth. II) elles ne se montraient pas pendant les mouvements, mais pouvaient tre amenées par les excitations mécaniques. On conçoit aisément quel singulier spect peut présenter le visage des malades dans ces conditions; les lignes suiuntes de Pitres et Dallidet en retracent le tableau : « La figure a perdu sa pobilité, les expressions passionnelles restent fixées après que l'idée qui les a roduites a disparu et que la volonté a cessé son action. Si M... se met à rire, muscles de sa figure contractés exprimeront malgré lui le rire pendant un emps très-long. Par un froid très-vif il est même obligé de ramener avec sa main dans leur position normale ses muscles contractés et immobilisés, d'où pelquefois un aspect grimaçant de la face ». Dans quelques observations assez ares d'ailleurs on trouve signalée l'existence d'un trouble analogue du côté des muscles propres des yeux : c'est ainsi que, par exemple, dans le cas l d'Eulenrarg et Melchert il existait de la raideur dans les mouvements des yeux lorsque 'a faisait suivre le doigt; quand ce malade était resté à lire un certain temps qu'il voulait regarder hors de son livre, il arrivait souvent que cela lui était ifficile, ses yeux restant immobiles pendant quelques instants; sa sœur aurait résenté des troubles analogues dans les muscles des yeux.

Il est fréquent au contraire de constater les raideurs dans la langue soit penunt les mouvements volontaires de cet organe, soit pendant ceux qui sont fectués pour la formation du bol alimentaire, la déglutition, ou encore pour l'exercice de la parole : chez quelques malades en effet on a constaté une cer taine gène de la parole dans les premiers mots qu'ils prononcent. Erb fait d'ail leurs remarquer la facilité avec laquelle on produit la raideur musculaire de la langue au moyen des excitations mécaniques ou électriques.

Ensin on a signalé dans quelques cas une certaine difficulté, une sensation de constriction dans les mouvements de déglutition, provenant probablement de raideurs analogues dans les muscles de l'isthme du gosier (?) et du pharynz (?).

Quant aux muscles de la vie organique, ils semblent rester tout à fait indemnes; du moins on n'a signalé à leur propos aucun des troubles observés sur les muscles à contractilité volontaire. Cependant Fischer dit que chez son malade le pouls est petit, dépressible, que souvent il n'atteint que 60 pulsations; au sphygmographe on constate une ascension oblique, fréquemment une asserveile légère, la courbe présente un sommet aplati, un faible dicrotisme. La peau de ce malade aurait souvent aussi présenté des troubles vaso-moteurs, le phénomène de la chaire de poule, la guérison de la plus légère plaie, auraient demandé un temps beaucoup plus long que chez un homme sain. Toutes ce manifestations, quelque intéressantes qu'elles soient à constater au point de vue de l'habitus général du malade, ne semblent d'ailleurs avoir rien à faire avec le maladie de Thomsen elle-même.

Tel est dans son ensemble le phénomène des raideurs musculaires; il est ben de noter qu'il est loin de se présenter chez tous les malades avec le même degré d'intensité et de développement; tantôt généralisé à tous les muscles volce taires, tantôt ne se montrant guère que sur ceux des membres et surtout de membres inférieurs, il présente soit à propos de sa localisation, soit à propos de son intensité, d'assez grandes variations suivant les sujets. On a pu même à ce égard (P.-J. Möbius) prononcer le nom de forme fruste de la maladie de Thomses.

Jusqu'à présent il a surtout été question de la production de ces raideurs des l'exécution des mouvements volontaires, nous verrons plus loin qu'elles peuveitre déterminées aussi par les excitations mécaniques et électriques des muscles il nous reste quelques mots à dire de la façon dont elles se comportent par report aux mouvements réflexes et aux mouvements passifs. Pour ce qui est du premiers, nous renvoyons au paragraphe consacré à leur étude; quant aux seconds aux mouvements passifs, ils ne semblent pas dans le plus grand nombre des ce (Pitres et Dallidet, Erb l et II, Ballet et Marie, etc.) entraîner à leur suite le raideurs musculaires; cependant chez le malade l de Weichmann il y aurait et un peu de rigidité dans les mouvements passifs de l'épaule, mais non des genous chez le malade l de Seelignuiller on éprouvait une résistance assez considérable dans les mouvements passifs du genou. Malgré ces deux exemples, il nous semble qu'on peut d'une façon générale admettre que les raideurs musculaires se se montrent guère à l'occasion des mouvements passifs.

Mais il est certaines influences qui exercent une action manifeste sur l'apperition de ce phénomène, en première ligne celles d'ordre psychique; set avons dit déjà quel effet la frayeur ou simplement la crainte d'être arrêté pun obstacle, le désir de se garer d'une voiture dans la rue ou même un simple faux pas, produisent sur ces malades, ce n'est pas alors sur un seul group musculaire que se montre la contraction spasmodique, c'est sur tous les mascle du corps, et les malheureux tombent d'un seul bloc sans pouvoir se relever. L'autre sentiment qui joue aussi un rôle important chez ces individus, c'est l'est de penser qu'ils sont observés ou tout au moins que leur infirmité peut être

remarquée par les personnes présentes : « La crainte d'être remarqué, disent l'itres et Dallidet, augmente notablement la rigidité musculaire; M... ne monte jamais dans un omnibus parce que, par le fait seul qu'il désire ne pas prolonger l'arrêt du véhicule, il a une peine intinie à soulever sa jambe et à s'élever sur le marchepied ». Seule la sœur d'un malade de Bernhardt (1885) prétend que lorsqu'elle se sait observée elle peut plus aisément triompher de ses raideurs musculaires, mais elle avoue d'autre part qu'elle exécute mieux les exercices de armnastique étant seule avec son maître : si donc dans ce cas il existe une exception à la règle générale, cette exception doit être bien légère. L'impression du froid augmente aussi d'une façon très-notable la tendance aux raideurs musculaires, et cela chez tous les malades, quoique pas toujours au même degré que chez œlui observé par Weichmann (II) qui, s'étant laissé entraîner par ses camarades à prendre un bain froid, fut à peine dans l'eau qu'il se sentit devenir complétement raide, ne put plus se tenir debout, tomba et disparut sous l'eau; il fallut le retirer et le porter à terre, car il lui était impossible de faire un mouvement; le malade III d'Eulenburg et Melchert était au contraire bon nageur, mais éprouvit une grande peine à exécuter les premiers mouvements de natation. Thomsen aurait de plus noté une tendance plus grande à la production des raideurs musculaires dans l'incubation et la periode prodromique des maladies aiguës. Enfin le malade que nous avons eu l'occasion d'observer avec G. Ballet aftirmait que l'abstinence de coît pendant huit ou neuf jours augmentait très notablement chez lui cette tendance.

Tout au contraire, certaines conditions semblent rendre les mouvements beaucoup plus aisés; dans cette classe il faut citer le repos tant psychique que corporel:

nombre de malades disent en effet que le matin au réveil leurs membres sont beaucoup plus agiles. Dans quelques observations (Bückling, Eulenburg et Melchert, Ballet et Maric, etc.), le même résultat était très-nettement assigné à l'ingestion de boissons alcooliques ou d'un copieur repas pendant la période de digestion.

Après avoir examiné ce symptôme, raideurs musculaires dans ses modalités cliniques, il serait à souhaiter qu'on put continuer son étude par celle de ses caractères physiologiques. Malheureusement ici les documents sont bien peu nombreux et assez imparfaits. Au point de vue de la forme de la contraction musculaire quelques tracés myographiques ont été pris (Ballet et Marie, l'itres et Dallidet) qui montrent bien la persistance des premières contractions musculaires; les tracés de Pitres et Dallidet sur la forme de la contraction produite par une excitation faradique sont particulièrement intéressants et montrent les différences qui se produisent suivant que le muscle était resté au repos amparavant ou qu'il avait été préalablement satigué par des excitations répétées; dans le premier cas le muscle se contracte brusquement, puis, lorsque l'excitation cesse, il re revient qu'avec une grande lenteur à son état de repos physiologique; dans le second cas au contraire il se décontracte aussi brusquement qu'il s'est contracté, son raccourrissement commence et finit avec l'excitation électrique. D'autre part Vizioli, d'après les tracés dynamographiques pris sur son cas l, est arrivé à cette conclusion que le temps perdu initial est augmenté, que la contraction musculaire n'est pas homogène, mais formée d'une série de secousses; ces résultats ne concordent guère avec ceux des auteurs précédemment cités, et il est fort vraisemblable qu'on doit surtout attribuer cette divergence au peu de Précision des instruments employés par Vizioli, qui avait du improviser son Inamographe avec des éléments insuffisants. En résumé ce qui, aiusi que le

font remarquer Pitres et Dallidet, ressort des études graphiques aussi bien que de l'examen clinique, c'est que dans la maladie de Thomsen ce ne sont pas les premières contractions qui sont difficiles, mais bien les premières décontractions.

Dans le même ordre d'idées il serait intéressant de connaître les modifications intimes de nature physique ou chimique qui se passent dans ces muscles au moment de la contraction, malheureusement ici encore les renseignements nous font totalement défaut, nous ne savons rien de la quantité de chaleur produite par ces muscles, et au point de vue chimique les rares analyses d'urine qui ont été faites (Rieder) n'ont absolument rien révélé d'anormal.

Hypertrophie des muscles. Cette augmentation de volume des muscles se retrouve chez un grand nombre de malades et doit être considérée comme un symptôme propre de la maladie de Thomsen, comme un de ceux qui en constituent la physionomie spéciale. Pour donner une idée du développement qu'elle pest atteindre, nous empruntons les lignes suivantes à la monographie de Erb (p. 33), elles ont trait à l'aspect présenté par un malade de quatorze ans: « Les formes du corps sont normales dans leur ensemble, mais on est frappé d'un développement inusité et très-marqué de toute la musculature volontaire qui donne à cet enfant une apparence bien plus avancée que son âge et comme herculéenne. La jambe et la cuisse sont très-volumineuses, encore plus la musculature du siége, les bras (proprement dits) présentent un développement musculaire analogue à celui des hommes adonnés à des travaux pénibles, les muscles des épaules et de la nuque montrent des reliefs vigoureux, les pectoraux forment des bourrelets musculaires dont les saillies arrondies sont tout à fait surprenantes. Aussi tout l'aspect de cet enfant présente-t-il quelque chose de puissant et de massif & ressemble à celui d'un adulte fortement musclé. La circonférence du mollet était de 31,6, celle de la cuisse à 15 centimètres au-dessus de la rotule de 45,5, celle de la partie moyenne du bras de 23,3, etc. ». C'est généralement aux membres inférieurs que cette hypertrophie des muscles est le plus marquée; on peut cependant, comme on vient de le voir, la constater dans les autres parties du corps, notamment au cou; dans les cas de Pitres et Dallidet et de Vigouroux elle existait même dans les muscles des mains (thénar et hypothénar). Mais il 🛎 faudrait cependant pas croire que cette hypertrophie musculaire soit un symptôme absolument constant, un certain nombre d'auteurs ne l'ont pas retrouvée (Thomsen, Peters, Ballet et Marie, Eulenburg et Melchert, Rieder, etc.), même en ayant la précaution de faire des mensurations comparatives chez un certain nombre d'individus sains.

La consistance de ces muscles semble souvent aussi présenter des caractères spéciaux, plusieurs observations parlent de muscles « durs comme du bois ou même comme de la pierre »; la chanteuse de Seeligmüller avait des muscles dunet présentant comme des échelons à la palpation, chez le malade de Pitres d'Dallidet, « quand les muscles sont contractés, ils sont irrégulièrement bossués, présentant çà et là des dépressions ou des nœuds qui leur donnent un aspect tout à fait singulier ». Dans quelques autres observations au contraire (Bernhardt, Erb, Ballet et Marie) rien d'analogue n'a pu être constaté et la consistance semblait normale.

Quant à la force de ces muscles hypertrophiés, elle est loin d'être en harmone avec leur volume, car non-seulement elle n'est pas accrue, mais encore elle est généralement diminuée et peut rester inférieure de moitié à celle d'un individusain de même âge et de même stature. A quoi tient cette différence? Faut-il

ea chercher la raison dans l'hypothèse suivante de Erb? Considérant que d'une part le volume des fibres musculaires dans la maladie de Thomsen est double de l'état normal et que d'autre part le volume du muscle tout entier, quoique généralement augmenté, n'est cependant pas double du volume ordinaire, cet auteur se demande s'il n'en faut pas conclure que le nombre des faisceaux dans le muscle est moindre qu'à l'état normal. Il est certain que, si le fait était vérifié, on pourrait y trouver une explication fort rationnelle de la diminution de la force musculaire.

Il est encore un phénomène qui doit être rapproché de l'hypertrophie des mascles, c'est la lordose signalée par quelques observateurs (Bernhardt, Seeligmüller, Pitres et Dallidet), mais qui semble être en somme assez rare, puisque elle fait défaut dans la grande majorité des cas. Nous aurons à propos du diagnostic l'occasion de dire combien ce phénomène quand il existe peut rendre l'a pect de ces malades semblable à celui des individus atteints de paralysie pseudo-hypertrophique.

Pour terminer ce qui à trait aux mouvements et aux muscles, nous signalerons des craquements articulaires survenant pendant les mouvements (Ballet et Marie, Rieder) et pouvant être même entendus par les personnes placées au voisinage; ces craquements ont lieu surtout au début des mouvements et disparaissent ensuite.

Enfin Erb a signalé chez deux de ses malades (I et II) la présence d'une instabilité musculaire assez prononcée consistant en mouvements brusques de direction indéterminée et en légères contractions des différents muscles, de sorte que les membres de ce malade ne se tenaient pas tranquilles, ce qui gênait quelquesois l'examen. Ces mouvements se montreraient surtout dans les membres qui sont à ce moment l'objet de l'attention. Ajoutous qu'ils ne présentent absolument aucune analogie avec les mouvements fibrillaires qui se voient dans certaines sormes d'atrophie musculaire.

Excitabilité mécanique. Recherchée à l'aide du marteau à percussion, elle n'est pas augmentée pour les nerfs, mais bien plutôt diminuée, car la percussion seit des plexus, soit des troncs nerveux, ne détermine aucune secousse bien sette (Erb).

Celle des muscles est indubitablement augmentée; une percussion même légère produit leur contraction, et de plus cette contraction présente un caractère de persistance des plus marqués, pouvant atteindre jusqu'à trente secondes; c'est là un phénomène signalé dans un bon nombre d'observations, et notamment L Vigouroux dit que « la percussion d'un muscle avec le marteau de Skoda me provoque pas sa contraction en masse, mais au niveau du point percuté il se produit une dépression de la peau en forme de sillon étroit et profond, indiquant la contraction du faisceau musculaire sous-jacent; cette dépression persiste pendant plusieurs secondes ». Erb insiste, lui aussi, sur la facilité avec laquelle m produit cette contraction, sur sa persistance et sur ce fait qu'elle est tout à ut indépendante du bourrelet idio-musculaire et qu'elle est très prédominante Per rapport à celui-ci, qui est peu marqué. La persistance de la contraction est Asqu'à un certain point proportionnelle à la force de la percussion. Cette hyper-er ceux de la langue et de la face (particulièrement muscles du menton, Erb). Réactions électriques. Un assez grand nombre d'observations contiennent

🕦 résultats de l'exploration électrique chez les malades auxquels elles 🛳

rapportent, mais ces résultats étaient souvent incomplets, soit par incompétence de ceux qui avaient fait l'examen, soit pour toute autre cause. Cependant, malgre les constatations absolument négatives de quelques auteurs, quelques faits semblaient assez bien établis : c'étaient la tendance des muscles à présenter me contraction tétaniforme et surtout la persistance de cette contraction quelques secondes après la cessation du courant; c'était aussi la facilité plus grande pour l'anode que pour la cathode à déterminer des contractions et, dans de très-rare cas, le caractère ondulatoire des contractions. Mais, à part cela, tout n'était que confusion et incertitude. Les recherches du professeur Erb sur ce sujet, grâce à la compétence de leur auteur et à la méthode qu'il a su y apporter, out été suivies de résultats importants; un certain nombre des faits anciennement signalis ont été définitivement confirmés et de plus des faits nouveaux ont été reconss. La description que nous donnons ici des réactions électriques dans la maladie de Thomsen sera donc surtout un résumé de celle fournie par Erb dans u monographie.

Merfs moteurs. L'excitabilité faradique ne semble pas augmentée, les contractions minimales ne présentent pas le phénomène de la persistance; pour faire naître celui-ci, il faut faire usage d'un courant de moyenne intensité (10-20-50 millimètres d'écartement des bobines); suivant la force du courant cette persistance peut être de quatre, sept, dix secondes; toujours elle est plus courte que celle obtenue par la faradisation directe du muscle. Il est nécessire aussi que les interruptions du courant soient fréquentes, sinon le phénomène as se produit pas, les excitations isolées n'étant suivies que de secousses unique, courtes et rapides. L'excitabilité galvanique est normale au point de vue quatitatif, sauf pent-être un peu de retard dans l'apparition de KaSTe. Les secousses sont courtes, fulgurantes et d'apparence tout à fait normale; elles ne sont pas persistantes. Mais, si on fait usage de courants stabiles (excitations accumulés), on voit la persistance se montrer d'une façon évidente, quoiqu'elle n'occape qu'une faible durée.

Muscles. Pour le courant faradique, ils sont facilement excitables, le phissmène de la persistance ne se montre généralement pas lors des contractions minimales, mais survient dès qu'on augmente un peu la force du courant et peut atteindre une durée de cinq à vingt secondes; les secousses d'ouverture isolées ne donnent que des contractions uniques et sulgurantes. Dans un cas, 🖾 a vu avec des courants très-forts, les électrodes restant en place, se produire des contractions ayant un caractère très-marqué d'ondulation et d'oscillation occupation toute la masse du muscle. Quant à l'excitabilité galvanique, elle semble un per augmentée au point de vue quantitatif; au point de vue qualitatif, on n'electe que des seconsses de fermeture, l'action des deux pôles est à peu près estit cependant il existe plutôt une prédominance d'action de l'anode. De ples . remarque avec des courants faibles la paresse et le caractère tonique de secousses, phénomènes constants surtout avec AnS. Avec des courants 🌬 forts on observe une persistance de la contraction durant plus ou moins imtemps (cinq à trente secondes) après l'ouverture et d'autant plus grande que la courant a été plus sort; cette contraction ne disparaît que peu à peu et progresivement. Entin, sur certains muscles (fléchisseurs des doigts, biceps brachis. vaste interne, vaste externe, jumeau interne, etc.), on voit se produire le phis mène des contractions rhythmiques ondulatoires sous l'influence du comme

abile; pour l'observer plus aisément, Erb recommande d'appliquer l'électrode teitatrice non pas directement sur le muscle, mais sur son extrémité tendineuse. n voit alors, dit-il; à la contraction tonique s'ajouter un mouvement ondulant u muscle qui bientôt se transforme en des ondulations ordonnées et réguères. Les ondes de contraction, d'une hauteur plus ou moins grande, se suivent des intervalles de temps un peu variables (1 à 3 par seconde), elles sont sujours dirigées dans le même sens, de la cathode vers l'anode.

Erb fait de plus remarquer avec raison combien les muscles d'une part, les terfs moteurs de l'autre, se comportent disséremment vis-à vis des excitations. Pour les nerss, l'excitabilité mécanique est diminuée, pour les muscles elle est tugmentée. L'excitabilité faradique ou galvanique est quantitativement et qualitativement normale pour les nerss, tandis que pour les muscles elle se trouve augmentée, en même temps qu'elle présente des modifications qualitatives (contraction paresseuse, tonique, persistant plus ou moins longtemps, présentant avec les courants stabiles le phénomène des ondulations rhythmiques, phénomène qui n'a pu être produit par l'électrisation des troncs nerveux).

C'est à l'ensemble de tous ces caractères que Erb a proposé de donner le nom de réaction myotonique; le degré de netteté, d'intensité, de celle-ci, ne serait d'ailleurs pas constamment le même; bien qu'elle se retrouve toujours, on peut d'une observation à l'autre lui voir éprouver des variations assez marquées. D'après l'observation de Pitres et de Dallidet et dans celle de Fischer, la persistance de la contraction survenant après le courant faradique d'iminuait dans de très-grandes proportions, à mesure qu'on répétait l'expérience plusieurs sois consécutivement : il y aurait donc là quelque chose de tout à sait analogue à ce qui à lieu pour les mouvements volontaires, puisque, on le sait, la répétition de ceux-ci amène la disparition des raideurs musculaires.

Par quelques points (paresse des contractions, augmentation d'action de l'anode...) cette réaction myotonique pourrait, ainsi que le remarque Erb, en imposer pour la réaction de dégénération (EaR); pour éviter l'erreur il suffira, comme il l'indique, de se rappeler que la MytR est généralisée à tous les niuscles volontaires, que c'est une manifestation durable, permanente et non transitoire comme la EaR, qu'elle s'observe sur des muscles qui ne sont ni paralysés, ni atrophiés, que les contractions musculaires y sont bien plus fortes, bien plus persistantes que dans la EaR, etc.

Depuis les recherches que nous venons de citer, Eulenburg et Melchert ont eu l'eccasion de pratiquer l'examen électrique chez des individus atteints de maladie de Thomsen, ils ont dans leur ensemble confirmé les résultats obtenus par Erb; cependant il ne leur a pas été possible d'obtenir la contraction rhythmique et condulatoire par le passage d'un courant stabile. Il est vraisemblable, ainsi que le fait remarquer Fischer, que cette discordance doit être surtout attribuée à ce pue, ces auteurs n'ayant eu à leur disposition qu'un appareil portatif, les courants lent ils se servaient étaient trop saibles.

SEXEMBLITÉ. On peut, vu le nombre des faits concordants, affirmer que dans a maladie de Thomsen il n'existe pas de troubles de la sensibilité, au moins de es troubles constatables par les moyens mis en œuvre dans la clinique journaière et qui sont d'un usage courant. Engel cependant, chez son malade, aurait mistaté quelques altérations du sens musculaire (ne reconnaissait pas bien les oids qu'on lui mettait dans la main, ses yeux étant fermés), ainsi qu'un retard ans le temps de perception, surtout pour les membres inférieurs; mais il y a lieu de saire des réserves à ce sujet, car par plus d'un point cette observatiens s'écarte du tableau clinique légitime de la maladie de Thomsen: il serait des sort possible qu'il suit jui question de quelque autre assection.

D'autre part, il est un fait qui doit être mis en lumière, car il a une véritali importance tant au point de vue de l'aspect symptomatique de la maladie qu' celui du diagnostic : c'est l'absence de douleurs véritables pendant la production des raideurs musculaires. En effet, ce qu'éprouvent en ce moment les malados c'est seulement une sensation de faiblesse, de pesanteur, de gêne, d'engourdis sement, de picotements, mais rien qui soit en réalité comparable à cette douleu quelquefois si intense qui s'observe dans la crampe.

Quelques observateurs (Ballet et Marie, Erb, I) signalent une sensation doubsreuse éprouvée par les malades, lorsqu'on presse ou percute leurs muscles, mis, ainsi que le sait remarquer Erb, cela peut exister aussi chez certains sujets den l'état de santé parsaite.

RÉFLEXES. Les réflexes cutanés (plantaire, abdominal) sont conservés et d'unitensité généralement normale. Quant aux réflexes tendineux (c'est surtest le réflexe rotulien qui a été exploré), ils existent eux aussi; loin d'être augments comme dans certaines autres affections qui s'accompagnent de spasmes must-laires, ils sont au contraire plutôt diminués, quelquesois même cet affaiblimment des réflexes est des plus marqués, à tel point que c'est à peine s'ils sur perceptibles (Eulenburg et Melchert).

Cependant ils pourraient aussi, mais bien plus rarement, être exacti (Vigouroux). I'n fait assez singulier et qui doit être mis en lumière, car il put avoir une certaine importance lorsqu'on cherche à se faire une idée de la nature de cette affection, c'est la différence considérable qui existe en général entre h manière d'ètre des contractions volontaires ou par excitation directe et celle contractions réflexes. Alors que les unes sont un peu paresseuses et suivies de cette raideur musculaire si bizarre, rien de pareil dans les dernières, cellus sont brusques, rapides, ne s'accompagnent d'aucune raideur des muscles. (4941) dant, chez son malade I, Erb note que la recherche du réslexe plantaire. au les d'amener comme d'habitude une courte secousse du triceps, produit une subde soulèvement tonique des muscles de la cuisse. Le premier malade du misse auteur présentait aussi au point de vue des réflexes rotuliens quelque des d'assez particulier : les premières secousses provoquées par la percussion du terdon étaient à peu près normales, quoique un peu faibles, puis, si on continue à frapper sur le tendon, les secousses devenaient de plus en plus faibles per reprendre ensuite progressivement en intensité et offrir le même aspect qu'a début. Les raideurs peuvent aussi se montrer, notaniment aux muscles de la fes. pendant les mouvements réflexes soit de cause psychique (rire), soit de périphérique (éternument).

ETAT PSYCHIQUE. Dans le travail où il fit connaître les principaux caraches de cette affection, J. Thomsen insistait d'une façon assez particulière sur le ribide l'état psychique, et le titre même de son travail indique bien cette tendants a spasmes toniques dans les muscles à contractions volontaires à la suite d'une disposition psychique héreditaire ». Il est possible qu'il ait attribué un pen trap d'importance à ce symptônie, mais nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de laisser cependant tout à fait de côté, car il est hors de doute que chez prespetous ces malades on note une disposition d'esprit assez spéciale; de plus, une au point de vue de la production des raideurs musculaires qu'à celui des reb-

ons héréditaires, les manifestations d'ordre psychique ne sont pas sans présenter ac certaine importance.

Saus vouloir entrer ici dans des détails au point de vue des troubles psychiques arvenus chez les parents des individus atteints de cette maladie (bisaïeule de homsen et deux sœurs de celle-ci, grand-père et deux oncles de Thomsen atteints de troubles psychiques divers), nous nous bornerons à rappeler l'humeur laciturne, la tendance à la tristesse que présentent ordinairement ces malades, le soin qu'ils mettent non-seulement à ne pas révéler à leur entourage leur singulière affection, mais encore à en dissimuler de leur mieux l'existence même à leurs plus proches parents. C'est ainsi, par exemple, que dans sa lettre à Bernhardt (1885) Thomsen dit que presque tous les membres de sa samille éprouvent une difficulté extrême à parler en public; de plus, par suite du désagrément qu'ils ressentent de leur affection et de la nécessité où ils sont d'en dissimuler les effets, ils ont l'humeur assez sombre; s'ils ont à monter un exalier extérieur en vue de tout le monde, ils cherchent à se dérober en entrant par quelque porte de derrière; s'il leur faut descendre de voiture, ils prennent lien soin de s'y préparer à l'avance, en remuant à plusieurs reprises leurs jambes quelques minutes auparavant. Le malade de Bückling et de Fischer a loujours soigneusement caché son mal à ses amis, à ses parents et aussi aux médecius lors de son arrivée au régiment. Dans l'observation de Pitres et Dallidet se trouvent les lignes suivantes : « Il fuit les plaisirs plutôt qu'il ne les recherche, sa maladie le préoccupe beaucoup; il cherche à la cacher à tous les Jeux et n'en parle jamais à ses amis; à peine en a-t-il quelquefois entretenu sa mère, et nous croyons être les premiers et les seuls confidents de ses inquiétudes ». Le malade que nous avons observé avec G. Ballet avait une médiocre mémoire et une grande irritabilité de caractère. Celui dont R. Vigouroux a rapporté Thistoire présentait ceci de particulier, outre son peu de mémoire, que le sens smital était chez lui fort éveillé et impérieux. Quant aux troubles mentaux si \*œusés dans le cas V de Knud Pontoppidan, nous ne pensons pas qu'ils doivent Gurer ici, car il ne s'agissait certainement pas là de la maladie de Thomsen. mis d'une tout autre affection. Par la comparaison de ces dissérents saits il semble donc qu'on arrive à cette conclusion que, dans la maladie de Thomsen, a observe souvent un état psychique assez particulier qui, sans s'accompagner de boubles très-prononcés, mérite cependant de figurer dans le tableau clinique de cette affection.

Signalons aussi chez plusieurs des individus atteints de maladie de Thomsen Strümpell, Weichmann, II, etc.) l'existence de violentes migraines.

ANATONIE PATHOLOGIQUE. Un certain nombre d'examens microscopiques ont fratiqués sur des fragments de muscles, soit enlevés par le harpon, soit cisés directement, mais sans grands résultats.

Pontick, qui avait eu à sa disposition un morceau de muscle provenant d'un de fils de Thomsen, parle, il est vrai, d'un certain accroissement du volume faiseaux primitifs. Jacusiel et Grawitz au contraire, qui ont examiné un muscle malade I de Bernhardt, le considèrent comme normal. Rieder a pratiqué ses tades sur quelques fragments du gastrocnémien, il a 'seulement trouvé une reiculation fibrillaire un peu plus large qu'à l'état ordinaire; il a pris soin, mame le recommandait Westphal, de rechercher l'état des terminaisons nerveuses tra-musculaires: elles lui ont paru tout à fait normales. Le résultat auquel rive Knud l'ontoppidan avec le muscle harponné sur son cas III est le manque

d'altérations appréciables. C'est à Erb que revient l'honneur d'avoir découver des lésions toutes particulières des muscles, de les avoir décrites avec beaucoup de soin et de clarté et d'avoir insisté sur leur signification. Les résultats de ces recherches furent tout d'abord signalés dans le Congrés de neurologie de Back de 1885, puis exposés avec plus de détails dans le mémoire de Erb sur la Maladie de Thomsen; c'est cette description que nous reproduirons ici:

Les fragments musculaires ont été obtenus par excision directe sur le virant dans deux cas (I et III), chez un troisième malade le muscle n'a été recreille qu'après la mort, et dans ce cas c'est l'examen microscopique qui a permis de faire le diagnostic rétrospectif de maladie de Thomsen méconnue pendant le passage du malade à l'hôpital.

Sur les coupes transversales on constate tout d'abord une hypertrophie trènette des fibres musculaires; cette augmentation de volume est telle qu'au lies de contenir dans un de ses diamètres 10, 12, 14 fibres, comme cela se voit peur les muscles normaux, le champ du microscope n'en contient plus que 4-6. Du reste, le tableau suivant permet aisément de se rendre compte de la différence de volume existant entre les fibres d'un homme sain et celles d'un sujet attait de maladic de Thomsen.

| DIMENSIONS DE 100 FIBRES MUSCULAIRES DANS LA MALADIE DE THOMSEN                                                   | DIMENSIONS DE 100 PIBRES MUSICULARS CHEZ UN INDIVIDU NORMAL                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Au-desous de 40 μ 2 pour 100.  Entre 20 et 60 μ 21 —  — 60 et 100 μ 54 —  — 100 et 140 μ 37 —  — 140 et 180 μ 8 — | Au-dessous de 20 μ 2 à 4 peur 14.<br>Entre 20 et 40 μ 28 à 36 —<br>— 40 et 60 μ 60 à 56 —<br>— 60 et 80 μ 10 à 4 —<br>Au-dessus de 80 μ 0 0 |

De sorte qu'en résumé plus de la moitié (56 pour 100) des fibres présentit dans la maladie de Thomsen un diamètre de 80 à 140 μ, dimensions que n'attent pas la largeur maxima des fibres musculaires saines. Les fibres musculaires des la maladie de Thomsen mesurant un diamètre double des fibres saines out un surface de coupe quadruple : aussi peuvent-elles être parfaitement distingués à l'œit nu les unes des autres sur les préparations, ce qui n'a pas lieu pour les tibres saines.

Leur forme est aussi plus arrondie, presque circulaire pour quelques-menteurs angles sont tout au moins très-émoussés, et elles ne présentent nullement l'appect polygonal des fibres saines. Leurs contours ne sont pas non plus autrettement dessinés, leur surface de coupe ne présente pas le même aspect muit que celle des fibres saines, aspect qui tient probablement à la striation, elle plutêt homogène ou légèrement granuleuse avec de très-fines fissures.

Les noyaux du sarcolemme sont notablement plus nombreux; ils forme autour de la coupe de chaque tibre comme une couronne de pierreries de très-joli aspect; il est rare de trouver des noyaux au centre des fibres; le nombre de ces noyaux pour chaque fibre musculaire coupée en travers est de viron 6,5, tandis que dans un muscle normal il n'est que de 1,7, c'est-lieu quatre fois moindre. Cette augmentation du nombre des noyaux se voit trè nettement aussi sur les coupes longitudinales, 11 les noyaux sont disposes pe séries linéaires longitudinales de 6, 12, 20, placés les uns derrière les autours noyaux sont plus gros, plus massifs, leurs contours ne sont pas si régular que dans les muscles sains.

Le tissu conjonctif interstitiel est accru d'une saçon modérée, les septa 🕶

arent les fibres les unes des autres sont plus accusés, leurs points de joncn plus apparents sont chargés d'une substance granuleuse et montrent de à trois noyaux; cette substance granuleuse se retrouve d'ailleurs dans les nées de plus grosses dimensions qui, elles aussi, sont épaissies, mais cette père augmentation de volume du tissu conjonctif interstitiel ne peut être naidérée comme une cirrhose par prolifération inflammatoire ou dégénétive.

Sur les coupes longitudinales on constatait une intrication très-marquée des pres, celles-ci n'étant pas parallèles comme dans les muscles sains, mais conarmées dans tous les sens, comme nouées ensemble, présentant de grandes ségalités dans leurs contours (la première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'il a eu là une faute de technique, facile à comprendre d'ailleurs quand on n'a sa disposition qu'un très-petit morceau de muscle vivant, mais en présence de l'affirmation contraire de Erb il convient de réserver son jugement sur ce point et d'attendre de nouveaux faits).

La striation transversale des fibres est moins nette, plus fine, moins tranchée que dans les muscles sains, quelques fibres même seraient comme homogènes, d'autres ne présenteraient plus qu'une striation longitudinale.

Il est encore une autre altération, bien singulière 1, celle-ci, signalée par Erb: elle consiste dans la formation de vacuoles qui se voit dans quelques fibres, peu nombreuses, à la vérité, et au sujet de laquelle nous croyons devoir faire les mêmes réserves que nous émettions tout à l'heure à propos de l'intrication des fibres. Quoi qu'il en soit, voici en quoi consiste cette altération: sur les coupes transversales on voit dans l'épaisseur de quelques fibres une lacune arrondie, plus ou moins grande, placée le plus souvent d'une façon un peu excentrique, limitée par un contour très-net; cette lacune peut être vide, ou bien contenir une masse homogène très-finement granuleuse et quelquesois comme membraneuse; sur une coupe longitudinale ces lacunes ont une forme elliptique allongée ou ovale. Cette formation de vacuoles [n'existait d'ailleurs que dans teux des trois cas examinés histologiquement par Erb.

Quant aux troncs nerveux et au système nerveux central, cet auteur n'a pas pu les examiner, et aucun autre observateur, croyons-nous, n'a eu encore l'occasion de le faire; nos connaissances à ce sujet sont donc absolument nulles. Les vaisseaux dans tous les cas examinés par Erb ne présentaient aucune altération.

En résumé, on le voit, il existe d'une façon très-nette des altérations dans les muscles de ces malades; ces altérations consistent surtout dans l'hypertrophie des fibres avec augmentation du nombre des noyaux et aussi un peu de la quantité du tissu conjonctif interstitiel.

DIAGNOSTIC. La paralysie pseudo-hypertrophique peut par plus d'un point inuler la maladie de Thomsen : augmentation de volume des muscles, influence héréditaire, début dans l'enfance, trouble de certains mouvements, interment de ceux de la marche, voilà bien des symptômes communs aux

<sup>\*\*</sup>I. le professeur Erb ayant eu l'obligeance de mettre à notre disposition plusieurs prépations de muscles de maladie de Thomsen, nous avons pu constater avec la plus grande tilité l'existence de toutes les fésions signalées par cet auteur et la parfaite exactitude les description; quant aux vacuoles, elles se retrouvaient très-nettement sur les compes ae nous avous examinées: la restriction que nous émettons ici ne porte donc que sur l'insertation à leur donner.

deux affections. Mais il ne faudra pas un examen fort prolongé pour distinguer combien les troubles du mouvement sont différents : dans la paralysie pseudohypertrophique ils sont permanents, la lordose, le dandinement, la façon dont les malades « grimpent après leurs jambes » pour se relever, tout cela est caractéristique; de plus, s'il existe une augmentation de volume de certains muscles, presque toujours il en est d'autres qui présentent une atrophie trèsnette. Dans la paralysie pseudo-hypertrophique il y a de plus une paralysie vraie qui fait que certains mouvements peuvent devenir tout à fait impossibles; rien de semblable ne se voit dans la maladie de Thomsen. Dans certains cas cepezdant le diagnostic sera beaucoup plus délicat; on peut observer des malades atteints de paralysie pseudo-hypertrophique chez lesquels il se produit très-fréquemment des crampes et même, sous certaines influences, une rigidité géséralisée à presque tous les muscles volontaires ; j'ai vu notamment dans le service de M. le professeur Charcot un cas de cette nature; il s'agissait d'une jeune femme chez qui ces phénomènes étaient si marqués qu'un jour, pendant un bain froid, elle fut prise d'une telle rigidité musculaire que sans le secours de ses parents elle serait infailliblement tombée au fond de l'eau et se scrait nové; l'existence de la paralysie pseudo-hypertrophique seule était d'ailleurs chez elle indubitable après un examen un peu minutieux, mais à première vue une ereur aurait pu être commise et cette malade regardée comme atteinte de maladie de Thomsen. A notre avis, et nous sommes en cela d'accord avec Et, c'est une erreur de ce genre que n'a pas évitée R. Vigouroux en admettant que chez son malade il y avait coïncidence de la maladie de Thomsen avec la paralysie pseudo-hypertrophique; l'existence de la première seule nous semble indiscutable.

Dans les cas un peu délicats les caractères de l'excitabilité mécanique et électrique, tels que les signale Erb, permettent de sortir aisément du doute. La paralysie pseudo-hypertrophique ne s'accompagne d'aucune augmentation de l'excitabilité mécanique, faradique ou galvanique des nerfs ou des muscles; tout au contraire ces différents modes de l'excitabilité neuro-musculaire sont le plus souvent diminués, quelquefois même complètement abolis; jamais on ne constate de contraction paresseuse, tonique, persistante, comme dans la maladie de Thomsen; jamais non plus de contractions rhythmiques ondulatoires. On voit qu'en somme ce sont là des différences bien tranchées qui peuvent être mises en relief par un examen objectif même peu détaillé et rentrent ainsi dans le domaine tout à fait pratique.

Une autre affection, l'hypertrophie musculaire vraie, pourrait aussi au premier abord en imposer, mais on la distinguera facilement de la maladie de Thomsen par l'absence des autres symptômes de celle-ci et notamment per l'absence de toute anomalie de l'excitabilité mécanique ou électrique, ainsi que Erb l'a formellement constaté.

Une affection qui présente un certain nombre de caractères communs avec la maladie de Thomsen et pourrait à la rigueur être confondue avec elle, c'est la maladie de Little (tabes dorsal spasmodique, paralysie psinale spasmodique), qui consiste en une rigidité spasmodique de la plupart des muscles du corps, s'accompagnant quelquefois aussi de troubles du côté des muscles de la face, des yeux, de la langue; de plus cette affection est congénitale ou tout au moiss apparaît chez les tout jeunes enfants. Mais si, comme on le voit, il existe quelques analogies, les différences sont encore bien plus marquées : persistance

ininterrompue des rigidités spasmodique, d'où pied-bot et désormations diverses des articulations, exagération des réslexes tendineux, absence de modifications notables de l'excitabilité électrique, etc.

Les troubles moteurs décrits depuis les travaux de M. le professeur Charcot sous le nom de paralysie ischémique, de paraplégie intermittente, peuvent aussi revêtir assez bien l'aspect des raideurs musculaires de la maladie de Thomsen; on sait en quoi ils consistent : les malades qui en sont atteints n'éprouvent, étant au repos, rien d'anormal, mais, dès qu'ils ont marché pendant un certain temps (dix minutes à une demi-heure), une dissiculté extrême des mouvements se produit, accompagnée de crampes très-douloureuses avec sensation d'engourdissement, les muscles des jambes sont pris d'une rigidité très-prononcée et bientôt le malade, ne pouvant plus avancer, est obligé de s'asseoir; au bout de quelques minutes de repos, ces phénomènes disparaissent pour se montrer de nouveau, si le malade continue à marcher. On remarquera que dans ces cas les raideurs musculaires surviennent non pas au début des mouvements, mais au contraire après une certaine durée de ceux-ci; qu'elles s'accompagnent de crampes, de sensations douloureuses, de troubles plus ou moins accentués de la sensibilité et de la circulation (changements de coloration, diminution ou même disparition complète des battements dans les artères du membre). Ces phénomènes se montrent en général à la suite d'altérations dans les tuniques des artères des membres, mais il semble qu'ils puissent aussi être produits par des troubles dans l'innervation des vaisseaux, comme, par exemple, dans le cas d'Onimus; ce serait une sorte de maladie de Ravnaud occupant non pas seulement les extrémités phalangiennes, mais bien la plus grande partie des membres inférieurs.

Chez quelques individus, notamment chez ceux qui sont prédestinés à la goutte, on peut observer une fréquence toute particulière des crampes; il va mas dire qu'ils ne doivent nullement être considérés comme atteints de la maladie de Thomsen: puisque celle-ci ne s'accompagne jamais des phénomènes douloureux qui caractérisent les crampes et que les raideurs musculaires y revêtent des caractères tout différents.

Dans le cours des névroses il n'est pas rare non plus de voir survenir des troubles musculaires très-analogues à ceux qui nous occupent. Parmi ces atroses nous citerons surtout la tétanie, l'hystérie, la neurasthénie.

S'il est vrai que la tétanie s'accompagne de la contraction persistante de certies muscles se montrant par accès, il sussit de se rappeler qu'il s'agit là d'une contraction beaucoup plus intense, d'une véritable contracture, que de plus cette contracture est douloureuse, qu'elle est localisée seulement aux extrémités, qu'elle occupe toujours les mêmes groupes musculaires, qu'elle n'est pas diminée par l'accomplissement de mouvements volontaires, qu'elle est provoquée per la compression des troncs nerveux ou des vaisseaux; on remarquera de plus que la tétanie est une affection d'une durée transitoire et non permanente comme la maladie de Thomsen, et que, si on l'observe chez plusieurs srères et cours, c'est là un fait de contagion et non d'hérédité.

De plus, ajoute M. Erb, dans la tétanie l'excitabilité mécanique, faradique et Calvanique des nerfs, est très-notablement augmentée, elle n'est au contraire lement exagérée dans les muscles : il y a donc là dans les caractères objectifs dissérences les plus tranchées.

Dans l'hystérie on peut observer des spasmes musculaires, des contractes

qui simulent quelquefois ceux de la maladie de Thomsen d'une façon étonnante; ces saits ont été particulièrement étudiés, notamment sous le nom de « diathèse de contracture », par MM. Charcot et Richer, et aussi par MM. Brissand, Ch. Richet, Seppili, etc.; ce dernier auteur insiste même tout particulièrement sur la similitude des phénomènes spasmodiques dans l'une et l'autre affection. Cette similitude est telle, en esset, que, à notre avis, bon nombre d'erreurs de diagnostic à propos de la maladie de Thomsen ont eu pour objet des individu hystériques. C'est ce qui a eu lieu, par exemple, dans le cas de Deligny; qu'on en juge : il s'agit d'un homme qui à la vérité présentait de la tendance à la contracture des muscles après un mouvement violent, mais qui de plus était quatre on cinq fois par an atteint de fortes crises pouvant durer quarante-huit heures et composées d'accès plus ou moins rapprochés pendant lesquels il se fait une contracture d'un grand nombre de muscles du corps, « accompagnée de douleurs tellement vives que le malade se roule à terre; » « l'électricité détermine instantanément des contractures généralisées; » tout cela n'est-il pas absolument de nature hystérique? Quant aux raideurs musculaires très nette ment observées chez ce malade, ce n'est pas de la maladie de Thomsen qu'elles relèvent, mais de l'hystérie, tout comme les autres phénomènes.

La neurosthénie semble aussi pouvoir s'accompagner de troubles musculaires analogues, et c'est dans cette catégorie que nous tendrions à ranger le malade dont parle Allan M. Lane llamilton, qui ne pouvait se lever seul de son fauteul sans que les jambes se fléchissent spasmodiquement sous lui, mais qui au contraire, pour peu qu'on lui vint en aide, ne fût-ce que du bout du doigt, se mettait à marcher sans difficulté. C'est probablement aussi à la même classe qu'appartient le malade II de Vizioli.

Tout dernièrement A. Eulenburg vient de décrire sous le nom de parametonia congenita une affection qui présente plusieurs points de contact avec la maladie de Thomsen, quoique par certains côtés elle en disser nettement. Cette affection est congénitale et héréditaire (dans la famille observée par Eulenburg elle se retrouvait dans six générations) : elle consiste dans une raideur spasmodique siégeant sur un segment quelconque de la musculature volontaire, bientôt suivie d'une parésie ou même d'une paralysie de ce segment pendant une durée de plusieurs heures, quelquesois même d'une demi-journée. Ces phénomènes se montrent ordinairement d'une façon isolée, tantôt au muscles de la face, tantôt à ceux des extrémites, sur le même malade; leur symétrie n'est pas toujours parfaite, ils peuvent être plus prononcés d'un côté: tantôt ce sont les manifestations spasmodiques qui sont les plus prononces (aux muscles de la face, par exemple), tantôt, au contraire, les manifestations paralytiques (surtout aux membres inférieurs). Ces troubles moteurs sont produits par l'impression du froid, principalement du froid humide, aussi le malades arrivent-ils à les éviter en se protégeant avec soin contre les change ments de température; de plus, quand ces troubles ont commencé à apparaite, ils peuvent le plus souvent être enrayés par l'emploi de certaines pratiques (applications chaudes, enveloppement, friction, etc.). Tout cela est en résuné bien différent de ce qu'on observe dans la maladie de Thomsen; enfin Eulerburg insiste sur les résultats fournis par l'exploration de l'excitabilité mécanique et électrique : il n'existait aucune augmentation de la première, ni aucune per sistance de la contraction; pas d'exagération de la contractilité faradique des nerfs, peut-être un peu de diminution pour celle des muscles; quant à la galvanique, elle est assez nettement diminuée, avec une tendance à la persistance des contractions (tétanos de fermeture) aussi bien à la cathode qu'à l'anode; mais rien d'analogue à la persistance des secousses telle qu'elle s'observe dans la maladie de Thomsen ni aux contractions rhythmiques ondulatoires décrites des celle-ci par Erb. La sensibilité est normale, ainsi que les réslexes cutanés et tendineux.

Avant de terminer ce qui a trait au diagnostic, il ne sera peut-être pas inutile d'envisager au point de vue du service militaire la situation des jeunes gens atteints de maladie de Thomsen. Dans un certain nombre de cas, les médecas ont pensé qu'il y avait simulation ou tout au moins exagération de la part de œux-ci. Le malade I, de Eulenburg et Melchert, s'était par deux fois présenté au médecin du régiment; celui-ci l'ayant toujours déclaré bon pour le service, il dut, pour ne pas être considéré comme simulateur, s'abstenir de se plaindre de nouveau; mais ses chefs furent bientôt convaincus qu'il n'y avait chez lui ni paresse, ni simulation, aussi lui montra t-on de l'indulgence, le placant au second rang pour qu'il ne troublât pas l'harmonie du front de bataille, l'exemptant d'exercices gymnastiques, etc. Il put accomplir ainsi tant bien que mal ses deux ans de service réglementaires et sit même par deux sois les grandes manœuvres, mais celles-ci lui furent très-pénibles, il lui était notoirement très-difficile de suivre ses camarades quand, après avoir marché quelque temps sur un terrain plat, il fallait gravir une petite éminence. L'histoire de ce malade nous semble suffisamment instructive, d'autant plus qu'on trouverait facilement d'autres exemples analogues (Seeligmüller, 1; Weichman, I, etc.); elle nous dispense d'insister davantage sur cette question, et mec Rizzi nous concluons que ces malades sont dans l'impossibilité de faire convenablement leur service, que par conséquent ils doivent être réformés sans bésitation, et qu'on pourra à cet égard s'appuyer au besoin sur les articles des règlements qui considèrent certains cas de contracture musculaire comme entrainant la réforme. Quant à la simulation, elle est assez improbable, actuellement du moins, cette maladie n'étant jusqu'ici guère connue du public, d'ailleurs on arriverait sacilement à la déceler par la recherche des symptôes objectifs dont Erb a si nettement fixé les caractères.

ÉTIOLOGIE. Nous avons, à propos des raideurs musculaires, parlé des influences diverses qui peuvent exagérer les manifestations de la maladie, mais, quant aux causes directes de celle-ci nous ne savons à peu près rien.

Le seul fait bien établi, c'est le rôle considérable que joue l'hérédité. A cet égard l'exemple de la famille de Thomsen lui-mème peut être considéré comme modèle, car cette influence se retrouve dans trois générations : sa bisaieule mourut pendant sa première couche de manie puerpérale, elle avait deux sœurs qui présentèrent à un âge avancé des troubles mentaux, de mème que son fils grand-père de Thomsen); des quatre enfants de ce grand-père les deux ainés pe furent pas atteints psychiquement et très-peu corporellement; les deux cadets, au contraire, éprouvèrent à un haut degré la raideur musculaire, ils faient d'un esprit assez borné; la mère de Thomsen, qui était l'une des deux lacés, conserva son activité corporelle et psychique intacte jusqu'à l'âge de bixante-douze ans. Parmi ses treize enfants, sept furent atteints de l'affection pui nous occupe, les autres étaient tout à fait sains, sauf une sœur affectée de roubles psychiques passagers. Parmi les plus atteints de cette génération se pouve le docteur Thomsen; enfin dans la cinquième génération, comprenant les

ensants de Thomsen et ceux de ses srères et sœurs, l'assection semble décroitre d'intensité : sur trente-six individus, il n'y en a que six atteints, trois à un haut degré, trois plus légèrement; chez un de ses enfants mort en bas les. l'affection se montrait déjà au berceau, elle existe aussi chez ses trois autres ensants et est plus sorte chez les deux derniers que chez l'ainé. On voit des que la maladie peut se montrer non-seulement sur un grand nombre de membres d'une même famille, mais encore pendant plusieurs générations. La généralogie de la famille observée par Bernhardt (1885) est aussi fort instructive et offre un exemple curieux au point de vue des mariages consanguins. Mais tantét cette influence héréditaire se montre beaucoup moins accentuée (seulement m ou deux enfants atteints sur cinq ou six), tantôt même tout à fait nulle (aucus des cinq frères et sœurs du malade de Rieder n'était atteint, de même Erb III); souvent aussi elle s'exerce d'une façon très-inégale sur les différents membres de la même famille, les uns présentant les troubles musculaires à un degré trèsprononcé, les autres au contraire d'une façon à peine sensible. Un fait asses singulier est la prédominance de l'affection sur les individus máles, à tel paint que parmi plusieurs enfants une fille peut être épargnée et transmettre copes. dant cette maladie à ses enfants mâles. Enfin il n'est pas rare de voir d'autre affections nerveuses se montrer dans ces familles : dans celle, par exemple, des Eulenburg et Melchert ont rapporté l'histoire, deux cousins du côté paterne étaient sourds-muets, la mère avait jusqu'à la ménopause soussert de violents crampes d'estomac accompagnées souvent de vomissements; les trois fils et la sœur aînée ont la maladie de Thomsen, deux autres sœurs n'en sont pas attents. mais tous les enfants ont eu des convulsions, des douleurs de tête plus ou mis violentes pendant tout le temps où ils fréquentaient l'école, quelques-uns de véritables migraines avec vomissement; une des filles a eu aussi dans son enface des terreurs nocturnes. Il en était de même dans la famille dont on doit l'à servation à Knud Pontoppidan.

De cette influence incontestable de l'hérédité découle évidemment cette casséquence que l'affection doit être congénitale, mais il ne s'ensuit pas forcément que ses manifestations se montrent immédiatement après la naissance; dans se certain nombre de cas en effet les malades n'ont remarqué les troubles musulaires caractéristiques qu'assez tard dans l'enfance (sept, neuf et dix ans), quelquefois même seulement dans la puberté (seize ans Erb III, quatorze ans Entaburg et Melchert II); cependant en général même avec ces malades on finit per apprendre qu'ils n'ont jamais été tout à fait comme les autres enfants, les camarades d'école se moquaient de leur maladresse, les exercices de grandit que leur étaient particulièrement pénibles, ou même ils n'avaient jamais per prendre part. Il existe donc en somme dès la première enfance quelques phonèmes indiquant l'existence de la maladie, mais ce n'est que plus tard que coux-ci se developpent et prennent assez d'intensité pour s'imposer à l'attention des personnes qu'ils atteignent.

Quant aux autres causes invoquées dans quelques observations (chute de le foudre, Engel; frayeur à la suite de morsure de chien, Schönfeld), leur influence est d'autant moins acceptable que les observations elles-mêmes sont loin d'afri un type bien net de maladie de Thomsen et qu'on est fondé à les consider comme se rapportant à quelque autre affection.

MARCHE ET PRONOSTIC. De ce qu'on vient de dire il ressort que jusqu'à un certain point la marche de la maladie de Thomsen peut être considérée comme programie. misque les symptômes souvent peu marqués pendant la première enfance ne s'afirment nettement que dans la seconde ensance ou à la puberté; souvent aussi les malades disent avoir ressenti les raideurs musculaires tout d'abord à peu près amquement dans les membres inférieurs, et ce n'est que plusieurs années après (einq ans, Ballet et Marie) qu'elles ont été vraiment manifestes aux membres supérieurs. Mais, une fois ce degré atteint, les phénomènes restent ordinairement tout à fait stationnaires et il est très-rare d'entendre, comme dans le cas de Pitres et Dallidet, le malade se plaindre que les troubles musculaires continuent sans cesse à augmenter. Quant à voir les symptômes diminuer d'intensité, il n'y sut guère compter, et l'on peut se demander quelle créance il convient d'accorder su dire de cette jeune semme qui prétendait avoir jadis éprouvé les mêmes raidears musculaires que son frère, atteint, lui, de maladie de Thomsen typique, elles avoir vues complétement disparaître par la suite. D'autre part, il convient d'ajouter que, bien qu'incommode et tenace au premier chef, cette affection n'a ancune influence fàcheuse sur la santé générale, et que chez ces malades la lonsérité est loin d'être rare, ainsi que le docteur Thomsen lui-même et d'autres membres de sa famille en fournissent de frappants exemples.

NATURE. Les opinions émises à ce sujet n'ont plus guère depuis les travaux de Erb qu'un intérêt historique, nous nous bornerons à les énumérer en les rangeant avec cet auteur en deux classes : 1º affection dynamique ou organique du système nerveux; 2º affection musculaire proprement dite.

A la première classe appartiennent l'opinion de Thomsen, pour qui il s'agit d'une maladie de la volonté, presque d'une psychopathie; celles de Seeligmüller, de Peters, de Rieder, qui croient à une lésion spinale au voisinage des cordons latéraux; de Vizioli, qui en fait une sorte de catalepsie chronique; de Westphal, de Seppili, qui pensent qu'il existe une exageration du tonus dans les centres nerveux; l'opinion de Petrone peut servir de transition entre les deux classes, car il suppose qu'il existe un obstacle dans la conductibilité motrice et que cet obstacle pourrait bien siéger au niveau des plaques musculaires terminales. Dans la deuxième classe Erb range les auteurs qui comme Bernhardt, Strämpell, Ballet et Marie, Jacusiel, pensent que c'est plutôt dans les muscles qu'il faut chercher l'explication de ces symptômes singuliers. Les recherches dErb sournissent d'ailleurs de puissants arguments à cette opinion, mais le professeur d'Heidelberg se garde de croire qu'elles soient actuellement suffisantes pour assirmer qu'on se trouve là en présence d'une myopathie pure et simple. On sait quelle est sa tendance à considérer les myopathies en général comme dant cependant d'origine neurotique, comme étant, en un mot, une sorte de trophoneurose, à détermination musculaire. A propos de ce terme de myopathie on peut, en effet, s'empècher avec Möbius de penser encore une fois aux analogies a nombreuses qui existent entre la maladie de Thomsen et la paralysie pseudospertrophique (augmentation de volume des muscles, influence de l'hérédité, effection congénitale, mais ne se manifestant qu'au bout de quelques années, prédominance sur les enfants màles, altérations semblant sièger, du moins pour nos movens actuels d'exploration, exclusivement dans les muscles); et, bien que l'étude des symptômes propres à ces affections et de leur marche montre les lifférences considérables qui les séparent, on en arrive forcément à se demander i cependant, au point de vue de la pathologie générale, elles ne sont pas un peu oisines l'une de l'autre.

Pour ce qui est de la physiologie pathologique, nos connaissances sent

près nulles, on pourra cependant consulter sur ce sujet les lignes que consact Erb (p. 111 et suivantes de sa monographie) aux analogies que présente avec la maladie de Thomsen la contraction de certains muscles (tortue, pince de l'érre visse d'après Ch. Richet; muscles rouges du lapin d'après Ranvier, etc.). Le recherches de Sydney Ringer et Harrington Sainsbury présentent aussi su certain intérêt, quoique fort indirect à notre avis; ces auteurs ont constaté que par l'injection de phosphate, de phosphite ou d'hypophosphite de sodium, la contractions volontaires ou provoquées par un courant faradique, chez les animaux, présentaient une persistance, une raideur, tout à fait analogues à celles qui se voient dans la maladie de Thomsen; de plus, par la continuation du mouvement ou de l'excitation, ces phénomènes ne tardèrent pas à disparalte : aussi ces auteurs pensent-ils que ces expériences peuvent être de quelque utilité pour l'explication de cette singulière affection.

TRAITEMENT. Tous les moyens mis en œuvre jusqu'à présent sont restés sus résultat appréciable. Citons pour mémoire la strychnine, l'atropine, les differentes pratiques hydrothérapiques, la faradisation ou la galvanisation minoyen de courants localisés ou généralisés, forts ou faibles; c'est peut être massage et d'une gymnastique méthodique qu'on pourra attendre les meilleus résultats.

PIERRE MARIE.

Bibliographie. — Ballet (G.) et Marie (P.). Spasme musculaire au début des mousement volontaires. In Archives de Neurologie, 1883, nº 13. — Bell (Ch.). The Nervous System of the Human Body. 3º ed., 1836, p. 436. - Bernhardt (M.). Muskelsteifheit und Muskelspertrophie (ein selbständiger Symptomencomplex). In Virchow's Archiv, t. LAXV, p. 546. Du utun. Beitrag zur Pathologie der sogenannten Thomsen'schen Krankheit. In Centralbiel für Nervenheilkunde, 15 mars 1885. — Bückling. Ueber einen Fall von Thomsen'icher Krankheit, ärtzl. Verein zu Stuttgart. Sitz. vom 2. April 1885. Il s'agit du même meh qui fut observé plus tard par Fischer et par Erb, cas III. In Centralblatt für Nersenki kunde, 15 juillet 1885. - Chaphan (Paul-M.). Thomsen's Disease. In Brain, 1883. part. III. — Deligry (L.). Observation d'un cas de maladie de Thomsen. In Union médicale, 1855. nº 5. — Denys. Revue sur la maladic de Thomsen. In Semaine médicale, 1884. — Lon A Case of Thomsen's Discase, a Form of Paresis of Motion accompained by musculo Hypertrophy. In Philadelphia Medical Times, 1883, 8 September. - End W. .. Toni Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln. In Handbuch der Krankh. d. Rücken 2. Aufl., p. 817, 1878. — Do même. Klinisches und pathologisch-anatomisches von der The sen'schen Krankheit. In Mendel's Neurolog. Centralbt., 1885, nº 13. - Du mann. Die The sen'sche Krankheit (Myotonia congenita). Studien, Leipzig, 1886. — Briennens A.). Fall von Hypertonia musculorum pseudohypertrophica. In Mendels Neurolog. Centralitat. nº 17, 1884. - Du mann. Ueber eine familiäre, durch 6 Generationen verfolgbere fer congenitaler Paramyotonie. In Mendel's Neurolog. Centralblatt, 1886, nº 12. — Du mins v MELCHERT. Thomsen'sche Krankheit bei vier Geschwistern. In Berliner klin. Wochenschift. 1885, nº 58. — Fischen (Georg). Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. In Mendel's Serolog. Centralblatt, 1886, no 4. — Grerrier. Revue critique. In France médicale, 19 and 1883. — Letters. Klinik der Rückenmarkskrankh., trad. franc., p. 95. — Lowerts & maladie de Thomsen (dysmyotonie congénitale). In Union médicale, nº 167, 1883. — 🖛 Hamittov (A. Mac). A Consideration of the Thomsen Symptomeomplex with Reference b a new form of Paralysis Agitans. In N. Y. Medical Record, 23 Jan. 1886. - Mars 12 Contribution à l'histoire de la maladie de Thomsen. In Revue de médecine, dec. 1863 -Möncs (P. J.). Ueber die Thomsen'sche Krankheit. In Schmidt's Jahrbücher, 1883, t. 🏴 fasc. 3. — Noell. Arch. für Psych. XIII, p. 279. — Oxinus. Article Contracteurs. Is Detionnaire encyclopédique de Dechambre. - l'itnes et Dalliber. Une observation de maleire de Thomsen. In Archives de neurologie X, septembre 1885. — Perens. Ueber Muskelsinfe keit (Tomsen'sche Krämpfe in willkürlich bewegten Muskeln). In Deutsche mititäräräher Zischrft., 1879, 2. — Petrone. Un caso di rigidità muscolare con lieve ipertrofia da coli (Nuova sintoma patologico del sistema nervoso. In Rivista speriment. de Frence 1881, fasc. 3. — De nene. Lo Sperimentale, 1884, juillet. — Postoppidan Kinud. Fem Tilfale taf den Thomsen'ske Sygdom. Hosp. Tidende, 1884, 3 R., II, 34. — Russen. Ein Fall 🚥 Thomsenscher Krankheit. In Deutsche militärärztl. Zeitschr., 1884, p. 487.—Rizn (P.). 🞾 o sulla malattia di Thomsen con relative considerazioni medico-militari. In Giornale di dicina militare Roma, 1884, p. 217. - Schönfeld. Ein Fall von Thomsen'scher Krankit. In Berliner klin. Wochenschrift, 1883, nº 27. — Seeligefluer (A.). Tonische Krämpfe willkürlich beweglichen Muskeln (Muskelhypertrophie?). In Deutsche med. Wochenschrift, 16, no 33-34. — Du mane. Spastische spin. Paralyse mit intermittirenden tonischen Conactionen, willkürlich bewegl. Muskeln. In Jahrb. f. Kinderheilkunde. Neue Folge XIII, MR, p. 257. — Seppili, La malattia di Thomsen, sua analogia coi fenomeni muscolari slipnotismo. In Gazzetta degli ospitali, 1883, nº 40, 41, 42, 43, et In Archivio italiano elle malattie mentale e nervose, 1883, fasc. 4. — Silva. In Rivista clinica di Bologna, 885. — Strönpell (A.). Tonische Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln (Myolonia mgenita). In Berlin. klin. Wochenschrift, 1881, nº 9. - RINGER (Sydney) et SAINSBURY Barington). On the Nervous or Muscular Origin of certain Spastic, Conditions of the vomiery Muscles. In the Lancet, 1884, II, 767, 815, 860. — Thomsen (J.). Tonische Krämpfe willkürlich beweglichen Muskeln in Folge von ererbter psychischer Disposition. In Arhis für Psychiatrie, etc., 1876, VI, p. 702. — Du mams. Zur Thomsen'schen Krankheit. wiel an Prof. W. Bernhardt. In Centralblatt für Nervenheilkunde, etc.... 1er mai 1885. -Thomsen's Disease. In Practitioner, 1883-1884. - Vicounoux (Romain). Maladie de Thomun et Paralysie pseudo-hypertrophique. In Arch. de Neurologie, 1884, t. VIII, p. 275. limu. Contribuzione allo studio di nevropatie rare. In Giornale di Neuropatologia, juild, sout, septembre et octobre 1882. — Weichnass (W.). Ueber Myotonia intermittens conpaile. Inaug. Dissert, Breslau, 1883. — Westphal. Demonstration zweier Fälle von Thomwischer Krankheit. In Berliner klin. Wochenschrift, 1885, nº 11. - White (Hale). Thomm's Disease. In Brain, 1886, April.

## THOMSON (Les).

Thomson (John). Médecin anglais né à Paisley, le 15 mars 1765, fit son pronier apprentissage auprès d'un médecin de sa ville natale, puis eut pour maître, Glasgow, le professeur d'anatomie W. Hamilton, avec lequel il resta deux ans. a 1789, il se rendit à Édimbourg et y devint house surgeon de l'Insirmerie oyale. Pendant les trois ans qu'il passa là, il prit une part active aux travaux es sociétés savantes, en particulier de la Royal Medical Society qu'il présida en 791-92. Après un séjour à Londres, il fut reçu fellow du Collège royal des birurgiens à Édimbourg. Il exerça son art jusqu'en 1800, faisant dans l'interalle des cours de chimie et complétant la traduction de la chimie de Fourroy, qui parut en 3 volumes (1798-1800). En 1800, il devint chirurgien de la firmerie royale et conserva cette charge jusqu'en 1810, puis fonda un musée anatomic pathologique sur le modèle de celui de Hunter, à Londres. En 1814, fit un voyage sur le continent, soigna les blessés de Waterloo, et à son retour ad à Édimbourg le New Town Dispensary, dont il devint médecin consultant. En 1821, Thomson renonça à sa chaire de chirurgie militaire, mais en 1822 commença une série de leçons sur la médecine pratique et les continua jus-'en 1830; ces leçons, basées sur l'anatomie pathologique, furent les premières ce genre professées à Édimbourg. Enfin, en 1855, il commença un cours de thologie générale que le manyais état de sa santé le força d'interrompre en **36** : il renonça en même temps à la pratique médicale. Il se retira à Morland ttage, près d'Édimbourg, et y mourut le 11 octobre 1846.

Comme nous l'avons dit, Thomson s'est spécialement occupé d'anatomie thologique; il a écrit aussi sur l'inflammation, la variole, la syphilis, ses jets de prédilection. Voici la liste de ses principaux ouvrages:

L. Diss. inaug. de chorea. Edinburgi, 1807, in-8°. — II. Outlines of a Plan for the nagement of the Surgical Department of the Royal Infirmary. Edinburgh, 1800, in-8°. III. Observations on the Lithotomy, etc. Edinb., 1808, in-8°; Appendix, ibid., 1810, F; trad. on français par H. Guérin. Paris, 1818, in-8°. — IV. Lectures on Inflammation, hibiting a View of the General Doctrines Pathological and Practical of Medical Surgery.

Edinburgh, 1813, in-8°; nouv. édit., ibid., 1818, 1823, in-8°; 2° édit. améric. Philadelphis 1851, in-8°, plus des traduct. allemandes (Ilalle, 1820, 2 vol. in-8°), en ital. (Pavie, 1854 vol. in-12), en franc. par Jourdan et Boisseau. Paris et Londres, 1827, in-8°. — V. Rapa of Observations Made in the Military Hospitals in Belgia after the Battle of Waterland Edinburgh, 1816, in-8°; trad. en allem. Halle, 1820, in-8°. — VI. Observations on the Varioloid Disease which has Lately Prevailed in Edinburgh, Bünburgh, 1818, in-8°. — VII. An Account of the Varioloid Epidemie, as it has Lately Prevailed at Edinburgh on other Parts of Scotland. Edinburgh, 1820, in-8°. — VIII. Historical Sketch of the Opinion Entertained by Medical Men Respecting the Varieties and the Secondary Occurrence of Small-Pox. Edinburgh, 1822, in-8°. — IX. Remarks on the Institution of the Chair and Writings of Will. Cullen. Edinburgh, 1832, vol. 1, in-8°. — XI. Éditions des œuvres à Cullen et articles dans les recueils périodiques.

Thomson (ARTONY TODD). Médecin anglais, né à Édimbourg le 7 janvier 1776. Il commença ses études médicales dans sa ville natale en 1795, devint en 1789 membre de la Royal Medical Society, puis se rendit à Londres. Il alla easiète exercer la médecine à Chelsea. Il porta tout d'abord son attention sur la plur macie et la matière médicale et publia en 1810 un Conspectus of the Pharmaco-poeias of the London, Edinburgh and Dublin Colleges of Physicians (London, in-12°; 16° édit., ibid., 1852, in-12°), ouvrage qui eut beaucoup de succès, pas en 1811 The London Dispensatory, etc. (London, in-8°; 11° édit., ibid., 1853, in-8°), traduit en français partiellement : Botanique du droguiste.... trad. pr E. Pelouze, Paris, 1827, in-12°. Pendant son séjour à Chelsea, il diriges suc Burrows le Medical Repository, et fit un cours sur la botanique et l'anatome végétale; il publia même ses leçons : Lectures on the Elemens of Botany, vol. 1. P. 1, London, 1822, in-8°; cet ouvrage n'a pas été achevé. Il réussit aussi à fain fonder un hôpital à Chelsea et il en fut l'un des médecins.

Thomson quitta Chelsea en 1826 et se fixa à Londres, où il exerça sou art ave la licence du Collége des médecins. La même année, l'University College de Londres fut établi et Thomson y fut nommé professeur de matière médicale; il fut chargé en outre, en 1852, de l'enseignement de la médecine légale. Le 1829, il édita le Synopsis of Cutaneous Diseases de Bateman et ajouta au teste un grand nombre de figures. Vers la même époque, il donna des articles à la Cyclopædia of Medicine, ensin publia en 1832-1833 ses Elements of Medica and Therapeutics (London, 2 vol. in-8"). Les leçons de médecine légale parurent dans the Lancet, en 1836 et 1837. Lorsque fut créé le North London Hospital, Thomson y fut nommé médecin et chargé de leçons cliniques; il remplices fonctions pendant treize ans et conserva en même temps son enseignement d'University Collège. Il mourut le 3 juillet 1849 à Ealing, où il était en tillégature, laissant, outre les ouvrages déjà cités, un Atlas des éruptions culante (London, 1839, petit in-4"), et un Traité pratique sur les maladies de la per (London, 1850, in-8").

Thomson (THOMAS). Chimiste, né le 12 avril 1773, à Criess (Pertalish, en Écosse, sit ses études à Glasgow et à Édimbourg, et sut reçu decteur médecine à cette dernière Université en 1799 (Diss. de aere atmospherice); même année il publia Remarks on Mr John Bell's Anatomy of the Heart Arteries, London, in-8°, sous un pseudonyme. Dès 1796, il sournissait de marquables articles à l'Encyclopædia Britannica. De 1801 à 1811, il enseign la chimie à Édimbourg, puis sit un séjour de quelques années à Londres, den 1817 devint prosesseur adjoint de chimie à l'Université de Glasgon.

meur titulaire en 1818; il enseigna avec éclat jusqu'en 1841, et se fit alors appléer par son neveu R. D. Thomson. Il mourut à Kilmun (Argyleshire), le juillet 1852.

Thomson était fellow des Sociétés royales de Londres et d'Édimbourg ainsi que els Philosophical Society de Glasgow. Ses travaux, très-nombreux, sont relatifs la chimie générale et à la chimie organique, à la minéralogie, etc. Il découvrit hasieurs combinaisons organiques, inventa un saccharimètre et introduisit en 1798 en Angleterre l'usage des symboles chimiques. Nous mentionnerons de la :

I. A System of Chemistry. Edinb. a. London, 1802, 4 vol. in-8°; 0° édit., ibid., 1820, 4 vol. in-8°; 7° édit. de la 1° partie (chimie inorganique), ibid., 1831, 2 vol. in-8°; trad. en alem. Berlin, 1807-1811, 5 vol. in-8°; trad. en franç. per J. Riffault. Paris, 1809, 9 vol. in-9°, et 4° édit., ibid., 1818, 4 vol. in-8°. — II. History of the Royal Society. London, 1810, in-4°. — III. An Attempt to Establish the First Principles of Chemistry by Experiments. Isadon, 1825, in-8°; trad. en franç. Paris, 1825, 2 vol. in-8°. — IV. The History of Chemistry. Isadon, 1830-1831, 2 vol. in-12. — V. Outlines of the Sciences of Heat and Electricity Edinburgh, 1829, in-8°; London, 1830, in-8°. — VI. Chemistry of Organic Bodies and Togstables. London, 1838, 2 vol. in-8°. — VII. Il fonda en 1813 à Londres ies Annals of Philosophy, qui se fusionnèrent en 1822 avec le Philosophical Magazine (voy. sur Th. Thomson une notice détaillée dans Glasgow Med. Journal, t. V, p. 69, 1858).

Themson (CHARLES-WYVILLE). Célèbre naturaliste, né le 5 mars 1850, à Bonyside, dans le Linlithgowshire, fit ses études à l'Académie de Mirehiston et à l'Université d'Édimbourg, tout d'abord dans le but de faire de la médecine; mais ses goûts le portèrent davantage vers l'histoire naturelle. Dès l'âge de vingt ans, il faisait un cours de botanique au King's College d'Aberdeen; l'année suivante, il fut attaché au Marischal College; enfin, en 1853, il devint professeur d'histoire naturelle au Queen's College, à Cork. L'année suivante, il passa à Belfast, où il fonda un musée d'histoire naturelle. Enfin, en 1870, il succéda à Allman comme professeur d'histoire naturelle à l'Université d'Edimbourg.

C'est sur l'inspiration de W. Thomson qu'eurent lieu, en 1868 et 1869, les spéditions du Lightning et du Porcupine, avec draguages. Mais son nom a tequis une réputation universelle surtout par la fameuse expédition du Challenger, qui appareilla en 1872 sous le commandement du capitaine Nares. Il prit part lui-même à cette expédition, qui dura trois ans et demi. A son retour, m 1876, il fut créé chevalier et reçut la médaille d'or de la Société royale de landres. Frappé de paralysie en 1879, il dut renoncer à son enseignement et se etira à Bonyside où il mourut le 10 mars 1882.

Gest à son instigation que Carpenter détermina le gouvernement anglais à rganiser des expéditions maritimes scientifiques. Ces expéditions ont fourni les résultats de la plus haute importance tant au point de vue de la vie dans es grands fonds que pour la géographie physique du globe. Les ouvrages et mémoires de Thomson sont nombreux; nous nous bornerons à signaler: The depths of the Sea, 2° édit., London, 1873, traduit en français par Lortet sous titre de Les abimes de la mer, Paris, 1874; puis The Voyage of the Chalmager. The Atlantic. London, 1877, 2 vol. Quant aux Challenger Reports, volumes seulement en ont été publiés par W. Thomson; cet ouvrage, qui leit comprendre environ 26 volumes, est continué par John Murray.

Thomson (ALLEN). Fils de John Thomson, naquit à Édimbourg, en 1809, fit es études dans sa ville natale, et après un séjour à Paris vint se faire recevoir

docteur en médecine à Édimbourg en 1830. L'année suivante, il fut élu fellow de la Société royale de cette ville et enseigna à l'Extra-Mural School. Dès cette époque, il s'occupait des recherches embryologiques qui devaient faire sa réputation par la suite, et publiait des mémoires sur ce sujet dans l'Edinburgh New Philosophical Journal. Lors du départ de Sharpey pour Londres, en 1836, Thomson fit des cours d'anatomie à l'Extra-Mural School, puis passa au Mariachal College à Aberdeen et trois ans plus tard fut rappelé à Édimbourg pour occupar la chaire d'institutions médicales. Au bout de six ans, il passa enfin à Glasgou pour prendre la chaire d'anatomie. C'était sa dernière étape, car en 1877 il se retirait à Londres.

Thomson était membre d'un grand nombre de sociétés anglaises; en 1859 et en 1877 il représenta les Universités de Glasgow et de Saint-Andrews au General Medical Council. Lors de la réunion à Édimbourg, en 1871, de l'Association britannique, il présida la section de biologie et profita de cette occasion pour attaque le spiritualisme si cher à la plupart de ses concitoyens. A la réunion de l'Association à Plymouth, en 1877, il fut élu président général et lut une adresse dans laquelle il constatait les progrès incessants des doctrines évolutionnistes de Darwin.

Thomson n'a pas beaucoup écrit, mais tout ce qui est sorti de sa plume est de la plus haute importance. Il a consigné les principaux résultats de ses recherdes dans un article intitulé: Early Stages in the Development of the Human Embryo (Edinb. Med. a. Surg. Journal); dans un autre: The Origin of Double Monsters (Edinb. Monthly Journ. of Med. Sc.). dans les articles Cinculants. Génération et Ovaires, de Todd's Cyclopædia of Anatomy, dans divers articles de la Cyclopædia Britannica, enfin dans une série de mémoires communiqués à la Royal Society. Il prit part à la publication des 6°, 7°, 8° et 9° éditions de Traité d'anatomie de Quain et Sharpey.

L. Hs.

rapprochées; les écailles du thorax, plus grandes que les autres, forment es capèce de corselet; le tronçon de la queue porte de chaque côté une carèce plus ou moins saillante; les dents sont petites, fines, et se trouvent sur les machanes sur les palatins, généralement aussi sur le vomer.

On connaît cinq espèces de Thons sur les côtes de France, la Bouite à venir rayé, la Thonine, le Thon commun, le Thon à pectorales courtes et le Germanie (voy. ce mot).

Le Thon proprement dit (Thynnus vulyaris) est le plus grand de nos poisses d'Europe, car il peut dépasser 4 mètres et peser plus de 600 kilogrammes. Il a le corps en fuseau, très-renllé vers la poitrine; le museau est asses point, la bouche médiocrement fendue, la màchoire inférieure un peu plus avancée pe la supérieure. Le corselet, qui est bien dessiné, est grand. La première derait, qui naît à peu près vis-à-vis de la base de la pectorale, se compose de 11 à épines; la dorsale postérieure, qui est très-courte, a une forme triangulaits on y compte 1 épine et 15 rayons mous, on voit ensuite 9 ou 10 pinnules en fausses nageoires. L'anale a 14 rayons. La caudale est profondément échasois-les pectorales, coupées en faux, se terminent avant l'origine de la seconde de sale. La coloration est d'un bleu plus on moins foncé sur le dos, grisaire se les flancs et sur le ventre, avec des taches nombreuses et rapprochés, d'un blanc d'argent; la dorsale antérieure, les pectorales et les ventrales, set

n foncé; la seconde dorsale et l'anale sont colorées en jaune rou-

n commun habite surtout la Méditerranée dans laquelle il apparaît en mbreuses à certaines époques de l'année; il est probable qu'il séjourne profondeurs de la mer, ne s'approchant des côtes qu'au moment de la tion.

he du Thon se fait dans la Méditerranée depuis la plus haute antiquité; se auteurs anciens, c'était surtout la ville de Byzance que ce poisson ut, et à certains moments l'abondance de Thon était telle dans le golfe vait pris le nom de Corne d'Or.

n occupait une telle place dans la diète des Anciens que l'on avait des ticuliers pour en désigner les différents morceaux ou les diverses ons qu'on lui faisait subir. Le Thon coupé en tranches minces et séchées mélandryes (chêne noir); le Thon jeune coupé en petits morceaux gné sous le nom de cybium (petit cube); ce cybium était servi avec durs, comme nous faisons aujourd'hui des Anchois; les parties voisines le formaient le clidium; l'auchenia était la partie de la nuque; on prértout à Cadix les clidiums des grands Thons nommés Orcynus.

3 jours, c'est en Catalogne, en Provence, sur les côtes de Ligurie, en 1 Sardaigne, que la pêche du Thon est la plus active; elle se pratique l'aide de deux engins, la thonaire et la madrague.

n est consommé à l'état frais, salé ou conservé dans l'huile d'olive; il u à un très-important commerce.

est saine la chair du Thon lorsqu'elle est fraîche ou convenablement autant est malsaine celle qui est gâtée; les arêtes deviennent alors le goût est si âcre qu'on croirait que le poisson a été saupoudré de 'ingestion du Thon peut donner lieu alors à des accidents tels qu'on casionner la mort: aussi, par ordre, on inspecte les Thons en Italie ils soient portés au marché, surtout lorsque souffle le sirocco.

l'être cuite, la chair du Thon ressemble à celle de bœuf; préparée, elle e couleur moins foncée; elle est très nourrissante, bien qu'un peu E.-S. SAUVAGE.

PRIE. — RONDELET. L'histoire entière des poissons, 1558. — CETTI (F.). Storia di Sardegna, t. III, 1777. — DUBABEL DU MONCRAU. Traité général des péches des poissons qu'elles fournissent, tant pour la subsistance des hommes que seurs autres usages qui ont rapport aux arts et au commerce, 1769-1682. — Histoire naturelle des poissons, 1789-1803. — Cuver et Valenciennes. Histoire des poissons, t. VIII. — Moreau (E.). Histoire naturelle des poissons de la France. . — Sauvage (H.-E.). La grande pêche; les poissons, 1883. 

E. S.

N (EAUX MINÉRALES DE). Athermales, amétallites, carboniques valsamo-résineuses. Dans le département de la llaute-Savoie, chef-lieus seement, au centre de la portion méridionale du bassin du Léman, à êtres de Genève. La ville de Thonon a 6000 habitants: elle est bâtie lateau au bord du lac, d'où la vue découvre la chaîne du Jura, les le la Suisse française, les montagnes de la Franche-Comté, les Alpes, les dents du Midi et d'Oche, derniers contresorts de la chaîne du mc qui, s'abaissant brusquement à l'embouchure du Rhône dans le par une série de pics dont la hauteur s'abaisse en se rapprochant du érieur du fleuve, au-dessous de Genève. Trois sources connues du tentage.

des Romains, ainsi que le démontrent les débris de tuyaux et de vases de cette époque, appartiennent aujourd'hui à la municipalité de Thonon, qui fait latir l'établissement et se charge d'embouteiller les eaux destinées à l'exportation.

Ces sources émergent d'un terrain d'alluvion à 1800 mètres au sud-ouest de la ville, au lieu dit la Versoie. Elles se nomment la source Saint-François, la source des Romains, la Grande-Source. Les fontaines sont au pied des ruines de château des Allinges, célèbre par le souvenir de saint François de Sales. Les roches sur lesquelles sont assises les fondations du château sont composées de stratifications de grès jurassique qui contiennent une quantité notable de saccis. Le plateau de la Versoie est à 430 mètres au-dessus du niveau de la mer, et su air renouvelé par la brise du lac a toujours une température supportable, même pendant les grandes chaleurs de l'été.

Cette cau est très-limpide, elle est traversée par quelques bulles gazeuses d'm assez gros volume qui s'épanouissent à sa surface, ou qui viennent se fixer a perles brillantes dans le verre avec lequel on la puise. Son odeur balsanique ou résineuse n'est pas déplaisante et donne une place à part à l'eau de Versie dans le cadre hydrologique. Son goût est agréable et elle est légère à l'estons. Elle a servi pendant longtemps d'eau de table.

Elle rougit légèrement les préparations de tournesol. Sa température et à 12 degrés centigrade.

Le débit des trois sources, dont les caractères sont communs, est de 3 600 000 litres en vingt-quatre houres.

L'analyse des trois sources de la Versoie faite en 1859 par M. Calloud, par macien à Chambéry, a été répétée la même année par Henry (Ossian père). Ce deux chimistes ont reconnu que 1000 grammes de l'eau de chacune des très sources de la Versoie renferment les principes suivants :

|                                             | SOURCE    | SOURCE   |        |
|---------------------------------------------|-----------|----------|--------|
|                                             | SAINT-    | DES      | CALABO |
|                                             | Prançois. | rowalns. | secul. |
| Bicarbonate de chaux                        | 0,280     | 0.302    | 0,256  |
| - magnésie                                  | 0,092     | 0,101    | 0.120  |
| soude                                       | 0,028     | 0,030    | 0.000  |
| - potasse                                   | sens.     | sens.    | 9684.  |
| Chlorure alcalin                            | 0,010     | 0,010    | 0,010  |
| Sulfate de soude et de chaux                | 0,020     | 9,017    | 0.022  |
| Phosphate de chaux                          | 0,017     | 0,016    | 0,016  |
| Silice et alumine, fer, traces de magnésie, |           |          | •      |
| matière organique                           | 0,053     | 0,048    | 0,654  |
| Total des matières pixes                    | 0,499     | 0,521    | 9,546  |
| - Lacide carbonique libre                   | 0.030     | 0.032    | 0.022  |
| Gas. acide carbonique libre                 | ind.      | ind.     | ind.   |

Calloud et llenry sont d'accord sur les principes fixes et gazeux contents des l'eau des sources de la Versoie. Ces chimistes ne différent que sur la maille organique. Calloud dit qu'elle est balsannique ou balsamo-résincuse; l'argassure qu'elle est résineuse seulement. Nous n'insisterons pas sur les minus données par ces deux chimistes après des essais nombreux. Nous neus cettentons de mentionner que M. Jules Lefort et le docteur Genoud, de Thans, ont trouvé que l'odeur benzoïque ou vanillée de l'eau de la Versoie parisité pendant six mois au moins, et qu'elle peut réapparaître après avoir casi pendant un certain temps. Ces deux derniers expérimentateurs se sont assert qu'elle renferme une notable proportion d'acide formique.

Nous ne voulons pas discuter la nature chimique exacte de la matière orgaque contenue dans l'eau de la Versoie et qui lui donne un arôme particulier,
re assurément, mais non spécial, ainsi qu'on peut s'en assurer en consultant
analyses de plusieurs autres sources minérales et thermales de l'Europe. Il
: en effet assez inutile aux médecins, préoccupés seulement de l'action thérautique des eaux, de savoir si l'odeur aromatique vient des rochers qu'elles
iversent et du succin qu'on y trouve, ou de l'acide benzoique et formique
mant des plantes qui croissent sur les plateaux supérieurs aux terrains où
les émergent.

ÉTABLISSEMENTS. Ils se composent d'un hôtel des bains et d'une maison en matruction où se trouvent une buvette et une section de bains et de douches avec sappareils les plus récents. Le bâtiment de la buvette, des bains et des douches. Élève sur un boulevard de 1 kilomètre de longueur nouvellement tracé, qui muduit à une source ferrugineuse voisine nommée la source du Marclaz. C'est z boulevard qu'on désigne sous le nom de Corniche-du-Léman.

Mode d'administration et des doses de l'eau des sources de l'honon qui sont appliquées depuis trop peu de temps. On sait cependant qu'elles soivent être prises en boisson, en quantité variable, suivant les effets qu'on veut obtenir. Elles doivent être ingérées par verres le matin à jeun, de quart d'heure en quart d'heure. Il faut commencer par de petites doses et terminer par 6 ou même 10 verres. La durée des bains est d'une heure en général, et celle des douches de dix minutes à un quart d'heure. Ces douches ont une pression peut dépasser trois atmosphères et doivent être graduées suivant la percussion peus ou moins intense que l'on veut produire.

Action physiologique et thérapeutique. L'eau de la Versoie, employée à l'intérieur, même à faible dose, produit rapidement une diurèse abondante et apérieuse. Cette action physiologique est d'autant plus marquée que les ganes urinaires ont conservé une intégrité plus complète.

S'ils sont altérés dans une ou plusieurs de leurs parties, l'effet diurétique est bins prompt et moins marqué, mais il s'observe toujours. Cette première vertu été mise à profit chez les graveleux et chez les catarrheux, que le mucus ou ême le pus viennent du rein, de l'uretère ou de la vessie. Ces eaux modifient vorablement les diathèses uriques et oxaliques, et l'on doit alors les prescrire l'assez grande quantité et assez longtemps sans craindre d'affaiblir les malades same aux stations bicarbonatées fortes de Vichy, de Vals, etc. C'est probablement s'bicarbonates et les sulfates qui expliquent les propriétés dissolvantes et lmantes des eaux de Thonon, tandis que c'est leur substance balsamo-résineuse ai donne la clef de leur action thérapeutique puissante dans les catarrhes des urinaires. Nous n'attachons toutefois qu'une importance médiocre à cette stinction; nous avons dit trop de fois pour y insister davantage que nous nous l'tenons exclusivement à la puissance curative des eaux et que l'expérience atique est notre unique critérium. Les inductions et les hypothèses sont en let souvent dangereuses en hydrologie.

L'usage intérieur de cette cau paraît modifier utilement aussi les affections s voies aériennes, et surtout celles qui sont dues à une inflammation chroque de leur membrane muqueuse, accompagnée d'une sécrétion trop abonste.

La facilité avec laquelle l'estomac accepte l'eau de la Versoie, sa grande

légèreté, justifient son indication dans toutes les affections stomacales, où il est nécessaire de favoriser l'assimilation des aliments, d'augmenter l'appétit et de rendre les digestions plus promptes et plus faciles.

C'est pour cela qu'il est bon de conseiller ces eaux dans les dyspepsies et les embarras gastriques, que l'eau de la Versoie soulage promptement et guérit

presque toujours.

C'est cette eau à l'intérieur qui convient à peu près exclusivement dans les états pathologiques dont nous venons de parler, tandis que ce sont les bains seuls qui doivent être conseillés dans certaines affections cutanées: l'impéties, l'eczéma et le psoriasis, lorsque ces maladies sont accompagnées de rougeus ou de sécrétions produites par un état inflammatoire.

Nous ne pouvons nons étendre davantage sur les propriétés curatives de œ eaux qui remplaceront assurément dans la contrée celles de Contrexéville et de Vittel, et qui arriveront peut-être à être rangées sur la même ligne que celles d'Évian, dont elles ne sont éloignées que de 9 kilomètres. La fréquentation de œ sources est encore trop récente pour qu'on puisse porter un jugement définitif.

La durée de la cure est de vingt-cinq à trente jours.

La bonne conservation de ces eaux dans un vase clos, ce qu'explique d'ailles aisément leur composition élémentaire, permet d'assurer leur exportation se une grande échelle.

A. ROTURELE.

Bibliographie. — Calloud. Rapports sur la composition chimique des caux de la Fernic Chambéry, 1859-1863. — Herry (Ossian père). Analyse et rapport sur les caux de la Versoie. Paris, 1859. Thonon et ses caux. In Archives de la mairie de Thonon. Paris, 1889. — Genoud (Thonon). Essai sur les caux de la Versoie. Thèse pour le doctoret en médican Paris, 1863. — Du même. Eaux de Thonon, source de la Versoie. Nâcon, 1876. — De même. Notes manuscrites qui nous ont fourni les documents de cet article. Thonon, 1885. A.B.

THORACENTÈSE. Voy. Pleurésie et Poitrine.

THORACIQUE (CANAL). Tous les vaisseaux lymphatiques de l'éconnie aboutissent, chez l'homme, à deux canaux collecteurs de premier ordre : le cand thoracique et la grande veine lymphatique (voy. Veine lymphatique), lesquis s'abouchent à leur tour dans ce système veineux.

Le canal thoracique, ainsi appelé parce qu'il occupe le thorax dans la ple grande partie de son étendue, et beaucoup plus important que la veine lymptetique, prend naissance au devant de la deuxième et de la troisième vertile lombaire par une dilatation en ampoule, connue sous le nom de réservoir du diaphragme et, continuant son trajet ascendant, il chemine en avant de la colonne vertébrale jusqu'à la hauteur de la quatrième vertèbre dorsale. Sinte chissant alors en haut et à gauche, il se dirige obliquement vers l'appart transverse de la septième vertèbre cervicale, où il repose sur le muscle long de cou. Là, il s'infléchit de nouveau en avant et en bas, en décrivant un crocht concavité inférieure et vient s'ouvrir dans l'angle de réunion des veines ser clavière et jugulaire interne du côté gauche.

Dans ce trajet, le canal thoracique est d'abord placé entre l'aorte abdominate et le pilier droit du diaphragme. Dans le thorax, il repose en arrière sur la siste des corps vertébraux, ayant à sa gauche l'aorte et à sa droite la grande with

ygos. Sa portion oblique passe en arrière de l'aorte et de la carotide primitive auche; enfin son crochet terminal est situé sur le côté interne de l'artère sous-avière du même côté.

Le canal thoracique est rarement rectiligne: il décrit ordinairement des exuosités parfois très-multipliées et très-considérables. Large de 5 à 6 milliètres au niveau de la citerne de Pecquet, il mesure 2 à 3 millimètres dans sa ortion thoracique et présente généralement un nouveau rensiement au moment e se terminer dans la veine sous-clavière. Tous les anatomistes font remarquer vec raison que le canal thoracique, contrairement à ce que l'on observe pour es veines, n'augmente nullement de volume, en raison directe des affluents qu'il ecoit.

Vaisseaux tributaires. Cinq troncs lymphatiques se donnent rendez-vous au devant des premières vertèbres lombaires pour former par leur réunion le canal thoracique, savoir : a. deux troncs ascendants, l'un droit, l'autre gauche, résumant, chacun pour la moitié qui lui correspond, la circulation lymphatique des membres inférieurs, du bassin, des testicules, des veines et du gros intestin : b. deux troncs descendants, l'un droit, l'autre gauche, résumant la circulation lymphatique des huit ou neuf derniers espaces intercostaux et de la partie postérieure du diaphragme; c. un tronc antérieur enfin, résumant la circulation lymphatique (y compris les chylifères) de l'intestin grêle, de l'estomac, du foie et de la rate (voy. ces différents organes). Ces cinq troncs d'origine du canal thoracique viennent s'ouvrir dans la citerne de Pecquet, ou tout au moins dans ses voisinage.

Dans son passage à travers le thorax, le canal thoracique ne reçoit que deux ou trois vaisseaux lymphatiques, ordinairement peu importants, provenant du foie, des premiers espaces intercostaux et des ganglions du médiastin postérieur. Enfin, à sa terminaison, il reçoit: 1° les lymphatiques de la moitié droite de la tête et du cou; 2° les lymphatiques du membre supérieur gauche; 3° les lymphatiques du poumon gauche et du cœur; 4° les lymphatiques de la moitié gauche des parois thoraciques, à l'exception des lymphatiques intercostaux qui se jettent, tinsi que nous l'avons déjà vu, dans la citerne de Pecquet.

Le canal thoracique, différant en cela des autres troncs lymphatiques, ne prébente que des valvules fort rares et presque toujours incomplètes. Il en existe constamment deux au niveau de son abouchement dans la sous-clavière. Ces deux valvules terminales s'ouvrent de bas en haut et, comme elles sont complètes, elles s'opposent à tout reflux du sang veineux dans le canal thoracique.

Anomalies. Le canal thoracique se bifurque parfois en deux branches qui vouvrent isolément dans les troncs veineux du cou; le plus souvent ces deux branches se réunissent de nouveau, interceptant alors entre elles un espace valaire plus ou moins étendu. Il se résolvait en un vrai plexus, dans un cas rapporté par Theile (Encyclopédie anatomique, trad. Jourdan, t. III). Il a été vu leuble dans toute son étendue par Sæmmerring et Otto, triple par Cruikshank. Albinus et Wurtzer (Müller's Arch., 1854, p. 511) l'ont vu s'ouvrir dans la reine azygos. Par suite d'une inversion, on a vu le canal thoracique à droite et la grande veine lymphatique à gauche; dans ce cas, il peut y avoir transposition tes viscères, transposition de la crosse aortique seulement, ou bien disposition termale de l'aorte et des troncs sus-aortiques. Trois fois M. Sappey a vu le canal horacique entièrement dépourvu de valvules; la valvule terminale elle-même tait réduite à quelques filaments allant d'une paroi à l'autre. L. Testur.

24

570 THORIUM.

THORACIQUE (Région). Voy. Poitrine.

THORACOPAGES. Voy. Sternopages et Xiphopages.

THORACOTOMIE. Voy. POITRINE (Médecine opératoire).

THORADELPHES (θώραξ, poitrine; ἀδελφὸς, frère). Nom donné ¡
Is. Geoffroy-Saint-Hilaire à des monstres doubles, monocéphaliens, dont les de
troncs, séparés au-dessous de l'ombilic, sont réunis en dessus et confondus en
seul, d'apparence simple dans sa portion supérieure, pourvue de deux memb
thoraciques seulement, surmontée d'une seule tête, et ne laissant aperces
aucune partie surnuméraire.

O. L.

THORAX. Voy. POITRINE (Anatomie).

THORER (ALBAN). Plus connu sous le nom de Thorinus ou de Torinus, 1 à Winterthur (en Suisse), en 1489. Il enseigna d'abord la rhétorique à Bâle, pu alla prendre le diplôme de docteur en médecine à Montpellier.

Il fut nommé, en 1537, professeur de médecine pratique à Bâle, eut beauce de succès dans la clientèle et mourut en 1549.

Thorer a traduit en latin les œuvres de Paul d'Égine, de Polybe, de Philardi de Théophile, de Dioclès, de Caryste, d'Alexandre de Tralles et d'Apiciu Gonthier d'Andernach ayant critiqué sa traduction de Paul d'Égine, il lui répend par une lettre pleine d'invectives où il avoue cependant qu'il était peu versé de le grec, le latin, et même la médecine : Epistola apologetica, qua calanni impudentissimas refellit. Basileæ, 1539, in-8°.

THORIUM. Ce métal, un des plus rares, a été découvert par Berzeliss 4 1828 dans un minerai de Brewig en Norvége. Son nom vient de Thor, le de du tonnerre des Scandinaves.

On l'a rencontré à l'état de silicate dans l'orangite et la thorite, qui en resferment plus de la moitié de leur poids, mais qui sont très-rares; dans la men zite qui en contient 15 à 20 pour 100, dans l'euxénite où on en a tres 6,28 pour 100. D'après Clève, il s'en trouverait près de 1 pour 100 dans plusies variétés d'orthite.

Pour l'extraire de la thorite, on traite ce minerai, réduit en poudre fine, par l'acide chlorhydrique à plusieurs reprises. La liqueur évaporée, reprise par l'acidulée, filtrée pour séparer la silice, est soumise à un courant d'hydragis sulfuré pour séparer divers métaux, puis la solution filtrée est additions d'ammoniaque qui précipite l'oxyde de thorium avec plusieurs autres oxyde. A redissout ce dépôt dans l'acide chlorhydrique sans en mettre un excès et capticipite par du sulfate de soude concentré les sulfates de lanthane, de didynad de cérium. On sépare les sulfates doubles de ces métaux et de sodium qui insolubles et on ajoute de l'ammoniaque. L'hydrate d'oxyde de thorium précipite st redissous à chaud dans l'acide sulfurique et les cristaux de sulfate de thriat qui se déposent par le refroidissement sont redissous dans l'eau bouillant de séparés de nouveau par refroidissement. La calcination de ce sulfate de l'oxyde.

On prépare le thorium métallique en réduisant par le potassium ou le

de ce métal ou le chlorure double de thorium et de potassium. Il se poudre grisâtre dont la densité oscille entre 7,6 et 7,8.

yde pas dans l'eau ou dans l'air à froid. Il brûle avec un vif éclat e en donnant un oxyde infusible.

ue à peine par l'acide chlorhydrique froid et nullement par l'acide roid, mais il est vivement dissous avec dégagement d'hydrogène par ous l'influence de la chaleur. Suivant Chydénius qui en a fait une sondie dans ces années dernières, et contrairement à l'indication de l'est vivement attaqué par l'acide azotique.

le thorium anhydre, ThO, s'obtient par la calcination de ses hydrates, de l'oxalate. Il constitue une poudre blanche, infusible, dont la den-

ttaquable par le charbon et par les alcalis fondus.

ficilement dissous par les acides, sauf par l'acide sulfurique concentré t.

e de cet oxyde est un précipité gélatineux, gélatineux blanc, se chandessiccation en plaques translucides. Il s'attaque avec facilité par les e carbonate même dans l'air.

re de thorium, ThS, est un composé jaune, amorphe, si on le prépare en thorium dans la vapeur de soufre au rouge. Il est noir, d'aspect par la réduction au rouge blanc du sulfate par le charbon.

ure de thorium s'obtient par l'action du chlore sec sur un mélange thorium et de charbon porté au rouge; il est entraîné par le courant. e se volatilise pas à 440 degrés, il fond très-difficilement.

ure se dissout dans l'eau en donnant un hydrate. Il forme des chlorures et le chlorure de potassium, le chlorure d'ammonium, le chlorure de

un bromure, un iodure et un fluorure correspondants.

de thorium forme des sels cristallisables, définis.

est déliquescent. Il forme des azotates doubles avec les alcalis. te cristallise avec des proportions d'eau très-variables. Il fournit des

sphates sont des précipités blancs, gélatineux.

naît plusieurs carbonates basiques sous forme de précipités blancs

te se trouve dans la nature, il porte le nom de thorite. itions de ces sels donnent avec les alcalis un précipité gélatineux, illuble dans un excès, le dépôt ne s'opère pas en présence de l'acide

re d'ammonium en précipite cet oxyde.

ponates alcalins fournissent un précipité de carbonate basique, soluble

ate de potasse détermine un précipité insoluble dans un excès. Le soude produit un précipité soluble ou même ne précipite pas en solusu étendue. Riche.

NTON (JOHN-ROBERT). Docteur en médecine, médecin à l'hôpital de me, professeur de botanique au Guy's Hospital, homme de lettres vait fait ses études au Trinity College de Cambridge. Il prit avec

572 THOURET.

ardeur la désense de la vaccine (Facts Decisive in Favour of the Cow-Por, etc. Lond., 1802, in-8°; trad. en sr. par J. Dussour, Paris, 1807, in-8°; et Vacci niae vindicia, etc. Lond., 1806, in-8°) et mourut à Londres le 21 janvier 1857 aissant entre autres un ouvrage Sur la philosophie médicale dont la dernièr édition parut à Londres en 1815, et des planches représentant le cœur et le vaisseaux, in-4°.

L. Hs.

THORSTENSEN OU THORSTEINSON (Jón). Médecin islandais, né k 2 juin 1794, à Hunavatens Syssel (Islande). Il fit ses études à Copenhague d prit ses degrés en 1819. Il se fixa à Reikiavig et fut médecin et chirurgies pensionné, et de plus en 1842 conseiller de justice. L'Université de Marbour, lui octroya en 1847 le diplòme honorifique de docteur en philosophie. C'est toet ce que nous savons de sa carrière.

Thorstensen a publié quelques travaux sur la météorologie dans les recoels de physique, un mémoire Sur la spédalskhed en Islande, dans Bibl. for Lacger. 1830, et les ouvrages suivants :

I. Collectanea meteorologica sub auspiciis Societ. scientiar. Danicae edita, etc. Ilausisa. 1829-1839, 2 vol. in-4°. — II. Tractatus de morbis in Islandia frequentissimis. Parisis, 1810, in-4° (extr. des Mémoires de l'Acad. roy. de méd. de Paris, t. VIII, P. 2, p. 3, 1840).

L. II.

THOUIN (André). Botaniste français, né le 10 février 1747 à Paris, se Jardin des Plantes, où il est mort le 27 octobre 1824. A l'âge de dix-sept set, il fut appelé à remplacer son père comme jardinier en chef de cet établissement. Il agrandit les cultures, les serres, et se mit en relation avec les botanistes et le établissemennents similaires de tous les pays. En 1784, il devint membre la Société d'agriculture, en 1786 membre de l'Académie des sciences, en 1786 membre du Conseil général du département de la Seine. En 1795, il fut nomi professeur-administrateur du Muséum. Thouin était chevalier de la Légis d'honneur depuis la création de cet ordre et membre de 72 académies ou société savantes. Ses ouvrages sont tous relatifs à la botanique ou à l'agriculture, et se a en outre de lui une foule de mémoires disséminés dans les recueils et dans le dictionnaires d'histoire naturelle.

Guillaume Thouret, mort sur l'échafaud le 22 avril 1794, après avoir jout marand rôle politique pendant la Révolution, naquit à Pont-l'Évèque en 178. Itequ docteur de la Faculté de médecine de Paris (1773), il fut admis l'an des premiers à la Société royale de médecine lors de sa formation en 1776 et fut me des commissaires désignés par le gouvernement pour surveiller les fouilles cimetière des Innocents qu'on voulait supprimer. Associé plus tard à Colomist comme inspecteur général en survivance des hôpitaux civils et maises de force du royaume, nommé membre du conseil de santé des hôpitaux militaire et médecin au département de la police, consulté souvent et utilement par le comité de secours et de mendicité de l'Assemblée constituante, il perdit tens ses places en 1792 et fut en butte aux persécutions. Lorsque le gouvernement voulut réorganiser l'instruction publique après la mort de Robespierre, Thomatravailla, de concert avec son ami Foureroy, à établir l'École de santé, aujourdie la Faculté de médecine, fut nommé professeur et directeur de cet établissement.

y vit renaître, par ses soins et cenx de Corvisart, de Desault, etc., le goût des ides médicales. Il fut appelé à l'administration des hospices et du Mont-deété, fut nommé membre du conseil de salubrité, entra au tribunal et y resta squ'à la suppression de cette assemblée. Il ne faut pas oublier qu'il fut un des emiers à reconnaître l'importance de la découverte de Jenner. M.-A. Thouret ourut au Bas-Meudon, le 19 juillet 1810, âgé de soixante-deux ans, laissant u assez grand nombre d'écrits, dont Desgenettes a donné la liste.

THOUVENEL (PIERRE). Médecin français, né à Sauville, près Neuschâteau Lorraine), le 19 novembre 1745, sit ses études à Montpellier et y sut reçu docteur en 1770. Il vint ensuite s'établir à Paris. Ses recherches sur les eaux de Contre-térille et l'établissement qu'il sonda à ses frais dans cette localité lui valurent le titre d'associé de la Société royale de médecine et l'emploi d'inspecteur des eaux minérales de France. Il sut nommé en outre, en 1784, inspecteur des hôpitaux militaires, et, en 1788, membre du Conseil de santé de l'armée. Il adopta malheureusement les principes du mesmérisme et d'autre part arriva à la conviction que la baguette divinatoire permettait de reconnaître les eaux souterraines et les silons métalliques. Il désendit avec passion ses idées à cet égard et se sit beaucoup d'ennemis. En 1790, il émigra, mais revint en France sous le Consulat et obtint de nouveau l'inspection des eaux minérales. A la Restauration, le roi Louis XVIII le nomma son premier médecin consultant. Thouvenel mourut à Paris, le 28 sévrier 1815. On a de lui :

I. De corpore nutritivo et nutritione tentamen chymico-medicum. Piscanis, 1770, in-4°.—

II. Mémoire sur le corpe muqueux. Montpellier, 1770. — III. Mém. chimig. et méd. sur les eux minérales de Contrexéville en Lorraine. Paris, 1774, in-12. — IV. Sur le mécanisme et les produits de la sanguification. Pétersbourg, 1777, in-4°. — V. Sur les substances médicamenteuses ou réputées telles du règne animal. Bordeaux, 1779. in-4°. — VI. Mémoires de chimie médicale, couronnés dans différentes Académies. Paris, 1780, in-8°. — VII. Sur la nature, les uages et les effets de l'air et des airs, des aliments et des médicaments relativement à l'économie animale. Paris, 1780, in-4°. — VIII. Mémoire physique et médicale, montrant des rapports évidents entre les phénomènes de la baquetté divinatoire, du mantélisme, etc. Londres et Paris, 1781, in-8°; il existe un second Mémoire sur le même mjet. Paris, 1784, in-8°. — IX. Traité sur le climat d'Italie. Vérone, 1707-1798, 4 vol. in-8°.

— X. La guerra de dieci anni, raccolta polemico-fisica sull'electrometria galvanico-megnica, etc. Verona, 1802, in-8°. — XI. Mélanges d'hist. nat., de physique et de chimic. Paris, 1807, 3 vol. in-8°.

L. IIx.

THRIDACE. § I. Pharmacie. On a désigné sous le nom de thridace (%) deux préparations dissérentes : le suc desséché de la laitue montée et l'extrait préparé avec la même plante.

les Anciens, notamment Dioscoride, connaissaient l'action calmante de la laite et rapprochaient cette substance de l'opium. Elle a été remise en honneur n 1792 par le docteur Coxe (de Philadelphie), par Anderson, Duncan, Scudamore, en Angleterre; par Arnault (de Nancy), François et Aubergier, en France.

Le nom de thridace a été donné par le docteur François au suc de la laitue montée, obtenu par incisions et desséché au soleil; mais, en présence de la dificulté de se procurer ce produit, il appliqua ensuite le nom de thridace à l'extrait réparé avec le suc qu'on obtient en contusant et en exprimant les tiges entières le laitue montée. Béral réserve ce mot à l'extrait obtenu seulement avec les ouches corticales et lactescentes, préparation plus active que la précédente.

Asin d'obtenir une quantité sussissante de suc de laitue, Aubergier a proposé la alture de la laitue gigantesque, Lactuca altissima, qui peut atteindre jusqu'à

5 mètres de hauteur et 4 centimètres de diamètre. A l'époque de la floraison, chit aux tiges des incisions et on recueille le suc laiteux qui s'en écoule. Ce su qui se coagule très-promptement, est divisé en petites masses, qu'on dessèd rapidement sur des claies exposées au soleil. C'est à ce produit qu'on applique plus spécialement le nom de Lactucarium, tandis que le mot thridace est réser plus particulièrement à l'extrait préparé avec le suc exprimé de la laitne officiant

## 

On incise les tiges et on les pile dans un mortier de marbre; on exprime for tement et on chausse le suc pour coaguler l'albumine qu'il renserme; on pass à travers un tissu de laine et on évapore le liquide au bain-marie, jusqu'en ous sistance d'extrait serme (Codex).

Quelques praticiens rejettent la partie inférieure des tiges, coupent le rande la tige par tronçons, expriment le suc qu'ils clarisient rapidement à l'ébalition. Après repos et siltration, on lévapore au bain-marie jusqu'à consistem d'extrait mou, ce qui donne un produit d'un blond doré, complétement soluble dans l'eau

Le suc de la laitue renferme les principes suivants: un principe amer. neutre cristallisable, la lactucine, qui paraît être le principe actif (Aubergier); un matière incolore, inodore, insipide, le lactucone de Lenoir ou lactucerine de Walz; de la mannite, des matières résineuses, de la pectine et de l'albumin végétale, dernière substance qui ne fait pas partie de la thridace; enfin, des sels notamment de l'oxalate, du malate, du nitrate, du sulfate et du chlorure de potassium, des phosphates de chaux et de magnésie, des traces de fer, de manganèse et de silice (Aubergier). Magnes-Lahens y a trouvé, en outre, un forte proportion de glycose, environ 10 pour 100, la thridace en contemp jusqu'à 18 à 20 pour 100, ce qui rend cet extrait très-hygrométrique.

La thridace sert à préparer des pilules et surtout un sirop, le sirop de thrides:

|                | SIROP | DE | THRIDACE |             |
|----------------|-------|----|----------|-------------|
|                |       | ٠. |          | 25 grammes. |
| Siron de enere | _     |    |          | 97%         |

On fait dissoudre à chaud la thridace dans le double de son poids d'eau distillé, on ajoute le soluté au sirop bouillant, on continue à chausser pour ramens le tout à 1000 grammes et on passe (Codex).

20 grammes de ce sirop contiennent 50 centigrammes de thridace.

EDME BOURSON.

g II. Emplot médical. Dans un mémoire lu le 14 juin 1825 devant l'ich démie royale de médecine, le docteur François désigne, comme nous venos le voir, sous ce nom de thridace le « suc blanc, visqueux, de la laitue des propositions, extrait sans seu au moment de la sloraison » et en décrit les propositionales et le mode d'emploi.

Aucun principe dans la composition de la thridace ne peut saire préjuger bien grande énergie d'action de la part de cet extrait Et, en esset, ses prepriés physiologiques ou thérapeutiques sont d'ordre très-secondaire.

Si les Anciens, depuis Hippocrate, croyaient aux vertus soporifiques et &

antes de la laitue, les modernes n'attribuent par contre que des effets insinifiants à son suc épais, qui devrait cependant concentrer tous les principes zifs de la plante.

Barbier (d'Amiens) nous dit bien que le suc de laitue provoque le sommeil; rançois affirme d'autre part que sa thridace est un excellent succédané de l'opium, utile surtout quand ce merveilleux médicament n'est pas supporté par les malades, et l'on sait enfin que le lactucarium a été peut-être encore plus ranté dans ce sens; malheureusement toutes ces assertions n'ont pas été contrôlées par la majorité des médecins, de telle sorte qu'aujourd'hui la thridace n'a plus que de rares partisans.

Et cependant la recommandation de François pouvait la faire valoir, car suivant ce médecin elle ne détermine ni engorgement des capillaires, ni congestion des centres nerveux, mais au contraire modère à la façon de la digitale l'activité circulatoire et abaisse la température fébrile. Enfin, comme effet spécifique, elle procure un sommeil bienfaisant, rappelant le sommeil naturel, sans qu'il en résulte les inconvénients de la narcose opiacée et l'action stupéfiante sur les voies digestives des préparations d'opium. Cette même thèse a été également soutenue par le docteur Delacroix dans un petit opuscule qui n'a rien de scientifique.

Ce sont là malheureusement des expériences nées du désir bien légitime de trouver à l'opium un succédané pourvu de toutes ses qualités et sans aucun de ses défauts. Cet agent idéal reste toujours à découvrir.

En définitive, sans être absolument inerte, la thridace jouit comme la laitue de quelque action sédative et soporifique, utilisable seulement dans la médecine infantile, car les très jeunes enfants supportent assez mal l'opium.

Chez l'adulte il ne faudrait pas y compter. Cazin, en effet, a pu la prescrire à la dose de 15 grammes sans observer la moindre sédation. Nous sommes loin des assertions de François et Delacroix, qui font de cet extrait un calmant, un antiphlogistique et un antithermique.

On se bornera tout au plus à prescrire la thridace aux bébés ou bien aux trèsjeunes ensants quand il s'agira de calmer une toux catarrhale ou les douleurs de la dentition.

Les modes d'administration sont assez simples. François donnait la préférence aux pilules, c'est-à-dire au médicament en nature, de 15 centigrammes, mombre de 3 ou 4 et plus, prises toutes les demi-heures, jusqu'à production d'effets sédatifs.

Chez l'enfant, les pilules sont remplacées par le sirop dont voici la formule :

| Thridace       |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | 25 grammes. |
|----------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Eau distillée  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | Q. S.       |
| Sizon de sucre | _ |  | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 975 —       |

Faire dissoudre l'extrait dans deux sois son poids d'eau froide; siltrer la mintion, la mêler au sirop et cuire jusqu'à ce qu'il marque bouillant 1,21 au desimètre. 20 grammes de ce sirop renserment 50 centigrammes de thridace (Codex).

On peut donner à un très-jeune ensant une cuillerée à soupe fractionnée de ce rep et à l'adulte plusieurs cuillerées.

François recommande d'administrer le médicament à jeun et d'éviter de la duer dans un véhicule abondant.

A l'extérieur la thridace a été appliquée quelquesois sur de petites plaies douloureuses à la façon du cérat, comme calmant.

De plus le docteur Rau a beaucoup préconisé le collyre suivant contre les ophthalmies catarrhales :

|                   | Grammes          |
|-------------------|------------------|
| Thridace          | <br>0°,10 à 0,15 |
| Eau               | <br>90           |
| Mucilage de coing | <br>1.20         |

C'est au début de l'affection qu'il faut le prescrire, à la période d'éréthisme. Sous son insluence la sensibilité de l'œil diminue et la sécrétion se modific avantageusement.

Ensin les parsumeurs nous offrent aujourd'hui encore des savons à la thridace dont ils vantent les qualités adoucissantes pour la peau dans leurs prospectes.

ERNEST LABRÉE.

BIBLIOGRAPHIE. — FRANÇOIS. Arch. générales de médecine, 1825. — VAUDRIEL De la thriden. Thèse doct. en méd. de Paris, n° 190, 1825. — Du nêue. Journ. général de médecint. L. KCVIII, 1827. — ROBERT. Note sur la préparation et sur l'action médicamenteuse de la thridace. In Journal général de médecine, t. CIII, p. 233, 1828. — Média et se les Art. Laitue. In Dict. de thérapeutique, 1852. — Rav. Emploi de la thridace dans les ophthalmies. In Gaz. méd. de Paris, p. 807, 1838. — Dellacroix. Mémoire sur l'emploi sirop de thridace contre la touz. Paris, 1840. — Abbadie. Sur le sirop de thridace, 1840.—Caix. Traité des plantes médicinales indigènes, 4° édit., 1876. 

E. L

THRIOBOLIE. Voy. DIVINATION.

THROISNE. Les alchimistes du moyen âge désignaient sous ce non le Nostoc commune L. (voy. Nostoc).

Eb. Let.

THROMBOSE. L'oblitération spontanée d'un vaisseau produit ce que l'édésigne, en pathologie générale, sous le nom de thrombose.

La masse organisée, dont l'accroissement et le développement sur place à amené l'obstruction du calibre vasculaire, constitue le thrombus.

La thrombose, que nous venons de définir d'une façon générale, est un processus complexe dont la réalisation peut s'obtenir par des mécanismes trèdivers, et dont les conséquences sont essentiellement subordonnées aux condition anatomiques dans lesquelles elle se produit. Quel que soit le point de departinitial de la série des phénomènes qui doivent engendrer une oblitération spetanée des vaisseaux, nous trouvons toujours, en dernière analyse, comme factor essentiels de la formation du thrombus, deux éléments : le sang et le raisses

C'est donc, en définitive, aux altérations pathologiques du liquide sanguis des parois vasculaires que nous devons demander l'explication du processes la thrombose.

Nous aurons ainsi à considérer deux sortes de thromboses: 1º les thromboses d'origine vasculaire; 2º les thromboses d'origine hématique.

Identiques le plus souvent par leurs caractères définitifs, ces deux variétés thrombose sont surtout séparées par leur étiologie et leur mode de formation.

Quelque importantes que soient ces données en pathologie générale, les connaissance est pourtant de date relativement récente, et si les anciens autor avaient bien réellement vu quelques cas de thrombose, presque ancun n'ani pu se rendre compte de l'importance et de la généralité du phénomène.

Quand on songe, actuellement, à la diversité des cas dans lesquels on observe la thrombose, on se demande comment les auteurs anciens avaient pu confondre, pendant si longtemps, les caillots intra-vasculaires formés pendant la vie et ceux formés après la mort.

Sans doute, nous avons montré dans l'historique de l'embolie comment quelques auteurs, sans preuves anatomiques bien précises, et sans autre guide que leurs déductions cliniques, avaient compris, en partie, la nature de la thrombose, et deviné l'embolie.

Mais de ces idées théoriques, sans portée et sans appui, il ne pouvait sortir aucun corps de doctrine magistral entraînant la conviction et détruisant tous les dontes

C'est dans les écrits de van Swieten qu'on trouve le premier essai systématique faisant de la thrombose un processus anatomique défini, ayant des lois, des causes, et des conséquences bien déterminées.

Coordonnant tous les matériaux épars que la science de son temps mettait à sa disposition, le célèbre commentateur de Boerhaave, avec une rare sagacité et ane critique scientifique bien peu commune parmi les médecins du siècle dernier, constate la possibilité des coagulations spontanées du sang pendant la vie, et signale les embolies qui en sont les conséquences.

Complétant encore les documents qui lui manquent, il cherche dans l'expérimentation la loi de succession des phénomènes, et, longtemps avant Virchow, il crée, on peut le dire, la doctrine féconde de la thrombose et de l'embolie.

Cetravail de van Swieten, ainsi que quelques idées originales émises par Sénac, ne furent point appréciés comme il convenait. Dans toute la première moitié de ce siècle la doctrine de la thrombose et de l'embolie fut implicitement admise, mais le corps de la doctrine, créé par van Swieten, devait rester presque oublié jusqu'au moment où Virchow vint compléter et coordonner les matériaux cliniques recueillis par Bouillaud, Cruveilhier, Dupuytren, Andral.

Le travail de Virchow, qui n'ajoutait pourtant que peu de chose aux recherches de van Swieten, eut un immense retentissement.

A l'époque où il parut, il faut bien le dire, les esprits étaient mieux préparés à concevoir et à comprendre la généralité du processus qu'il étudiait, et les progrès de l'anatomie pathologique que Cruveilhier avait portée si haut devaient ader à utiliser et à seconder les idées de l'expérimentateur allemand.

La doctrine de la thrombose et de l'embolie était donc définitivement admise des la science; les travaux des auteurs modernes n'ont fait qu'agrandir le codre tracé par Virchow et combler les lacunes inséparables d'un premier travail d'ensemble.

line suffisait pas, en effet, de constater la possibilité de l'oblitération spontable des vaisseaux, il fallait encore expliquer cette oblitération et chercher à en déterminer les causes.

Deux facteurs, nous l'avons dit, peuvent intervenir, soit simultanément, soit isséement, pour produire la thrombose, et, de ce chef, nous avons pu diviser les ditérations vasculaires en deux classes: 1° les thromboses d'origine vasculaire, les thromboses d'origine hématique, suivant la prépondérance de l'un ou de l'autre agent.

L'oblitération spontanée d'un vaisseau, pendant la vie, ne reconnaît presque l'ansis pour cause unique l'altération du vaisseau ou la solidification du sang contenu à l'intérieur de celui-ci. Le plus souvent, sinon toujours, les deux

modalités possibles sont réalisées simultanément pour aboutir à la thrombose finale.

On peut donc poser en principe que le fait le plus constant, dans toute thrombose, c'est la coagulation, la solidification spontanée du sang, dans l'intérieur des vaisseaux, que cette coagulation dépende d'une oblitération du sang luimème ou d'une modification de la paroi vasculaire.

Avant d'étudier dans le détail les phénomènes cliniques des thromboses vasculaires et leurs modalités essentielles, il importe donc de définir les conditions dans lesquelles s'opère la coagulation du sang, soit in vitro, soit in site.

Malgré les progrès de la chimie biologique, les documents que nous possédons sur ce point sont encore peu précis, bien que très-nombreux, et l'on peut dire que nous n'avons entre les mains qu'une catégorie de faits et pas un seul corps de doctrine.

On sait, depuis la plus haute antiquité, que le sang extrait des vaisseaux se coagule au bout de peu de temps formant une masse concrète. Après un certain temps de repos. le caillot ainsi formé laisse exsuder un liquide particulier qui est le sérum du caillot. Voilà ce que l'on savait depuis longtemps, et ce que l'expérience vulgaire nous avait appris, mais en quoi consiste essentiellement ce phénomène, voilà ce que nous ignorons encore aujourd'hui malgré les recherches de Denis, de Schmidt, de Buchanau et de Frédéricq.

Nous pouvons actuellement, tout au plus, soupçonner la vraie théorie de la coagulation, sans être en mesure de l'établir d'une manière définitive.

Le sang est un liquide complexe représentant un tissu véritable, à substance intercellulaire liquide. Il renferme des éléments figurés, des cellules de diverse sortes : des hématies, des globules blancs, et des éléments intermédiaires (plaquettes de Bizzozero, hématoblastes d'Hayem, corpuscules de Norris). La modécation qui entraîne la solidification du sang réside-t-elle dans le plasma, des les globules rouges ou dans l'un quelconque de ces éléments intermédiaires des la nature est actuellement si controversée? L'examen comparé du sang et de -caillot frais nous permet de répondre facilement à cette question. On constite, en effet, dans le caillot récent, que les éléments figurés, plus ou moins intacts. sont englobés dans une trame filamenteuse, retenant dans ses mailles des glebules blancs et rouges, en même temps qu'une substance liquide que l'on segue par le repos et qui constituera le sérum du caillot. Mais cet examen de 뺴 coagulé ne donne à l'observateur qu'une des phases du phénomène; il est 📂 sible de mieux saisir encore sur le fait le travail de la congulation et les phase successives qui le caractérisent. C'est ce qui a été sait d'une saçon magistrale Ranvier. Ayant placé sur une lamelle une goutte de sang de grenouille, après avoir luté cette lamelle pour empêcher l'évaporation, Ranvier observe les phisses mènes qui se passent. Au bout d'une heure environ, il constate que les globale rouges, d'abord épars dans la préparation, ont subi un arrangement très caries. Il se sont groupés par îlots et chaque groupement présente un aspect radié tib net et très-évident. Tout d'abord il semble dissicile de saisir le pourquoi de come disposition si remarquable, mais on s'aperçoit bientôt que cet aspect est all l'existence d'un reticulum très-fin et très-grêle, rayonnant autour d'un cuit toujours constitué par un globule blanc ou par des éléments intermédiaires d'après llayem. Ce reticulum englobe les globules rouges et leur impese la 🛎 tribution radice que nous avons décrite. Avec le sang de la grenouille, ce phin mène est très-net et très-évident ; avec le sang de l'homme et des Mammisères.

hénomène est beaucoup moins tranché, mais il est essentiellement le même. Quand on prend du sang de l'homme et qu'on le dispose pour l'examen microcopique, en suivant les prescriptions indiquées plus haut, on constate, au bout d'une œure, quelquefois plus vite, qu'il se fait un groupement particulier des éléments àgurés; les globules rouges se disposent en îlots; les globules blancs se réunissent en amas dans l'intervalle des îlots, et bientôt l'on voit apparaître, sous le champ du microscope, un reticulum partant des amas de globules blancs, les réunissant entre eux, et séparant les îlots de globules rouges. Successivement ce coagulum s'accroît en rayonnant autour des leucocytes et autres éléments non colorés qui semblent lui servir de point de départ.

On voit, d'après cette étude de la coagulation du sang suivie pour ainsi dire pas à pas, que c'est dans la partie liquide de celui-ci que s'opère le phénomène essentiel de la coagulation, quel que soit le rôle que jouent dans ce phènomène à titre accessoire les éléments figurés. C'est là un fait bien établi aujourd'hui; la transformation chimique qui marque le passage du sang de l'état liquide à l'état solide s'opère exclusivement dans la substance intercellulaire du sang, dans le plasma. Les auteurs anciens, malgré leur peu de connaissances sur la question, n'avaient point manqué d'édifier des théories pour expliquer la coagulation du sang. Jusqu'aux travaux de Denis, l'idée dominante dans la science telle de Müller, celle de Borelli, de Hewton) était que la solidification était due à la précipitation d'une matière dissoute dans le plasma, la fibrine. Cette théorie, pour peu qu'on la discute, équivalait à un aveu d'ignorance: dire, en effet, que la coagulation résultait de la précipitation d'une matière dissoute, c'était traduire à peu près les données de l'expérience vulgaire en y ajoutant une donnée théorique que rien de précis ne justifiait.

Pour les uns, c'était le contact de l'air; pour les autres, le repos du sang; pour d'autres enfin, le refroidissement, qui amenait la précipitation de la fibrine suspendue ou dissoute dans le plasma. Les Anciens, néanmoins, en l'absence des disservations histologiques qui nous ont servi à délimiter le rôle de chacun des étéments du sang dans la coagulation de ce liquide, avaient reconnû, par une série de déductions sagaces, que le plasma sanguin était l'agent actif de la solidification du sang. Dès 1772, Hewton avait en effet montré que le plasma sanguin, séparé des globules par le repos, était encore coagulable; il avait indiqué plusieurs procédés pour réaliser cette séparation.

Avant de parler des recherches de Denis de Commercy, qui ont fait faire un signand pas à l'étude des matières albuminoïdes du sang, disons quelques mots des auteurs qui ont précédé cet expérimentateur si sagace; ceux-ci ont, en partie, tranché la question que l'illustre chimiste français avait si savamment exposée et si brillamment résolue.

Près de vingt ans avant Denis, Buchanan fut le premier auteur qui s'occupa d'élacider ce problème par une série de recherches méthodiques propres à conduire à la découverte de la coagulation. Le sang étant un liquide complexe, Buchanan employa un moyen détourné et, ouvrant la voie que Schmidt (de Dorpat) desait suivre après lui, il constata que les sérosités naturelles ou accidentelles du péricarde, de la plèvre, de la vaginale, dont la ressemblance est si grande avec le plasma, pouvaient, dans certaines conditions, subir une véritable coagulation, et c'est sur ces liquides, moins complexes que le saug, que Buchanan chercha les éléments nécessaires pour résoudre la question. Buchanan découvrit tout d'abord ce fait important que l'addition d'une petite portion de sang en

voie d'altération à un de ces liquides entraînait sa coagulation, non constamment, mais fréquemment.

De ces expériences répétées et variées un grand nombre de fois Buchana concluait : 1° que le coagulum formé était identique à celui du sang et constitut par de la fibrine; 2° que la fibrine n'était pas une substance spontanément coagulable, mais qu'elle ne se précipitait qu'avec le concours de certains agent, comme la caséine ou l'albumine.

Buchanan constata d'ailleurs que les agents capables d'entrainer la coagulation étaient aussi variés que possible; que non-seulement le sang, mais même le muscle, le tissu conjonctif, le tissu nerveux, pouvaient produire le même résultat.

Buchanan avait précisé les conditions d'apparition de la fibrine à l'état solide; c'est Denis qui le premier s'efforça de trouver qu'elle était l'origine de ce corps.

En 1859, cet auteur annonça qu'il avait retiré du plasma sanguin une substance protéique, la plasmine, qui était spontanément décomposable, et dont la tibrine était l'un des produits de dédoublement. Voici comment Denis obtessit ce corps: il mélangeait du sang au sortir du vaisseau avec un septième de su volume d'une solution saturée de sulfate de soude; il laissait déposer les globules et décantait le liquide surnageant, puis il traitait ce liquide par du chlerure de sodium à saturation. La solution devenait trouble et laissait se former un précipité floconneux qui n'était autre que la plasmine. En recueillant ce précipité et en le dissolvant dans dix ou vingt fois son poids d'eau. Denis vit, su bout de quelques minutes, se produire un coagulum et il constata que la plasmine se dédoublait en deux corps: 1º fibrine concrète analogue à celle du caillot; 2º fibrine dissoute, autre substance albuminoïde, restant en solution dans le sérum.

Ces recherches claires, précises et concluantes, montraient que la formation de la fibrine n'était pas, comme le pensaient les Anciens, un phénomène de présipitation, mais un dédoublement chimique s'effectuant dans des conditions des minées; conditions que les recherches de Denis ont passées sous silence, misque celles de Buchanan avaient déjà en partie élucidées, et que les travaux de Schmidt, de llammarstenet de Frédéricq, vont nous apprendre à mieux conssite.

Il est peu d'auteurs qui aient poursuivi un but déterminé avec plus de patience et de persévérance que Schmidt (de Dorpat), dont les recherches si variées et si nombreuses ont fait connaître plus d'un détail de la coagulation, mais n'ont fait faire, il faut bien l'avouer, que peu de progrès à cette question de chimie biologique.

Schmidt a complété les recherches de Buchanan, a précisé mieux que lui le conditions de production du phénomène, mais il n'a fourni, il faut l'avont, aucune donnée fondamentale nouvelle. C'est d'ailleurs un aveu auquel lui-mène avec une modestie rare, se trouve conduit, dans quelques passages de ses travais.

Schmidt isola, du sang et des liquides séreux, deux substances : 1º la sistance fibrinogène; 2º la substance fibrino-plastique.

Ces deux substances sont précipitées par un courant d'acide carbonique, de Schmidt crut observer que, si après les avoir obtenues à un certain des pureté on les dissolvait séparément et si ensuite on mélangeait la solution on pouvait obtenir une coagulation.

Cette opinion était inexacte, et Schmidt ne tarda pas à le reconnaître; si le présence de la substance fibrinogène, très-probablement identique à la plantique

e Denis, est indispensable à la production de la fibrine, il n'en est plus de sême de la substance fibrino-plastique, qui ne joue qu'un rôle assez effacé dans phénomène.

Schmidt reconnut bientôt que ce pouvoir coagulant de la substance fibrinolastique tenait aux impuretés de celle-ci et à la présence d'un ou de plusieurs orps étrangers qu'il crut isoler et auxquels il donna le nom de ferment de la ibrine.

Le produit auquel Schmidt donnait ce nom et qu'il extrayait à grand'peine lu sang par un traitement prolongé à l'alcool était évidemment un produit complexe, et la théorie en vertu de laquelle il se croyait obligé de rattacher la coagulation de la fibrine à une sorte de fermentation ne s'appuyait, il faut bien l'avouer, que sur des probabilités. Néanmoins, depuis ces recherches, il est demeure acquis, d'une façon certaine, ce fait que la formation de la fibrine, et par suite la coagulation du sang, était une réaction chimique, ne se produisant que dans certaines conditions déterminées sous l'influence d'un ou de plusieurs corps qui constituent le ferment de la fibrine.

Dans une série de mémoires récents, Hainmarsten a précisé et coordonné les travaux de Schmidt et ceux de Denis. Il a reconnu, avec Denis, et malgré Schmidt, que la fibrine résultait d'un dédoublement de la substance fibrinogène de Schmidt ou plasmine de Denis, et que la présence de la paraglobuline n'était en rien utile dans la réaction; et il a montré, d'autre part, que cette décomposition a deux termes, le dédoublement ne se produisant qu'en présence de diverses matières étrangères en minime quantité.

Nous sommes donc autorisé à dire aujourd'hui que la coagulation du sang est un phénomène de dédoublement d'une des matières albuminoïdes du sang (substance fibrinogène de Schmidt et d'Hammarsten, plasmine de Denis), en présence de certaines substances dont l'action ne nous est pas connue, et que bous désignerons, provisoirement, sous le nom de ferment de la fibrine.

Nous savons donc maintenant quelle est la nature de la coagulation, mais mous ignorons d'où provient ce que nous avons appelé le ferment de la fibrine.

A l'état normal, dans les vaisseaux, la substance fibrinogène conserve sa composition et reste fluide: donc il n'existe, dans le sang normal, aucune substance pouvant produire la coagulation. Tant que le sang reste contenu dans les vaisseaux intacts, même quand le cours de celui-ci est ralenti ou suspendu, le sang reste fluide et l'on peut, avec quelque précaution, conserver dans des segments veineux du sang fluide pendant un temps assez long.

Mais dès que les vaisseaux sont altérés, ou que le sang est extrait des vaisseaux et mis en présence de corps étrangers, il se coagule plus ou moins vite, et finit toujours par se prendre en une masse solide. La composition du sang sous l'influence de ces altérations vasculaires, de ces contacts avec des corps étrangers, se trouve donc modifiée, et les ferments de la fibrine prennent naisseme en quelques instants.

Rapprochant ce fait des observations histologiques de Ranvier et d'Ilayem, lest naturel de penser que ce ferment est représenté par les produits d'altération étéments figurés qui sont en quelque sorte le point de départ du phénomène.

Que ce soient les globules blancs, que ce soient les globules rouges ou que ce soient, comme le veut Hayem, les hématoblastes, tous les auteurs semblent d'accord la re point que c'est l'altération des éléments figurés du sang qui est l'origine le point de départ du dédoublement chimique qui est la base de la coagulation.

Cette conclusion se vérifie à fortiori par l'étude des coagulations intra-vaculaires, car nous savons que si, à l'état normal, le sang n'étant point modifié, la coagulation n'a pas lieu, ce phénomène ne tarde pas à se produire dès qu'on crée une altération de l'endothélium vasculaire.

On peut dire en effet qu'en dehors des altérations du liquide sanguin lumeme l'intégrité de la paroi endothéliale des vaisseaux est la condition nécessaire et suffisante pour la conservation de la fluidité du sang dans les vaisseaux. On peut encore énoncer le fait d'une façon plus générale et dire que la présence d'un corps étranger est la condition essentielle de la coagulation intra-vasculaire, car la destruction de l'endothélium met le sang en contact avec une couche sous-endothéliale, qui est pour le liquide sanguin un véritable corps étranger analogue, dans son action, aux embolies qui sont le point de départ d'une thrombose artérielle des vaisseaux.

L'instuence de toutes ces conditions a été bien élucidée expérimentalement par dissérents auteurs qui ont envisagé la question sous toutes les faces et varié à l'infini l'expérience fondamentale de Brücke. Brücke liait le cœur d'une grenouille ou d'une tortue, puis constatait que, malgré le repos, malgré la mort de l'animal, le sang contenu dans les cavités du cœur restait stuide et ne « coagulait pas.

Cependant ce sang n'avait pas perdu ses propriétés, car, mis au conted de l'air, dans un vase, il se congulait spontanément.

On a modifié cette expérience de bien des façons, et toujours le résultat a été identique. M. Glénard, dans un travail très-étendu sur la question, a montique le sang conservé dans les vaisseaux veineux du cheval restait très-long-temps fluide et ne commençait à se coaguler que lorsque la putréfaction se produisait. Cet auteur a même prétendu qu'en laissant dessécher à l'air un agment de jugulaire de cheval isolé entre deux ligatures le sang. content à l'intérieur et desséché, était resté soluble dans l'eau.

On obtenuit, par ce procédé, une poudre que l'on pouvait additionner d'estet la solution filtrée se coagulait après quelque temps.

Ces expériences ont été en partie contredites, mais la contradiction a partie principalement sur la durée du retard de coagulation.

Glénard tendrait presque à la regarder comme à peu près indéfinie; d'autoauteurs, en particulier M. Hayem, ont dit avec raison que le sang restait hieil est vrai, fluide très-longtemps quand on le conservait dans ses réservenaturels, mais que la coagulation retardée, mais non définitivement empéchée. au produisait toujours au bout d'un temps plus ou moins long.

(l'est là une opinion qui répond trop bien aux conditions cliniques pur qu'on ne soit pas porté à l'admettre. D'ailleurs, d'autres expériences, faire autrent d'antres méthodes, mais concourant au même but, viennent encore l'appoir de cette manière de voir. Dans l'expérience de Brucke, on se content de montrer que le sang reste fluide tant que la paroi vasculaire est intacte, mon ne prouve pas que l'altération de la paroi vasculaire crée la coagulaire (notes proposition réciproque est-elle vraie comme l'est la première, c'est li de qu'il est nécessaire de mettre en évidence. Sans doute l'expérience clinique se adaptus longtemps démontré qu'il y avait un parallélisme évident entre l'altération du vaisseau et la coagulation spontanée du sang qu'il renferme.

Mais quelle relation unit ces deux faits? Y a-t-il simplement synchronisme

sand, passant par une collatérale, on vient à érailler, à altérer, si peu que ce it, l'épithélium intra-vasculaire d'un vaisseau, on constate, au bout de peu de mps, une thrombose locale limitée au point lésé.

Donc il est légitime de dire aujourd'hui que la condition essentielle, sinon la ule, de la fluidité du sang chez les animaux vivants, est l'intégrité de l'épiélium intra-vasculaire.

Puisqu'il existe une telle relation entre l'état du sang et l'état des vaisseaux, convient d'expliquer le mécanisme de cette action.

Brucke supposait une action vitale propre à l'épithélium; c'était paraphraser expérience et non l'interpréter. D'autres auteurs ont émis l'hypothèse d'une serétion, par la paroi, d'une substance quelconque arrêtant la coagulation et empêchant de se produire.

Cette hypothèse pouvait être soutenue; néanmoins rien n'était moins prouvé me l'existence d'une telle exsudation.

Pour d'autres expérimentateurs, tels que Glénard, la paroi n'aurait qu'une setion purement physique.

La question n'est certes pas encore tranchée aujourd'hui; cependant il nous semble que l'on commence à apercevoir vaguement la vérité, et qu'il est actuellement possible de faire une synthèse des opinions jusqu'à présent émises.

On ne peut admettre la sécrétion par la paroi d'une substance agissant pour retarder la coagulation, puisque toute sécrétion est un phénomène vital, et que l'action de l'épithélium vasculaire se poursuit encore post-mortem. Est-ce alors une action physique pure et simple? Ce serait mal connaître le rôle des éléments de l'organisme que de le penser.

Sans doute, in vitro, on peut démontrer que, sous l'influence de certaines muditions physiques, la coagulation peut être retardée ou empêchée.

On sait depuis longtemps l'influence que le poli des vases, servant à recueillir e sang, exerce sur la coagulation. Tout récemment on a constaté ce fait intéresant que, dans un vase artificiellement enduit d'une couche d'huile ou de vaseine, le sang préservé du contact de l'air par une couche de liquide gras reste necagulable, à la condition que les canules servant à faire passer le fluide anguin du vaisseau dans le vase soient intérieurement enduites de la même matière.

Mais en physiologie il faut se garder de faire des applications trop exactes et rop serviles des résultats expérimentaux indirectement obtenus.

L'organisme vivant se sert évidemment des procédés physiques ou chimiques que nous pouvons réaliser, mais cette analogie n'est pas absolue, et dans l'emploi des forces physiques les êtres animés introduisent des variations de détail donnant aux phénomènes de la vie ce cachet particulier qui trace une différence si essentielle entre les lois biologiques et les lois du monde physique. D'ailleurs, dans l'expérience que nous venons d'exposer, il ne sussit pas de dire que l'action de la vaseline ou de l'huile est une action physique, il faut expliquer ples en détail les déterminantes du phénomène.

les recherches de chimie pure nous ont appris que la coagulation, pour se reduire, exigeait la présence de certains corps organiques ou inorganiques jouant rôle de ferments solubles; qu'en particulier, dans le phénomène de la coagulation spontanée, il se produisait dans le sang une ou plusieurs substances replissant ce rôle, substances que Schmidt a décrites sous le nom de ferment la fibrine. D'autre part, l'étude histologique du phénomène de la coagulation

a démontré que les éléments figurés du sang, en particulier les cellules non colorées, semblaient servir de points nodaux pour la précipitation de la fibrine concrète.

Ce ne serait donc pas directement et par action physique sur le plasma que la paroi vasculaire ou la vaseline empêcherait la coagulation. Ce serait indirectement, en supprimant la formation du ferment de la fibrine et en s'opposant à la transformation des éléments figurés que se manifesterait l'influence de l'intégrité des parois des vaisseaux.

L'origine du ferment de la fibrine est certainement dans les éléments cellulaires du sang, cela est de toute évidence, et tous les auteurs sont à peu près d'accord sur ce point.

Buchanan le croyait produit par l'ensemble des éléments figurés. Schmidt paraît en attribuer principalement la formation aux globules blancs; Hayem en su un produit de destruction des hématoblastes; mais, si les auteurs diffèrent quant il s'agit de localiser la production du ferment de la fibrine dans tel ou tel élément, tous sont d'accord sur le point important de localiser le phénomène dans un élément figuré quelconque.

D'après cela, le phénomène de la coagulation du sang, envisagé au point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire au point de vue physiologique, serait. comme le dit Hayem, « une sorte d'acte agonique ayant pour point de départ les modifications cadavériques des éléments les plus vivants et les plus vulnérables de sang. »

Sans admettre, comme Hayem, que les hématoblastes sont seuls à interver pour la coagulation du sang, on peut du moins dire avec lui que le preme phénomène de la coagulation du sang est la mort des éléments figurés.

Dès lors toutes les conditions qui s'opposeront à la mort de ces éléments, qui mettront obstacle à leurs transformations cadavériques, pourront, on le comprend, retarder la prise en masse et la formation du caillot. En présence d'un corps étranger, et se trouvant placés dans des conditions défavorables, ils set autant de centres partiels de coagulation. Enfin, si les parois vasculaires, des l'expérience de Brücke, si la vaseline ou les corps gras, maintiennent le set fluide, c'est uniquement parce que ces conditions expérimentales maintiennent les globules dans un état compatible avec leur conservation, et, en empéchant le destruction de ces éléments, mettent obstacle à la formation du caillot.

D'après cet exposé de travaux si nombreux entrepris sur le phénomèse à la coagulation du sang, on peut voir qu'aujourd'hui, si la solution du problème n'est pas complétement trouvée, on est néanmoins sur la voie et l'on possèle, sur ce point, quelques données précises qui permettent de faire, ce qui cèt à impossible, il y a vingt ans, une théorie approximative, à tout le moins, de b coagulation et par suite de la thrombose.

L'étude physiologique expérimentale ou chimique du processus de congulation nous a permis de vérifier cette assertion, indiquée à priori dès le début de se article, que l'oblitération spontanée sur place d'un vaisseau ne pouvait dépende que de deux facteurs essentiels : le sang ou les vaisseaux.

Nous en avons déduit cette conséquence importante, au point de vue clisique, que les thromboses pouvaient être divisées en deux classes : les thromboses d'origine vasculaire ; les thromboses d'origine hématique.

Bien que la division que nous allons adopter, comme moyen d'étade, at se pas vraie d'une façon absolue, en ce sens qu'il n'y a pas à proprement paris

thrombose uniquement hématique ou vasculaire, nous croyons que, pratiment, il est bon de la conserver.

En esset, comme dans tous les problèmes de physiologie où deux facteurs entiels entrent en jeu, il est bien rare que chacun d'eux n'intervienne pas ur une part, si minime soit-elle, dans le résultat étudié; mais il est de règle, physiologie comme en clinique, de voir l'un des facteurs devenir préponment et suffire, presque à lui seul, à la réalisation du processus.

Nous diviserons donc les thromboses en thromboses hématiques et thromboses sculaires, que nous étudierons successivement.

Thromboses hématiques. Malgré l'intégrité presque complète de l'épithélium sculaire, e sang peut éprouver telles modifications qu'il soit devenu apte à subir se transformation profonde.

En vertu de l'action propre de la paroi vasculaire normale, ou mieux de épithélium interne des vaisseaux, nous avons vu que la coagulation du sang tait normalement impossible, pendant la vie, dans les conditions ordinaires.

Mais, si une cause extérieure intervient, si un agent physique ou chimique, renu du dehors, altère la constitution du sang et le rend plus facilement coa-galable, la scène change.

Le plasma peut être directement atteint, et ses principes essentiels subissent des modifications telles que le sang se coagule; ou bien les éléments figurés, si vulnérables et si sensibles à tous les agents toxiques, sont altérés et meurent; dens les deux cas, la coagulation se produit. Peut-être, au fond, le phénomène rest-il point toujours identique à lui-même, et le dédoublement du fibrinogène se fait-il point toujours suivant une modalité semblable. Cela est possible, mais le fait essentiel, c'est qu'il y a coagulation, quelle que soit la nature de l'altération subie par le sang.

Thromboses par précipitation. Le cas le plus typique de thromboses hématiques est certainement celui des thromboses veineuses par gelure ou brûlure. Sous l'influence d'une température trop basse ou trop haute, les veines superficielles et les capillaires peuvent se trouver soumises en masse à des conditions physiques dans lesquelles la fluidité du sang n'est plus possible.

Il se produira en pareil cas une coagulation intra-vasculaire. Cette coagulation offre quelques caractères spéciaux qui la distinguent des dépôts fibrineux de la thrombose marastique vulgaire, la plus fréquente et la plus anciennement décrite.

Dans le cas de brûlure ou de gelure, que nous choisissons comme exemple parce qu'il est plus typique et qu'on saisit mieux l'enchaînement des faits, le cagulum n'est point dense, la fibrine se précipite en quelque sorte sous forme de grumeaux, donnant ce que flayem, dans un récent travail, appelle la coagulation par précipitation.

Le caillot intra-veineux, produit par un tel mécanisme, est en effet mou, friable, conique; il renferme en masse tous les éléments du sang et se désagrége avec de facilité pour donner lieu, ainsi qu'on l'a observé, à des embolies capillies du poumon.

Le mécanisme de cette oblitération est très-simple; sous l'influence de l'abaisment ou de l'élévation de température le sang cesse de circuler dans le vaisun et se prend bientôt en une masse compacte, absolument comme si du mag extrait des vaisseaux était coagulé dans une étuve. Mais cette prise en masse n'est pas à proprement parler une coagulation c'est une précipitation véritable un peu analogue à celle que l'on produit a injectant dans le sang d'un animal des sels coagulants ou des substances diverses donnant lieu aux concrétions sanguines hématoblastiques par précipitation de Hayem.

Si nous avons présenté ce premier exemple avant tout autre, c'est afin de hier montrer que certaines concrétions sanguines formées, pendant la vie, étaien indépendantes de toute altération de l'épithélium vasculaire, ce qui justifie h classification que nous avons adoptée.

Thrombose marastique. La deuxième variété de thromboses hématiques que nous ayons à considérer est la thrombose marastique.

Dans cette deuxième catégorie de faits, la formation de concrétions sanguisse paraît moins indépendante de toute lésion de l'épithélium vasculaire.

La thrombose marastique est une des conséquences possibles de toutes les maladies qui compromettent gravement, d'une façon aiguë ou chronique, la nutrition de l'organisme, qui déterminent, en un mot, une cachexie quelconque.

Ces thromboses, en effet, apparaissent de préférence dans la période de dédin des maladies aiguës ou vers la période finale des maladies chroniques.

Parmi les affections pouvant produire des thromboses cachectiques, il set citer en première ligne le cancer et la tuberculose, puis viennent les maladis infectieuses : la fièvre puerpérale, cause fréquente de phlegmatia alba doless, la fièvre typhoide ; les pyrexies de toute nature.

La thrombose marastique est donc un accident relativement fréquent, et dont l'étiologie est bien complexe, puisque tant de maladies diverses penvent la provoquer ou la produire.

Mais au milieu des conditions si diverses qui doivent présider à la formation de thrombus marastique, quelle est la modification essentielle déterminant la production d'une concrétion sanguine dans toutes les affections que nous venons de citaf.

Dans toutes les maladies dont nous venons de parler, il existe, le fait et certain, une altération profonde du tissu sanguin; les éléments figures set diminués de nombre, leur forme a subi des altérations profondes; leur proportien relative a varié; le plasma lui même est devenu plus fluide et a subi des transformations chimiques que nous ne pouvons complétement définir, mais des l'existence est indéniable.

Ces altérations du tissu sanguin ne sont pas sans retentir quelque pes se l'intégrité de l'épithélium vasculaire.

Dans les pyrexies, dans les exanthèmes infectieux, nous savons qu'il existe des lésions diffuses des vaisseaux qu'on rencontre souvent, des artérites et des phibites qui peuvent jouer un certain rôle dans la production des concrétions sauguines.

On serait donc en droit de se demander si les thromboses marastiques set bien des thromboses hématiques pures.

Il est à peu près impossible de répondre à la question d'une façon générale: cependant, dans un très-grand nombre de cas, les caractères de la thrombes marastique sont tels qu'ils permettent de penser que l'altération du sang est lésion dominante, sinon la seule, dans la formation du thrombus.

L'altération de l'épithélium doit être dans ces cas assez légère et bien insettisante pour être le point de départ d'un dépôt fibrineux, si le sang se trouvait à l'état normal; mais, si le sang est devenu plus facilement coagulable ou si les ments figurés, ce qui est plus probable, sont devenus plus vulnérables, on nprend pourquoi une altération vasculaire légère peut dès lors déterminer un ombus.

Diverses particularités de la thrombose marastique sont en faveur de cette exprétation. Si une altération épithéliale était la cause essentielle et l'origine ces formations, elles n'auraient pour ainsi dire pas de siège de prédilection : il n'en est pas ainsi.

Les thromboses marastiques sont si peu fréquentes dans le système artériel l'on en a longtemps nié l'existence, et, malgré les travaux du professeur Charcot rains auteurs sont encore aujourd'hui portés à contester l'existence de la brombose artérielle d'origine hématique.

Nous savons expérimentalement et cliniquement qu'une altération de l'épithéium intra-vasculaire produit une thrombose tout aussi bien dans les artères que has les veines : pourquoi donc dans les thromboses dites marastiques, s'il y a bision endothéliale, la concrétion a-t-elle une prédilection marquée pour le système veineux, et en particulier pour quelques points déterminés de ce système?

Cela prouve simplement qu'à côté de l'influence de la chute épithéliale sur la conquiation il existe d'autres circonstances adjuvantes nécessaires, qui ne se trouvent réalisées que dans les veines; ce qui revient à dire que l'altération épithéliale est un facteur secondaire et négligeable. D'autre part, ces thromboses serviennent sans phénomène de réaction bien déterminé, au début; elles se forment lentement et se produisent souvent sur plusieurs points à la fois.

Tout cela semble bien indiquer que l'altération du sang est en somme la cause essentielle de la thrombose marastique et que l'on a raison, pratiquement, sinon béniquement, de considérer ces thromboses comme des concrétions d'origine bénatique.

Ces considérations préliminaires sur la nature et l'étiologie des thromboses marastiques nous permettront de mieux comprendre le détail de leur formation et leur mode le plus habituel d'évolution.

Ces thromboses peuvent sièger sur bien des points différents, mais, comme on le mit depuis longtemps, le système veineux périphérique est leur siège de prédilection. Il est bien plus rare de les observer dans le système artériel, et le peu de fréquence de ces thromboses artérielles marastiques a fait douter longtemps de leur existence, comme nous l'avons déjà fait remarquer.

Il y a donc deux variétés de thromboses cachectiques : 1º les thromboses vei-

Ces deux variétés offrent dans leur marche et leurs caractères cliniques de telles différences qu'il est indispensable de faire une étude séparée de chacune d'elles

Thromboses veineuses cachectiques. Les thromboses veineuses, d'origine chectique, ont des siéges de prédilection très-habituels. On ne les observe pour sinsi dire jamais sur les gros troncs veineux centraux et profonds; elles égent presque exclusivement sur les veines de calibre moyen et, de préférence, les veines à situation superficielle. Elles suivent donc, dans leur développement, une sorte de sélection, et obéissent à certaines lois bien déterminées.

Si l'on compare la statistique fournie par disserents auteurs des cas de thrombes marastiques, on voit que c'est surtout dans les veines de la racine des bembres, dans les veines sémorales ou axillaires, dans le système veineux essétent de la base du crâne, que se sorment ces concrétions. Lancereaux a posé, à ce sujet, une loi de formation des thromboses marastiques qui nous semble exacte à plus d'un point de vue. Cette loi est la suivante:

Les thromboses cachectiques se forment presque toujours au niveau des points où le liquide sanguin a le plus de tendance à la stase, c'est-à-dire à la limite d'action des forces d'impulsion cardiaque et d'aspiration thoracique ».

On peut contester cette loi au point de vue théorique, mais il nous semble que, pratiquement, elle correspond à l'ensemble des faits observés.

Par ordre de fréquence, on observe en effet que ce sont d'abord les fémorales, puis les saphènes, puis les sinus crâniens, qui offrent le plus de tendance à engendrer des concrétions sanguines d'origine hématique.

Comment se forment, s'accroissent et disparaissent ces thrombus? voilà ce qu'il nous reste maintenant à examiner.

L'origine première du dépôt fibrineux est certainement multiple et tient à plusieurs causes; sans nul doute, cette origine n'est pas absolument la même dans le cours de la convalescence des pyrexies et dans la période cachectique de maladies chroniques.

Le fait le plus important que nous aient appris les études hématologiques, dans ces diverses conditions morbides, est certainement l'augmentation de nombre des globules blancs et leurs tranformations histologiques.

Dans toute pyrexie infectieuse, quelle qu'elle soit, on sait qu'à la période aiguë on observe diverses altérations du sang qu'on peut résumer en des termes assez simples. Le sang est devenu plus fluide, moins coagulable, offre une teinte soncée de couleur sæpia ou acajou; au microscope, les hématies, au lieu de se grouper en piles, ont une tendance remarquable à former des ilots sanguins, à s'agglutiner par leurs bords, à faire laque, pour employer l'expression consacrée. Un autre fait non moins général est l'augmentation de nombre et de volume des globules blancs; on peut dire, à cet égard, que dans toute maladie infectieuse il y a une leucocytose passagère. Ces globules blancs ont un volume double ou triple du volume normal; ils sont granuleux et se rapprochent par quelques points de la structure des globules purulents; ils contiennent de grosses granulations, parsois des amas pigmentaires résultant de la destruction des globules rouges. La crise d'accès de la sièvre intermittente est le type le plus parsait de ces modifications.

Après la période d'état de la pyrexie infectieuse, le sang reprend en partie ses propriétés normales; ses hématies perdent la propriété de donner lieu à des ilots sanguins, mais les globules blancs, introduits dans le sang en quantité considérable, ne reprennent que plus lentement leurs propriétés physiologiques, et restent pendant longtemps plus vulnérables qu'à l'état normal.

Dans les cachexies chroniques, il existe d'autres modifications du liquide surguin : le sang est devenu également plus fluide, le nombre de ses hématies est diminué; il y a anémie profonde; mais dans les anémies cachectiques il existe toujours une augmentation relative du nombre des leucocytes et même des hématoblastes.

Comme on l'observe lors de la période de réparation des pyrexies, ces éléments sont devenus plus vulnérables et plus sensibles aux modifications même les plus légères.

Il y a donc, au fond, une analogie assez grande entre la convalescence des pyrexies et les phases successives de l'anémie secondaire. Dans les deux cas, la crise hématique se caractérise par une diminution de nombre des bématies, et tout par une néoformation assez abondante de leucocytes ou d'hématoblastes ne vitalité très-précaire.

Il est donc tout naturel de penser, et cela concorde avec ce que nous savons de lièvre intermittente, que ces leucocytes et ces hématoblastes, devenus plus esseux en quelque sorte, moins aptes à suivre le courant sanguin, offrent une dance marquée à adhérer aux parois vasculaires et à s'arrêter dans les points la vitesse du liquide n'est pas un obstacle à leur fixation.

si, à ce moment, sous l'influence du trouble général apporté à la nutrition bien si, sous l'influence d'un agent infectieux, il existe des lésions diffuses l'endothélium vasculaire, les points lésés seront autant de points d'appel pour gglomération et la formation en colonies des éléments figurés du sang.

Or les expériences les plus variées d'introduction de corps étrangers dans les isseaux, les tentatives de reproductions artificielles des concrétions sanguines, us ont appris, au delà de toute évidence, que c'était par l'adhésion des globules ancs et des hématoblastes, par leur agglomération autour du corps introduit ou e la paroi vasculaire altérée, que débutait le travail de coagulation.

On s'explique dès lors pourquoi dans les cachexies organiques ou postprexiques, aux points où la stase veineuse est la plus marquée, dans les veines sustraites à l'impulsion cardiaque ou à l'aspiration thoracique, il se forme quelursois, dans les nids valvulaires ou au niveau des éperons, des coucrétions brineuses.

On comprend comment des éléments figurés se fixant sur la paroi vasculaire n des régions déterminées servent de points de départ à un dépôt de fibrine t à l'adjonction d'autres éléments qui tendent à accroître et à augmenter. Esqu'à une limite plus ou moins étendue, le caillot primitif.

Née sous l'influence des causes que nous venons d'énumérer, et ayant pour se d'implantation, très-limitée, le nid valvulaire ou l'éperon sur lequel il a ris naissance, la concrétion vasculaire s'allonge peu à peu, sans remplir en énéral le calibre du vaisseau, se prolonge plus ou moins dans le sens du count sanguin, comprenant ainsi une ou plusieurs valvules, jusqu'au niveau de première collatérale.

Elle peut même se propager jusque dans ces veines en prenaut sur son passage de unbreux points d'implantation, mais en conservant les mêmes caractères.

De toutes façons, le caillot ainsi formé est essentiellement mobile; à peine dérent au vaisseau auquel il ne tient que par une mince base d'implantation, peut, sous l'influence d'un mouvement, d'une élévation brusque de la pression, détacher ou se rompre, et donner naissance à un embolus.

Mais, laissant de côté cette terminaison, qui empêche l'évolution complète u processus et qui rentre dans le cadre de l'embolie, le thrombus, quand il este définitivement fixe au point où il a pris naissance, possède une évolution péciale.

La présence de la concrétion sanguine ainsi formée représente, pour la veine u sein de laquelle elle a pris naissance, un véritable corps étranger. Au début gène circulatoire, déterminée par le thrombus en voie de formation, est peu arquée et passe souvent inaperçue, mais, quand le thrombus a acquis un certain dume, l'arrêt de la circulation veineuse dans un vaisseau important détermine pidement les phénomènes caractéristiques de la stase sanguine prolongée. Il produit de l'œdème, des phénomènes douloureux, le membre correspondant la veine est tuméfié, gonfié; la peau est tendue et luisante, mais peu à partire de la circulation sanguine est tuméfié, gonfié; la peau est tendue et luisante, mais peu à partire de la circulation sanguine prolongée.

si la cachexic est trop considérable, la mort survient par des mécanismes divers, ou bien les symptômes s'amendent, et la circulation collatérale s'établit pour compenser progressivement l'obstruction vasculaire.

A ce moment le thrombus, qui primitivement n'occupait que la partie centrale de la lumière du vaisseau, tend à la remplir tout entière; il cesse de s'accroître en longueur, s'épaissit par dépôts de couches concentriques, de façon à obstract bientôt tout le calibre.

A cette époque le thrombus est constitué histologiquement par un résent fibrineux englobant des éléments cellulaires irrégulièrement répartis dans si masse.

Les parties centrales, les plus anciennes du thrombus, sont à peu près uniquement formées de fibrine et de leucocytes, puis, à mesure qu'on se rapproche de la périphérie, en effet, cette constitution se modifie; les parties les plus récents contiennent des globules rouges en assez grande quantité, et souvent, au moment où l'oblitération vasculaire est devenue complète, les couches périphériques représentent à peu près du sang coagulé, tel qu'il se rencontre dans le caillet valgaire.

Dès le moment où la circulation, complétement arrêtée dans le vaisseau, su définitivement le thrombus au lieu où il s'était primitivement développé, commence le travail de résorption.

Le coagulum complexe, ainsi formé au centre d'une lumière de vaisses. représente, pour l'organisme, un corps étranger ou inerte inutilisable désormés et qui ne peut que se résorber graduellement.

Au niveau du caillot commence, dès ce moment, dans l'épaisseur des paris veineuses, un travail de réaction qui va peu à peu aboutir à la transformation du vaisseau.

L'endothélium vasculaire, immédiatement en contact avec les éléments de thrombus, se gonfie et prolifère; les couches sous-endothéliales, dans l'épaises desquelles la circulation lymphatique devenue plus accentuée apporte des éléments nouveaux, subissent toute une série de transformations que nous étudierons plus au long en parlant des thromboses vasculaires.

Il y a formation d'un véritable caillot lymphatique, infiltration de leucocyte, prolifération active de ces éléments et peu à peu, sous l'influence de cet appar continuel d'éléments nouveaux. les couches les plus internes empiètent sur le caillot, au milieu duquel elles pénètrent, en résorbant peu à peu les éléments qui le constituent, éléments ayant subi une régression progressive les transfemant en une masse granuleuse, homogène, masse que la prolifération des paris vasculaires, et en particulier de la couche sous-endothéliale, fait progressivement disparaître.

En dernière analyse, la veine atteinte de thrombus se trouve enfin transforme en un cordon fibreux imperméable au sang, et dont la structure histologique rappelle seule la nature première.

L'évolution du thrombus marastique passe donc, en définitive, par trois pérides distinctes :

1º Période de début, caractérisée par la formation spontanée d'une concréis sanguine en un point limité d'un vaisseau veineux;

2º Période d'état, caractérisée par l'existence d'une concrétion mobile des le vaisseau, implantée sur un nid valvulaire ou sur un éperon et pouvant se décenter pour fournir une embolie;

5º Période de résorption, dans laquelle la réaction secondaire que le thrombus létermine, entraîne dans les parois vasculaires un travail de prolifération active mi amène peu à peu la transformation fibreuse du vaisseau et la résorption de l'embolie.

Ces trois périodes peuvent s'appliquer, presque sans changement, à toutes les atres variétés de thrombus, et c'est pour cela que nous avons tenu à les décrire vec détail, à propos de la première variété de thrombus que nous avons à tadier.

Thromboses artérielles marastiques. La thrombose veineuse marastique est n fait courant, admis par tous, dont l'interprétation n'est pas douteuse, ainsi me nous avons essayé de le montrer.

Il n'en est plus de même de la thrombose artérielle d'origine hématique. On somprend en effet très-bien comment, sous l'influence d'une altération profonde lu sang et sans altération endothéliale, il peut se faire, en certains points du système veineux où la stase est très-accentuée, une agglomération de quelques éléments figurés et une coagulation fibrineuse consécutive; il est plus difficile de comprendre comment, dans un vaisseau artériel un peu volumineux, où la pression et la vitesse du fluide sanguin sont plus considérables, on peut voir réunies les conditions nécessaires à la formation d'un thrombus hématique.

Nous avons déjà fait des réserves à propos de l'intégrité de l'épithélium dans le cas de la thrombose veineuse; nous avons fait remarquer qu'il existait un perallélisme trop évident entre les altérations du sang et celles des vaisseaux pour ne pas mettre en doute l'état absolument normal de l'endothélium vasculaire dans les conditions de production de thromboses hématiques. A propos des veines, cette objection pouvait être négligeable; il n'en est plus de même quand il s'agit des artères.

Les points d'élection des thromboses marastiques sont évidemment les points où le courant sanguin a la moindre vitesse, c'est-à-dire le système veineux. Pour expliquer la production de semblables phénomènes dans le système artériel, on se trouve tout naturellement amené à supposer que l'importance du facteur, que seus avons pu négliger pour la thrombose veineuse, n'était plus négligeable dans les artères; et, pour notre compte, étant donné la rareté de la thrombose artérielle marastique, nous ne serions pas éloigné de croire que c'est à une altération de l'endothélium vasculaire, jouant le rôle de point d'appel, que sont dues les cescrétions artérielles cachectiques.

lci ce n'est plus, comme dans les thromboses vasculaires, l'altération épithéliale qui crée seule la lésion, mais c'est à l'influence combinée des deux facteurs, attration du sang et altération épithéliale, que l'on doit attribuer la thrombose attribue

Quoi qu'il en soit de ces interprétations théoriques, on peut dire, en thèse sénérale, que la thrombose artérielle hématique est une rareté pathologique.

Cette thrombose, du reste, a été presque uniquement observée dans les vaisceux du cerveau, où M. Charcot l'a rencontrée pour la première fois.

Elle produit d'ailleurs les résultats ordinaires des obstructions artérielles : essant inaperçues, si une circulation collatérale est possible, donnant lieu au conraire à une dégénérescence nécrobiotique, si le vaisseau atteint est terminal et à point d'anastomoses.

Le mécanisme de résorption est identique à celui du thrombus marastique eineux, et sera décrit avec plus de détail à propos des thrombus artificies

vasculaires, dont la structure et l'évolution ont été étudiées avec les plus grand détails par un grand nombre d'observateurs.

Thromboses infectieuses. Mais, dans la grande catégorie des thromboses marastiques, il existe certaines variétés d'oblitérations vasculaires, à forme plu aiguë, à marche plus rapide, envahissant d'ordinaire une plus grande longues de vaisseau, et évoluant quelquefois d'une façon un peu différente de celle de thromboses marastiques proprement dites.

Pour marquer ces dissérences et bien établir la nature spéciale de quelques uns de ces thrombus, on a décrit ces processus morbides sous le nom de thrombus infectieuses.

En effet, à côté des concrétions sanguines, qui apparaissent dans la périod de convalescence des pyrexies, et auxquelles s'appliquent les considérations qui nous avons développées, il y a, dans le cours des maladies infectieuses, du coagulations intra-vasculaires siégeant presque toujours, sinon toujours, dans le veines; ces concrétions se forment avec une rapidité très-grande, elles envahissent une assez grande étendue du vaisseau et elles suivent quelquefois une étendue du vaisseau et elles en vaisseau et elles elles en vaisseau et elles en vaisseau et elles en vaisseau et elles en vaisseau et elles en v

Dans cette classe on doit ranger les thromboses qui surviennent dans le veines qui émanent d'une plaie en suppuration, par exemple, celles qui apparais sent dans le cours de la sièvre puerpérale, au niveau des troncs veineux utére ovariens.

On doit y comprendre également les coagulations intra-vasculaires de l'este cardite ulcéreuse, de la gangrène, de la pyohémie, etc.

Toutes ces productions ont des caractères communs qui les rapprochent et qui contribuent à faire de ces formes de thromboses une catégorie toute spécial ayant une étiologie, une marche et une terminaison essentiellement pathogramoniques.

Tandis, en esset, que les autres thromboses que nous avons étudiées et celle dont il nous reste à parler ont pour aboutissant ultime l'artérite oblitérant de la résorption du caillot, les thromboses insectieuses, au contraire, en verte de leur origine même, sont rebelles à toute organisation, à tout travail de résorption.

Elles empruntent aux agents microbiens qui les ont créées leur cachet spéciel de virulence et de gravité.

Non-seulement par leur extension, par leur étendue, leur marche rapide. de sont déjà un danger local, mais, le plus souvent, la suppuration du caillet, désagrégation facile, font des thrombus de véritables foyers d'embolies tiques qui engendrent toutes les diverses variétés d'embolies capillaires.

En parcil cas, l'importance du processus de coagulation disparait proper cutièrement devant le rôle capital que joue, dans ces conditions particulières l'agent septique, dont l'action prédominante prime toutes les conséquences ordinaires d'une oblitération vasculaire.

Il importe néanmoins de savoir quel est le mécanisme au moyen dequel étant donné un organisme parasitaire accidentellement introduit dans le ses on peut voir se former des coagulations intra-vasculaires.

Il serait téméraire, à l'heure actuelle, de trancher la question d'une fert trop absolue; néanmoins, d'après l'étude micrographique des organes, dans le maladies infectieuses, il est possible aujourd'hui de se rendre un compte se moins approché de la façon dont s'opère le processus de thrombose.

l'uisqu'il s'agit de lésions apparaissant dans le cours d'une maladie

tiense, on sait tout d'abord que le sang présente d'une façon générale des altérations multiples déjà signalées, et que ces altérations sont un facteur possible de thromboses.

Mais ces coagulations infectieuses surviennent de préférence au voisinage des points où existe le foyer d'infection locale, ou sur des points secondairement affectés.

Il faut donc dire que l'altération chimique du sang n'est pas le seul élément qui puisse entrer en jeu, et il convient de chercher le motif des localisations spéciales de ces thromboses infectieuses.

On peut prendre pour exemple l'endocardite ulcéreuse; on sait que dans cette maladie il so produit, sur l'endocarde au niveau des ulcérations, dans les vaisteaux au niveau des parois malades, des coagulations superficielles, friables, peu adhérentes, et qui sont quelquesois le point de départ de coagulations plus étendues.

Si l'on examine à ce moment la surface de l'endocarde, on aperçoit dans toute la couche superficielle des amas, des colonies véritables de micrococci isolés, agminés, réunis en amas, entraînant autour d'eux la production de masses nodulaires, de petits abcès sous-endocardiques, dont l'ouverture donne lieu aux ulcérations caractéristiques.

On constate, en même temps, que l'épithélium endocardique est profondément altéré, et ne se reconnait plus sur la coupe, surtout au voisinage des points altérés, ou en voie d'ulcération.

Progressivement et parallèlement à ce travail de desquamation, ou tout au moins de dégénérescence de l'épithélium, on voit apparaître le coagulum de shrinc. Ce coagulum est granuleux, dense sur les bords, souvent ramolli, puriferme ou purulent à son centre; il contient, dans son épaisseur, les germes septiques dont l'endocarde est semé.

Pour ce cas particulier, l'enchaînement des phénomènes est bien évident : le premier fait en date est l'altération épithéliale par l'agent insectieux, altération qui entraîne la coagulation supersicielle de la sibrine, venant d'un sang déjà prosondément modissé.

Cela est vrai pour les thromboses du cœur et des gros vaisseaux; cela est exact de même pour les thromboses de troncs moyens où l'on observe les mêmes phénomènes dans les veines des membres, dans les veines efférentes des organes: en peut trouver, en effet, des thromboses peu adhérentes à la paroi, à consistance friable, séparées du vaisseau par une sorte de sérum, contenant en quantité les déments caractéristiques de la maladie qui les a causées. Dans le thrombus luimème, irrégulièrement disposé, on trouve des petits abcès miliaires, des portions ramollies et puriformes. Au milieu de ces détritus divers du caillot, l'examen micrographique décèle toujours la présence des microphytes. Nous tappellerons à cet égard les travaux de Doléris.

Tels sont les caillots de l'endocardite ulcéreuse; tels sont également les diromboses de la pyohémie, de la gangrène, et telle est identiquement la marche du processus sondée sur les deux sacteurs essentiels des thromboses marastiques, l'altération du sang, l'altération du vaisseau.

Mais, si l'origine de ces thromboses infectieuses se rapproche par quelques Caractères de celle des thromboses marastiques vraies, la distance ultérieure n'est Plus la même, et le caillot, au lieu de parcourir les phases diverses de l'organisation habituelle des concrétions vasculaires, subit rapidement une régression.

nécrobiotique, dont la mort du malade est absolument la seule terminaison possible.

Thromboses vasculaires. Les thromboses d'origine vasculaire sont bien près de constituer la généralité des thromboses, et l'on pourrait dire qu'elles sont à peu près la règle, tandis que les thromboses hématiques constituent l'exception.

Nous avons vu, en effet, comment, même pour les thromboses hématiques, on était obligé de faire des réserves et de se demander s'il n'y aurait point, dans les cas où le rôle de l'appareil vasculaire semble si effacé, quelque trouble de nutrition, quelque altération de la paroi, pouvant expliquer l'apparition de trouble morbide.

Les thromboses d'origine vasculaire sont, en vertu de leur fréquence, connues depuis bien plus longtemps que les thromboses marastiques. Les anciess anatomistes avaient décrit depuis longtemps sous le nom de polype du cour les thromboses cardiaques. Bartholin, Morgagni, avaient disserté sur la nature de ces concrétions et, si leurs idées, nécessairement en rapport avec la science de leur époque, n'avaient point la précision nécessaire, il faut en accuser, non leur talent d'observation, mais bien l'insuffisance de leurs moyens d'étude.

Même à l'époque où Virchow, après van Swieten, vint démontrer définitivement la généralité du processus de la thrombose et de l'embolie, on était encore loin d'avoir sur le mode de production des caillots intra-vasculaires les notions que l'on possède aujourd'hui.

C'est aux efforts des anatomo-pathologistes modernes et surtout des histologistes que nous devons quelques notions claires sur la manière dont les altérations des vaisseaux engendrent et produisent la coagulation intra-vasculaire.

L'organisation de ces thrombus par inflammation des artères a fait l'objet de nombreux travaux et, s'il y a des divergences sur bien des points de détail, l'accord semble s'être fait sur leur mode général de formation de ces thrombes, dans les différents cas où ils se présentent. Nous pouvons donc considérer que la question que nous avons à traiter est résolue aujourd'hui, d'une façon définitive et décrire les modes classiques de formation des thrombus, sans nous inquiéter de faire la critique des expériences ou des travaux.

C'est après avoir traité, dans une vue d'ensemble, les grands traits de la quetion, que nous tacherons de montrer d'où viennent les divergences qui ont sur guelques points de détail.

Pour mettre un peu d'ordre dans l'étude des thromboses vasculaires, importe de faire des divisions et de ne classer ensemble que les faits de même nature, pour n'introduire aucune confusion.

Classer les thromboses suivant leur siège anatomique est une tentative bies inutile et trop contraire aux règles de la pathologie générale pour qu'on adopte une semblable manière de faire.

Il semble plus logique de diviser les thrombus suivant leur origine et leur mode de développement :

1° En thromboses traumatiques, par lésion locale et accidentelle d'un vaisses: 2° En thromboses spontanées, lesquelles résultent de l'altération primitive des

vaisseaux, indépendamment de toute action extérieure.

Les thrombus traumatiques étant aujourd'hui bien connus, et leur étude expérimentale facile ayant permis de suivre pas à pas leur mode de formation c'est par eux qu'il convient de débuter, afin d'avoir un type bien défini auquel on puisse rapporter tous les autres.

Thromboses traumatiques. Les thromboses traumatiques offrent bien des variétés suivant la nature de la lésion vasculaire, suivant le siège de cette lésion, dans une artère ou dans une veine, et suivant d'autres circonstances particulières.

Le plus ancien et le plus communément observé de ces thrombus traumatiques est le processus d'oblitération des vaisseaux à la suite de ligatures.

Ce processus est très-complexe, et son étude très-instructive permet de se rendre compte de bien des particularités intéressantes pour l'histoire desthromboses.

Le mode d'évolution de ces thromboses a été successivement étudié par Weber, par Durante, Cornil, Ridel, Baumgarten, Auerbach, et c'est aux descriptions de ces auteurs que nous aurons reçours pour faire l'histoire de cette variété de thrombus.

Quand on isole par une ligature un segment vasculaire artériel du réservoir sanguin, il se produit, dans la tunique du vaisseau, les phénomènes classiques de déchirure qui assurent l'hémostase.

L'expérience nous apprend que, vingt-quatre heures à peine après la ligature, le segment isolé est rempli par un thrombus rouge cruorique, remontant jusqu'à la première collatérale, s'implantant par sa base sur le point d'oblitération de l'artère, et s'essilant jusqu'à l'extrémité du segment isolé.

\_

.

Le mécanisme de formation de ce thrombus découle nécessairement des travez que nous avons exposés sur le phénomène de la coagulation du sang.

Au contact de la paroi vasculaire détruite, au niveau de la solution de continuité de l'endothélium vasculaire, les globules blancs et les hématoblastes viennent adhérer, se fixer et former une sorte de base d'implantation sur laquelle le sang contenu dans le segment isolé va prendre, en se coagulant, un point d'insertion primitive. Sous l'influence combinée de l'altération des éléments tigurés et de la stase artificiellement obtenue par la ligature, il se forme, en peu de temps, une concrétion cruorique, n'adhérant primitivement au vaisseau que par le point de section, mais devant adhérer plus tard à une plus grande longueur du vaisseau.

Dans le point primitivement lésé, c'est-à-dire à l'endroit de la ligature, on elserve, au bout de trente à quarante heures, une prolifération active des éléments de la tunique interne; cette tunique augmente d'épaisseur, à la fois par multiplication de ses éléments, et probablement aussi par organisation des leu-ceçtes qui primitivement sont venus s'y fixer.

Dès lors le caillot est devenu solidement adhérent à la base du segment isolé par ligature et va commencer à produire, dans toute l'étendue de ce segment, les réactions inflammatoires qui doivent aboutir à la résorption du thrombus et à la transformation fibreuse du vaisseau.

Presque aussitôt que le thrombus, le bouchon classique s'est produit, on constate l'altération de l'endothélium vasculaire; cet endothélium s'est tumélié, gonfé, est devenu granuleux et réfringent.

Bientôt, comme conséquence nécessaire de ces modifications des cellules codothéliales, la desquamation de ces éléments ne tarde pas à se produire, en commençant par le point d'implantation du thrombus.

Entre les parois vasculaires ainsi dénudées, et le thrombus, existe un espace libre dans lequel les globules blancs viennent s'agglomérer, entraînant la coagulation de la fibrine. Peu à peu, à partir de la base d'implantation du thromb

il se fait, par ce mécanisme, une soudure progressive des parois du vaisseau et du caillot central.

Ce travail se poursuit progressivement et transforme bientôt le segment du vaisseau en une masse compacte comprenant un thrombus, adhérant sur une longueur plus ou moins grande, et les parois vasculaires.

L'étude histologique du vaisseau ainsi transformé est très-instructive à cet égard. On retrouve, sur une coupe transversale, les couches habituelles de la paroi, et à la place de la lumière du vaisseau on voit un coagulum formé d'un réticulum de fibrine englobant des globules rouges et des leucocytes. Mais, taods qu'à la partie centrale les globules rouges dominent, les leucocytes forment, su contraire, presque à eux seuls, la couche périphérique.

Telles sont les dispositions relatives de chacun des éléments respectifs qui constituent l'artère oblitérée; mais presque aussitôt que l'adhérence du caillet est devenue suffisante, c'est-à-dire en général dix jours après la ligature, il survient dans les parois du vaisseau et dans le thrombus lui-même des modifications intimes qui marquent le début de ce qu'on a appelé l'organisation du caillot.

Ce travail de réparation commence par la tunique interne de l'artère, qui devient beaucoup plus épaisse et se fusionne intimement avec le thrombus.

Cet épaississement est à peu près uniforme sur une même coupe transversile, bien qu'il ait toujours une certaine tendance à se présenter sous forme de bourgeons saillants à l'intérieur du vaisseau. Mais, sur des coupes longitudinales, on constate que cet épaississement se fait en quelque sorte en croissant allorgé. Plus marqué au niveau de la ligature, celui-ci s'effile et disparaît progressivement au niveau de la première collatérale, où son épaisseur revient sensiblement à la normale.

Cet épaississement de la tunique interne est entièrement formé par des chlules de types divers : cellules rondes, isolées ou en amas nodulaires, cellules fusiformes on rameuses rappelant assez bien, par l'ensemble de leurs caractère, les éléments sous-endothéliaux de la tunique interne. Mais cette dernière n'est pas seule atteinte par ce travail inflammatoire secondaire : les tuniques mojement et externe sont prises également, bien que d'une façon moins nette et une évidente.

Les éléments de la tunique moyenne, éléments musculaires en majeure parte, sont frappes presque toujours de dégénérescence granuleuse; entre eux custe une infiltration abondante d'éléments embryonnaires plus ou moins confluents.

Dans la tunique externe les vaisseaux sont élargis, remplis de saug, et l'en trouve une quantité considérable de cellules migratrices, de leucocytes en ver d'organisation. Ces éléments sont surtout abondants au niveau de la solution de continuité où, sous leur influence, se fait une sorte de fusion des trois tuniques, au moyen d'un pont cicatriciel qui vient compléter en bas le calibre du vient en la solution de sauges, au moyen d'un pont cicatriciel qui vient compléter en bas le calibre du vient en la soure l'hémostase déjà garantie par l'existence du thrombus.

A partir du quinzième ou vingtième jour, les bourgeons, que nous avois se développer aux dépens de la tunique interne, prolifèrent en remontant des le sens primitif du courant sanguin. Ces bourgeons pénètrent le thrombis, le parcourent en différents sens et par leur périphérie se fondent presque insensiblement avec lui, ce qui explique l'erreur des premiers observateurs qui avaisse cru assister à l'organisation spontanée du thrombus.

Pendant que s'allongent ces bourgeons, les vaisseaux de la tunique advestir

cénètrent dans la tunique moyenne, la traversent ensuite et viennent bientôt se nettre en rapport avec les cellules rameuses de la tunique interne, cellules qui ffrent les caractères des cellules vasoformatrices et qui très-probablement ervent de moyen d'extension du réseau sanguin de la tunique externe vers 'intérieur des bourgeons proliférants.

Bientôt le caillot est en quelque sorte dissocié par la pénétration des bourgeons. Les éléments subissent la nécrose de la coagulation, se fondent en une masse granuleuse et pigmentaire, dont les débris infiltrent toujours plus ou moins le protoplasma des cellules émanées de la tunique interne.

Enfin, vers le trentième ou quarantième jour après la ligature, le caillot a presque complétement disparu, il n'en reste plus d'autres traces que des îlots de substance granuleuse inégalement répartis dans l'épaisseur des bourgeons, dont la soudure a déterminé la transformation de l'artère en un bloc compacte dans lequel la lumière vasculaire primitive est remplacée par un tissu de nouvelle formation plus ou moins riche en vaisseaux.

Sous l'influence des progrès de cette organisation, le tissu ainsi formé devient plus dense, les cellules rameuses s'aplatissent, la substance fondamentale s'accroît et successivement, par disparition progressive de la tunique moyenne, densification des tuniques interne et externe, la terminaison fatale de l'endartérite se produit, le vaisseau est complétement transformé en un cordon fibreux.

La marche de la thrombose par ligature d'une artère est toujours identique; l'évolution du thrombus, dans ce cas, se fait suivant trois phases analogues par certains côtés à celles qui marquaient l'accroissement du thrombus marastique:

- 1º Période de début, caractérisée par la chute de l'endothélium et la formation du coagulum;
- 2º l'ériode d'état, ayant pour caractère essentiel la prolifération des couches de la tunique interne et l'organisation du thrombus;
- 3º Période de résorption du thrombus et de transformation fibreuse de l'artère.

Les phénomènes qui succèdent à la ligature chirurgicale des vaisseaux sont denc très-simples dans leur marche et dans leur évolution; ils évoluent à des leis peu complexes.

Cette variété de thrombose offre donc réellement une sorte de schéma du processus général, car la simplicité des résultats, l'absence de causes perturbatices, n'interviennent point pour créer des différences et altérer la pureté du processus anatomique.

Mais les conditions dans lesquelles se fait la ligature du vaisseau ou la nature de celui-ci influent d'une façon toute particulière sur la marche des phénomènes de réaction locale.

Ainsi, quand, au lieu de faire une ligature simple, on comprend un segment atériel entre deux ligatures et que l'on étudie ce qui se passe ultérieurement, on constate que, tandis que dans le bout central communiquant comme un cultura avec la première collatérale la thrombose suit identiquement la marche pe nous venons d'indiquer, le travail pathologique qui s'opère dans le segment, complétement isolé, diffère assez notablement du schéma que nous avons tracé.

La coagulation du sang est plus lente à se produire; cette coagulation ne se suit quelquesois qu'au bout de quarante-huit heures, tandis qu'il est de règle qu'au bout de vingt-quatre heures le caillot ascendant soit sormé dans le culle-sac supérieur.

Malgré cela, la congulation se produit en bloc, mais cette congulation étant plus lente rappelle la prise en masse du sang dans un vase; il se fait un caillot compacte laissant autour de lui un peu de sérum, qui isole pendant quelque temps le thrombus des parois du vaisseau. La desquamation épithéliale est la règle comme dans la thrombose du bout supérieur et malgré est divergences se produit dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures, c'est-à-dire à peu près d'une façon synchrone à la formation du caillot, ce qui n'a pas lieu de nous surprendre, étant donné la relation qui unit les deux phénomènes.

Dès que le caillot s'est formé, dès que l'épithélium est tombé, commence la deuxième période d'organisation, et le travail d'artérite secondaire. Mais, tandis que dans la thrombose du bout central l'artérite débutait par la tunique interne et semblait se propager de dedans en dehors; ici la marche devient inverse. La fusion de la tunique externe avec la tunique interne semblait se faire dans le premier cas longtemps après que la tunique interne avait déjà développé des bourgeons volumineux; dans le cas d'une double ligature, il semble, au contraire, que la tunique interne, ne communiquant plus avec le liquide sanguin normal, n'ait plus assez de vitalité pour pouvoir proliférer activement.

Cette prolifération de la tunique interne est donc suspendue ou raleste jusqu'au moment où les vaisseaux provenant de la tunique externe ont pu étendre leurs ramifications à la tunique interne, pour lui fournir les matérises nécessaires à la résorption du thrombus, à la formation d'un bouchon fibreu. Dès que ces conditious sont remplies, le travail d'organisation s'effectue pregressivement, et la troisième phase de transformation fibreuse du vaisseau » poursuit sans déviation du type schématique, pris pour exemple.

Quelque legères que soient ces différences, elles nous rendent compte des divergences d'opinions de quelques auteurs sur la marche et l'organisation de thrombus.

Durante et Bubnoff, ayant répandu du vermillon sur un segment artériel issé par deux ligatures, avaient pu constater que des leucocytes chargés de particules colorées avaient pénétré, au bout de peu de temps, dans l'intérieur du vaissem; co qui semblait indiquer que l'organisation du thrombus se faisait de dehors et dudans, et pas uniquement aux dépens de la tunique interne.

thormi, ayant répété ces expériences avec une ligature simple, n'a pas obtention des résultats identiques, et Durante, ayant fait comparativement les deux expétiences, a constaté isolément les deux résultats opposés, suivant qu'il y aux double ou simple ligature.

C'est la vérification expérimentale du fait que nous avons posé en principe, que dans les segments isolés par la ligature simple, le travail d'organisation s'effectue aux depens de la tunique interne, sans participation bien évidente des autres tuniques, qui n'interviennent que plus tard pour parachever la transformable filiague du vaisseau.

thi doit se demander si la ligature des veines donne lieu aux mêmes phisomonne, et si le processus de thrombose ne subit point de modifications quand de la comadère dans le système veineux.

L'identité du processus est absolue dans les deux cas, et la thrombose en membre de différencie en rien de la thrombose artérielle par ligature. L'analoge est même si grande qu'elle se poursuit encore jusque dans les diverses modalités de ligature que nous avons étudiées, et l'on retrouve, pour les veines, des différences de la consequence de l

ces de même ordre que pour les artères, suivant qu'on fait une ligature ple ou double.

a terminaison du processus est également la même et se caractérise, comme ir les artères, par la transformation fibreuse du vaisseau après résorption de du thrombus.

es thromboses par ligature constituent une première variété des thromboses amatiques, mais il est un autre cas intéressant à considérer, celui des ambus de l'hématose spontanée.

huand on fait la section ou la piqure d'un vaisseau, le sang fait issue au ors et il y a hémorrhagie; dans les petits vaisseaux, l'hémostase se produit ntanément et l'écoulement s'arrête.

In savait depuis longtemps que le sang cessait de couler par suite de la fortion d'un thrombus, mais les détails de la formation de colui-ci étaient à ne soupçonnés jusqu'au moment où les expériences de Zahn vinrent donner appui expérimental à des idées théoriques émises par quelques auteurs.

Voici comment Zahn opérait: il disposait une grenouille pour l'observation crographique de la circulation, et, quand un vaisseau de moyen calibre, une me, par exemple, était placée dans le champ du microscope, il faisait une verture latérale à la paroi vasculaire. Le sang faisait issue au dehors et se écipitait vers l'orifice, formant une veine liquide venant des deux côtés du vaisue et modifiant ainsi le phénomène circulatoire normal.

Mais, à mesure que le sang extravasé se répandait et s'étalait au dehors, en se igulant au contact de l'air, l'écoulement se ralentissait; de nombreux globules mes arrivant au niveau de la solution de continuité adhéraient à ses bords, constituaient en masse compacte tendant à rétrécir l'ouverture et à détruire ritice accidentellement produit. Entraînés par le courant liquide jusque dans atérieur des tissus, ces leucocytes formaient bientôt une sorte de champignon planté dans le vaisseau au niveau de l'ouverture, champignon percé à son dieu d'un pertuis se rétrécissant de plus en plus jusqu'au moment où de uveaux globules blancs arrivant dans cet orifice venaient compléter la barte et faire obstacle à l'écoulement.

Les mouvements de l'animal, les contractions des vaisseaux, parvenaient quelefois à rompre la digue, mais elle ne tardait pas à se reconstituer plus forte plus solide. Bientôt enfin l'hémorrhagie s'arrêtait et la solution de continuité ut définitivement comblée par la formation du thrombus blanc.

Le thrombus blanc n'a qu'une existence éphémère et transitoire; il n'est en elque sorte qu'un procédé d'hémostase immédiate spontanée. Suivant l'étendue la solution de continuité, suivant la vitesse du cours du sang dans le point saidéré, il y aura tantôt cicatrisation de la plaie vasculaire et restauration de pithélium au niveau du point lésé, ou formation d'un thrombus hématique use, thrombus d'oblitération analogue à celui qui succède à une ligature.

Les expériences de Zahn, aujourd'hui classiques, ont été variées de bien des mes et vérifiées par tous les observateurs.

In a étudié mieux que ne l'avait fait Zahn (Pitres, Hayem, Bizzozero) les linées ultérieures du thrombus blanc, son rôle dans l'hémostase définitive, son n'a rien retranché aux conclusions de l'auteur génevois sur le mécane de l'oblitération spontanée des solutions de continuité des vaisseaux, et sur ôle actif des globules blancs dans ce processus d'hémostase.

a formation du caillot lymphatique étant admise, quelle est la destinée

ultérieure de ce caillot, comment se détruit-il et comment se fait la rénovation de la paroi vasculaire?

Cette question, ébauchée par Zahn, a été reprise par Pitres, qui a étendu et généralisé le processus d'oblitération par formation du thrombus blanc.

Il résulte de ces recherches que l'agglomération de cellules lymphatiques, ainsi formée, est bien réellement un thrombus, une barrière passagère ne jouant aucun rôle dans le phénomène de l'hémostase définitive.

Pour bien nous rendre compte du fait, considérons une solution de continuité n'ayant point interrompu le cours du sang dans le vaisseau et n'ayant pas donné naissance à un thrombus rouge.

Au bout de peu de temps, on constate que les éléments du thrombus blasc se sont en quelque sorte fondus pour donner lieu à une véritable cellule géante de dimensions énormes, ou à une agglomération de ces cellules géantes. L'apparition de cette forme d'éléments indique, comme on le sait aujourd'hui, les conditions de vitalité insuffisante des leucocytes, et fait prévoir bientôt leur transformation régressive. C'est en effet ce qui s'opère; peu à peu, ces élement deviennent de moins en moins nets; le contour des noyaux s'efface; le protepiasma devient réfringent et granuleux, et le thrombus blanc, dans son entier, subit une fonte granuleuse, jusqu'au moment où ce thrombus est définitivement résorbé.

Si le rôle du thrombus dans l'hémostase provisoire, est un phénomène actit, c'est hors de lui que se passe le processus d'oblitération définitive, et c'est dans les tissus voisins qu'il faut chercher le point de départ de la cicatrisation de vaisseau.

Comme le thrombus rouge, le thrombus blanc n'a qu'un rôle transitoire de constitue une formation anatomique extemporanée permettant à l'artère de reconstituer ses parois, en assurant momentanément l'hémostase.

En esset, au pourtour du thrombus blanc on observe, dans le vaisseau less, me travail d'organisation et d'instammation partant des lèvres de la plaie, s'imdiant dans un rayon plus ou moins étendu, dont l'évolution va restaures restaurer, par cicatrisation, la paroi du vaisseau.

La tunique moyenne n'intervient que peu dans ce phénomène, car c'est surtest aux dépens des tuniques interne et externe que s'opère ce travail de cicatrisation.

Dès que le thrombus a mis un obstacle définitif à l'écoulement du sang, le éléments sous-endothéliaux de la tunique interne prolifèrent, et bientôt, à tavers le thrombus blanc, s'établissent des ponts cicatriciels qui réunissent les des lèvres de la plaie du vaisseau.

Ces ponts s'épaississent, s'accroissent, et bientôt la tunique interne se trere reproduite, légèrement épaissie. L'épithélium vasculaire se régénère ensuit par continuité; le calibre intérieur du vaisseau se trouve reconstitué.

Pendant ce temps, du côté de la tunique externe il se fait un travail salogue : les bords de la solution de continuité bourgeonnent, arrivent à se fusionner et, par organisation du tout, il se fait une cicatrice fibreuse de la paroi, cicatrice formée par un pont de tissu fibreux jeté entre les deux bords de la section et interrompant la tunique moyenne, qui n'a que peu ou point participé à ce travail. Tels sont les phénomènes qui se passent quand la circulation du sang n'a pas été définitivement suspendue dans le vaisseau.

Quand le traumatisme a compromis, sur une trop grande étendue. l'interit

de l'endothélium, au thrombus blanc primitif succède bientôt un thrombus secondaire rouge, par coagulation du sang à l'intérieur du vaisseau.

Quand cette complication se produit, la suspension du cours du sang est définitive dans le vaisseau sectionné et, l'étendue du thrombus secondaire étant trè-grande par rapport au thrombus blanc, le rôle de celui-ci s'efface devant le processus définitif d'oblitération, qui devient en parcil cas identique à celui de la cicatrisation des artères après ligature ou par tout autre mécanisme.

Nous n'avons donc pas à y insister, ayant décrit précédemment les diverses plases de l'organisation du thrombus rouge.

Thromboses spontanées. Il n'y a pas de différence bien tranchée entre les thromboses traumatiques et les thromboses spontanées, car il existe entre les deux variétés des points de passage nombreux. Néanmoins la distinction est utile à conserver, car, dans les termes extrêmes, les phénomènes de début offrent des différences essentielles qu'il importe de mettre en évidence.

Dans les thromboses traumatiques on s'adresse à un vaisseau à peu près sain, et la régularité du processus qui suit le traumatisme est un témoignage de la mature franche de ces thromboses.

Bien plus variée est l'allure des thromboses spontanées, qui tantôt parcourent teues les phases de leur évolution, tantôt s'arrêtent à une période quelconque, puis rétrogradent et disparaissent par des mécanismes divers.

De plus, les caractères des thrombus participent à l'irrégularité d'allure de la thrombose elle-même; tantôt ils se forment lentement et progressivement, sont franchement fibrineux et presque blancs; tantôt ils sont au contraire à formation rapide et rappellent les thromboses brusques d'oblitération des thromboses traumatiques. Tantôt enfin la thrombose se produit pour ainsi dire sans qu'il y ait presque participation du liquide sanguin, et, pour ainsi dire, par suite des seuls progrès d'une transformation du vaisseau. Ce sont là autant de variétés qui introduisent dans la question une complexité apparente assez grande, qui pécessite des divisions.

Dans les thromboses spontanées, on peut créer deux grandes catégories suivant la marche et la durée des processus : il y a des thromboses aiguës et des thromboses lentes, très-distinctes per leurs principaux caractères anatomiques.

Thromboses aiguës. Les thromboses spontanées aiguës sont-elles, comme sons l'avons dit, d'origine toujours vasculaire? Quel est le phénomène primordial? est-ce la phlébite ou l'artérite? est-ce la coagulation? Poser ainsi la question est évidemment un mauvais moyen de la résoudre.

Si l'on dépeint la phlébite ou l'artérite en disant que la phlébite est l'inflammetion diffuse du vaisseau, inflammation portant sur tous les éléments consécutifs, on arrive certainement à conclure, avec Virchow, que la phlébite ou l'atérite sont la conséquence et non la cause de la thrombose. Mais bien avant que l'inflammation se soit propagée à toute l'étendue d'un vaisseau il y a des troubles denutrition, des altérations de l'épithélium vasculaire, qui sont une condition essentielle et suffisante pour produire une coagulation intra-vasculaire. L'expérience bien simple qui consiste, en passant par une collatérale, à aller érailler la tunique épithéliale d'un vaisseau pour déterminer une thrombose, en est la preuve évidente.

Dans les artérites, comme dans les phlébites aiguës, l'oblitération du vaisseau Per formation d'une concrétion sanguine est toujours, on peut le dire, la conséquence de l'altération endothéliale qui précède forcément l'inflammation diffuse de vaisseau.

Par suite de la disposition anatomique des vaisseaux veineux, c'est dans leur ramifications que l'on trouve le plus souvent réunies les conditions nécessaire pour la production des thromboses spontanées : c'est donc dans l'histoire de la thrombose veineuse qu'il nous faut chercher le type du processus de la thrombose d'origine vasculaire. Ces thromboses n'ont point de siége aussi nettemen déterminé que les thromboses marastiques; elles se produisent un peu partont soit dans le cœur, soit dans les grosses veines de l'abdomen ou du tronc, soit dans le système périphérique.

L'étiologie de ces thromboses veineuses est multiple, mais toujours il est possible de saisir une cause d'altération du vaisseau précédant la coagulation du sang. Tantôt c'est une tumeur, un déplacement d'organe qui comprine un vaisseau veineux; tantôt c'est une altération ancienne du vaisseau, une dilatation variqueuse, une stase sanguine chronique, comme dans les lésions organiques du cœur; tantôt ensin une inslammation de voisinage, phlegmon, plaie, érysipèle, qui est le point de départ de l'altération vasculaire. Cette coexistence constante d'une lésion quelconque, précédant l'apparition du coagulum, est encore une preuve de plus à l'appui de la théorie de l'altération du vaisseau.

Si, par analogie, nous prenons pour type du premier stade de la thromber veineuse la coagulation expérimentale obtenue en lésant l'épithélium vasculaire, voici ce que l'on observe : Sous l'influence de l'altération endothéliale, les leccoytes, qui circulent avec le sang, adhérent à la paroi détruite, s'accumulent en plus ou moins grand nombre à ce niveau, déterminant autour d'eux un commencement de dépôt fibrineux. puis, quand ce premier travail a amené dans le vaisseau une stase assez notable par rétrécissement du calibre, le sang se prode en masse à l'intérieur; il y a coagulation massive presque jusqu'au niveau de la collatérale la plus voisine. Au bout de vingt-quatre heures environ, ce travail est terminé et s'est opéré par un mécanisme analogue à celui de la formation du thrombus rouge succédant au thrombus blanc dans l'hémostase spontance.

Ce thrombus rouge, formé rapidement, se rétracte peu à peu et laisse un rite entre la paroi du vaisseau et les couches superficielles. Ce vide est peu à peu comblé par de nouvelles coagulations jusqu'au moment où l'adhérence et devenue complète.

Dès le début de la coagulation, sur toute l'étendue du vaisseau, on observe trèrapidement les premières phases de la desquamation endothéliale, desquamation qui vient assurer la fixité du caillot et qui marque le debut du travail d'endphlébite qui va succéder à la formation du coagulum.

Telle est la première phase du caillot de la thrombose veineuse.

Si ce caillot siége sur une veine importante, il peut déterminer la mort, per suite de la gène circulatoire intense qu'il détermine. A l'autopsie, on trouve alem dans la cavité cardiaque ou dans la veine un caillot rouge formé de condes concentriques, veiné de blanc sur certains points, légèrement adhérent à la parsi par des tractus fibrineux qui se déchirent sous la traction.

Il importe de ne pas confondre ces caillots avec les concrétions post morten, qui s'en distinguent par leur défaut d'adhérence à la paroi, leur tendance à se prolonger dans les collatérales. Ces concrétions ont un aspect non homogène, veiné de blanc et de rouge, et, par suite du mécanisme de leur formation. Les parties supérieure contient plus de globules blancs et est plus fibrineuse que les parties inférieures déclives par rapport à la position du cadavre.

Mais cette confusion est facile à éviter; nous ne faisons que la signaler.

n'est d'ailleurs possible que pour les coagulums récents, et les caillots anciens se différencient trop nettement des caillots agoniques ou post mortem pour que l'erreur puisse avoir lieu.

Quand l'oblitération veineuse n'est point incompatible avec la vie, après la formation du caillot survient une autre période, la période d'organisation du thrombus. C'est la phlébite qui domine alors la scène pathologique et qui va, comme dans toutes les autres variétés de thrombose, jouer le principal rôle.

La tunique interne, au contact du corps étranger, prolifère sous forme de bourgeons qui pénètrent plus ou moins dans le caillot. En même temps les tuniques externe et moyenne sont envahies par le processus inflammatoire; tout d'abord il n'y avait qu'endophlébite, bientôt il se fait simultanément de la périphlébite. Les vaisseaux de la tunique externe poussent des prolongements jusque dans la tunique moyenne; cinq jours après le début de la thrombose il y a déjà des vaisseaux dans l'intérieur des bourgeons de la tunique interne.

Pendant ce temps, le caillot subit des altérations régressives; il se ramollit, son centre subit une sorte de fonte granuleuse et bientôt, pénétré par les bourgeons qui prolifèrent, il se résorbe progressivement.

Ensin progressivement survient la troisième période de la thrombose, la période de guérison ou de transformation fibreuse de la veine.

Tels sont les phénomènes qui caractérisent la thrombose veineuse, non trausatique, d'origine vasculaire: ils se rapprochent, comme on le voit, de toutes les satres variétés de thrombose par leurs dernières phases, qui constituent un procesus général se réalisant toutes les fois que la mort du malade, par la séparation du caillot et l'embolie, ne vient point en interrompre le cours.

La thrombose artérielle, de même nature, est évidemment plus rare, non que les altérations des artères soient moins fréquentes que celles des veines; mais en vertu de la force de propulsion plus grande du courant sanguin, on trouve moins souvent, dans ces dernières, les conditions nécessaires à la formation d'un thrombus massif. La formation de la concrétion est retardée par la vitesse du cours du sang, et l'on observe fréquemment dans les artères les thromboses lestes dont nous avons fait une variété spéciale.

Cependant, quand un lent travail d'altération des artères à préparé de longtemps les conditions favorables à la thrombose, on peut voir se former des concrétions artérielles de même nature que celles de la phlébite. Mais il faut pour cela que, par suite d'artérite chronique, d'athérome, de gomme ou de tubercule du visseau, de compression lente de l'artère, son calibre soit assez rétréci pour que le cours du sang s'y ralentisse et que le coagulum puisse se former.

Quand il s'est produit d'ailleurs, tout se passe comme dans les autres variétés de thrombose, et c'est toujours par le mécanisme connu de l'endopériartérite délitérante que s'efface et disparaît le thrombus.

Thromboses lentes. Nous comprenons sous cette dénomination toute une érie de productions non classées et peu étudiées à un point de vue général, et l'in pourtant méritent d'être suivies de près, car elles nous donnent la clef de lien des phénomènes dont l'interprétation a été souvent faussée.

Ces thromboses lentes sont presque uniquement limitées au système artériel et ne frappent que rarement le système veineux. Cette prédilection s'explique, comme nous l'avons vu, par l'absence des conditions savorables à la coagulation dans les artères.

Il semble, en effet, à priori, très-surprenant que les artères soumises à des

altérations si nombreuses ne fournissent pas un plus grand appoint à la thrombose. C'est que presque toujours la thrombose artérielle débute, mais s'arrête dans son évolution, ne laissant souvent que des traces de son existence.

On observe assez souvent, par exemple, à la surface des végétations athéremeteuses ou inflammatoires des artères ou du cœur, des dépôts fibrineux, d'épaisseur variable, qui montrent que la loi que nous avons posée en principe est toujours vérifiée. L'altération de l'épithélium vasculaire détermine toujours une coagulation du sang. Seulement, dans les artères, cette coagulation est incomplète, n'envahit point la totalité du calibre et se borne à un dépôt fibrineux, constitué par des globules blancs et de la fibrine. Dans les artères, en effet, la vitesse du sang est telle que la fibrine se dépose seule au contact des corps étrangers, de même que, dans un vase, le sang laisse adhérer des filaments de fibrine au niveau des corps solides qui servent à l'agiter.

Ces dépôts fibrineux représentent le premier stade de la thrombose des artères ou des cavités cardiaques, mais ils peuvent, dans quelques circonstances, pousser plus loin leur évolution et donner lieu à des phénomènes graves.

On a décrit et nous avons observé, dans le cœur et les gros vaisseaux, des formations particulières qui ont reçu le nom de kystes fibrineux. Ces kystes sest implantés sur la paroi artérielle ou cardiaque, adhèrent fortement à cette peni et sont constitués par une coque fibrineuse présentant par places, au niveau à son insertion, des traces d'organisation par pénétration de l'endartère. L'intérieu de cette coque est rempli d'un magma granuleux et pseudo-purulent quelqueles, d'autres fois presque liquide.

Ces formations kystiques représentent bien évidemment des thromboses leus et partielles, formées par une concrétion sanguine, une thrombose adhérente dibrineuse dont le centre s'est ramolli, tandis que l'artère, à son point d'implatation, accomplit le travail de résorption habituel.

Quand la mort survient par rupture du kyste, la lésion peut être constaté, mais, si le kyste persiste assez longtemps pour que l'endartérite ait complètement évolué, il ne restera d'autre trace de son existence que l'épaississement local de la tunique interne du vaisseau. Ces faits prouvent la fréquence du processus de thrombose lente des artères, mais il est une circonstance où ce processus est en quelque sorte un mode de guérison, quand il s'achève, et dest la réalisation constitue le but thérapeutique à atteindre.

Les anévrysmes, quelle que soit leur nature, présentent, à la face interne de teur paroi, des dépôts fibrineux connus depuis longtemps. Ces dépôts fibrineux sont disposés en couches concentriques, en nombre plus ou moins grand, et qui tendent sans cesse à s'accroître en épaisseur.

Quand la résistance de la poche est assez grande et qu'elle s'oppose à la élatation, ou quand, par la méthode de Valsalva, on détermine une diministra de tension du sang, ou quand enfin on produit, par la ligature, la stase dans le sac, on peut obtenir une véritable thrombose spontanée dans l'anévry sme.

Cette terminaison heureuse a pu être observée, mais le plus souvent le processus de thrombose n'aboutit point à son terme ultime, car sa tendance à résicir le calibre vasculaire est contre-balancée par la dilatation progressive de le poche anévrysmale.

C'est l'antagonisme de ces deux influences opposées qui décide de la mert et de la survie du malade.

Mais au point de vue de la pathologie générale les phénomènes qui se passes

ans la paroi des poches anévrysmales constituent un processus de thrombose mte et graduelle, avortée en quelque sorte dans son évolution, et ne dépassant mais sa deuxième période. En effet, si l'on étudie les rapports des couches brineuses et de la paroi vivante du vaisseau dilaté, on constate dans la tunique sterne plus ou moins modifiée, formant la paroi interne de l'anévrysme, un avail actif de prolifération dans l'intérieur des couches stratifiées de l'anérysme. On trouve les vaisseaux de nouvelle formation, les cellules rondes ou ameuses que nous avons précédemment décrits, et l'on voit s'opérer, à la mite du sac et des couches concentriques de fibrine, un travail de régression ui lutte incessamment contre le dépôt incessant de la fibrine sur les couches aternes. Les phénomènes que l'on observe, à propos de ces anévrysmes, sont l'un haut intérêt en pathologie générale, mais il est d'autres variétés de thromoses artérielles, moins connues et plus importantes peut-être que toutes les variétés que nous venons de décrire.

L'artérite généralisée est plus fréquente qu'on ne le croit généralement. Elle résulte de tant de causes diverses qu'on la constate, à un certain âge, d'une facon conrante. Sans doute ce n'est point l'artérite sous sa forme aiguë, telle qu'on l'observe dans les inflammations, spécifiques ou autres, mais c'est l'artérite chronique vulgaire, dont l'athérome des grosses artères n'est qu'un épisode isolé. En étudiant les altérations séniles des vaisseaux à l'hospice d'Ivry, en collaboration avec le docteur Arthaud, nous sommes arrivés à nous convaincre que l'artérite chronique était la règle chez les vieillards; que les altérations qui la caractérisaient étaient un peu différentes, suivant les points du système artériel où on la considérait. Tandis que dans les artères du type élastique se trouvent ces plaques d'athérome qui ne sont que des plaques d'endartérite à marche régressive, incrustées de sels calcaires ou en dégénérescence granuleuse, on rencontre dans les petites artères comme les pédieuses, les tibiales, t'est-à-dire dans les artères du type musculaire, des altérations d'autre nature.

En examinant ces troncs sur des cadavres pris indistinctement avec l'intention de rechercher les lésions vasculaires des vieillards, nous avons été frappés de ce fait que certaines artères, les artères pédieuse et tibiale postérieure, étaient, thez près de la moitié des vieillards, constamment et complétement oblitérées per un travail d'endartérite chronique, ne s'étant révélé pendant la vie par autur trouble clinique.

Il y a donc, sous l'influence des progrès de l'endartérite chronique, des bromboses lentes, ne reconnaissant d'autre cause que la prolifération de la buique interne des vaisseaux, et qui sont un épisode de l'artérite chronique, resque normale, à un certain âge de la vie.

Cette artérite chronique s'accompagne, dans les artères moyennes qui ont subi s transformations fibreuses, d'infiltration calcaire des parois et quelquesois confication partielle. Mais, dans les petits vaisseaux, cette endartérite entraîne thrombose lente et graduelle des artères.

Quant à la thrombose des vaisseaux capillaires, son étude rentre, en réalité, us celle de l'embolie. Et, avec les matériaux dont la science dispose, il ne us a été possible que d'esquisser cette question, pourtant très-importante oy. Embolies capillaires).

F. Raymond.

Berliographie. — Bartholin. Obs. anal. cent., II. — Bortius. De Medic. Indorum observ., 12. — Bortili. De motu animalium, 1681. — Bort. Sepulchretum. Genève, 1700. — Van ween. Aph. in comment. Bocchavii. — Iluxten. Treatment of a Soc. for the Impress-

ment of Med. Knowledge, 1793. — Horruann. De judicio sanguinis. In Opera emmis, Genère, 1740. - HEWSON'S WORER. 1846. - BUCHANAN. Contribution to the Physiology and Pathe logy of the Animal Fluids. In London Med. Gazette, XVIII. 1845, vol. I. - Bounlass. Mecherches cliniques pour servir à l'histoire de la phlébite. In Arch. de méd., 1825, et Res. méd., 1825. — Cauvellner. Anal., path., II, et article Pulture in Dict. de méd. et chirurge. 1854. — ARROTT. Secundary Effects of of the Infl. Veins. In Med.-Chir. Trans., XV, 129 — Handy. Sur les concrétions sanguines. Thèse de concours, 1838. — Banon. Arch. gén de médecine, 1838. — STANNIUS. Ueber die krankhaste Verschliessung grösserer Venenstämm Berlin, 1839. - Scudanore. On the Blood. London, 1824. - Legroux. Recherches our les concrétions sanguines dites polypiformes développées pendant la vie. Thèse de Paris, INT. - ALIBERT. Recherches sur une occlusion peu connue des vaisseaux artériels considere comme cause de gangrène. Thèse de Paris, 1828. — Bantu. Observations d'une oblitération complète de l'aorte abdominale. In Arch. gen. de méd., t. VIII, 1835. - Mass Essue. Legons sur la physiol. Paris, 1857. — Richardson. — The Cause of the Congulation of the Blood. London, 1858. — Bernard. Leçons sur les liquides de l'organisme, 1859. — Bern. Mémoire sur le sang, 1859. — Cons. Klinik der emb. Gefässkrankheiten, 1860. — G. Sa. Du sang et des anémies, 1866. — BRUCKE. Virchow's Archiv, XII, 1857. — Munna Brussel (G.). The Formation of Clots during Life. In New-Orleans Med. Journ., 1859. - Dr um. Coagulation of the Blood in the Venous System during Life. Cambridge, 1866. - Itus (Joh.). Beobachtungen zur Analyse der Lymphe, des Blutes und des Chylus. In Poggenders Annalen, Bd. XXV, 1832. — Hunten. Works, vol. III. — Praten. Experimental Inquiries : Chemical Physiology. London, 1832. — Axcell. Lectures on Physiology and Pathology of the Blood. In Lancet, 1839, 1840. — CRUVEILHIER (J.). Atlas d'anatomic pathologique et Trais d'anat. pathol. générale, 1846. — Vinchow. Zeitschrift f. rat. Med., 1846. V. — De str. Virchow's Archiv, 1847, t. I, V, IX, X. - Do neme. Ges. Abhandlungen, 1856. - Do men. Handbuch der Pathologie und Therapie, vol. I. — Davy.Researches Physiological 🛩 Anatomical. London, 1859. - LEGROUX. Gaz. hebd., 1860. - PAGET On Obstruction of the Branches of the Pulmonary Artery. In Med.-Chir. Trans., 1844, 1845. - Bociett. Sale. congulation du sang dans la cachexie et les maladies chroniques. In Gazette médic., 1944. 1845. — Dubuin. Annali universali di medicina, 1845. — Dibonsabr. Monographie de la phlegmatia alba dolens, 1846. — MACKENSIE (T. W.). Researches on the Pathology of its Obstructive Phlebitis. In Med.-Chir. Trans., 1853. — Klingen. Union médicale, 1853.— LAREGUE. Arch. de méd., 1857. — CHARCOT et BALL. Gasette hebd., 1858. — GRAVET HEUTT Harveian Society, 1857. — SENBOUSE KIRKES. On Some of the Principal Effects results from the Detachment of Fibrinous Deposits from the Interior of the Heart. In Med. Cir. Trans., 1859, vol. XXXV. — CHARCOT (J.-M.). Gaz. méd. de Parie, 1859. — Ball (B.). Ipt fibrineux de l'aorte. In Comptes rendus et Mém. de la Société de biologie, 1862. — Les CHAND. Des oblitérations artérielles. Thèse de Paris, 1862. — Parun Experimentelle Université. suchungen zur Physiologie und Pathologie der Embolie. Berlin, 1864. In Virchou's Arch. XXV. et Archives génér. de méd., 1863, t. II. — Privost et Cotard. Etudes physiology et pathologiques sur le ramollissement cérébral. In Gaz. méd. de Paris, 1886. — 🖛 (B.). Klinik der embolischen Gefässkrankheiten. Berlin, 1860. - LANCEREAUE (E.). Artich ARTERITE du Dictionnaire encycl. des sciences méd., t. VI, et Allas d'anatomie pathology pl. XX. Thèse de Paris, 1862. — Moreaud. Contribution à l'étude des kystes fibriness & l'aorte. Thèse de Paris, 1864. — HERNANN. Des lésions riscérales, suite d'embolie. These Strasbourg, 1864. — Listen, Proceedings of the Royal Society, XII. — Brason Screen Handbook for the Physiological Laboratory. — Scanner. Hämatologische Studien. Days. 1865. — RANVIER et CORNII.. Archives de physiologie, I. — RAUCHPUSS. Drei Fâlle em Instopfung der Lungenarterie. In Virchow's Archiv, XVIII, 1860. - RICHERT. Threaden veineuses. Thèse de Stranbourg, 1862. — Lancereaux. Gazette méd., 1861-1802. — 🜬 🖛 Gazette hebd., 1862. — NEISENER. Zur Lehre von der Thrombose und Embolie. In Schaufe Jahrbücher, CIX, CXII, CXVII, CXLIX. — VELPEAU. Comptes rendus de l'Académie eciences, 14 avril 1862. — Gueraud. Bull. de la Société anat., 1862. — Becgeot. De 🖛 crétions sanguines. Paris, 1863. — Kniegen. Ueber den Zusammenhang swischen fo thrombose und hämorrhagischen Lungeninfarct. In Berliner klinische Wochenschrift. - Walderen. Zur pathologischen Anatomie der Wundkrankheiten. In Virchou's brie XL, 1867. — Chancot. Union médicale, 1865. — Michel. Gazette hebd., 1867. — Water Études expérimentales sur les brûlures. In Gaz. hebd., 1868. — VELPEAR. Des elteretes du sang dans les maladies. In Revue méd., 1826. — Savony. On the Relation of Philips and Thrombosis to the Pyamia. In St Bartholomeur's Hospital Reports, IL, 1866. MALISTER II. AXEL Rev. Schmidt's Jahrbücher., CXLIX, 1871. — John Osla. De la formation & l'anteryeme dans ses rapports avec l'embolie ou la thrombose artérielles. In Med. Int and Gas. London, 1865, et Gas. med. de Paris, 1807. — Bounson (H.). L'Union médical. 16-17 février 1867. — Bensi (Ch.). Recherches sur quelques points de la gangries 🕶

tance. Thèse de Paris, 1867. — Carville, Gaz. hebd., 1867. — Maissam. Schmidt's Jahresberichte, t. CXII, CXVII, CXLIX. - GINTRAC (H.). Journ. de Bordeaux, t. III, 8 août 1868 Hallopeau. Sur deux faits d'oblitération artérielle, disparition rapide des accidents. In Gaz. med. de Paris, 1870. — Techausore. Ueber den Thrombus bei der Arterien-Ligatur. In Arch. f. klin. Chirurgie, t. XI, 1869. — Commun. Untersuchungen über die embolischen Processe. Berlin, 1872. In Centralblatt, no 19 et 20, 1872. — Small (J.). On Thrombosis of the Arteries of the Extremities. In the American Journal of the Med. Science, janvier 1873. — Postrick. Ueber embolische Anevrysmen nebst Bemerkungen über das acute Herzenevrysma. In Archiv f. Pathologie, Anatomie und Physiologie, t. LVIII, 1873. — VULPIAN (A.). L'Ecole de médecine, 1874. — Gautien. Chimie appliquée à la physiologie, 1874. — Bessors. Ueber die Organisation der Thrombus. In Virchow's Archiv, XLIV. - Libble (T.). On Thrombosis and Embolism. In the American Journal of the Medical Science, octobre - CHAMOUSSET. Thèse de Paris, 1873. - FYRTR. On the Fibrinous Concretion in the Right Side of the Heart. In Med. Times and Gazette, 1873. — THIRESCH. Pitha und Billreth, I. — Siell (J.). On Thrombosis of the Cerebral Arteries. In the American Journal of the Med. Science, avril 1873. - Köhlen. Ueber Thrombose und Transfusion. Dorpat, 1877. - Wuigent. Virchow's Archiv, LXX, LXXIII. — Counuein. Vorlesungen über allgemeine Pathologie, 210 Aust. — Zahn. Virchow's Archiv, LVII. — Durante. Wiener med. Jahrb., 1871. - LITTER. Virchow's Archiv, LVIII. — BAUNGARTEN. Die Organisation der Thrombus, Leipzig, 1877. — RAXVIER. Traité lechnique d'histologie, 1876. — Pitres. Arch. de physiologie, 1876. — Hammansten. Ueber das Paraglobulin. In Pfluger's Archiv, XVII, 1878; XVIII, 1878; XIV, 1877. — Weste. Beiträge zur Kenntniss thierischer und pflanzlicher Eiweisskörper. In Pflager's Archiv, XII. — Frantanco Recherches sur la constitution du plasma sanguin. Gand, 1878. - HETEBIUS. Pflüger's Archiv, vol. IX. - HAMMARSTEN, Ueber das Fibrinogen. in Pflüger's Archiv, XIX, 1879. - BAUNGARTEN. Virchow's Archiv, LXXVIII. - RAAB. Virchou's Archiv, LXXV. - SENFILEBEN. Virchou's Archiv, LXXVII. - FOA. Sulla organizzasiene del trombo. In Arch. p. l. scienze med., vol. III. - LITTEN. Untersuchungen über die hamorrh. Infarcte. In Zeitschrift f. rat. Mod., I. — Nasse. Article Blut. In Wagner's Handmorterbuch der Physiologie, vol. 1. — Gangee. Journal of l'hysiology, 1879. — Du nêne. Textboock of Phys. Chemistry, 1880. — QUINQUAUD. Hématologie clinique, 1880. — HATEM. Sur la formation de la fibrine du sang, étudiée au microscope. Comptes rendus 1871, in Recherches sur l'anatomie normale et pathologique du sang. Paris, 1878. — Du nane, Archipes de physiologie, 1878, 1879, — Du nun, Sur le mécanisme de l'arrêt des hémorrhagies. Comptes rendus 1882, in Union médicale, 1882. — Kieseritzki. Die Gerinnung des Faverstoffs, Alcalialbuminats und Acidalbumins verglichen mit der Gerinnung der Kieselalure. Dorpat, 1882. — Könun. Ueber Thrombose u. Transfusion. Dorpat, 1877. — Lapun. Gazelle médic., 1876. — MARTEGAZZA. Riv. Ital. Lomb. Milano, 1860. Annal. univ. di med., 1873. Gaz. med. Ital. Lomb., 1876. - Birk. Das Fibrinferment, Dorpat, 1880. - Blan-CRARD. Progrès médical, 1879. — BECHAMP. Association française pour l'avancement des sciences, 1876. — Bizzozeno. Arch. ital. de biologie, 1882. — Albentoni. Contralblatt für die med. Wissenschaften, 1878, 1880. — Bosanos. Experimentelle Beiträge zur Pathologie des Blutes. Dorpat, 1881. - Edelberg. Arch. für exp. Pathologie, XII, 1880. - Schnidt (A.). Arch. f. Physiologie und Anatomie, 1861, 1862. - De neue. Pflüger's Archiv, 1872, 1875. — Do mann. Die Lehre von den fermentativen Gerinnungserscheinungen in den eineissartigen thierischen Körperstussigkeiten. Dorpat, 1870. - Sennen. Ueber die Faserstoffbildung im Amphibien-und Vogelblut. Dorpat, 1874.

THUETT (EAU MINÉRALE DE). Athermale, bicarbonatée ferrugineuse faible, carbonique faible. Dans le département de l'Ardèche, dans l'arrondissement et à 26 kilomètres de Largentière, émerge une source dans la commune de Thueyt, qui porte le nom de source Pauline-du-Pestrin. Son eau est claire et limpide et elle laisse déposer sur les parois intérieures de son bassin une couche jaune rougeatre. Quelques bulles gazeuses la traversent par intermittences assez éloignées. Elle n'a pas d'odeur et son goût est ferrugineux. Sa température est de 13°,1 centigrade. Sa densité et son analyse quantitative ne sont pas connues. On sait seulement que 1000 grammes de son eau contiennent 0sr,42 de matières fixes. Elle n'est d'ailleurs fréquentée que par les personnes faibles qui la prennent à l'intérieur exclusivement et par les anémiques ou les chlorotiques qui viennent s'y reconstituer. Nous ne croyons pas devoir donner plus de détails sur cette source qui n'a aucun avenir médical.

A. R.

THUEZ (EAU MINÉRALE DE). Voy. OLETTE.

THUSLIER (Les Deux).

Thutiller (Jean-Louis). Botaniste français, né le 22 avril 1757, à (Oise), mort le 18 décembre 1822, à Paris. Il fut d'abord jardinier au cou des Jésuites, puis pendant longtemps inspecteur du marché aux champig à l'ancienne halle des Innocents. Il composait des herbiers et enseignait à 1 ver et à reconnaître les plantes sur les lieux où elles croissent. On a sous nom: Flore des environs de Paris. Paris, 1790, in-12, et 1799, in-8°, la seconde édition est due à Cl. Richard, et Le botaniste voyageur aux ensi de Paris; Paris, 1807, in-12. Thuillier fournit des renseignements à Am de Saint-Fargeau pour écrire une Cryptogamie des environs de Paris, 1 ses exigences mirent bientôt fin à cette collaboration.

Thuillier (Joseph-Augustin). Né vers la fin du dernier siècle, à Amiens, ses études médicales à Paris. Il fut'élève de l'École pratique et, selon le Bull de la Soc. méd. d'Amiens (1867, p. 263), interne des hôpitaux; son nom a trouve pas sur l'Annuaire de l'internat. Reçu docteur à Paris en 1819 (Dies sur l'ulcère vénérien en général, in-4°, n° 187), il alla se fixer dans su natale et y devint professeur suppléant de pathologie externe et, en 1838, pro seur en titre à l'école secondaire de médecine; il enseigna par la suite, sans succès, l'obstétrique, les maladies des femmes et des enfants. Il se fit cevoir membre de la Société médicale d'Amiens, dont il fut plus tard secrétaire et le président. Il sit des communications importantes à la Soci parmi lesquelles on signale comme particulièrement remarquables ses Te de statistique et ses Rapports annuels sur la vaccine pratiquée dans le détement. Il collobora de plus à divers journaux de médecine. Thuillier moun Amiens en 1867.

ses premières études à Rœskilde, puis fut attaché comme chirurgien candida l'hôpital Frédérik de Copenhague, de 1788 à 1792. En 1791, il passe son example chirurgien, puis est nommé chirurgien par l'Académie de chirurgie en 17 Il prit du service dans le corps de santé de l'armée, et occupa divers emple tant dans les régiments que dans les hôpitaux militaires. Il devint succe vement directeur de l'institut médical militaire de Norvége, professeur de curregie et d'accouchements à l'Université de Christiania, chirurgien en chel l'hôpital, premier médecin du roi Charles-Jean, etc. Il est mort à Christia le 16 mai 1844.

THUNBERG (Сама-Реня). Médecin botaniste suédois, né le 11 novembre 17 à Jönköping, mort le 8 août 1828, à Tunaberg, près Upsal. Envoyé à Uppour y suivre les cours de médecine, il appliqua à l'étude des sciences su relles, et devint un des plus brillants élèves de Linné. Après avoir pris ses gra en 1770, il visita, grâce à une modique pension du gouvernement, une par de la France et les Pays-Bas. En 1771, il s'embarqua comme chirurgien à b d'un vaisseau de la Compagnie des Indes. Arrivé au Cap, il fit dans cette cole un séjour de trois années environ. En 1773, il se rendit à Java, puis au Jap

ou plutôt dans l'îlot de Décima, qui servait alors de comptoir aux Hollandais. Il y passa cinq ans. Il dut à son titre de médecin la faveur, très-rarement accordée, de franchir les portes de Décima et d'herboriser dans les montagnes du voisinage. Il y recueillit un grand nombre de plantes rares et inconnues, ainsi que beaucoup d'autres spécimens curieux d'histoire naturelle. Avant de rentrer en Suède (1779), il visita l'île de Ceylan, puis séjourna quelque temps en Angleterre. Nommé pendant son absence démonstrateur à Upsal en 1781, il fut mis en 1784 en possession de la chaire même de Linné et l'occupa jusqu'à m mort. Thunberg appartenait à soixante-six sociétés savantes, entre autres à l'Académie française des sciences, qui l'avait élu correspondant en 1787. Nous citerons parmi les ouvrages de Thunberg : Novae insectorum species. Upsal, 1781-91, 9 part., in-4°, fig. — Nova plantarum genera; Upsal, 1781-1801, 9 part., in-4°, fig. — Flora japonica; Leipzig, 1784, in-4°, fig. — Insecta suecica. Upsal, 1784-94, 8 part., in-4°, tig. — Resa uti Europa, Africa, Asia, förättad aaren 1770-79 (voyage en Europe, Afrique et Asie, exécuté dans les années 1770 à 1779); Upsal, 1788-1793, 4 vol. in-8°; lomes plantarum japonicarum. Upsal, 1794-1805, 5 part., in-fol. — Prodromus plantarum capensium. Upsal, 1794-1800, 2 vol. in-8°, fig. — Flora capensis. Copenhague, 1807-1812, 2 vol. in-8°: cette slore du Cap, la plus complète que l'on possédat alors, a été réimprimée à Stuttgard, 1822-1823 <sup>9</sup> vol. in-8°. — (Avec Billberg) Plantarum brasiliensium decas prima. Upsal, 1807, in-4°: la suite de l'ouvrage a été donnée par d'autres savants. L. Hn.

THURARIA. Sous le nom de Thuraria chilensis, Molina a décrit un arbuste du Chili qu'Endlicher rapporte avec doute à la samille des Ebénacées. Cet arbuste fournit, par incisions de son écorce, une substance résineuse blanche, transparente, à odeur aromatique, qu'on emploie aux mêmes usages que l'encens.

ED. LET.

THURI. Nom, à Amboine, de l'Agati grandistora Desv., que Linné avait appelé Æschynomene grandistora (voy. Agati).

THURNAM (JOHN L.). Médecin alieniste distingué, né à Lingcroft près d'York, le 28 décembre 1810, fit ses études à Londres et fut reçu membre du Collège royal des chirurgiens en 1854. La même aunée, il fut nommé médecin résident au Westminster Hospital et conserva ses fonctions jusqu'en 1838, époque à laquelle il devint surintendant médical de The Retreat, près d'York. En 1843, il se fit recevoir licencié du Collège royal des médecins de Londres, fellow du même en 1859, et obtint en 1846 le grade de docteur en médecine du King's Collège à Aberdeen.

Pendant son séjour à la Retreat, il publia: State of an Institution, near York, called a the Retreat », for Persons afflicted with disorders of the Mind. York, 1840, in-8°. — Statistics of the Retreat near York, consisting of a Report and Tables exhibiting the Experience of that Institution for the Insane, from its Retablishment in 1796 to 1840. York, July, 1841, pet. in-8°. — Observations on the Statistics and Treatment of Insanity. York, 1845, in-8°. A cette époque, il était déjà connu par un ouvrage remarquable sur les anévrysmes spontanés du cœur: On Aneurysms of the Heart, with Cases. London, 1838, in-8°, 4 pl., et par un mémoire sur l'anévrysme variqueux spontané de l'aorte (Medico-Chirur-

410 THUYA.

gical Transactions). En 1849, l'administration du comté de Wilts le charges de la création d'un asile d'aliénés qui fut ouvert en 1851 et dirigé par lui avec une habileté et un tact extrêmes jusqu'à l'époque de sa mort. Il succomba à use attaque d'apoplexie foudroyante le 24 septembre 1873.

Thurnam fut à deux reprises différentes président de l'Association médicopsychologique d'Angleterre, en 1841 et en 1855. Il prit une part très-active à ses travaux; comme membre du Comité de statistique pour les asiles, il rédiges des tables qui ont été adoptées dans la plupart des asiles de province. Comme fellow de la Société des antiquaires, il prit une large part à la publication des Crania Britannica et publia des Observations sur les crânes anglais et gaëliques et divers mémoires d'archéologie. Enfin nous citerons encore de lui un mémoire très-important Sur le poids du cerveau humain et sur les circonstances qui le modifient (Journal of Mental Science, April 1866).

L. Hs.

TMUYA, TMUJA (T.). Genre de Conisères, qui a été considéré, non sus raison, comme le type de la série ou ordre des Cupressinées. Il est caractérie par des sleurs monoïques. Les mâles sont disposées en petits chatons terminent. ovoïdes, dont l'axe porte un petit nombre de bractées en forme de clou. Sees b tête de ce clou s'insèrent trois ou quatre loges d'anthère, sessiles, déhiscests par des sentes longitudinales et laissant échapper le pollen. Les sleurs semelle sont aussi groupées en petits chatons terminaux. Sur l'axe court de ceux-ci sest portées quelques bractées imbriquées, quadrifariées, puis étalées. Chacune d'elle porte en dessous et en bas deux seurs semelles, que les gymnospermistes comdèrent, bien entendu, comme des ovules, et qui sont formées pour nous d'un petit ovaire en forme de gourde, l'orifice du goulot tourné en haut, et d'un pet ovule basilaire, orthotrope, réduit au nucelle. Le fruit est un strobile on cier court, à bractées imbriquées, mucronées, lignifiées, qui, d'abord rapprodus s'écartent finalement les unes des autres et portent chacune en dedans un « deux achaines, membraneux ou osseux. La graine dressée est formée, sous = mince tégument, d'un albumen charnu et d'un embryon axile, à pes près de mème longueur, à deux cotylédons inférieurs et à radicule supère. Les These sont des arbres et des arbustes à feuilles persistantes, opposées, petites, imbre quées étroitement, à rameaux comprimés, à bourgeons nus et à inflerescanza terminales. Ils habitent les régions septentrionales de l'Amérique et de l'Asie; en a distingué jusqu'à une douzaine d'espèces, en comprenant dans le gesse is Thuyopsis, Biota, Platycladus, Chamæpeuce, Chamæcyparis et Retinospert

Le Thuya occidentalis L. (Spec., 1422) est un bel arbre pyramidal, de l'arrique du Nord, qui croît dans les rochers et les torrents, depuis le Canada jusqu'a la Virginie et à la Caroline, et qui est fréquement cultivé dans nos parc é jardins. C'est le T. Theophrasti de Bauhin, le T. obtusa Monch, le Biote tetris Gond. et le Cupressus Arbor vitre de T. Tozzetti. Il atteint à l'état sauvage je qu'à 25 mètres de haut. Ses branches, rameaux et feuilles, sont inscrits dans et taines pharmacopées germaniques, sous le nom de Ramuli et folia Arboris rist lls sont balsamiques et aromatiques-amers. On les emploie comme sudoriffe et antirhumatismaux. Au Canada, ils sont usités contre la toux, la caquelecte fièvres. On en prépare une teinture qui s'applique sur les verrues et durilles L'huile de Thuya occidentalis est administrée contre les helminthes. Le bas d'Thuya, très-utile dans l'industrie, s'emploie quelquesois aussi en médecime.

Le T. orientalis L. (Biota orientalis Endl., Conif., 47) est originale

pertions septentrionales de la Chine et du Japon. C'est le T. acuta de Mœnch et le Cupressus Thuya de T. Tozetti. Il est cultivé dans nos jardins où il présente un très-grand nombre de formes. C'est une plante plutôt industrielle que médi-inale, recherchée pour son bois. On mange ses fruits dans l'extrême Orient.

Le T. gigantea Nort. (Pl. Rock. Mount., 52; N.-Amer. Sylv., III, 102, ... 111), arbre superbe des montagnes Rocheuses, de la Californie, etc., qui atteint 70 mètres de haut, est employé aux mêmes usages que l'espèce précédente.

Le T. articulata, l'arbre à la Sandaraque, est le Callitris quadrivalvis Vent.

Вівлюварнів. — Тооркер., Inst. Rei herb., 586, t. 358. — L., Gen., n. 1079. — J., Gen., n. 413. — Енри., Gen., n. 1790; Syn. Comif., 50. — Nér. et de L., Dict. Mat. méd., VI, 734. — Spacm, Suit. à Buff., XI, 337. — Рачен, Fam. nat., 57. — Carr., Conif., 101. — Gord., Pin., 321. — Ранат., in DC. Prodr., XVI, p. I, 456; 460 (Thuyopeis), 461 (Biota). — Векти. et Hook. F., Gen., III, 426. — Rosenth., Syn. plant. diaphor., 166. — Н. Вк.

ESSENCE DE THUYA. L'essence de thuya (Thuya occidentalis) est d'abord peu colorée, mais elle brunit rapidement à l'air. Elle est plus légère que l'eau, très-àcre au goût. Son point d'ébullition s'élève de 180 à 210 degrés, si on la distille sur de la potasse, elle fournit une résine et du carvacrol. L'iode l'attaque et fournit divers composés dont l'un est un hydrocarbure, nommé le thuyène, qui est incolore, plus léger que l'eau, très-àcre, et qui bout entre 165 et 175 degrés.

THUYÉTINE. THUYINE. THUYÉTIQUE (ACIDE). THUYÉÉNINE. La thuyine doit être rangée parmi les glycosidés, d'après Kawalier. On l'extrait avec la thuyigénine des parties vertes du *Thuya occidentalis*. On fait une solution concentrée dans l'alcool, on enlève la cire qui se sépare, on étend d'eau et on précipite par l'acétate de plomb, qui entraîne la thuyine sans enlever la thuyigénine. Le précipité est dissous dans l'acide acétique, traité par le sous-acétate de plomb, et ce dépôt décomposé par l'hydrogène sulfuré. La solution est filtrée, évaporée dans le vide, et les cristaux purifiés par redissolution.

La thuyine est cristalline, jaune, peu soluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool. Ce corps, dont la formule en équivalents paraît être C<sup>80</sup>H\*\*O\*\*\* + 2H²O\*, se dédouble, par l'action des alcalis étendus, en glycose et en thuyétate, au contact des acides dilués, en glycose et en thuyétine suivant les conditions. On dit que cette glycose n'est pas cristallisable.

La thuyigénine, à laquelle on attribue la formule C<sup>56</sup>ll<sup>14</sup>O<sup>36</sup>, se précipite par le sous-acétate de plomb des eaux mères qui ont fourni la thuyine. Elle se forme aussi par l'action de l'acide chlorhydrique sur la thuyine sous l'influence de la chaleur, suivie d'un refroidissement brusque. Ce corps est cristallisé, très-peu soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool.

La thuyétine, à laquelle on donne la formule (2.611.8052, rensermerait donc 4 équivalents de 110 en plus du corps précédent. On l'obtient en chaussant à 100 degrés la solution alcoolique de thuyine avec les acides chlorhydrique ou sulsurique très-étendus jusqu'à ce que la liqueur dépose une matière jaune qui est la thuyétine. Ce corps est insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'éther et dans l'alcool. Si on le traite par l'eau de baryte à l'ébullition, elle s'attaque et se transsorme en thuyétate de baryte. Ce sel décomposé par l'acide sulsurique étendu en présence de l'alcool donnera par filtration à chaud l'acide thuyétique,

qui se sépare en aiguilles jaunes, microscopiques, dont la formule serait C\*\*H\*\*\*O\*\*\*.

THYLON. Nom du Citronnier dans Théophraste.

Es. LEr.

THYLACINE. Le genre Thylacine (Thylacinus Temminck) ne renferme qu'une seule espèce de Mammisère, la Thylacine cynocéphale (Thylacinus cynocephalus Harr.) qui, par ses formes extérieures, ressemble à na Losp à queue longue et à pattes courtes, mais qui appartient en réalité à un tout autre groupe, à l'ordre des Marsupiaux (voy. ce mot et le mot Mamuritans). Par sa dentition la Thylacine se rapproche assez des Dasyures (voy. ce mot) pour qu'on l'ait placée dans la même famille. Elle a quarante-six dents, assez écartées les unes des autres, et se répartissant ainsi : sept paires de molaires et une paire de canines à chaque mâchoire, quatre paires d'incisives à la mâchoire supérieure et trois paires seulement à la mâchoire inférieure. Sa tête est allongée, terminée par un museau obtus et surmontée d'oreilles dressées; son corps est élancé, sa queue assez grêle et garnie de poils courts; ses pattes antérieures ont cinq doigts et ses pattes postérieures quatre doigts armés d'ongles acérès, et son pelage, court et laineux, est orné sur la région dorsale de zébrures brunes qui se déschent sur un fond brunătre ou jaunătre. Ce système de coloration lui a valu de la part des colons anglais le nom de Zebra-Wolf (Loup zébré), tandis que la seme de sa tête l'a fait appeler Dog-Headed Opossum (Marsupial à tête de chien).

La Thylacine ne se trouve qu'en Tasmanie. Elle habite les parties les ples reculées de la colonie et s'élève dans les montagnes jusqu'à une aktitude de 1000 à 1500 mètres. C'est un animal nocturne qui se tient pendant le jest caché dans les ravins les plus sombres ou dans les cavernes et qui ne recesses son activité naturelle qu'à la tombée de la nuit. Il se met alors à la rechesche des Mollusques, des Vers, des Insectes et des Mammisères, qui constituent mourriture. Il poursuit les Kanguroos dans les prairies et surprend les Ornitherhynques et les Échidnés au bord des rivières, et, quand il est attaqué, il se désend avec toute la rage du désespoir. Les chiens de chasse ont souvent à suffir de ses cruelles morsures : aussi présère-t-on le prendre dans des piéges.

Par suite des difficultés que présente sa capture, la Thylacine cynocéphele est encore très-rare dans les jardins zoologiques; cependant la méragerie de Muséum d'histoire naturelle de Paris et les Zoological Gardens de Londres persèdent actuellement des représentants de cette espèce intéressante.

E. OUSTALET.

THYLACIUM. Un des anciens noms grecs du Pavot (Paparer sonsifrum L.), cité par Ruellius et Mentzel. Es. Les.

appartenant à la famille des Labiées et caractérisé ainsi qu'il suit : calice teleux-campanulé, à gorge sermée par un anneau de poils, à limbe divisé 2 lèvres dont la supérieure est tridentée et l'inférieure bifide; corolle bilabié. À lèvre supérieure droite, échancrée, à lèvre inférieure étalée et divisée en 5 lebe égaux ou le moyen plus grand; étamines 4, exsertes, distantes et divergestes.

esque égales ou les inférieures plus longues: anthères à 2 lobes parallèles ou vergents, séparés par un connectif large, presque triangulaire; ovaire suronté d'un style filiforme, terminé par un stigmate bifide; fruit composé de nucules ovoïdes-subglobuleux, renfermés dans le fond du calice persistant resserré à son orifice.

Les Thymus sont des plantes vivaces, sous-frutescentes, à feuilles entières, pposées, dépourvues de stipules, à fleurs petites, roses ou purpurines, plus arement blanches, disposées en glomérules pauci- ou plurisores rapprochées a têtes ou en épis terminaux. On en connaît une soixantaine d'espèces.

Le Thym commun (Th. vulgaris L.), appelé encore Tin, Farigoule, Mignotise des Génevois, est une espèce ligneuse, haute de 10 à 20 centimètres, dont les tiges dressées, très-rameuses, sont couvertes de feuilles linéaires-lancéolées, à bords enroulés en dessous et présentant souvent, à leur aisselle, des fascicules de feuilles plus petites. Ses petites fleurs, blanches ou rosées, sont réunies par trois à l'aisselle des feuilles supérieures et forment une sorte d'épi au sommet des ramifications de la tige. Le Thym commun croît en abondance sur les collines sèches et rocailleuses de la région méditerranéenne. On le cultive fréquemment es bordure dans les jardins maraîchers. Toutes ses parties exhalent une odeur spréable, pénétrante, due à l'essence sécrétée par les poils glanduleux qui couvent la tige et surtout la face inférieure des feuilles.

Le Serpolet (Th. serpyllum L.) ou Thym sauvage, Thym bâtard, Pillolet, Pouliot bâtard, est une espèce vivace, très-commune sur les pelouses sèches, sur le bord des chemins herbeux et les coteaux exposés au soleil. Il se distingue in Thym commun par ses tiges nombreuses, couchées-radicantes, redressées au sommet, par ses feuilles ovales ou oblongues ordinairement ciliées à la base et par ses fleurs purpurines disposées en glomérules rapprochés en têtes subglobieuses, ou oblongues, ou en épis interrompus. Il exhale une odeur agréable, malogue à celle du Thym, mais moius forte et moins pénétrante.

Le Thymus capitatus Benth. (Satureia capitata L., Thymus creticus Brot.) et un petit arbrisseau dont les rameaux dressés, blanchâtres, portent des feuilles sesiles, linéaires ou oblongues. Les fleurs forment, par leur réunion, des capitales globuleux terminaux. Cette espèce croît dans la région méditerranéenne. Cest le θυμός de Dioscoride. Elle possède les mêmes propriétés que le Thym et le Serpolet et figurait autrefois dans les officines sous la dénomination de Herba Spices. Thymi cretici.

§ II. Emplot. Le thym renferme un principe amer et astringent formé d'une matière extractive et de tannin, et de plus une huile essentielle, dite Essence de thym (roy. ci-après). C'est un tonique astringent et un stimulant diffusible, que l'on emploie dans l'atonie du tube digestif, les flactuosités, les catarrhes chroniques, l'aménorrhée asthénique, la leucorrhée atonique, etc. On l'a préconisé en lotions ontre la gale et en fumigations contre le lumbago; on s'en sert également pour réparer des bains et des lotions aromatiques prescrites dans le traitement du lymhatisme, des rhumatismes chroniques, de la paralysie et de la goutte atonique.

La plante sèche s'emploie journellement comme condiment aromatique et tomme moyen d'éloigner les insectes.

En infusion, le thym se donne à la dose de 5 à 15 pour 1000 pour l'usage sterne, et en infusion ou décoction à la dose de 50 à 100 pour 1000 pour usage externe.

L'huile essentielle se prescrit par gouttes sur du sucre ou en potion. On s'en sert encore mise sur du coton, dans la carie dentaire, pour cautériser la pulpe nerveuse.

Le serpolet présente une composition analogue à celle du thym et renferme une essence volatile, très-fragrante et caustique, désignée sous le nom d'essence de serpolet.

De même que le thym et beaucoup d'autres plantes de la même famille, il jouit de propriétés stimulantes, antispasmodiques, anticatarrhales, céphaliques, diurétiques, emménagogues, etc. On l'emploie en infusion théiforme (10 pour 1000) contre la coqueluche, la grippe, certaines dyspepsies, les catarrhes chroniques des bronches, l'aménorrhée, la leucorrhée, l'anasarque, etc. Linné le préconisait contre l'ivresse alcoolique et la céphalalgie qui en est la conséquence. On en prépare des bains toniques, fortifiants, des lotions stimulantes et résolutives. L'huile essentielle est employée aux mêmes usages que celle du thym. L. Han.

THYM (ESSENCE DE). THYMÈNE. THYMOL. THYMOQUINONE. L'essence de thym renferme trois principaux produits, le cymène, le thymène et le thymol. On les sépare au moyen de distillations fractionnées, combinées avec des traitements à la soude et à l'acide sulfurique. Le thymol a été étudié par Lallemand et par MM. Engelhardt et Latschinoff. Il est contenu, non-seulement dans l'essence de thym, mais dans d'autres (Monarda punctata, Ptychotis ayous).

Sa formule est \ en équivalents: C\*\*\* C\*\*\* C\*\*\* Il constitue près de la moitié de la grande classe des phénols. On l'extrait comme d'autres corps de celle famille en agitant l'essence avec une solution concentrée de soude caustique: les hydrocarbures cymène-thymène se séparent en grande partie, mais le thymien entraîne toujours une certaine proportion, c'est pourquoi l'on peut commencer par distiller l'essence et recueillir ce qui passe au-dessous de 175 degrés.

On sépare les hydrocarbures de la solution alcaline, on étend celle-ci avec de l'eau et on la sature par l'acide chlorhydrique.

On distille en recueillant ce qui passe de 220 à 240 degrés; les produits infrieurs sont réunis aux hydrocarbures séparés du bord. On purifie le thymol par des cristallisations. Le thymol est cristallisé en tables rhomboïdales appartent au système du prisme rhomboïdal oblique. Il est doué d'une odeur agréable. I fond à 44 degrés et bout à 230 degrés. A peine soluble dans l'eau il se dissert très-bien dans l'alcool et dans l'éther.

Ses réactions sont calquées sur celles du phénol : ainsi il donne avec les alcalis des combinaisons définies, peu stables, très-solubles dans l'eau. Il feu l'acide carbonique, en présence du sodium et de l'acide carbonique, pour desait l'acide thymotique, C<sup>23</sup>H<sup>11</sup>O<sup>4</sup>. L'acide azotique le transforme en un dérivé triaits. Ses dérivés chlorés, bromés, iodés, méthylés, éthylés, sont très-nets. L'acide safurique forme plusieurs dérivés sulfoconjugués.

Le thymol est isomère du carracrol ou cymophénol. Il a la puissance estimptique de l'acide phénique, et il le remplace avec avantage en raison de son destre

THYMOQUINONE. En distillant un mélange d'acide sulfurique concentré de thymol préalablement additionné de bioxyde de magnésie ou de bichrende de potasse, on obtient un liquide huileux, cristallisant par le refroidiscement qui est le thymoquinone, CaoH11O. Ce composé, soumis à l'action des agressités.

THYMUS. 445

surs, donne le thymoïlol, thymohydroquinone, C<sup>20</sup>H<sup>14</sup>O<sup>4</sup>. On obtient par de ces deux dernières substances la thyméide, qui forme des cristaux et des solutions rouge de sang.

hymoquinone dérive du thymol comme la quinone du phénol.

orps forme des oxyquinones, des bromoquinones.

cymène, C<sup>20</sup>H<sup>15</sup>, et le thymène, C<sup>20</sup>H<sup>16</sup> (en équiv.), constituent les portions us volatiles de l'essence de thym, et on peut les séparer en agitant le e fractionné avec de l'acide sulfurique concentré, qui dissout seulement le ne; on sépare le cymène surnageant (Lallemand, Ann. de chim. et de phys. XLIX, p. 155).

hymène forme un liquide incolore, ayant l'odeur du thym, bouillant de 165 degrés. Sa densité est de 0,868. Son pouvoir rotatoire, lévogyre, est re que celui de l'essence de térébenthine.

RICHE.

YMALON. Ancien nom grec de l'If (Taxus baccata L.). Ed. Ler.

THER. Au dire de Ruellius, Zoroastre nommait ainsi la Coloquinte.

ED. LEF.

TMÉLÉE. Nom vulgaire du Passerina Thymelæa D. C. (Daphne Thy-L., D. sanamunda All.), arbuste de la famille des Thyméléacées, commune e midi de l'Europe, en Provence, en Italie, en Espagne, etc. La Thymélée le des propriétés analogues à celles du Garou (voy. ce mot). On l'emploie et dans la médecine populaire comme éméto-cathartique. Ed. Ler.

YBENB. Voy. THYM.

THEATITIS. Ancien nom gree du Potentilla reptans L. (voy. Potentille).

Ed. Lef.

THOL, THYROQUINONE. Voy. THYR.

Equivalents: C"H14O".

Atomes: C"1H14O".

Atomes: C"1H14O".

Atomes: C"H2a\_8O", Ce composé fait partie du

calciplique et ses isomères constituent le terme le plus complet.

ade thymotique est au thymol ce que l'acide salicylique est au phénol

ire et il s'obtient par la même méthode avec l'acide carbonique et le

n. Ou traite le produit de cette réaction par l'acide chlorhydrique, on

du carbonate d'ammoniaque au liquide précipité, on sépare la liqueur

aiacale, on la concentre et on la précipite par l'ammoniaque.

acide est incolore, fusible à 120 degrés, volatil sans décomposition, à

soluble dans l'eau froide. L'hydrate de baryte le dédouble en thymol et

soluble dans l'eau froide. L'hydrate de baryte le dédouble en thymol et le carbonique. Le perchlorure de phosphore le transforme en thymotide ». Sa solution et celle de ses combinaisons alcalines sont colorées en bleu par le perchlorure de fer. Les sels qu'il donne avec les métaux lourds solubles.

TIMES. Le thymus (glandula thymus s. trachealis, Brustdrüse, θύμος),

rangé par les anatomistes dans le groupe hétérogène des glandes vasculai sanguines, est resté jusqu'à nos jours un des organes les plus énigmatiques l'économie. Mentionné pour la première fois par Rufus d'Éphèse (1), il attiré depuis lors l'attention d'un grand nombre d'observateurs, et il nous su impossible d'énumérer ici les hypothèses multiples et contradictoires qui out émises au sujet de sa nature et de ses fonctions; nous en donnerons un co aperçu dans la partie physiologique de cet article.

Aujourd'hui l'anatomie descriptive et structurale du thymus est connue d'a manière assez satisfaisante, et l'embryologie comparée nous a fourni dans c dernières années des renseignements plus précis sur son origine et sur sa signification morphologique. Par contre, son mode d'activité est encore loin d'étélucidé, comme celui de tous les organes dits lymphoïdes, et c'est à peine l'on peut dire que les recherches concernant ce point de physiologie sont entré dans une voie réellement scientifique.

Bien que le thymus existe dans toute la série des Vertébrés, nous ne l'en sagerons ici que chez les Mammisères, ces animaux étant les seuls où il se cat porte d'une manière analogue à celle que nous trouvons dans l'espèce humais Comme il s'écarte beaucoup de ce type dans tous les autres groupes, les disp sitions anatomiques variées qu'il y affecte n'offrent pas d'intérêt direct à net point de vue et ne sauraient rentrer dans le cadre de ce recueil.

D'autre part, il s'agit d'un organe transitoire, qui atteint le point culmim de sa croissance vers la fin de la gestation et dans les premières années de vie pour s'atrophier ensuite et disparaître entièrement chez l'adulte. Il convis de le décrire d'abord tel qu'il se présente chez le fœtus à terme et le jou enfant, pour passer ensuite en revue les phases successives de son développement, ainsi que les modifications qui caractérisent sa période de régressis Cette étude purement macroscopique fera l'objet de la partie anatomique d'article. Dans un deuxième chapitre se trouveront rapportés les changements qui subit aux différents stades la constitution histologique du thymus. On traite en troisième lieu des premiers développements de la glande avec les ces sidérations de morphologie générale qui s'y rattachent. Enfin une esquis physiologique terminera cet exposé de l'histoire du thymus envisagé à l'ét normal.

§ I. Amatemie. Le thymus est un organe primitivement pair, situé dans l'région antéro-latérale du cou d'où il se prolonge dans la partie supérieure d'thorax. Il présente des variations anatomiques assez étendues et, suivant le espèces, c'est sa portion cervicale ou sa portion thoracique qui acquiert le ple de développement.

Chez le cheval, le chien et le chat, parmi les animaux domestiques, le thymest surtout thoracique et se comporte à peu près comme celui de l'homme. I porc, au contraire, de même que la plupart des Ruminants, possède un thyme cervical très-développé se composant de deux masses volumineuses situés de part et d'autre de la trachée en avant des gros vaisseaux, et réunies vers le les du sternum, où elles sont reliées par un isthme étroit à la portion intra-theme cique de l'organe. Cette dernière paraît même manquer entièrement ches le taupe, le hérisson et le daim, qui n'ont qu'un thymus cervical.

Thymus de l'homme. Chez l'homme, le thymus se trouve placé presque de totalité dans le médiastin antérieur et ne déborde que faiblement la fourdaisse

sternale. Pour le mettre à découvert, il suffit d'enlever le sternum avec la portion attenante des côtes et d'inciser ensuite une lame fibreuse, mince et assez résistante, qui sépare la glande de la paroi thoracique. Cette lame ne mérite pas le nom d'enveloppe fibreuse du thymus; elle se sépare facilement de cet organe dont elle ne recouvre que la face antérieure, et ne représente en somme qu'une dépendance de l'aponévrose cervicale moyenne avec laquelle elle se continue directement en haut, tandis qu'elle va s'insérer sur le péricarde par son bord inférieur. Lorsque ce feuillet est enlevé, on aperçoit au-dessus du cœur le thymus comme un corps oblong dont l'aspect général, suivant la remarque de Billard (2), n'est pas sans analogie avec celle d'un troisième poumon qui serait placé entre les deux autres et ne recevrait aucune ramification bronchique.

La couleur de l'organe est rosée avant la naissance, plus pâle et blanchâtre chez le jeune enfant; plus tard, elle devient de plus en plus jaunâtre, à mesure que le parenchyme glandulaire fait place aux éléments graisseux, et chez l'adulte on ne trouve plus qu'une masse de tissu adipeux.

La forme est soumise d'un sujet à l'autre à des variations assez notables pour qu'il soit difficile de la définir bien exactement. Généralement, la glande vue par devant se présente comme une masse triangulaire plus haute que large, à angles arrondis, à base inférieure; elle se compose de deux moitiés inégales, les lobes droit et gauche (le premier étant presque toujours un peu plus long) juxtaposés sur la ligne médiane. Chacun reçoit ses vaisseaux propres, et habituellement ils restent indépendants l'un de l'autre, unis seulement par du tissu conjonctif liche. D'autres fois, au contraire, ils sont fusionnés sur une étendue plus ou moins grande, soit immédiatement, soit par l'intermédiaire d'un petit lobe moven de forme cubique qu'Astley Cooper (3) a pu isoler entièrement, mais qui n'est souvent qu'une sorte de pont de substance glandulaire passant d'un lobe à l'autre. Suivant la hanteur à laquelle est située cette pièce unissante, le thymus prend alors la forme d'un II ou d'un fer à cheval. Le plus ordinairement, la portion cervicale n'est représentée que par un prolongement conique placé en avant du conduit aérifère, ou encore par une ou deux languettes latérales s'étendant vers la thyroïde et dont la gauche est communément plus développée; cette portion peut même manquer tout à fait; plus rarement, elle se compose de deux lobes plus volumineux correspondant à ceux qu'on trouve chez les Ruminants. La face antérieure du thymus est convexe; elle répond sur la ligne médiane au feuillet aponévrotique mentionné plus haut qui la sépare du ster sum, et latéralement aux vaisseaux mammaires internes et aux plèvres médiastines qui la séparent des poumons. Un tissu cellulaire làche l'unit à toutes ce s parties. Supérieurement, on voit s'interposer entre le sternum et la glande l'insertion des muscles sterno-livoïdiens et sterno-thyroïdiens, dont le corps recouvre plus haut la portion cervicale de l'organe.

La face postérieure, assez irrégulièrement concave, est surtout en rapport avec le cœur et les gros vaisseaux. Inférieurement, et dans la plus grande partie de sen étendue, le péricarde la sépare du cœur droit, de l'infundibulum et du tronc le l'artère pulmonaire, ainsi que de la portion correspondante de la crosse aorique; supérieurement, elle est en avant de la veine cave supérieure et de la mine innominée gauche, de la trachée et des gros troncs artériels naissant de crosse de l'aorte, à leur origine.

Les bords sont longés par les nerss phréniques droit et gauche.

L'extrémité supérieure n'arrive qu'exceptionnellement au contact du corps

thyroïde dont la sépare d'ordinaire un intervalle de quelques millimètres, 5 à 15 en moyenne.

L'extrémité insérieure répond à la 3°, 4° ou 5° côte.

Ces rapports sont un peu différents, suivant qu'on les envisage avant ou après la naissance. Si l'on enlève le sternum et les cartilages costaux sur un fœtus à terme, les viscères médiastinaux occupent dans l'étroite cage thoracique une place bien plus considérable. Dans ces conditions, c'est à peine si l'on aperpait le bord antérieur des poumons de part et d'autre de la large base du thymes qui s'étend jusqu'au diaphragme. Chez le nouveau-né, au contraire, lorsque les premières inspirations ont dilaté les poumons et que les parties latérales du thorax ont pris une expansion proportionnée, le médiastin paraît plus étroit, les poumons tendent à s'avancer au devant du thymus et à le recouvrir; en même temps, la glande ne descend plus aussi has sur la face antérieure du ventricule droit et s'arrête à peu près au niveau de la troisième côte.

Chacun des lobes du thymus est subdivisé en lobules de plus en plus petits de forme généralement pyramidale ou conoïde à base superficielle, et dont le derniers sont composés d'un certain nombre de lobules primitifs.

Une enveloppe de tissu conjonctif làche entoure la totalité de l'organe et éast par sa face interne des cloisons d'épaisseur variable séparant les lobes et lobels. Cette charpente lamineuse s'épaissit généralement dans l'axe de chacun de grands lobes, constituant une sorte de tractus longitudinal autour duquel vice nent se grouper les différentes subdivisions du parenchyme glandulaire. & cordon central est souvent peu net, au moins chez l'homme. Les anciens attomistes lui accordaient une grande importance et s'attachaient à le décine minuticusement : suivant quelques auteurs il règnerait constamment dans toth la longueur de l'organe, et les lobes secondaires viendraient s'y insérer suivat une ligne spirale. On admettait alors qu'il rensermait le conduit excreteur à la glande, conduit dans lequel débouchaient les cavités qu'on supposait existe dans les follicules (acini sécréteurs). Sa description n'offre plus le même interêt depuis que les recherches modernes (Simon (4, Ch. Robin (5, Frielle ben (6), etc.) ont fait justice du prétendu canal central (voy. ci-après. p. 434). et que l'on sait qu'il ne s'agit là que d'un simple tractus conjonctif fréquen ment interrompu, affectant des dispositions fort variables et ne coutenant des son intérieur que quelques vaisseaux sanguins et lymphatiques. En réalité. Le groupement des éléments glandulaires du thymus est très irrégulier, et la trame conjonctive qui les unit est fort lâche. Si donc cet organe se rasprede dans une certaine mesure des glandes acineuses, telles que les sous-maxilles ou le pancréas, par sa configuration générale, par sa subdivision en lobes et lobdes et par l'aspect granulé de ces derniers, il s'en écarte au contraire d'une façe notable par l'absence de tout conduit ou cavité glandulaire quelcouque, par si texture beaucoup moins serrée et l'extrême mollesse de son parenchyme: l tissu thymique n'ostre, en esset, qu'une consistance très-saible, sensiblement inférieure à celle des ganglions lymphatiques.

Vaisseaux, nerfs. Les rameaux artériels les plus importants du thymes le sont fournis par les mammaires internes et par les thyroïdiennes inférieurs. Il peut recevoir également quelques artérioles des thyroïdiennes supérieurs. It tronc brachio-céphalique, des diaphragmatiques supérieures et des péricardiques. Le gros thymus cervical des Ruminants se nourrit en outre aux dépass de branches assez grêles venues des carotides primitives et des carotides interes.

s veines sont également nombreuses et d'un gros calibre. La veine principale, ine thymique, émerge de la face profonde de la glande vers sa partie moyenne se jette presque immédiatement dans le tronc brachio-céphalique gauche, rfois dans la jugulaire; d'autres branches plus petites vont aux veines mamaires, péricardiques, thyroïdiennes et diaphragmatiques supérieures. Les lymbatiques sont moins nombreux qu'on ne l'avait admis anciennement. Ils aissent de réseaux périfolliculaires déliés dont les troncules efférents suivent le trajet des vaisseaux sanguins des lobules et se réunissent finalement en deux ou trois troncs qui accompagnent le cordon central et aboutissent aux ganglions rétro-sternaux (Sappey, 7).

Les nerfs. très-nombreux et déliés, semblent être exclusivement vaso-moteurs. Is appartiennent au système du grand sympathique et s'accolent aux ramifications artérielles. Friedleben les a trouvés altérés chez un jeune chien neuf jours après l'extirpation des ganglions cervical inférieur et thoracique supérieur du côté gauche, et croit qu'ils dégénèrent normalement après la puberté, ce qui entrainerait l'atrophie des vaisseaux et conséquemment la régression de tout l'organe.

Thymus accessoires. On rencontre assez fréquemment dans le thymus des bules entièrement isolés de la masse de l'organe. Lorsque des lobules sem-Mables se trouvent à quelque distance du corps même de la glande, on leur dane le nom de thymus accessoires. Jendrassik (8) dit à ce sujet : « Assez suvent j'ai observé de petits lobes ou même des lobules entièrement séparés de reste de la glande, possédant la même structure que le parenchyme du mus; tantôt ils étaient situés sur le bord même de l'organe, à peine reliés de dernier par du tissu conjonctif làche, tantôt on les trouvait au voisinage de corps thyroïde auquel ils adhéraient souvent intimement. Dans plusieurs cas, l'i trouvé trois à cinq de ces lobules erratiques. » Henle (9) figure également e glandule adhérente à une artère thymique. Ammann (10) dit avoir rensutré à plusieurs reprises ces thymus accessoires et fait remarquer que leur Prisence coïncide régulièrement avec un développement très-prononcé de l'orse. Généralement, ils sont accolés à la thyroïde vers sa portion latérale, wevent recouverts en partie par le tissu thyroïdien ou solidement rattachés à i par leur enveloppe lamineuse. Il relate six cas se rapportant à des fœtus ou de jeunes enfants. Ammann observe que l'on trouve parfois deux prolongements ou cornes latérales du thymus qui s'étendent plus ou moins haut dans le 👊 (jusque vers la portion moyenne de la thyroïde) où ils se terminent par un reflement. Ces cornes peuvent être isolées du reste de la glande, et cette dis-Mition, que nous avons également pu constater chez un nouveau-né, repréte en quelque sorte la transition aux thymus accessoires de la région.

Groissance et décroissance du thymus. Le poids et les dimensions du lymus varient dans des limites très-étendues, de sorte qu'on ne peut accorder le une valeur relative aux chiffres donnés par les divers observateurs. Longtemps le a admis, à l'exemple de Galien (11), que cet organe atteint son plus grand le le nouveau-né, ce qui avait porté un grand nombre d'autres à ne lui accorder une importance physiologique que pendant la vie intra-lérine. C'est surtout à Friedleben que nous devons des données positives démontant que la glande atteint le point culminant de son évolution chez le jeune le la glande atteint le point culminant de son évolution chez le jeune le la l'âge de vingt-cinq ans, après quoi elle diminue progressivement jusqu'à l'àge de vingt-cinq ans, après quoi elle diminue progressivement jusqu'à l'age de vingt-cinq ans, après quoi elle diminue progressivement jusqu'à l'age de vingt-cinq ans, après quoi elle diminue progressivement dans la

période qui suit le neuvième mois après la naissance. Le poids absolu s'accroît jusqu'à l'âge de 2 ans; il diminue ensuite lentement jusqu'à la puberté, et plus rapidement de 15 à 25 ans. L'augmentation de poids est quadruple relativement à celle de la masse du corps chez le fœtus, trois fois moindre déjà dans la seconde enfance, puis de plus en plus faible à partir de la puberté.

Le tableau ci-dessous résume les valeurs moyennes qui ressortent de la statistique dressée par Friedleben en ce qui concerne la longueur et le poids du thymus aux dissérents âges :

| Age.                                | Longueur<br>millimètres. | Poids<br>on grammes. |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Vie intra-utérine. Du 3º au 5º mois | <br>13,0                 | 0.3                  |
| De 6 à 7 mois                       | 22,6                     | 2.3                  |
| De 8 mois                           | 47,5                     | 8,0                  |
| A terme                             | 57.3                     | 13,7                 |
| Après la naissance. 9 mois          | 59.1                     | 19.8                 |
| 9 mois à 2 ans                      | 69,6                     | 26,2                 |
| . 3 à 14 ans                        | 84,4                     | 25,9                 |
| 15 à 25 ans                         | 106,6                    | 21,0                 |
| 26 à 35 ans                         | 99,5                     | 3.0                  |

En l'absence d'indications plus précises, nous avons opéré la conversion des poids donnés es grains par Friedleben par le grain prussien (0°,06) représentant une valeur intermédiare entre le grain français (0°,053) et le grain de l'empire d'Autriche (6°,072).

M. Sappey indique comme dimensions à la naissance: 5 centimètres pour la hauteur, 2 à 3 centimètres pour la largeur, et 6 à 8 millimètres pour l'épasseur. D'après le même auteur, le poids moyen serait au moment de la naissance de 2 à 3 grammes, et ne dépasserait pas 6 à 8 grammes, conformément à ce que dit Haller (12). Les évaluations de Friedleben, de Meckel (13) et de Haugstell (15 à 17 et jusqu'à 20 grammes), seraient donc entachées d'exagération.

La régression du thymus est plus ou moins précoce et se fait plus ou moins vite suivant les sujets. Krause (15) a noté sur deux suicidés des thymus de 1757,8 à 20 ans, et de 1467,6 à 25 ans. On trouve dans les auteurs de nombreuses indications se rapportant à des cas de persistance ou d'hypertrophis du thymus. Ammanu cite comme tels: le thymus d'un garçon de 12 ans pessis 29 grammes, celui d'un garçon de 16 ans, 40 grammes, celui d'une femme de 57 ans, 55 grammes, et celui d'une femme de 51 ans, 18 grammes. Nous aross observé nous-même sur un assassiné de vingt-cinq ans un thymus de la grosses d'une noix, mais on voit combien il est peu aisé et même impossible d'assigner un poids moyen pour telle ou telle époque de la vie. Ce qui est constant, c'est la persistance de vestiges insignifiants de l'organe jusque dans la vieillesse.

Le poids spécifique, avant l'invasion du parenchyme thymique par le time adipoux, est un peu supérieur à colui de l'eau (jusque vers 1,100, Haug-led).

Le thymus ne fait défaut que dans les grandes monstruosités, telles que l'an phalie, par exemple. On le rencontre habituellement bien développé chez le anencéphales. Cependant Bischoff en a constaté l'absence chez un nouveur bien constitué, et Friedleben l'a vu manquer également chez un enfant à la naissance, chez trois enfants âgés de 5 à 6 ans et chez un jeune hérisson.

Chez tous les Mammifères qu'on a pu étudier de près à ce point de væle croissance du thymus suit les mêmes règles que chez l'homme. C'est à les qu'on avait cru qu'il persistait chez les Cétacés, les Amphibies, les animes plongeurs et fouisseurs, et qu'il subissait une hypertrophie périodique des ceux qui tombent en léthargie pendant l'hiver. Il faut remarquer pourtant que

in (16) a trouvé récemment que cet organe persiste pendant toute la vie se le cobaye.

II. Évolution histologique du thymus. A. Période de croissance. Ainsi on le verra plus loin (voy. Développement, p. 431) le thymus se présente au ut sous la forme de deux tubes longitudinaux situés le long des carotides et rivant de l'épithélium des fentes branchiales.

Kölliker (17) a montré le prenier que le thymus tubulaire du jeune embryon ssède exactement la même structure que le revêtement des fentes branchiales at il est issu. C'est un conduit formé d'un épithélium stratifié très-épais touré d'une mince membrane basilaire amorphe et présentant à son centre se lumière étroite. Telle est sa constitution chez un embryon de lapin de quarze jours (voy. la fig. 535 de Kölliker).

Dès ce moment, son extrémité inférieure est renssée et présente un certain ombre de bourgeons arrondis appendus à la terminaison du conduit à la façon e grains glandulaires; le canal central ne se prolonge qu'incomplétement dans » bourgeons qui paraissent solides dans la plus grande partie de leur étendue. squ'au dix-huitième jour (lapin), la structure reste la même; les grains glanuhires deviennent de plus en plus nombreux et n'offrent plus trace de cavité, al le caual central est encore visible. « C'est du vingtième au vingt-troisième ur que s'acomplit la transformation capitale de l'organe : les cellules qui le mustituent diminuent progressivement de volume, leurs limites s'effacent, et De reste plus que des amas de petits noyaux arrondis avec un peu de substance adamentale interposée. Ainsi la glande perd sa structure épithéliale pour undre peu à peu celle du thymus pleinement développé. » En même temps, voit le tissu conjonctif ambiant pousser des prolongements vasculaires dans mérieur de l'organe. A ce stade, ce dernier n'a plus de cavité, il présente une rtie centrale plus claire et une zone corticale foncée, à texture plus serrée et at les éléments prennent plus vivement le carmin. Déjà en 1845 Simon avait servé des faits analogues sur des embryons de porc et de bœuf de 3 à 5 cennètres. De leur côté, Anna Dahms (18), puis Pouchet et Tourneux (19), ont munu la nature épithéliale du thymus sur un fœtus de dauphin de 13 centires, sur un embryon humain de 20 millimètres et sur un embryon de porc même longueur :

s Sur un embryon humain de 2 centimètres, les coupes passant par le cou niveau du bord supérieur du sternum montrent le thymus divisé en deux tions accolées de chaque côté aux carotides. L'organe formé de tissu épithéprésente dans son centre une cavité nettement limitée » (Pouchet et Tournx, p. 804).

Voici ce que nous avons pu constater sur un embryon humain  $\mathcal{J}$  de 32/40 miliètres. Sur des coupes transversales portant sur la partie supérieure du cœur, voit en avant de cet organe les thymus droit et gauche sous forme de deux ctus épithéliaux inégalement développés, distants d'environ  $0^{mm}$ , 4 et entourés scan d'une enveloppe mésodermique épaisse de 50  $\mu$  et formée de couches scentriques de tissu conjonctif embryonnaire. Le plus petit a une forme régurement ovale sur la coupe et mesure 250  $\mu$  de diamètre antéro-postérieur 200  $\mu$  de diamètre transversal. Il est constitué par un épithélium stratifié et les cellules périphériques sont nettement cylindriques, et présente un ruis en forme de boutonnière (20  $\mu$  sur 6  $\mu$ ) bordé par des éléments aplatis,

l'ensemble rappelant la disposition des cellules dans les épithéliums parimenteux stratifiés. L'autre thymus, plus gros, est à peu près circulaire (dir mètre =  $320 \mu$ ) et sa périphérie offre une série de sept à huit saillies arrondies, de sorte que le contour a un aspect bosselé. La composition est la même que celle qui vient d'être décrite, mais outre l'étroit canal central on aperçoit dans une des saillies de la surface une petite cavité sphérique limitée par une rangée de cellules cylindriques. Un petit groupe de trois acini ovalaires on arrondis dont la paroi n'est constituée que par un seul plan de cellules cylindriques se trouve à peu de distance du corps même de la glande dont le separe l'enveloppe lamineuse signalée plus haut; un peu plus loin, vers la parei antérieure du thorax, on observe encore un acinus isolé semblable aux precédents. Le diamètre moven des acini est de 45 \(\mu\) dont 20 \(\mu\) pour la cavité, le hauteur de l'épithélium est de 12 µ. En examinant les coupes voisines, on reconnaît que ces formations répondent à des prolongements ou des bourgeons latéraux issus du conduit thymique principal. Elles présentent une analogie frappante avec les culs-de-sac des glandes en grappe ou avec les véscules de la thyroïde. Nous n'avons pas pu déterminer d'une façon certaine si les cavités des acini se trouvent en communication avec le canal central du thoms.

Le même thymus, examiné un peu plus haut, ne montre plus de formations acineuses, bien que ses contours soient toujours bosselés, mais entre den saillies on voit un tractus conjonctif avec un petit vaisseau pénétrer dans l'intérieur de l'organe, et ce dernier présente, outre la section du pertuis central celle de quatre capillaires épars dans le tissu épithélial.

Ces faits correspondent presque entièrement avec la description donnée per Kölliker.

D'après le même auteur, sur un embryon humain de la septième semaine, le thymus est déjà lobulé inférieurement, tandis qu'il est encore à l'état de tale simple dans son segment supérieur qui s'étend dans le cou jusqu'à la thyroite. « Sur un embryon de dix semaines l'organe, triangulaire à sa partie inférieurement par deux cornes longues de lamm, 5. Chacune de ces cornes était composée par me simple cylindre cellulaire entouré d'une membrane amorphe très-mince aux une enveloppe lamineuse. La partie thoracique était formée de lobules membrant en moyenne 0mm, 2, et sur chacun desquels on pouvait distinguer examples grains plus petits. Sur un embryon de douze semaines, le volume de thymus n'est guère plus considérable, mais les cornes sont plus larges de garnies comme le reste de l'organe de lobules de 0mm, 25 à 0mm, 52. »

Il ressort clairement des données qui précèdent que le conduit thymique provenant des fentes branchiales se ramifie à son extrémité inférieure et se course progressivement de bas en haut de bourgeons latéraux affectant la disposition à grains glandulaires. Dans ces stades primordiaux, l'évolution du thymus se reproche donc beaucoup de celles des glandes acineuses. Mais, à partir du moment où se produit l'envahissement par le tissu conjonctif, on assiste à des modificions histologiques qui amènent à bref délai la transformation du thymus éptifical de l'embryon en un organe vasculaire offrant de grandes analogies à structure avec les ganglions lymphatiques, par exemple. On a vu que holième semble admettre que les éléments propres du thymus foetal à structure les phoïde dérivent des cellules épithéliales de la glande embryonnaire; depuis les E. Retterer (20), à la suite de Ch. Robin, a soutenu une opinion analogue par

développement des follicules clos de la bourse de Fabrice des oiseaux et pour lui des amygdales.

Une manière de voir bien différente se trouve formulée dans les travaux plus cents de Stieda (21) et de llis (22). Stieda nous apporte à cet égard des obsertions positives faites sur des embryons de mouton à différents stades. Voici mment il décrit la transformation du thymus épithélial en thymus adénoïde : nex des embryons de mouton de 22 millimètres, on constate déjà nettement ne enveloppe conjonctive spéciale autour de l'organe. Chez des embryons de i millimètres, on voit se produire, entre le cordon épithélial et son enveloppe, a tissu adénoïde riche en vaisscaux constitué par un réticulum englobant dans mailles de nombreux éléments cellulaires. Au stade suivant, ce tissu a pris lus de développement, tandis que le thymus tubulaire primitif n'est plus reprémbé que par des groupes épars de cellules épithéliales, tantôt pleins, tantôt reusés d'une cavité, mais il est venu s'y ajouter un élément nouveau dont l'imparance augmente rapidement par la suite, à savoir le tissu adénoïde avec ses raisseaux.

Il est vrai que chez des embryons plus âgés (50 à 60 millimètres) il n'y a plus de restes épithéliaux, et qu'alors la composition du thymus est la même 🗫 chez le mouton nouveau-né. Mais plus tard, chez des embryons de 100 milimètres, Stieda retrouve au sein du tissu adénoïde de grosses cellules de 9 à 15 p de diamètre, isolées ou réunies en groupes, et dont le protoplasma se colore légèrement en rouge par le carmin. « Les plus grosses cellules laissent reconnaître une structure concentrique; en quelques points où ces éléments sont númis en plus grande quantité ils sont entourés d'une masse jaunâtre non colorée par le carmin, de forme irrégulière, et présentant également une apparesce stratifiée. Il semble que cette couche enveloppante soit également formée 🛊 grosses cellules semblables aux premières, mais dont le corps cellulaire ne se plus, les noyaux seuls se teignant légèrement par le carmin » (Stieda, be. cit., p. 25). Chez des embryons encore plus âgés (250 millimètres), ces nues cellulaires existent également en abondance, mais les grandes cellules wheres sont plus rares; par contre, on trouve çà et là un de ces grands élémats présentant une zone corticale jaunâtre et réfringente, tandis que la masse matrale ainsi que le noyau se colorent encore en rouge, quoique faiblement. **sieda pense que les masses** jaunàtres ne sont autre chose que des groupes de milules qui subissent une métamorphose comparable à celle des éléments cornés l'épiderme. Bien que Stieda n'ait pu démontrer que ces grosses cellules Erivent du thymus épithélial de l'embryon, et qu'il ne les ait pas trouvées dans u stades de 50 à 60 millimètres, il n'en conclut pas moins que les corps conntriques sont les derniers vestiges de l'épithélium du thymus primitif. De son 46 Anna Dahms (18, p. 58) décrit le thymus d'un embryon de dauphin comme unposé tout à la fois de follicules clos isolés ou agminés et de masses épithé**les pourvues** d'une lumière centrale. Mais, à l'exemple de Kölliker, elle pense te ces masses prennent peu à peu la structure folliculaire.

Nous avons trouvé une disposition identique chez un embryon de kanguroo. Dès 1880 Ilis (22 e, Hest I, p. 56), s'appuyant d'ailleurs sur des considéracons purement théoriques, avait dit : « Je considère comme évident que le tissu lémos ne dérive pas du thymus épithélial, mais du tissu qui l'entoure. Les 
reps concentriques doivent être considérés comme des restes de l'épithélium 
rimitis. » Cet anteur expose la même théorie avec plus de développements

dans le troisième fascicule de son grand ouvrage : « A côté du tissu adénoide le thymus contient également des formations nettement épithéliales, à savoir les corps concentriques (je considère en effet comme ayant complétement échoué les tentatives faites pour rattacher ces corps au tissu conjonctif). Cette circostance, jointe à la structure acineuse de la glande, m'avait fait supposer depuis longtemps que le thymus pourrait bien être primitivement un organe épithélial qui scrait plus tard entouré et remplacé par du tissu adénoïde, de sorte qu'il n'en resterait que des vestiges représentés par les corps concentriques. Les recherches de Kölliker sur les embryons de lapins viennent corroborer d'une manière essicace cette manière de voir; Stieda l'a également adoptée depuis que je l'ai formulée pour la première fois. Pour emprunter une expression à la minéralogie, le thymus secondaire est une pseudomorphose de l'organe primitif. Nous pouvons nous faire une idée de ce processus évolutif, si nous supposons, par exemple, que les involutions épithéliales des amygdales s'isolent compléte ment de la surface et se trouvent fragmentées en îlots épars au sein du tiss adénoïde. » Ainsi qu'on le verra plus bas, His va plus loin dans ses conclusions, puisqu'il admet qu'en raison de la présence de ces globes épithéliaux le thymes ne saurait être d'origine endodermique et qu'il doit dériver, comme l'épidernt, du feuillet externe.

Cette question encore assez obscure de la destinée finale du thymus épithélial sera traitée dans le paragraphe consacré à l'histoire des corps concatriques.

B. Période d'état. Le thymus examiné à l'époque de son plein dévelopement, c'est-à-dire chez l'homme aux environs de la naissance, est constitut essentiellement par les lobules primitifs. Nous devrons étudier surtout la conposition de ces derniers pour arriver à connaître l'anatomie structurale de la glande. On a vu plus haut que les premiers observateurs (A. Cooper, Simes, Ecker (23), Gerlach (24), Kölliker, His), comparant la structure du thymes à celle d'une glande acineuse, avaient admis la présence, dans l'axe conjonctif à chaque lobe, d'un canal central dans lequel venaient déboucher les cavités qu'en supposait exister dans les différents follicules. Ce système de cavités devait refermer des noyaux libres, des cellules lymphoïdes et des corpuscules coscetriques nageant dans un liquide séreux. Déjà Haugstedt, ainsi que Friedlebes. Jendrassik, Ch. Robin et Klein, admettait que les cavités trouvées par les auteus précédents dans le thymus résultaient des manipulations auxquelles avait & soumis l'organe (coction, etc.) ou encore d'une altération cadavérique. l'éla est également l'opinion récente de Kölliker, de Krause et d'Ammann. « En œ 🕶 concerne les cavités qu'on a décrites dans le thymus d'animaux plus agés. P pense qu'elles résultent d'un ramollissement de la substance médullaire l'organe, et qu'elles n'ont rich de commun avec la cavité primitive du thras (Kölliker, loc. cit.).

Les lobules primitifs (acini, alvéoles, vésicules ou grains glandulaires; est dénomination a été appliquée à tort par certains auteurs aux follicules) affected une forme pyramidale à base superficielle et mesurent un diamètre de 1.51 3 millimètres. Chacun de ces lobules résulte de la réunion d'un certain somme de follicules (0mm,3 à 0mm,6 de diamètre) et renferme dans son axe prolongement du tissu conjonctif du cordon central, sorte de septum vasculine (Krause) qui pénètre par le sommet ou hile du lobule. Comme dans les suive organes lymphoïdes, ces follicules ne sont pas complétement indépendants in

as des autres. Ils sont séparés à la vérité dans leur partie périphérique par de inces cloisons émanant de l'enveloppe lamineuse du lobule, mais, vers le intre, ces cloisons se résolvent en un système de trabécules déliées qui se intinuent directement avec le réticulum du follicule.

Ainsi que l'ont constaté la plupart des auteurs contemporains (Kölliker, Jenrassik, Klein, Krause), la structure des follicules thymiques se rapproche
eaucoup de celle des ganglions lymphatiques. Il faut toutefois faire remarquer
ue cette analogie n'est pas complète, le thymus n'ayant qu'une existence transiire, et se distinguant de tous les autres organes lymphoïdes par la présence des
pruscules concentriques.

Chaque follicule, sauf dans les premiers temps de la vie embryonnaire, se empose de deux portions distinctes: 1° une portion corticale et 2° une portion nédullaire. Ici encore nous devons signaler une particularité propre au parenhyme du thymus: la couche corticale des follicules n'entoure pas complétement la substance médullaire; elle en coiffe simplement la portion périphérique comme d'une sorte de calotte, si bien que la substance médullaire se continue d'un follicule à l'autre, et constitue une sorte de masse centrale commune à tout le lobule. Ainsi que l'ont fait remarquer Kölliker, Ammann et Watney (25), les différences d'aspect que présentent sur les coupes les substances corticale et médullaire, différences qu'exagère encore la coloration au carmin et surtout à l'hématoxyline, reconnaissent pour cause une composition élémentaire différente de ces parties:

1º Substance corticale. La substance corticale renferme un riche réseau capillaire accompagné de quelques fil res du tissu conjonctif. Entre ces capillaires s'étend une trame déliée, constituée par des cellules étoilées dont les prolongements ramifiées s'anastomoseut entre eux et circonscrivent des mailles étroits que remplissent les éléments propres du thymus. Ces derniers, en tous points comparables aux cellules des ganglions lymphatiques (cellules dites lymphoïdes), sont représentés par de petites cellules arrondies, d'un diamètre moyen de 8 à 10 μ, et dans lesquelles le noyau remplit la majeure partie du corps cellulaire. La substance corticale rappelle, en un mot, par sa structure, les organes lymphoïdes constitués par le tissu dit adénoïde de Ilis.

Schedel (26) a constaté que, contrairement à ce qui se passe dans les gangions lymphatiques, les corpuscules de Malpighi de la rate et les amygdales, la prolifération des cellules du thymus se fait presque exclusivement dans la zone corticale, la portion médullaire ne présentant que de rares figures larrokinétiques.

L'Substance médullaire. Moins riche en vaisseaux que la couche corticale, substance médullaire renserme comme elle un réseau de cellules anastomotes qui se continue avec le réticulum de l'écorce. Cette charpente cellulaire est sutesois beaucoup moins délicate; les cellules qui la constituent sont plus blumineuses et leurs prolongements plus épais. Fréquemment le corps de ces déments présente des prolongements lamellisormes rappelant par leur aspect les rètes des cellules tendineuses (cellules ailées de Waldeyer). Ailleurs les cellules juxtaposent sur plusieurs couches et prennent l'apparence de cellules épithémies (cellules épithélioïdes de Watney). D'autres sois ensin tout limite cellulaire emble avoir disparu, et l'on trouve alors une seule masse protoplasmique rentemant plusieurs noyaux (cellules géantes de Watney). Les mailles de cette rame plus grossière sont généralement arrondies; leur largeur augmente de la périphérie au centre où il n'existe plus que de rares travées fort éloignées les unes des autres.

Comme dans la substance corticale, les espaces du réseau médullaire renferment des cellules lymphoïdes, mais on y trouve en outre, et notamment vers la partie centrale, des éléments particuliers : cellules granuleuses, cellules géantes et corpuscules concentriques.

- a. Cellules granuleuses. Ces éléments se rencontrent particulièrement vers la fin de la vie fœtale et durant le stade de régression; ils existent surtout es abondance chez le veau. On les reconnaît aisément sur les coupes colorées à l'hématoxyline comme des masses jaunàtres renfermant de grosses granulations. Ils varient considérablement de grandeur, et sont groupés par îlots ou par traînées. Suivant leur forme et leur aspect, Watney a cru pouvoir en distinguer plusieurs variétés.
- b. Cellules géantes. Suivant Watney, ces éléments reconnaîtraient deux origines distinctes: les uns, fréquents durant la période embryonnaire, offriraient quelque analogie d'aspect avec les myéloplaxes et proviendraient des cellules granuleuses; les autres, apparaissant au cours de l'involution, dériveraient des cellules épithélioïdes du réticulum.
- c. Corps concentriques. Ce qui distingue surtout les follicules du thome de ceux des autres organes dits lymphoïdes, c'est qu'ils renserment dans les portion médullaire des corps sphériques ou ovoïdes, quelquesois pourvus d'un sorte de pédicule, connus depuis Ecker sous le nom de corps concentrique. Ces corps sont généralement situés vers le centre du follicule, et leur distribetion paraît suivre le trajet des vaisseaux sanguins. Lorsqu'on vient à dissoir un de ces corpuscules, après macération dans le liquide de Müller, on reconaît qu'il est formé de deux portions distinctes : une enveloppe et un content. La masse centrale, au moins dans les corps jeunes, est constituée par 1 à 5 cellules sphériques ou polyédriques; l'enveloppe à stratification concentrique : compose de cellules épithéliales lamelleuses, imbriquées en bulbe d'oignes. Suivant leur structure, on peut les diviser en corps simples et composés, es derniers résultant de la réunion d'un certain nombre de corps simples entourés d'une enveloppe commune. Le volume de ces corpuscules varie de l'un à l'autre et augmente avec l'âge. Les plus petits ne mesurent guère que 15 à 20 p & diamètre, alors que les plus volumineux peuvent atteindre jusqu'à 1/2 millimètre; on trouve habituellement réunis dans la même préparation des corpus cules de toutes dimensions. La structure des corps concentriques du thras varie notablement suivant les époques. Transparents dans les phases du débat ils subissent peu après la dégénérescence colloïde; celle-ci se montre d'abril dans les cellules centrales au sein desquelles on voit apparaître de petites mass homogènes, peu réfringentes, dont le volume augmente progressivement, si les que chacune d'elles finit par occuper la presque totalité de la cellule où de s'est formée. Après la naissance et surtout plus tard au début de l'involute du thymus, les corps concentriques peuvent devenir le siège d'un dépôt calcier qui débute également par le centre et envahit peu à peu les couches pérphé riques, transformant le corpuscule en une concrétion opaque, visible à l'æd # comme un point blanchâtre (2 à 5 dixièmes de millimètre) et qui laisse aprè sa chute une cavité arrondie et comme taillée à l'emporte-pièce. Chez l'adule. les corpuscules subissent la dégénérescence graisseuse et finissent par 🗷 📥 truire et par disparaitre, comme les autres parties constituantes du thymes.

puscules les plus âgés se présentent alors comme des kystes limités par une ce paroi de cellules plates, et dont le contenu est formé d'une sorte de ritus dans lequel on peut distinguer des débris cellulaires, des gouttelettes graisse, des cristaux de cholestérine et aussi quelques petits blocs de sub-ace colloïde. D'après Asanassiew (27), cette masse pourrait rensermer égalent des concrétions de fibrine, des hématies, ou des amas pigmentaires dérivés ces dernières.

signalés pour la première fois par llassall (28), d'où le nom de corps de sall que leur a donné Henle, ces corps ont suscité de nombreuses discussions mi les anatomistes; aujourd'hui même leur nature et surtout leur origine sont pas encore clairement élucidées. Les premiers observateurs, Simon (1845), ale, Ecker (1853), les faissient dériver directement des cellules glandulaires métamorphose graisseuse. Virchow (29) les met sur la même ligne que les rles épithéliales des cancroïdes. Kölliker et Jendrassik (1856) pensent que corps résultent du dépôt successif de couches stratifiées d'une substance touphe autour des cellules glandulaires; ce serait donc là un mode de déveppement analogue à celui des concrétions prostatiques (sympexions). Kölliker connaît toutefois que dans certains cas ces corps sont formés de cellules plates abriquées. La même année (1856), dans une communication à la Société de slogie, Verneuil (30) décrit ces corps sous le nom de globules épidermiques us le thymus :

• Si l'on prend des fragments de la glande en question et qu'on les soumette l'examen microscopique, on trouve, outre l'épithélium nucléaire très-abondant quelques cellules à noyaux, des corps arrondis, à contours nets, perdus us l'épaisseur même de la glande, formés par un, deux ou une plus grande rantité de cellules ou de corpuscules, infiltrés de granulations, réunis memble et entourés par un nombre plus ou moins grand de couches conceniques; en un mot, quand on a vu une seule fois ces groupes de cellules soit us des épithéliums, soit dans les points où ils existent normalement, comme, r exemple, sur le prépuce des nouveau-nés du sexe masculin, on ne peut rder le moindre doute sur leur nature. Ces globes sont situés dans l'intérieur tue des acini vésiculiformes ou tubuleux du thymus, tantôt au centre, tantôt us ou moins près de la paroi ; tautôt ils sont rares, isolés, épars au milieuu champ d'épithélium nucléaire, tantôt ils sont confluents, rassemblés en mas très-étendus, au nombre de 12, 15 et même plus, sans interposition d'aucun athélium normal de la glande, et se touchent tous les uns les autres. Si l'on était pas prévenu de la provenance de la préparation, on n'hésiterait pas à simer qu'on a sous les yeux une parcelle provenant d'un épithélioma. Je dois re cependant que ces globules sont en général plus petits, formés d'éléments oins volumineux que ceux qu'on rencontre, par exemple, dans les cancroides idermiques, et qu'ils rappellent plutôt ceux qu'on observe dans les épithémas des membranes séreuses. Quelle est la signification de ces globules épideriques dans le thymus? Sont-ils normaux et ne résultent-ils que de la tendance e les cellules pavimenteuses ont à se grouper quand elles séjournent longmps quelque part après la desquamation? C'est là l'opinion de mon savant i M. Robin. Indiquent-elles, au contraire, un état pathologique? Je suis porté adopter la première hypothèse. J'ai examiné à ce point de vue 16 thymus, provenant de sœtus à terme, un d'un sœtus de six mois de vie intra-utérine, utre d'un enfant d'un an. J'ai constamment retrouvé le même élément. Il m'a

paru toute sois varier en quantité suivant les sujets; il était plus abondant chez le sœtus à terme que dans les autres âges.

M. Robin a fait de nombreuses recherches sur le thymus des fœtus et des embryons jusqu'à l'âge de sept mois de développement, il n'a point aperçu œtte disposition, ce qui tendrait à prouver qu'elle ne se manifeste qu'au voisinage de la naissance ».

Tandis que Friedleben (1858) considérait ces corpuscules comme des follicules entiers en voie d'atrophie, leur composition cellulaire a été reconnue par tous les autres observateurs [His, Frey (31), Krause, etc.]. Ilis (1860) constate a que les corps concentriques du thymus dans la majorité des cas sont en relation avec les petits vaisseaux qu'ils entourent quelquesois complétement ». Cette disposition signalée également par Berlin (3) a été confirmée depuis par Paulizky (53), par Cornil et Banvier (54) et par Afanassiew. « Un observe constamment des bourgeons creux qui communiquent avec la lumière vasculaire.... Les éléments cellulaires aplatis et superposés en couches concentriques dans la paroi du bourgeon s'incrustent de sels calcaires; le processus est de tout point semblable aux modifications physiologiques du plexus choroïde.... Dans d'autres parties du corps. et en particulier dans le thymus, on rencontre fréquemment des globes à couches concentriques calcifiés ou non, qui dépendent aussi des parois vasculaires et 🕫 reconnaissent la même origine » (Cornil et Ranvier [34], p. 135). Dans une note de la traduction française de l'Histologie de Frey, Ranvier dit qu'après avoir 🛋 macérer pendant vingt-quatre heures des portions de thymus dans du sérus iodé ou dans le picrocarminate d'ammoniaque, on obtient facilement par disseciation des préparations dans lesquelles on observe de la manière la plus nelle que les corpuscules prennent naissance sur la paroi des vaisseaux et s'y développent sous forme de bourgeons. Afanassiew (1877) fait également provenir corps concentriques du thymus de l'endothélium vasculaire qui s'épaissit, prelisère et sinit par remplir complétement la lumière du vaisseau. Nous avons 🗗 expo-é plus haut l'opinion de Stieda et de llis, qui, contrairement aux données précédentes, considérent les corps concentriques comme les derniers vestiges à thymus épithélial de l'embryon. Plus récemment, Ammann et Watney, par retour aux idées anciennes, font dériver ces corps des éléments propres des follicules (cellules lymphoïdes), ou de ceux qui constituent la charpente réiculée de ces organes.

Quelque séduisante et rationnelle que paraisse l'opinion de Stieda et de His. I faut bien avouer qu'elle n'est pas appuyée jusqu'à ce jour sur des preuves indiscutables. D'autre part, les données des autres observateurs ne concerdent guère entre elles, et ce point d'histogénie réclame évidemment de nouvelles recherches. Lorsqu'on poursuit, sur des embryons de différents stades, l'évolution des corps concentriques, qu'on les voit apparaître isolément ou par groupes puis augmenter progressivement de volume et de nombre, il paraît bien difficile d'admettre qu'on a sous les yeux de simples vestiges de culs-de-sac ou de bourgeons glandulaires en voie de disparition. Mais peut-être la tendance des cellules thymiques à s'agglomérer en perles peut-elle être considérée comme un inder de leur provenance épithéliale? On peut supposer, en effet, que les élement propres constituant le parenchyme du thymus fœtal sont, sinon en totalité. In moins en partie, les descendants directs des cellules formant le thymus épithélial de l'embryon. Dans cet ordre d'idées, la présence des corps de Hamiltonia de l'embryon. Dans cet ordre d'idées, la présence des corps de Hamiltonia de l'embryon.

mentionnée plus haut, ainsi que des vues émises par Retterer sur l'histogénie des amygdales.

Les résultats des recherches que nous avons entreprises dans le but de vérifier les assertions de Stieda nous portent à nous rallier en ièrement à l'interprétation donnée par Kölliker et par A. Dahms. Sur des embryons de mouton de 32, 38, 50, 130 et 165 millimètres, pous n'avons rieu trouvé qui pût nous faire admettre l'apparition sur le pourtour du thymus épithélial et en dehors de lui, de follicules lymphatiques le comprimant progressivement et amenant son atrophie. Tout au contraire, les bourgeons épithéliaux ne cessent pas de s'accroître en même temps que leurs éléments constituants se rapetissent et que les cavités glandulaires primitives s'effacent. Chaque bourgeon tend à prendre un aspect piriforme; il se pédiculise et se sépare plus ou moins complètement de ceux qui l'avoisinent. Une fois qu'il est envahi par les vaisseaux partis de la charpeute lamineuse, sa structure est profondément modifiée : la distinction entre la zone certicale et la substance médullaire ne tarde pas à se montrer, et il devient évident qu'on a sous les veux un lobule primitif de la glande définitive; un peu plus tard, apparaissent les corps concentriques. Ces corps se multiplient rapidement et on peut assister à leur formation encore bien après la naissance. Klein les signale également dans le thymus persistant du cobave.

Quant au tissu qui forme la charpente lamineuse de l'organe, c'est un tissu conjonctif embryonnaire com osé de cellules anastomosées au sein d'une substance fondamentale assez abondante, avec quelques éléments arrondis de moindre volume; il ne diffère en rien de celui qu'on voit dans les autres viscères à cet époque du développement. D'ailleurs le tissu adénoide de Ilis offre des caractères bien différents au moment où il apparaît dans les glandes dites vasculaires songuines ou lymphatiques. Le thymus à trame réticulre du fietus est donc bien une dérivation directe du thymus épithélial de l'embryon, et non un ergane nouveau qui viendrait se substituer à l'ancien. Les faits constatés sur des embryons de lapin, de porc, de chat, de cheval et de kanguroo viennent également à l'appui de cette manière de voir (voy. F. Tourneux et G. Herrmann, Sur l'évolution histologique du thymus chez l'embryon humain et chez les mannifères. Soc. biol., février 1887).

Distribution des vaisseaux. Le troncs artériels et veineux se ramifient dans les cloisons interlobulaires soit à partir de la capsule d'enveloppe, soit depuis le cordon central. Chaque lobule reçoit une artériole principale qui pénètre par son sommet (hile du lobule), parcourt, en émettant une série de ramuscules biéraux, le septum lamineux qui règue au centre de la substance médullaire, Puis se termine dans le riche réseau capillaire de la substance corticale D'une fon générale, les plus gros capitlaires affectent une disposition radiée et comminiquent par de nombreuses anastomoses transversales constituées par les vaismux les plus fins. Du réseau capillaire cortical naissent les veinules efférentes **qui confluent pour former une sorte de lacis entourant la périphérie du lobule** Primitif. Sitôt que les veinules interlobulaires ont atteint un certain calibre, leur 🛂 et redevient parallèle à celm des artères correspondantes. On voit que d'après cate description (Krause, Haruth, der menschl. Anat., 1, 1876, p. 558), le Prours des vaisseaux lobataires du thymis offre quelque analogie avec ce **Ti'on observe dans les lo**bules pulmonaires, et que la circulation s'y fait du œntre à la périphérie, comme dans ces derniers. Il est juste de remarquer ependant que la distribution est loin d'offrir une disposition aussi constante

dans le thymus où l'on trouve fréquemment des rameaux artériels pénétrant par la surface des follicules, ainsi que des veines allant au hile à travers la substance médullaire. Ces variations s'expliquent facilement en raison du type structural beaucoup moins régulier des lobules primitifs du thymus et des origines multiples des vaisseaux thymiques.

Les lymphatiques ont été étudiés surtout par Hewson et par His. D'après ce dernier auteur, en poussant une injection dans le tissu des acini du thymus, par une piqure faite au moyen d'une fine canule, on met en évidence les lymphatiques du cordon central accompagnant les vaisseaux sanguins; ces trocc résultent de la confluence de rameaux efférents plus petits provenant des lobales et prenant naissance dans un réseau capillaire interfolliculaire. Ce réseau communiquerait directement avec l'intérieur des follicules par de courts vaisseau qui traversent en rayonnant l'écorce du parenchyme. Il est probable que ces dennées se rapportent à des sinus analogues à ceux des autres organes lymphoide.

Kystes à épithélium cilié. En 1855, Remak (35) a signalé sur des chats nouveau-nés la présence de vésicules ciliées appendues à la surface du thymes, principalement vers son bord supérieur, par un pédicule creux également :- pissé de cellules vibratiles.

Suivant Watney, qui dit avoir recherché en vain ces kystes chez le chat, me trouverait assez fréquemment des formations analogues chez les Vertébrés inférieurs. Cet auteur décrit aussi chez le chien des kystes ciliés qui résulterains d'une transformation spéciale des corpuscules concentriques, dans la périole d'involution. D'après lui, les corps concentriques acquièrent des sortes de recuoles centrales, puis les cellules épithéliales limitant ces cavités se modifient se couvrent de cils vibratiles et prennent une forme prismatique qui les rapprede de l'épithélium de la trachée.

D'après cette description. on ne peut guère considérer comme des formations de même ordre les kystes étudiés par Watney chez le chien et les vésicules de couvertes par Remak sur les jeunes chats.

C. Période de régression (involution). Les modifications histologiques 🕶 caractérisent la période de décroissance commencent, chez l'homme et ches plupart des Mammisères, vers la sin de la vie sœtale; elles ne se manisestes chez quelques autres qu'après la naissance. Elles consistent essentiellement dans l'atrophie des follicules qui se trouvent remplacés par un tissu cellul graisseux plus ou moins abondant. D'après Afanassiew, le phénomène de l'après Afanassiew, le phénomène volution serait annuncé en premier lieu par l'apparition des corps concestiques; on a vu, en esset, qu'il fait dériver ces corps d'une prolisération l'endothélium vasculaire entraînant l'obstruction des vaisseaux et consécution ment l'atrophie de follicules. Il faut toutesois saire observer à ce sujet que le thymus. d'après Klein, persiste et fonctionne pendant toute la vie chez le coben: or, chez cet animal, tous les follicules contiennent un grand nombre de corp concentriques, et ce fait paraît devoir infirmer l'hypothèse d'Afanassiew. Quoi qu'il en soit, le phénomène capital est une prolifération abondante du tissu conject de l'organe. Cette prolifération débute dans les cloisons interlobulaires, semble avoir fréquemment pour point de départ la tunique adventice des wir seaux. Elle se propage ensuite le long de ces derniers, gagnant successives les espaces interfolliculaires, puis les grosses travées de la cortion médullaires et enfin la totalité du parenchyme. Il se produit ainsi un épaississement gladel de la charpente lamineuse; le tissu conjonctif nouvellement formé péales tôt jusqu'au centre même des follicules, disjoignant et comprimant les éléts propres du thymus qui s'atrophient progressivement et subissent la dégéscence granulo-graisseuse. Il importe de noter l'apparition très-précoce des rules adipeuses au sein de cette charpente hypertrophiée.

a production de corpuscules concentriques se présente comme avant-coureur autres phénomènes de l'involution; mais, une fois que la dégénérescence de gane est nettement prononcée, ces corpuscules subissent eux-mêmes diverses amorphoses régressives: ils disparaissent et il ne s'en forme plus de nou-ix dans les follicules atrophiés. Watney a décrit et figuré les stades suc-ifs du processus atrophique chez les Ruminants: veau de trois mois, génisse leux ans, bœnf de six ans et vache d'une vingtaine d'années. Avec le progrès 'àge, le tissu conjonctif néoformé tend de plus en plus à prendre les caères du tissu adipeux.

linvolution du thymus débute à des époques très-variables et n'affecte pas ultanément la totalité des lobules; de plus, suivant Watney, chez le veau, le a cortical disparaîtrait plus rapidement que le tissu médullaire; Afanassiew ouvé chez des enfants de trois ans la majeure partie du thymus en pleine de régression; dans d'autres cas, au contraire, chez des sujets de cinq et me de sept ans, l'involution était à peine commencée. D'après le même aur, l'atrophie des vaisseaux et les modifications de leur tunique interne (fortion des corps concentriques, etc.) entraînent encore des troubles circulatoires i se traduisent par l'extravasation d'un grand nombre de globules rouges et us. Les hématies ainsi répandues dans les tissus se détruisent, laissant mière elles une certaine quantité de pigment. Ces deux processus involutifs, difération conjonctive et pigmentation, ne se produisent pas également dans tes les espèces; chez certains animaux (homme, la plupart des Mammifères, eaux, tortue), c'est la néoformation conjonctive qui prédomine, chez d'autres risson, Serpents, Batraciens), ce sont les dépôts pigmentaires.

Ill. Développement. Les notions positives que nous possédons sur les preers développements du thymus sont de date récente. On trouve à la vérité, is les écrits de la première moitié du siècle, quelques observations qui semnt indiquer les rapports qu'affecte à l'origine cette glande avec les téguments la région branchiale : c'est ainsi qu'Arnold (36) la faisait dériver de la mueuse respiratoire, et croyait avoir constaté chez des embryons de veau et chez embryon humain de huit semaines la présence de conduits excréteurs du mus allant s'ouvrir dans le larynx; John Simon (4) la décrit comme avant mitivement la forme d'un tube, et Remak (35), qui avait d'abord considéré nme des thymus les rudiments thyroïdiens latéraux du poulet (voy. Thyroïpe), et plus tard l'opinion que cet organe provient d'un bourgeon glandulaire ondairement isolé, à cause des vésicules pourvues d'un épithélium cilié qu'il it découvertes sur le thymus de chats nouveau-nés. Dès 1855, Oken (57) ait que « le thymus appartient sans doute à la même formation que la roide et doit, par conséquent, être considéré comme un vestige des derniers s branchiaux. »

tais ces anciennes données n'étaient plus guère prises en considération; en son de la structure que présente l'organe à son état d'achèvement, on s'accordait éralement, jusque dans ces dernières années, à considérer le thymus comme : formation mésodermique, à l'instar des ganglions lymphatiques auxquels

on l'assimilait. Pourtant il est juste de constater avec Stieda (21) que les recherches anciennes de Meckel (15), Tiedemann (38), Fleischmann (39), Lacæ (40), llaugstedt (14), Valentin, (41), Bischoff (42), Simon (4), etc., avaient mis en évidence un fait exact, à savoir la formation du thymus aux dépens de deux moitiés primitivement séparées.

La nature épithéliale du thymns a été reconnue en premier lieu par Kolliker (17) sur des embryons de lapin. Cet auteur décrit le rudiment du thymus comme un conduit épithélial possédant la même constitution que les parois des feutes branchiales, et résultant de la transformation d'une de ces fentes en une cavit close de toutes parts. Stieda a retrouvé les mêmes faits sur divers embryons de Mammifères et a démontré chez le porc la continuité directe entre le thymes tubulaire et l'épithélium d'une sente branchiale. Voici comment il s'exprime à ce sujet : « Le thymus de l'embryon est une formation épithéliale. Après que les ares viscéraux se sont fusionnés les uns avec les autres, ce qui entraîne la fermeture simultance des fentes qui les séparaient, une portion de l'épithélius revêtant l'une des fentes (la dernière ou l'avant-dernière) se trouve entoure complétement par le tissu conjouctif du mésoderme... L'épithélium branchal ainsi englobé par le feuillet moyen entre ensuite en prolitération pour donce naissance à de nouveaux organes épithéliaux, et en premier lieu au thome Il émet de chaque côté un bourgeon volumineux, creusé chez le mouton d'un large canal réduit chez le porc à une fente étroite qui se dirige en bas et en arast. Les deux thymus ne tardent pas à se toucher par leurs portions intérieurs. mais, comme chacun d'eux est pourvu d'une torte enveloppe conjonctive, il restent simplement contigus pendant un certain temps. Ce n'est que plus un qu'ils se confondent en une masse unique envoyant de chaque côté une come latérale (partie supérieure des thymus primitifs). » On voit qu'aucun de ce deux auteurs n'avait pu déterminer avec précision quelle était la fente brachiale donnant naissance au thymus. Born (43) a comblé cette lacune par des observations exactes sur le porc. Chez des embryons de 7 millimètres, il 1 10 débuter le thymus sous forme d'un court cœcum prolongeant vers la ligne médiane l'extrémité ventrale de la troisième fente. Il a poursuivi pas à pas l'exlution de l'organe ju-qu'au stade de 35 millimètres, et a pu constater and que les restes épithéliaux de la troisième fente branchiale s'isolent succession ment de l'épithétium pharyngien et de l'épiderme, que les conduits throngen s'étendent peu à peu jusque vers le cœur en même temps que leur lument centrale tend à disparaître, et qu'ils se couvrent de bourgeons ramifiés offres beaucoup d'analogie avec ceux qu'on observe au cours du développement de glandes acineuses. Ces données ont été confirmées depuis par Fi-chelis 44 qui admet (porc) que l'ectoderme et l'endoderme s'adossent de façon à costrbuer l'un et l'autre à la formation de l'involution thymique, ainsi que pe Froriep (45) sur des embryons de veau.

His, qui avait confirmé dès 1880 les vues de Kölliker concernant la naturé épithéliale du thymus embryonnaire, a donné récemment (22. c. III. 1885) l'interier complète des premiers développements de cet organe chez l'homme. Comme sa manière de voir s'écarte notablement de celle des autres observateurs nous donnerons une analyse détaillée de son chapitre sur l'origine du thyme. His admet que chez l'homme, et du reste chez tous les Mammilères, il n'estimpamais de fentes branchiales à proprement parler, vu que les dépressions comprises entre les arcs branchiaux ne traversent pas d'outre en outre la paruient

arynx. Les dépressions internes (tapissées par l'endoderme) sont beaucoup as profondes et plus spacieuses (poches pharyngiennes) que les sillons externes vêtus par l'ectoderme); entre les deux s'étend d'un arc à l'autre une mince nelle obturante (voy. fig. 1) pouvant se réduire en certains points aux deux ithéliums adossés. Ilis est jusqu'ici le seul auteur qui ait nié absolument xistence d'un orifice de communication; tous les autres admettent qu'il y a ellement perforation, bien qu'elle ne se produise que sur une portion trèsnitée des gouttières interbranchiales (Born, Il. Fol (46), etc.). Quoi qu'il en it, His, se basant sur la présence d'une membrane de séparation non intermpue (Schlussplatte), insiste sur la nécessité de déterminer tout d'abord pour us les dérivés épithéliaux de la région branchiale s'ils sont de provenance ectonendodermique. Ainsi qu'il l'avait présumé, eu égard aux corps concentriques a thymus qu'il assimile aux globes épidermiques des cancroïdes, ses recherches ont amené à considérer cette glande comme constituée exclusivement aux épens de l'ectoderme.

Vers la fin du premier mois de la vie intra-utérine les arcs branchiaux, prinitivement parallèles (fig. 2), se déplacent et se tassent en quelque sorte les ses contre les autres, de telle façon que vus en dehors le 3° recouvre peu à peu



Fig. 1. — Paroi antérieure de la cavité bucco-pharingienne d'un embryon humain de 5 millilikres. La partie postérieure est supposée enlevée par une section frontale. — 32/1. (D'après Ilis, apruntée à E. Quénu.)



Fig. 2. — Même région. Embryon de 10 millimètres. I, II, III, IV, ares branchiaux; ℓ, tubercule lingual. — m, maxillaire. — T, thyroide médiane venant déboucher en arrière du tubercule lingual en o. — e, épiglotte. — l, orifice de la glotte. — n, saillie aryténo-épiglottique. — S, sinus branchial (thyroide postérieure). — Le chiffre romain IV est placé à l'entrée du sinus précervical. — 30/4. (D'après His.)

2 4°, le second le 5°, etc.). En comparant successivement entre elles les figures 3 et 3, on se rend parfaitement compte de ce mouvement que His compare celui des différents segments du tube d'une lunette d'approche lorsqu'on les uit rentrer les uns dans les autres.

Il en résulte finalement la formation d'un enfoncement anfractueux régnant e chaque côté entre la tête et le thorax de l'embryon et tapissé par l'ectoerme (S.P., fig. 3). C'est le sinus précervical (Ilis) qui présente chez les mbryons de 11 à 12 millimètres l'aspect d'une fissure étroite deux fois bifuriée. Ses trois divisions ou culs-de-sac terminaux répondent aux trois derniers illons branchiaux externes.

Chez les embryons de 12 à 15 millimètres, l'entrée du sinus se rétrécit proressivement; bientôt on ne trouve plus à l'extérieur qu'une simple dépression en forme d'entonnoir reliée encore à la partie profonde de l'excavation par un cordon épithélial plein. Ce dernier vestige du canal qui donnait primitivement accès dans le sinus ne tarde pas à disparaître, et dès lors il existe une cavié close de toutes parts qui n'est autre que la fente branchiale transformés en



Fig. 3. — Reconstruction, suivant un plan frontal, de la tête et de la région branchiale d'un embryon de 11=-,5. — SP, sinus précervical. — 12/1. (D'après His, empruntée à E. Quénu.)

tube de Kölliker (17) et des autres auteurs précédemment cités. En même temps que le sinus s'est ainsi isolé du tégament externe, son épithélism de revêtement s'épaissitet constitue des élevures arrondis faisant saillie vers l'intérieur de la cavité, de sorte que le calibre de cette dernière paral notablement diminué.

Comme on peut facilemes le constater à l'inspection de figures de His, l'ébauche mociforme du thymus englobe les deux dernières fentes hanchiales ainsi qu'une partie de la seconde. Les parties épithiliales de la glande dérivat donc des cellules ectoderniques tapissant primitivement les trois derniers sillous hanchiaux et la surface des ara correspondants.

Ces premiers rudiments du thymus se recourbent en arcs de cercle et descedent de chaque côté sur les parties latérales du pharynx et du larynx; leus moitiés supérieures dépassent en haut les thyroïdes postérieures (roy. Tarnois); inférieurement, elles s'étendent parallèlement à ces glandes dont les séparailes carotides (Thy, fig. 4).



Sp. sinus précervical. — l, langue. — L, orifice du laryax en forme de T. — c,c, caretides. — Ta, to roide médiane ou antérieure. — T, thyroides latérales ou postérieures. — Thy, thyron. — Ac, and ascendante. — Ad, sorte descendante.

Dans les stades suivants, ils s'allongent rapidement par leurs extrêmités in

ures, pénètrent dans le thorax (embryon de 14 millimètres) et viennent se ser devant la bifurcation de l'aorte (embryon de 16,5 millimètres, sixième maine). Dès ce moment, la masse glandulaire a pris un aspect lobulé, et la nière centrale est réduite à un pertuis à peine visible, grâce à la prolifération ive de l'épithélium.

Il paraît bien difficile de faire concorder les vues de His sur l'évolution des ites branchiales en général et sur l'origine du thymus avec les observations s autres embryologistes contemporains. A la liste des auteurs cités plus haut seut encore ajouter P. de Meuron (47), dont les résultats confirment en subnce ceux de Stieda, Born et Fischelis. Une des principales objections que l'on use faire à la théorie de la non-perforation des fentes branchiales nous est arnie par l'existence des fistules dites branchiales de la région du cou et que mattribue habituellement à la persistance anormale de l'une ou de l'autre de s sentes. His pense que ces sistules se rapportent au sinus précervical, et, omme elles remontent habituellement dans la direction du pharynx au lieu de lacendre vers le thymus, il pense qu'il s'agit là d'une anomalie dans le dévespement de ce sinus et par conséquent du thymus lui-même. Enfin, pour spliquer les cas où il existe des fistules complètes allant de la peau à la mupeuse digestive, il est amené à admettre que le sinus précervical peut excepimmellement se mettre en communication avec le pharynx en certains points Merminés : au niveau de la fossette sus-tonsillaire ou encore de la fosse dite le Rosenmüller, dépression déjà signalée par Haller entre l'orifice de la trompe Enstache et la paroi postérieure du pharynx (2º fente); au-dessus d'un repli le la muqueuse remontant obliquement de la base du cartilage aryténoïde vers 'extrémité de la grande corne de l'hyoïde et comprenant dans sa duplicature le r larvngé supérieur, *pli du nerf laryngé* de Hyrtl (48 [3º fente]); dans le mus pirisorme, dépression située de part et d'autre de l'orisice supérieur du mx, en dehors des cartilages aryténoïdes et des replis aryténo-épiglottiques fente).

Nous ne possédons que des renseignements fort sommaires sur le développeent des thymus accessoires. Il paraît hors de doute que la majeure partie
teure eux ne représentent que des lobules détachés de la masse principale,
teles erratiques du thymus. Mais Kölliker a vu de véritables thymus accestres pairs situés entre la trachée et l'œsophage chez des embryons de lapin de
inze, seize et dix-sept jours. Il est permis de penser qu'il s'agit ici de bourgeons
tes d'une autre fente branchiale que le thymus principal, et l'un des cas
aportés par Ammann (loc. cit.) semble devoir rentrer dans cette catégorie:
set celui où il existait chez un nouveau-né une glandule thymique de la groster d'une cerise placée entre l'œsophage et la partie postérieure de la thyroïde.
Iliker signale encore sur un embryon de lapin de quatorze jours une petite
mation thymique au niveau du premier arc aortique, sur la face ventrale
corps thyroïde. Enfin, suivant P. de Meuron, il y aurait un bourgeon thymique
tensoire à l'extrémité dorsale de la quatrième fente, bourgeon donnant naistee à une glandule située en arrière du corps thyroïde.

Embryologie comparée. Le thymus des poissons cartilagineux a été décrit multanément en 1847 par A. Ecker (23) et par Ch. Robin (5), qui le considéit alors comme une thyroïde postérieure. Dohrn (49) a montré que cet organe uvient chez les Sélaciens de bourgeons épithéliaux partis de l'extrémité dordes fentes branchiales et qui se trouvent séparés de l'épithélium qui tapisse.

le reste de ces sentes par suite du développement de la musculature des arcs branchiaux. Les prolongements épithéliaux issus des diverses sentes sinissent par se consondre en une masse unique vers la fin de la vie embryonnaire. Leur volume décroît d'avant en arrière et le dernier reste toujours très-petit; ils sont au nombre de cinq chez les raies, de quatre seulement chez les squales, le cinquième disparaissant de très-bonne heure. Ensin, on observe encore à la partie dorsale des évents une paire de rudiments semblables qui n'ont également qu'une existence passagère.

Les Téléostéens, dont le thymus a été signalé par Stannius et étudié par Leydig, présentent également, d'après les recherches de Maurer sur la truite (50) quatre paires de bourgeons épithéliaux se formant au même point que ches les Plagiostomes.

Suivant P. de Meuron, le thymus des Batraciens dérive de la portion dorsée de la seconde fente branchiale seulement, tandis que chez le lézard il y a tres paires de rudiments au niveau des deuxième, troisième et quatrième fentes.

Ensin, chez le poulet et chez les Mammisères, le nombre des bourgeons se réduit à deux paires (répondant aux troisième et quatrième sentes); mais les ébauches dorsales des Mammisères n'ont qu'une importance secondaire : « Ches Mammisères, la plus grande partie du thymus provient d'un cœcum ventral de la troisième sente branchiale, mais on trouve encore au côté dorsal de cette sente et de la suivante des épaississements épithéliaux qui sont évidement homologues des ébauches du thymus des autres Vertébrés. De ces deux épaississements l'antérieur seul reste en relation avec la partie du thymus dérivant de cœcum ventral de la troisième sente. Il sorme la portion supérieure du thymus; l'autre reste indépendant et se retrouve à la sace dorsale du corps thyroide » (P. de Meuron, loc. cit.).

L'auteur conclut que le thymus des Mammisères ne doit pas être envises comme strictement homologue de celui des autres Vertébrés.

On voit que les embryologistes s'accordent à faire provenir en tout on en partie le thymus des Mammisères de l'épithélium de la partie antérieure (vertrale) de la troisième sente, ce qui constitue une particularité vis-à-vis des autres groupes. Eu égard à ce sait, il paraît assez dissicile de prime abord d'établir à signification morphologique du thymus ventral de l'homme et des Mammisères.

Dohrn a cmis une opinion fort plausible au sujet des thymus dorsaux, plus ou moins rudimentaires chez les Mammisères, mais qui existent seuls chez les autres Vertébrés. Pour lui ces organes, dérivés de la portion de l'épithélium des fentes branchiales qui n'est pas utilisée pour la respiration, sont analogues à des lamelles branchiales avortées et modifiées. Dohrn, il est vrai, n'admet pas que les formations thymiques puissent représenter des fentes branchiales transfermées (comme Kölliker et Ilis l'ont sontenu pour les Mammisères), vu qu'et les voit coexister chez les Poissons avec des fentes parfaitement développés M. le professeur Ch. Julin (de Liége), dans une note manuscrite qu'il a hie voulu nous transmettre, montre que ces deux manières de voir ne sont nulle ment contradictoires et se complètent au contraire l'une l'autre, suivant qu'e envisage tel ou tel groupe de Vertébrés : « Il semble que cet organe épithélis. j'allais direglandulaire, doit morphologiquement être considéré comme un preduit de transformation de la partie non active, non fonctionnelle, des sens branchiales primitives. En effet, chez l'Ammocète, jusqu'au moment de la métre morphose, nous n'en trouvons aucune trace, tandis que chez tous les autre

rançons dans la série. Chez les Poissons et les Amphibiens, cet organe ne se rme qu'aux dépens de la portion des fentes branchiales qui ne porte pas de melles branchiales, et l'on peut dire qu'il n'est, en définitive, que le représent de ces lamelles qui font défaut. Chez les Reptiles, Oiseaux et Mammifères, a même temps que les lamelles branchiales n'apparaissent plus dans le cours a déreloppement, et que même se fait plus ou moins tôt l'atrophie des fentes lles-mêmes, nous voyons apparaître, à une époque très-reculée, les bourgeons pithéliaux thymiques. De plus, d'après de Meuron, il semble que chez les ammifères une portion ventrale de l'épithélium branchial intervient en même amps dans la formation du thymus. En résumé, le thymus ne serait autre hose que le reste du revètement épithélial des fentes qui a cessé d'accomplir sa metion respiratoire, et le développement de cet organe est parallèle à l'atrophie les lamelles branchiales.

Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à ces considérations sur la dérivation hylogénétique probable du thymus dans la série animale, on peut espérer manmoins que l'embryologie nous fournira encore sur cet organe des renseipements plus précis. Le thymus ventral des Mammifères et de l'homme, avec m structure si nettement glandulaire chez le jeune embryon, paraît surtout bevoir attirer l'attention des embryologistes.

En ce qui concerne particulièrement la détermination exacte des rapports praffectent l'ectoderme et l'endoderme au niveau des sentes branchiales, il paraît nécessaire en premier lieu de suivre complétement l'évolution de la masse pithéliale à coupe triangulaire ou quadrangulaire, considérée par Stieda comme représentant la glande intercarotidienne, décrite également par Born et par sichelis (loc. cit.), qui l'ont vue se continuer de part et d'autre avec les épithéments des deux seuillets, masse qui répond peut-être au rudiment thymique lorsal de la troisième sente signalé par P. de Meuron.

Ce n'est que par de nouvelles observations qu'on pourra concilier les données et lis avec celles des autres embryologistes, et l'on peut prévoir que les therches dirigées vers ce but rencontreront encore des difficultés très-sérieuses. Effet, le développement du thymus est intimement lié à celui des autres rivés épithéliaux de la région branchiale, comprenant, outre les ébauches du panus et de la thyroïde et de leurs accessoires, celle de la glande carotidienne, organes sensoriels rudimentaires signalés par Froriep, les vésicules ciliées Remak, etc.

Les notions actuellement acquises justifient pleinement la conclusion de lliker, qui dit que les fentes branchiales subissent également dans le groupe s Mammifères des transformations dont on n'avait pas soupçonné l'existence qu'à ce jour.

§ IV. Physiologie. Les hypothèses les plus contradictoires ont été émises r les fonctions du thymus. Nous en donnerons un rapide aperçu, renvoyant er plus de détails aux ouvrages de Haugstedt et de Friedleben (loc. cit.), à nous empruntons une partie des renseignements qui suivent.

Les Anciens attribuaient au thymus un rôle purement mécanique, et croyaient calien (11) qu'il était destiné à protéger la veine cave et à l'isoler du sterme : tels sont Vésale (51), Étienne (52), R. Golumbus (53), Bauhin (54), Riom (55), Bartholin (56), Laurentius (57). D'autres en font un organe de remplis-

sage pour le thorax du fœtus où il empêcherait le développement trop rapide des poumons, et détournerait une partie du sang destiné à se rendre aux artères bronchiques après la naissance; on trouve cette opinion soutenue avec diverses variantes par Pozzi (58), Sénac (59), Lieutaud (60), Malacarne (61), Luce (40), Tyson (62), Wildberg (63), Picci (64). On est allé jusqu'à supposer que le thymas servait directement à l'hématose (Morgagni [65]), Autenrieth (66), Meckel (13), Tiedemann (58), Lenhossek (67), Bock (68) E. H. Weber (69), Burdach (70), Arnold (36)], parce qu'on croyait à tort qu'il persistait chez les Mammifers amphibies et hibernants, les Fouisseurs et même les Oiseaux plongeurs; cette erreur provenait de ce qu'on avait confondu le thymus avec les organes dis glandes graisseuses, glandes de l'hibernation (Velsch [71]), Meckel, Tiedeman (loc. cit.). Sous l'empire de ces idées, John Simon pensait que le thymus était un organe excréteur transmettant au poumon des produits de désassimilation destinés à y être oxydés.

Certains auteurs ont supposé qu'il agissait comme régulateur de la circulation artérielle [Nicolai (72)]-ou veineuse [Jackson (74)], comme stimulant du cœur [Lobstein (73)], comme dépurateur des fluides nutritifs destins aux nerss [Wharton (75), Collins (76)], comme réservoir retenant les substances assimilables qui pourraient affluer en excès au cerveau [E. Hoffmans, ou emmagasinant jusqu'à la naissance la force nerveuse destinée aux pourses [Bow (77)].

Toutes ces hypothèses gratuites n'ont qu'un intérêt purement historique, de même que les données des auteurs qui, à la suite de Regnier de Graaf (78), est cru découvrir au thymus un canal excréteur s'ouvrant dans la trachée [Petit 179], dans la parotide [Youatt (80)] ou dans la glande sous-maxillaire [Bellinger (81), Martineau (82)].

Haller (12) et Lucæ en font un simple ganglion lymphatique; Verheyen (5) et W. Cooper (84) un diverticule pour la circulation de la lymphe, Gibson (85) et W. Cooper (85) un organe chargé de faire subir une dépuration spéciale à ce liquid. D'autres lui assignent une fonction élaboratrice analogue vis-à-vis du liquid amniotique [Wrisberg (87), Oken (37), Blancard (88), Tréviranus (89)], de la placentaire [Fohmann (90)], du sang maternel [Bækler (91)] ou sœtal [Vecelloni (92)]. Parmi ceux qui professent que le thymus sert directement à la nutrition du sœtus et du nouveau-né, nous citerons Glisson (93), Garengest (94). Krause et A. Cooper.

Même les observateurs qui considèrent le thymus comme une glande vactuaire ont été conduits à des vues entièrement erronées à cause de l'insuffance de leurs connaissances anatomiques. La plupart admettent la sécréties de véritable liquide allant se mêler au sang par la voie de la circulation veisce ou lymphatique, soit directement, soit après s'être accumulé dans des caus glandulaires supposées : tels sont Ruysch (95), Georgi (96), Richerand (96), Berres (98), Gulliver (99) et Ecker; d'autres pensent que les substantitives vont s'y amasser et constituent là une sorte de réserve reprise par la sang et assimilée au fur et à mesure des besoins de l'organisme.

Pour clore la série des hypothèses extraordinaires nous citerens l'episie émise par Rainey (100). Cet auteur, considérant que les lymphatiques du the sont en communication avec ceux du poumon par l'intermédiaire des graffie bronchiques, pense que cet organe est chargé de débarrasser les alvéoles paires du liquide mèlé d'éléments graisseux qui les obstrue avant la naisseux

Il aurait donc pour fonction spéciale de mettre les poumons en état de recevoir l'air extérieur au moment de la première inspiration.

Beaucoup de physiologistes, surtout parmi les modernes, ont pensé que le thymus, eu égard à la structure de son parenchyme, devait jouer un rôle analogue à celui des autres glandes à tissu réticulé, et l'ont regardé comme un organe hématopoétique. W. Hewson est le premier qui ait exprimé l'idée que le thymus, comme les ganglions lymphatiques et la rate dont il se rapproche par sa constitution, est un lieu de formation pour les globules du sang. Provoquant par une ligature en masse la réplétion des lymphatiques issus de la glande (chien, veau), il examina ensuite le liquide dont ces vaisseaux étaient gorgés et y trouva en abondance des éléments identiques à ceux que renferment les follicules thymiques. Il les considéra comme des noyaux libres, et admit qu'une fois transportés dans le sang par la voie des lymphatiques ils étaient destinés à former les noyaux des globules rouges. Adelon (102) et Bischoff professent une opinion analogue.

Pour Restelli (103) et Friedleben, les noyaux du suc thymique vont directement au sang, et ils disent les avoir observés en grand nombre dans les veines thymiques.

His, qui croit que les radicules des lymphatiques prennent naissance dans la cavité supposée des acini du thymus, pense que les cellules propres de la glande sont directement entraînées dans le courant lymphatique où elles forment les globules blancs de la lymphe. Klein (16) et Krause (105) décrivent également le thymus comme un gros ganglion lymphatique.

Pour Afanassiew, il y a quelques différences d'aspect entre les cellules du thymus étudié chez l'adulte et celles des ganglions. Par contre, les éléments du thymus de l'embryon ressemblent entièrement à ceux des ganglions de l'adulte. On est donc amené à admettre que le thymus fonctionne comme ganglion lymphatique durant la vie intra-utérine; après la naissance, lorsque les divers appareils lymphatiques sont complétement constitués, et que l'organisme n'a plus besoin peut-être d'une aussi grande quantité de cellules indifférentes que lors des premières phases du développement, la fonction lymphatique de l'organe se ralentit et s'éteint peu à peu, en même temps qu'il subit des modifications structurales.

Déjà Hewson explique la disparition du thymus par ce fait que la nutrition, et par conséquent l'usure des hématies, est beaucoup plus active (presque double) ches le fœtus et le jeune ensant que chez l'adulte.

Watney (loc. cit., p. 1105) admet que le thymus élabore des globules des deux sortes, tant hématies que leucocytes. Il paraît naturel, au premier abord, d'admettre que les cellules incolores qui quittent le thymus par la voie des lymphatiques sont destinées à former des globules blancs du sang. Pourtant il faut remarquer à ce sujet que, si certains leucocytes des Mammisères se rapprochent par leur volume et leur aspect des cellules du thymus, ces éléments dissèrent notablement chez les Reptiles et les Batraciens, plus encore chez les Oiseaux, et surtout chez les Sélaciens. En second lieu, la lymphe du thymus n'arrive au sang qu'après avoir traversé un ou plusieurs ganglions lymphatiques dans lesquels ses éléments constituants peuvent encore subir des modifications. Il serait donc difficile de formuler à cet égard une conclusion absolue, mais il paraît probable que les éléments du thymus représentent une des sources qui alimentent le sang en leucocytes. »

Considérant d'autre part qu'il ressort des recherches de Denis et de Panua que le sang du nouveau-né contient une bien plus forte proportion d'hématies que celui de l'adulte, et que c'est précisément à cette période de la vie que le thymus fonctionne le plus activement, Watney s'appuie sur la présence des grosses cellules englobant des masses jaunâtres qui ont été décrites plus haut pour soutenir que le thymus est aussi un organe producteur de globules rouges. Il rappelle que ces éléments se trouvent dans toute la série des Vertébrés; qu'ils ont été vus dans divers points de l'économie tant à l'état de santé qu'au cour de certaines maladies (ganglions lymphatiques, rate, moelle des os, lymphe, sang des leucocythémiques, etc...), que les masses d'hémoglobine incluses présentent fréquemment la forme discoïde des hématies, et conclut finalement que « les globules rouges proviennent, au moins en partie, des grandes cellules incolores du thymus. »

En dépit de cette abondance d'arguments, la thèse de Watney manque de toute base expérimentale solide, et il est plus que probable qu'ici, comme partent ailleurs, on se trouve simplement en présence de cellules amiboides ayant englobé des hématies qui s'y dissolvent et s'y détruisent peu à peu.

Enfin tout récemment Flemming (104), malgré les particularités signalés par Schedel (26) en ce qui concerne la situation des centres de prolifération cellulaire des follicules thymiques, conclut « qu'en considération de tout ce que nous savons sur la physiologie du thymus on ne peut guère mettre en doute que cette glande ait pour fonction, durant sa période de plein développement, de produire des globules de la lymphe, comme le font plus tard les ganglions lymphatiques et les autres organes lymphoïdes. »

A côté de tous ces résultats peu concluants fournis par l'examen microscopique du sang et de la lymphe revenant du thymus ainsi que du soi-disant suc thymique, nous avons à enregistrer un certain nombre de données positives obtenus par l'observation comparative de l'organe à ses différents àges et par l'expérimentation. Les principales indications qui suivent sont empruntées au consciencieux mémbre de Friedleben, qui est resté jusqu'à nos jours la meilleure publication faite sur ce sujet. D'après les analyses chimiques rapportées par cet auteur, les éléments constituants du parenchyme thymique et du fluide qu'ils sécrètent sont l'eau, des albumines, de la glutine, du sucre, de l'acide lactique, des matières pigmentaire et graisseuses, des sels. Parmi ces principes, l'albumine, le sucre et les sels, prédomineraient chez le jeune enfant; plus tard ce seraient la glutine, l'acide lactique et les graisses. Pendant toute la période de croissance, les sels seraient représentés principalement par des phosphates terreux, ce qui serait en rapport sur l'activité extraordinaire de l'ostéogénie chez les jeunes sujets. A partir de l'activité extraordinaire de l'ostéogénie chez les jeunes sujets. A partir de l'activité extraordinaire de l'ostéogénie chez les jeunes sujets.

Suivant Friedleben, la privation de nourriture, les maladies qui altèrest la nutrition générale, tous les états cachectiques, amènent une atrophie corrélate du thymus et en modifient la composition chimique. Cette atrophie diffère copadant de la régression normale de l'organe en ce qu'elle est réparable; avec le retour à la santé, on voit la glande reprendre ses dimensions et sa constitution normale. Il faut une action très-prolongée de la cause morbifique pour entraise d'une façon prématurée l'involution définitive; encore celle-ci ne porte-t-elle habituellement que sur une partie de l'organe.

Friedleben a pratiqué avec succès l'ablation du thymus (chien, chèvre), de constaté que cette opération n'entraînait par elle-même aucun préjudice per

la santé générale. Les animaux privés du thymus mangent beaucoup plus que les autres; leur croissance est même accélérée d'une manière absolue, mais elle paraît inférieure, si l'on tient compte de la grande quantité d'aliments qu'ils ingèrent. Leur sang est plus riche en albumine et en eau, il contient plus de leucocytes et moins d'hématies. L'auteur pense que le thymus absent est suppléé dans ses fonctions par les autres organes lymphoïdes, notamment par la rate. Un chien auquel on avait extirpé simultanément ces deux organes et qui avait survécu à l'opération mourut d'épuisement au bout de trois mois et demi.

Comme conclusion finale Friedleben dit que « le thymus est un organe qui sert, pendant la période d'accroissement du corps, à la nutrition et à la préparation du sang, et de ce chef à la formation des tissus. »

D'autre part, nous trouvons dans le travail d'Afanassiew (loc. cit.) une opinion particulière concernant le rôle du thymus. Durant la période d'involution, lorsqu'il se produit des hémorrhagies abondantes dans son parenchyme, la glande serait chargée de mettre en liberté l'hémoglobine des hématies extravasées et en voie de disparition. Cette hypothèse paraît avoir été surtout inspirée à l'auteur par l'étude du thymus chez les vertébrés inférieurs; il a d'ailleurs soin d'ajouter que cette fonction, que l'on peut supposer également à la rate et au foie, ne peut exister que très-passagèrement en ce qui concerne le thymus, vu l'atrophie rapide de ce dernier.

On voit que la physiologie du thymus n'a profité que d'une façon bien restreinte des progrès notables qu'a fait faire l'histologie à nos connaissances sur la structure de cet organe. Son rôle supposé dans l'élaboration chimique des principes du sang et de la lymphe est purement hypothétique. Quant à sa fonction hématopoétique, on s'appuie, pour l'admettre, sur les analogies de structure qu'offre le parenchyme thymique avec celui des ganglions lymphatiques, plutôt que sur des observations directes bien démonstratives. Or, nous avons déjà fait remarquer précédemment que ces analogies sont loin d'être aussi complètes qu'on pourrait le croire en lisant certains auteurs.

En somme, l'histoire physiologique du thymus est au même point que celle des autres organes dits lymphoïdes, et les notions précises que nous pouvons enregistrer à son sujet n'ont guère progressé depuis une trentaine d'années. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il paraît jouer un rôle dans la nutrition générale pendant la période d'accroissement du corps et particulièrement pendant la première enfance.

G. llerrmann et F. Tourneux.

Bibliographie. — Auteurs cités: Anatomie. — 1. Rufus (d'Éphèse). Œuvres, trad. Daremberg. Paris, 1879. — 2. C. Billard. Maladies des enfants nouveau-nés, etc. Paris, 1828. — 3. A. Cooper. The Anatomy of the Thymus Gland. London, 1832. — 4. J. Sinon. A Physiological Essay on the Thymus Gland. London, 1845. — 5. Robin. Annales des sc. nat., avril 1847. — 6. Friedleben. Die Physiologie der Thymusdrüse. Frankfurt, 1858. — 7. Sapper. Traité d'anatomie descriptive, 1876-1870. — 8. Jendrassie. Anat. Unters. über den Bau der Thymusdrüse. In Sitzungsber. d. k. Acad. Wien, 1857. — 9. Henle. Handb. der Anatomie. — 10. Annan. Beiträge zur Anatomie der Thymusdrüse. Zurich, 1882. — 11. Galies. Περί χρείας τῶν ἐν ἐνθρώπου σώματι μορίων λόγος ζ'. Édit. Basil. I, 1688. — 12. Haller. Elem. physiol. Lausannæ, 1766, 111. — 13. Meckel. Abhandl. aus der menschl z. vergleichenden Anatomie u. Physiologie. Halle, 1806. — 14. Havssedt. Thymi in homine, as per seriem animalium descriptiones anatomicæ, pathologicæ et physiologicæ. Ilavniæ, 1832. — 15. C. Krause. Vermischte Beobachtungen und Bemerkungen. In Arch. de J. Müller, 1837. — 16. Klein, a. Die Thymusdrüse. In Stricker's Handbuch, 1871. — Du nene, b. Quarterly Journal of Microscopical Sc., XXI, p. 114. Anal. in Virchous-Hirsch Jahresbericht, 1881, I. — 17. Kölliken. Mikroskop. Anatomie. — Gewebelehre. — Entwickelungs-

geschichte. - 18. Danns (A.). Étude sur le thymus. Thèse de Paris, 1877. - 19. Pescus et Tourneux. Précis d'histologie humaine et d'histogénie. Paris, 1878. — 20. Berrum. Ac. des sc. Juin et décembre 1885. — Contribution à l'étude du cloaque et de la bourse de Pabrice chez les Oiseaux. Journ. de l'anat., 1885. — Soc. de biol., janvier 1881. — 21. L. STIEDA. L'intersuchungen über die Entwickel. der Glandula thymus, Glandula thymidea und Glandula carolica. Leipzig, 1881. — 22. His. a. Beiträge sur Kenntuise der um Lymphsystem gehörigen Drüsen. In Zeitschrift f. wissenschaftliche Zool. von Siebeld u. Kölliker, Bd. X et XI, Leipzig, 1860-1862. — Du ntuz. b. Ueber die Thymusdrae. In Verhandl, der Naturf.-Gesellschaft in Basel, 1860. - Du utur. c. Mittheil. sur Embryslogie der Säugethiere und des Menschen. In Arch. f. Anat. u. Phys., 1881. - Dr uta d. Archives des sc. phys. et nat. Genève, 1883. — Du nanc. e. Anatomis menschlicher Embryonen, I, 1880; III, 1885. — 23. ECRER. Art. BLUTGEFASSDRÜSER. In Wagner's Handwörterbuch der Phys., 1853. — 24. Genlach. Gewebelehre, 1848. — 25. Warney (Berbut). The Minute Anatomy of the Thymus. In Philos. Transactions, vol. CLXXIII, 1892. -26. J. Schedel. Zellvermehrung in der Thymusdrüse. In Arch. für mikr. Anal., III. p. 352, 1884. — 27. Aranassiew (Afonasjew). Ueber die concentrischen Körper der Thym In Arch. f. mikr. Anat., Bd. XIV, 1877. — Weitere Untersuchungen über den Bau und die Entwickelung der Thymus und der Winterschlafdruse der Saugethiere. Ibid. - 28. km. Hassall (Arthur). The Microscopical Anatomy of the Human Body in Health and Dissess London, 1846. - 29. Virchow. Sein Archiv, Bd. III, p. 222. 1851. - 30. Verneum. Globe épidermiques dans le thymus. In Soc. biol., 1856. — 31. Faux. Traité d'histologie d d'histochimie. Trad. franç., 1877. — 32. Benux. Etwas über die Thymusdrüse. In Arch. f. die holland. Beiträge zur Natur- u. Heilkunde, 1858. - 33. PAULITERY. Dieguisitienen & stratis glandulæ Thymi corpusculis. Diss. Halis, 1863. — 34. a. Convil et Ranvien. Trem d'histologie pathologique. 1869-1873. — 34. b. RANVIER. Note in Frey Histologie, Tr. b.,

Développement. — 35. Remar. Entwickelungsgeschichte, 1855. — 36. Armela. a. Esta Angaben einiger anat. Beobachtungen. In Med. chir. Zeitung, 1831. — Du naue. b. Lehr. der Physiol. des Menschen. Zürich, 1837, t. II. - 37. ORER. a. Osiander's Handbuch der Entbindungskunst. Tübingen, 1819. — Du utur. b. Allgemeine Naturgeschichte, Bd. II. p. 134, Stuttgort, 1833. — 38. Tiedemann. Bemerkungen über die Thymusdrüce des Homelthiers während des Winterschlafs. In Mackel's deutschem Arch. f. die Physiol., 1815,1 — 39. Fleischharn. De chondrogenesi asperiæ arteriæ. Erlangen, 1820. — 40. Leca (3.) a. Anatomische Untersuchungen der Thymus in Menschen u. Thieren. Frankfurt, IN-1812. — 40. b. Du ntus. Grundriss der Entwickelungsgeschichte des menschlichen Körpes-Marburg, 1819. — 41. Valentin. Entwickelungsgeschichte, 1835. — 42. Bischory. Ents lungsgeschichte. Leipzig, 1842. — 43. Bonn. Ueber die Derivate der embryonalen Schladbogen und Schlundspalten bei Säugethieren. In Arch. f. mikr. Anat., XXII, 188. -44. Ph. Fischelis. Beiträge zur Kenntnies der Entwickelungsgeschichte der Gl. Thyrnile und Gl. Thymus. In Arch. f. mikr. Anat., XXV, 1885. - Do neus. Beiträge zur Kentis der Entwickelungsgeschichte der Lunge, Berlin, 1885. — 45, A. Fronter. Leber Anleses Sinnesorganen, etc. In Arch. f. Anat. und Entwickelungsgeschichte von His u. Bra 1885. — 46. For (II.). Description d'un embryon humain de 5 -- 6. In Recueil adsuisse, 1884. — 47. P. DE MEURON. Développement du thymus et de la thyroide. Co la Société de phys. et d'hist. nat. de Genève. In Arch. des sciences phys. et nat., 1886. 48. Hyrti. Sitzungebericht der k. Akad. Wien, 1857. — 49. A. Dours. Mittheilungen 🕶 der 2001. Station au Neapel, Bd. V, Hest 1, p. 141, 1884. - 50. MACRER. a. Mittheile über die Schilddrüse u. Thymus der Knochenfische. In Jenaische Zeitschr. f. Naturusa schaft, XIX, p. 44. — Du nine. b. Schilddrüse und Thymus der Televotier. in North Jahrb., XI, 2, p. 129, 1885.

Physiologie. — 51. Vésale. Anatome. Basil., 1543. — 52. Étienne. La dissection de corps humain. Paris, 1546. — 53. R. Colonbus. De re anatomica. Venetiis, 1500. — 54. C. Bauns. Anatomica corporis virilis et muliebris historia, 1597. — 55. Robas Antomic. Parisiis, 1610, sect. V, c. 45. — Du utur. Anthropographia, 1618, lib. III. e an. tome. Parisiis, 1610, sect. V, c. 45. — Du utur. Anthropographia, 1618, lib. III. e an. tome. Anatomia tertium reformata L. B. 1669, lib. II, cap. iv. — 57. Lamento Apud Pielow in Halleri disp. anat., vol. 11. — 58. Pozzi. Orationes dum. Bonom., 1732. — 59. Sérac. Traité sur la structure du cœur. Paris, 1740, II. — 60. Luvrium. Emit anatomiques. Paris, 1742. — 61. Malacarne. Memoris della Società italiana, VIII. — 62. Truox. Lond. Med. and Surg. Journ., 1833. — 63. Wildens. Ceber einige neue (utrauchungen bei Obductionen neugeborener Kinder. Leipzig, 1828. — 64. Poci. Annel. — sersal. di med., sept. 1843. An. in Arch. gén. de méd., 4° série, t. V, 1844. — 65. Housil. Epistol. anat. Venetiis, 1740. — 68. Auturnurn. Handbuch der empirischen manachida. Physiologie. Tübingen, 1801, 1 — 67. Lennossen. Instit. Physiol. Pestini, 1866, vol. III.

- 68. Bock. Handbuch der praktischen Anatomie. Meissen, 1822, II. - 69. E. H. Weren. In Hildebrandt's Handbuch der Anatomie. Stuttgart, 1834, IV. - 70. Burdach. Die Physiol. zle Erfahrungswissenschaft. Leipzig, 1837, II. — 71. Velscu. Anatome muris alpini. Ephem. Acad. Nat. Cur., dec. I, ann. I, obs. 160. — 72. Nicolai. Heber den Nutzen des Thymnes. In Rust's Magazin, 1826. — 73. Loretzin. La nutrition du fætus. Strasbourg, 1802. — 74. Jackson. Medical Times, 1844. — 75. Тионав Wharton. Adenographia sive glandularum totius corporis descriptio. Noriomagi, 1664. — 76. Collins. System of Anatomy, 1686. - 77. Bow. Medical Quarterly Review, April 1835. - 78. REGNER DE GRAAF. De succi pancreatici natura et usu. In Le Clere et Manget bibliot. anatom. Genève, 1685, t. I. -79. PETIT. Mémoires de l'Acad. des sciences de Paris, 1733, art. I. — 80. YOUATT. Arch. pén. de méd., 2º s., t. I, 1833. — 81. Bellingen. Tractatus de Fælu nutrito or a Discourse concerning the Nutrition of the Fætus in the Womb. London, 1717. — 82. MARTINEAU **Lémoire sur les usages du th**ymus. In Journ. gén. de méd. par Sédillot, t. XVII. — 33. Verneyen. Idea machinae humanæ. Altdorf, 1703. — 84. M. Cooper. D'après Haller element. phys., t. III. — 85. Gibson. Anatomy of Human Bodies. London, 1688. 86. Nonno. Traité d'anatomie comparative publié par son fils, traduit de l'anglais par Sue. Paris, 1786. — 87. Waisburg. D'après Haller Grundr. der Physiol., édité par Leveling. Erlangen, 1796. — 88. Blancard. Anatomia reformata. Leidae, 1687. — 89. TREVIBANUS. Bielogie, Bd. IV. Göttingen, 1814. — 90. Formann. D'après Burdach Physiologie, 2. Aufl., Bd. II. — 91. Pn. II. Bæklen et Fn. Reebnann. De thyreoideæ glandulæ, thymi alque glandularum suprarenalium in homine nascendo et nato functionibus. Diss. Argentorati, 1753 - 92. VERCELONI. In Mangeti theatr. anatom. Genève, 1717. - 93. GLISSON. Anatom. hepatie, cap. 45. In Le Clerc et Manget bibl. anatom. Geneve, 1685. — 94. Garrigeot Sylanchnologie. Paris, 1728. — 95. Ruyscu. Advers anat. decas II. Amstel, 1720. — 96. George be homine prop. XXII In Haller elementa physiol., t. III. - 97. RICHERAND. Nouveaux théments de physiologie. Bruxelles, 1833. — 98. Bennes. Œstr. med. Jahrb. 1840, XXII. — 99. GULLIVER. Obs. of the Chyle, and of the Flind of the Thymus, etc. In Analomie de Gerber. Trad. anglaise, London, 1842. — 100. RAINER. On the Structure and Function of the Thymus Gland. In St. Thomas Hospital Reports, new Series, vol. VI, 1875. -101. W. Hewson. Experimental Inquiries. London, 1777. — 102. Adelox. Physiologie de **Phomme.** Paris, 1829, t. IV. — 103. Restelli. De thymo observationes anat. phys. pathol. ncini Regii, 1845. — 104. W. Flenning. Schlussbemerkungen über Zellvermehrung in den ymphoiden Drüsen. In Arch. f. mikr. Anat., XXIV, p. 353, 1884. — 105. W. C. Krause. Sandbuck der menschlichen Anatomie, 1876. — 106. Jaconson. Ueber die Thymusdrüsen der Winterschläfer. In Meckels Archiv, 1817, Bd. III. - 107. Siebold et Stankius. Anat. comp., rad. franc. Paris, 1840. — 108. Goodsin. The Suprarenal, Thymus and Thyroid Bodies. Phil. Transactions, 1846. — 109. BRUCH. Zeitschrift. f. rat. Med. von Henle u. Pfeuffer, 250. — 110. Letbig. Lehrbuch der Histol. Frankfurt, 1857. — 111. Gonsburg. Notis über hie geschichtsten Körper der Thymus. In Günsburg's Zeitschrist f. klin. Med., 1857.

Autres ouvrages à consulter. - G. METZGER et L. RENNELIN. Historia anatomico-medica Armei. Tubingæ, 1679. — G. H. MULLER (præs. Bidloo). Diss. de thymo. Leyd., 1706. — Lieun et A. De Hugo. Diss. de glandulis in genere et speciatim de thymo. Gættingæ, 1746. L. Duvennot. Observationes circa structuram thymi. In Comment. Acad. Petropolit., L VII. - DANZ. Grundriss der Zergliederungskunde des neugeborenen Kindes. Giessen, 1793. — Krause. Opinionum de thymi functione breve examen. Göttingen, 1818. — Huscher. Salanchnologie, trad. fr. de Jourdan. — Du MENK. Ueber die Kiemenbogen des Vogelembryo. in Isis, 1827, t. XX, et 1828, t. XXI. — Becken. De glandulis thoracis lymphaticis atque thurmo. Berol., 1826. — Melchion. Diss. inaug. de structura glandulae thymus. Jena, 1859. — Tuer. Ueber lymphoide Organe der Amphibien. In Sitzungsber. der k. Akad., Bd. LVIII, 2. Abth. Wien, 1868. — Fleischl. Ueber den Bau einiger sogenannten Drüsen ohne Ausfahrungsgang. Ibidem, Bd. LX, 2. Abth., 1869. — Liscrois. Anatomie et physiologie des dandes rasculaires sanguines. Thèse d'agrèg. Paris, 1860. — MARCHANT. Art. THYMUS du Dict. de méd. et de chir. prat. — Cussar. Études sur l'appareil branchial des l'ertébrés, Thèse de Paris, 1877. — CADIAT. Développement de la portion céphalo-thoracique de l'embryon. In Journ, de l'anat., 1878. — Du neur. Développement des sentes et des arcs branchieux. Ibid., 1883. — Quisu. Des arcs branchiaux chez l'homme. Thèse pour l'agrèg Paris, 1886. G. H. et F. T.

§ V. Pathologie. S'il est vrai que la morbidité d'un organe soit en raison de la complexité de sa structure et de l'importance de son rôle physiologique, il est indubitable que celle d'un organe éphémère, à structure élémentaire, à

fonctions physiologiques peu relevées, comme le thymus, se doit renfermer dans de très-étroites limites.

Tel n'était pas l'avis des anciens auteurs, et, naguère encore, le rôle pathologique de cette glande était envisagé dans le sens le plus large; des désertes fonctionnels de la plus haute gravité semblaient devoir résulter de la situation du thymus au milieu d'une région où le côtoyaient la trachée, les gros vaisseaus du cou, les nerfs phréniques, où il venait toucher le cœur et le péricarde.

L'étude attentive des faits a eu pour effet de limiter considérablement ce domaine pathologique; les principaux éléments de la question ont été posés par Friedleben dans un travail publié en 1858 (Die Physiologie der Thymusdrüe in Gesundheit und Krankheit. Frankfurt-am-Mein, 1858, Literar-Anstalt), par MM. L. Hahn et L. Thomas, dans une excellente revue critique parue ca 1879 (Du rôle du thymus dans la pathogénie des tumeurs du médiastin. la Archives générales de médecine, 7° série, t. III, 1879, p. 523), qui constitue, à coup sûr, le meilleur guide à suivre dans l'étude de la question.

Les auteurs ont réparti les lésions qui atteignent le thymus en trois groupes principaux : hypertrophie, inflammation, tumeurs diverses. J'examinerai succesivement les documents qui peuvent concerner chacun de ces groupes, documents peu nombreux d'ailleurs, et dont la pénurie réduit forcément tout traval sur la pathologie de cet organe à n'être, pour ainsi dire, qu'une revue critisse

Toutesois, pour plus de clarté dans l'exposition, j'adopterai les divisions que voici : I. Hypertrophie. — II. Hémorrhagies. — III. Inflammation franché. — IV. Syphilis. — V. Tuberculose. — VI. Néoplasmes, dans lesquels je comprendrai les sarcomes, les carcinomes, les myxo-lipomes.

I. HYPERTROPHIE. Rien de plus variable et, on peut le dire, de plus arbitraire que le volume du thymus. Sur ce point, l'accord est complet entre tous les auteurs. Nous voyons, en effet, Damhs (Considérations anatomiques de physiologiques sur le thymus. Thèse de Paris, 1877) déclarer qu'il est impossible, par ce motif, d'évaluer d'une façon générale le volume du thymus. Et, à l'on demande la cause de cette variabilité, la réponse ne satisfait aucunement la curiosité du demandeur. Prédispositions individuelles, difformités congénitales, régime alimentaire et musculaire (Wharton et Gulliver), telles sont les causes banales que l'on se plaît à invoquer.

Lorsque l'hypertrophie existe, elle est assez rarement simple. Les recherches de Friedleben ne lui ont fait voir l'hypertrophie simple que dans 11 cas, et il s'agissait alors de difformités congénitales. Dans d'autres circonstances, ce ses des lésions de voisinage, des maladies générales telles que la fièvre typhoïde, qui en ont assumé la responsabilité. Mais cette assertion n'est-elle pas gratuite, et ne s'agit-il pas, suivant toute probabilité, de simples coïncidences? On est porté à le croire quand on considère que ces complications ne s'étaient, dans aucun cas, révélées pendant la vie par le moindre symptôme.

Quoi qu'il en soit, les Anciens considéraient l'hypertrophie du thymus comme fréquente et lui attribuaient des conséquences importantes. La plus curieuse, su contredit, est la faculté de faire naître la maladie qu'on avait désignée pour cette raison sous le nom d'asthme thymique, ultérieurement remplacé par celui de spasme de la glotte qui correspond mieux à la nature véritable du mal.

L'histoire de ces variations est bonne à signaler. J'ai eu occasion de m'es occuper naguère (Traité clinique et pratique des maladies de l'enfence.

illiet et Barthez, 3° édit. par Barthez et Sanné, 1884), dans une relation istorique que je vais mettre à contribution.

Déjà, au dix-huitième siècle, on parlait de l'instuence de l'hypertrophie du ymus et des ganglions bronchiques sur la production de l'asthme des ensants. mai pensaient Richa (Constitutiones epidemicæ taurinenses, 1723); Verdries dissertatio de asthmate puerorum, 1726, et P. Frank (Epitome, VI, 2, p. 175). ais c'est surtout avec Kopp que la question prit de l'essor (Asthma thymicum Denkwürdigkeiten in der ärztlichen Praxis, 1830). Mais cette interprétann des faits ne sut pas admise sans conteste. De nombreux auteurs, en Alleagne et en Italie, protestèrent. Caspari (Beschreibung der Asthma thymicum. Heidelberger klin. Annalen, V, 7, 1831) et Pagenstecher (Ueber das sthma dententium, das sogenannte Asthma thymicum. Ibid., 1831) rapportent des observations qui battaient en brèche l'hypothèse de Kopp.

En même temps ou peu après, paraissaient les travaux de Conradi (in Götneger gelehrte Anzeigen, 1832, n° 62); de Schneider (in Medicinisches Converztionsblatt zur Hohnbaum und Jahn, 1830, n° 46); de Bruck (Ibid., 1832, ° 22); de Pitschast (Ibid., 1832, n° 28); de Wunderlich (in Corresponnischen Zurtlichen Vereins, 1832, n° 7); de Brunn in Casper's Wochenschrist, 1833, n° 49); de Kornmaul (Inaugural Abhandung über das Asthma thymicum, Zweibruken); de Hecker (in Neuelmalen, II).

Hirsch (in Hufeland's Journal, août 1835) reprenait néanmoins les idées de iopp et constatait que le thymus était parfois augmenté de volume, que son poids qui, d'ordinaire, oscille entre 24 et 28 grammes, pouvait atteindre 15 grammes, et que son parenchyme, quelquesois parsaitement sain, était frémemment plus dur, plus charnu, plus rouge qu'à l'état ordinaire, qu'il s'écouait souvent de la coupe un liquide laiteux, sans qu'il y eût cependant trace de appuration ou de tubercule. Cette assertion ne passait pas sans protestation, et 'on voyait, en Allemagne, Fingerhutt (Ueber Hypertrophie der Glandula Thymus. In Casper's Wochenschr., 1835); Kyll (in Rust's Magazine, 1837, Ed. 49); Hachmann (in Hamb. Zeitschr. der ges. Med., Bd. 5, Hest. 3); Hauff Weber das Asthma thymicum, etc., 1836); Holschutter (in Schmitt's Encyclorédie: Stimmritzenkrampp, 1842); Canstatt (in Specielle Pathologie: Asthma .ARYNGEUM INFANTUM); Marsh (in Dublin's Hospital Reports and Communications. . V. 1831, 1832) soutint l'origine nerveuse de la maladie. En France, les mteurs s'occupent peu, d'abord, de la question. Pendant que Blache (in Dictionraire de médecine, t. XVII, p. 584) se tient sur la réserve, Valleix (Guide du medecin praticien, 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> édition) met en doute l'hypertrophie du thymus et rattache le spasme de la glotte à l'éclampsie avec suffocation; de même fait Irousseau, en insistant toutesois sur ce point que le larynx n'est pas le siége de mal, mais bien l'appareil respiratoire dans son entier.

Ensin vint le remarquable travail de M. Ilérard (Du spasme de la glotte, l'hèse de Paris, 1847), dans lequel ce médecin éminent pose les conclusions maivantes après examen du thymus chez soixante ensants:

- 1º Le thymus est un organe dont le volume et le poids sont excessivement variables chez les enfants en bonne santé;
- 2º La constitution de l'ensant, son état de maigreur ou d'embonpoint, semblent être les principales conditions qui insluencent ces variations;
  - 5. Dans l'asthme soi-disant thymique, aussi bien que dans toutes les mala-

dies du premier âge, le thymus a dû nécessairement être rencontré tantôt petit. tantôt volumineux, suivant que l'enfant était faible ou robuste, mais il n'estre pour rien dans ces affections.

Cependant, West, tout en reconnaissant l'origine convulsive du spasme de la glotte, admet l'existence de l'asthme thymique vrai, et en rapporte un exemple, mais il constate que les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le spasme de la glotte.

A part cette légère discordance, l'unanimité est complète; Rilliet et Barthes dans leurs éditions successives ont désendu l'origine convulsive et rejeté l'influence compressive. Il n'est pas contestable que le thymus dégénéré puisse dans certains cas comprimer la trachée ou les nerfs laryngés et agir suivant le mode des ganglions bronchiques hypertrophiés, mais, encore une sois, les troubles sonctionnels ainsi provoqués dissèrent essentiellement du spasme de la glotte.

II. HÉMORRHAGIES. F. Weber a trouvé dans le thymus, sur des cadavres de fœtus ou de nouveau-nés, des petits foyers hémorrhagiques qui coïncidaient avec une hyperémie générale et intense de l'organe. Disséminés dans tout le parachyme, ou isolés, leur volume ne dépassait guère celui d'une tête d'épingle. La même temps, se trouvaient presque toujours des ecchymoses dans d'autes endroits. Ces petits infarctus ont, pour Weber, une origine mécanique liée à l'acte même de l'accouchement.

III. INFLARMATION FRANCHE. Sous cette rubrique ont été placées, le plus sevent, des lésions qui ne s'y rapportent guère. On la voit appliquée, en effet, à des cas où des altérations telles que l'hyperémie, l'œdème, les hémorrhagies de thymus, coıncidaient avec des lésions analogues occupant le cœur et les premons, et paraissaient liées à une gêne générale de la circulation survenue méaniquement pendant l'un des temps de l'accouchement. Rien n'autorise dess à voir dans ces lésions purement passives un processus inflammatoire systé débuté pendant la vie intra-utérine. Telles sont les remarques dont sont justiciables les faits présentés par Véron, qui en 1825 entretint l'Académie de métrine d'un cas de thymus enflammé trouvé chez un nouveau-né mort au bout de quelques heures, par Billard, qui en aurait observé deux autres, et par Weber de Kiel (in Beiträge zur path. Anat. der Neugebor., 1852, Bd. II, p. 72).

Une exception doit être faite, toutesois, en saveur de l'observation publiée pa Wittich (in Virchow's Archiv, Bd. VIII, p. 447, 1855) et qui constitue le sei cas d'inflammation dûment constatée du thymus. Elle a trait à un jeune homme de dix-huit ans chez lequel survint, en même temps que de violentes douleus rétro-sternales, une dyspnée qui, pendant la nuit et dans le décubitus deres devenait paroxystique, donnant lieu à de véritables accès de suffocation. Entré l'hôpital au bout de quelques mois, il vit hientôt se produire de l'hydrotheses et de l'ascite, puis les accès de sufsocation allèrent se rapprochant. Le maluk sut enlevé par l'un d'eux.

A l'autopsie, les deux plèvres contenaient une certaine quantité de aérailé sanguinolente; aux deux sommets se trouvaient des adhérences, mais pas de tubercules. Le lobe supérieur gauche était emphysémateux, le lobe inférieur droit presque atélectasié. Le feuillet pariétal du péricarde était épaissi, parsané de taches pigmentaires; il formait une coque large de 7 pouces en les, de 48 5 en haut; le reste du médiastin était rempli par une tumeur glandulaire qui

me tunique fibreuse épaisse, elle adhérait tellement au péricarde dans sa tie supérieure, qu'il était impossible de l'en séparer; elle englobait, de plus, gros vaisseaux et la trachée.

u microscope, certaines parties de la tumeur offraient les caractères du mus normal, mais on rencontrait, dans ces différents endroits, des cavités aplies de pus et entourées d'une zone rougeâtre; elles s'étaient évidemment unées aux dépens des lobules correspondants. D'autres cavités contenaient liquide clair dans lequel nageaient des granulations pigmentaires et des attelettes de graisse.

si, au dire de Friedleben, le fait qui précède est un exemple unique d'inflamtion simple du thymus, il est dissicile, consesse le même auteur, de savoir a maladie avait son point de départ dans le thymus lui-même, ou si, née dans péricarde, elle s'était ensuite propagée au thymus.

La première partie de la question est jugée par l'examen histologique qui reconnaître dans la tumeur la présence du tissu thymique normal : par là trouve suffisamment distinguée la tumeur qui nous occupe des autres meurs du médiastin. Quant à la seconde, il est plus difficile d'en avoir la s'; cependant, la cavité du péricarde étant restée saine, il faudrait pour rendre ceptable cette seconde hypothèse admettre une inflammation chronique du ricarde limitée d'abord au feuillet externe de la membrane et se propageant suite à l'extérieur; ce qui jusqu'à présent ne paraît pas avoir été observé et doit pas être confondu avec certains cas de médiastino-péricardite noueuse crits par Griesinger (Wiedermann, Beiträge zur Diagnose der Mediastinitis. hingen, 1856) et Kussmaul (Ueber schwielige Mediastino-pericarditis. In riin. klin. Wochenschr., 1873).

IV. Syphilis. Dans un mémoire publié en 1850 dans la Gazette médicale Paris (Du diagnostic de la syphilis considérée comme une des causes usibles de la mort du fœtus, p. 392), Paul Dubois relate quatre observations suppuration du thymus chez des fœtus manifestement atteints de syphilis. pus était disséminé ou réuni en foyer. Quelques années auparavant, Hangsted be Anatomy of the Thymus Gland, London, 1832) mentionnait les autopsies deux jeunes gens, dont l'un de dix-huit ans, tous deux infectés de syphilis et se lesquels on trouva le thymus suppuré. Mais ce qui ôte à ces faits une partie heur valeur, c'est que les deux sujets dont il s'agit étaient tuberculeux en sue temps que syphilitiques.

ll existe donc des causes d'erreur utiles à connaître. Dubois insiste soigneument sur l'une d'elles. Le thymus, dit-il, sécrète pendant la plus grande
rtie de la vie fœtale un liquide blanchâtre et visqueux qu'avec un peu d'inattien on pourrait prendre pour du pus, erreur dont l'examen microscopique
préserverait peut-être pas, parce que le liquide normal du thymus contient un
tain nombre de globules muqueux fort analogues aux globules purulents.
is le fluide sécrété par le thymus a une couleur blanche opaline, transparente,
i ne doit pas permettre de le confondre avec le véritable pus, lequel en diffère
r ma consistance crémeuse, sa couleur jaune et son opacité. De plus, la préme du pus dans le thymus serait, d'après le même auteur, le résultat d'une
lammation des conduits et du réservoir de cet organe. La dissémination
bituelle de la matière purulente et son apparition en gouttelettes quand on

exerce une compression suffisante semblent indiquer le siège particulier de la suppuration.

Les vues de Dubois furent acceptées par Depaul (in Bull. de l'Acad. de méd., 1851, p. 753), puis par Braun, Spæth, Wild, Weber, Hecker, Henoch, Weislag et Wiederhofen, mais elles furent contestées par Wirchow, et à sa suite par Elsæsser (Untersuch. über die Veränder. im Körper Neugeborn. durch Athmen und Lufteinblasen, 1853, p. 31), Weld (Monatsschr. für Geburtsk., 1857, Bd. IX, p. 168), Vogel, etc.

Une des objections que prévoyait Dubois et qu'on n'a pas manqué de la opposer, c'est la présence dans le thymus, pendant la plus grande partie de la vie fœtale, de ce liquide, sorte de suc laiteux très-facile à confondre avec le pus. Cependant, si l'on remarque que le liquide thymique présente une réaction acide tandis que le pus est alcalin; que, d'autre part, on trouve dans le premier, à l'aide du microscope, des corpuscules du thymus, des granulations protéques et de la matière grasse en particules isolées ou sous la forme de corps granuleu (Parrot), la distinction peut s'opérer. Mais ce qui complique les choses, c'est la suspension dans ce même liquide de globules muqueux fort analogues un globules purulents. Il est donc nécessaire de faire ses réserves sur les cas épà décrits, les précautions convenables pour éviter les chances d'erreur ayant été omises, suivant toute vraisemblance, et de plus la suppuration étant un processus fort rare dans la syphilis constitutionnelle.

Une autre interprétation basée sur cette dernière considération ferait de ces productions des gommes ramollies (Depaul, Lehmann).

Ensin, Bednar (Die Krankheiten der Neugeborn. und Säuglinge, 1852, Bd. III. p. 94) a observé chez des ensants syphilitiques des kystes à contenu limpide et jaunatre, dont quelques-uns atteignaient les dimensions d'une sève. Dans d'autres cas, les lobes entiers de l'organe étaient transformés en deux grands kystes jaunes.

Quoi qu'il en soit, les lésions syphilitiques du thymus sont rares; si Ladurg Fürth a, sur 200 autopsies de syphilis congénitale, rencontré 7 fois des lésions spécifiques du thymus, par contre, Parrot, sur un nombre considérable d'autopsies dans lesquelles il examinait scrupuleusement le thymus, n'a pas trume une seule fois cet organe dûment atteint de lésions syphilitiques. Suivant le qui pourrait induire en erreur, c'est que le thymus contient parfois dans su épaisseur des tubérosités mal circonscrites, roses ou jaunes, formées de tient conjonctif ayant subi la métamorphose graisseuse et qui ne seraient que l'est des modalités atrophiques subies par le viscère.

V. Tuberculose. Bien souvent elle a été méconnue et a laissé croire à l'aflammation franche; elle n'est pas commune, d'ailleurs, et semble coıncider tejours avec celle des ganglions bronchiques. De la réunion de ces deux lous tuberculeux résulte la formation de masses solides et dures comprimant les organes voisins. Cependant, au dire de Vogel, on aurait trouvé dans le thiuse de ces énormes tumeurs, alors que les ganglions bronchiques seraient dements sains. Bednar en aurait aussi observé un exemple.

Mais, comme on en va juger, les faits sont peu nombreux et mal déterminés. Les voici tels que les reproduisent les auteurs.

Chez une petite fille de sept ans, enlevée dans un accès de suffecation, escédant à d'autres dont elle souffrait depuis longtemps, Benjamin Brodie (A Presany on the Thymus Glands, p. 94) découvrit une tumeur rétro-sternale dumineuse et en partie solide; elle contenait dans l'une de ses parties des véoles remplis d'un liquide blanchâtre et granuleux. Brodie crut avoir affaire une affection primitive du thymus, mais Friedleben révoque en doute cette enclusion et penche pour l'existence de ganglions tuberculeux.

Il résulte cependant de plusieurs observations émanant de Cruveilhier, d'Hossiann, etc., que le thymus peut être envahi secondairement par les tubercules. ais que dire de celles de Bednar, où cet auteur pense trouver la preuve de invasion primitive de l'organe en question! Tout porte à croire, au contraire, ne l'unique soyer tuberculeux, de la grosseur d'un pois, qui fut trouvé sur le bord roit d'un thymus volumineux, au voisinage d'autres ganglions dégénérés, n'était u'un de ces ganglions isolé d'abord, puis englobé dans le tissu du thymus.

Par contre, dans le cas que voici, Demme (Isolirte primäre Tuberculose der hymus, in Fortschritte der Medicin, 1886, n° 9) admet expressément la aberculose primitive et congénitale du thymus: Une petite fille, du poids de 780 grammes au moment de la naissance, issue de parents sains, ne présent aucune trace de tuberculose, meurt le quarante-deuxième jour de sa aissance, avec tous les signes de l'athrepsie. A l'autopsie, on trouva dans le rymus trois tubercules du volume d'une noisette. L'examen microscopique y évéla la présence de bacilles tuberculeux isolés et en petit nombre.

Nous tombons dans le vague le plus profond, quand, du thymus atteint irrectement de tuberculose, nous passons au thymus indirectement modifié par a diathèse, mais exempt de tubercules.

Tantôt, avec Harder, il est question d'un thymus noirâtre et induré trouvé hez un jeune homme de quiuze ans mort phthisique; tantôt, avec Budæus, De asthmate a scirrhosa intumescentia pulm. et gland. thymi; in Ephem. lcad. Nat. Cur., cent. 1 et 2, p. 220, 1712), on parle d'un thymus volumineux, quirrheux, presque cartilagineux, découvert chez un homme de trente-deux ans edevable de sa fin à la même affection. Semblable aux stéatomes, il adhérait atimement à l'aorte, à la veine cave, et particulièrement aux branches de ce raisseau qui viennent des membres supérieurs, à la veine jugulaire, et remplismit toute la partie supérieure du thorax.

Il est évident que, dans des faits de ce genre, la part qui revient à la tuberpalose est bien difficile à marquer. Quant à l'existence même de la tuberculose hymique, des réserves s'imposent jusqu'au jour où des investigations plus présses auront permis de constater les caractères anatomiques du tubercule ou de reconnaître la présence du bacille de Koch.

VI. Néoplasmes. Sarcomes. Carcinones. Myxo-lipones. A en croire les meiens auteurs, toutes les tumeurs malignes du médiastin avaient leur point de départ dans le thymus, et cela sans que l'âge avancé de certains malades fit maître la moindre hésitation. Tels sont les cas de Tozetti (in Raccolta di opuscoli medico-practici, t. II, p. 99), et de Falcon (in London med. Gaz., 1835, p. 72!). Lelui d'Astley Cooper (in the Anatomy of Thymus Glands, p. 44-47, 1832). Encore qu'insuffisamment caractérisé, comporte quelques détails plus intéresments et donne à croire qu'il s'agissait d'un sarcome médullaire primitif du thymus survenu chez une jeune fille de dix-neuf ans, qui, après avoir présenté de l'erthopnée pendant plusieurs mois, succomba aux progrès de l'asphyxie lente.

En somme, faits douteux pour la plupart : c'est ce qui résulte de l'étude

approfondie et rigoureusement conduite de Friedleben. Outre la disette de documents authentiques, cet auteur fait remarquer justement que le thymus, organe mal connu dans sa structure et dans son fonctionnement, mais destiné notoirement à une prompte régression, ne saurait être un terrain bien apte au développement des processus pathologiques.

D'aucuns ont trouvé ces conclusions excessives. On a pu produire, en effet, quelques observations plus soignées, plus détaillées, enrichies de données histologiques, et valables assurément. Mais nous n'en sommes pas arrivés encore à voir se réaliser l'hypothèse énoncée en 1877 par Birch-Hirschfeld (Lehrbuch der pathol. Anatomie. Leipzig, 1877, p. 454), à savoir qu'un grand nombre de tumeurs du médiastin antérieur — lympho-sarcomes à forme molle, néoplasses durs s'accroissant par la périphérie et se composant de cellules arrondies inéglement distribuées dans un stroma fibreux — ont le thymus pour point de départ.

Pour le moment, le nombre des faits authentiques en apparence se borne à deux.

Le premier est dù à Stendener (in Virchow's Archiv, Bd. 59, p. 465, 1874). Il a trait à un enfant d'un an, bien portant jusque-là, et em porté en quelques jours par une pneumonie droite. Outre les lésions ordinaires, on trouve un sarcome du médiastin qui avait perforé son enveloppe en plusieurs points, et contracté des adhérences avec les vaisseaux du voisinage. L'examen microscopique soigneusement fait démontra qu'il s'agissait d'un sarcome hémorrhagique à cellules rondes développé aux dépens du thymus.

Le second est l'œuvre collective de Soderbaum (d'Eskilstuna) et de Hedenis. MM. L. Hahn et L. Thomas l'ont traduit in extenso dans leur excellent travail; il a été recueilli en 1878, à l'hôpital d'Eskilstuna. Ces deux savants auteurs le set suivre des réslexions que voici :

- ans où la régression du thymus cût dû être complète depuis longtemps; elle a débuté d'une manière insidieuse; plus tard elle a présenté l'aspet d'une pleurésie légère; il y a eu de la toux accompagnée d'un point de chié droit; celui-ci a bientôt disparu. La dyspnée a été continue, sans accès de subcation; elle augmentait seulement dans certaines positions; plus tard, il et survenu un cedème limité à la partie supérieure du corps. Le tout a marchi régulièrement, sans secousse, sans retentissement prononcé sur l'état géneral, et le malade a succombé à l'asphyxie lente, dix-neuf mois après l'apparition és premiers symptômes.
- e l'autopsie a montré qu'il s'agissait d'une tumeur parfaitement circonscrit. ne s'étant point propagée aux ganglions, ayant amené une irritation de voisinge presque insignifiante; elle avait comprimé les vaisseaux et les conduits aérières sans les altérer en aucune manière. À la coupe et à l'examen microscopique, on voyait qu'elle était formée de deux parties très-distinctes : l'une, antérieux, contenant, outre des éléments adipeux et lymphoïdes, des cellules épithélisis dont la disposition était celle des corps ronds du thymus; l'autre, postérieux avant la structure mixte de certains sarcomes hémorrhagiques; elle était constituée surtout par des cellules de tissu conjonctif à divers degrés d'éveluties.
- « La lenteur et la régularité de la marche ont été en rapport avec la serme eth structure du néoplasme, la destruction partielle de l'un des nerfs phréniques et s'est décelée pendant la vie par aucun symptôme; la dyspoée trouve sen expli-

ation dans la compression des bronches et de la partie inférieure de la trachée platies au point de ressembler à des gaînes de sabre.

- « L'œdème et la cyanose étaient de même nature..... D'où venait cette umeur? se demande M. Hedenius. On trouvait dans son épaisseur des éléments ymphoïdes: partait-elle des ganglions? Elle renfermait de la graisse; peut-on ire qu'elle naissait du tissu adipeux du médiastin?
- « Aucune des deux suppositions n'est vraisemblable. Les follicules n'avaient sullement la disposition de ceux des glandes lymphatiques. Si nous comparons e néoplasme aux productions que Koster a décrites, nous verrons qu'il n'y avait vec elles aucune ressemblance : celles-ci sont inégales à leur surface, lobulées, lles sont formées presque entièrement de graisse. Il était lisse, en grande artie sarcomateux, et le tissu adipeux n'y entrait que pour une proportion xtrêmement minime.
- « Il est plus simple et plus rationnel d'admettre que la tumeur en question artait d'un thymus persistant; les follicules appartenaient à la glande ellenème; si leur limite conjonctive était en partie disparue, c'est que la régression avait marché, le tissu graisseux que l'on trouvait dans le voisinage en était in produit. Mais l'élément caractérisque, c'étaient les corps concentriques qui iégeaient à l'orifice des vaisseaux; eux seuls eussent sussi pour permettre de aire le diagnostic histologique. L'isolement de la tumeur, sa disparition générale et son siége, permettent d'en placer l'origine dans le thymus.
- « La prolifération de l'endothélium vasculaire, dit lledenius en terminant, malogue à celle que produit l'artérite chronique, l'oblitération consécutive des setits vaisseaux, la présence du tissu graisseux, montraient que l'organe était en deine involution: on ne voit pas à la suite de quelles circonstances est arrivée la multiplication rapide des cellules du tissu conjonctif ayant abouti au sarcome. Il a présenté la tendance à la localisation qui le distingue souvent du cancer, il a contracté des adhérences uniquement avec le péricarde et il ne s'est point promagé aux ganglions. »

Disons encore que Vogel annonce avoir trouvé deux fois, chez des garçons de sinq à six ans, un carcinome du médiastin antérieur, carcinome qui, dans l'un t l'autre cas, ne s'étendait que très-peu aux poumons, à la plèvre et au péri-arde, et qui, par conséquent, avait très-probablement, dit-il, pris naissance lans le thymus.

Le dernier fait dont il reste à entretenir le lecteur, est un cas de myxo-lipome beservé par Bridigi (in Commentaires cliniques de Pise, p. 49, 1877), sur un malade de vingt-neuf ans, tuberculeux, qui succomba à des accidents dyspnéiques attribués à la phthisie pulmonaire. Le thymus avait atteint d'énormes dimensions, savoir : en longueur, 336 millimètres; en largeur, 66 millimètres au milieu, 70 millimètres à droite, 54 à gauche, ce qui lui donnait la forme d'un ier à cheval; en profondeur, 22 millimètres. Il pesait 190 grammes.

La revue qui vient d'être faite est restée purement anatomique ou à peu près, et l'est là qu'elle se doit arrêter. La symptomatologie est encore plus bornée que 'anatomie pathologique. Bien souvent, en esset, elle reste inappréciable, partimbièrement dans les cas où la maladie se constate sur des sœtus et des nouveaus. Plus tard, dans les cas peu nombreux dont l'authenticité est acquise, les symptômes observés ont été ceux des tumeurs solides du médiastin : matité à a percussion dans la région du sternum, dyspnée à sorme continue, — la sorme paroxystique a été attribuée à tort aux tumeurs du thymus, par suite de la con-

fusion longtemps faite entre le spasme de la glotte et l'hypertrophie thymique, elle n'a éte observée que dans le cas de Wittich, — signes de compression du côté du cœur et des gros vaisseaux; cedème de la moitié supérieure du corps, hydrothorax, ascite. Encore M. Rendu (Des tameurs malignes du médiastin. In Arch. gen. de med., 6º série, t. XXVI, p. 445-715) conteste-t-il la possibilité de ces vastes cedèmes sous la seule influence de la compression; il juge nécessaire l'obliteration par des concrétions. A ces phénomènes se joint une douleur retro-sternale, intense quand il s'agit de sarcomes ou de carcinomes. Mais il n'en est aucun qui permette de conclure, en quoi que ce soit, à l'état de la giande. Il est donc permis de dire que, jusqu'à présent, les affections du thymss criappent su diagnostic et, conséquemment, à la thérapeutique. A. Sasaé.

THUMES. Foy. THYM.

THE BOARTINGIDIENS (MUSCLES). Voy. LARYNZ.

THYRO EPSCLOTTIQUE (MUSCLE). Voy. LARYNX.

TENTES-ETOCIONES (Muscus). Le thyro-hyoidien est un muscle de la région sous-hyoidienne, de torme quadrilatère, continuant en haut la direction du sterme-ciéndo-mastordien et réunissant, comme l'indique suffisamment su mon, le cartilage thyronie à l'os hyoide.

Insertions. Il prend naissance en bas sur les deux tubercules thyroïdies et sur la corde agamenteuse qui les réunit l'un à l'autre. De là ses faisceaux et portent verticalement en haut et viennent se fixer sur le bord inférieur du corpet de la grande corne de l'os hyoïde.

Rapports. La face antérieure ou superficielle du muscle thyro-hyoiden repond aux muscles sterno-hyoidien et omo-hyoidien qui la recouvrent; sa face protonde repose sur le cartilage thyroïde et au-dessus de lui, sur la membrane tripro-hyoidienne, dont elle est séparée par les vaisseaux et nerfs laryages superseurs.

Le thyro-hyoidien en se contractant abaisse l'os hyoide; on bien, se denner or est tivé par la contraction préalable de ses élévateurs, il agit se le maran qu'il attire en haut. Il est donc à la fois abaisseur de l'os hyoide et elevateur du largus.

faisceaux parallèles de ce muscle suffise pour amener cette anomalie. Nous devons signaler comme étant vraisemblablement des faits de même nature: 1º le faisceau surnuméraire thyro-hyoïdien supérieur, qui naît du bord supérieur du cartilage thyroïde pour se porter, à côté du thyro-hyoïdien normal, sur l'os hyoïde; ce petit muscle, qui est généralement juxtaposé à la ligne médiane, a été mentionné par Sœmmerring, par Weber, par Morgagni, par Luschka; 2º le faisceau surnuméraire thyro-hyoïdien latéral de Gruber, qui va de la pointe de la grande corne de l'os hyoïde au sommet de la grande corne du cartilage thyroïde. Enfiu quelques faisceaux du thyro-hyoïdien peuvent se confondre sans ligne de démarcation aucune avec les constricteurs du pharynx; j'ai observé une fois une pareille disposition, qui paraîtrait normale chez le chat, d'après Straus-Durckeim

THYRO-HYOIDIEN (Nerf). Voy. Hypoglosse (Grand).

THYRO-HYOIDIENNE (MEMBRANE). Voy. LARYNX.

THYRO-MYOIDIENS (LIGAMENTS). You. LARYNX.

THYROIDE (CARTILAGE) Voy. LARYNX, p. 524.

Wharton (1664), le nom de corps ou glande thyroïde à un organe d'aspect glandulaire, formé chez l'homme de deux lobes latéraux, réunis par une portion médiane ou isthme, situé au devant de la partie supérieure et sur les côtés de la trachée, artère Cet organe, qui ne paraît pas avoir été connu des Anciens, a été signalé et décrit succinctement par les anatomistes du dix-septième siècle, Wharton, Bartholin, Verheyen, Winslow. Morgagni, puis Lalouette (1750), en donnèrent les premières descriptions détaillées. Pendant longtemps on considéra le corps thyroïde comme une glande véritable, dont on crut même découvrir les conduits excréteurs. Morgagni, Ruysch, Haller, Lalouette, démontrèrent que c'est un organe fermé, ne communiquant ni avec la trachée, ni avec l'œsophage. Pour l'historique et la bibliographie ancienne de la question, je renvoie aux excellentes monographies de Legendre (thèse de Paris, 1852. De la thyroïde) et de Zoja (Reale Ac. dei Lincei, 1876. In Ricerche anatomiche sull' appendice della glandola tiroïdea).

On a comparé le corps thyroïde à un croissant à concavité supérieure, les deux lobes représentant les cornes fortement élargies du croissant, l'isthme correspondant à la partie médiane amincie.

L'isthme constitue une bandelette haute de 17 millimètres sur 12 millimètres d'épaisseur (d'après Beaunis et Bouchard), s'étendant transversalement au devant des 2°, 3° et 4° anneaux de la trachée et se continuant vers le haut en un prolongement médian ou légèrement incliné à gauche, la pyramide de Lalouette ou appendice de Morgagni (processus pyramidalis, pyramide glandulcuse, corde, colonne, corne du corps thyroïde). Le développement de l'appendice de Morgagni est très-inégal chez les différents individus; il manque fréquemment chez l'homme et n'existe d'ailleurs chez aucune espèce animale; d'autres sois il est séparé de l'isthme et constitue une glande thyroïde accessoire. Cet appendice s'étend parsois au devant du larynx jusqu'à l'os hyoïde, il donne alors fréquem-

ment attache à un petit muscle strié impair, l'élévateur de la glande thyroide, auquel un petit article spécial est consacré (voy. p. 486).

Les lobes du corps thyroïde sont plus épais que l'isthme, et s'étendent sur une plus grande longueur (7 centimètres environ). On peut y distinguer trois faces: 1° une face interne concave, plus ou moins moulée sur les parties latérales des cinq à six premiers anneaux de la trachée et du cartilage cricoïde, et sur la petite corne du cartilage thyroïde; cette face répond également en partie au muscle crico-thyroïdien; 2° une face antérieure, convexe, recouverte par le sterno-thyroïdien et le sterno-hyoïdien; 5° une face postérieure convexe, s'étendant plus ou moins profondément en arrière dans la direction de la carotide et des muscles profonds du cou, sur les côtés de l'œsophage et du pharynx.

L'extrémité supérieure de chaque lobe se termine en pointe obtuse, l'extrémité inférieure arrondie s'étend un peu plus bas que le bord inférieur de l'isthme.

Les variétés individuelles et les anomalies du corps thyroïde sont extrêmement fréquentes; l'organe est même rarement absolument symétrique. Le côté drait est généralement plus développé que le gauche.

Le corps thyroïde, ou son homologue, semble exister dans toute la série de Vertébrés et chez les Tuniciers. Son développement embryonnaire chez l'homme et les Mammifères correspond jusqu'à un certain point aux différents states de son développement dans la série animale.

Structure. La charpente conjonctive du corps thyroïde est à plusieurs ignés semblable à celle des glandes acineuses. L'organe est limité extérieurement par une capsule ou enveloppe mince, fort résistante, formée par des faiscesus à tissu conjonctif mélangés de fibres élastiques. De cette enveloppe partent des cloisons et des sous-cloisons ou travées conjonctives, subdivisant le tissu gladulaire en segments ou lobules de divers ordres. Les plus petits lebules et granulations glandulaires du corps thyroïde sont eux-mêmes des groupes à résicules (ou follicules, ou acini) séparées les unes des autres par des cloises conjonctives intervésiculaires.

Les résicules sont des cavités (closes pour la plupart des histologistes; commiquant entre elles pour Virchow et pour Boéchat) plus ou moins sphériques et polyédriques, de 0.22 à 0.08 millimètres de diamètre, limitées extérieurement par une membrane propre (contestée par plusieurs histologistes) et tepinis intérieurement par une couche continue, unique, de cellules épithéliales palgonales. Ces cellules sont cylindroïdes pour Peremeschko (1867) et Verson (1805, et s'appliquent sur la membrane propre par une extrémité basale décomposée de plusieurs filaments. Leur protoplasme se trouble par l'alcool et l'acide acctique, il contient un novau volumineux, se colorant vivement par le carmin.

Chez le nouveau-né, les résicules thyroidiennes sont microscopiques; plus tard, chez l'homme (mais non chez les autres Mammifères), heaucoup d'este elles s'accroissent considérablement et présentent des modifications pathologique le contenu subit la dégénérescence colloide. La vésicule est alors remplie d'ul liquide filant, visqueux, fortement réfringent, se coagulant par la chalcur, pe l'al-noil et l'acide nitrique, se colorant en rouge par le carmin et le nope d'anutine, en jaune par le picrocarmin (tandis que les cellules et leurs applies colorent en rouge par ce dernier reactif colorant). On peut y rescente également des cellules épithéliales dégénérées, des granulations grainement, le la cholestérine et des cristaux d'oxalate de calcium (W. Krause, 1864).

D'après Bubnow, le tissu de la glande thyroïde contient trois substances albuminoïdes nouvelles auxquelles il donne le nom de thyréoprotéines. Il y a trouvé également de la globuline, de la créatinine, de l'hypoxanthine, de la xanthine et de l'acide lactique.

Vaisseaux et nerfs. Les artères proviennent des thyroïdiennes, elles sont remarquables par leur énorme calibre, qui est tout à fait disproportionné avec le faible volume de l'organe. Les branches terminales de ces artères forment un réseau capillaire fort riche, dont les mailles constituent comme un filet autour des vésicules. Il n'y aurait pas d'anastomoses entre les différentes artères à l'intérieur de la glande, chacune d'elles se rendant, d'après Hyrtl, à un territoire isolé.

Les veines sont dépourvues de valvules, clles forment de riches plexus déversant leur sang dans la veine faciale commune, la jugulaire interne et la veine innominée gauche. Legendre a signalé une disposition spéciale de ces vaisseaux. Après avoir rampé dans le stroma, les veines se terminent brusquement en donnant naissance à quatre à cinq branches; celles-ci naissent d'un même point, divergent comme les rayons d'une étoile et leurs terminaisons enveloppent les cavités alvéolaires.

Les lymphatiques naissent, d'après Frey, au voisinage des vésicules par des extrémités en culs-de-sac : ces premiers lymphatiques forment un réseau dont les mailles entourent les vésicules. De là partent des vaisseaux qui vont constituer un deuxième réseau lymphatique autour des lobules de l'organe. Celui-ci à son tour communique avec un lacis de lymphatiques placé à la face profonde de l'enveloppe, lacis d'où partent les troncs qui amènent la lymphe à l'extérieur.

Pour Bocchat, « les vaisseaux lymphatiques du corps thyroïde constituent un vaste réseau caverneux, contenu dans le stroma de tissu conjonctif qui sert de charpente à cet organe. Ce réseau est formé par des sinus lymphatiques communiquant largement les uns avec les autres. C'est dans ces mailles que se trouvent les vésicules thyroïdiennes, dont les parois épithéliales sont accolées directement sur un grand nombre de points à la paroi endothéliale des lymphatiques ».

Nerfs. Les nerfs proviennent de la partie cervicale du grand sympathique, surtout du ganglion cervical moyen, ils pénètrent dans l'organe principalement vec l'artère thyroïdienne inférieure. Ils sont constitués par des fibres nerveuses à simple contour mélangées à quelques fibres à double contour, et présentent sur leur trajet quelques petits ganglions. Ce sont probablement des nerfs purenest vasculaires.

D'après plusieurs auteurs, le corps thyroïde recevrait en outre des filets nerveux revenant de dissérentes branches du pneumogastrique (récurrent et laryngé externe, Legendre) et de la branche descendante de l'hypoglosse (Berres).

Léon Frederico.

§ II. Développement. Le développement du corps thyroïde a été l'objet l'une série de publications dans ces dernières années, et les résultats consignés dans les travaux contemporains sont appelés à modifier profondément les idées qui avaient eu cours jusqu'ici en ce qui concerne ce point d'organogénie. Grâce à ces données, l'attention s'est trouvée attirée de nouveau sur certaines observations anciennes qu'on n'avait pas appréciées à leur juste valeur jusqu'à nos jours, et l'on peut espérer que l'embryologie comparée nous fournira sur la signification réelle de cet organe énigmatique des notions positives que l'on a

demandées en vain dans le passé à la physiologie et à la pathologie. Depuis les recherches de Remak (8) sur le poulet, on s'accorde généralement à considérer le corps thyroïde comme provenant du pharynx primitif, contrairement à l'opinion émise autrefois par Rathke (4) et par Arnold (6), qui le faissient dériver des voies respiratoires. Mais personne n'avait encore examiné les stades les plus jeunes chez les Mammifères, et c'est à Kölliker (12) que nous devous les premiers renseignements précis sur ce sujet. Sur des embryons de lapins de 9 millimètres il a vu débuter la thyroïde comme une dépression de la parei antérieure du pharynx avec épaississement de l'épithélium dans cette région. Par prolifération épithéliale, il se produit ensuite un bourgeon plein, de forme arrondie, qui fait saillie au niveau de la bifurcation antérieure du bulbe sortique et ne tarde pas à se pédiculiser; la séparation s'opère au onzième jour et dès lors la glande poursuit son évolution indépendamment de l'intestin antérieur et elle a pris naissance.

Ces faits étaient parfaitement d'accord avec l'opinion classique d'après laquelle la thyroïde devait se former aux dépens d'un prolongement impair et médian de pharynx primitif, suivant un mécanisme analogue à celui qui préside au développement des poumons que l'on prenait volontiers comme point de companison. Mais, peu après, on vit se faire jour une manière de voir diamétralement opposée. Wölfler (14) signala comme premiers rudiments du corps thyroïde des de jeunes embryons de porc deux bourgeons épithéliaux pairs partant d'une fente pharyngienne qu'il considère comme la première, mais que Born, d'après la description qui en est donnée, croit être la seconde. Vers la même époque, Stieda (16) décrivit chez le porc et le mouton deux rudiments thyroïdiess lattraux provenant comme ceux du thymus de la 3° ou de la 4° fente branchiale; il cherche à faire concorder ses données avec celles de Kölliker en admettant une fusion très-précoce de ces deux formations sur la ligne médiane.

Dès ce moment, la question se trouva nettement posée; à l'appui des recherches de Stieda, empreintes d'une grande exactitude, on pouvait citer une observation de Seessel (11), qui avait vu une thyroïde paire chez un embryon de souris de 10 millimètres, ainsi que l'opinion anciennement exprimée par Meckel (1. Valentin (5) et Bischoff (7), ce dernier considérant d'ailleurs la glande commune formation mésodermique.

C'est à Born (17) que revient le mérite d'avoir concilié les deux opinion adverses en montrant que chez le porc la thyroïde dérive de trois rediment primitivement séparés : l'un médian et impair (ou antérieur) situé au niveau de deuxième arc branchial et répondant à la description de Kölliker, les deux autre latéraux et pairs (ou postérieurs) se formant aux dépens d'involutions endeds miques parties de la quatrième sente, ainsi que l'avaient reconnu avec moins de précision Wölsler et Stieda. Ces trois portions se réunissent ultérieurement par constituer l'organe de l'adulte. Ce mode de développement a été confirmé et Fischelis (32) pour le porc, et par Froriep (23) pour le veau. D'ailleurs Kölhler lui-même avait signalé chez le lapin des formations problématiques qui para sent devoir se rapporter aux rudiments pairs, et Remak avait décrit des best geons analogues chez le poulet (voy. plus bas). Ilis (18, a) disait des 1868 est la glande thyroïde ainsi que les thyroïdes latérales mentionnées par Remak # forment aux dépens de l'intestin céphalique; depuis lors, il a poursuivi complé tement les premières phases du développement de ces organes ches l'hemes (18. b. 1885).

récumons ci-après les parties les plus essentielles de sa description nenschl. Embryonen, Heft, III, p. 64-72 et 97-102).

oppement chez l'homme. Ches les embryons très-jeunes (longs de nètres environ) les arcs branchiaux non encore fusionnés sur la ligne e circonscrivent par leurs extrémités sur la paroi antérieure de la cavité haryngienne un champ triangulaire à base inférieure, champ mésobran-flis). L'aire du triangle est occupée supérieurement (au niveau des emiers arcs) par une éminence arrondie, le tubercule lingual, et inféent (au niveau des 3° et 4° arcs) par une saillie en fer à cheval (furcula,

rte de bourrelet limitant une ion qui indique l'emplacement pera plus tard l'orifice supérieur ax

rement dans toute son étendue té pariétale du cœlome (voy. 1, p. 675 et 679). Le point d'o-les arcs artériels sur le bulbe : (vus par transparence sur la ) se trouve placé un peu plus : le tubercule lingual, entre ce et la saillie laryngienne.

sure que ces diverses saillies oppent et que les arcs se rapt progressivement de la ligne s, le champ mésobranchial tend récir et se réduit bientôt à une rainure en forme d'Y renversé le aboutissent de part et d'autre uns branchiaux internes (endoles). Le tubercule lingual est



tig. 1. — Paroi antérieure de la cavité buccopharyngienne d'un embryon bumain de 5,3 millimètres. La paroi postérieure est supposée enlevée par une section frontale. 60/1 (d'après Bis).

I, II, III, IV, ares branchiaux avec les ares aortiques correspondants; le trajet de ces derniers n's été figuré qu'à droite. On voit entre les extrémités antérieures des ares branchiaux le champ mésobranchial avec le tubercule lingual en haut et la saillie du larynx l'en bas et en arrière. — S, simas branchial.

r le trajet de la branche impaire de l'Y; la saillie laryngienne se trouve e dans l'angle formé par les deux branches paires (sillon arciforme de chacune de ces dernières vient se terminer avec le 4 sillon branchial le côté dans une sorte de sinus assez profond, sinus branchial (fundus ialis de His), S figure 1.

otions préalables vont nous permettre de déterminer avec toute la préésirable l'origine des trois thyroïdes embryonnaires.

un embryon de 5 millimètres (fig. 2), les 2° et 3° arcs se sont avancés de côté de façon à venir se toucher par leurs extrémités libres, enclavant et ant en partie le tubercule lingual; en même temps, l'éminence du larynx ongée en haut et en avant, et toutes ces saillies cachent entièrement la soyenne de l'aire mésobranchiale. Il existe à ce niveau sur la ligne médiane ression qui ne communique plus au dehors que par une fente étroite. gure 3 nous montre ensuite les transformations subies par la région qui cupe, vers le début du 2° mois lunaire (embryon de 7 millimètres).

ieux bourgeons sous-maxillaires du premier arc branchial se sont rem avant du tubercule lingual pour constituer la mâchoire inférieure, m; e les 2° et 3° arcs se sont fusionnés sur la ligne médiane en une sorte de

barre transversale qui vient interrompre la rainure méso-branchiale en arrière du tubercule. Ainsi que nous l'apprend la suite du développement, ces deux parties vont se souder pour former la langue de l'aduste : le tubercule répond en effet au corps de cet organe, tandis que la masse commune des 2º et 3° arcs en représente la racine. La ligne de jonction se trouve un peu en arrière du V lingual.



Fig. 2. — Même région chez un embryon de 5 millimètres. Ce dessin permet de constater le rétrécissement subi par le champ mésobranchial à la suite de l'allongement des arcs branchiaux et du développement de la saillie du larynx (d'après His, empruntée à E. Quénu).



Fig. 3. — Parol autérieure de la cavité hompharyngienne chez un'ambryon humain ét adlimètres (d'après His). 18/1.

m, machoire inférieure. — l, tubercule laquel — T, rudiment de la thyroide médiane. — l, mois du larynx. — S, sinus branchial. — I, II, II, II, ares branchiaux; les deux premiers ares arter ont disparu.

Mais la soudure ne se suit pas unisormément dans toute l'étendue du siles séparant primitivement le corps de la racine. Elle a lieu d'abord sur les côtés é gagne peu à peu la portion médiane; cette dernière sorme ainsi une sorte de cul-de-sac d'abord arrondi, puis bisside, reste de la dépression signalée plus lant et qui n'est autre que le rudiment médian de la thyroide (fig. 5, T); ce denier représente alors une double vésicule épithéliale communiquant avec la ser dorsale de la langue par un conduit étroit, le canal glosso-thyroidien.

D'autre part, on voit de chaque côté de la saillie du larynx la pertion teme nale du sillon mésobranchial se transformer peu à peu en un cul-de-sac ferni: le fond de ce dernier, dirigé en haut et en avant, se trouve placé sous le 5 se branchial; sa partie moyenne est recouverte en majeure partie par le le se qui a rejoint la saillie laryngienne à laquelle il s'est soudé par son extrémit (voy. fig. 4).

Cet are passe ainsi comme un pont au-dessus du sillon mésobranchial que débouche encore librement dans le sinus branchial au niveau du bord inférier de l'arc. Ce sillon communique en outre librement avec le pharyax par l'intermédiaire de la 3° fente branchiale. La figure 4 met bien en évidence ces diversidispositions anatomiques.

Le cul-de-sac qui a succédé à la partie postérieure du sillon méso-hrantif se trouve bientôt isolé du pharynx par l'occlusion de la fente qui règne entré 5° et le 4° arc. Il s'incurve en avant, se subdivise à son extrémité en plasieur bourgeons creux de forme arrondie, et à partir de ce moment on reconnit not tement en lui le rudiment de la thyroïde latérale (embryon de 12,5 millimitus). Peu après, l'orifice qui le mettait en communication avec le sinus brandif disparait à son tour, de sorte qu'il est complétement séparé de la maquest.

e (embryon de 13,8 millimètres). En même temps les thyroïdes latérales rapprochées de la thyroïde médiane beaucoup moins volumineuse qu'elles, asse glandulaire dans son ensemble entoure en fer à cheval l'extrémité are du canal respiratoire, comme chez l'adulte. Suivant la remarque de te disposition se trouve déjà indiquée dès l'apparition du sillon arciforme

imite en avant chez les jeunes ns la saillie laryngienne (partie ure bisurquée du sillon mésoal): c'est en effet la portion e de ce sillon qui sournit ultéent le rudiment antérieur du yroïde, tandis que les deux cornes les, inclinées en arrière et sépareste par la barre transversale et 3º arcs (future racine de la , donneront les rudiments posté-Quant au sinus branchial de His. d chez l'adulte à une dépression le chaque côté de l'orifice du ladehors des plis aryténo-épiglot-(sinus piriforme de quelques

nyroïde antérieure subit par la déplacement qui tend à l'éloigner en plus de la région où elle a ssance pour la reporter plus bas situation qu'elle occupera dénent. Ce changement de position



Fig. 4. — Paroi antérieure de la cavité buccopharyngienne chez un embryon de 10 millimètres (d'après His). 30/1.

I. II. III. IV. arcs branchiaus surmontant les fentes correspondantes. — m. mâchoire inférieure. — t. tubercule lingual. — o, orifice domant accès dans la dépression thyroidienne T (thyrolde médiane). — e, partie autérieure de la saillie laryngienne répondant à l'épiglotte. — l, entrée du larynx. — n, repli aryténo-épiglottique gauche. — e, sinus branchial gauche. — La ligue courbe surmontant la troi-ième fente indique la limite supérieure du cul-de-sac méso-branchial.

plit grâce au développement du cou et au redressement concomitant de on céphalique : la tête, en se redressant, entraîne avec elle la langue, ue la portion médiane de la thyroïde demeure en place. Pendant que la s'écarte ainsi graduellement de son lieu d'origine, le canal glosso-thyroïpit un allongement proportionnel et on le trouve encore sous forme d'un onduit épithélial remontant sur la face antérieure du larynx pour aller ier sur la langue, au milieu du sillon indiquant la ligne de jonction du de la racine de cet organe. L'orifice du canal n'est autre que le foramen Ce dernier ne doit pas être confondu avec la grosse papille caliciforme t le sommet du V lingual; celle-ci peut s'implanter en esset sur la paroi ire du canal; mais souvent elle est séparée du foramen par un espace de s millimètres, disposition exactement figurée par Morgagni (Animadrers. , 4; cit. in His (18) b, fasc. III, p. 227, Nachtrag). Get auteur signale nt la présence d'un conduit s'étendant à plusieurs centimètres au-desl'orifice. Ilis cite plusieurs cas où le canal persistait sur toute sa lonhez l'adulte, interrompu seulement sur un parcours de quelques millinu niveau du ligament thyro-hyoïdien moyen. La persistance de la portion du conduit semble liée généralement à celle de la portion thyroïdienne développement marqué du lobe moyen de la thyroïde (pyramide de e). Parmi les données des anciens anatomistes concernant les soi-disant excréteurs de la thyroïde allant s'ouvrir dans le larynx ou la trachée,

dans l'œsophage, à la base de la langue, etc. (Santorini, Vater, Bordeu, Lalouette, Schmidtmüller), il en est peut-être qui se rapporteut à des cas de ce genre.

On apprécie bien la translation subie par la thyroïde embryonnaire, ainsi que les principales transformations de la région branchiale, en considérant les rapports que la glande affecte aux différents stades avec les gros vaisseaux.

Ainsi que l'indique la figure 1, le bulbe aortique émet chez l'embryon de 3,2 millimètres cinq paires d'arcs qui naissent au niveau de la partie moyense du champ méso-branchial, celle qui est située entre le tubercule lingual et la saillie du larynx. Ces artères rayonnent autour de ce point central pour se porter aux arcs branchiaux correspondants. Les deux premières (premier et deuxième arcs aortiques) partent de chaque côté d'un tronc commun qui se bifurque ves le bord supérieur du 2° arc branchial et qui répond à la carotide externe (His).

La figure 5 montre ces mêmes arcs artériels vus de côté sur un embryes de 4,2 millimètres et met en évidence leurs rapports avec les fentes branchisles.

Le point où va se former la thyroïde médiane (c'est-à-dire la portion de la dépression mésobranchiale placée immédiatement en arrière du tubercule ingual) se trouve ainsi être compris dans l'angle que circonscrivent les des carotides externes.

Ultérieurement (embryon de 5 millimètres) on voit en esset le rudiment ti-



Fig. 8. — D'après His, empruntée à E. Quénu. — Arcs arortiques d'un embryon humain de 4,2 millimètres.



Fig. 6. — Construction schématique des rudiments de la thyruie a à thymus, vus par derrière chez un embryon de 13,5 millimètres (du deuxième mois lunaire) (d'après His).

Sp, sinus précervical de His. — l, langue. — L, orifice du laryar es fait de T. — c,c, carotides. — Tm, thyroide médiane. — T, thyroide lainh — Thy, thymus. — Aa, sorte ascendante. — Ad, sorte descendant La double ligne ponctuée indique le trajet du conduit glosse descendant.

roïdien antérieur entre ces deux artères, mais celles-ci naissent maintenant à chaque côté d'un tronc qui leur est commun avec le 3° arc et qui représente acarotide primitive. En même temps, l'origine de l'aorte est reportée plus les par suite de l'accroissement en longueur de la région branchiale supérieux elle répond à peu près à la partie moyenne de la saillie laryngienne.

La thyroïde médiane reçoit une paire d'artères qui se détachent des carailes aux environs de la bifurcation (artères thyroïdiennes supérieures). Les thyroïdientes, situées beaucoup plus bas primitivement, reçoivent chacune une attention par le 4° arc (ce sont les artères thyroïdiennes inférieures qui airsent, chez l'adulte, de la sous-clavière).

Lorsque la thyroïde médiane descend vers la partie inférieure du cou, ces reports se modifient, comme l'indique la figure 6.

A ce stade, la thyroïde médiane est placée dans la bisurcation de l'aste

race, crosse aortique et tronc brachio-céphalique) dont elle s'éloigne plus rd quand la crosse de l'aorte quitte la région du cou pour effectuer son moument de retrait dans l'intérieur de la cage thoracique. On voit que la consissance des phases successives que parcourt le thyroïde de l'embryon explique ufaitement la manière dont se fait la distribution définitive des vaisseaux dans glande de l'adulte.

Nous avons dû forcément nous borner à une esquisse sommaire pour tous se faits de développement qui ne se rapportent pas directement à notre sujet. un trouvera un excellent résumé de l'évolution de la région branchiale dans la bèse d'agrégation de M. E. Quénu (27).

Une fois que la thyroïde est constituée en tant qu'organe par la coalescence le ses trois rudiments primordiaux, son évolution ultérieure suivant les données le W. Müller et de Kölliker (l. l. c.) se rapproche beaucoup de celle d'une rende en grappe. La masse épithéliale séparée du pharynx émet de toutes parts des bourgeons très-allongés et ramisiés, à parcours sinueux, si bien qu'au pour chez le poulet, vers le 16° jour chez l'embryon de lapin, elle se trouve transformée en un lacis extrêmement compliqué de cordons épithéliaux. Müller I décrit de nombreuses anastomoses entre ces derniers, et admet, par suite, a formation d'un véritable réseau, disposition comparable à celles des travées la soie; Kölliker nie sormellement l'existence d'anastomoses chez l'embryon de pin. Les cylindres épithéliaux primitivement solides ne tardent pas à montrer è et là des indices d'une lumière centrale (12° jour chez le poulet, 15° jour bez le lapin); celle-ci est surtout visible vers l'extrémité des bourgeons déjà inflée et plus ou moins vésiculeuse. A partir du 16 jour chez le poulet, vers : 18° chez le lapin, les vésicules se montrent isolées et constituent la plus rande partie de la glande. Mais, au centre de cette dernière, on voit encore rujours des tractus cylindriques en voie d'évolution, et Kölliker est porté à imettre en outre que les vésicules déjà formées se multiplient encore par durgeonnement secondaire. Sur le lapin, la forme générale du corps thyroïde, rnes latérales et isthme, est dessinée au 17° jour.

Born (embryons de porc) décrit également la transformation des bourgeons timitifs en un réseau épithélial. Les rudiments latéraux se transformeraient las tard que le rudiment médian et s'en distingueraient pendant quelque temps rune plus grande affinité de leurs cellules pour les substances colorantes. après cet auteur, les thyroïdes postérieures, après s'être soudées à la thyroïde térieure, finiraient par se rencontrer sur la ligne médiane en avant de la achée. Malheureusement Born n'a suivi l'évolution histologique de l'organe se jusqu'au moment où apparaissent les premières formations vésiculaires.

On ne trouve dans les auteurs que des renseignements fort incomplets sur la proîde de l'embryon humain. Suivant Müller, la glande est composée au mois de deux lobes pairs réunis par un isthme étroit, et ne montre encore que se cordons épithéliaux pleins de 14  $\mu$  de diamètre; Kölliker au contraire a pavé dès cette époque (fin du 2° mois) des formations vésiculeuses.

Voici ce que nous avons pu constater sur nos préparations : chez un embryon main 3º de 32/40 millim., sur les coupes transversales intéressant la trachée, corps thyroïde se présente sous la forme de deux masses glandulaires, d'une misseur de 1/2 millimètre environ (thyroïdes latérales), disposées en croissant et les côtés du conduit aérifère. Leurs extrémités postérieures légèrement nuées regardent l'œsophage, les antérieures esfilées tendent à se rejoindre en

avant sur la ligne médiane. Ces masses se composent de cordons cellulaires ramisiés et nettement anastomosés qu'englobe une trame conjonctive lache dans laquelle rampent de très-larges capillaires (30 μ). Ces cordons n'affectent pas une forme régulièrement cylindrique, mais ils présentent sur leur parcours des renslements sphériques ou ovoïdes au niveau desquels ils sont cressés d'une cavité centrale (comp. la fig. 554 de Kölliker, Embryologie, se rapportant à un embryon de lapin de 16 jours); leur épaisseur est en moyenne de 30 à 40  $\mu$ , et peut s'élever à 80  $\mu$  au niveau des dilatations. Ils sont constitués par de petites cellules polyédriques tassées les unes contre les autres et se disposant en un revêtement cubique ou cylindrique peu élevé (15 à 20 µ) as pourtour des excavations glandulaires. En beaucoup de points la paroi épithéliale d'une vésicule paraît épaissie et se soulève sous forme de bourgeons pleis saisant saillie à l'extérieur et donnant à l'ensemble un aspect verruqueux. Dus les stades suivants (embryons de 6/8,5, 16/24 centimètres) les tractus épithéliaux paraissent de plus en plus nombreux et l'on observe un amincissement progressif des cloisons lamineuses interposées. D'abord d'épaisseur égale à cells des cordons glandulaires, ces cloisons s'atténuent progressivement et il devient de plus en plus difficile de distinguer l'arrangement exact des parties épités liales enchevêtrées et tassées les unes contre les autres en certains points, novées ailleurs dans un réseau sanguin d'une très-grande richesse.

Au 6° mois lunaire (fœtus Q de 21/32 centimètres) la glande, voluminesse, mesure 12 millimètres en hauteur sur 7 millimètres en largeur sur les coupes. Elle est décomposable en lobules de grandeur et de configuration variables séparés par des travées conjonctives plus épaisses, mais sans qu'on paint encore reconnaître à sa surface une enveloppe lamineuse propre. On peut mèse observer quelques lobules qui se détachent pour aller se loger à distance entre les organes avoisinants : c'est ainsi que nous trouvons entre le cricoïde et le premier anneau de la trachée un lobule isolé qui repose sur la paroi fitre-élastique du conduit aérien. La texture est plus serrée dans les lobules de centre qu'à la périphérie, et les formations vésiculeuses y sont moins abondunts. Ces dernières sont tapissées par un épithélium cubique de 10 à 12 μ de hautest le diamètre des plus grosses atteint 100 à 120 μ. Müller et Kölliker signales également la persistance de cylindres non segmentés au 5° et au 6° mois.

Au 9° mois lunaire (fœtus d' de 32/43 centimètres) la thyroïde rappelle per sa configuration la glande de l'adulte. Elle est divisée en lobules, mais il de facile de voir que ces derniers, pour la plupart, ne sont pas isolés et qu'ils a continuent les uns avec les autres par quelque point de leur surface, comme le lobules hépatiques de certains animaux. Les vésicules, d'un calibre plus de forme que dans les stades précédents, ont un diamètre moyen de 125 p. li encore on est frappé de la vascularisation extrêmement abondante de l'encore

Malgré les nombreuses lacunes qu'offrent toutes ces descriptions, on put cependant se faire une idée d'ensemble de l'évolution histogénique du est thyroïde. Conformément aux données déjà anciennes de Remak et de Kölliks, on peut dire qu'elle n'est pas sans analogie avec celle d'une glande en grapse en ce qui nous concerne, nous la comparerions volontiers à celle des cordes d'Pflüger dans l'ovaire, surtout pour les stades jeunes.

Malheureusement nous sommes moins bien renseignés sur l'évolution me phologique. En raison de la fusion intime des trois glandes primitives, il a de guère possible en général de distinguer chez l'adulte quelles sont au juste le

parties dérivées de chacun des trois bourgeons thyroïdiens de l'embryon. Il est probable que l'isthme est constitué, sinon complétement, au moins en partie, par les extrémités antérieures fusionnées des lobes latéraux, et que seule la pyramide provient exclusivement du rudiment médian. L'indépendance originelle des trois lobes semble se révéler fréquemment par la manière dont se comporte l'organe en face des altérations pathologiques. La transformation kystique notamment n'affecte souvent que l'un des lobes, le lobe moyen en particulier, à l'exclusion des autres.

Origine des thyroïdes accessoires. Les deux lobes latéraux se font remarquer par leur volume prépondérant et par la constance de leur forme et de leurs rapports anatomiques. Au contraire, l'isthme et surtout la pyramide présentent à cet égard les variations les plus étendues. Ces dernières donnent lieu à des rapprochements intéressants avec l'histoire du développement de la glande, et ce point d'embryogénie mérite que nous nous y arrêtions un instant.

Suivant Zukerkandl, qui a examiné à ce sujet une série de 200 cadavres, la pyramide est bien développée environ 6 à 7 fois sur 10, et se rattache alors par son sommet à la concavité de l'os hyoïde; d'autres fois elle ne représente qu'un prolongement conoïde plus court et s'arrêtant à une distance variable de cet os. Enfin elle peut manquer entièrement et l'isthme lui-même peut saire désaut. les lobes latéraux restant séparés. Dans ce cas il existe fréquemment de petits grains glandulaires isolés dont Haller déjà avait signalé la présence et qui répondent aux derniers vestiges du lobe médian disparu. Ces formations sont connues sous le nom de thyroïdes accessoires et ont été l'objet de recherches suivies de la part de plusieurs observateurs (c'est sous ce nom que W. Gruber les a décrites: Ueber Anomalien der Art. thyroidea ima u. Art. crico-thyroidea. la Med. Jahrb., Bd. LI. Wien, 1845.— Ueber die Glandula thyroidea accessoria. In Virchow's Archiv, Bd. LXI. Pour éviter toute confusion, nous pensons qu'il ne faut pas appliquer la même dénomination aux thyroïdes latérales ou postérieures provenant de la 4º sente, comme l'ont sait quelques auteurs à la suite de Remak). Dès 1853, M. Verneuil (Arch. gén. de méd.) signalait une petite tumeur glandulaire isolée à la portion moyenne de l'hyoïde. Zukerkandl (Ueber eine bisher noch nicht beschriebene Drüse in der Regio suprahyoidea. Stuttgart, 1879) a trouvé 57 fois sur 200 cas une petite glande plus ou moins développée aitnée sur la convexité de l'os hyoïde, aux environs de la ligne médiane, et Kadyi (Ueber accessorische Schilddrüsenläppehen in der Zungenbeingegend. In Arch. für Anat. u. Physiol., 1878) décrit de son côté une glande impaire **située en avant ou a**u-dessus de l'hyoïde (*glandulæ præhyoides* et *suprahyoides*).

Indépendamment de cet organe, Zukerkandl, dans sa statistique, a relevé 14 fois la présence de glandules accessoires au-dessous de l'hyoïde. Wælster (Die Aortendrüse u. der Aortenkropf. In Wiener med. Wochenschrift, 1879), après avoir constaté l'existence de grains glandulaires au-dessus de la crosse de l'aorte, glande aortique (Aortendrüse), consacre dans son grand mémoire (14) à la question des thyroïdes accessoires un chapitre détaillé auquel nous avons carprunté une partie de ces renseignements. Les données qui précèdent sont corroborées par un très-grand nombre d'observations pathologiques relatant principalement des transformations kystiques de ces dissérentes glandules et pour l'indication desquelles nous renvoyons également au travail de Wælster.

A l'exemple des auteurs qui viennent d'être cités, on peut distinguer les glandes hyoidiennes (Zungenbeindrüsen) et les thyroïdes accessoires propre-

ment dites; suivant leur siége on peut subdiviser ces dernières avec Zuler-kandl en thyroïdes accessoires supérieures (avoisinant la concavité de l'os hyoïde), thyroïdes accessoires moyennes (répondant à la face antérieure du cartilage thyroïde et de la membrane crico-thyroïdienne) et thyroïdes accessoires inférieures (placées immédiatement au-dessus de l'isthme du corps thyroïde). Mais Gruber en a également signalé au-dessous de l'isthme et la glande aortique est située encore plus bas dans le tissu cellulo-graisseux sus-aortique.

Si l'on joint aux indications précédentes celles qui concernent des glandules éparses sur les côtés de la trachée et jusqu'au voisinage de la mâchoire, ou reconnaît avec Wœlfler que les thyroïdes accessoires, bien qu'elles siégent de préférence vers la ligne médiane, peuvent être rencontrées dans une régien triangulaire assez étendue dont le sommet répondrait à peu près à la convenité de la crosse de l'aorte et la base aux angles du maxillaire inférieur.

Pour ce qui est des glandes hyoïdiennes, His semble en avoir reconnu leur véritable origine en les considérant comme des restes du canal glosso-thyroidies. En esset, après avoir signalé la persistance possible de ce conduit, interrompt seulement au niveau des ligaments thyro-hyoidien moyen et hyo-épiglottique, il ajoute : « Tandis que dans les cas précédents le canal ne se trouve sections qu'en un point, il peut parsois se trouver divisé en un plus grand nombre & segments. Il faut en esset considérer comme telles les glandules impaires sites au voisinage de l'os hyoide, sur la présence desquelles Verneuil et plus récesment Zukerkandl et Kadyi ont attiré l'attention. C'est ainsi par exemple qu'est préparation dessinée par Kadyi montre un chapelet de quatre thyroïdes accesoires, séparées par des intervalles et situées, l'une au-dessus de l'os hvoide, les autres au-dessous de lui. En conséquence, il faut admettre qu'ici le consequence glosso-thyroïdien s'était subdivisé en six portions séparées, en y comprenant 🕊 deux extrémités terminales. » Cette explication est parfaitement d'accord avec les degrés d'atrophie si variables que peut présenter le lobe moyen de la thyride. et elle s'applique certainement à bon nombre des cas normaux et pathologiques actuellement connus. D'ailleurs Zukerkandl avait déjà soupçonné que le développement de la glande sus-hyoïdienne devait être en connexion intime avec cele du corps thyroïde. Mais les dispositions anatomiques du conduit glosso-th<del>uri</del> dien ne semblent pas affecter toujours le même degré de simplicité. On sait e esset que Bochdalek (Œsterr. Zeitschr. für prakt. Heilkunde, 1866, et Reichess Archiv, 1867) a démontré, en poussant des injections dans le foramen cecul'existence de tubes latéraux ramifiés et terminés en culs-de-sac qui s'amdent profondément dans la base de la langue. Il a trouvé ces conduits dilatés kystes allongés placés dans l'épaisseur des muscles génio-hyoïdiens et jusqu's contact de l'os hyoide. Comme c'est précisément là le siège assigné par Liter kandl à la glande sus-hyoïdienne lorsqu'elle s'écarte de la ligne médiane, 🕊 voit que ce point d'embryogénie appelle de nouveaux éclaircissements.

En ce qui concerne les thyroïdes accessoires qui occupent l'emplacement à la pyramide absente, il paraît rationnel de les regarder comme des vestiges de cet organe. Mais on se trouve beaucoup plus embarrassé pour préciser l'estate des glandules situées plus bas (glandes aortiques, etc.) et de celles qui rencontrent dans la région latérale du cou. Sans doute bon nombre d'estate elles sont de simples grains glandulaires sporadiques séparés de la masse de corps thyroïde durant le développement, comme ceux que nous avons character sur notre embryon de 31/32 centimètres, et Wœlsser en particulier a cherdit

expliquer les diverses localisations par les déplacements s'opérant au cours la croissance. La thyroïde, son lobe médian surtout, est sujette à des variaons morphologiques fort notables, ainsi qu'on l'a fait remarquer plus haut. La ramide ou du moins une languette qui se détache de la partie moyenne de la ande peut quelquesois être dirigée en bas, ou encore on peut trouver l'isthme nsi que la pyramide lorsqu'elle existe, placés derrière le larynx, où ces parties mnent naissance à des tumeurs rétro-laryngiennes se prolongeant parsois dans intérieur du larynx; il existe également des kystes intra-laryngiens parfaiteent isolés offrant la même structure et auxquels on attribue la même origine. ous ces saits démontrent à l'évidence que le domaine des sormations thyroïiennes s'étend dans la région cervicale bien au delà de l'emplacement occupé ar le corps thyroïde lui-même. Mais même pour ces lobes détachés en quelque orte mécaniquement de la masse glandulaire principale (glandes dites parathyroidiennes, etc.) il n'est guère possible actuellement de distinguer ceux qui dérivent du lobe médian de ceux qui proviennent des cornes latérales, ni de faire la part des dispositions normales, celle des simples variantes et des véritables anomalies. Enfin, il ne faut pas perdre de vue la possibilité de formations glandulaires issues, par exemple, des glandes sous-maxillaires ou bien de bourgeons thyroïdiens accessoires distincts des trois bourgeons principaux décrits précédemment. Dans certains cas, la disposition des vaisseaux semble plaider en faveur de l'indépendance originelle des glandules : c'est ainsi que les glandes aortiques reçoivent leurs artères directement de l'aorte, alors que les thyroïdiennes et les carotides fournissent à la plupart des thyroïdes accessoires situées plus haut et que les glandes hyoïdiennes sont nourries par des rameaux de la linguale. D'autre part, on comprend que quelques lobules thyroïdens puissent se trouver entraînés dans le thorax à la suite de la crosse de l'aorte à laquelle le rudiment médian se trouve intimement accolé dans les premiers temps du développement. On est réduit à cet égard à des suppositions Plus ou moins plausibles, et la question se complique encore davantage par la dessité d'établir une distinction nette entre ces grains glandulaires thyroïdiens \* les thymus accessoires (Kölliker et P. de Meuron) et autres dérivés épithéliaux les fentes branchiales (voy. THYNUS).

Kous signalerons pour finir un arrêt de développement très-intéressant, bervé par Demme sur une petite fille de trois ans et six mois (Die Krankheiten er Schilddrüse, sep. Abdr. Bern, 1879). La thyroïde très-rudimentaire était stée logée à la partie supérieure du cou comme chez l'embryon.

Embryologie comparée. Il nous reste à jeter un coup d'œil sur l'évolution a corps thyroïde dans la série animale. Chez le poulet Remak (8), Goette (9), aller (10) et Seessel (11), s'accordent à faire provenir cette glande d'une invotion épithéliale impaire et médiane de la paroi antérieure du pharynx (commencement du 3° jour de l'incubation). Elle s'isole ensuite sous forme d'une faicule creuse (4° jour) dont la cavité ne tarde pas à disparaître. Au 5° jour. I masse primitive se divise en deux corps arrondis répondant aux lobes de la lande adulte. Fischelis (22) a confirmé ces données, mais il n'a pu s'assurer le l'existence des deux thyroïdes accessoires latérales et paires décrites par lessak, par Seessel et récemment par P. de Meuron (25). Ces dernières apparaissent, comme l'avait déjà exactement indiqué Remak, au niveau de la l'énte branchiale. Chez le lézard, on trouve un rudiment médian au niveau du l'arc et un seul rudiment à gauche en arrière de la 4° fente branchiale. Chez

les Batraciens il existe de même un rudiment médian et deux rudiments latéraux, ceux-ci en arrière de la 4º fente (de Meuron).

Les Sélaciens présentent également, outre un diverticule creux médian de la paroi du pharynx, deux rudiments latéraux (un seul chez certaines espèces) qui naissent en arrière de la 4° fente et qui ont été décrits pour la première sois par van Bemmelen (20). Cet auteur les considère comme des fentes branchiales rudimentaires et leur a donné le nom de corps sus-péricardiques.

On voit qu'en résumé les faits actuellement connus semblent démontrer que le corps thyroïde reconnaît une double origine chez tous les Vertébrés: à cet égard, l'anatomie comparée justifie pleinement la théorie édifiée par Born d'après ses observations faites sur l'embryon de porc.

On sait que Van Beneden et Julin ont été amenés à la suite de leurs recherches sur les Vertébrés inférieurs à considérer la pituitaire (hypophyse) comme une glande rudimentaire ayant perdu chez les animaux actuels le canal excréteur qu'elle possédait chez des espèces éteintes. W. Müller a formulé une hypothème analogue en ce qui concerne la thyroïde. S'appuyant surtout sur ce fait que la thyroïde du petromyzon est encore au stade ammocète un véritable organe sécréteur, sorte de glande mucipare comme l'a démontré Schneider (19), Miller a cru pouvoir assimiler la thyroïde, au point de vue phylogénétique, à la goutière hypo-branchiale de l'amphioxus et à l'endostyle des tuniciers. Plusieurs auteurs se sont ralliés depuis lors à cette manière de voir (Wiedersheim. Lehri. der vergl. Anat., 1883). D'un autre côté lohrn (21), reprenant une idée émise autrefois par Huschke (3), attribue à la thyroïde une signification phylogésétique bien différente.

Pour lui, cet organe représente le dernier vestige d'une sente branchiste qui aurait existé autrefois entre l'arc hyoïdien et l'arc hyo-mandibulaire. Cett hypothèse d'une duplicité primitive de l'arc hyoidien a été formulée en premie lieu par Van Wijhe (Niederländisches Archiv für Zool., Bd. V. 1882), d A. Froriep (25) incline à admettre que la fossette auditive représente un rest de la fente branchiale disparue. Parmi les auteurs les plus récents. Fisché (loc. cit.) est porté plutôt à accepter l'opinion de Dohrn; Maurer (24) au comme traire, qui n'a trouvé chez les téléostéens qu'une thyroïde impaire, se ralles la théorie de W. Müller. Nous trouvons enfin dans un récent mémoire de 👣 Beneden et Julin sur la Morphologie des tuniciers (26) une discussion apper fondie de cette question. Ce travail est particulièrement digne d'attention raison de la compétence bien connue des auteurs en matière d'embrode comparée. Ils arrivent à conclure « qu'aucun fait ne justifie l'hypothèse d'apit laquelle ces organes (corps thyroïde et organe hypo-branchial) seraient home logues d'une paire de fentes branchiales » et ils « considèrent le corps thuris comme un organe rudimentaire issu d'un organe hypobranchial. . Ils ajoutes plus loin dans une note additionnelle : « L'étude de l'innervation de l'appare branchial et du corps thyroïde de l'Ammocète, des Cyclostomes et des Sélacies démontre à l'évidence : 1º que la première sente branchiale définitive de l'Atmocète est homologue à l'évent des Sélaciens, et que, par conséquent, 200 peut être question, ainsi que le soutient Dohrn, d'une homologie quelcant entre l'évent des Sélaciens et la gouttière dite pseudo-branchiale de l'Ammesia: 2º que le corps thyroïde des Sélaciens ne peut être considéré comme une peut de fentes branchiales transformées. »

C'est, en somme, l'idée de W. Müller qu'acceptent Van Beneden et Julie.

xemple de la plupart des morphologistes, bien que leurs conclusions ultézares ne soient pas identiques à celles de cet observateur.

L'hypothèse qui tend à faire considérer le corps thyroïde comme une glande ineuse modifiée est sans contredit celle qui s'accorde le mieux avec ce que sus savons sur la structure, l'évolution embryonnaire et les altérations de cet gane. La signification morphologique du lobe médian paraît nettement fixée ir la manière dont il évolue chez le petromyzon; par contre, celle des lobes téraux est beaucoup plus obscure et ne pourra être déterminée qu'à l'aide de ocuments nouveaux.

G. Herrmann et F. Tourneux.

BIBLIOGRAPHE. - 1. NECKEL (J. F.). Abhandlungen aus der menschl. Anatomie. Halle, 186. — 2. Fleischmann. De Chondrogenesi asperiæ arteriæ. Erlangen, 1820. — 3. Huscher. leber die Umbildung des Darmkanals u. der Kiemen der Froschquappen. Wien, 1826. -RATHER. L'eber die Entwickel. der Athemwerkzeuge bei den Vögeln u. Säugethieren, In fore Acta phys. med. Bonn, 1828. - 5. VALERTIN. Entwickelungsgeschichte, 1835. - 6. Arous (Fr.). Med. chir. Zeitung, 1831, Bd. IV. Anatomie, 1851, Bd. II. - 7. Bischoff. Intrickelungsgeschichte, 1842. - 8. Renau. Entwickelung der Wirbelthiere. Berlin, 1850-1855. — 9. Göττε (A.). s. Entwickelungsgeschichte des Darmkanals im Hühnchen. Tübin gen 167. - b. Entwickelungsgesch. der Unke. Leipzig, 1874. - 10. Möllen (W.). Ueber die Intrickelung der Schilddrüse. In Jenaische Zeitschr., 1871, Bd. VI. - 11. SEESSEL (A.). lær Entirickelungsgesch. des Vorderdarms. In Arch. für Anat. von His u. Braune, 1877. - 12 Kölliken. Entwickelungsgeschichte, 1879. - 13. Horcicka. Prager Zeitschr. für leilkunde, 1880. - 14. Wölfig (A.). Ucber die Entwickelung und den Bau der Schild-Prise. Berlin, 1880. - 1). Balfour. Embryologie comparée, 1881. - 16. Stieda (L.). Unternchungen neber die Entwickelung der Glandula Thymus, Glandula thyreoidea u. Glanula carotica. Leipzig, 1881. — 17. Bonn. Ueber die Derivate der embryonalen Schlundbogen · Schlundspalten bei Säugethieren. In Arch. für mikr. Anatomie, 1882. - 18. His (W.) . Untersuchungen über die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Leipzig, 1868. - b. Ana mie menschlicher Embryonen, 1880-1885. - 19. Schneider (A.). Beiträge zur vergleibenden Anatomie u. Entwickelungsgesch. der Wirbelthiere. Berlin, 1879. - 20. Bennelen an), l'eber vermuthliche rudimenture Kiemenspalten bei Elasmobranchiern. In Mitth. m der 2001. Stat. Neapel. Bd. VI, 2, 1885. — 21. Donn (A.). Studien zur Urgeschichte des Febelthierkorpers. In Mittheil. aus der 2001. Station zu Neapel. Bd. VI. 1, 1885. - 22. Dentis (Ph.). Beiträge zur Kenntniss der Entwickelungsgeschichte der Gl. Thyreoidea u L Thumus. In Archie für Mikr. Anat., 1885. Beiträge zur Kenntniss der Entwickelungswehichte der Lunge. Dien. Berlin, 1885. — 23. Fronter (A.). Ueber Anlagen von Sinnesyanen am Facialis, Glossopharyngeus u. Vagus, etc.... In Archiv für Anatomie von His Braune, 1885. - 21. Marken (F.). Mittheilungen über die Schilddrüse u. Thymus der wechenfische. In Jenaische Zeitschr. f. Naturmissensch., XIX, 1885. Schilddrüse u. Thymus Teleostier. Morph. Jahrb., XI. - 25. Neunon (Pierre de). Développement du thymus de la glande thyroide. Comm. à la Société des sc. phys. et nat. de Genève, 10 juin 1885. Archives des ac. phys. et nat., t. XV, 1886. - 26. Beneden (Van) et Julin (Ch.). Sur la phologie des Tuniciers. In Arch. de biol. belges, t. VI, 1886. — 27. Quenu (E.). Des arcs wachiaux ches l'homme. Thèse d'agrégation. Paris, 1886. — On pourra consulter en outre De ductu salivali in lingua, Ilake, 1723. — Laurn. De glandula thyroidea, Stras werg. 1742. - LALOCETTE. Rech. anat. sur la glande thyroïde. In Mem. de l'Ac. rouale mac., 1750. - Berger. Examen des travaux récents sur l'anatomie, la physiologie et la Thologie du corps thyroïde. In Arch. gén. de méd , 1874. — Poixcant. Note sur l'innervam de la glande thyroïde. In Journal de l'anatomie, 1875. - Sapper. Traité d'anatomie G. II. et F. T. meriptice. Paris, 1879.

Ill. Physiologie. Les fonctions du corps thyroïde sont encore fort peu mues. Beaucoup d'auteurs réunissent cette glande au thymus, à la rate, aux psules surrénales, sous la dénomination commune de glandes vasculaires requines. Rien ne justifie un semblable groupement; le seul point spécialement mun à ces organes, c'est l'insuffisance de nos connaissances à leur égard. Le explique la diversité des hypothèses émises sur leur fonction.

J. Meuli, qui a donné récemment un excellent exposé historique sur la physio-

logie du corps thyroïde, classe de la façon suivante les fonctions que les différauteurs ont tour à tour assignées à cet organe :

- a. Le corps thyroïde sert de régulateur à l'irrigation sanguine dans la me supérieure du corps et plus spécialement du cerveau (Liebermeister, Jack Grützner, Forneris, Merkel, Guyon, Schüle, Landois, Borel, Kocher, Meuli).
- b. Le corps thyroïde joue en partie le rôle d'une glande hématopoétique, partie celui d'une glands ordinaire (Vest, King, Kohlrausch, Valentin, Bird Schneider).
- c. Le corps thyroïde intervient (accessoirement) dans la phonation (Mari Merkel).
- d. Le corps thyroïde est un organe respiratoire, pouvant suppléer à l'insussissa du fonctionnement du poumon (Heidenhain, Grützner).
  - e. Le corps thyroïde constitue le point médian d'un système capillaire.
- f. Le corps thyroïde joue simplement le rôle mécanique d'un coussin clasiq séparant les différents organes de la région antéro-latérale du cou (Luschib).

La première hypothèse, celle qui attribue au corps thyroïde le rôle de rém teur vis-à-vis de la circulation cérébrale, présente seule un certain caractère vraisemblance. Dans l'attitude horizontale du corps, et surtout lorsque la k occupe une position horizontale ou déclive, le cerveau serait menacé de on gestion, si le corps thyroïde n'intervenait, par la dilatation de ses vaisseus. n'offrait une large voic de dérivation au sang que l'action de la pesanteur te à accumuler vers le cerveau. Meuli a fait, sur lui-même et sur plusieurs aut personnes, des mensurations nombreuses de la circonférence du cou dans diver attitudes. Il a constaté un gonssement notable de la région thyroïdienne, se pr duisant dans l'attitude horizontale, ou lorsque la tête est située plus bas que tronc. Les vaisseaux du corps thyroïde se dilatent alors considérablement, produisent ainsi une diminution de pression sanguine dans le système des æ tides et des vertébrales; en outre, il est possible que le corps thyroide, sai sant une espèce d'érection, vienne directement comprimer les carotides. I vaisseaux du corps thyroïde joueraient donc, vis-à-vis de la circulation cérdin le rôle de soupape de sûreté. Un certain nombre de faits s'accordent asser bi avec cette hypothèse : le grand développement des vaisseaux du corps thymil la fréquence du crétinisme ou d'affections cérébrales chez les goitrens, l troubles nerveux qui surviennent fréquemment à la suite de l'ablation du em thyroide, etc.

Cette dernière opération faisant l'objet d'un article spécial, nous n'avant à la décrire, ni à indiquer les symptômes auxquels elle donne naissance. In nous bornerons à signaler un petit nombre de faits qui intéressent plus particulièrement le physiologiste.

Schiff admet que les glandes thyroïdes sont en rapport avec la nutritie de système nerveux central. Il paraît que l'organisme peut s'habituer peu à peut relativement vite à une diminution, puis à l'absence de la fonction de l'thyroïde. En effet, les chiens qui succombent fatalement à la thyroïdectain bilatérale simultanée supportent au contraire fort bien l'ablation successificationée à 15-20 jours d'intervalle) des deux glandes thyroïdes. La péritonéale de la thyroïde procurerait aux chiens une immunité presque de plète contre les suites de la thyroïdectomie complète (Schiff).

Divers physiologistes ont répété ces expériences : ils ont constaté qu'elle amène le lapin, tandis qu'elle amène le lapin qu'elle amène le la

souvent la mort du chien. Albertoni et Tizzoni n'ont réussi à sauver que 4 chiens sur 24 opérés. Ils expliquent les symptômes nerveux qui se montrent à la suite de l'opération par une altération du sang. Après l'extirpation du corps thyroïde, le sang artériel ne renfermait pas plus d'oxygène que le sang veineux. Cette assertion nous paraît dissicilement acceptable. Les mêmes expérimentateurs ont appelé l'attention sur une lésion non encore signalée et dont ils n'expliquent pas la genèse : la dégénérescence des ners périphériques, même dans des régions éloignées des corps thyroïdes. Enfin Tizzoni a montré que chez le lapin la thyroidectomie avec ou sans splénotomie concomitante n'exerçait aucune action nuisible sur l'animal. Il assirme n'avoir perdu aucun des animaux opérés. Tout récemment, Rogowitsch a rapporté à une encéphalo-myélile parenchymateuse subaigue la mort qui survient chez le chien après la thyroïdectomie. Selon lui, la glande thyroïde est un organe dont la fonction consiste dans l'éloignement ou la neutralisation de produits inconnus des échanges organiques, produits qui, en s'accumulant dans le sang, agissent d'une façon délétère sur le système perveux central.

l'après Kausmann, au contraire, le chien supporterait parsaitement l'ablation des corps thyroïdes; ensin Tauber assirme que l'absence congénitale de ces organes est très-siréquente chez les animaux domestiques.

Pour n'omettre aucune des expériences physiologiques pratiquées sur le corps thyroïde, il me reste à signaler la ligature des veines thyroïdiennes pratiquée par R. Boddaert chez le lapin et le cobaye. Combinée avec la section du cordon cervical du grand sympathique et la ligature des jugulaires, cette opération est suivie d'un ensemble de symptômes rappelant assez bien ceux de la maladie connue sous le nom de goître exophthalmique. Léox Frederico.

BRIGGRAPHIE. Voy. les grands traités d'anstomie et de physiologie. —WHARTON. Adenogra-Phia. London, 1664. — Moreagni. Adversaria anatomica omnia, 1719, 1, p. 35 et 35. — LAUDITITE. Recherches anatomiques sur la glande thyroide. In Mem. Acad. des sciences. 1750, t. I, p. 159. - Vest (J. v.). Ueber die Function der Schilddrüse (unalyse dans Schmidt's Jehrbücher de 1858). — King (T. W.). Ueber die Structur und Function der Schilddrüse (m. in Schmidt's Jahrbücher, 1839). — JACKSON (J.). Einige Aufschlüsse über die Thymus und Schilddrüse. Med. Times, 1844. (Schmidt's Jahrbücher, 1845). — GRUTZNER. Ueber die Ent-Andung der Schilddruse. In Pr. Ver. Zeitg., nº 33, 1847.— Panagiotides. De glandulæ thyreoidea structura penitiori. Berolini, 1847, Dissert.—Jones. Thyroid Gland, dans Cyclopedia of Anatomy, 1850. — PANAGIOTIDES et WAGNER. In Froriep's Notizen, Bd. XI.. — ECKER. Versuch einer Anatomie der prim. Formen des Kropfes. In Henle u. Pfeuffer's Zeilschrift für rationelle Medicin, Bd. XXIII. - Schaffer Zur Histologie d. Schilddrüse u. Thymusdrüse, In Manle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med., Bd. VII. - ROKITANSKY. Zeitschr. der Wiener Aerste, 1847, et Denkschr. d. k. Acad. der Wiss, Wien, Bd. I, 1850. - BLIZARD CURLING. Med. Clin. Trans., v. 33, 1851. — LEGENDRE. De la thyroïde. Th. de Paris, 1852. — Koblinacsch (O.). Beitr. z. Imntniss der Schilddruse. Müller's Archiv, 1853, p. 142. - Sapper. Traité d'anatomie descriptive, 1857, t. III, p. 453. - MARTIN (P.). Proceed. of the Royal Society, 1857, vol. III. 24, p. 315 (analysé dans Virchow's Archiv, XII, p. 496, 1857. — Forneris (Dom). Gazz. Sarda, 12-14, 1858. — Schiff. Untersuchungen über die Zuckerbildung in der Leber. Würzburg, 1859, p. 61. — Litorois. Des glandes vasculaires sanguines, 1860. — Eulenberg. Unternuch. über die Schilddrüse. In Archiv d. Ver. für gem. Arbeit, IV. — Beaunis. Inclomie et physiologie du système lymphatique, 1863. — Faex. Die Lymphbahnen der Schilddrüse. In Vierteljahrschrist der Naturforscher-Gesellschaft in Zürich, 1863, Bd. VIII. P. 320. — LIRERANKISTER. Ueber eine besondere Ursache der Ohnmacht und über die Reguiring der Blutvertheilung nach der Körperstellung. In Prager Vierteljahrschrift, 1864, U. p. 31. — Guvon (Félix). In Arch. de physiologie, I, 1, p. 56, 1868. — Verson (E.). Art. Schlodass, dans Stricker's Handbuch der Lehre von den Geweben, 1871, p. 267-269. — Incura. Die Anatomie des Menschen, 1872, I, 1. Der Hals, p. 298. — Botchat. Recherches 🗠 la structure normale du corps thyrvïde. Paris, 1873. — MOLLER (W.). Ueber die Entvickelung der Schilddrüse. In Jenaische Zeitschrift, Bd. VI. — Zozz. Ricerche anatomiche

sull'appendice della glandolu tiroidea. In Reale Accad. dei Lincei. Roma, 1876. — Marro (P.). Ueber die Function der Schilddrüse. In Virchow's Archiv, XII, p. 496, 1857. -BODDARRY (Richard). Notes sur la pathogénie du gottre exophtalmique. In Bull. Soc de med. de Gand, 1872. - PARCHAPPE. Eludes sur le gostre et le crétinisme. Paris, 1871. -LOCKE. Die Krankheiten der Schilddrüse, 1875. — Henkel. Anatomie und Physiologie des menschl. Stimm- und Sprachorgans. — Boddaent (Richard). Quelques considérations ou la combinaison de l'hyperémie artérielle et de la congestion veineuse, essai d'application s la pathogénie du gottre exophthalmique, In Compte rendu du Congrès intern. des Sciences med. Session de Bruxelles, 1876. - Zuckerkandl. Ueber eine bisher noch nicht beschrieben Drüse. Stuttgart, 1879. — Kadyl (II.). Ueber accessorische Schilddrüsenläppehen in der Zungenbeingegend. In Archiv für Anatomie und Physiologie. Physiol. Abtheilung, 1879. p. 312. — Kölliken (A.). Ein Studium der embryonalen Schilddrüse. In Embryologische Mittheilungen. Halle, 1879. - His. Schilddrüse. In Anatomie menschlicher Embryonen 1880. - Horcoka. Beiträge zur Entwickelung und Wachsthumsgeschichte der Schilddrin. In Prager Zeitschrift für Heilkunde, 1880. — Wölflen (A.). Ueber die Entwickelung und den Bau der Schilderüse. Berlin, 1880. - Binunen. Der endemische Kropf. Basel, 186. -FREUND. Die Beziehungen der Schilddrüse zu den weiblichen Geschlechtsorganen. In Zeitschrift f. Chir., XVIII, p. 213, 1883. — Buusow. Beitrag zu der Untersuchung 🏍 chemischen Bestandtheile der Schilddrüse des Menschen und des Rindes. In Zeitschr. fo physiol. Chemie. VIII, p. 1, 1883. - J. Wagner. Weitere Versuche uber Extirpation der Schilddrüse. In Wiener med. Blätter, nº 50, 1881. - Sanguingo et Canalis. Sur l'estipation du corps thyroïde. In Arch. ital. de Biologie, V. 3, 1884. - Tauben. Zur Frege nach der physiologischen Beziehung der Schilddrüse zur Milz. In Arch. für pathol. Aust. XCVI, p. 29-35, 1884. — KAUPHANN (C.). Die Schilddrüsen-Extirpation beim Hundt 🖦 ihre Folgen. In Archiv für exper. Pathol., XVIII, p. 200-269, 1884. — Maru (Johann. In Function der Schilddrüse. In Archiv für die gesammte Physiologie, 1884, \\ p. 378-412. — Schiff (M.). Résumé d'une série d'expériences sur les effets de l'ablaha des corps thyroïdes. In Revue médicale de la Suisse romande, IV, 15 février et 15 soit 1884, même travail en allemand dans Arch. für exper. Pathologie, XVIII, p. 25-34 -RICHELOT. De la thyroïdectomie. In Union médic., 1er et 5 fèvr. 1885. - Zesas. Entferme der Schilddrüse. In Arch. f. klin. Chir., XXX, p. 395, 1885. — Heidelbereich. Quelque accidents consecutifs à l'extirpation du corps thyroide. In Semaine médicale, 24 pm 1885. - Le Bec. De l'extirpation du corps thyroide. In Archiv gen, de méd., soitsept. 1884 — Colzi. Extirp. gl. tyr. In lo Sperimentale, p. 56, 1885. — Honsiat. Nat la fonction de la glands thyroide. In C. R. de la Soc. de Biologie, 26 déc. 1885, et Brit. Journ., p. 111, janv. 1885. — Philippeaux. Extirpation du corps thyroide chez le churs le G. R. de la Soc. de Biologie, V. 5, 1885. — Fischelis. Beiträge zur Kenntniss der & wickelungsgeschichte der Gl. Thyreoidea und Gl. Thymus. In Archiv f. mikrosk, Analoss. XXV, p. 405-440, 1885. — Albertoni et Tizzoni. Ucber die Folgen der Extirpation in Schilddrüse. In Centralbatt für die med. Wissenschaften, 13 Juni 1885. - Tienen There dectomie expérimentale sur le lapin. In Archives italiennes de Biologie, 1886, VIII, p. 1 — Rogowitz. Zur Physiologie der Schilddrüse. In Centralb. f. med. Wissensch., р. 🕮 1886. L.F.

§ IV. Pathologie ehtrurgicale. Nous n'avons pas à faire ici un article d'ensemble sur les maladies chirurgicales du corps thyroïde. La principle partie en serait l'étude des diverses tumeurs du corps thyroïde : Krishalleur a consacré un article spécial (voy. Goìrre). Il nous reste donc à dire que ques mots des lésions traumatiques du corps thyroïde, puis à décrire les congestions et inflammations de cette glande.

Lésions traumatiques du corps thyrotde. Les contestons, outre leur étiologie banale, reconnaissent ici pour cause ordinaire les tentatives d'étranglement de ont pour complication spéciale les fractures des cartilages laryngiens. Les épanchements sanguins dans la glande, ou autour d'elle, sont fréquents et mineux, surtout si cette glande est déjà goîtreuse. De là un gonflement rapit étendu parfois du menton au sternum. La peau est livide; il existe une tration obscure, la dyspnée est prononcée; on observe avec cela quelque phénomènes de congestion céphalique.

Le plus souvent, ces accidents diminuent bientôt; le sang se résorbe et le puflement cesse. La guérison est la règle, si le larynx n'est pas fracturé. Peuttre les processus irritatifs autour des épanchements sanguins sont-ils l'origine e quelques goîtres fibreux (Bach). La suppuration du foyer enfin est possible Schæninger, Tillaux). De là une thyroïdite et une périthyroïdite dont nous tudierons ultérieurement les symptômes et les conséquences.

Comme conséquence tardive et rare, nous signalerons l'invasion du myxœdème, omme cela a été vu par Guerlain-Dudon à la suite du passage d'une roue de piture sur le cou.

Les PLAIES sont produites par des instruments piquants, tranchants ou conmadants. Les piqu'res de la glande normale sont fort rares, et nous ne savons
mère quels accidents elles penvent occasionner. Mais elles sont fréquentes
lans le corps thyroïde goîtreux; suivies, il est vrai, d'injections interstitielles irriantes (de teinture d'iode surtout). Quelques morts subites, mal expliquées encore,
ont alors survenues par suffocation (Schwalbe, Lücke, Demme, Schmidt, Krieg),
a bien le malade a succombé à la suppuration du foyer (Luton). Même par des
riqures. enfin, on a vu des hémorrhagies graves, mortelles même (Duplay).

Les plaies proprement dites du corps thyroïde sont rarement simples, mais sont en général compliquées de lésions des organes voisins et surtout des pros vaisseaux. Quelquesois cependant elles sont isolées et permettent alors étude.

Les plaies par instruments tranchants relèvent surtout de deux causes : un soup de rasoir sur les lobes latéraux dans une tentative de suicide; la section rerticale de l'isthme dans une trachéotomie. Chez les suicidés, la plaie, transversale, siège volontiers vers la corne supérieure, vers le pédicule vasculaire de sette corne : de là des hémorrhagies graves. Au reste, la plaie la plus simple du varenchyme glandulaire peut en produire autant. Ch. Bell a vu un sujet mourir l'hémorrhagie en trois heures par une plaie de la pyramide de Lalouette. Lassi doit-on, autant que possible, ménager l'isthme dans la trachéotomie. J'hémorrhagie arrêtée, la marche de ces plaies par instruments tranchants est imple.

Les plaies par instruments contondants, parmi lesquelles il s'agit surtout le plaies d'armes à feu, sont moins exposées à l'hémorrhagie primitive, mais bien lus à l'hémorrhagie secondaire (Demme). Une balle peut atteindre un corps lyroïde, sain ou goîtreux, et le traverser ou y rester cachée; une fois, dit Fincher, la glande fut pénétrée de cinq chevrotines. Une fois elle fut enlevée par un mulet de canon, et le blessé pensa en guérir, n'eût été une dysenterie qui l'emmerta au quatorzième jour. C'est que ces plaies contuses semblent avoir une frolution assez bénigne en général. La suppuration, sans doute, y est la règle, mais, sur cinq blessés, Pirogoss n'en a perdu qu'un seul. Un patient de Stromeyer in spécialement heureux: un vieillard, porteur d'un goître volumineux, eut latte tumeur traversée d'une balle; après suppuration et guérison, la rétraction la lattricielle sit diminuer considérablement le goître.

Fischer parle enfin, sans plus amples détails, d'une plaie par arrachement.

TANTEMENT. Le chirurgien doit, avant tout, se rendre maître de l'hémorgie. Le mieux est de lier tout ce qu'on peut dans la plaie; mais ce précepte,
ile à suivre pour les vaisseaux sectionnés, devient plus malaisé à appliquer
raque l'hémorrhagie est surtout parenchymateuse. Le tissu glandulaire se laisse
al lier. Or, vu les anastomoses, la ligature de troncs tels que les thyroidiennes,

la carotide primitive même, est tout à fait insuffisante. On en est ainsi réduit à un tamponnement simple ou avec des styptiques, à la cautérisation. Ces moyens sont trop souvent infidèles et les morts par hémorrhagie ne sont pas rares!. Une fois le sang arrêté, le pansement sera antiseptique : on évite ainsi les suppurations graves et diffuses.

Congestion. La vascularisation considérable de la glande thyroïde nous permet de concevoir tout de suite que les congestions y soient fréquentes. Malgré cela, elles ne sont étudiées en détail que par les auteurs modernes. Certains faits sont signalés depuis fort longtemps, mais la question n'a guère été envisgée avec soin que depuis les mémoires de Maignien, de Bach, de F. Guyon.

L'hyperémie précède l'inflammation; elle précède aussi le goître. Sans dout. nous nous occuperons un instant du rôle de la congestion dans la production du goître, mais nous avons en vue ici la congestion simple de la glande thyroide. Une dernière distinction, enfin, n'est pas toujours facile à établir, mais est cependant utile, suivant que la congestion atteint une thyroïde saine ou dépa affectée de goître.

ÉTIOLOGIE. Les causes de la congestion thyroïdienne peuvent être divisées et physiologiques et pathologiques.

Parmi les causes physiologiques, il faut mettre au premier rang un lies manifeste avec les fonctions sexuelles de la femme, si bien que Meckel n'a pas hésité à considérer la thyroïde comme la répétition de la matrice au con Certes, c'est exagére, mais cela correspond à des faits réels. Lors de la premier menstruation il n'est pas rare de voir le cou se gonsler quelque peu; ce golir anté-menstruel, le plus souvent passager, est signalé par Heidenreich; il a de confirmé par les observations de Schoenlein, de Friedreich. Puis, l'allux sur guin périodique dans le corps thyroïde n'est pas exceptionnel aux époques suvantes, nous dit Wolfang Freund, ou lors de suppression brusque des rècles Amsi Steinberger a vu une jeune fille de seize ans chez laquelle, à la suite d'a refroidissement, un arrêt des règles fut suivi d'un développement rapide corps thyroïde; en deux mois cela cessa sous l'influence du traitement iodique. les règles jusqu'alors suspendues reparurent, et il ne fut plus question de gour De cela nous rapprocherons les observations nombreuses qui ont constaté à congestion thyroïdienne chez les animaux en rut; cela a été vu par Heidenreid. Roll, Wortz, Pflug, Emery, Rudolph Wagner, Muhlibach, sur le chien, le del le mouton, la chèvre, le cerf.

Au reste, ce gonflement du cou serait d'observation populaire ancienne, il faut en croire une épigramme où Gœthe fait dire par une mère : « Tranquille toi, mon enfant, Vénus t'a touchée de la main et t'avertit doucement phientôt ton petit corps va se transformer. » Croyance populaire encore, affirme par Catulle, que l'influence de premier coît, et c'était une antique coulement que de mesurer le cou des nouvelles mariées pour s'assurer de leur virgini

¹ Fischer, dont l'assertion a été reproduite, prétend que dans un cas Gooch a subliment l'hémorrhagie par la compression digitale dans la plaie, prolongée pendant buit just traprès Boyer (th. de Lyon, 1883-1884), c'est contre une hémorrhagie consécutive à subliment de la consecutive à subliment de la consecutive à subliment de la consecutive à la consecutive de la consecutive en lui faisant dire que l'écoulement sanguin est abondant dans les plaies d'asse à feu même lorsque les gros vaisseaux sont respectés. Legouest (Traité de chirargie d'asse 1863, p. 414) parle des seules « blessures du corps thyroïde par les armes blanches. )

préalable. Ici les faits sont peut-être moins évidents, quoique Heidenreich les admette, et en note autant chez l'homme au début des relations sexuelles. Bach incrimine encore la masturbation.

La congestion thyroidienne des femmes enceintes est au contraire bien lémontrée, et peu d'auteurs la passent aujourd'hui sous silence. Démocrite léjà donnait le gonfiement du cou comme un signe de conception. Ferrus (dans on article Goîrae du Dict. en 30) rapporte des observations de P. Dubois. lepuis, N. Guillot a étudié « l'hypertrophie de la glande thyroïde des femmes aceintes » sans voir, il est vrai, qu'il s'agit de congestion. Plus récemment, ela a été confirmé par F. Guyon, Tarnier, A. Ollivier, Lawson Tait, Pastriot th., 1876). Wolfang Freund a trouvé cette augmentation de la glande thyroïde l'une façon manifeste 45 fois sur 50 femmes enceintes. Puis cela persiste, pour es uns, pendant la lactation, tandis que d'après Wolfang Freund il n'y a rien de fixe à cet égard. Auparavant la congestion thyroïdienne avait subi un accroissement constant au moment de l'accouchement. Mais là intervient un second facteur dont Guyon a bien mis l'importance en relief: nous voulons parler de l'effort.

Maignieu, vérifiant des expériences de Lalouette, avait déjà constaté que, sur les chiens forcés à la course, le corps thyroïde est toujours accru d'un bon tiers, si l'on sacrisse l'animal immédiatement, à l'aide d'une goutte d'acide prussique, tandis que son volume est normal, si on laisse la respiration reprendre son mithme naturel. Il en est de même pour tout effort prolongé : c'est le cas pour l'accouchement (Bach, Guyon), et cela s'exagère dans l'éclampsie (Bach). L'est par les efforts et les cris accompagnant la chute que Guyon explique la congestion thyroïdienne vue par lui sur un homme tombé d'un lieu élevé. Le même dat a été observé dans les convulsions; dans une migraine accompagnée de vomissements (Blachez). Le mode d'action est identique pour le gonflement thyroïdes emphysémateux (Lebert), des chanteurs, des individus qui commandent e plein air et à haute voix; pour l'influence de l'extension forcée du cou, vérifiée tont récemment encore par Meuli. Dans tous ces cas, il y a gêne de la circulation reineuse du cou, et le corps thyroïde, véritable éponge veineuse, se dislead. De même chez les fœtus venus au monde plus ou moins asphyxiés pendant travail laborieux.

Les causes pathologiques sont moins importantes que les causes physiologiques. 6. Marchant y signale les maladies infectieuses telles que la variole, la fièvre sphoïde. Mieux vaut, croyons-nous, faire rentrer ces faits dans l'étude de la shyroïdite. Il est cependant une maladie générale dont l'action semble démontrée. Pendant un accès de fièvre intermittente, le corps thyroïde peut, comme la rate, subir un gonsiement brusque. Aux faits déjà connus de Riebuyck et de Francesco Greco, Zezas vient d'ajouter deux observations nouvelles (1885). Il en sait, il est vrai, de la thyroïdite; nous croyons plus rationnel de penser qu'il sait en général de congestion. C'est d'ailleurs l'opinion de F. Greco.

Un des patients de Zezas avait un goître antérieur. Aussi bien toutes les causes précédemment énumérées se manifestent-elles avec plus d'intensité et de fréquence lorsque la glande est déjà malade. On en reste convaincu quand lit les observations rapportées par les auteurs dont nous venons de citer les tavaux. Et, lorsque le corps thyroïde paraît sain, Lawson Tait se demande si fon ne doit pas tenir compte néanmoins des influences endémiques : il a renteré à Wakefield, pays où le goître est endémique, beaucoup de gonflements

gravidiques et fort peu à Birmingham. C'est peut-être pour cela, dit-il, que cette affection est considérée comme fréquente par Holmes Coote, par Holmes; comme rare au contraire par Simpson.

Cela nous amènerait à parler du rôle de la congestion repétée dans l'étiologie du goître, tant endémique que sporadique; à étudier, par exemple, l'influence de la menstruation et de la grossesse sur le développement et l'accroissement de la tumeur. Mais cette question a déjà été traitée dans ce Dictionnaire (roy. art. Goìras par Krishaber, p. 518-520).

Anatomie pathologique. Nous n'avons pas grand'chose à dire sur les lésions produites par la congestion du corps thyroïde, car les autopsies ne sont pas fréquentes. Quelques examens nécroscopiques ont toutefois été faits, par Bach, en particulier, sur un nouveau-né accouché au forceps après un travail prolongé: sur une femme morte en travail, avec éclampsie. Au premier degré, la glande, gorgée de sang, est violet foncé; sa consistance est un peu augmentée. Sa structure n'est pas altérée. A un degré plus avancé, des ruptures se font et le sang s'infiltre ou se rassemble en foyers qu'on a appelés apoplexie thyroïdienne. Il est vrai que les extravasations, en foyer surtout, sont rares lorsque le tissu glandulaire n'est pas déjà altéré par un goître.

SYMPTÒMES. Le gonflement est à peu près le seul symptòme observé dans la majorité des cas. Il est ordinairement bilatéral; pas toujours cependant, et un seul lobe était pris dans l'observation déjà citée de Guyon (chute du 2º étage). La tumeur, recouverte par une peau saine, est indolente, souple, molle, limitée; sa forme est celle de la thyroïde; elle suit le larynx dans les mouvements de déglutition.

Lorsque la cause est un effort assez brusque, il se passe du côté de la circulation carotidienne des phénomènes spéciaux, bien étudiés par Guyon pendant l'accouchement surtout. Si on examine le pouls de la faciale, de la coronar labiale, de la temporale superficielle (et c'est à cette dernière que la faciale d'examen fait donner la préférence), on constate que les battements deviennes plus rapides et plus faibles, puis nuls, pour reparaître, après des modifications semblables, lorsque l'effort a cessé. Ces variations ne sont pas brusques, mus progressives. Elles sont dues à la compression de la carotide par les lobes lair raux gonssés de sang et développés en arrière, bridés qu'ils sont en avant et sur les côtés par une gaine musculo-aponévrotique, tendue elle-même lors de l'effort.

En dehors de l'effort, cette tension n'existe pas, et la circulation carotidiese n'est pas interrompue, mais on peut être inquiété par quelques phénomènes à compression lorsque l'hyperémie est rapide et intense. Dans la malaria, F. Gren a note un peu de dyspnée; Blachez, à la suite de vomissements, un peu de gêne de la respiration et de la déglutition. Mais cela n'est guère alarmant que lorsqu'il s'est formé des foyers hémorrhagiques, ou lorsque la congestion envant un goître préexistant, ou à la fin de la grossesse. Pour que la dyspnée degistre en suffocation revenant par accès, voire en asphyxie mortelle, il faut, en guiral, un concours spécial de circonstances facheuses: dans une observation de Bach, l'éclampsie se surajoutait à l'accouchement; dans celles de N. Guillot, un goître antérieur venait se greffer la congestion gravidique Mais la termission brusque et fatale n'est pas toujours ainsi justifiée; deux observations de Lebert en font foi, sur un garçon de dix-sept et une fille de dix-huit ans.

Dans les cas simples, toutefois, le proxostic est des plus bénins et la marche

side. La cause disparue, en quelques jours le gonssement thyroïdien se dissipe se laisser de traces. Si cette cause a été chronique, et c'est le cas pour la grosse que terminent en outre les efforts de la parturition, le décroissement est sins rapide, et Chailly, Ollivier, Wolfang Freund, comptent de quelques naines à quelques mois, pendant lesquels la lactation n'a pas une insluence e, quoi qu'on en ait dit.

La congestion persistante ou souvent renouvelée (grossesse, attitude, profesn, etc.) est susceptible de faire naître un gottre parenchymateux, d'autant is dangereux qu'il est exposé, lui aussi, à des poussées congestives : d'où, par imple, la fréquence relative des accidents respiratoires graves au cours des itres gravidiques. J. Schrantz vient d'insister, en l'exagérant, sur le rôle des jubles vaso-moteurs dans la production du goître.

Le diagnostic est le plus souvent facile. La forme de la tuméfaction, sa situann, ses mouvements, démontrent qu'elle siége dans le corps thyroïde. L'absence ecchymose prouve qu'un traumatisme n'en est pas la cause (F. Guyon). La misstance, l'indolence, les notions étiologiques, la rapidité d'apparition, empêment de s'arrêter à l'idée d'un néoplasme. Reste donc la thyroïdite: l'apyrexie l'indolence ne laissent guère place à l'erreur. Il y a cependant des cas interiédiaires où des auteurs prudents ont hésité: Briquet, qui semble avoir eu raim, croyait à une congestion là où Richard et Blachez admettaient une thyroïdite. Les la malaria, Zezas, Ricklin, parlent d'inflammation, et F. Greco de congesion. Au reste, les manifestations pulmonaires d'origine palustre prêtent à la lême discussion.

TRAITEMENT. Hors de la grossesse l'expectation pure suffit presque toujours. Îne suffocation intense (ce qui est rare) pourra nécessiter la trachéotomie. Dans in cas moins extrème, Blachez s'est bien trouvé de soulever la tumeur thyroïlienne pour faciliter la respiration. Contre les congestions répétées qui font craindre in goitre au début, J. Meuli conseille des mouvements spéciaux, des massages, me véritable gymnastique thyroïdienne. L'influence palustre est combattue avec in succès rapide par le sulfate de quinine.

Si, pendant la grossesse, la suffocation devient grave, au lieu de faire la trabéotomie qui n'a pas sauvé une des malades de A. Guillot, il peut être urgent le débarrasser au plus vite l'utérus du produit de la conception, d'autant qu'on intera ainsi un accouchement dont les efforts exposeraient à un désastre. Au mitième mois, Howitz a fait une opération césarienne qui n'a pas empèché la malade de mourir asphyxiée au bout de quelques jours. On l'imitera, si la mère ment prématuré. Une malade de Tarnier a péri quelques heures après, mais l. W. Freund a communiqué à Wolfang Freund deux observations heureuses, une me troisième mois et une au huitième.

Inflammation (Thyroidite). Synonyule. Divisions. L'inflammation du corps byroide a souvent été appelée goître inflammatoire; P. Frank la désigne sous nom de thyreophyma acutum; Bauchet propose, lui aussi, le terme de goître igu, et trouve rationnel d'appliquer le nom générique de goître à toutes les ladies du corps thyroide. Ces dénominations n'ont point prévalu; elles ont le faut d'exagérer des confusions qui n'existent déjà que trop entre la thyroidite le goître enflammé. Il est certain cependant que la distinction est parfois laisée et nous aurons à examiner ce point à propos de l'étiologie. Nous comp

staterons alors qu'il nous est impossible d'éliminer tout à sait de cet artele u strumite ou goître enflammé, déjà étudié cependant dans ce Dictionnaire (voy. article Goître, p. 509).

La thyroïdite est, d'après la division classique, aiguë ou chronique. Nous n'aurons point en vue ici la forme chronique. Son étude rentre, en esset, dans celle du goître fibreux (voy. Goître, p. 495).

HISTORIQUE. Lorsqu'en 1857 Bauchet publia sur la thyroïdite un mémoire, important, à vrai dire, il sembla croire qu'auparavant il n'existait guère de travaux sur ce sujet et ne cita, en effet, que les quelques lignes insignifiantes de Sacchi, de Vidal, de Cruveilhier. Mais, quoi qu'il en dise, Bach (1855) s'occupe de l'instammation et non de la seule congestion, et les auteurs antérieurs ne sont pas aussi muets qu'il le prétend ; cela est facile à prouver sans remonter au-delà du siècle dernier. Et nous n'entendons point parler ici des observations de Monteggia (1789), Zipp (1807), Baillie (1812), Lüdicke (1859), Kern (1840), Cruveilhier (1849), Riberi (1855). Nous faisons allusion à des descriptions vénitables. P. Frank s'occupe du thyreophyma acutum; dans son traité du goite Walther rapporte avec soin trois observations de thyroïdite vraie (1817); la thèse de Hupeden (1823) a pour titre De affectionibus inflammatoriis glandulz thr roidicæ. En 1824 Convudi publie une Commentatio de Cynanche thyroides. l'Issieurs observations sont réunies par Schæninger et Michel (1842). En 1845 Weisenweber fait un mémoire Ueber die Entaundung der Schilddruse et le bes sur 11 observations; le même titre est pris par Grætzner (1847), qui s'occupe surtout des symptômes dus aux connexions avec l'appareil respiratoire. Lebert, enu. auquel nous avons emprunté la plupart de ces documents historiques, puisé à des sources qu'il nous eût été difficile de vérifier, saisait soutenir à Zurich en 1856 par son élève Baumann une thèse sur la suppuration de la thyroïde.

Si donc Bauchet a eu le mérite de grouper des observations inédites et covaincantes, il n'en reste pas moins vrai qu'il avait été précédé dans cette voic. Depuis, des faits importants ont été publiés par Werner (1858). Eulenburg (1859), et avec tout cela Lebert a écrit en 1862 un chapitre fort complet basé set 50 observations. Aujourd'hui les ouvrages classiques traitent avec détails de la thyroïdite (Duplay, Lücke, G. Marchant); dans ces dernières années des thèse assez nombreuses ont été soutenues par Rœllinger (1877), Pinchaud (1881), Simon (1881), Galtier (1881), Zouiowitch (1884-1885). L'étiologie surtout a été ainsi bien élucidée. Elle constitue, d'ailleurs, un des points les plus intéresses de cette étude, et c'est par elle que nous allons commencer.

ÉTIOLOGIE. L'ücke divise les thyroïdites en traumatiques, spontanées et mésstatiques. Mieux vaut n'admettre que deux variétés étiologiques de cause externe et de cause interne.

La cause externe par excellence est le traumatisme. Dans l'espèce, il n'a pu une influence fréquente. Qu'il s'agisse de plaies, ou surtout de contusse (voy. plus haut), la thyroïdite consécutive est mentionnée, sans commentaires par Chelius, Nélaton. Cette étiologie a été évidente chez une malade de Schöninger. fillette de trois ans qu'on a voulu étrangler, au dire de Rœllinger; Tillus a observé, sur un adulte, un fait analogue. Le foyer s'enflamme surtout, d'aris Duplay, lorsque le traumatisme a causé un épanchement sanguin intra-glasier, sans aller jusqu'à penser, comme Lücke, qu'alors la suppuration est la rèche.

C'est peut-être après production d'un épanchement sanguin que l'ésser engendre une thyroidite. Le saite st rare, mais semble évident, par exemple, des

se jeune fille que Schöninger a trouvée atteinte de thyroïdite après un effort ur se mettre sur la tête un fardeau pesant, effort pendant lequel elle avait senti une brusque douleur sous-hyoïdienne.

Le refroidissement est encore une cause externe, et ici les saits abondent. Lebert trouvé noté 9 sois dans les 50 observations de toute nature qu'il a rassem-les. Tous les auteurs sont d'accord sur sa nocivité possible, surtout dans cas considérés comme thyroïdite rhumatismale.

L'instuence rhumatismale, en esset une des plus sréquemment incrinées parmi les causes internes. Walther croyait déjà à son action, que de nos irs nous trouvons assirmée par Kocher, Vulpian, Raymond, et ces saits ont été sumés dans la thèse récente de Zouïowitch. L'instammation thyroïdienne, dont marche, la thérapeutique, permettent d'assirmer la nature rhumatismale en hors de tout symptôme articulaire, survient parsois pendant qu'il existe des sions des jointures; en pleine attaque aigue (Raymond), ou à son décours. Mollière), ou durant des manisestations subaigues gressées sur un état chronique aymond). Une semme observée par Zouiowitch avait déjà eu le cou douloureux rs d'atteintes rhumatismales antérieures. Étant donné que, pour toutes les manistations de cette diathèse, le refroidissement joue un rôle important, on peut se emander si le froid serait suivi d'accidents sur un organisme non prédisposé. La vyroïdite à frigore serait donc plutôt une thyroïdite de cause interne. En esset, refroidissement a existé dans d'autres observations, où la cause interne doit tre mise au premier plan.

Nous faisons là allusion aux diverses maladies infectieuses, au cours desquelles a thyroïdite se déclare. Aussi bien pour Klebs, Hueter et d'autres, le rhumatisme rticulaire aigu est-il une maladie infectieuse. En tout cas on ne contestera pas ette appellation à la pyohémie; et là les abcès thyroïdiens ont été constatés par inthrie, Kocher, Bægehold, Wælster, G. Marchant. ¡Lücke les signale comme omplication des lésions utérines avec sécrétions infectieuses. Pour des patientes le Stromeyer (cité par Bach), de Laur, l'infection puerpérale est en cause, et hez une accouchée de Fochier la thyroïdite sut, pendant quelques jours, la seule nanifestation de la puerpéralité.

Nous énumérerons encore les diverses infections médicales telles que la liphthèrie (Zwicke), la variole (Liouville), la pneumonie (Nauwerck). Nous pourions parler du cholèra, mais dans le seul fait que nous ayons rencontré la thy-vidite survint six semaines après que le malade eût été renvoyé guéri, si bien que Cruveilhier mit surtout en avant l'influence rhumatismale. La thyroïdite est surtout fréquente pendant la convalescence de la fièvre typhoïde, et nous rappelerons les observations de Lebert, Kocher, Liebermeister (cité par Ziemssen). Cette question a été résumée dans la thèse de Pinchand à propos d'un fait de Veil. A déde ces grands processus fébriles, nous arrivons à des états généraux moins bien définis : quatre malades de Kocher présentaient auparavant de l'embarras pastrique. N'y a-t-il pas quelque chose d'analogue pour les thyroïdites, nombreuses, où la cause est dite inconnue?

Donc la thyroïdite dite spontanée semble être bien souvent de nature infecieuse. Cette idée a été développée par Kocher dans un mémoire où il met cette Mammation en parallèle avec l'ostéomyélite aiguë. Elle a été, depuis, repriso le Wælster, qui a trouvé des microbes dans le pus d'abcès thyroïdiens. Les causes le terminantes sont dès lors reléguées au second rang. Nous l'avons déjà dit pour le refroidissement et le rhumatisme. Nous le répéterons pour le refroidissement et la sièvre puerpérale (obs. de Chantreuil). Un malade de Martinache s'est resroidi, mais depuis quelques jours déjà il était soussirant et, s'il s'est resroidi, c'est sur son lit, où il s'est endormi en sueur pour se réveiller avec un frisse une demi-heure plus tard.

Toutes ces causes seront favorisées par certaines prédispositions, parmilesquelles Kocher a raison de mettre au premier rang la préexistence d'un goître. Cette affection fait de la thyroïde un lieu de moindre résistance. Les causes de cette strumite (si l'on veut employer ce nom pour éviter la confusion avec la thyroïdite vraie) sont exactement celles que nous venons d'énumérer. Peut-être faut-il leur en joindre d'autres, congestionnant le corps thyroïde sain, mis capables de l'enslammer, s'il est déjà malade. Ainsi de 5 observations de gonsement thyroïdien consécutif à la malaria il n'y a eu qu'une sois des phénomènes phlegmasiques, et dans ce cas il y avait un goître antérieur (Zezas). Il y a bien un s'ait analogue de Huguier, mais dès le début des accès sébriles on avait administré un émétique et on ne saurait resuser quelque inssuence aux essorts de vomissement.

Quelle est la proportion relative exacte de la thyroïdite vraie et de la strumite? Nous ne croyons pas qu'il y ait à cette question une réponse précise, et nous avons renoncé à établir une statistique où les causes d'erreur seraient multiples. Lebert a réuni 50 observations : dans 22 seulement un goître a été remarqué auparavant. Mais ce chiffre n'est-il pas au-dessous de la vérité et peut-on en coclure, avec Rællinger, que le goître n'est pas une prédisposition à la thyroidit! Ainsi, quelques années auparavant un goître a paru guéri (Lebert, Virchow), d on range ces faits dans les thyroïdites vraies. Lebert a fait la remarque judicieus qu'il n'a pas eu à soigner de thyroïdites typhoïdiques à Breslau et qu'il en a eu quatre sous les yeux à Zurich, où le goître est endémique. Tels autres # parlent pas du goître antérieur, mais les malades sont originaires d'un per à goitre. Est-on sûr, alors, que le corps thyroïde fût indemne de toute dégésérescence? Aussi ne doit-on pas nier l'influence du climat, de l'alimentation. l'hérédité, tout en reconnaissant que Bauchet l'admet sans trop de preus De même pour les professions pénibles: elles exposent à des congestions répétées, et là où commence le goître? Donc, entre la thyroïdite typique, det l'existence est indéniable, assez fréquente même, et la strumite, il y a des cas qui échappent aisément à l'analyse et c'est là la cause, à notre sens, de certains divergences.

La plupart des auteurs admettent la prédisposition du sexe séminia et quéques-uns l'exagèrent: tel Bauchet, parce que sur 50 observations il ne compte qu'un homme. Mais, sur des chiffres plus étendus Lebert, avec 50 cas, true 27 femmes, 21 hommes et 2 sujets de sexe inconnu. Une distinction est subpour apprécier ces relevés. Il semble, en esset, que, le goître étant sans contest plus fréquent chez la femme, la strumite acquiert dans ce sexe une fréquent accrue encore par la puerpéralité possible; que pour la thyroïdite vraie ce prédominance s'essace. Simon a cherché à ne réunir que des insammations de la thyroïde saine et y a réussi à peu d'exceptions près; les 22 observations répartissent entre 10 hommes et 12 femmes. La preuve est surtout évidente, son prend la thèse de Martinache; 18 observations concernent 11 femmes et 7 hommes, mais sur les 7 hommes il n'y a que 5 strumites; il y en a 8 parties femmes. Au total, la femme conserve encore une certaine prédominance de peut-être la doit-elle aux causes sexuelles de congestion sur lesquelles peut-

nons insisté dans le chapitre précédent. On voit en esset quelques thyroïdites accéder à un arrêt des règles causé par un resroidissement (l'arnet).

Si l'on veut, enfin, se rendre compte de l'insluence de l'age, la même disnction est utile. Pour la thyroïdite vraie les sujets ont le plus souvent de ngt à trente ans. Pour les goîtres enslammés, ils sont en moyenne plus âgés fartinache).

Anatomie pathologique. L'anatomie pathologique de la thyroïdite est encore becure sur certains points. Lebert a été un des premiers à réunir sur ce point s matériaux épars; ses recherches ont surtout été complétées par Virchow, Mollière, Wælser.

La glande, dans la majorité des cas, n'est pas envahie en totalité. L'inflammaon se borne à un des lobes latéraux; on a dit au lobe droit surtout (?); celle u lobe moyen seul est plus rare. Quand toute la glande est prise, les lésions ont plus accentuées d'un côté.

Deux fois Lebert a eu l'occasion d'examiner des thyroïdites qui ont tué les nalades sans suppuration. Le tissu est congestionné, rouge foncé, parsemé de setits points hémorrhagiques, assez ramolli pour donner une sensation de fluctuation. Il y aurait une hyperplasie des cellules glandulaires, avec dégénérescence graisseuse pigmentaire. La trachée est comprimée et d'autant plus rétrécie qu'elle est encore obstruée par un épaississement considérable de la muqueuse rouge, enflammée et même recouverte de fausses membranes (Lebert).

La suppuration se produit d'abord dans les points les plus rouges de la glande. Le pus reste longtemps infiltré, nous disent Laure et Daniel Mollière; à la coupe on le voit sourdre de toutes parts du parenchyme rouge enslammé; le microscope montre qu'alors il siège dans les seules travées conjonctives. Plus tard il se collecte, soit en une seule cavité, soit en plusieurs soyers distincts, capables de s'ouvrir l'un après l'autre. Ailleurs, les travées sont détruites et les lobes glandulaires isolés se nécrosent au milieu du pus (thyroïdite disséquante de Lebert). Ailleurs ensin une véritable gangrène s'emparera de tout ou partie de la glande.

Les organes voisins sont souvent compromis dans ces altérations. Nous nous bornerons à mentionner pour le moment les susées purulentes dans le médiastin; les persorations des voies aériennes, de l'œsophage. Ces saits trouveront mieux leur place à propos de l'évolution clinique.

STRETÒMES. L'aspect clinique de la thyroïdite varie d'une manière notable saivant l'état général antérieur du sujet, suivant que l'inflammation est dite idiopathique ou métastatique. De même la phlegmasie de la glande jusqu'alors saine ne ressemble pas toujours à celle de la glande auparavant goîtreuse. Malgré cela, on peut tracer un tableau général, quitte à indiquer ensuite les quelques points spéciaux relevés dans les diverses variétés étiologiques. La description qui suivre visera, d'une façon presque exclusive, l'inflammation dite idiopathique (à frigore, rhumatismale, sans cause conuue) de la glande saine.

Le début. dans ces circonstances. est net, brusque, quelquesois marqué par frisson dont tous les auteurs signalent l'inconstance. Les premiers phénomes sont la douleur et la sièvre.

La douleur, parsois accompagnée d'un mal de gorge assez intense (Cruveilhier), de pair avec une sensation de tension au niveau de la région antérieure du con. Elle siège sur le côté de la trachée, est unilatérale ou bilatérale; prédomine peut-être à droite (?); est plus rarement médiane. Le plus souvent elle

est intense, et non légère comme le dit Nélaton. Profonde, continue avec paroxysmes, elle est exaspérée par la pression, par les mouvements du cou et de la tête, par l'extension surtout. Aussi les malades tléchissent-ils la tête, appuvant parfois le menton sur les mains. Elle s'accroît encore dans les mouvements communiqués au larynx lors de la déglutition. Elle ne reste pas toujours confinée à la région sous-hyoïdienne, mais peut, dès le début, s'irradier dans les plexus cervical et brachial, à la nuque, à l'oreille, à l'épaule (Lœwenhardt).

La fievre, pendant ce temps, est moins modérée que ne l'écrit Martinache. Le pouls est fréquent, plein et dur (Lebert). A l'inappétence se joint une soif d'autant plus pénible que les malades craignent de la satisfaire (Bauchet). La céphalalgie n'est pas simplement celle que commanderait une réaction fébrile de cette intensité. Elle est plus vive, aggravée de bourdonnements d'oreilles, de vertiges, d'agitation, de délire même. Avec cela la face est rouge, vultucue, congestionnée; les épistaxis ne sont point rares. Là commence à intervenir la géne de la circulation céphalique due à la tumeur thyroïdienne.

Cette tuméfaction, d'après Bauchet, d'après Lebert, n'est bien nette qu'à la fin du premier jour, ou au commencement du second. Parfois bilatérale, plus sovent unilatérale, elle occupe le siége de la glande normale dont elle présent à peu près la forme. Plus rarement elle est médiane, l'isthme seul étant atteint. Ailleurs, au contraire (et c'est peut-être dù à l'absence d'isthme), les deux lobe sont pris, alors que sur la ligne médiane un sillon indemne les sépare. Si le volume devient notable, le sterno-mastoïdien se tend, fait corde à son insertin sternale, mais le creux s'efface, qui à l'état normal sépare ce muscle de son congénère du côté opposé. La peau est tendue, mais non rouge. Si on regarde le région de profil, on la voit soulevée par les battements carotidiens que la tument transmet.

L'inspection révèle encore que cette tumeur suit le larynx dans les mourments de déglutition. La palpation sera parsois nécessaire pour apprécier « symptôme qui, malgré son existence ordinaire, n'est cependant pas d'uneconstance absolue. Martinache signale son absence possible; Gosselin, lui auxiliassimme et a vu le larynx et le corps thyroïde, immobilisés ensemble par l'empâtement qui les entourait, recouvrer peu à peu leur mobilité à mesure qui diminuait cet empâtement.

La palpation prouve que la région entière est chaude, dure, tenduc. Elle conscrit la tumeur d'une manière assez précise. Borné, le plus souvent avolume d'un œuf de poule, le lobe enflammé monte obliquement vers le stemmastoidien sous lequel, en haut, il disparaît en pointe; en bas, tantôt il reséparé de la clavicule, de la fourchette sternale, tantôt est recouvert par est parties du squelette, caché alors par l'insertion du sterno-mastoïdien, qu'il prédépasser en arrière pour reparaître dans le creux sus-claviculaire (Bauchett. Consistance est, au début, assez dure et élastique. La peau reste pender quelque temps bien mobile sur lui, et, mobile à son tour sur les parties préfondes, il est susceptible de quelques mouvements de latéralité, mouvement transmis aussitôt au larynx et à la trachée. Et lorsque la tumeur unilaterateint quelque importance, l'arbre aérien, auquel elle est fixée, est resé du côté opposé (Martinache).

Ces explorations exigent de la douceur, de la prudence, car elles sont les douloureuses et peuvent exagérer brusquement certains phénomènes de repression dont la trachée souffre déjà. De là une dyspnée sur laquelle se grefes.

m des faits assez rares, il est vrai, des accès de suffocation. Souvent existe toux sèche, fréquente, amenant quelquesois une expectoration sanglante, e véritable hémoptysie peut survenir, être même un symptôme de début romeyer, Berger). Bauchet conteste les troubles de phonation; la plupart des teurs ont cependant observé que la voix est rauque, et cela peut aller qu'à l'aphonie (Laure). Les veines du cou se dilatent, les douleurs irradiées impression du plexus cervical et brachial) augmentent à cette période, se mpliquent exceptionnellement d'une parésic du bras. Parmi les phénomènes res, il saut noter les nausées et les vomissements (Lebert), que Hardy explique r l'irritation du pneumogastrique. Ces accidents de compression sont susceples de causer une mort rapide avant toute suppuration (Lebert, Risdon annet, Virchow). Mais, en règle générale, ils ne deviennent sérieux que lorsque thyroidite suppure, ou lorsqu'elle sait gonser un goître préexistant.

MARCHE. DURÉE. TERMINAISONS. La thyroïdite, à part les cas exceptionnels à elle entraîne la mort presque immédiate, se termine par résolution, induation, suppuration, gangrène.

1º Bauchet a donné de la résolution une description restée classique. La umeur, apparue vers le 2º jour. « grossit du 3º au 5º ou 6º jour; puis elle liminue à partir de ce moment et disparait du 15º au 20º jour à peu près. Pendant la première période, les symptômes vont en s'aggravant; ils restent stationnaires pendant un jour ou deux, puis ils disparaissent plus ou moins vite saivant les sujets, suivant le traitement qui a été mis en usage. » La résolution est souvent assez brusque, sans phénomènes critiques toutefois (Lebert). Ailleurs, elle est plus lente, ou ne s'établit franchement qu'après quelques rémissions temporaires.

2º Même après la résolution, quelques auteurs se demandent si la glande revient tout à fait à l'état normal. Parfois de petits noyaux indurés persistent pendant longtemps et cela nous conduit aux cas, sujets à discussion, où l'inflammation passe à l'état chronique, devient goître fibreux.

3º La suppuration ne tarde pas à s'annoncer par des symptômes rationnels qui n'ont ici rien de spécial. Les douleurs sont plus profondes, plus pulsatives; la sièvre augmente, avec de petits frissons irréguliers. Le gonflement œdémaleux gagne la peau et le tissu sous-cutané, s'étend sur le haut de la poitrine, 🖦 que vers la région sus-hvoïdienne. Il faut tenir grand compte de ce sym-Plòne, car la lenteur possible de la fluctuation ferait parfois trop retarder l'incision. Les causes de cette lenteur sont multiples : le pus est long à se collecter : 🗪 outre, une fois le foyer formé, la fixation de la poche sur les parties profon les est difficile. La fluctuation échappe aisément dans un kyste thyroïdien: 🗫 sera-ce lorsque la moindre pression sera douloureuse ou causera un accès 📤 suffocation? Aussi Lebert conseille-t-il de ne pas trop s'y fier, et d'assurer la Précocité de l'incision par une ponction exploratrice, faite dès qu'on soupconnera présence du pus. C'est qu'à cette période il ne faut pas attendre. Les phénoresides de compression sont au maximum, la dyspnée surtout; P. Frank, alors 🖈 de sept ans, asphyxiait lorsque, d'urgence, un barbier lui incisa son abcès 🏲 poïdien. De plus, si le pus tend, en général, à marcher vers la peau, on doit 🖦 jours redouter qu'il n'aille causer, dans la profondeur, des désordres consideables.

La migration vers la peau cause d'abord la rougeur et l'empâtement de cette mbranc, puis son amincissement et sa perforation. Le pus qui s'écoule est ...

ordinairement louable, d'après Lebert; souvent au contraire sanglant, schide, d'après Bauchet (dont l'assertion ne s'appuie, il est vrai, que sur une scule observation); quelquesois mélangé de gaz, dus, pour Bauchet, au voisinage de l'arbre aérien. Cela est possible, mais il saut reconnaître que la présence des gaz est en général liée à la gangrène. Une sois le pus évacué, la guérison est rapide; elle est plus lente, s'il y a élimination de fragments glandulaires mortisés (thyroïdite disséquante), ou si des abcès successis s'emparent de lobules isoles. Elle est lente, surtout, si on laisse l'ouverture se saire spontanément; elle traise alors pendant des semaines et peut laisser une sistule comme celle que P. Frast a portée de 7 à 16 ans.

Dans un abcès ainsi ouvert 'à la peau, Groetzner a vu le cartilage thyroidénudé au fond de la plaie s'exfolier ensuite et le malade guérir. Si la lésses s'accentue davantage, les cartilages du lirynx ou de la trachée sont détruits et le pus fait irruption dans les voies aériennes (Monteggia, Baillie). Cette ouverturest grave, mais non toujours mortelle, et Riberi l'a vue se terminer trois ses par guérison!. Elle est précédée par des accès de suffocation, plus aigus enouve lorsque, dans une quinte de toux, le pus est expulsé.

L'ouverture dans l'esophage est plus rare; elle se fait pendant un effort à vomissement (Schoeninger, Eulenburg). Ce qui est grave surtout, c'est la diffusion de l'inflammation autour de la thyroïde et de là dans le médiastin antérieur au postérieur. La mort est alors à peu près constante; elle a terminé les observations de Monteggia, de Bruns (rapport par Werner). Elle est plus satale ence lorsque la plèrre est persorée (Lebert). Nous signalerons ici, à cause de sa rarei une observation présentée il y a quelques jours par Lejars à la Société anternique (29 octobre 1886). Un kyste thyroïdien suppuré a ulcéré la carotir primitive et la jugulaire interne et le malade est mort d'hémorrhagie.

L'abondance des veines a fait dire à Cruveilhier que les suppurations thysidiennes sont prédisposées à la septicité et à l'infection purulente.

1º La gangrène n'est qu'un épiphénomène dans la thyroidite disséquate. Mais, dans d'autres circonstances, elle est étendue et mérite une mention péciale. Les observations de Zipp, Lœwenhardt, Kern, Knuppel, Eulenburg, Meldorpf (2 obs.), démontrent qu'elle n'est pas d'une rareté extrême. Elle sarret au cours de la deuxième semaine. La peau est d'une rougeur livide, violoite elle est distendue par des gaz dont la crépitation rend la présence évidente; l'été général est grave, adynamique. Puis, après ouverture, on voit, au milieu des pus infect, la thyroïde sphacélée tout entière ou à peu près. Après éliminate il reste une vaste plaie bourgeonnante au fond de laquelle sont la trade. l'esophage, avec les carotides qui battent, et même la crosse de l'aorte. Il et remarquable que les malades guérissent encore assez souvent, malgré ces déberements énormes. Sur 7 observations, Lebert enregistre 4 guérisons et coutre que la destruction totale de la glande n'a pas été suivie de troubles ulteries de l'économie. Une observation semblable, récente, est due à Gascoyen.

FORMES. PRONOSTIC. Nous venons de tracer un tableau général de la time dite et de ses terminaisons possibles. Mais il serait insuffisant de prendre prendre, prendre,

Le rapport Legouest à la Societé de chirurgie mentionne trois autres cas dess leges l'origine thyroidienne est douteuse; d'autre part, leur issue définitive n'est pas subplis Nous n'avons donc pas cru devoir en tenir compte.

lement la mort a eu lieu sans suppuration; sur les 32 cas suppurés, 11 ont mortels (22 pour 100). Au total, la thyroïdite tue environ dans 1/5 des. Ce pronostic, fait en bloc, devient inexact pour les cas particuliers. Un ement précis n'est possible que si on tient compte : a, de la cause; b, de l'état frieur de la glande.

1. Variétés étiologiques. Les dissérences que nous avons à marquer, lorsque rlande est saine auparavant, tiennent aux troubles préalables de l'état général. sque le sujet est pris en pleine santé, ou à peu près, la réaction initiale est e et franche. C'est ce qui a lieu pour la thyroïdite à frigore. Il y a invasion. c douleur intense, d'une maladie aiguë. Mais aussi la marche est rapide et sque toujours ces cas sont le type de la résolution telle que nous l'avons zite. Nous avons déjà dit qu'on peut alors se demander s'il n'y a pas là une luence rhumatismale. La question doit être résolue par l'affirmative lorsque marche de l'affection est celle des fluxions de nature rhumatismale : ainsi le lade d'Eulenburg chez lequel, à plusieurs reprises, il y a eu balancement ierse entre une thyroïdite et une orchite; ainsi les cas où, avec la thyroïdite. avant elle, on observe des douleurs articulaires, parfois un rhumatisme artihire aigu, et dans le cas de Mollière la courbe thermique de la thyroïdite ut semblable à celle de la polyarthrite aigue dont le malade avait souffert relques jours auparavant. Ici encore la résolution est presque constante, le vaostic est tout à fait bénin en général.

Mais, si le sujet a soussert auparavant d'une maladie générale grave, la sestion change de face. La réaction est alors bien moins vive, les douleurs set plus légères, nulles même, et chez une semme morte de mal de Bright rec pleuro-pneumonie double, Lebert a découvert à l'autopsie une thyroïdite appurée, dissequante, méconnue pendant la vie. La suppuration est la règle, mant avant tout à la nature de l'insection causale, et nous rappellerons les sicroles dont Wælser a constaté l'existence dans le pus. Elle est très-fréquente ans la sièvre typhoïde sans que cependant le pronostic soit bien grave. Elle est resque constante et très-grave dans la pyohémie, dans l'insection puerpérale. Ième alors, toutesois, la résolution est possible. Bach l'a observée pour une sièction légère consécutive à une saignée au bras, Chantreuil pour une sièvre verpérale bénigne.

b. Variétés tenant à l'état antérieur de la glande. Lorsque le corps thyroïde et auparavant affecté de goître, il est hors de doute que la suppuration y est les fréquente. L'inflammation dite idiopathique s'y termine assez souvent par appuration et, si la fièvre intermittente provoque la congestion simple de la fande saine, Zezas l'a vue faire suppurer un goître. Encore est-il qu'on ne doit es désespérer de la résolution, dont les anciennes observations de Carron, par sample, démontrent la possibilité. C'est surtout par l'apparition des phénomèses de compression que l'existence antérieure d'un goître est défavorable. Lest presque toujours dans ces conditions qu'on a observé les thyroïdites amests une mort rapide par suffocation (Lebert). Si le sujet échappe à ces accitats, il en retire parfois quelque bénéfice : après suppuration, le retrait tatriciel est un des modes de guérison spontanée du goître.

Diagnostic. Nous nous contenterons d'énumérer brièvement les principales les d'erreur. La congestion se reconnaîtra surtout à l'absence de fièvre. De éme les névralgies cervicales et cervico-brachiales, puis, plus tard, s'illustification de la tumeur lèvera tous les doutes. Ce dernier symmetre.

scrait encore suffisant pour ne pas croire à une angine aiguë, à laquelle de l'abord la douleur à la déglutition peut faire penser, si l'on n'avait eu soin de constater tout de suite l'absence de rougeur de la gorge. Les adénites aigues se distinguent surtout par leur siège, par l'empâtement rapide des tissus voisins et de la peau, par l'existence d'une lésion cutanée ou muqueuse sur le teritoire correspondant. Le siège encore est différent dans les myosites du stermastoïdien. Dans le phlegmon large du cou l'inflammation est plus superficielle, la peau plus rouge, l'empâtement plus diffus, la déglutition moins pénible. L'erreur est moins facile à éviter avec la laryngochondrite : elle avait été tate dans un cas publié par Gaucher, où au lieu d'une thyroïdite on trouva un nécrose partielle du cartilage thyroïde; il n'y avait pas d'ascension de la tumen pendant les mouvements de déglutition. Il semble bizarre, enfin, de parler si du sarcome de la thyroïde; mais un jour Billroth (d'après Wœlfler) a meise un tumeur de cette nature. Cela prouve que l'erreur est parfois excusable.

Une fois l'existence d'une thyroïdite reconnue, il faut en déterminer la nature et la cause; nous ne croyons pas avoir à revenir sur les détails qui permettent de le faire. Il faut savoir s'il y avait ou non un goître antérieur : pour cela et a les commémoratifs, la nationalité, l'état du lobe opposé, si l'inflammation est unilatérale. Un kyste enflammé, en particulier, se reconnaîtra vite à sa forme arrondie, à sa fluctuation immédiate. Il faut, enfin, guetter avec soin la formation du pus : nous avons déjà assez insisté sur les signes qui doivent alors guider le chirurgien.

TRAITEMENT. Le traitement interne a de l'importance. Au début d'une influm mation franche, un purgatif salin sera souvent utile. Le salicylate de soude à une action efficace sur la thyroïdite rhumatismale (Vulpian, Raymond), le subte de quinine sur la thyroïdite palustre.

Le traitement local consistera d'abord à immobiliser autant que possible région; les applications de sangsues in loco dolenti semblent certes avoir de tribué au succès dans les observations un peu anciennes et on y renonce pet être trop de nos jours. Les larges onctions d'onguent napolitain belladoré. Es cataplasmes émollients, favorisent la résolution.

Si malgré cela la suppuration se fait, il faut inciser aussi vite que possible. Kocher préconise la ponction suivie d'injection antiseptique. En général on précede l'incision franche, incision qu'on doit diriger de façon à éviter les veins : cela est rendu facile par leur turgescence habituelle. Le drainage sera soigne: le pansement bien antiseptique. On aura ainsi des guérisons rapides et sans debrement sérieux.

A. Baoca.

BIBLIOGRAPHIE. — Traumatismes. — FISCHER. Krankheiten des Halses. In Deutsche Conde Billroth et Lücke, Lief 54, p. 154, 1880 (Bibliographie). — Follis et Duplay. Traité ment sire de pathologie externe, t. V, p. 164. — Guerlais Dupon. Cachezie pachyderie consée utive à un traumatisme du cou. In Bult. et mém. Soc. chir. Paris, 1882. Servic, '. VIII. p. 785. — Lücke. Krankheiten der Schilddrüse. In Pitha und Billroth Bubbuch der ullgem. und spec. Chirurgie, Bd. III, Abth. I, Abschnitt IV. Cap. IV, p. 18. Segart, 1880 (bibliographie). — Poulet et Bousquet. Traité de pathologie externe, t. E. p. 726, 1885. — Parist. Quelques cas de thyroidites aigués à la suite de l'arrê à la menstruation. Thèse de Bordeaux, 1885-86.

Congention. — Bach (J. A.). De l'anatomie pathologique, des différentes especial gottres, du traitement préservatif et curatif. In Mém. Acad. méd., t. XIX, p. 338, 1886. Congestion thyroldienne, p. 546. — Baillarger. Congestion sex. chez anim. In Gen. 1802, p. 617. — Bernet (H.). Surg. Soc. of Ireland. Compt. rend. In Brit. Med. Journ. 1886. In Gen. 1986. Paris. 6 juillet 1866. In Gen. 1886. In Gen. In Ge

pilaux, 1866, p. 447. — Carraux. Tr. théor. et prat. de l'art des accouchements, 9 édit. par Tarnier. Paris, 1880, p. 455. - Follin et Duplay. Loc. cit., V, 160. - Frecht (Wolfang). Beziehung der Schilddruse zu den weiblichen Geschlechtsorganen. In Deutsche Zeitschr. Chirurgie, 1883, t. XVIII, p. 213 (bibliographie). — Gruco (Francisco). Manifestazioni elite dell' infezione malarica. In il Morgagni, 1872, t. XIV, p. 653, Thyroïde, p. 655. Genlot (N.). De l'hypertrophie de la glande thyroïde des femmes enceintes. In Soc. méd. p., 1850, 5° fasc., p. 470. Arch. gén. méd., 1860, 5° série, XVI, 513. — Guyox (F.). Note · Farret de la circulation carolidienne pendant l'effort prolongé. In Arch. de phys. rm. et path., 1868, t. l, p. 56. — Du nane. Hypertrophie subite du corps thyroïde. In m, 1870, t. III, p. 167. — Howitz. Verhandlungen der Section für Geburtshülfe und nak. des allg. Ver. St. Petersburger Asrate, 4 nov. 1871. In St. Petersb. med. Zeitschrift. DE Folge, III, p. 472, 1872. — OLIVIER (A.). Étude sur les maladies chroniques d'origine erpérale. In Arch. gén. méd., 1873, 6 série, t. 1, p. 5, 421 et 568. — PASTRIOT (Jean). sde sur les gottres dépendant de la grossesse et de l'accouchement. Th. de Paris, 1876. Potlet et Bousquet. Loc. cit., 11, 727. — Plet (L.). Influence de la grossesse sur le corps proide. Th. de Paris, 1881. — Ponchen. Relations du gottre avec les fonctions utérines. Th. Paris, 1880. — Schartz (J.). Beiträge zur Theorie des Kropfes. Arch. f. klin. Chir., 1886, .. XXXIV, p. 92. — Lawson Tait. Enlargement of the Thyroïde Body in Pregnancy. In Edinb. ul. Journal, mai 1875, t. XX, 2º partie, p. 993. — Vinchow. Pathologie des tumeurs. In ad. P. Aronesohn. Paris, 1871, t. III, p. 215. — WAGNER (R.). Cong. sex. ches les anim. Handwörterbuch der Physiologie. Braunschweig, 1853, IV, p. 113.

Inflammation. — BACH. Inflammation de la glande thyroïde normale et de la glande yreide hypertrophice. In loc. cit., ch. iv., p. 403. — Baille. Abece thyroidien ouvert ens les voies adriennes. In A Series of engravings, etc., fasc. II, pl. I, f. 73, et texte corespondant (Lebert). — BARTH (H.). Un cas de thyroidite caséeuse, affectant la forme du ottre suffocant. In Fr. med. Paris, 1884, I, 540-551. — BAUCHET (L. J.). De la thyroïdite poure aigui et du goure enflammé (gottre chronique enflammé). Ném. prés. à la Société de 26d. du département de la Seine, 25 juillet 1856. In Gaz. hebd. de méd. et chir., 1857, IV, p. 19, 52, 75 et 92. - BAUMANN, Ueber Vereiterung der Schilddruse. Th. de Zurich, **56.** — Bengen. Thyroidite aigue, terminée par résolution. In Fr. méd., 1876. Th. Rællinger, • 34. — Begenold. Zwei Fälle von Struma metastatica. In Deutsche med. Wochenschrift, 880, t. VI, p. 140. — CHANTREUIL. Thyroïdile aigue dans l'état puerpéral. In Gaz. des hôp., **366**, p. 493. — CRUVEILHIER. Inflammation de la glande thyroïde et du tissu cellulaire 🗫 ironnant, surrenu dans la convalescence d'un choléra. In Gaz. des hôpitaux, 1849, 노 👥 . — Detrieux (J.-G.). Considérations sur la thyroïdite ou inflammation aigué de la unde thyroïde. Thèse de Paris, 1879, nº 68. — Fochien. Thyroïdite puerpérale. In Comptes endus de la Soc. méd. de Lyon, 1875, XIII, p. 22. — Folliv et Duplay. Loc. cit., V, 168. -Gutten (H.). De la Thyroidite aigue primitive. État actuel de la question. Thèse de wis, 1881, nº 235. — GASCOVEN. Case of Sphacelus of the Thyroid Gland, with Recovery fthe Patient. In British Med. Journal, 1876, I, p. 192. Comples rendus de Roy. Med. and 🛣 Soc., fevr. 1876. — Gnos. Société de méd. de Paris, 6 juillet 1866. In Gas. hop., 1806, 47. - Kinnisson. Goitre ; suppuration du kyste du corps thyroide de cause puerpérale ; unction. Danger des injections iodées et phéniquées dans ces cas particuliers. Traitement Revue de Thér. médico-chir. Paris, 1885, t. XXXII, 485. — Kocaen (Th.). Zur Pathound Therapie des Kropfes. In Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, 1875-1874, t. IV, 47. Dritter Abschnitt. Lieber Strumitis, p. 459. — Dr nene. Zur Aetiologie der acuten intuindungen. Comm. au 7º congrès de la Soc. all. de chir., 1878. In Archiv für klin. Air., 1878, XXIII, p. 101. - Konn (A.). Ueber Strumitis und Thyreoditis. In Allgemeine finer med Zeitung, 1885, XXX, 155. —Koppe (B.). Acute idiopath. Thyrcoiditis. In Peterswer med. Zeitschrift, Bd. XV, H. 5 u. 6. — Lang (C. L.). Acute Inflammation of the roid Gland. In Med. Ilec. New-York, 1885, XXVIII, 65. — LARDILEY. Étude sur le gottre Hammé et sur le goitre suppuré. Thèse de Paris, 1881, nº 173. — LAURE. Thyroïdite che: refemme en couches. Mort subite. In Mémoires et Comptes rendus de la Soc. des sc. méd. Lyon, 1875, t. XIII. Comptes rendus. p. 22. — Lesent. Physiologie pathologique, t. I, 151. Paris, 1845. Inflammation de la glande thyroïde. — De nene. Krankheiten der bilddruse und ihre Behandlung. Breslau, 1862. Inflammation, p. 7, ch. 1. Congestion, 101, ch. 111 (Bibliographie). — LEWENHARDT. Inflammation et gangrène du corps thyroide. Med. Zeitung von Preussen, 1843, nº 13. Arch. gen. med., 1844, 4º série, t. V, p. 215. — Ex. Krankheiten der Schilddruse. In loc. cit. Inflammation, p. 15 (hibliographie). -CEANT (G.). Article Thyrolds. In Nouv. Dictionnaire de méd. et chir. prat. — Marti-🗷 (N.). De l'inflammation aiguë du corps thyroide ou thyroidite. Thèse de Paris, 1861, 83. — MACCHART, Eph. Cur. Nat., cent. I, obs. 17, p. 152, 1712. — Mollikra (Daniel). groidite rhumatismale. In Comptes rendus de la Soc. méd. de Lyon, 1873, XIII, p. 32.

Monteggia. Fasciculi pathologici. Mediolani, 1789 (Lebert). - Mosstie-Monnor. Strumitis suppurata. Tod in Folge von Lungenembolie. In Wiener med. Presse, 21 septembre 1879, nº 58, UXX, p. 1207. — NAUWERCK (D.). Beiträge zur Pathologie des Gehirns. In Deutsche Arch. f. klin. Med., 1881, t. XXIX, obs. XVI, p. 35. - NELATON. Eléments de pathol. cher., I. III, p. 361, 1854. — PINCHAUD (G.). Des thyroïdites dans la convalescence de la sem typhoïde. Thèse de Paris, 1881, nº 15. — Poulet et Bousquet. Loc. cit., II, 727. — Reen. Trois cas d'abcès de la glande thyroïde ouverts dans la trachée. Guérison, in Nacrollo delle opere minori con annotazioni e con la giunta d'argomenti inediti. Torino, 1864. Rapp. Legovest Soc. chir., 1856, 100 série, t. VI, p. 436. - Ricker (E.). Observations de thyroidite aigue. In Gaz. med. Paris, 1885, 2 s , II, 418 et 460. - Rollingia (L.). De le thyroidite aigue. Thèse de Paris, 1877. nº 170. — Saccui (C.). Mémoires et observations ur les diverses altérations du corps thyroïde qui constituent le gottre. In Annali univ. di mul., décembre 1832. Anal. in Arch. gén. méd., 1833, 2° série, t. II, p. 246. — Scausca (Emil. de Tübingen. Spontane Heilung einer Struma nach Phlegmons des Halses. In Allg. md. Central-Zeitung, 1885, LIV, p. 1590. - Sinox (N. D.). Contribution à l'étude de l'infanmation aiguë de la glande thyroïde. Thèse de Paris, 1881. - Staudenheren. Abcom Gland. Thyroidea. In Zeitschrift f. Wundarste und Geburtshelfter, 1870, H. I. p. 26, 2 - Vidal (de Cassis). Traité de pathologie ext. et de méd. opér., 2º édit., t. IV, p. 164, 1846. — VULPIAN. Thuroïdite aigue rhumatismale. Obs. de Raymond in Clin. hop. de la Charité. Res. par Revilliout in Gas. des hopitaux, 1877, p. 570. — Wand (E. B.) de Gressbore). The Med. Record. New-York, 1885, XXVIII, p. 196. - Wozuplan. Ueber Entwicking und Bau des Kropfes. In Arch. f. klin. Chir., XXIX, 1883, p. 828. Die Entzündungen in der Schilddrüse und im Kropfe. - Zezas (G.) de Berne. Ueber Thyroideitis und Strumbs bei Malaria. In Centralblatt f. Chir., 1885, t. XII, p. 532. — Zoviowirch (Ephrem). De la thyroidite aigue rhumatismale. These de Paris, 1884-1885, nº 301. — Zwiche. Thyroidets acuta suppurativa. In Charité Ann., 1882. Berlin, 1884, 1X, 589.

THYROÏDE (MUSCLE ÉLÉVATEUR DU CORPS). Sommerring, qui le premier (De musculis, 128, et De splanchnologia, 54) a bien étudié ce muscle sous le nom & Musculus levator glandulæ thyroideæ, en a donné la description suivante: « 🕩 aperçoit quelquefois du côté gauche, un muscle dont la largeur égale à peu pris la moitié de celle du thyro-hyoïdien ordinaire; ce muscle naît tendineux du bod inférieur du corps de l'os hyoïde et descend charnu sur le cartilage thyroid: une partie s'attache à ce cartilage, tandis qu'une autre se répand manifesteme sur la glande thyroïde. Parfois il provient de la corne de l'hyoïde. Il existe me ment du côté droit et plus rarement encore des deux côtés à la fois. Il attir milieu de la glande thyroïde vers le corps de l'hyoïde ». Cette description s'applique assez bien, on en conviendra, au prolongement du corps thyroïde que Laloute (Recherches sur la glande thyroïde. In Mem. de l'Acad. et Soc. sav. étrang., 17% p. 159) avait déjà signalé en 1750 sous le nom de pyramide, et il a pu se biet que Sœmmerring, malgré son habileté dans la dissection, ait pris quelqué pour un muscle ce qui n'était en réalité qu'une portion du corps thyrite lui-même. Mais on serait mal fondé à généraliser cette accusation pour 🖛 les cas et à affirmer avec Theile (Encycl. anatomique, t. III, p. 86) que k muscle élévateur du corps thyroïde « n'est autre chose que le prolongement à la glande thyroïde, désigné sous le nom de pyramide... »; que « le microsope n'y fait découvrir aucune trace musculaire et n'y montre que de la substant glanduleuse ».

Dès 1817, J. Godart (Bull. de la Société anatomique de Paris, 1817). 202) s'était élevé contre l'assertion trop exclusive de Theile et avait mont à la Société anatomique de Paris, une pièce se rapportant parfaitement à la scription de Sœmmerring et offrant un exemple incontestable du muscle de la glande thyroïde. M. Bouchard, dans une communication verbale, a bien muscle de Sæmmerring et qu'il avait rencontré quelquefois le muscle thyroïdien de Sæmmerring et que toujours le microscope lui en avait révélé la nature muscalant.

L'existence du muscle élévateur du corps thyroïde nous paraît donc désormais ra de doute. Du reste, depuis la communication de J. Godard, de nouvelles servations relatives à ce muscle ont été rapportées par des anatomistes d'une torité incontestable, notamment par W. Gruber (Anatomische Notizen, in Virous's Arch., Bd. LXXVII, p. 193, et Reichert's Arch., 1868, p. 644), par alsham (Guy's Hospital Reports, t. XXVI et XXVII, 1880 et 1881), par Macater (Transact. of Roy. Irish Academy, 1872). Ce dernier auteur a même vu, ns un cas, le muscle élévateur thyroïdien s'attacher sur le sommet de la pyrade de Lalouette.

Le muscle élévateur de la glande thyroïde peut être bilatéral ou n'exister que an seul côté. De plus, il présente quelquesois dans sa constitution des saisaux multiples: témoin le sait suivant qui a été observé par Gruber: Le muscle évateur comprenait trois saisceaux distincts: le premier prenait naissance sur bord insérieur de la grande corne de l'os hyoïde du côté droit et venait outir à la région de l'isthme; le second se séparait du muscle thyro-hyoïdien se terminait sur le lobe du corps thyroïde; quant au troisième, il se détachait palement de la portion postérieure du muscle thyro-hyoïdien, ainsi que du syro-pharyngien.

Quant à sa nature, j'estime que le niuscle levator grandulæ thyroïdeæ l'est qu'un faisceau aberrant ou incomplet des muscles droits, compris entre l'os spoide et le sternum. Nous en avons la preuve dans les connexions par trop significatives que ce faisceau anormal présente avec les muscles précités: « Les faisceaux la thyro-hyoïdien, dit Macalister (loc. cit.), peuvent former un levator », et je rappellerai cette observation si intéressante de Walsham, dans laquelle la portion morenne du muscle sterno-hyoïdien faisant défaut, la portion inférieure s'attabilit sur la gaîne des vaisseaux du cou et la portion supérieure venait se fixer le lobe gauche du corps thyroïde, constituant ainsi un exemple typique du muscle anormal que nous venons de décrire.

L. Testur.

THYMOIDECTOMIE. Les diverses opérations que le chirurgien est amené à pratiquer contre le goître ont été exposées par Krishaber à l'article Goitag (p. 534 et 548). On pourrait chercher à compléter cette énumération en y spetant les injections d'iodoforme, d'acide osmique, de liqueur de Fowler, en dérivant le procédé de Billroth pour le traitement chirurgical des kystes suppurés (incision et suture de la paroi à la peau). Mais ce ne serait certes pas la peine de revenir pour cela sur le traitement du goître. La thyroïdectomie, au contraire, a donné lieu à un grand nombre de travaux. Le manuel opératoire en aété perfectionné et les statistiques immédiates sont devenues de plus en plus suisfaisantes. D'autre part, il est vrai, des accidents particuliers, tardifs et graves, ont été décrits, depuis 1883, à la suite des extirpations totales du corps thyroïde; c'est à leur étude, en les comparant aux résultats fournis par les vivinettions, que nous nous attacherons surtout.

L'anatomie du corps thyroïde a été l'objet d'un article précédent de M. le Posesseur Frédéricq (de Liége). Avant d'étudier la thyroïdectomie, il nous faut Manmoins reprendre quelques points d'anatomie chirurgicale qui ont une portance capitale pour l'opérateur.

Acatomie chirurgicale du corpe thyrotde et de la région thyrotdienne. Le corpe tyroide, dont nous n'avons pas à rappeler la forme et les dimensions, establishe

en avant de la trachée et sur les parties latérales du cartilage thyroïde. Il ensert donc les voies respiratoires comme un demi-anneau et, au point de vue chirurgical, nous avons besoin de préciser ces rapports. L'isthme, dont la hauteur moyenne est de 12 à 14 millimètres, mais qui est sujet à des variations notables en plus ou en moins, à l'absence même, l'isthme du corps thyroïde recouvre les trois ou quatre premiers cerceaux cartilagineux de la trachée; le premier cerceau reste quelquesois à découvert. De là, les lobes latéraux s'étendent, obliques en haut et en arrière, sur les parties latérales de ces anneaux, du cartilage cricoïde, du cartilage thyroïde.

La glande est fixée en cette position à l'aide de ligaments qui ont été autresois vus d'une manière assez nette par Gunz (1750). Hueter a montré une sorte lame aponévrotique naissant du bord supérieur de l'isthme pour se joindre es haut aux revêtements fibreux du cricoïde et des côtés du thyroïde, en se prologeant assez sur les parties latérales. Il s'est surtout occupé des consequences que cette disposition a pour la trachéotomie, vu l'impossibilité où l'on se trouv. lorsque cette lame est résistante, de refouler l'istlune par en bas. Cette dispestion a été mieux étudiée encore par Wentzel Gruber, d'après lequel il fant distinguer trois ligaments suspenseurs: un moyen et deux latéraux. Les deux latéraux viennent du bord inférieur du cricoïde en arrière du muscle crothyroïdien; quelquesois du premier et du deuxième anneaux de la trachée. Is longent la face profonde du lobe correspondant et, vers son bord posterieur. dans sa moitié inférieure, s'unissent à la capsule de la glande, présentant là des trous pour le passage des vaisseaux et des nerss C'est surtout à ces ligaments. obliques en bas, en avant et en dedans, qu'est due l'incurvation de la throide autour de l'arbre aérien. Le ligament moven est moins important; il n'euse que 30 sois sur 80; il va de l'isthme à un point variable de la face antérieur du larynx. G. Marchant a vérifié ces faits et a constaté en outre que de cornes supérieures partent des trousseaux fibreux, suivant les artères the roïdiennes supérieures pour aller se jeter sur la gaîne tangentielle des cre vaisseaux du cou, vers la bifurcation des carotides, et de là sur l'apocénes prévertébralc.

Toutes ces lames sont, en somme, une dépendance de la capsule fibreuse que entoure la glande, envoyant des travées dans son épaisseur. Cette capsule dimportante chirurgicalement, puisque certains auteurs conseillent l'exurption intra-capsulaire et d'autres l'ablation extra-capsulaire du corps thyroïde.

Nous avons peu à revenir sur les rapports de la face antérieure de la thyroïde. Sous la peau fine et souple et sous le peaucier se trouve l'aponéme cervicale superficielle, directement sous-cutanée sur la ligne médiane, dédentée de chaque côté autour des muscles sterno-cléido-mastoïdiens, qui laissent en eux un triangle à base supérieure. Dans ce triangle, en bas, est la thyroïdiens et l'aponévrose cervicale moyenne. Les deux muscles omo-hyrident obliques en haut et en dedans, unis par le diaphragme triangulaire à source supérieur qui forme l'aponévrose cervicale moyenne, sont tout à fait sur le parties latérales. Cette aponévrose, dit Richet, est en réalité formée de fession multiples, auxquels il semble rationnel d'annexer les muscles sterno-hyrident et sterno-thyroidiens, plutôt qu'à l'aponévrose superficielle, comme le sappey. Sous ces plans, l'isthme du corps thyroïde apparaît, sur la light médiane, entre les bords internes, divergeant par en bas, des muscles sterno-médiane, entre les bords internes, divergeant par en bas, des muscles sterno-

oidiens; sous ces muscles, plus en dehors et obliques en sens inverse, sont sterno-thyroïdiens, dont la largeur semble proportionnée à celle du lobe rrespondant, qu'ils recouvrent. C'est parce que ces plans musculo-aponévromes multiples ne se laissent distendre qu'avec peine que les tumeurs du corps proïde ont une si fâcheuse tendance à comprimer l'arbre aérien contre la lonne vertébrale située en arrière.

Parmi les plans que nous venons d'énumérer, nous n'en étudierons qu'un ul en détail, à cause de son importance pour la thyroïdectomie. C'est le plan us-cutané, sillonné par de nombreuses veines superficielles situées entre le ancier et l'aponévrose. Ces veines sont les veines jugulaires, qui feront l'objet un article spécial de ce Dictionnaire. Leur disposition générale sera cependant liquée ici en quelques mots. Née en haut à l'angle de la mâchoire, verticale partir de là sur la face externe du sterno-mastoïdien pour plonger, près de la vicule. dans le creux sus-claviculaire derrière le bord postérieur de ce muscle. se jeter dans le confluent de la jugulaire interne et la sous-clavière, la veine qulaire externe ne nous intéresse que pour les opérations où l'on prolonge ès-haut l'incision oblique de Kocher. La jugulaire antérieure, souvent asyétrique, est plus importante. Verticale, près de la ligne médiane, elle devient, i bas, oblique en dehors, pour plonger sous le bord antérieur, puis sous la face terne du sterno-mastoïdien, et se jeter soit dans la jugulaire externe, soit dans confluent de la jugulaire interne et de la sous-clavière. A ces deux troncs, sot la description est classique, Kocher joint une veine juqulaire oblique, arallèle au bord antérieur du sterno-mastoïdien, née en haut soit de la thyroïienne supérieure, soit de la faciale (système de la jugulaire externe), et abouhée en bas dans la jugulaire antérieure au point où elle croise le bord antérieur la sterno-mastoïdien. Au-dessus de la fourchette sternale, elle est unie à celle h côté opposé par une anastomose en arcade que sectionne l'incision médiane wavent usitée.

La face profonde est en rapport avec l'arbre aérien. Nous n'avons pas à y revenir. Il nous reste à exposer en quelques mots ses connexions avec le canal dimentaire et avec le paquet vasculo-nerveux du cou.

Des deux côtés la partie la plus reculée de la face interne des lobes recouvre la partie antérieure du constricteur inférieur du pharynx. Plus bas, on trouve l'esophage, mais ce conduit n'est guère recouvert par le corps thyroïde que du thé gauche, car on sait que de ce côté, au cou, il déborde la trachée. Et là le serf récurrent gauche est à sa face antérieure, tandis qu'à droite il est dans langle qui le sépare de la trachée. Les rapports sont donc intimes avec les extrements, du côté gauche surtout. Mais, au niveau du bord inférieur du contricteur inférieur, les deux récurrents s'engagent sous ce muscle et affectent met l'artère thyroïdienne inférieure des rapports sur lesquels nous aurons à saister plus loin.

Les connexions avec le paquet vasculo-nerveux sont fort intimes. Le bord estérieur de chaque lobe est creusé d'une gouttière longitudinale dont la meavité répond à la carotide primitive, tandis que le bord interne longe le multiple pharyngo-œsophagien et que la lèvre externe repose sur la ligne de metion de la carotide et de la jugulaire interne. Nous signalons ces rapports une manière spéciale, car ils interviennent dans l'explication de certains exidents consécutifs à la thyroïdectomie. Ils ont, en effet, une importance hysiologique considérable (voy. article Thyroïdes [Physiologie]), et l'anatomie

comparée nous enseigne que, dans la série animale, le corps thyroide a toujours des connexions intimes avec les vaisseaux carotidiens (Maignien, Legendre).

Les rapports sont modifiés lorsqu'il existe un goître. Avec une tumeur petite, tout se borne à une légère distension des parties, mais bientôt se produisent des tiraillements, des déviations, des compressions des divers organes du cou, et cela a une certaine importance pour l'opérateur. Les aponévroses. réduites à de minces feuillets à peine visibles, recouvrent des muscles atrophis. jaunâtres, étalés en larges rubans membraneux; et ces plans adhèrent à b tumeur, surtout si elle a été soumise auparavant à des injections interstitielles. Les veines, dilatées et flexueuses, atteignent un volume considérable; et les veines prosondes se modifient aussi bien que les superficielles. Le paquet des gres vaisseaux du cou est peu à peu resoulé, le plus souvent en dehors, et on sent la carotide battre jusque sur la verticale, passant par l'apophyse mastoide; plus rarement en dedans, quoique A. Poncet (de Lyon) ait trouvé la carotide et le jugulaire tout près de la ligne médiane. La tumeur s'étale au devant des vaisseaux thyroïdiens supérieurs et inférieurs qu'elle recouvre et qui deviennent ainsi difficiles à aborder dès le début de l'opération. Le conduit laryngo-trachéal est déjeté latéralement, si la tumeur occupe surtout un lobe; elle le comprime en forme de fourreau de sabre, si elle envahit la totalité de la glande (Kocher). Elle peut le rétrécir dans tous ses diamètres lorsqu'on se trouve en présence d'un goître annulaire rétro-trachéal. On comprend sans peine les complications qu'entraînera l'ablation d'un goître rétro-sternal et surtout d'un goître rétreœsophagien. Kaufmann, dans ces dernières années, a attiré l'attention sur le thyroïdectomie appliquée à cette dernière variété. On s'expose, enfin, à des méprises de diagnostic et à des accidents opératoires, si on ne tient pas compte de tumeurs développées dans les glandes thyroïdes accessoires, que Madelung surtout a étudiées. Il faut avoir ces diverses particularités présentes à l'esprit lerqu'on entreprend l'extirpation du corps thyroïde.

VAISSEAUX THYROIDIESS. 1º Artères thyroïdiennes. De chaque côté, se artère aborde chacune des cornes du lobe correspondant : ces artères sont les thyroïdiennes supérieure et inférieure. Une autre, inconstante, est la thyroidienne moyenne ou thyroïdienne de Neubauer.

La thyroïdienne supérieure naît de la carotide externe, au-dessous de la faciale et de la linguale, quelquesois par un tronc commun avec elles. Exceptionnellement elle vient de la carotide primitive. Toujours assez gros, son calibre est en raison inverse de celui de la thyroïdienne supérieure opposée et de la thyroïdienne inférieure du même côté. Dubreuil l'a vue grosse comme la carotie externe. Sa direction est, d'abord, oblique en avant et en dedans, horizontale un peu ascendante; bientôt elle devient à peu près verticale et aborde la cur supérieure du lobe correspondant de la glande thyroïde. Sa portion horizontale n'est recouverte que par le peaucier et la peau, puis sa portion descendant s'engage sous l'aponévrose moyenne et les muscles qu'elle entoure (omo-hyoidis. sterno-hyoïdien, sterno-thyroïdien). En arrière et en dedans, elle longe la pare latérale du pharynx. Il faut se mésier des cas où la portion horizontale est trècourte, et où la thyroïdienne supérieure descend, verticale, au devant de la carotide primitive pendant un certain trajet. Nous ne décrirons pas en détail # branches collatérales. a. La laryngée supérieure nait du point où la thredienne supérieure s'instéchit. Comme origines exceptionnelles, on lui assisti la carotide externe, la faciale, la linguale et même la carotide primitive. Elle

recole à la membrane thyro-hyoïdienne, sous le muscle thyro-hyoïdien, perre cette membrane vers sa partie moyenne et se divise en un rameau ascendant
épiglottique et un rameau descendant ou laryngien. b. L'artère sternozstoïdienne se détache ordinairement au-dessous de la précédente et, transreale en dehors au devant de la carotide primitive et de la jugulaire interne,
rend dans la face profonde du sterno-mastoïdien.

Les branches terminales sont au nombre de trois, rampant toutes, flexueuses, a surface de la glande pendant un long trajet, et fort hypertrophiées en cas de ltre. L'externe longe les parties latérales du corps thyroïde. La postérieure unique entre la glande et le canal sérien. L'interne suit le bord supérieur au-dessus de l'isthme s'anastomose avec celle du côté opposé. Chemin faisant, e envoie en dedans l'artère laryngée inférieure, horizontale au devant de la embrane crico-thyroïdienne qu'elle perfore, en plusieurs branches, pour iguer la portion sous-glottique du larynx. Le développement de cette artère ne peu pour la thyroïdectomie, mais a de l'importance pour la laryngotomie ter-crico-thyroïdienne.

La thyroïdienne inférieure provient de la sous-clavière, à peu près sur la ême verticale que la mammaire interne, en avant et un peu en dehors de la rtébrale, non point isolément comme il est classique de le dire, mais avec la s-scapulaire et la cervicale transverse (J. Wieth, Farabeuf, G. Marchant). Ce one thyro-scapulo-cervical (Farabeuf) est long de 6 millimètres environ. La proïdienne inférieure, dont le calibre est en raison inverse de celui des proidiennes supérieures de son côté et inférieure du côté opposé, est d'abord erticale, ascendante; elle se courbe pour se porter en avant, en bas et en edans, passe derrière la carotide primitive et, en dedans d'elle, se redresse our gagner, ascendante et flexueuse, la corne inférieure correspondante de la byroide, et là se divise. Elle décrit donc deux courbes : une externe à concavité Mérieure, une interne à concavité supérieure. Elle est en rapport en arrière rec la colonne vertébrale, dont la séparent les muscles prévertébraux, et passe 11 centimètre au-dessous et en dedans du tubercule de Chassaignac (apophyse masserse de la sixième vertèbre cervicale). C'est là qu'elle se recourbe pour usser sous la carotide primitive, en avant de la vertébrale. Elle longe, en ledans, la trachée et l'œsophage, se mettant en rapport intime, à gauche surtout, met ce dernier conduit. La première courbure entoure, en avant, le paquet reculo-nerveux du cou et le grand sympathique. La deuxième courbure, recourete par les muscles sous-hyoïdiens, embrasse le nerf récurrent, et ce rapport a m intérêt majeur dans la thyroïdectomie. Aussi les chirurgiens l'ont-ils, dans ces lemières années, étudié avec précision. Le récurrent, dit Wolfler, est « à beral » sur un des rameaux principaux de la thyroïdienne inférieure. Pour locher, la thyroïdienne inférieure dans sa dernière portion s'applique, oblique a haut et en dedans, à la face postérieure de la glande, et là passe derrière le current, puis à son côté interne, entre lui et la trachée. Cela n'est exact, laprès Rotter, que sur 1/3 des sujets; sur le second tiers l'artère passe devant nerf; dans le dernier tiers, enfin, les rapports sont plus complexes; à 4 centimètres de la trachée, l'artère se divise en 2 rameaux dont un affecte \* rapports décrits par Kocher. En tout cas, ces rapports sont intimes, l'artère nge pendant longtemps le nerf, et de là, comme nous le verrons, des précauons opératoires minutieuses.

Les branches collatérales nous arrêteront peu. Nous ne serons que nommer

la cervicale ascendante. Les rameaux destinés au pharynx, à l'œsophage, à la trachée, sont plus importants pour nous. Ceux de la trachée, en nombre variable, descendent vers les bronchiques et s'anastomosent avec elles. Kocher leur a suit jouer un rôle considérable dans sa première théorie sur la cachexie strumiprire (voy. plus loin p. 507). L'artère laryngée postérieure monte à la sace postérieure du larynx, sous la muqueuse pharyngienne.

Les branches terminales sont au nombre de deux ou trois. Une ou deux (externe et postérieure) longent le bord postéro-latéral et la face externe de la glande, se portant vers les branches correspondantes de la thyroïdienne supérieure. La troisième passe entre le corps thyroïde et la trachée et, le long de l'isthme, s'anastomose avec celle du côté opposé.

L'artère thyroïdienne moyenne (thyroïdienne de Neubauer, thyroïda ima de auteurs allemands) n'existe que dans 1/10 des sujets à peu près. On l'a vue bilatérale, mais elle est en général unilatérale, et alors presque toujours située à droite. Elle vient, à l'ordinaire, du tronc brachio-céphalique, mais souvent de la carotide primitive. On l'a vue naître de la crosse de l'aorte, de la sous-clavière, de la mammaire interne, mais toujours elle se porte, de ce point variable, sur la face antérieure de la trachée pour gagner l'isthme du corps thyroïde.

Toutes les artères thyroïdiennes sont remarquables par leurs flexuosites. On peut remarquer, avec G. Marchant, que les artères des organes érectiles sont flexueuses pour s'accommoder aux variations du volume de l'organe qu'elles desservent. Le corps thyroïde n'est pas érectile, mais subit des dilatations congestives considérables. Entre ces vaisseaux, les anastomoses sont nombreuses. No pas dans la glande, et, si l'on injecte séparément les artères thyroidiennes, or voit qu'elles correspondent dans le parenchyme thyroïdien à des territoires comparables peut-être à ceux de l'artère splénique (Hyrtl). Mais hors de la glande il est exagéré de soutenir avec Hyrtl que les anastomoses sont exclusivement capillaires. Les branches terminales communiquent largement entre elles à la surface de la capsule thyroïdienne (Cruveilhier, Sappey), surtout sur chacun 🏍 bords de l'isthme. Au reste, la chirurgie le prouverait vite, car les hémorrhagies de cette région ne sont possibles à arrêter que par la ligature des deux bouts dans la plaie, et le sang de la sous-clavière vient sans peine, par œte voie, dans le territoire carotidien. Qu'on joigne à cela les anomalies nombreuse (c'est, dit Dubreuil, la région où elles sont le plus fréquentes) dont les artère sont le siège, et l'on comprendra que la ligature des artères thyrouliennes soit peu en honneur. Pour lier la thyroïdienne supérieure on n'a qu'à faire comme pour chercher la carotide externe; sous la grande corne, derrière le tronc thyplinguo-facial, on trouve la thyroïdienne supérieure. Il est inutile de pratique. avec Weith, sur la lèvre antérieure à l'incision un débridement transversal parallèle au bord supérieur du cartilage thyroïde. Pour lier la thyroidies supérieure, on fera au devant du sterno-mastoïdien une incision qui conduix i la carotide primitive. On trouvera alors l'artère en grattant avec la sonde cannelé à 1 centimètre au-dessous et en de lans du tubercule de Chassaignac, après aver récliné avec soin la carotide primitive d'un côté et le conduit laryngo-traché de l'autre.

2º Veines thyroïdiennnes. Les veines du corps thyroïde, nées de l'intérier de la glande, arrivent à sa surface et là, volumineuses, rampent en convergent de chaque côté vers trois points principaux : les deux cornes du lobe (veines thyrodiennes supérieures et inférieures) et l'istlime (veine thyroïdienne moyenne).

ines sont anastomosées et avalvulaires : aussi ont-elles, pour l'hémostase après thyroïdectomie, presque autant d'importance que les artères. En outre, elles hèrent à des plans fibreux qui les maintiennent béantes, et dans quelques opétions le malade a succombé à l'entrée de l'air dans les veines.

Les rameaux d'origine de la thyroïdienne supérieure suivent ceux de l'artère rrespondante. Un d'eux est anastomosé, sur le bord supérieur de l'isthme, avec n congénère du côté opposé; sur cette arcade tombe une anastomose qui vient la partie supérieure de la jugulaire antérieure (Kocher). A partir de l'extré-ité supérieure de la corne glandulaire, la veine se porte, oblique en haut et en hors, vers la jugulaire interne, en passant devant la carotide primitive. Presque ujours elle s'unit chemin faisant à la linguale et à la faciale. De là le tronc ineux thyro-linguo-facial, situé au-dessous du nerf grand hypoglosse, trans-rsal, point de repère important, mais périlleux, pour la ligature de la carotide terne (Farabeuf).

Au-dessous de cette extrémité supérieure du lobe thyroïdien et près d'elle, r le bord externe de la glande, Kocher décrit une veine thyroïdienne supéeure accessoire, horizontale vers la jugulaire interne. Plus bas, un peu aussus de la corne inférieure, est une veine thyroïdienne inférieure accessoire, rallèle à la précédente.

Les reines thyroïdiennes inférieures, en nombre et de volume variables, se ouvent au pôle inférieur du lobe latéral. Elles sont sous l'aponévrrose cervile moyenne et vont verticalement à droite dans l'angle de convergence des eux troncs brachio-céphaliques (quelquesois à l'extrémité supérieure de la veine ave); à gauche dans le tronc brachio-céphalique gauche.

Ces veines n'ont d'ailleurs rien de fixe. Entre elles, derrière l'isthme et aulessous de lui, contre la trachée et dans des plans fibreux qui dépendent de la
lace postérieure de l'aponévrose cervicale moyenne, on trouve un plexus veineux
souvent très-développé d'où naît la veine thyroïdienne moyenne, qui quelquelois ramène seule tout le sang des parties inférieures du corps thyroïde. Ces
veines, concentrées en deux troncs ou en un seul, forment ce que Tillaux
appelle la veine jugulaire antérieure profonde et se rendent dans le tronc veineux
brachio-céphalique gauche.

Tels sont les détails d'anatomie chirurgicale indispensables à connaître avant de pratiquer la thyroïdectomie. Si nous sommes entrés dans quelques détails au sajet des vaisseaux thyroïdiens, c'est que nous avons préféré ne pas faire de cette étade l'objet d'un article spécial, auquel il nous eut fallu renvoyer à plusieurs reprises pendant la description des procédés opératoires.

l. Soins prétiminaires. Manuel opératoire. L'antisepsie parfaite est la première condition à réaliser, si bien qu'Auguste et J.-L. Reverdin n'opèrent guère qu'à leur clinique particulière; en ville le matériel serait défectueux pour mener à bien une opération souvent délicate; quant à l'hygiène nosocomiale, les chiffres Prouvent son influence nuisible. Entre les mains des mêmes opérateurs, le séjour voyen des malades opérés à la clinique a été de 5 à 9 jours; celui des malades pérés à l'hôpital étant de 27 jours, accidenté en outre d'accès de fièvre, de sup-varations fétides. Julliard opère dans des pavillons d'isolement de l'hôpital antonal de Genève et a 5 morts sur 31 opérations, les deux Reverdin en ayant, n tout, 3 sur 29.

Le malade ayant été bien baigné, Maas ne se contente pas de savonner le cou

à l'eau phéniquée : pendant un ou deux jours, il maintient devant la région, sous une lame de gutta-percha, des compresses trempées dans une solution de sublimé à 1/1000.

Les instruments les plus simples suffisent: bistouri, pinces à disséquer, sonde cannelée, ciseaux mousses, rétracteurs. Il faut se munir de deux aiguilles de Deschamps, et surtout d'un nombre considérable de pinces hémostatiques. Nous rencontrerons chemin faisant quelques instruments spéciaux, mais ou s'en passe sans peine. Pour les ligatures, on préférera le catgut à la soie, qui donne parfois de petits abcès; au lieu de catgut phéniqué, Kocher se sert de catgut préparé à l'essence de genévrier et à l'alcool; Maas, de catgut au sublimé.

La position à donner à l'opéré est de quelque intérêt. Le mieux semble de k placer à demi couché, la tête étendue et fixée par un aide. Avec Rose, A. et J.-L. Reverdin conseillent surtout de chercher l'attitude où le malade respire le mieux. Les renseignements sournis par le patient sont encore utiles parson pour éviter les accès de suffocation durant l'opération, et c'est un des arguments pour lesquels certains chirurgiens n'emploient qu'à regret l'anesthèsie generale. Ils s'appuient encore sur les inconvénients tout particuliers des vomissements qui pendant l'opération souillent la plaie, après l'opération tiraillent l'œsophage. la trachée, les sutures. Aussi Julliard est-il, en principe, opposé à l'anesthème générale; les Reverdin s'en passent volontiers. Ces auteurs ajoutent à tout cele qu'une fois l'incision cutanée faite les douleurs sont modérées, et qu'on pout insensibiliser la peau avec les pulvérisations d'éther. Cette dernière pratique. cependant, compromet la réunion immédiate; d'autre part, les douleurs sur moins légères que ne le disent ces auteurs; Poncet attribue en partie à les intensité la mort rapide d'un de ses opérés. Le mieux est donc, pour la majerik des chirurgiens, d'endormir le malade, en diminuant, si l'on veut, la dose d'ance thésique nécessaire par l'administration préalable d'un lavement de chlori, d'une injection de morphine. Enfin, on tend aujourd'hui, à Lyon, à Genère, i revenir à l'anesthésic par l'éther. Dans l'espèce, Comte (th., Genève, 1882), Julliard, Maas, préfèrent le chloroforme à cause de la facilité avec iaquelle l'éle produit de l'irritation trachéo-bronchique avec hypersécrétion de la muquest. Malgré cela, les Reverdin, Poncet, considèrent que le chloroforme est encore plus dangereux.

Une deuxième question préalable est à résoudre. Faut-il avoir recours, règle générale, à la trachéotomie? Rose l'a préconisée pour deux motifs : d'abre la trachée ramollie se laisserait sans cela aplatir dans l'inspiration par la pre sion atmosphérique; de plus, elle évite le tirage sus-sternal qui serait une casse puissante de médiastinite. Ces faits ont été exposés par Krishaber (Golfas, p. 31) et 545), mais depuis on les a étudiés de plus près. Kocher n'a jamais vu de tr chée ainsi ramollie; tout dépend, pour lui, des inflexions de la trachée solui en fourreau de sabre. Les investigations histologiques de Müller, de Rotter, leur ont jamais montré d'altération dans les cartilages trachéaux. Quant 🛎 susées dans le médiastin, dit Kocher, elles dépendent de la septicité et non & tirage sus-sternal. Or la trachéotomie rend impossible l'asepsie de la plaie et de son côté, déverse ses produits putrides dans l'orifice trachéal, et de la me plus grande fréquence des broncho-pneumonies septiques. Les chiffres, entires, parlent haut contre la méthode de Rose. Les 43 dernières opérations de Les (en 1883) se décomposaient en : 59 sans trachéotomie, 59 guérisons; 4 aux trachéotomie, 5 morts. Les 54 dernières de Billroth (d'après Wælfler) étaiest:

3 sans trachéotomie, 43 guérisons; 5 avec trachéotomie, 3 morts. Il faut donc éserver la trachéotomie aux cas où la suffocation la rend urgente, avant, pendant, u après la thyroïdectomie. Pour n'avoir point à revenir sur cette opération, ous signalerons tout de suite quelques complications qui la nécessitent: certines sténoses par goîtres aortiques; certaines tétanies; quelquefois la section es deux récurrents. Tout à fait tardivement enfin on a pu voir des accès de sufcertains subits après cicatrisation par inflexion de la trachée; Maas a dù pratiuer ainsi, sur le même sujet, deux trachéotomies successives.

Nous pouvons aborder maintenant l'étude de l'opération proprement dite. iebrecht a compté vingt-trois variétés d'incisions cutanées, les unes simples médiane ou parallèle au sterno-mastoïdien), les autres à lambeaux (en V, en T, n 4, en 7, en +, en U). On s'accorde, en général, à ne jamais exciser de peau. noique Billroth le fasse pour les goîtres volumineux. Pour Julliard, Baumartner, l'incision médiane unique sussit toujours. D'autres présèrent être plus l'aise dans le champ opératoire pour mieux lier les vaisseaux, et tout récempent A Poncet (de Lyon) est revenu à l'ancienne incision cruciale. Kocher réconise une incision qui, verticale de la sourchette sternale au cricoïde, deient, à partir de là, oblique vers le bord antérieur du sterno-mastoïdien. Au esoin, on a la ressource de transformer ce coude en un Y. En somme, on doit aire une section aussi simple que possible, quitte à l'augmenter de tous les sébridements nécessaires pour se faire du jour. On incise la peau, le peaucier. an liant soigneusement entre deux ligatures toutes les veines qui se présentent, puis on send l'aponévrose cervicale superficielle, puis, sur la sonde cannelée, les plans suivants, en allant doucement, car ces couches sont distendues et on est exposé à entrer dans la tumeur, d'où des hémorrhagies en nappe très-génantes. Si les muscles sous-hyoïdiens ne peuvent être assez réclinés, Rose, Michel, Sacher, Gussenbauer, conseillent de les sectionner sans crainte. Au besoin on les suturera : cette précaution n'est même guère utile que pour le sternoustoidien.

On arrive ainsi sur le corps thyroïde hypertrophié. On a alors le choix entre deux méthodes: l'ablation intra ou extra-capsulaire. Pour Billroth, Julliard, lass, Boyer, il faut inciser la capsule sur la sonde cannelée et énucléer la tumeur. Cest, avec plus de précautions, l'ancien évidement de Kocher, de Rossander. Asjourd'hui Kocher libère la face externe de la capsule; A. et J.-L. Reverdin font autant.

En tout cas, parvenu à ce point, le chirurgien doit avoir renoncé au bistouri. Let isolement du goître doit se faire avec des instruments mousses (doigt, sonde manelée, ciseaux fermés), et en ne sectionnant les brides qu'entre deux ligatures ides au catgut et serrées avec un nœud solide et droit. Le plus simple est de facer ces ligatures avec l'aiguille de Deschamps; pour être sûr d'avoir entre lies un écartement suffisant, Kocher a une sonde spéciale, à trois cannelures: lie sur les deux gouttières latérales et coupe sur la médiane; Julliard a twenté une pince à verrou dont les branches sont recourbées, mousses et percées un œillet. Si un vaisseau échappe, on le saisira dans une pince à forciprestre. Baumgärtner a l'habitude de toujours sectionner entre deux pinces pour lier qu'à la fin : cela a l'inconvénient d'encombrer le champ opératoire. Les gatures sont toujours nombreuses et, avec Langenbeck, Kuester, on doit considerer comme une imprudence suivie de succès la thyroidectomie que J. Wolff a tite sans placer un fil. Il faut reconnaître cependant que l'on en met d'autant

moins qu'on est devenu plus habile. On trouve vite alors les troncs principant. en remontant le long des vaisseaux qui rampent à la surface de la tumeur. Le mieux est d'aller d'abord à la corne supérieure saisir la thyroïdienne supérieure. puis, un peu plus bas sur le bord externe, la thyroïdienne supérieure accessoire (Kocher). Mais cela ne peut être qualifié de ligature préventive (Michel, Héron Watson), car ces vaisseaux, nous l'avons dit dans notre résumé anatomique, sont recouverts, lorsque la tumeur est un peu grosse, par la face postérieure de cette tumeur, et leur recherche n'est pas aussi rapide qu'on l'a dit. La même remarque s'applique à la corne inférieure et là, en outre, la ligature en masse scrait désastreuse. Lier en masse à ce niveau, c'est lier, puis sectionner presque à coup sûr un récurrent dans la thyroïdectomie unilatérale, les deux dans la bilatérale. Il faut donc, après avoir mobilisé le bord interne (veines throidiennes inférieures) de cette corne, arriver jusqu'au sommet, puis là ménager les couches les plus postérieures du goître, et finir par une opération intracapsulaire, ou bien, comme Kocher, Maas, Rotter, se reporter plus en dehors pour aller lier le tronc de la thyroïdienne inférieure aussi près que possible de la carotide primitive (voy. plus haut Rapports de la thyroïdienne insérieure).

Pour enlever les deux lobes, on peut les isoler de chaque côté, puis terminer en séparant de la trachée l'isthme jusque-là laissé intact. Ou bien on extirpe le deux moitiés l'une après l'autre; on doit alors lier avec soin les vaisseaux qui longent chacun des bords de l'isthme. En tout cas, la dissection de l'isthme est parfois pénible; Kraus a dù entamer les cartilages sans léser la muqueuse, et qui n'a pas d'inconvénient; Lücke a ouvert involontairement la trachée. Il u sans dire que nous ne parlons pas des cancers, où, par exemple, Bircher a di enlever, avec le larynx, une partie de la trachée et de l'œsophage.

L'opération peut être rendue particulièrement laborieuse par des adhérents du goître (strumites, injections interstitielles), par l'existence de vaisseaux mebreux et énormes; par des dispositions spéciales (goître rétro-sternal, rétro-trachéal et surtout rétro-œsophagien).

On se trouve, une fois tout cela terminé, en présence d'une plaie considerable, au fond de laquelle sont le larynx et la trachée, le pharynx et l'œsophage; et voit battre les carotides primitives; en bas les troncs veineux brachio-céphaliques y gonflent lors de l'inspiration; s'il y a une poche rétro-sternale, elle peut ar soulevée par les impulsions de la crosse de l'aorte. La plupart des chirurgies ont renonce à y faire de grands lavages, qui exposent à des intoxications une phénique, sublimé), et surtout à des accidents spéciaux par irritation des ser qui rampent au fond de la plaie. A l'ordinaire, il ne s'agit que de troubles pesagers des récurrents (voy. plus loin). Mais aussi on craint de voir l'opéré fire comme celui de Riedel et succomber à des phénomènes où le pneumogastres semble avoir été en cause. On se contentera donc de toucher toute l'étendue la plaie avec des éponges trempées dans une solution antiseptique et les exprimées.

La suture sera exacte, laissant passer en bas un drain de gros calibre, en caste chonc, les drains résorbables de Neuber ayant été fort infidèles entre les maints Julliard, d'A. et J.-L. Reverdin, puis on appliquera un pansement d'une antisquirigoureuse: peu importe, au reste, l'agent employé, acide phénique, sublant i iodoforme. Il sera assujetti par un bandage un peu compressif allant de la papar au sommet de la poitrine, et passant dans les aisselles. Pour favoriser l'écomment du liquide, le malade reste à peu près assis pendant quarante-huit beautiful.

natenu par des oreillers; immobile, silencieux, buvant peu, et de l'eau seulement dans les premiers jours, car on a observé des pneumonies alimentaires. e premier pansement est enlevé au bout de vingt-quatre heures, le second emeure jusqu'au cinquième jour. Souvent tout est terminé en sept à huit jours. La durée de l'opération dépend pour beaucoup de l'habileté de l'opérateur, et a s'en rend compte en lisant les observations publiées en série par Julliard, les sux Reverdin; mais la douzième opération de Borel (de Neuschâtel) a duré natre heures. Ces prolongations de l'opération ont, sans contredit, de l'impornace pour la production des accidents que l'on désigne sous le nom trop vague e choc traumatique (pâleur, faiblesse du pouls, hypothermie, fréquence de la spiration) et qui ne sont pas très-rares après la thyroidectomie. Probablement y entre, pour une bonne part, des réslexes du grand sympathique, dont beauoup de silets sont lésés ici. Mais avec cela il est dissicile de savoir jusqu'à que oint on doit tenir compte de l'anesthésie prolongée, de la douleur, de l'hémorbagie ensin.

II. Accidents et complications opératoires. A. Accidents immédiats. 1º L'hémorrhagie primitive n'est guère à craindre aujourd'hui, et l'instrument hémotatique par excellence, dit Richelot, est le bistouri aidé de la forcipressure. On me rend ainsi maître à peu près de toute hémorrhagie artérielle, à condition de bien serrer les fils à ligature, car deux opérés d'A. Reverdin pensèrent mourir d'hémorrhagie, le fil de la thyroïdienne supérieure ayant glissé une fois le pansement fini. La perte de sang devient presque impossible à arrèter, si les artères sont athéromateuses, et Liebrecht fait de cet état une contre-indication formelle à la thyroïdectomie. On sera parfois débordé par le sang veineux, mais surtout par les hémorrhagies parenchymateuses, contre lesquelles la ligature est impossible: on est alors réduit au tamponnement, au thermocautère. De là le précepte de ne pas inciser le goître, et de ne jamais rien couper qu'entre deux ligatures.

2º Quelques observations d'entrée de l'air dans les veines, avec le sissement caractéristique, ont été rapportées. La mort immédiate a été vue par Wælsser; des malades de Schinzinger (de Fribourg en Brisgau), de Krænlein, de Borel, saraient succombé en deux à six jours (on peut se demander si l'entrée de l'air est bien la cause du décès). Une malade de Billroth a guéri après thrombose de la jugulaire interne et de la sous-clavière.

5º Les suffocutions pendant l'opération et les indications de la trachéotomie ont dété étudiées à propos de la trachéotomie préventive. Contre ces suffocations par flexion angulaire de la trachée de forme en fourreau de sabre Kocher recommende de passer un fil dans la trachée, qu'on pourra ainsi redresser par une traction en sens inverse. Cela permet, le plus souvent, d'éviter la trachéotomie.

4 Les lésions involontaires de l'œsophage sont rares, et c'est heureux, car sur sur sur sur plaies incomplètes relatées par Baun (au cours d'opérations pour cancers) sur fois des complications infectieuses ont entraîné la mort, quoique une seule sis la plaie se sur complétée par une perforation secondaire. Mais, en dehors le cela, la dysphagie est à peu près constante et dure quatre à cinq jours; elle et due à l'ascension du larynx, en plein soyer traumatique, à chaque mouvement de déglutition.

5º Parmi les lésions nerveuses, quelques-unes sont très-rares. Peut-être quelques traillements du sympathique cervical furent-ils cause de troubles pupillaires vus

par Reverdin, Kappeler, Bruns. Dans quelques rares thyroïdectomics pour cancer, Lücke, Maurer, Fischer, ont réséqué le pneumogastrique, et l'opéré a survica quelque peu. Cela n'a pas été fait dans les ablations de goître simple. Nous avons déjà signalé le fait de Riedel (inhibition possible par l'acide phénique). Deux autopsies de mort rapide ont révélé à Julliard, à Boyer, des suffusions sanguines dans la gaîne du nerf vague. En enlevant un goître volumineux, Maas sections l'anse de l'hypoglosse et il en résulta une paralysie unilatérale de la langue, avec gêne de la parole et de la mastication.

Les altérations des nerfs récurrents, au contraire, sont fréquentes et ont été diversement interprétées. D'abord, il y a des cas indéniables où le nerf a été sectionné, ou pris dans une ligature, dans une pince. Un fort accès de tous avertit Wegner de cette faute opératoire et cessa lorsque la pince fut retirée. Hamilton provoqua la suffocation par une ligature en masse de la corne inferieure; elle se dissipa lorsque le fil fut desserré. Par section unilatérale, la voir est très-altérée, mais la respiration se sait bien. Wælsler a insisté, lorsque b paralysie est complète, sur la paralysie de l'épiglotte; ce cartilage, dévié, prend une position oblique et remplit mal son côté operculaire. C'est là une cause de pneumonie par déglutition vicieuse; il faut, il est vrai, tenir compte aussi des filets que le récurrent envoie à l'œsophage et au constricteur inférieur. Quant la section est bilatérale, l'aphonie est complète et un nouveau phénomène des plus graves s'ajoute : une dyspnée intense qui a fait périr à bref délai des malades de Kappeler (2 obs.), de Maas, de Richelot. D'après les relevés de lakowski, trois fois elle a nécessité la trachéotomie. Ces accidents, heureusemest. sont rares, si l'on a égard aux particularités anatomiques que nous avons etposées plus haut et aux règles opératoires qu'on en a déduites. Au total, se 322 thyroïdectomies, Liebrecht relève 9 sections certaines du récurrent, d 4 douteuses. Mais il y a des troubles sérieux de la phonation sans qu'il y 🖊 pour cela section des récurrents. Deux opérés de Schwartz et de Richelot devine aphones et, dans les deux cas, un laryngologiste consulté (Poyet et Krishaber affirma la section bilatérale du récurrent. Le chirurgien se croyait sûr pourtes de ne pas l'avoir faite. En effet, le malade de Schwartz guérit vite par l'életisation; celui de Richelot, quelques semaines après, se réveilla avec l'usage la parole. Krishaber se retrancha derrière la régénération des nerfs. Or ces alter tions passagères de la voix (raucité, aphonie) sont très-fréquentes. Mieux unte demander si ce ne serait pas comparable au fait où Julliard, après une aphonic bre que et complète, a trouvé à l'autopsie une continuité nerveuse parfaite. Il y seulement des infiltrations sanguines de la gaine des récurrents. Les tiraillement simples semblent donc suffire. Il y en avait autant dans le cas déjà mention de Riedel. Ce dernier auteur incrimine l'irritation chimique produite par l'air phénique. l'our ce cas mortel, on peut discuter cette interprétation, mais de hors de doute que les lavages à la solution phéniquée (à 5 pour 100) set des causes de la raucité de la voix et même de l'aphonie; cela a été constali 🗗 J.-L. Reverdin au moment même du lavage de la plaie; et, depuis que ce rurgien a renoncé à cette pratique, il n'observe plus ces accidents, qu'autrés à un degré léger, il considérait comme à peu près constants, soit aussité and l'opération, soit seulement au bout de deux à trois jours. Sans doute, cela 1 de pas de grande conséquence; pendant quelques jours, quelques semaios. voix est faible, rauque; l'examen laryngoscopique révèle soit une paralyse, = un spasme d'une corde vocale, plus rarement des deux, puis tout cesse. Le pro-

e est moins favorable lorsque, plus tard, le nerf se trouve comprimé dans catrice (Julliard, Martin, Wælsler). Si l'on veut apprécier avec exactitude ert prise par l'opération aux accidents laryngés, il faut examiner avec soin rynx avant l'intervention, et souvent on trouvera que ses fonctions sont tes. A ce propos, nous relèverons une erreur de Julliard : pour lui, la oïdectomie est incapable de faire cesser la raucité antérieure de la voix; ne peut que l'aggraver. Les observations de Gussenbauer, Poland, Kocher, ngärtner, Maas, Poncet (de Lyon), s'inscrivent en faux contre cette assertion. . Accidents opératoires consécutifs. Ces complications sont, en somme, s de toutes les plaies, et on peut les résumer d'un seul mot en nommant pticité de la plaie. La propagation de la suppuration au médiastin est e gravité toute spéciale. La septicité est encore un facteur important dans roduction des pneumonies, dont l'existence est encore trop fréquente. Nous ons pas à revenir sur le rôle de la trachéotomie à l'égard de la septicité, la médiastinite, de la pneumonie (voy. plus haut), sur l'influence des bles de déglutition par lésion des récurrents pour l'invasion d'une pneuue (Schluckpneumonie des Allemands). Peut-être faut-il tenir compte des rations pulmonaires consécutives aux irritations du pneumogastrique (ob-. de Riedel). La septicité enfin est encore la cause des hémorrhagies secones exceptionnelles de nos jours. A elle se joignent quelques conditions iculières. Une opérée de Mosetig a eu une veine volumineuse ulcérée au tact d'un drain, et, si Kocher a renoncé aux lavages à la solution de chlorure inc (à 5 pour 100), c'est parce qu'un jour une mortification du tissu cellue du médiastin s'est propagée au tronc artériel brachio-céphalique, d'où une norrhagie mortelle.

II. Résultate opératoires immédiate. Les accidents que nous avons passés revue sont aujourd'hui réduits au minimum. Sur 322 opérations, Liebrecht ave une mortalité générale de 7,92 pour 100, et les résultats sont plus satisants encore si l'on examine les statistiques particulières les plus récentes. 1885, Kocher était à la tête de 101 observations avec 12,8 pour 100 de rtalité. Les 43 dernières (en 17 mois) donnaient une léthalité brute de pour 100, et de 5,1 pour 100, si l'on ne considérait que les 39 goîtres simples. is en 1885 le même auteur nous dit que ses 70 dernières opérations ont tes guéri. Et point n'est besoin d'arriver à une pareille habitude pour obtenir statistique analogue. En 1882-1883, Bottini a fait 10 thyroïdectomies, dont stales, et n'a eu aucun décès à enregistrer. On peut donc dire que maintenant le opération est absolument légitimée au point de vue opératoire. La statistique Liebrecht prouve, en outre, que la thyroïdectomie totale, opération radicale, st pas plus grave que la partielle, au contraire. Déjà Wœlsser avait conclu l'on doit toujours enlever la thyroïde entière. Ce fut également, pendant temps, l'avis de Kocher, mais cet auteur ne tarda pas à se convaincre qu'on rait dû, avant de généraliser, se demander si le corps thyroïde n'a pas une etion indispensable dans l'économie. Les physiologistes gardaient le silence, les chirurgiens en avaient conclu qu'il s'agissait, pour ainsi dire, d'une superation de l'organisme. L'événement leur a prouvé qu'ils se trompaient.

IV. Accidente spécieux de la thyroidectomie. Les complications énumérées qu'ici sont, en résumé, les complications communes à toutes les plaies opé-

ratoires (hémorrhagies, lésions nerveuses, lésions des organes voisins, complications inflammatoires et septiques, etc.). L'anatomie de la région permettait à elle seule de les prévoir. Mais il y a d'autres accidents qui semblent liés d'un façon toute spéciale à la suppression de la glande thyroïde, à la cessation de ses fonctions, et que les autres opérations sur le cou n'entraînent pas, quelque graves qu'elles soient. Avant de rechercher de quelle interprétation ces faits sont susceptibles, nous commencerons par leur simple exposition. Les phénomères sont les uns précoces (troubles cérébraux, tétanie), les autres tardifs (cachere stumiprive). Mais un lien commun paraît unir ceux des deux catégories, et certaines observations conduisent, par degrés insensibles, d'une variété à l'autre.

A. Troubles psychiques innédiats. Manie aiguë. Après toutes les grandes opérations, en particulier après certaines opérations abdominales (hernie étranglée, ovariotomie), on a noté, à titre d'exception, des symptômes de manie. Mais il faut bien admettre ici quelque chose de particulier quand, sur les treize premières opérations de Borel, on trouve quatre observations de ce genre, quand des faits analogues, moins exactement relatés, il est vrai, sont du à Woelster, Sick, Kocher, etc. Ces troubles psychiques sont assez variables dass leur forme. Un des opérés de Borel eut pendant quarante-huit heures un accès d'aliénation avec agitation et mutisme, pendant lequel il défit son pansement: un autre, âgé de dix-huit ans, présenta pendant huit jours un état de mélascolie voisin de la stupeur; la mélancolie, un peu agitée, dura assez longtemps chez un enfant de sept ans. Une femme enfin eut des hallucinations tout à fat bizarres. Elle se crut chamois et pensait qu'un coup de seu lui avait enlevé un partie de l'épaule parce que le pansement qui lui couvrait le haut du corps l'en pêchait de mouvoir les bras; cette idée ne l'abandonna que le jour où elle per palper son dos. Elle guérit d'ailleurs, ainsi que les trois autres. Ces quatre supti étaient jeunes. Lorsque leur observation sut publiée (1882) la cachexie strumprive n'était pas encore connue et nous ne savons pas quel a été le résultat tarôl. A ces accidents cérébraux aigus nous comparerons le fait suivant, dù à Chilelain : Un homme atteint de démence avec stupeur portait un goître énorme pu par la dyspnée et la cyanose, semblait l'avoir amené à un état désespéré, si bie qu'on ne crut même pas devoir tenter la trachéotomie. Puis peu à peu, en des ans environ, sans traitement, le malade guérit, à la fois, et de sa démence et de son goitre.

B. Tetanie. La tétanie, elle aussi, a des causes multiples, mais on est les forcé de croire ici à une influence spéciale, quand on la voit, réservée aux le roïdectomies totales, compliquer 7 des opérations de Billroth, publiès per Wælther, quand les 17 thyroïdectomies totales des deux Reverdin en fournisses 5 cas. Les 7 de Mikuliez en donnent jusqu'à 4! Si bien qu'aux deux premies observations, qui semblent être celles de Schænborn publiées par Falkson de 1881. N. Weiss en 1885 en ajoutait 11 autres; en 1884, Schramm en abstionne 20 et aujourd'hui, sans avoir la prétention de tout rassembler, nous é réunissons 27 qui se décomposent ainsi qu'il suit : Billroth (8), Albert & Schramm (2), Nicoladoni (1) (ces 15 observations sont celles de Weiss: Reverdin (3), Szuman (1), Mikulicz (3) (ces 7 observations complètent les de Schramm); Mikulicz (1), Kocher (2), Kottmann (in Kocher) (1), Wahrwitsch (1), Hiequet (1), Zambianchi (1).

Cette complication a d'abord passé pour l'apanage exclusif du sexe féminis. C'est l'avis de N. Weiss (13 observ.). Mais Kocher a vu un jeune garçon èté atteint; deux des faits de Mikulicz concernent des hommes; de même ceux de Hicquet, de Wolkowitsch: au total 5 cas chez l'homme. Il est réel toutesois que la fréquence est bien plus grande chez la semme, jeune surtout. Nous n'avons pas à décrire l'aspect clinique de la tétanie (voy. article Tétanie), mais nous avons à signaler quelques particularités au sujet de la répartition et de la marche. La contracture, qui s'accompagne de crampes, de contractures dousureuses, de convulsions épileptiformes (Schramm et Mikulicz), est le plus souvent localisée aux membres supérieurs et parsois à un seul (Reverdin). Aux nains, elle revêt le type classique de sexion. Ailleurs, elle s'empare aussi des nieds, des jambes (Weiss, Kottmann, Schramm), de certains muscles saciaux Weiss, Wæsser, Schramm). Peut-être, par envahissement du diaphrame, peut-elle causer la mort par asphyxie. Dans le fait de Kottmann, il y eut chaque soir !lévation concomitante de la température.

La tétanie peut apparaître le jour même de l'opération; le plus souvent elle survient du lendemain au cinquième ou sixième jour, au plus tard le dixième jour (Weiss). Les spasmes, qui peuvent se manifester à l'occasion de certains mouvements, lors du premier pansement, par exemple, du rentpendant un temps variable. Susceptibles de disparaître définitivement en huit à quinze jours, ils présentent ailleurs une évolution plus sérieuse. D'autres faits sont déjà moins savorables où les accès récidivent, s'espaçant de plus en plus à mesure qu'ils durent moins longtemps et sont moins intenses. Cela continue ainsi pendant quelques mois. Mais aussi au bout de trois ans une des malades de Billroth n'était point encore guérie. D'autre part, la mort n'est certes point exceptionnelle, puisque des treize malades de Weiss sept sont mortes, sans que, d'ailleurs, la tétanie soit toujours la cause directe du décès. Elle l'aurait été dans deux cas de Billroth, où la mort arriva au bout de plusieurs mois, au milieu de troubles dyspnéiques graves. Encore peut-on se demander s'il n'y a pas une part à faire à d'autres altérations cachectiques de l'individu, et, pour le cas de Wolkowitsch, la réponse doit être assirmative.

C. Ilvstéris. Une des observations de J.-L. Reverdin nous montre une jeune fille, sujette auparavant à des attaques d'hystérie, en être guérie après une thyroidectomie. Cela est exceptionnel, tandis que l'inverse semble ne point l'être. L'hystérie préexistante fut seulement aggravée chez une malade de Poncet (in th. Boyer). Mais la névrose n'avait encore donné lieu à aucune manifestation chez les opérées de Kocher, de J.-L. Reverdin. Chez cette dernière, quelque temps après l'opération, compliquée de tétanie bien guérie, une vive contrariété pendant la menstruation fut la cause occasionnelle d'un mutisme hystérique qui cessa brusquement quelque temps après sous l'influence d'une émotion vive. Depuis, la patiente a souffert de crises dyspnéiques suivies de mictions fréquentes et abondantes, et accompagnées quelquefois d'anesthésie d'un bras, de sessibilité d'un ovaire. Cette même femme, pendant les premiers mois après la thyroidectomie, avait eu une suppression des règles avec anémie. La malade de Zambianchi elle aussi a souffert d'un mélange de tétanie, de troubles menstruels et de symptômes hystériques.

Nous sommes donc déjà en présence d'accidents nerveux à évolution assez lente, à complexité plus grande qu'on ne serait tenté de le croire au premier thord. Cela se manifeste plus encore chez cet homme, observé par Wolkowitsch, qui devint presque immédiatement anémique et faible; au cinquième jour il aut pris de tétanie dont il ne guérit jamais bien, puis son corps entier fut envahi

d'un eczéma qui avait débuté par les jambes; toute la peau s'épaissit; la partie s'embarrassa et l'intelligence s'affaiblit, et finalement le malade mourut dans une faiblesse complète. Les accidents ont été analogues, mais réellement aigus, chez une opérée de Stokes. Témoin encore cette jeune fille, opérée par Kocher, qui, quatre mois après, présenta de fortes convulsions, revenant par accès de quatre jours et accompagnées de tétanie avec flexion des doigts, du poignet, des pieds, puis éclatèrent des accès épileptiques, deux fois avec chute et perte de connaissance fort brève, il est vrai. Nous voilà conduits, par gradation insensible, des accidents précoces aux accidents tardifs, de la tétanic et de l'hystérie à la cachexie strumiprive.

D. CACHEXIE STRUMPRIVE. Les accidents qui vont nous arrêter à présent étaient encore inconnus il y a quatre ans, et la priorité de leur découverte appartient à J.-L. Reverdin, par une communication, en date du 13 septembre 1882. à la Société médicale de Genève. Cet auteur insiste déjà sur la fréquence des phénomènes cachectiques après les thyroïdectomies totales et en tire la conclusion que la thyroïdectomie partielle doit seule être pratiquée, sauf lorsque des circostances spéciales imposent l'ablation complète. Cette communication précédait un mémoire qu'en 1885 J.-L. Reverdin publia avec son cousin Aug. Reverdin: cinq observations y étaient recueillies. Vers la même époque Kocher, frappé l'amée précédente par une communication orale de J.-I.. Reverdin, ouvrit sur les résults définitifs de ses thyroïdectomics une enquête dont il fit connaître les documents au Congrès des chirurgiens allemands : la ressemblance était parfaite entre s description clinique et celle des deux Reverdin. A peu près en même temps. deux observations étaient publiées dans un travail de Julliard (de Genève). partir de ce moment, les chirurgiens étaient avertis, et les travaux se succdèrent rapidement, dus à Brüns, à Grundler, à Baumgärtner, à Mikulicz, &... tandis que les physiologistes se mettaient à la besogne pour donner à ces sais des interprétations expérimentales. Les observations que nous avons pu rémi sont au nombre de 44, dues à : Kocher (18), les deux Reverdin (5), Julliard 🕰 Bruns (3), Baumgärtner (4), Gussenbauer (3), Koenig (1), Mikulicz (1), Schmid (1), Poncet (1), Ruggi (2), Occhini (1), Tassi (1), J. Gordon (1).

D'après Kocher, le début a lieu, insidieux, progressif, à peu près aussitôt que le malade commence à se rétablir du traumatisme opératoire. A. et J.-L. Revertie ont bien publié un fait de ce genre, mais ils pensent qu'en général l'état morbié commence au bout de trois à quatre mois; six mois chez une malade de Martin: près d'un an chez une opérée de Reverdin revue par Laskowski. Ces débuts test à fait tardifs sont exceptionnels; de même, l'apparition brusque des accident presque aussitôt après l'opération, s'enchaînant à partir de ce moment. Commençant par la tétanie et arrivant à la cachexie (observation de Wolkowitsch sur un opéré de Borhaupt).

Les premiers phénomènes sont la pâleur, la lassitude, la faiblesse, la mabdresse et la pesanteur des membres. Le malade se fatigue vite : tel grand marcheur est forcé de se reposer après 2 kilomètres (J.-L. Reverdin). Cela s'accurpagne de douleurs dans les bras, moins souvent dans les jambes, dans le condans les épaules, dans tout le corps même. Ces souffrances sont, à l'ordinaire modérées, mais elles peuvent devenir très-vives et, dans les jambes, simuler des douleurs osseuses. Peu à peu l'anémie augmente, le visage et les extremes gonflent et se refroidissent. La maladie se constitue ainsi.

Alors les membres sont lourds, quelquesois raides, plus rarement agilés le

quelques spasmes; les tremblements fibrillaires des muscles y sont fréquents, parfois intenses. Les mouvements sont lents, faits comme à regret; cela peut en venir à la paralysie, mais ce n'est certes point la règle. Les muscles, au contraire, restent volumineux, si bien qu'on pourrait croire à une pseudo-hypertrophie, si l'on ne voyait le sujet capable de mouvements assez énergiques lorsque, par un effort de volonté, il triomphe de son engourdissement. Mais la précision de ces actes musculaires est bien diminuée, aux membres supérieurs surtout, et cette maladresse est un phénomène précoce, portant principalement sur les petits mouvements: telle femme ne coud plus qu'à grand'peine, ne saurait faire au crochet un ouvrage quelque peu délicat; un coiffeur, opéré par J.-L. Reverdin, laissait, à chaqué instant, tomber ses ciseaux. Un autre malade de ce dernier chirurgien perdait aisément l'équilibre dans la station debout.

Cette maladresse augmente quand vient le gonstement qui bientôt raidit les doigts. Ce gonstement est d'abord oscillant. Kocher l'a vu s'établir de plus en plus sort, par une séric de poussées à l'époque desquelles survenaient des crises de dyspnée. En hiver surtout, les mains et les pieds, bleus et froids, sujets aux engelures, subissent des infiltrations. Ailleurs, c'est le matin que l'ensture est le plus appréciable, durant quelques heures, pour augmenter peu à peu et devenir permanente. Ce n'est point un véritable œdème, car sur ce gonstement, assez dur et élastique, la pression du doigt ne produit point la dépression classique. Les mains, les pieds, sont envahis, plus rarement les segments supérieurs des membres. Les doigts, volumineux et raides, se sléchissent avec dissiculté. Mais c'est au visage qu'il résulte de ces modifications un aspect tout à fait spécial.

A la face, en esset, la pâleur et la boussissure acquièrent une grande importunce. Les paupières sont prises les premières, et cela commence par l'insérieure, qui présente un gonslement saccisorme, demi-translucide, qu'on est tout étonné de trouver assez résistant. Puis l'insistration essace les plis du visage et les traits s'épaississent; le nez, plus ou moins épaté. surmonte des lèvres gonssées, renversées en dehors, mettant au jour une muqueuse décolorée sur laquelle la salive en vient à s'écouler en bavant. Les yeux se rapetissent sous le développement des paupières. Les traits, devenus grossiers, restent immobiles, ne réagissent plus à l'expression des passions, donnant à ce visage, épais et hébété, l'aspect du crétinisme et de son impassibilité. Deux sois J.-L. Reverdin a noté un pseudo-lipome sus-claviculaire.

Avec cela cadrent assez bien les phénomènes intellectuels. Car, si un malade de Reverdin a eu un peu de délire des grandeurs, les cas usuels se caractérisent par une diminution de l'activité cérébrale. La pensée est lente; la mémoire, rebelle aux enseignements présents, est bientôt infidèle aux counaissances antérieures. C'est sur les enfants qui fréquentent encore l'école que ces diffénences apprécient le mieux, et là aussi sont mises en relief les modifications du caractère. Les individus les plus enjoués deviennent taciturnes, silencieux, tristes, renfermés en eux-mèmes. S'ils cherchent ainsi à s'isoler, c'est peut-être par conscience de leur infériorité intellectuelle. Cette conscience, il en est chez qui en la prend sur le fait; au dire de Kocher, une fille cherchait par des efforts redoublés à se maintenir au niveau de sa classe, un autre enfant suppliait sa mère de ne pas l'envoyer à l'école être la risée de ses camarades. C'est que l'état cérébral de ces malades n'est pas le crétinisme vrai. Avec une réflexion soutenue, dont parfois ils s'impatientent, ils trouvent des réponses justes et sensées. La Pensée est engourdie, mais non point nulle, et cette lourdeur des conceptions est

encore exagérée, en apparence, par la lourdeur des mouvements, de la langue surtout : ces deux causes s'unissent pour produire une lenteur considérable de la parole.

À cela se joignent d'autres phénomènes cérébraux moins constants : me céphalalgie qui n'est jamais bien intense; des vertiges, des étourdissements qui peuvent aller jusqu'à l'évanouissement.

Tous ces accidents s'accentuent. Le corps entier devient plus épais et on s'es aperçoit vite à la taille des jeunes filles : un ventre gros, où l'ascite est possible (Kocher), est surmonté d'un thorax dont la base s'élargit. Dans un cas des Reverdin, sans qu'il y eût à cela de cause connue, l'épaississement avait envais la moitié droite de tout le corps avec une prédominance marquée.

La peau infiltrée perd sa souplesse : on n'en peut faire que de larges plis. Elle est sèche, jusqu'à la perte absolue de la sueur (Reverdin). L'épidemes s'écaille et tombe en lames plus ou moins larges, surtout aux mains et ant pieds. Les cheveux grisonnent (Schinzinger), poussent raides, secs, en brosse (Reverdin). Ils tombent parfois, se réduisent à une maigre couronne qui entoure la dénudation du cràne.

La peau acquiert, par-dessus tout, une páleur anémique tout à fait particlière, que la rougeur fréquente des pommettes met spécialement en évidence a visage. Ce n'est pas la pâleur vraie de l'anémie, de l'albuminurie. C'est un test blanc jaunâtre, blafard, terreux, comme celui des crétins. Cette décoloration atteint les muqueuses, dont Bruns, d'ailleurs, au palais, à la langue, a constait l'épaississement.

Le pouls est petit et filiforme. Le cœur n'est pas agité de palpitations. Le bruits sont faibles, mais clairs. Burckardt insiste sur cette faiblesse cardiaque. Is souffle anémique avec renforcement du second ton pulmonaire est le seul brai morbide que signale Kocher. Les recherches hématologiques ne révèlent ria le fixe, d'après J.-L. Reverdin. Celles toutefois que Bourquin et Cornaz ont fais sur les malades de Kocher ont donné un résultat positif. Les globules n'amins subi aucune modification qualitative, mais il y avait une diminution numéror fort nette des globules rouges, d'autant plus prononcée, en règle générale, que les troubles généraux étaient plus accentués. Le minimum a été de 2 168 m globules par millimètre cube chez une jeune fille opérée depuis huit mois. Com oligocythémie est admise par Bruns.

La respiration, presque toujours, est à peu près normale, et c'est à ten d'exception qu'il nous faut signaler la dyspnée intense avec toux et crassident fut atteint un patient de Kocher, trachéotomisé, il est vrai, pendant l'éparation. Il existe un cas analogue de Baumgärtner, mais, avant la thysite tomie, la corde vocale gauche était déjà paralysée. Les poumons restent sais La voix est faible, aisément enrouée, sans que Kocher ait constaté d'altération du larynx au laryngoscope. D'après Baumgärtner, Pietrzikowski, les lésious de récurrents seraient usuelles. Cette opinion, sur laquelle ces auteurs ont faut une théorie pathogénique, semble erronée, comme nous le verrons dans instant.

Une légère sensation de constriction à la gorge dégénère quelquesois en constriction, mais la sonde œsophagienne ne rencontre aucun obstact. Deux sois les Reverdin ont noté la perte de la sois et de la saim. A part cels, in sonctions digestives s'accomplissent bien. Les urines restent presque toujust normales, et les premiers observateurs en ont été étonnés, s'attendant, vu l'aspect

t visage, à y trouver de l'albumine. La rate est normale. La menstruation t souvent diminuée, irrégulière.

Outre les douleurs, qui sont un phénomène de début et qui persistent plus moins à la période d'état, la sensibilité générale présente quelques troubles. s faits sont rares où la sensibilité tactile est obnubilée. Mais un des phénoènes les plus remarquables est une sensation de froid à peu près constante, teignant son maximum aux extrémités, mais n'y étant pas exclusivement mitée.

Les sens spéciaux sont généralement intacts. Toutefois l'ouie était diminée chez un opéré de Borhaupt (observation de Wolkowitsch); un malade e J.-L. Reverdin entendait des gens qui l'injuriaient, se croyait entouré de expents et de squelettes. Un autre individu a subi une perte du goût.

Lorsqu'enfin la thyroïdectomie a été pratiqué pendant la période de dévelopement, un de ses essets les plus sacheux est l'arrêt de la croissance. Un nsant opéré par P. Sick à l'âge de dix ans était à vingt-huit ans un crétin haut e 127 centimètres. A un degré moindre, un patient de Julliard, opéré à dixept ans, présente le même phénomène. Cette année ensin, Schmidt a publié une bservation dont le sujet n'est guère mieux loti que l'opéré de P. Sick.

La marche de ces accidents est progressive pour Kocher. Ce chirurgien les a mjours vus s'accroître peu à peu; il n'a été témoin d'aucune amélioration. Cette volution fatale est possible, fréquente même, surtout chez les jeunes sujets, taux observations de Kocher on peut en joindre d'autres de P. Sick, de Wolkovitsch. Mais Kocher exagère en la regardant comme constante. L'amélioration bientôt été évidente chez la plupart des malades observés par les deux Reverin: aucun d'entre eux, à la vérité, n'a été guéri d'une façon absolue, mais, près avoir passé par un maximum très-accentué, ils sont arrivés à ne plus puffrir que d'un peu de faiblesse. La coloration blasarde de la peau est ce qui ersiste le plus longtemps. Baumgärtner donne de la cachexie strumiprive une application que nous aurons à discuter: en tout cas, les quatre opérés devenus achectiques ont à peu près recouvré la santé. J.-L. Reverdin, dans sa dernière des améliorations considérables et des récidives.

Il semble, d'autre part, que parsois la maladie soit atténuée. Peut être est-ce insi qu'il saut interpréter cette ensure générale dont sut pris, au bout de velques semaines, un garçon de seize ans opéré par Julliard. Cela disparut au out de peu de temps, et quatre mois après cet homme était en parsait état.

L'affaiblissement qui accompagne la cachexie strumiprive peut prédisposer à invasion de la tuberculose. A l'appui de ce dire, on peut invoquer une obserbion de Kocher et deux des Reverdin. Une de ces deux dernières malades résentait, il est vrai, des antécédents héréditaires.

ETIOLOGIE ET PATHOGÉNIE. La thyroïdectomie totale est à peu près seule sposée à la cachexie strumiprive; Kocher, les Reverdin, disaient même que 'était une condition absolue et, en somme, c'est à peine si les observations de 'assi, Poncet (ablation partielle), Occhini (destruction d'un goître par l'électro-se), infirment cette conclusion. Une restriction est cependant possible. Il n'est es toujours aisé d'affirmer que l'ablation ait été rigoureusement totale; les ecidents légers et temporaires qui ont suivi une thyroïdectomie partielle de bacet permettent de se demander si les cachexies à amélioration progressive ne seultent pas, plus souvent qu'on ne le croit, d'ablations partielles considérées

à tort comme totales. La communication de J.-L. Reverdin au Congrès français de chirurgie (8 octobre 1886) a augmenté le nombre des faits sur lesquels nous avions basé cette appréciation dans une revue critique publiée par la Gazette hebdomadaire (août 1886). Ce chirurgien a vu une thyroïdectomie unilatérale suivie d'atrophie du lobe opposé et de cachexie. Deux fois les troubles consecutifs ont guéri, et les malades ont présenté un petit noyau de récidire. M. Girard (de Berne) a observé des faits analogues.

Cette même difficulté se retrouve, si on veut chercher quelle est la fréquence relative de la cachexie à la suite de la thyroïdectomie. Sur 34 opérations suites de succès immédiat Kocher, en 1885, comptait 24 cachectiques. Mais déjà ce chirurgien nous montre des malades restés en bonne santé et chez lesques une petite récidive a prouvé qu'une partie de la glande avait été laissée en place. Même en tenant compte de cette cause d'erreur, il est probable que la proportion moyenne n'est pas aussi élevée que dans la statistique de hocher, et il est plus vraisemblable d'admettre les chiffres donnés, il y a quelques mois, par Trombetta: il y aurait cachexie à la suite de 27 pour 100 envirant des thyroïdectomies totales et certaines conditions étiologiques particuliers paraissent avoir sur sa production une influence réelle.

Du sexe nous ne dirons rien. Les semmes sont plus nombreuses, mais per la simple raison qu'elles sont plus souvent goîtreuses, partant plus souvent opérées. L'âge, au contraire, a une importance considérable. Peu d'individus ayant subi la thyroïdectomie totale avant l'achèvement de la croissance échappers aux accidents tardiss. Cette conclusion ressort avec netteté de tous les travant publiés. Tous les sujets opérés avant vingt ans par Kocher ont été atteints: ceux que les deux Reverdin ont revus en bonne santé étaient tous adultes; parmi ceux de Gussenbauer, au nombre de 9, 6 ont été revus, dont 3 cachertiques : un garçon de 9 ans; 2 filles de 10 et 17 ans. Aussi Kocher att demandé au dernier Congrès des chirurgiens allemands (Berlin, 1886) que la thyroïdectomie totale sût proscrite chez les jeunes sujets. A son sens, la cacher est alors satale.

D'autres opérateurs, au contraire, ne sont pas retenus par ces craintes & contestent jusqu'à l'existence de la cachexie strumiprive. Parmi les opéré de Billroth dont Wælser a rapporté l'histoire, aucun n'en a subi les attemes; Credé a 14 opéres bien portants, dont un garçon de 16 ans; Bardeleben 🖘 présenté douze autres. De même, pour Fiorani, 5 thyroïdectomies totales 🚾 il a connaissance (5 personnelles, dont 1 sur un garçon de 16 ans, 1 de Pionelli sur un garçon de 19 ans, 1 de Minich) ne justifient pas ces appréhensies. Rotter s'appuie sur les faits de ce genre et en conclut que, dans tout celas'agit simplement d'une cachexie goîtreuse continuant d'évoluer après la thyridectomie, tout comme elle aurait évolué sans elle : Bircher n'a-t-il pas menté que le goitre est une maladie infectiense chronique, dont le dernier state inconstant, est la cachexie avec crétinisme? D'autres n'admettent pas dans les entier les opinions de Bircher, mais pensent qu'il s'agit suitout d'une influent climatologique, d'une altération due à la persistance de la cause endemique goitre; voilà pourquoi les faits se sont présentés si nombreux à Kocher. I Reverdin, opérant en Suisse, pays à goître, tandis qu'à Vienne Billroth a' enregistrait pas.

Il est bien possible que le climat, les influences telluriques, etc., jouest certain rôle, et que cela explique en partie les divergences des diverses sub-

ss particulières. Mais il ne s'agit là que de causes accessoires, comparables ge du sujet, par exemple, et même avec une importance moindre. Les opis que nous venons de rapporter nous paraissent en effet passibles de plusieurs ctions sérieuses.

abord, nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit des thyroïdeces que l'on croit totales et qui, en réalité, sont partielles. En second lieu, eut se laisser aller à des enquêtes insuffisantes. Que dire de Kæhler qui, contester la cachexie strumiprive, présente son opérée, jeune fille de lept ans, au bout de deux mois et demi seulement? Ces observations à longue ance échappent avec facilité et James Gordon vient d'en donner la preuve une jeune fille opérée par Lister il y a onze ans, puis perdue de vue: or, accidents sont très-intenses et identiques à ceux que Kocher a décrits, et ordon, répondant aux négations de Billroth et Wælsler, montre qu'il y a lques jours Lister en aurait peut-être dit tout autant.

n autre argument, que nous n'avons guère vu mis en relief, nous paraît r une valeur considérable. S'il n'y avait dans tout cela que la cachexie goîse continuant son évolution, la proportion des cachectiques devrait être la ne chez les goîtreux opérés et non opérés. Or, on n'a jamais montré une istique où 1/3 des goîtreux fût cachectique. Le crétinisme s'associe souvent goître, mais dans des conditions spéciales : dans les pays où le goître est émique, lorsque le sujet est né de parents goîtreux, lorsque la maladie a uté à partir de la première enfance, si même elle n'a pas été congénitale. dehors de cela, le crétinisme survient rarement au cours du goître et on se aperait à prétendre que parmi les sujets opérés, et ne présentant alors aucun ptôme de crétinisme, 1/3 fût destiné à en être affecté. Serait-ce donc, si l'on et l'opinion de Bircher sur la nature du goître, que le parasite, privé du où il est en général retenu, aille dès lors infecter l'organisme entier? C'est er dans le domaine de l'hypothèse pure, sans réhabiliter pour cela la thyroïomie totale.

a est ainsi conduit à reconnaître qu'il y a un lien réel entre la thyroïdecie totale et la cachexie tardive dont nous avons indiqué les principaux s. Reste à déterminer quel est ce lien.

sur les uns il est indirect, et la nature de la glande enlevée n'entre guère su. Nous ne signalerons que pour mémoire l'opinion de Rapin, qui nous è de troubles sympathiques dus à l'action locale, inhibitoire de l'acide sique sur le sympathique cervical. Pourquoi n'aurait-on jamais rien vu de il dans les autres opérations faites sur le cou et s'approchant plus ou moins e cordon nerveux? Quant à penser à des troubles réslexes, vaso-moteurs sut, par lésions étendues des nombreux silets sympathiques de la thyroïde kowski), par névrite consécutive surtout (de Cérenville), l'innocuité de la oïdectomie particlle ne permet pas de s'arrêter à cette théorie.

anémie joue certainement un rôle considérable dans la genèse des accidents. ser l'a d'abord mise au premier plan et a cru en trouver la source dans des bles chroniques de l'hématose. Par la thyroïdectomie totale on prive la bée des vaisseaux nombreux que lui fournissent les artères thyroïdiennes. parois, mal nourries, se ramollissent et s'affaissent; l'hématose se fait mal anémie s'installe peu à peu. Admettons un instant ce ramollissement hypoique. Les cas sont usuels où des malades présentent des troubles chroniques bématose et n'ont rien qui rappelle, de près ou de loin, la cachexie strumi-

prive. En outre, on ne voit pas comment la conservation, parfois involontaire, de la pyramide de Lalouette, d'un lobule thyroïdien erratique, fait préserver la thyroïdienne inférieure et ses branches trachéales. Enfin, qui n'objectera immédiatement à Kocher que presque toujours l'opération a eu pour but de parer à des accidents respiratoires graves, intenses, il est vrai, mais souvent anciens? Ils cessent après l'ablation du goître et la cachexie coïncide avec l'amélioration de la respiration. Baumgärtner a édifié une théorie qui est passible des mêmes objections. La sténose chronique des voies aériennes aurait son siége au largu, par suite de paralysies plus ou moins complètes des cordes vocales, dues aux lésions des récurrents. Des phénomènes larvngés, avec une certaine dyspnée, existaient en effet chez les quatre malades de Baumgärtner et s'amendèrent par l'électrisation en même temps que la cachexie guérissait. Pietrzikowski, après avoir examiné les opérés de Gussenbauer, incline vers cette opinion, difficile à soutenir néanmoins. Les autres observateurs n'ont pas confirmé cette fréquence des lésions des récurrents et ont, au contraire, fourni nombre de cas où ces lésions ne s'accompagnent d'aucune cachexie. Puis Kœnig a eu l'occasion de pratique la trachéotomie et de laisser une canule à demeure chez son opéré, devenu cétinoïde et sujet à une dyspnée intense; la respiration n'eut plus à subir aucuse entrave et cependant l'état général ne fit qu'empirer. S'il en faut croire Bidder, même aventure est arrivée depuis à Baumgärtner. Ce dernier auteur maintient pourtant son opinion (1886).

Force est donc d'admettre un lien direct. Aucune opération sur le cou, quelque large qu'elle soit, n'entraîne de semblables conséquences, apanage exclusif de la thyroïdectomie, et surtout de la thyroïdectomie totale. Les rapports de la thyroïde avec les voies respiratoires, avec les nerfs sympathiques ou récurrents, ne fournissent que des explications insuffisantes. Il faut en venir à penser que l'origine de la cachexie est dans la suppression des fonctions de la glande thyroïde. Cette opinion est celle de presque tous les auteurs et Kocher s'yest rallié. La preuve en est donnée et par l'observation sur l'homme, et par l'expérimentation sur les animaux.

L'étude du crétinisme est une source d'arguments. Les crétins sont souvent goîtreux; leur thyroïde ne fonctionne certes pas bien. Inversement, il y a des crétins chez lesquels le corps thyroïde est absent. Le fait a été signalé depuis longtemps par Curling et appuyé par lui sur deux autopsies. Depuis son premier mémoire, Kocher a vérifié cliniquement cette absence de la thyroïde sur plusieurs crétins, mais ou peut objecter à cela qu'en pareille matière la palpation est insuffisante. La similitude n'est pas parfaite entre le crétinisme et la cachezie strumiprive, mais les ressemblances sont suffisantes pour autoriser un rapprochement.

Il est une autre maladic où le corps thyroïde a été trouvé altéré, atrophié: nous voulons parler du myxœdème des auteurs anglais, de la cachexie pachs dermique de Charcot.

La description clinique de cette affection ressemble d'une manière frappable à celle de la cachexie strumiprive (voy. art. Pachydernique [Cachexie]), et cette analogie a aussitôt attiré l'attention d'Auguste et J.-L. Reverdin. (ver maintenant on se reporte aux autopsies de myxœdème où Ord, Hadden, Cushier. Hale White, etc., ont vu la glande thyroïde réduite à une masse insignifiante, fibreuse ou fibro-kystique. L'analogie augmente encore, et à un état clinique semblable correspond un substratum physiologique comparable : l'insuff-

nee évidente des fonctions du corps thyroïde. Et aujourd'hui qu'on explore rec soin le cou des myxœdémateux, le toucher y montre souvent la glande rophiée, plus souvent encore impossible à sentir. L'infiltration, la raideur s tissus, empêchent, il est vrai, de tirer de là des conclusions solides. Ailleurs. myxœdémateux aura soussert d'un goître antérieur, et Brayton Ball en a porté une observation il y a quelques semaines; une malade d'Hartmann a résenté, au début, des phénomènes de goître exophthalmique. Il se vérisse donc s plus en plus qu'Auguste et J.-L. Reverdin ont eu raison d'appeler myxædème ratoire les accidents dont ils ont été témoins, et leur opinion est adoptée ar Bruns, Kocher, H. White, etc. Et, à son tour, la cachexie strumiprive jette ne certaine lumière sur la pathogénie du myxœdème spontané. Dans cette ernière maladie, l'atrophie thyroïdienne est-elle la cause des accidents myxœdénateux ou relève-t-elle, au même degré qu'eux, d'une cause commune supéieure? N'y a-t-il pas là, avant tout, un ensemble de phénomènes sympathiques 4 vaso-moteurs retentissant sur le corps thyroïde aussi bien que sur le reste le l'économie? On trouve ces discussions soulevées dans ce Dictionnaire par l'article de B. Féris et résolues dans le sens des troubles vaso-moteurs primitifs. Aujourd'hui il semble que, quelle que soit l'origine de l'atrophie thyroïdienne, c'est de cette atrophie que résultent les symptômes spéciaux du myxædème.

Peut-être ensin est-ce un véritable myxœdème de l'ensance que viennent de décrire Bourneville et Bricon sous le nom d'idiotie crétinoïde. Les phénomènes, avec l'arrêt de la croissance physique et intellectuelle. sont identiques à ce qu'on vit chez les jeunes thyroïdectomisés. Il n'y a aucune dissérence sérieuse entre l'opéré de Sick et le Pacha de Bicètre : or, pour les malades de Bourneville et de Bricon, le corps thyroïde est absent dans toutes les autopsies connues.

Pour aller plus avant dans la question, il faut s'enquérir des résultats fournis Per l'expérimentation sur les animaux. D'après Hofrichter (1820), Cooper unit vu un chien thyroïdectomisé devenir cachectique. Il y a cu des expériences douteuses de Rapp (1840), de Lacauchrie. Mais les premières recherches complètes semblent avoir été celles de Schiff, publiées en 1884, à la suite des mémoires des Reverdin et de Kocher. L'ablation d'un seul corps thyroïde est inoffensive, mais les chiens que Schiff a privés des deux sont tous morts du 4º au 🌃 jour, ordinairement du 6° au 9°, alors que la plaie était citatrisée ou à près. Après l'opération, l'animal devient somnolent, apathique, affaibli; mouvements sont lents, ses muscles, animés d'abord de contractions fibrilbires, ne tardent pas à trembler, puis à se raidir de crampes tétaniques, et ouvent c'est au milieu de convulsions que la mort arrive. Ailleurs, la paralysie mahit peu à peu les membres postérieurs. La sensibilité s'émousse parfois aux trémités; une fois Schiss a vu une cécité sans cause matérielle connue. Les boubles vaso-moteurs sont manifestes: à la fin de la vie, il y a un grand abaisrement de pression vasculaire; quelquefois des œdèmes se produisent. La crois-🖦 ce d'un jeune chat a subi un arrêt.

Ces résultats ont été confirmés sur le chien, le chat, par la plupart des obserteurs, parmi lesquels nous signalerons Zezas, Sanquirico et Canalis, Albertoni 1 Tizzoni, Colzi, Wagner. Ils prouvent que, à de rares exceptions près, ces simaux ne tardent pas à succomber. Quelques chiens de Schiff (1), de Zezas (1), Albertoni et Tizzoni (4), ont sans doute survécu, mais après avoir présenté des ridents graves. En présence de ces faits, les négations de quelques auteurs ricanent difficiles à admettre. Le chien unique dont Bardeleben se prévaut ne s'est pas rétabli sans peine. Kaufmann semblait entrer en lice avec une sériassez nombreuse de chiens un peu maigres, mais vivant depuis assez longtemps:
or il paraît démontré qu'il leur avait enlevé les glandes sous-maxillaires et nou
les corps thyroïdes (Schiff et J.-L. Reverdin). Il n'y a pas lieu de s'en étouner
quand on voit Tauber ne trouver le corps thyroïde des chiens que 5 fois sur 15.
et conclure de là à son inconstance chez les Mammifères! cela est formellement
contredit par tous les autres auteurs. Les expériences de Philippeaux subsistant
seules pour infirmer toutes les autres, on est autorisé à penser, jusqu'à plus
ample informé, qu'une cause d'erreur s'y est glissée. Peut-être est-ce, commle dit Wagner, que chez le chien on laisse aisément échapper un prolongement
pré-aortique de la thyroïde.

Nous considérons donc comme établi que, chez le chien et le chat, la thyroidectomie totale est à peu près toujours mortelle. Mais déjà une différence existe entre ces animaux, et en parcourant le tableau de Zezas on remarque qu'en moyenne la survie est plus longue pour les chats que pour les chiens. C'est un sorte de transition aux animaux qui supportent la thyroidectomie sans en paraître incommodés. Tels sont le rat d'après Schiff, le lapin d'après Albertoni et Tizzoni.

Ainsi, la similitude est à peu près parfaite entre la thyroïdectomic humais et la thyroïdectomie expérimentale. Chez l'homme, les accidents sont less, progressifs; ils sont pour ainsi dire aigus chez le chien, mais nous les aves vus chez le chat revêtir une forme intermédiaire. D'ailleurs, les chiens opérés par Herzen, par Fuhr, ont présenté parsois des phénomènes un peu plus lests. Inversement, Stokes a observé chez une jeune fille des accidents réellement aigüs, complexes et promptement mortels. La durée est peut-être pour quelque chose dans les quelques différences symptomatiques qu'on peut relever. La pracipale est que le chien, le chat, n'offrent pas l'aspect myxœdémateux si remaquable chez l'homme. V. Horsley a triomphé de cette objection en opérant ser des singes. Chez ces animaux, les premiers accidents ne tardent pas à se manfester, et c'est vers le 5º jour que débutent les contractions fibrillaires, les tremblements, les spasmes tétanoïdes. Les mouvements deviennent lents, poi l'animal prend un air hébété, tandis que la peau, d'une paleur extrême, subun gonflement assez dur, d'abord apparent aux paupières. L'anémie est probab et s'accompagne de leucocytémie. La température de l'animal s'abaisse, le frei extérieur est mal supporté et peu à peu la cachexie augmente et se termine la mort. Horsley a montré, l'année suivante, que la survie est plus considérale. si l'on a soin de maintenir le singe opéré dans une chambre bien chausse.

Quelle est cette fonction thyroïdienne dont la suppression engendre de sérieuses perturbations? La réponse à cette question est loin d'être faite sujer d'hui et nous avons d'ailleurs peu à nous en occuper ici. La physiologie du cep thyroïde a été étudiée dans l'article précédent du professeur Frédérieq de Liége). Il nous sussir a de chercher jusqu'à quel point les hypothèses et thémiséemises cadrent avec ce qu'enseigne la thyroïdectomie.

L'anémie est attribuée par beaucoup d'auteurs à la suppression de la foncie hématopoétique. Sans doute, J.-L. Reverdin pour l'homme, Sanquirio d'Canalis, Rogowitsch, pour le chien, ne trouvent dans le sang que des modificions inconstantes et légères. La plupart des auteurs, cependant, les regrés comme plus importantes. La diminution des globules rouges est affirmé pu Kocher, Bruns, Zezas, Horsley; Albertoni et Tizzoni signalent la désoxyption

u sang artériel. Mais supposons un instant qu'aucune contestation ne soit posible, aurons-nous pour cela la clef de tous les désordres observés? En aucune scon, et Zezas, Horsley, sont les premiers à le reconnaître. Quand on enlève la ate, l'hypoglobulie avec leucocytose est autrement intense, et pourtant aucune achexie n'apparaît, le rétablissement est prompt. Crédé a remarqué une fois hypertrophie compensatrice du corps thyroïde. Donc les suppléances ne tarlent pas à se rétablir, pour ramener à la normale le nombre des globules. Pour lezas, Crédé, contredits, il est vrai, par Tauber, il y a, à ce point de vue, un lien intime entre la rate et le corps thyroïde, et il faut chercher ailleurs la ause des phénomènes spéciaux qui suivent la thyroïdectomie.

Cette fonction indispensable à la vie, Zezas et J. Schrantz la trouvent dans la régulation de la circulation cérébale, et la cachexie strumiprive serait un mélange d'anémie vraie, par entrave à l'hématopoèse, et d'anémie cérébrale mécanique. Il est probable que ces perturbations circulatoires sont la cause principale des troubles psychiques observés dans les premiers jours qui suivent la thyroïdectomie. Mais de leur attribuer des accidents qui débutent au bout de guatre mois, nous n'en sommes pas d'avis. Bien moins encore, si on réfléchit qu'un opéré de thyroïdectomie partielle est préservé, quand bien même le fragment respecté n'est qu'un morceau de lobe privé de toutes connexions avec le paquet vasculo-nerveux du cou. On s'est donc rabattu sur d'autres hypothèses. D'après Reverdin, « le corps thyroïde joue par lui-même un rôle important dans l'innervation vaso-motrice, et la suppression de cette sorte de centre d'action nerveuse est la cause des accidents. » Pour Schiff (1884), le corps thyroïde a probablement une influence sur la nutrition des centres nerveux; peut-être élabore-t-il à cet est une substance indispensable. Cette opinion est admise par Sanquirico et Camlis. Schiff ne la donnait d'ailleurs que comme hypothèse et, d'après Girard, ■ 1885, il croyait « que le corps thyroïde sécrète une substance qui détruirait d annihilerait dans l'organisme un poison qui se produirait lui-même dans l'action néfaste s'exercerait surtout sur le système nerveux. » Berzen a soutenu récemment qu'il s'agit « d'une affection cérébrale probable ment corticale. Les autopsies humaines trancheront peut-être la question. Pour moment elles ne sont qu'au nombre de trois : une, insuffisante, de Krænlein; 🚾 de Gründler où on a trouvé de la leptoméningite; une de J.-L. Reverdin 🗬 il y avait un œdème gélatiniforme de la pie-mère avec congestion cérébrale. Quelques altérations cérébrales corticales ont été constatées par Rogowitsch sur **le** Chien.

La glande thyroïdienne serait donc un organe dépuratoire de haute importance. De même Wagner, F. Colzi, pensent qu'elle a une fonction éliminatrice pour certains principes de désassimilation et comparent à l'urémie les phénomènes consécutifs à la thyroïdectomie. Horsley va plus loin: pour lui, la mucine et ce produit qui envahit l'organisme lorsqu'on a enlevé le corps thyroïde: de là le myxœdème. Non que la mucine soit excrétée par le corps thyroïde, mais elle est transformée en une autre substance utile à l'organisme. Ce processus qu'Horsley qualifie de « métabolisme mucineux » est d'importance vitale chez les jeunes sujets et devient moins actif chez les animaux âgés; cela est démontré par l'expérimentation aussi bien que par la chirurgie humaine.

Peut-être cette fonction encore discutée est-elle, elle aussi, susceptible de taines suppléances qui n'ont pas le temps de s'établir lorsque, d'un coup, la supprime tout entière. Des expériences de Schiss sont de nature à prouver

que l'économie s'habitue bien à la perte graduelle du curps tipraise. Si en effet on n'enlère qu'un lobe, au bout d'un certain laps de temps. L'autest plus long que l'animal est plus jeune, l'ablation de la seconde mentie ne casse plus la mort, mais seulement des accidents plus ou moins imenses, une même, si on a assez attendu. Le lobe respecté a donc paré aux accidents mariels maidiats, tandis que d'autres organes, encore inconnus, s'accoutannaient à le sechage en partie de ses fonctions. A propos du goitre exophilialmique. Haie White vien d'étudier jusqu'à quel point le thymus, les amy dales, les plagues de Perer, peuvent suppléer le corps thyroïde. Dans ses expériences. Enguents de suite une hypertrophie constante du corps pituitaire. Au reste, point n'est beson d'u lobe entier pour que l'animal reste en vie. Les expérimentateurs sent d'acerd pour reconnaître qu'une faible masse glandulaire est suffisante à cet effet le expériences de Fuhr fixent à un tiers de la glande totale ce reste nécessaire d suffisant. Schiff a même montré qu'on peut transplanter le cor s'attraise sur lui saire perdre pour cela ses sonctions. Si on introduit dans la cavité péritante d'un chien le corps thyroïde d'un autre chien, cette masse glandelaure se refe sur la surface séreuse, puis se résorbe peu à peu, se réduisant à me tade brunătre qui finalement disparaît. Or, tant que la glande grefiée existe, le din supporte sans encombre la thyroidectomie totale. Cela ne s'accorderait mit avec la théorie exclusive de la régulation cérébrale.

Les expériences précédentes expliquent peut-être pourquoi, chez l'anne, le cachexie n'est pas constante après la thyroidectomie totale. Un n'enlève pas effet, un corps thyroide sain, mais une glande dont les fonctions ont été paduellement compromises par le goître et graduellement suppléses par dante organes. La régularité des résultats obtenus chez le singe rend, en ellet, ou hypothèse plus vraisemblable que de faire de l'homme, au point de voe de la fonction thyroidienne, une sorte d'intermédiaire entre le chien et le chai fau part, le lapin et le rat d'autre part. Il y a toutefois une objection à tres du pération où Stokes a enlevé les deux lobes successivement, à plus as pair mois d'intervalle, saus éviter pour cela la cachexie consecutive. Neur mes s'aimmème pas suffi à une opérée de Kocher.

Serait-ce que l'intervalle n'a pas été assez considérable? Dans l'éti: attailé la science, il ne paraît pas permis d'entreprendre des opérations par été assurer. En effet, une conclusion chirurgicale précise résulte des faits que avons cherché à exposer. La thyroidectomie totale n'est pas une me abusiologiquement permise. On ne la fera que contraint et forcé par des addents qui menaceraient immédiatement la vie; on pourra y être actue per certains goîtres suffocants annulaires. Il faut, lorsqu'on veut opèrer, et resta la thyroïdectomie partielle, aujourd'hui mieux réglée grâce aux traunt de Burckardt, de Mikulicz. Cela a d'autant moins d'inconvénients qu'après als opération le reste de la glande goîtreuse subit souvent un retrait notable :: asset le malade en repos. Même fait a été observé par W. Jones, après un super section de l'isthme, destinée à pallier des accidents dyspnéiques mienses.

C'est donc à perfectionner les opérations partielles que doit s'attache la chirurgie moderne, séduite d'abord par la facilité et l'efficacité plus année de l'ablation totale. Elle ne se fût point engagée dans cette voie, se elle est été éclairée par des expériences physiologiques précises. Schiff a bien repressant un opérateurs d'avoir ignoré qu'il y a quelque trente ans il avait un perm des causs après l'ablation du corps thyroide. Mais ces expériences, faites avant au perme des causs après l'ablation du corps thyroide.

pansements antiseptiques, n'étaient pas assez probantes pour que Schiff se t dispensé d'en recommencer une nouvelle série. Et puis, qui ira reprocher n chirurgien étudiant la thyroïdectomie de ne point puiser ses notions physioiques dans des Recherches sur la formation du sucre dans le foie?

A. BROCA.

BLIOGRAPHIE. - ALBERT (E.). Zur Kasuist. der Kropfext. In Wiener med. Presse, 1882. 3 u. 6, und in Centralblatt f. Chirurgie, 1882, nº 25, p. 421. - Albertoni. Estirp. del 10. Il Morgagni, 1880. — Albertoxi et Tizzoxi. Sugli effetti della estirp. della tiroidea. Gaz. degli ospedali, 1885, nº 44. D'après Bull. delle scienze mediche di Bologna. trie, XV, p. 411. - Allana (V.). Sulla estirp. della tiroïdea. In Sperimentale. Firenze. 5, LV, 281-284. - BARDELEBEN. Ueber die Kropfextirpation. Bericht über die Verhandgen der deutschen Gesellschaft f. Chir., zwölfter Kongress 1883. In Centralbl. f. Chir., 3, X, p. 25. — Du mens. Kropfextirpationen, 5 Falle. In Charité-Annalen. Berlin, 5. t. X. 400-404. - BARKER (A. E.). Small Goilre producing Great Difficulty of atking on Exertion; Excision; Recovery and Complete Relief. In Tr. Clin. Soc. London, 2-1883, XVI. 207-211. - BAUMGIRTNER. Ueber Kropfextirpation. In Centralblatt f. Chir., 1. nº 43. — Du même. Zur Cachexia Strumipriva. Comm. au xiiiº congrès de la Soc. de chirurgie en 1884. In Arch. f. klin. Chirurgie, 1885, XXXI, p. 119. - Dr meme. V réun. des Nat. et Mcd. allemands. Berlin, 1886, Anal. Gaz. hebd. méd. et chir., 1886. 689. - Brau. Iodoform in der Behandlung des Kropfes. In Northwestern Lancet, 1885. janv., p. 121, anal. Centralblatt f. Chir., 1885, XII, 456. - Bellany (E.). Note on the natment of a Case of Fibrocystic Bronchocele Guitre. In Med. Times and Gas. London, 3, II, 737. — Borel (de Neuschatel). Zur Statistik der Kropfextirpation, 1877. In Corpondensblatt f. Schw. Aerste, juillet 1882, p. 417. — Do wene. Société de méd. Neuf-Reloise. Séances de jauvier et déc. 1882, avril et octbr. 1883. Comptes rendus in Rev. d. de la Suisse romande, 1883, 111, 94, 319, 440 et 685. — Bottini (E.), L'estirpatione goszo e le sue cliniche conseguenze. In Med. contemp. Napoli, 1884, I, 505-519. -TLBT. A Case of Infiltrating Fibroid Tumour of the Thyroid Gland. In Lancet. London, 4, II, 1001. — Boyen. Etude sur la thyroidectomie. Thèse de Lyon, 1883-1884, nº 200. BRATTON BALL (A). Two Cases of Myxeedema with Remarks on the Pathology of the sese. In Med. Record. New-York. 10 juillet 1886, t. XXX, p. 29. - A. Broca. Les suites la thyroidectomie. Revue critique in Gasette hebd. méd. et chir., 1886, p. 550, -3 P.). Ucber den gegenwärtigen Stand der Kropfbehandlung. In Sammlung klin. trage, 1884, nº 244. Comm. au Congrès de méd. wurtembergeois à Tubingen en 1884. Beakanor. Cachexie consécutive à l'ablation du corps thyroide. Soc. méd. Neufchâteloise, inillet 1885. Comptes rendus in Rev. med. de la Suisse romande, 1885, V, p. 606. -CKRARDT (II). Ueber die Exstirpation der Kropfcysten. In Centralblatt f. Chir. Leipzig, 4, XI, 713-717. — CATELLAN. Sur un point de technique de la thyroidectomie. Thèse deaux, 1885-1886, nº 20. — CECCHERELLI (A.). Cura del gozzo. In Sperimentale. Florence, 5. LII. p. 183-207. — CHATELAIN. Soc. de méd. Neufchâteloise, 1" juillet 1885. Comptes dus in Rev. méd. de la Suisse romande, 1885, p. 606. — Chavasse (T. F.). Clinical works on the Operation of Thyroidectomy. In Lancet. London, 1885, II, 101. - Colu. l'estirpazione delle tiroïde. In Sperimentale. Florence, 1884, LIII, p. 36. — Du nene. tributo alla estirpazione del gozzo e storia d'un caso esito felice. Id. Ibidem, p. 349, Cated (Junior). Vorstellung eines jungen Mannes, dem vor 21/4 Jahren ein circularer pf entfernt worden. In Verhandlungen der deutschen Gesellschaft f. Chir. Berlin. 5. XIII, 27-30, et Comptes rendus in Deutsche med. Wochenschrift, 1884, X, 346 Voycz ii Ablation de la rat. hypertr. compens. du corps thyr. xir congrès, 1882. — Cushien. opeie de myxædeme avec atrophie thyroïdienne. In Arch. of Med., vol. VIII, nº 5, 105, New-York, 1882, d'après Brayton Ball. — Demons. Sur la thyroidectomic. In Mémoires Bulletin de la Société méd. et chir., Bordeaux. 1884-1885, p. 116-119. - DEROUBAIX. tre parenchymateux; thyroidectomie, guérison. In Presse médicale belge, 1884, XXXVI. -405. - DISCUSSION: TROMBETTA, CASELLI, RUGGI, OCCHINI, CECCHERELLI, D'ANTONA, TASSI. ztirpation totale du gostre et la cachezie strumiprive. Congrès de la Soc. ital. chir., 6. Rome. In Semaine méd., 1886, p. 178. — Dunont (F.). Ueber die Wirkung parenchy-Voer Arsenikinjectionen bei Kröpfen. In Corr.-Blatt f. schweizer Aerzte. Basel, 1884, , 201-208. - Falkson. Zwei Fälle von Telanie nach Kropfextirpationen. In Berl. klin. whenschrift, 1881, nº 12. - Fionani. Consequence dell' estirpazione della tiroidea. al. in Bull. delle scienze med. Bologne, 6º série, XIV, p. 52. Comm. à R. instit. Lombardo scienze e lettere, 5 juin 1884. - Fischen. Leber die Kropfextirpationen an der Tübinger inik. In Bruns (P.) Mitth. aus der chir. Klinik in Tübingen, 1885, p. 80-152. — Furn. \* Exstirpation der Schilddrüse. Eine experimentelle Studie. In Arch. f. exper. Path. u.

Pharmak, Leipzig, 1886, Bd. XXI, p. 587. — Janes Gordon. Myzoedema following upon the Removal of the Thyroid Gland. In Lancet. Londres, 10 juill. 1886, II, p. 65. - Grand (D. W.). A Case of Goitre with Obstruction; Tracheot. some Observ. on Tracheal Tubes; Exhibition of Patient, and modified Tubes for low Tracheotomy. In J. Am. Med. Assoc. Chicago, 1885, IV. 259-262. — GRUNDLER (R. . Zur Cach. Strumipr. In Mittheil. aus der chir. Elinik zu Tübingen, 1884, p. 420, und Centralblatt f. Chirurgie, 1885, XII, 321. — Guerlaix-Debo. Cachexie pachydermique consécutive à un traumalisme du cou. Bull. et Mém. Soc. chir. 1882. Nouv. ser., t. VIII, p. 785. - HARDIE. Thyroidectomy; three Cases. In Brit. Med. Journ. London, 1885, I, 791. — HARTHANN. Observ. de myxcedème. Comm. à la Soc. clin. de Paris, 1884. In France med., 1884, I, 880. - Hersen. A quoi sert la thyroïde? In Sem. med., 1886, p. 313. - HIGGEET. Sur trois cas de thyroïdect. In Bull. de l'Acad. roy. belge, 1883, XVII, nº 9, p. 25, et Centralblatt für Chirurgie, 1884, XI, p. 14. - Du neme. Goitre adénocyal, thyroïdect., guér. In Bull. de l'Acad. roy. méd. de Belg. Bruxelles, 1884, 3º série, XVIII. 1157. Aussi Ann. de la Soc. méd.-chir. Liège, 1884, XXIII, 467-469. - Hornoul Eine kindskopfgrosse Struma cystica durch partielle Resect. der Cyste zur Heil. gebracht. In Anz. der k. k. Gesellsch. der Aerale in Wien, 1884-1884, p. 63. - Honsley (V.), Path. Sec. of London, novembre 1884. Comptes rendus in Brit. Med. Journ., 1884, II, p. 910. -Do were. The Thyroid Gland; its Relation to the Pathol. of Myxed. and Cretinisme, to the Question of the Surgical Treat. of Goitre and to the General Nutrition of the Body. 2 let. à l'Univ. de Londres. Res. in Med. Times and Gaz. London, 1884, II, 847. Voyez aussi Brit. Med. Journal, 1885, I, 111. - Du nene. Brown Lectures. Res. in Med. Times and Go. London, 1885, 11, 877. — Do meme. On the Function of the Thyroid Gland. In Proc. Reg. Soc. London, 1884-1885, XXXVIII, 5-7. - Du neme. Further Research into the Function of the Thyr. Gland and into the Path. State produced by the Removal of the Same. University of London. Report to the Committee of the Brown Institution for the Year 1885 (report par Horsley lui-même). - Du menn. Crétin. par abl. des corps thyr. Société de biologie, 26 décembre 1885. — Поняват. Rapp. sur une observation de thyroïdect. de Peyrot. In Bul. et Mémoires de la Société chirurg., 1885, 11° série, XI, 902. — Jankowski (Fr.). Lähmings der Kehlkopf Muskeln nach Kropfextirpation. In Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, XXII. Heft 1 u. 2. - Joses (S.). Enlargement of Thyroid Gland in a Male producing Pressure the Trachea and Serious Attacks of Dyspnæa; Removal of the Isthmus; Atrophy of Later Lobes; Cure. In Lancet. London, 1883, 11, 900. - Do nens. Two Case of Disease of the Thyroid Gland. Removal of Isthmus and Part of Lateral Lobes; Cure, Remarks. In Lenst. London, 1884, II, 567. — JULLIARD. Trente et une extirpations de goitre. In Rev. chir. Park. 1883, p. 585. Voyez aussi Soc. méd. Genève, 7 novembre 1883, in Rev. méd. de la Suiss rom., 1885, III, 686. - KAUFHANN (de Zürich). Die Struma retro-pharyngo æsophages. h Deutsche Zeitschrift f. Chir., 1885, XVIII, p. 251. — Du nene. Ueber die Cachezia strum priva. In Correspondenzblatt f. Schweizer Aerate, 15 avril 1885, nº 8, p. 177. - Kocas. l'eber die Behandlung der Compression stenosen der Trachea nach Kropfexcision In Cotralblatt f. Chirurgie, 1883, no 41. — Du nene. Ueber Kropfextirp. und ihre Folgen. In Verhandl, der deutschen Gesellschaft f. Chir. Berlin, 1885, XXIX, p. 254-537. In Arch. fe klin. Chir., 1885, XXIX, p. 254-357. — Du Meme. Ueber den Ausgang seiner mehr als 300 Felle umfassenden Kropfextirp. quoad vitam. In Corr.-Blatt f. schweizer Aerzte, 1885, n. 13. p. 519. — Du neue. Lettre au 15º congrès chir. allem. de Berlin, 1886. In Semaine met. 1886, p. 157. - Kehler. Thyroïdect. sans cachexie conséc. In Berl. klin. Woch., 185. nº 22, p. 358. — Kong. Ueber Cachexia strumipriva. In Berl. klin. Wock., 1884, r 2 p. 551. — Krieg. Plötzlicher Tod durch parenchymatöse Injection von Jodtinctur in einen fibrosen Kropf. In Med. Corr.-Blatt des würtemb. Aerale-Vereins. Stuttgart, 1886, Ul. 155-149. - LASKOWSKI. Soc. méd. de Genève, 2 septembre et 7 octobre 1885. In Rev. méd. de la Suisse romande, 1885, V, 609-682. - LE Bec. De l'ext. du corps thyr. In Arch. st. méd., 1883. — Liebnecht. De l'excision du gottre parench. In Bull. de l'Acad, méd. Belgique, 5º série, t. XVII, nº 3. - LONBARD (senior). Sur les fonct. du corps thyr., d'après les documents récents. In Rev. méd. de la Suisse romande, 1883, III, 583. Discussion la Soc. méd. Genève, 3 octobre 1883. - Lucke. Ueber die chirurgische Behandlung Kropfes. In Sammlung klin. Vortr., nº 7. - Mass. Zur Frage der asphyxie bei Strunt. In Breslauer ärztliche Zeitschr., 1880, nº 13. - Nac Caskey. A Goitre successf. treated with Iodine internally and by Injection. In Med. Record. New-York, 1885, XXVII, 38. - 14 CORNAC (W.). Thyroidectomy. In Brit. Med. Journ. London, 1884, II, 228-252. — MACKENSE (II) Un the Treatment of Goitre. In Ann. des mal. d'oreill.. larynx, etc., 1884, X. 265-278. MACKENZIE (S.). On the Weight of the Thyroid Body in Persons dying from Various Cause In Med. Chir. Trans. London, 1884, LXVII, 277-279. — MAYOR (A.). La cachezie pechydmyzædème des auteurs angl. Rev. critique in Rev. méd. de la Suisse rom., 1885, III, 35 - Mach (J.). Zur Function der Schilddrüse. In Arch. f. die gesammte Physiol., Bd. XXXIII. p. 378. — Mikulicz (S.). Ueber die Resekt. des Kropfes, nebst Bemerk. über die Folgunlände

r Totaleztirpation der Schilddrüse. In Centralbl. f. Chir. Leipzig, 1885, XII, 889-892. MINULEZ. Beitrag zur Oper. des Kropfes. In Wiener med. Woch., 2 janvier 1886. — MER (T. H.). On à Case of Thyroidectomy. In Lancet. London, 1885, I, 1163. — MÜLLER (E.). ber die Kropfstenosen der Trachea. In Mittheilungen aus der chir. Klinik zu Tübingen, 3-1884, I, 371-381, 1 pl., anal. Centralblatt, 1885, XII, p. 321. — Obalinski (de Krakau). r Kropfbehandlung. In Centralblatt f. Chir., 1884, XI, p. 140. - PANAS. Quelques consid. · la pathol. du gottre exophthalmique. In Union méd. Paris, 1885, 3º série, XL, 181-185. Prov. Étude sur les kystes hémat. du corps thyr. Thèse de Paris, 1885, nº 305. -BIPERUX. De l'extirp. du corps thyr. des chiens. In Comptes rendus de la Soc. biol., 1884, Pietrzikowski (E.'. Beiträge zur Kropfexstirp. nebst Beitr. zur Cachexia strumipr. Prag. med. Wochenschrift, 1884, IX, p. 470, 477, 499, 511 et 521; 1885, X, p. 4 et 15. Poscer. Soc. nation. de méd. de Lyon, 12 avril 1886. Compte rendu in Lyon médical, 86, LII, p. 114. — Pozzi. Gottre parench. kyst.; dév. et compr. de la trachée; extirp. rès trachéol. prélim.; forcipr. prolongée (48 heures) de l'art. thyr. sup.; hem. second.; wt. In Bull. et Mem. de la Soc. chir., 1883, Nouv. s., IX, 763-772. - RAPIN (E.). Simple A. à prop. de la note sur vingt-deux opér. de gottre de MM. J. et Aug. Reverdin. In m. med. de la Suisse rom., 1883, III, 413. - REIN (L.). Ueber die Exstirp. des Kropfes n Morbus Basedowii. In Berl. klin. Woch., 1884, XXI, 163-166. — REVERDIN (J.-L.). Soc. vd. de Genève, 6 décembre 1882. In Rev. méd. de la Suisse rom., 1885, III, p. 47. — • mens. Communic. au 2º congrès français de chir. 8 déc. 1886. — Revendin (Jaques-Louis L'Auguste). Note sur vingt-deux opér. de gottre. In Rev. méd. de la Suisse rom., 1883, III. . 169, 255 et 309. — Reverdin (J.-L.). Soc. méd. de Genève, 7 novembre 1883. In Rev. ul. de la Suisse rom., 1883, III, 686. — Do nêne. Sur l'ext. du gottre. Leçon clinique in you medical, 1886, t. LI, p. 477 et 511, et t. LII, p. 11. — RICHELOT. Rapp. sur deux obs. de byroidect, pres. par Ed. Schwartz. In Bull. et mem. de la Soc. chir., 1884, nouv. série. 1,p. 784 — Riedel. Kropfextirp., Lähmung des Recurrens durch Ausspühlung der Wunde il Carbolsäure, schwere Störungen, analog den bei Vagus Affect. beob., Tod an Schluck-\*\*\* A Case of Success-Il Extirpation of the Thyroid Gland. In New-York Med. Journ., 1884, XXXIX, p. 533. -Somitsch. Zur Physiologie der Schilddrüse. Centralbl. f. med. Wissensch., 24 juillet 1886, 550. — Rose. Ueber Kropftod und Radicalcur der Kröpfe. In Arch. f. klin. Chir., 1878, III, p. 1. - Rossander (C.-J.). Om jodbehandling för struma e. r. Du traitement du gottre Er l'iode. In Nord. med. Ark. Stockholm, 1884, XVI, 1-28. — ROTTER (J.). Die operative thandl. des Kropfes, aus der chir. Klinik von II. Maas. In Arch. f. klin. Chir. Berlin, MA-1885, XXXI, 683-760. — SALTZHANN (F.). Om aflägsnandet af sköldorteln och dess följden Auroidectomie et ses conséquences). In Finska läk.-sällsk. handl. Helsingford, 1884, 17. 247-307. - SANQUIRICO (C.) et CANALIS (P.). Sulla estirpazione del corpo tiroide. In Arch. ≈ le sc. med. Torino, 1884, VIII, 215-220. Arch. ital. de biologie, 1884, V, p. 390. Gazz. Wie cliniche. Torino, 1884, t. XX, nº 29, et 1885, t. XXI, nº 11, p. 161 Centralblatt f. Chir 183. - Schiff. Untersuch. über die Zuckerbildung in der Leber. Würtzburg, 1859, p. 61 . 62. — Schizzinger (de Fribourg in Brisgau). Ein Fall von Kropfextirpation. Verhandlungen r Sektion für Chirurgie auf der 58. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Emsaburg, September 1885. In Centralblatt für Chir., 1885, XII, 855. — Schnidt (Moritz) ther die Behandlung von parenchymatosen Kröpfen. In Deutsche med, Wochenschrift. Erlin, 1884, X. 115-117. - Schmidt (de Berlin). Soc. méd. de Berlin, 12 mai 1886. In Sem. d., 1886, p. 212. - Schramm (II.). Beitrag zur Tetanie nach Kropfextirpation. In Cenwiblatt f. Chirurgie, 1884, nº 22. — J. Schrantz. Beiträge zur Theorie des Kropfes. Arch. f. klin. Chir., 1886, Bd. XXXIV, p. 92. - Seitz (Joh.). Der Kropftod durch Stimmundlahmung. In Arch. f. klin. Chirurgie, 1885, t. XXIX, p. 146-176 et 205-244. Biblioreshie. - Do mene. Zum Kropftod. In Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1884, XXX, 64. -Cacherie strumiprive et myxadème. Clin. Society of London, 25 novembre 1885 et Sectobre 1884. In British Med. Journal, 1884, II, 861. - Senon (F.). Treatment of Goitre Injection of Iodine. In British Med. Journal. London, 1885, 1, 917. - Source (Ed.). sophthalmic Goitre and other Cases with Enlargement of the Thyroid. In Lancet. London, 1886. - STOKES (W. T.). On Removal of the Thyroid Gland. In Tr. Acad. Med. Ireland. win, 1883, I, 231-238. — Du mene. Brit. Med. Ass. Session de Brighton, 1886. In Brit. Led. Journ, 1886. Trad. in France med., 1886, 11, p. 1495. - Szunav (Leo). Mittheilung Falles von Tetanie nach Kropfextirpation. In Centralblatt f. Chirurgie, 1884, nº 2, - II, p. 20. - Szunan. Mitth. einer günstigen Wirkung von Ueberosmiumsäure Injection in grusse Kropfgeschwulst, nach Delbastaille's Methode. In Berl. klin. Woch., 1886, M. ZB. — Tassisi (L.). Sopra una estirp. totale di gozzo voluminoso. In Gaz. med. stat. -bard., 1884, nº 45, et Centralblatt f. Chir., 1885, XII, p. 175. — Terricos. L'hyperti. Ple du corps thyroïde; le gostre et ses variétés. In Gas. des hop. Paris, 1886, LVII, 801. Thirmy. Contribution à l'et. des indic. de la thyroidectomie et des inj. interst. iodees et

le goître parenchym. Thèse de Paris, 1880-1886. — Tunocx (L.-J.-Henry). Contribution à la thérapeutique du goitre; traitement par l'iodoforme. Thèse de Paris, 1884. - Thoustov (P.). An Unusual Miship in the Treatment of Cystic Goitre. In Lancet. London, 1885, I, 596. — THURSTIELD (W. N.). The Etiology of Goilre in England. In Lancet. London, 1885, I. 1074-1077. - Tive (W. J.). Treatment of Goitre by Injections of Iodine. In British Med. Journal. London, 1885, I, 653. — Tizzoni. Tiroidectomia sperimentale nel Coniglio. R. accad. delle sc. delle Instit. di Bologna, 14 déc. 1884. In Bull. delle sc. mediche di Bologna, 6 s., t. XI, p. 126. Voy. aussi Gaz. degliosp. Milano, 1885, nº 8. - Du nene. Arch. ital. de biol., 1884. IV. fasc. 1. — Du nene. Alcune ricerche sperimentali interno alla fisio patologia della tiroides del Coniglio. R. Accad. delle sc., etc., 26 avril 1885. In Bull. delle sc., med. di Bologne, 6º s., XV, p. 403. Voy. aussi Gaz. degli oep. Milano, 1885, VI, p. 378. — Usicino. L'estirpazione del gozzo, con un caso eseguito a mezzo del laccio elastico. In Gaz. degli osp. Nilano, 1884, V. 36. — Vincenzi (L.). Sulla rigenerazione parziale della glandula tiroidea. In Gaz. degli osp. Milano, 1885, VI, 428. - WAGNER (J.). Ueber die Folgen der Extirpation der Schilddruse, nach Versuchen an Thieren. In Wiener med. Bl., 1884, VII, 771-775. - Dr win. Weitere Versuche über Extirpation der Schilddrüse, nebst Bemerkungen über den Morbu Basedowii. In Ibidem, 931-935. - Weinlechner. Plusieurs Observations. In Aerztl. Ber. des k. k. allg. Krankenhauses zu Wien, 1884-1885. — Dr nene. Zur Casuistik der Kropfoperationen. In Wiener med. Blätter, 1885, VIII, 1566-1569. - WEISS (N.). Ueber Tetanic In Sammlungen klin. Vorträge, nº 189, 1881. — Du nene. Zur Path. und path. Anet. der Tetanie. Vortrag in der Gesellschaft der Aerzte in Wien In Wiener med. Wochenschr., 1883, nº 22, t. XIII, p. 685. — Weiss (A.). Ein neues Verfahren zur Heilung des Kropfes. In Bed. klin. Woch., 1885, XXII, 23. - Weiss (Th.). De la thyroidectomie dans le traitement des kystes thyroidiens. In Rev. med. de l'Est. Nancy, 1884, XVII, 20-29. - HALE WHITE. Autopoie de muxuedeme avec atrophie thyroïdienne. In Trans. clin. Soc. London, 23 sevrier 188, p. 159. — White (W. H.). On Atrophy of the Thyroid Body following Pressure on the recurrent laryngeal Nerve. In British Med. Journal. London, 1885, II, 342. — De utus. Be pronostic du gottre exophthalmique relativement aux symptômes secondaires qui l'acconpagnent. In British Med. Journal, 24 juillet 1886. Anal. in Gaz. hebd., 1886, p. 546. – Welflen. Beiträge zur chirurgischen Behandlung des Kropfes. In Wiener med. Woch., 1878. - Du mene. Zur Extirp. des Kropfes. Bericht über die Verhandl. der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. 12. Congress. In Centralblatt f. Chirurgie, 1883, X, 27. — Du nêm. Ze Kenntniss und Eintheilung der verschiedenen Formen des gutartigen Kropfes. In Wiese med. Wochenschrift, 1et dechr. 1883, t. XXXIII, p. 1421. - Du num. Ueber die Entwicklung und den Bau des Kropfes. In Arch. f. klin. Chir., 1883, t. XXIX, p. 1-98 et 754 86. - Du nêne. Zur Extirpation des Kropfes. In Med. chir. Centralbl., Wien, 1885, XX, 132 - Wolf (J.). Zur Lehre vom Kropfe. In Berl. klin. Wochenschr., 1885, XXII, 297 et 314 — Du mexe. Ueber Kropfextirpation. Berl. med. Gesellsch., 18 mars 1885. Compte rendum Deutsche med. Wochenschrift, 1885, XI, p. 209. - Wolkowitsch (N.-M.). Zur Frage über die Kropfextirpation. In Chirurgitscheski westnik, 1885, nº 1. Centralblatt f. Chirurgit 1883, XII, 322. - Wöner (A.). Ueber die Behandlung des Cystenkropfes mit Resection Jodinjection und ihre Resultate. In Mitth. an der chir. Klinik zu Tübingen, 1883-1866. I, 582-419. — Zambianchi (F.). Sulla metodica estirpazione del gozzo. In Ann. univ. di mel et chir. Milano, 1883, t. 245, 350-395. Anal. in Centralblatt f. Chirurgie, 1884, XI, 550. ZEZAS (de Glarus). Ist die Entfernung der Schilddrüse ein physiologisch erlaubter Akt! h Arch. f. klin. Chirurgie, 1884, t. XXX, p. 505. — Du nene. Ueber den physiologische Zusammenhang zwischen Milz und Schilddruse. In Arch. f. klin. Chir., 1885, t. 1111, p. 267. — Du Même. Die Cachexia strumipriva. In Deutsche med. Zeitung, 1880, no 55 et \$ - Du neme. Ueber die Folgen der Schilddrüsenextirpation beim Thiere. In Wien. 🕬 Woch., 1881, nº 52. Voy. aussi la bibliographie de la Physiologie.

THYROIDIEN (PLEXUS). Voy. SYMPATHIQUE (Grand).

quatre artères volumineuses destinées à alimenter les réseaux sanguins du corps thyroïde. De ces quatre artères, deux (artères thyroïdiennes inférieures) aussent de la sous-clavière et suivent vers le corps thyroïde un trajet ascendus; les deux autres (artères thyroïdiennes supérieures) émanent de la carotie externe et affectent, au contraire, un trajet descendant. Considérées dans leu ensemble par rapport au corps thyroïde, ces quatre artères sont situées au

natre angles latéraux de cet organe, auxquels ils forment, pour nous servir une expression heureuse de Tillaux, comme quatre pédicules vasculaires.

I. ARTERE THYROÏDIENNE INPÉRIEURE. L'artère thyroïdienne inférieure se itache généralement de la première portion de la sous-clavière, un peu en thors et en avant de la vertébrale. Elle se dirige d'abord verticalement en haut, squ'à la hauteur de la cinquième cervicale; là, s'infléchissant sur elle-même, le se porte horizontalement en dedans et embrasse dans une courbe à concaté antérieure la jugulaire interne, la carotide primitive, le pneumogastrique le grand sympathique. Arrivé sur le côté interne de ce paquet vasculo-nerme, elle se redresse en décrivant une nouvelle courbe à concavité supérieure atteint le corps thyroïde où elle se termine. Au moment où la thyroïdienne sérieure croise la face postérieure de la carotide primitive, elle croise en tême temps la vertébrale placée en arrière d'elle, de telle sorte qu'à la hauteur e la cinquième vertèbre cervicale, où s'opère d'ordinaire ce double croisement, rois artères importantes se trouvent juxtaposées.

Les différentes branches fournies par la thyroïdienne inférieure peuvent être livisées en branches collatérales et en branches terminales :

- A. Branches collatérales. En cheminant le long du cou, la thyroïdienne affrieure émet successivement :
- 1º Un rameau œsophagien, qui se distribue à la portion cervicale de l'œsolage et à la partie inférieure du pharynx;
- 2º des rameaux trachéens, qui se portent à la trachée et s'anastomosent Mérieurement avec les artères bronchiques, branches de l'aorte thoracique;
- 5 Un rameau laryngé postérieur constant (Theile), quoique souvent fort rele, qui gagne la paroi postérieure du larynx et s'y termine, en partie dans les uscles, en partie dans la muqueuse de la région.
- L'artère cervicale ascendante, qui se sépare de la thyroïdienne au moment celle-ci s'incurve au-dessous de la jugulaire interne et s'élève verticalement haut jusqu'à l'atlas, en abandonnant çà et là sur son trajet deux ordres de meaux : des rameaux musculaires pour les muscles prévertébraux, les intermeversaires et les deux complexus; des rameaux spinaux qui se dirigent vers trous de conjugaison et se terminent à la fois dans les corps vertébraux et la moelle épinière; ces rameaux s'anastomosent avec les rameaux spinaux la vertébrale.
- B. Branches terminales. En atteignant le corps thyroïde, la thyroïdienne Gérieure se divise en trois branches, destinées toutes les trois à cette glande sculaire sanguine, savoir :
- 1º Une branche inférieure qui longe horizontalement le bord inférieur du ps thyroïde et s'anastomose sur la ligne médiane avec celle du côte opposé;
- 2º Une branche postérieure qui s'élève le long de son bord postérieur et mastomose avec la branche correspondante de la thyroïdienne supérieure ;
- The branche profonde, enfin, qui se perd dans la face profonde du corps remide (roy. Therefor [Corps]).
- Anomalies. Il n'est rien de plus variable que le mode d'origine de la sproidienne inférieure : elle se détache quelquesois entre les deux scalènes et il relativement fréquent de la voir naître par un tronc commun avec l'une des pranches collatérales de la sous-clavière, la vertébrale, la cervicale prode, la cervicale transverse, etc. Plus rarement elle émane d'un tronc autre la sous-clavière, tels que la carotide primitive, le tronc brachio-céphalique,

le tronc innominé ou même la crosse aortique. Beaunis et Bouchard signalent l'origine des deux thyroïdiennes inférieures par un tronc commun; d'après œs mêmes anatomistes, l'artère thyroïdienne inférieure peut manquer d'un côté ou même des deux côtés, remplacée ou non par l'artère thyroïdienne de Neubauer. Cruveilhier a vu la thyroïdienne inférieure fournir la bronchique du côté droit. Dans un cas rapporté par Tschaussoff, les deux artères thyroïdiennes inférieures s'anastomosaient à plein canal au devant de la trachée, un peu au-dessous du corps thyroïde. Est-il besoin de rappeler que le volume des artères thyroïdiennes présente les variations les plus nombreuses et que ces variations sont en rapport avec le développement du corps thyroïde lui-même? On sait le volume parfois énorme que présentent ces vaisseaux dans les divers cas de goître.

On donne le nom d'artère thyroidienne de Neubauer, de thyroidienne la plu inférieure (thyroidea ima), à une artère surnuméraire qui apparaît quelquelois chez l'homme et qui, naissant soit de l'aorte, soit du tronc brachio-céphalique, chemine au devant de la trachée, pour atteindre la partie inférieure du corps thyroide. On conçoit toute l'importance que peut présenter ce vaisseau dans les opérations que l'on pratique dans la région sous-hyoidienne et tout particulièrement dans la trachéotomie. L'existence de la thyroidienne de Neubauer coincide d'ordinaire avec l'absence de la thyroidienne inférieure droite; mais ces deux vaisseaux peuvent exister à la fois sur le même sujet, de telle sorte que l'anomalie en question signifie suivant les cas, comme le fait remarquer Theile avec beaucoup de raison, tantôt un dédoublement, tantôt un simple déplacement de l'artère thyroidienne inférieure. Du reste, la thyroidienne de Neubauer varie beaucoup dans son volume: elle est parfois aussi considérable que la thyroidiense inférieure, comme aussi on la voit descendre, sur certains sujets, aux proporties d'une simple artériole.

II. ARTÈRE THYROÏDIENNE SUPÉRIEURE. La première des branches collatéries de la carotide externe, l'artère thyroïdienne supérieure, prend naissance un per au-dessus, quelquesois au niveau même de la bisurcation de la carotide primitive. Elle se porte d'abord horizontalement en avant et en dedans, parallèlement à la grande corne de l'os hyoïde, puis, s'instéchissant en bas, elle descend res le lobe correspondant du corps thyroïde et s'y termine.

Dans ce trajet, l'artère thyroïdienne supérieure repose sur le constricter moyen du pharynx et sur le larynx; très-superficielle à son origine, où elle n'est recouverte que par l'aponévrose cervicale superficielle et par le peaucie, elle s'engage bientôt au dessous des muscles omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien et thyro-hyoïdien.

- A. Branches collatérales. Elles sont au nombre de trois : la sterno-mestidienne, la laryngée supérieure et la laryngée inférieure :
- 1º L'artère sterno-mastoïdienne, se portant en dehors et en bas, croise la carotide primitive et la jugulaire interne et se perd à la face prosonde du mach sterno-cléido-mastoïdien:
- 2º L'artère laryngée supérieure naît ordinairement du point où la throidienne supérieure, d'horizontale qu'elle était, devient descendante. Elle s'engee entre le muscle thyro-hyoïdien et la membrane thyro-hyoïdienne, perfore d'armen arrière cette dernière membrane et se divise alors en deux groupes de rameaux : des rameaux ascendants qui se ramifient sur l'épiglotte; des rameau descendants qui se perdent dans les muscles et la muqueuse du larynx;
  - 5º L'artère laryngée inférieure, beaucoup plus grèle que la précèdente. &

porte sur la membrane crico-thyroïdienne et s'y anastomose avec celle du côté opposé. Il en résulte une anse ou arcade médiane, d'où s'échappent plusieurs petits rameaux destinés aux muscles et à la muqueuse du larynx (voy. LARYNX).

B. Branches terminales. L'artère thyroïdienne supérieure, en atteignant le corps thyroïde, se divise en trois branches terminales: une interne qui longe le bord supérieur du corps thyroïde et s'anastomose sur la ligne médiane avec celle du côté opposé; une externe, qui descend le long du bord postérieur du lobe correspondant; une postérieure, qui chemine à la face postérieure du corps thyroïde, entre celle-ci et la trachée. Ces trois branches s'épuisent dans le corps thyroïde (voy. Титвоїре [Corps]).

Anomalies. La thyroïdienne supérieure n'est pas moins variable que la précédente: elle peut naître de la carotide primitive, comme aussi elle peut remonter plus haut que d'habitude sur la carotide externe. Il n'est pas excessivement rare de la voir naître d'un tronc commun avec la linguale.

Son volume varie, on le conçoit, avec le développement du corps thyroïde, auquel elle est plus spécialement destinée; il existe d'ordinaire entre les deux thyroïdiennes d'un même côté une sorte de balancement qui fait que, lorsque l'une d'elles devient plus petite, l'autre atteint au contraire des dimensions plus considérables. L'absence de la thyroïdienne supérieure a été signalée par plusieurs anatomistes; elle était remplacée dans ce cas par une branche provenant soit de la thyroïdienne inférieure du même côté, soit de l'artère homonyme du côté opposé.

Tous les auteurs signalent des faits de duplicité de la thyroïdienne supérieure; cette duplicité provient de ce que l'une de ses branches collatérales, la laryngée supérieure presque toujours, se détache isolément du tronc de la carotide externe. Quant à la laryngée supérieure, elle peut naître encore de la linguale ou même de la faciale, mais l'anomalie la plus intéressante de cette artère est son passage à travers le cartilage thyroïde, disposition que l'on observe normalement chez quelques mammifères.

L. Testut.

THYBOIDIENNES (VEINES). Le sang apporté au corps thyroïde par les Tatre artères thyroïdiennes s'échappe de cet organe par trois ordres de veines : les veines thyroïdiennes supérieures, thyroïdiennes moyennes et thyroïdiennes taférieures :

1º Les veines thyroïdiennes supérieures tirent leur origine de la partie supérieure du corps thyroïde, se portent en haut et en dehors en suivant l'artère thyroïdienne supérieure, recueillent chemin faisant quelques veinules laringées et viennent se terminer dans la jugulaire interne par un ou plusieurs troncs.

2º Les veines thyroïdiennes moyennes naissent de la partie latérale du corps thyroïde et aboutissent également à la jugulaire interne, après avoir croisé transversalement ou obliquement la face autérieure de la carotide primitive.

5 Les veines thyroïdiennes inférieures, constituant le groupe le plus importent, correspondent à l'artère de Neubauer quand elle existe. Elles émergent du corps thyroïde au niveau de son bord inférieur. Toujours très-nombreuses à leur origine, elles descendent au-dessous des muscles hyoïdiens, en s'auastomoent fréquemment entre elles et formant parfois au devant des premiers anneaux de la trachée un véritable plexus, assez important dans bien des cas pour contrarier le chirurgien dans l'opération de la trachéotomie. Toutes ces veines se condensent ordinairement en deux troncs, l'un droit, l'autre gauche : le tronc du côté droit (veine thyroïdienne inférieure droite) aboutit à l'angle de réunion des deux troncs veineux brachio-céphaliques, ou même directement à la veine cave supérieure ; celui du côté gauche (veine thyroïdienne inferieure gauche) vient s'ouvrir dans le tronc veineux brachio-céphalique gauche. Indépendamment de ces deux veines principales, on voit très-fréquemment des veines moins importantes se détacher du plexus sous-thyroïdien et se jeter dats les jugulaires internes.

L. Tester.

THYRSION. Un des auciens noms grecs du Thym.

ED. LET.

THYSANOURES OU THYSANURES (θύσανος, frange, et ούοχ queue... Dès l'année 1796, P. Latreille établissait une classe d'insectes sous la dénomination de Thysanoures, caractérisé par une tête distincte, antennière; la bouche munie de mandibules, de deux màchoires, de deux lèvres et d'anternules sensibles (Précis des caractères génériques des Insectes, etc., p. 174, 1796). Il les plaçait entre les Suceurs (Pulex) et les Parasites (Ricinus et Pediculus), voisins de ses Acéphales devenus les Arachnides. Pour Fabricius, les Thysanoures de Latreille faisaient partie des Synistates. Plus tard, en 1866. Latreille leur donnait à peu près la même place que dans son premier ouvrage: mais comme il avait, à l'exemple de Lamarck, séparé définitivement les Insets des Arachnides, les Thysanoures furent pour lui des Insectes, tandis que c'élaisse des Arachnides pour Lamarck (Genera Crustaceorum et Insectorum secundan ordinem naturalem in familias disposita, t. 1, p. 163, 1806). Enfin, dans k Règne animal de Georges Cuvier (t. III, p. 158, 1817, et t. IV, p. 539, 1829. Latreille reconnaît plus d'affinités aux Thysanoures avec les Myriapodes qu'int les Arachnides; c'est encore ce qu'il veut prouver dans un autre travail rieur (De l'organisation extérieure et comparée des Insectes de l'ordre Thysanoures. In Nouvelles Annales du Muséum, t. 1, p. 162, 1852).

Fabricius avait rapproché les Thysanoures des Névroptères (voy. Névroptères 2° série, t. XII, p. 753), et c'est l'opinion qu'avait adoptée de Blainville, les cesidérant comme des Névroptères anormaux, aptères, frappés d'un arrêt développement. P. Gervais, rédigeant les Insectes Aptères de Walches (Suites à Buffon, Aptères, t. III, p. 577 et suiv., 1844), fait un ordripart des Thysanoures en y comprenant les Podurelles et les Lépismes, tout a signalant leur différence d'organisation. Dans la suite, Gervais et van Besels (Zoologie médicale, t. 1, p. 523, 1859) ont suivi l'opinion de de Blainvilles séparant des Thysanoures les Podures et les Smynthures, ils les placent des Hémiptères comme sous-ordre [sous-ordre des Poux, suivi du sous-ordre des Podurelles] (Zoologie médicale, t. 1, pages 575-388, 1849).

J'ai déjà fait remarquer, à propos des llémiptères (roy. Hémiptères, p. 250, que les Podurelles n'ont pas la bouche des Rynchotes, qu'elles possèdes appareil buccal à mandibules et mâchoires, même chez les Anuride. La ples donnée à ces insectes, comme faisant suite aux Hémiptères des dermiss sections, ne peut leur convenir.

En résumé, les Thysanoures, toujours monomorphes, envisagés dans les ensemble, offrent des caractères disparates. Cependant, malgré leur désembrement partie avec les Névroptères-Pseudorthoptères, et surtout malgré les analogie forcée avec les Hémiptères, ils offrent des rapports entre eux à case

les appendices abdominaux, placés sur les côtés du corps ou à l'extrémité, représentant des filets allongés ou divergents, ou des organes repliés, fourchus, repres au saut.

Voici un aperçu des Lepismides et des Podurides. Les Lépismides ont des intennes longues, sétacées, multiarticulées, la bouche avec labre, mandibules, nachoires bilobées, lèvre quadrifide, palpes maxillaires longs, de 5 à 7 articles, salpes labiaux de 4 articles. Les yeux sont formés d'yeux lisses conglomérés. L'abdomen allongé, rétréci en arrière, comprend dix segments; ceux-ci portent in dessous neuf paires d'appendices lamelliformes, attachés aux arceaux ventraux par un pédicule articulé. Ces appendices rapprochent incontestablement les Lépismides des Myriapodes. Les femelles ont une tarière formée de deux ralves conniventes.

Le corps des Lépismides est ovalaire ou elliptique, allongé, avec le thorax gibbeux; il est recouvert entièrement d'écailles brillantes. Les Lépismides sont lucifuges et plusieurs recherchent les endroits obscurs et humides. Genres principaux: Machilis et Lepisma.

Les Machiles sautent à grande distance. Le Machilis polypoda Linn., long de 8 à 10 millimètres, est d'un cendré noirâtre avec les antennes plus courtes que le corps, annelées de gris ainsi que les filets caudaux; il est adulte à la fin de l'été; l'œuf est gros et d'un jaune roussâtre. Le M. maritima Leach est des côtes d'Angleterre et de France.

Les Lepisma et Lepismina ne sautent point. La Lepisma saccharina Linn. est commune en France (voy. Névroptères, p. 735). Quand on la saisit, elle laisse aux doigts des écailles comme celles des ailes des Papillons.

Les Podurelles étudiées avec soin par De Geer ont été le sujet de publications spéciales dans ces derniers temps, surtout en France par Bourlet, Nicolet, Gerrais, etc.

Les Smynthurus ont le corps globuleux ou ovalaire, les antennes géniculées, puis sétiformes. le thorax et l'abdomen paraissent confondus. La taille des espèces est petite, ne dépassant guère 1 millimètre. Le Smynthurus viridis Geoffroy est d'un vert clair et mat, avec la tête jaunâtre et les yeux noirs; on le trouve sous les pierres, les feuilles tombées, sur les écorces.

Les Podurides comprennent un grand nombre de genres : Macrotoma, Lepidocyrtus, Orchesella, Heterotoma, De Geeria, Desoria, Isotoma, Lipura, Achorules, Anoura, etc. Leur abdomen dépourvu d'organes latéraux se compose de egments logeant dans une gouttière un appendice caudal simple ou fourchu, replié, saltatoire, qui, se détendant comme un ressort, projette l'insecte en avant. L'organe saltatoire rappelle les appendices styliformes des Lépismes. Les pattes trapues sont terminées par un tarse unique. L'anus est placé au bout de l'abdemen, les organes génitaux sont situés entre les pattes postérieures.

L'humidité de l'air est favorable aux Podurides; on les trouve sous les mousses, les feuillages humides, l'écorce des vieux arbres, sur l'eau, la glace, the la neige. Une espèce est immergée à la marée haute, Anurida maritima, dent l'organisation intérieure est des plus remarquables (voy. Laboulbène, denales de la Société entomologique de France, 1864, p. 705 à 720, danche 11). Une autre, Podurhippus pityriasicus, a été signalée par P. Mégnin nume parasite (Les parasites et les maladies parasitaires, p. 104, fig. 42, 880), mais peut-être ne se trouvait elle dans ces conditions que d'une manière cidentelle (voy. Insectes, Hémiptères, Névroitères).

A. Laboulbène.

THYSSELINUM. La plante citée sous ce nom dans Pline est le Peucedanum sylvestre D.C. (Thysselinum palustre Hossim.; Selinum sylvestre L.), plante de la samille des Ombellisères, qu'on appelle vulgairement Tisselin, Riracke, Persil laiteux, Encens d'eau. Sa racine était préconisée autresois contre l'épilepsie (voy. Peucédan).

Ed. Lef.

TI ou TII. Noms, à la Nouvelle-Zélande, du Cordyline australis End., arbuste de la famille des Liliacées, tribu des Asparagées (voy. Conduline).

ED. LEF.

THAILI. Nom, à Taïti, de l'Aleurites triloba L. (voy. Alecart).

ED. Lef.

TIBALAU. D'après Mérat et de Lens, on désigne sous ce nom, aux Philippines, une plante de la famille des Apocynacées, dont le latex est employé topquement pour guérir la morsure des serpents.

ED. LEF.

TIBBONES. Voy. Berbères, p. 108.

TIBET. Voy. THIBET.

TIBIA. § 1. Amatomie. Le tibia (grec, xxóµx; latin, tibia; allem., Schiebein; angl., tibia; ital., tibia; esp., canilla, tibia), le plus volumineux des deu os de la jambe, est un os long, pair, non symétrique. Il est situé entre le fémur. qui repose sur son extrémité supérieure, et le pied, sur lequel il s'appuie. À su côté externe se trouve l'autre os de la jambe, le péroné, qui s'articule avec lu par ses deux extrémités, mais dont il est séparé, à la partie moyenne, par sa espace interosseux; cet espace est moins large dans son tiers inférieur que dans ses deux tiers supérieurs.

La direction du tibia est verticale et, par suite, les deux tibias sont perlèles. On sait qu'au contraire le fémur est oblique de haut en bas et de debre en dedans. Cependant, lorsque l'obliquité des fémurs est très-marquée, tibias, au lieu d'être dirigés verticalement, sont dirigés obliquement de haut bas et de dedans en dehors, c'est-à-dire en seus inverse de l'orientation de fémurs.

Le tibia est, après le fémur, le plus volumineux et le plus long des os desquelette. Rentlé à son extrémité supérieure, il diminue ensuite d'épaiseme pour prendre la forme d'un prisme triangulaire; dans son tiers inférieur il s'élargit de nouveau, pour se terminer par un renslement beaucoup moiss que le renslement supérieur. La partie la moins volumineuse de l'os correspondant point de réunion du tiers inférieur avec les deux tiers supérieurs: assi a point est-il le lieu de prédilection des fractures indirectes.

Pour mettre un tibia en position, on place en haut la plus grosse extrémite et en avant le bord le plus tranchant; la saillie, qui déborde l'extrémité rieure de l'os, est située en dedans.

Lorsque l'on considère alors le tibia, on constate qu'il présente une debli inflexion latérale en forme d'S italique très-allongée; la courbure supérieure de concave en dehors, la courbure inférieure est concave en dedans. De misse l'extrémité supérieure de l'os est dirigée un peu en dehors, tandis que l'estre

iférieure se dirige légèrement en dedans. C'est l'exagération de cette dernclinaison qui constitue ce que l'on appelle la cambrure des jambes.

l'autre côté, la partie inférieure du tibia présente une torsion légère, en le laquelle sa portion externe se porte en arrière : il résulte de là que ransversal de la facette articulaire supérieure du tibia forme avec l'axe ersal de sa facette articulaire inférieure un angle de 20 degrés. Par suite e disposition, les pieds, au lieu d'être parallèles dans la station ordifont un angle ouvert en avant.

nême que pour tous les os longs, on décrit, pour le tibia, un corps et atrémités.

Corps. Le corps du tibia a la forme d'un prisme triangulaire, mais cette que l'on retrouve dans la plupart des os longs, est ici bien mieux carac. Nous avons donc à considérer à cet os trois faces et trois bords.

trois faces, l'une est interne, une autre externe et la troisième postérieure. face interne du tibia, large dans sa partie supérieure, se rétrécit progresent vers la partie inférieure de l'os. Dans ses trois quarts supérieurs, elle e obliquement en dedans et en avant; dans son quart inférieur, elle e directement en dedans. Cette face donne insertion, dans sa partie supéau ligament latéral interne de l'articulation du genou, à une expansion rotique du vaste interne, enfin à la patte d'oie, c'est-à-dire aux tendons du couturier, du demi-tendineux et du droit interne. Dans tout le reste étendue, la face interne du tibia est située immédiatement sous la peau; ituation superficielle rend compte de la fréquence relative des fractures et en général des lésions du tibia.

'acc externe du tibia se dévie en avant dans sa partie inférieure; la déviauivant une loi constante, est en rapport avec le changement de direction sieurs tendons et des vaisseaux qui, situés d'abord à la partie externe de assent ensuite au-devant de lui. Cette face présente, dans ses deux tiers eurs, une dépression à direction verticale, qui donne attache au muscle rrantérieur; la profondeur de cette dépression est en raison directe du e du muscle.

face postérieure du tibia, large en haut, se rétrécit ensuite; sa partie sure se dévie légèrement en dehors. On remarque, dans sa partie supéune ligne inégale, obliquement dirigée de haut en bas et de dehors en s. La surface triangulaire, dont cette ligne forme la limite inféro-externe, insertion par toute son étendue au muscle poplité. A l'interstice de la oblique se fixe le soléaire. Enfin la lèvre externe de la ligne oblique attache, en haut au jambier postérieur, en bas au long fléchisseur commun teils.

dehors de l'extrémité inférieure de la ligne oblique, à la jonction du tiers eur et des deux tiers inférieurs de l'os, se trouve l'orifice du conduit icier du tibia, qui pénètre l'os obliquement de haut en bas ; j'ai vu cet siéger en dedans de la ligne oblique, tout près du bord interne du tibia. aduit est considérable, et Cruveilhier y a vu s'engager un filet nerveux pagnant l'artère nourricière du tibia.

uis la ligne oblique jusqu'à l'extrémité inférieure la face postérieure du présente une surface lisse, de largeur à peu près uniforme, et divisée dans s de la longueur par une petite crête verticale, plus ou moins marquée et les sujets. Cette crête sépare la face postérieure en deux moitiés: la moitié interne est destinée dans ses trois cinquièmes moyens à l'insertion du long fléchisseur commun des orteils, la moitié externe est destinée au jambier postérieur.

Des trois bords du tibia, l'un est antérieur, le second externe et le troisième interne.

Le bord antérieur ou crête du tibia, tranchant dans ses trois quarts supérieurs, mousse et arrondi dans son quart inférieur, est légèrement incliné en dehors à sa partie supérieure, et en dedans à sa partie inférieure, figurant ainsi exactement la double inflexion alternative de l'os. Ce bord, situé immédiatement sous la peau, est bien placé pour servir de guide au chirurgien en cas de fracture; par contre, cette situation l'expose particulièrement à l'action des corps extérieurs. Le bord antérieur du tibia donne attache à l'aponévrose jambière. Il donne insertion, dans son tiers supérieur, au muscle jambier antérieur.

Le bord externe donne attache au ligament interosseux. A sa partie tout fait inférieure, il se bifurque pour former les deux bords d'une cavité articulaire, sur laquelle je reviendrai.

Le bord interne est beaucoup moins tranchant que les deux autres. Il donce attache supéricurement à une expansion aponévrotique du demi-membraneus, puis au muscle poplité. Au niveau du point où il est coupé à angle aigu par la ligne oblique du tibia, il donne insertion au soléaire. Enfin le long fléchisseur commun des orteils se fixe au bord interne du tibia, au-dessous de l'insertion précédente.

B. Extrémité supérieure. L'extrémité supérieure ou fémorale du tibis a us volume proportionnel à celui de l'extrémité inférieure du fémur; ce volume est double, au moins, de celui de l'extrémité inférieure du tibis.

L'extrémité supérieure du tibia, bien plus étendue dans le sens transversique dans le sens antéro-postérieur, se termine supérieurement par une sorte de plateau horizontal qui présente deux facettes articulaires, légèrement concaves, ovalaires, à grand diamètre antéro-postérieur. Des deux facettes, l'une est externe l'autre interne; cette dernière est à la fois plus longue, moins large et plus profonde que la facette externe. Ces facettes, ou cavités glénoïdes, désignées plus souvent sous le nom impropre de condyles du tibia, s'articulent avec les condyles du fémur.

Elles sont séparées l'une de l'autre par une éminence, ou épine du tibes surmontée de deux tubercules aigus, et plus rapprochée de la partie postérieure que de la partie antérieure de l'os. Deux dépressions raboteuses (dépression intercondylienne antérieure et dépression intercondylienne posterieure y voient, l'une en avant, l'autre en arrière de l'épine du tibia; elles données attache aux ligaments croisés de l'articulation du genou.

Les condyles du tibia sont supportés par deux gros renslements, appelés tube rosités du tibia.

La tubérosité interne, plus volumineuse, donne insertion au demi-member neux, qui s'y fixe par deux tendons distincts, d'une part dans une raiser horizontale, rugueuse, creusée sur le côté interne et postérieur de cette tubrosité, d'autre part en dehors de cette rainure, aux inégalités qui la séparent de l'échancrure intercondylienne postérieure.

La tubérosité externe, moins volunineuse, est plus saillante en arrière printerne. Elle présente, à sa partie postéro-externe, une petite facette preque circulaire, facette péronéale, qui regarde obliquement en bas, en arrière de

lehors, et qui s'articule avec une facette correspondante du péroné. Cette tubéosité donne attache à une expansion du tendon du biceps par une surface siégeant au-dessus et un peu en avant de la facette péronéale du tibia. Le long péronier latéral s'insère à la tubérosité externe en avant de cette facette pérotéale. Enfin la partie antéro-inférieure de la tubérosité donne insertion à l'extenseur commun des orteils et au jambier antérieur.

Les deux tubérosités du tibia sont séparées en arrière par une échancrure issez prononcée. En avant, elles sont réunies par une surface triangulaire, percée le nombreux orifices vasculaires et terminée inférieurement par une éminence, la tubérosité antérieure du tibia. Cette tubérosité, qui se continue en bas avec la crête du tibia, présente deux portions : une portion inférieure, saillante et rugueuse, qui donne attache au tendon du triceps fémoral, et une portion supérieure, lisse, qui se trouve séparée de ce tendon par une bourse séreusc.

De la limite externe de la tubérosité antérieure part une ligne saillante, dirigée en haut et en dehors, et terminée supérieurement par un renslement osseux. Ce renslement ou tubercule, signalé pour la première sois par Gerdy, donne insertion, par sa partie supérieure, à la bandelette sibreuse qui sait suite au muscle sacia lata; la partie insérieure du tubercule et la ligne saillante qui lui sait suite donnent attache, en avant au jambier autérieur, en arrière à l'extenseur commun des orteils. Ajoutons que ce tubercule, parsois très-saillant, et qui peut être senti sacilement à travers la peau, sert de point de repère pour tracer la ligne de direction de l'artère tibiale antérieure.

C. Extrémité inférieure. L'extrémité inférieure ou tarsienne du tibia, beaucoup moins volumineuse que l'extrémité supérieure, est de forme à peu près quadrangulaire, et a son plus grand diamètre dirigé transversalement.

Sa face inférieure, qui s'articule avec la poulie de l'astragale, figure une cavité quadrilatère, peu profonde, allongée dans le sens transversal, plus large en dehors qu'en dedans, concave d'avant en arrière et divisée par une légère saillie antéro-postérieure en deux portions inégales.

Le pourtour de cette extrémité présente, en avant, une surface convexe lisse, en rapport avec les tendons des muscles extenseurs de la jambe; au-dessous de cette surface se voient quelques inégalités destinées à des insertions ligamenteuses. En dehors, le pourtour est constitué par une cavité triangulaire, limitée par les deux branches de bifurcation du bord externe du tibia; cette cavité s'articule avec le péroné; étroite et inégale dans ses deux tiers supérieurs, elle est large et lisse dans sa partie inférieure, qui correspond à la base du triangle. En arrière, le pourtour de l'extrémité inférieure offre une surface inégale, sur laquelle on remarque une dépression peu profonde, parfois à peine marquée, destinée au tendon du long fléchisseur du gros orteil. Enfin la partie interne de l'extrémité inférieure du tibia est formée par une apophyse épaisse, la malléole interne.

En vertu de la torsion de la partie inférieure du tibia, dont j'ai parlé déjà, la malléole interne est située sur un plan antérieur à celui de la tubérosité interne. Il est facile de s'assurer de cette disposition, en faisant reposer la face postérieure d'un tibia sur un plan horizontal : on remarque alors que les deux tubérosités de l'extrémité supérieure reposent sur ce plan, tandis que la malléole interne s'en éloigne notablement pour proéminer en avant. D'autre part, la malléole interne se déjette en dedans et forme ainsi un relief très-prononcé.

Prise en elle-même, la malléole interne est aplatie de dehors en dedans. Elle

présente une face interne et une face externe, un bord antérieur et un bord postérieur, une base et un sommet.

La face interne, convexe, est recouverte immédiatement par la peau. La face externe, triangulaire, encroûtée de cartilage, se continue presque à angle droit avec la surface articulaire inférieure du tibia, et complète en dedans la cavité de réception de l'astragale.

Le bord antérieur, inégal, donne attache à quelques fibres ligamenteuses. Le bord postérieur offre une gouttière, oblique de haut en bas et de dehors en dedans, quelquefois double, gouttière destinée aux tendons réunis du jambier postérieur et du long fléchisseur commun des orteils.

La base de la malléole interne est épaisse et se continue avec le corps du tibia. Le sommet, qui donne attache au ligament latéral interne de l'articulation tibio-tarsienne, est tronqué et légèrement échancré.

Conformation. Comme tous les os longs, le tibia est formé de tissu compacte dans sa partie moyenne et de tissu spongieux à ses deux extrémités.

On sait que le tissu spongieux est toujours entouré d'une lame plus ou moiss mince de tissu compacte. Or, d'après les recherches de Leriche, la distributou du tissu compacte dans le tibia est telle que la quantité de ce tissu est sensiblement la même dans les distérentes parties de l'os, malgré l'épaisseur trèsinégale de ce dernier.

Le canal médullaire du tibia est d'une grande capacité. L'artère nourricire de l'os, après avoir pénétre dans ce canal, se divise en deux branches : un branche récurrente qui se porte vers l'épiphyse supérieure, et une branche qui suit la direction primitive de l'artère et se distribue au canal médullaire et à l'épiphyse inférieure.

Quant aux extrémités de l'os, elles sont percées d'un grand nombre d'orifice vasculaires; l'extrémité supérieure, en particulier, est la portion osseuse la plus vasculaire de l'économie.

Le tissu spongieux du tibia présente une disposition spéciale, signalée par Fayel (de Caen) et par Duret. Des condyles du tibia partent deux systèmes de colonnettes osseuses très-longues disposées en ogive; les plus antérieures de colonnettes convergent en avant et se terminent dans la crète du tibia, vers le tiers moyen de l'os, au niveau où le tissu compacte de la diaphyse est le plus épais. A l'extrémité inférieure de l'os, on voit partir des deux rainures antérpostérieures, que présente le plateau tibial inférieur, deux séries de colonnettes qui se dirigent en haut en divergeant, les unes s'inclinant en dehors, les autre obliquant en dedans; ces colonnettes se terminent à l'union du tiers inférieur et du tiers moyen de l'os. En un mot, le système spongieux supérieur forme V à pointe inférieure, et le système spongieux inférieur un V à ouverture superieure: la pointe du premier système correspond donc à l'intervalle des des branches du second.

Le périoste du corps du tibia est très-mince au niveau des faces externe à postérieure : il est plus épais et plus facile à détacher au niveau de la luci interne, c'est-à-dire de la face qui est libre sous la peau. A l'extrémité surieure et à l'extrémité inférieure de l'os, le périoste devient très-épais, describreux, très-résistant et adhérent; la dissection en est alors sûre, quoique logge.

Développement. Le tibia se développe par quatre points d'ossification pour le corps, deux pour l'extrémité supérieure et un pour l'extrémité inférieure. Le point osseux du corps paraît le premier, du trente-cinquième au quare

me jour de la vie sœtale, à peu près à la même époque que celui du corps du aur, quelquesois même avant ce dernier.

Le germe osseux principal de l'extrémité supérieure se montre d'ordinaire s la fin de la première année qui suit la naissance. Le point osseux de l'extrété inférieure apparaît dans le cours de la deuxième année. Enfin la tubéroé antérieure du tibia possède un germe spécial, que l'on aperçoit vers l'âge treize ans.

La réunion de ces diverses pièces n'est complète que vers l'âge de dix-huit ringt-cinq ans. L'épiphyse inférieure se réunit la première; l'épiphyse supéure ne se soude à la diaphyse que quelques années après. Quant au point eux de la tubérosité antérieure, il se soude presque immédiatement à l'épiyse voisine, et ne se réunit au corps de l'os qu'en même temps que cette iphyse.

Il est à remarquer que l'épiphyse supérieure du tibia constitue non pas l'extrété supérieure de l'os tout entière, mais seulement une sorte de plateau horiatal qui supporte les cavités articulaires et qui, sur un tibia d'adulte, a de entimètre 1/2 à 2 centimètres de hauteur. La tubérosité antérieure, qui adhère ce plateau, lui forme en avant un prolongement inférieur.

La malléole interne est un prolongement du point d'ossification de l'épiphyse lérieure. Cependant Béclard a vu cette malléole développée par un point parutier.

§ II. Physiologie. Le tibia est l'os principal de la jambe. Seul il s'articule périeurement avec le fémur et supporte ainsi le poids du corps. Inférieurent il repose sur l'astragale et, par l'intermédiaire de cet os, il transmet le sids du corps au pied. Le péroné se trouve placé en dehors de cette ligne de ansmission, mais il n'en est pas moins, pour le squelette de la jambe, un ément important de solidité, et il constitue pour le tibia une armature, qui en igmente notablement la résistance à la flexion latérale.

Le tibia est destiné à supporter un poids plus considérable que le fémur, et pendant il est moins volumineux que lui. Diverses circonstances expliquent tte particularité: d'abord la présence du péroné, puis l'absence de courbure téro-postérieure dans le tibia, ensin l'instexion latérale en sens alternatifs, usi que la légère torsion de cet os; ce sont là autant d'éléments de solidité.

Ill. Anatomic comparée. Chez les animaux vertébrés pourvus de membres ostérieurs, le segment qui correspond à la jambe de l'homme comprend généalement, comme chez ce dernier, deux os : le tibia et le péroné. Cependant, bez les Batraciens anoures, le tibia et le péroné sont réunis en un seul os, et bez un certain nombre d'animaux une portion plus ou moins étendue du péroné sit défaut.

Le tibia des Reptiles existants se différencie nettement du tibia des Oiseaux ritants. Ces différences seront mieux comprises, si nous commençons par liquer les caractères du tibia des oiseaux.

Chez les Oiseaux existants, l'extrémité supérieure de l'os présente à sa partie réro-externe une apophyse, très-volumineuse chez tous les oiseaux marcheurs rageurs; chez l'autruche, cette apophyse s'ossifie à la manière d'une épiphyse. Peu plus bas, le corps du tibia offre, à son côté externe, une crête qui s'ar-ule avec le péroné. Si l'on pose un tibia d'oiseau sur une surface horizontale

de telle manière que les bords postérieurs des condyles de l'os touchent cette surface, la portion interne de l'extrémité inférieure se soulève au-dessus du plan horizontal, et le grand axe de cette extrémité forme avec le plan horizontal un angle de 45 degrés.

Ensin l'extrémité insérieure du tibia présente sur sa sace antérieure une dépression prosonde, longitudinale, qui reçoit une apophyse montante de l'astragale, apophyse très-longue chez l'autruche, relativement courte chez le poulet. Or l'astragale, qui constitue à lui seul la division supérieure du tarse, et qui existe chez l'embryon sous la forme d'un cartilage isolé, se soude, au moment de l'ossissistation, avec le tibia; cette soudure est constante, bien que chez certains oiseaux, l'autruche, par exemple, elle soit tardive. Le tibia des oiseaux et donc, à proprement parler, un tibio-tarsien.

Ainsi constitué, le tibia se termine à son extrémité inférieure par une surface articulaire en forme de poulie très-marquée. A la face antérieure de cette extrémité inférieure il n'est pas rare de trouver, juste au-dessus de la poulie, une barre osseuse oblique, qui forme la paroi antérieure d'un canal osseux où passe le tendon de l'extenseur commun des orteils. Cette barre n'est autre chose que l'apophyse montante de l'astragale, qui part de la portion externe de la poulie et s'élève de bas en haut et de dehors en dedans.

Si maintenant nous considérons le tibia des Reptiles existants, nous considera que son extrémité supérieure ne présente qu'une apophyse antéro-externe trèspetite ou tout à fait rudimentaire. Le corps du tibia ne possède pas de crète s'articulant avec le péroné. Lorsque l'on pose un tibia de reptile sur une surface horizontale, de façon que les bords postérieurs des condyles touchent cette surface, le grand axe de l'extrémité inférieure est tantôt à peu près parallèle à cette surface, tantôt incliné obliquement par rapport à elle, mais, dans ce dernier cas, l'obliquité est inverse de ce qu'elle est chez les oiseaux; c'est la portion externe de l'extrémité inférieure qui se soulève au-dessus du plan horizontal. Enfin, l'extrémité inférieure du tibia n'offre pas de dépression à sa face antérieure, et l'astragale, dépourvu d'apophyse montante, reste complétence indépendant du tibia.

Les caractères qui précèdent ne s'appliquent qu'au tibia des reptiles existent. En effet, chez les Ornithoscélides, qui sont des Reptiles fossiles, le tibia présent à son extrémité supérieure une forte apophyse antéro-externe. Plus has, il offe une crète, qui s'articule avec le péroné. L'orientation de l'extrémité inférieur du tibia est celle que l'on observe chez les oiseaux. Enfin, cette extrémité et creusée en avant d'une fosse destinée à recevoir une courte apophyse montant de l'astragale.

Par tous ces caractères, le tibia des Ornithoscélides est semblable à celui es oiseaux. Mais l'astragale, tout en offrant la même forme que l'astragale es oiseaux, semble être resté indépendant du tibia toute la vie chez un gradinombre d'Ornithoscélides, par exemple, l'iguanodon et le megalosaurus; contraire, il paraît s'être soudé avec le tibia chez le compsognathus, l'ornite tarsus, l'euskelosaurus. En somme, ces reptiles éteints ont un tibia d'oises; l'absence de soudure du tibia avec l'astragale chez un certain nombre d'entre eux est le seul caractère qui rapproche leur tibia de celui des reptiles.

Dans la série des Mammiferes, les différences de configuration les plus curieuses qui concernent le tibia ont trait à ses rapports avec le perone. Le n'ai pas à entrer ici dans le détail des aspects si divers, sous lesquels se présent

» péroné (voy. Péroné). Je me contenterai de citer quelques particularités, nportantes à connaître au point de vue du sujet qui nous occupe.

Chez un certain nombre de Marsupiaux (wombat, phalanger, opossum), le éroné est susceptible d'un mouvement rotatoire sur le tibia, mouvement sem-lable à celui du radius sur le cubitus chez l'homme.

Tout au contraire, chez d'autres Mammisères, on observe une soudure du téroné avec le tibia. Ainsi, chez un grand nombre de Rongeurs (lièvre, cobaye, at, hamster, ondatra, loir, gerboise, etc.), la moitié insérieure ou le tiers nérieur du péroné sait corps avec le tibia. Tantôt, malgré la soudure, la sorme la péroné peut être suivie nettement jusqu'en bas; ailleurs, la susion est plus complète, et c'est à peine si l'on soupçonne le trajet ultérieur du péroné. Certains lasectivores (hérisson, taupe) présentent également cette dernière disposition.

Chez le cheval, l'extrémité supérieure du péroné est réduite à un simple radiment et le corps de l'os manque. Mais on considère, comme étant l'extrémité inférieure du péroné, une pièce osseuse paraissant faire partie intègrante lu tibia et ayant l'apparence d'une apophyse malléolaire externe; cette pièce esceuse est indépendante du tibia chez le poulain. Parmi les Equidæ fossiles, anchiterium semble avoir possédé parsois un péroné complet, mais l'extrémité aférieure de cet os, chez l'anchiterium, est aussi intimement unie au tibia que hez le cheval, bien qu'elle soit beaucoup plus distincte.

Chez les Ruminants, le tibia existe seul dans toute la longueur de la jambe. 

péroné n'est représenté que par un vestige, appelé malléole, et qui correspond peu près à la malléole externe. Il est même à remarquer que, chez les Traguide, la malléole est soudée au tibia.

Chez un certain nombre de Mammisères, le tibia et le péroné, sans être soudés memble, sont appliqués l'un contre l'autre sur une étendue plus ou moins regue. C'est ce qui a lieu chez quelques Rongeurs (castor, écureuil, marmotte) chez plusieurs Carnivores (chien, hyène).

Chez les autres Mammisères, le tibia est, en général, indépendant du péroné. De n'insisterai pas plus longuement sur ce point, que j'ai traité avec plus de étails à l'article Péroné. Mais il me reste à citer quelques particularités, que résente le tibia de certains Mammisères.

Un grand nombre de Mammisères, appartenant à des ordres très-dissérents, le que le kangourou, le tapir, le lama, le lion, l'hyène, etc., ont un tibia dont s saces sont sortement excavées : de là résultent une moindre épaisseur du tarps de l'os et une saillie plus accentuée des bords.

On sait que l'extrémité inférieure du tibia s'articule avec la poulie de l'astrale: par suite, la surface articulaire inférieure du tibia présente deux cavités
sparées par une crète antéro-postérieure. Cette division en deux cavités, peu
marquée chez l'homme, est bien plus accentuée chez certains Mammisères. Chez
le cheval, en particulier, on trouve, à l'extrémité inférieure du tibia, deux cavités
resondes, regardant, l'externe obliquement en dehors, l'interne obliquement en
ladans; ces deux cavités, qui correspondent aux deux convexités de l'astragale,
lest séparées par une crète se terminant en avant et en arrière par une sorte de
resongement vertical; l'emboîtement de la poulie astragalienne se trouve ainsi
lettéé.

Une disposition particulière de la malléole interne s'observe chez les Hyrales. Chez cux, l'extrémité de cette malléole s'articule avec une apophyse Fonnante de l'astragale. Si maintenant nous examinons les Mammisères les plus voisins de l'an nous constatons que leur tibia dissère par certains caractères du tibia les Chez l'homme, lorsque le pied est posé par terre, la surface articulaire supé de l'astragale regarde presque directement en haut; c'est à peine si elle s'i excessivement peu en dedans; la surface articulaire insérieure du tibia direction exactement inverse. Au contraire, même chez les Singes qui pos l'attitude bipède, comme le gorille, la facette tibiale de l'astragale est rement inclinée en dedans et a son bord externe plus élevé que son bord in on juge par là de la disposition de la surface articulaire insérieure de Ajoutons que, chez l'homme, la malléole interne est relativement plus et à direction plus verticale.

Je n'ai pas à m'occuper ici des comparaisons que l'on a établies entre le et le radius, que l'on considère comme son homologue à l'avant-bras Meneres [Comparaison]). Je laisserai de côté également les résultats el en comparant les dimensions respectives du tibia et des autres os chanthropoïdes et dans les diverses races humaines (voy. Meneres [Anthropois Je me bornerai à quelques mots sur les proportions respectives du tibia fémur.

Broca est arrivé par des mensurations aux résultats suivants. Le fémur égal à 100, le tibia a été trouvé égal à 85,70 chez un orang de Bornéo; à 7 chez un chimpanzé; à 78,71 et à 76,58 chez deux gorilles. Chez un nèg Mozambique, le tibia était égal à 79,10; chez un Français de l'Ain, il égal à 75. On voit, d'après ces chiffres, que le nègre se trouve placé est gorille et le chimpanzé d'une part, et l'orang d'autre part. Il faut ajouler d'autres mensurations, pratiquées sur des Européens et des non Européens nègres exceptés), donnent pour le tibia une moyenne plus forte que le d indiqué plus haut pour le nègre de Mozambique. Il est donc impossible de de ces divers chiffres des conclusions nettes.

Cependant, en rapprochant ces données d'autres recherches saites se vivant, il semble que, d'une manière générale, le tibia est d'autant plus a par rapport au fémur, qu'il s'agit d'un sujet appartenant à une rece élevée.

D'un autre côté, si l'on compare le tibia et le fémur d'un enfant avec d'un adulte, on reconnaît que, chez l'enfant, le tibia est proportionselles plus long que chez l'adulte. Ce fait paraît concorder avec le précédent, en u de cette loi que, dans les premiers temps de la vie, les formes humaines est plus que dans les périodes subséquentes, des rapprochements avec le permanent des races inférieures.

- § IV. Pathologie. J'étudierai dans ce chapitre: 1º les vices de conforme du tibia; 2º les diverses ostéites qui peuvent l'atteindre; 3º les tumeurs du est le siège. Le lecteur se reportera aux articles Janne, Genou et Pied, pou qui est relatif aux plaies, fractures et luxations qui intéressent le tibia.
- 1º Vices de conformation du tibia. Le tibia est le plus important de os de la jambe. Nous avons vu que, dans la série animale, le péroné est per représenté par un simple rudiment, tandis que le tibia constitue l'air constant du squelette de la jambe.

Chez l'homme, les vices de conforma tion congenitaux de la junte

commis à la même loi. Sauf de très-rares exceptions, le tibia ne manque ou s'est réduit à l'état de vestige qu'autant que la jambe elle-même fait défaut u est rudimentaire.

Je ne parlerai pas des cas d'ectromélie ou d'hémimélie, dans lesquels la ambe fait complétement défaut. Il est évident qu'il ne saurait exister alors le tibia.

Dans l'hémimélie abdominale, il se peut que le tibia existe, mais à l'état se vestige. Nous trouvons plusieurs exemples de cette dissornité dans le mémoire de Debout (Coup d'œil sur les vices de conformation produits par l'arrêt de développement des membres. In Mémoires de la Soc. de chir. de Paris, t. VI).

Ainsi, chez un fœtus à terme du sexe féminin (loc. cit., obs. 28), déposé a Musée Dupuytren et atteint d'une hémimélie abdominale gauche, le membre bénimèle est composé d'un segment crural aussi développé que celui du côté ain et d'un vestige de tibia.

Un jeune homme de dix-sept ans, cité par Debout (loc. cit., obs. 55).

L'avait pas de pied droit. La jambe droite, arrêtée dans son développement,

memblait constituée seulement par un tibia avorté, recouvert par la peau dou
lée d'une couche notable de tissu cellulaire. Cette jambe anormale, droite à

l'époque de la naissance, s'était incurvée par l'usage d'appareils informes.

Dans d'autres cas d'hémimélie, la jambe est simplement diminuée de loupueur, comme dans l'observation 54 de Debout. Il s'agit d'un jeune homme de mize à dix-sept ans, dont le pied droit était réduit, dans sa partie antérieure, au pros orteil et au premier métatarsien. A gauche, le pied manquait entièrement, la jambe présentait une diminution d'environ un quart de sa hauteur.

On sait que la phocomélie pelvienne est caractérisée par les petites dimentions des deux segments intermédiaires entre le tronc et le pied; mais l'arrêt le développement porte spécialement sur le segment crural. Cependant, le plus touvent, le segment jambier se trouve atteint en même temps, et les vices de temformation que peut présenter alors le tibia sont multiples.

La plus simple de ces anomalies du tibia est une diminution plus ou moins marquée des dimensions de l'os.

Debout (loc. cit., obs. 7) cite l'exemple d'une fille, morte du choléra à vingtans, qui offrait, entre autres difformités, une phocomélie pelvienne droite. Le fémur droit était de 15 centimètres plus court que le fémur gauche; le tibia le fémur de le fémur gauche; le fémur de le fémur de le fémur gauche; le fémur de le

Un jeune homme, atteint de phocomélie droite (loc. cit., obs. 15), avait une be dont la longueur en avant ne dépassait pas 4 à 5 centimètres; en arrière, la la la jambe était de 27 millimètres seulement. Le péroné cistait qu'à la partie supérieure de la jambe; le pied, petit, n'était muni que quatre orteils. Ces constatations avaient été faites uniquement sur le vivant.

Ailleurs, comme dans l'observation 49 de Debout, la phocomélie affecte les segments du membre inférieur, sans que le squelette cesse d'être complet.

os de la jambe alors ont simplement des dimensions moindres.

Pans la phocomelle pelvienne, il peut arriver que le tibia soit, non-seulement phie, mais incurvé.

Cans un cas de phocomelie pelvienne droite (loc. cit., obs. 14), le squelette,

de la jambe n'était formé que par un seul os, le tibia, et celui-ci préses une incurvation semblable à celle des rachitiques. Le pied n'avait que trorteils.

Chez un garçon de dix ans, atteint de phocomélie pelvienne droite (loc. a obs. 51), la cuisse et la jambe avaient chacune 6 centimètres de moins que segment correspondant du côté opposé. Le péroné manquait complétement et tibia, normal dans sa partie supérieure, offrait dans sa partie moyenne u courbure antérieure, tandis que la malléole interne formait une saillie consid rable. Le pied, situé un peu en dehors de l'axe de la jambe, n'avait que l trois premiers orteils.

L'observation précédente mentionne une saillie de la malléole interne. I même particularité est notée dans l'observation 55 du mémoire de Debout.

Il s'agit d'une jeune fille de quinze ans qui présentait une phocomélie pe vienne droite avec pied monodactyle. Le péroné manquait, et la malléole intenformait une saillie assez notable pour avoir fait croire à l'existence d'une fractu ancienne de la portion épiphysaire de l'os.

D'autres vices de conformation du tibia ont été observés encore dans la phi comélie pelvienne. Debout cite notamment les suivants :

Sur une pièce du Musée d'anatomie de Montpellier, concernant une phon mélie biabdominale (obs. 11), les sémurs sont rudimentaires. A gauche, e rudiment de fémur est soudé aux condyles du tibia; le tibia et le péroné me réunis en un seul os, assectant la courbure du sémur et se terminant inséme rement, comme le tibia, par une éminence et une concavité. Le pied n'a quatre orteils.

Une pièce du Musée du collège de l'Université de Londres, relative à maniforme de Debout), présente de curieme particularités. Les fémurs sont rudimentaires; le tibia et le péroné existent de deux côtés. A droite, le rudiment de fémur est soudé à l'épine iliaque antérieure de ce même côté, le tibia est largement bifide à son extrémité supérieure, e chacune de ces deux divisions est fixée au bassin par un muscle et un ligament mais sans qu'il existe ni contact, ni articulation. La division externe, qui est continuation de l'os, est ankylosée avec la tête du péroné; elle répond à fosse iliaque externe en arrière de son bord antérieur. La division interne about au devant du pubis.

Le fameux Cazotte, dont le squelette est au Musée Dupuytren, et qui offai une phocomélie des quatre membres, avait les membres inférieurs constitué chacun par un fémur, réduit à la tête et aux deux trochanters, par un tibia un pied muni de cinq orteils crochus; le péroné manquait. Le tibia n'ami d'ailleurs aucune connexion avec le fémur; suspendu par un ligament presson point d'attache à l'épine iliaque antérieure, il s'articulait, d'autre part, and le pied.

Dans tous les cas que je viens de citer, il existait des vices de conformation du membre inférieur, tels que l'hémimélie ou la phocomélie. Cependant, à tirre exceptionnel, on a observé de graves anomalies du tibia sur un membre du reste bien conformé.

Ainsi Albert (d'Innsbruck [Wiener medizinische Presse, 1877, p. 111] relation l'observation d'une petite fille de neuf mois qui, d'un côté, offrait une absence complète du tibia. Albert ouvrit l'articulation du genou au-dessous de la rotule, creusa entre les condyles du féraur une cavité cunéiforme, taille en

reme de coin l'extrémité supérieure du péroné et sutura ensemble ces deux arties : il se sit une réunion osseuse.

Je n'ai parlé jusqu'à présent que des vices de conformation congénitaux du bia. Au point de vue chirurgical, les difformités acquises sont certainement lus importantes, car, dans ces dernières années surtout, la chirurgie s'est ppliquée à les corriger. En traitant des ostéites du tibia, j'insisterai sur les ifformités qui peuvent en être la suite. D'autres difformités sont le résultat se fractures consolidées d'une façon vicieuse (voy. Janbe), de l'ostéomalacie i surtout du rachitisme.

Dans le rachitisme, la courbure du tibia est loin d'affecter toujours la même rme. Suivant Nélaton, le plus souvent la convexité est tournée en avant et en sedans, tandis que la concavité regarde en arrière et en debors. Il ne me semble as que cette assertion soit exacte; la courbure la plus fréquente me paraît être elle à convexité externe. Le péroné suit constamment la courbure du tibia. lantôt les deux jambes sont courbées dans le même sens; ailleurs, les courbures ent en sens inverse. Parfois il arrive que les pieds et les genoux se touchent t que les jambes circonscrivent entre elles un espace elliptique; dans d'autres as, les pieds seuls se touchent, et ce sont les deux membres inférieurs dans par totalité qui circonscrivent entre eux une ellipse. On conçoit que ces difforuités, qui ont pour conséquence une déviation du pied, puissent gêner la marche, a point de la rendre impossible.

Lorsqu'une distormité de ce genre est devenue définitive et ne peut plus céder l'emploi des appareils, une opération seule parvient à en triompher. Deux éthodes sont en présence : l'ostéoclasie (manuelle ou instrumentale), qui a sur but de produire une fracture sermée, et l'ostéotomie, qui agit à ciel ouvert réalise, par conséquent, une fracture ouverte.

Je n'ai pas à discuter ici les mérites respectifs des deux méthodes. Je dirai ralement que, pour les courbures rachitiques de la jambe, je donne la préfénce à l'ostéotomie, entourée de toutes les précautions antiseptiques. Il suffit diviser le tibia avec l'ostéotome; il est d'ordinaire facile de briser ensuite rec les mains le péroné.

Postéites du tibia. Le tibia peut être considéré comme un lieu d'élection diverses sortes d'ostéite. Cette localisation est due, au moins en grande artie, à la situation superficielle de l'os, qui l'expose davantage aux violences térieures. Le traumatisme, en esset, n'est pas seulement la cause directe des métites traumatiques; il joue, comme cause occasionnelle, un rôle important l'étiologie des ostéites spontanées. La position déclive de la jambe, qui ad plus dissicile la circulation en retour, ensin le travail incessant, que la meche impose aux membres insérieurs, sont des éléments qui contribuent leure à la fréquence des ostéites du tibia.

le n'insisterai pas longuement sur les ostéites traumatiques de cet os. Les sur la face interne du tibia ne sont pas rares; ils peuvent avoir pour altat une ostéite traumatique abritée. On sait, d'autre part, combien sont quentes les plaies accidentelles ou chirurgicales du tibia (fractures ouvertes, putations de jambe, etc.); on trouvera là de nombreux exemples d'ostéite matique exposée.

s plaies intéressant le tibia exposaient gravement les blessés à l'ostéite matique aigue, à l'époque où l'antisepsie n'était pas connue. Anjoughtes

cette complication devient heureusement de plus en plus rare. Je ne m'arrêterat pas à décrire l'ostéite traumatique aiguë du tibia, me contentant de donner un court résumé d'une observation d'Eugène Bœckel, rapportée par son interne G. Gross (Gaz. hebdomad., 1874, p. 100).

Un malade de vingt-quatre ans fut amputé de la jambe au tiers inférieur pour une arthrite fongueuse du cou-de-pied. Tout se passa bien d'abord, mais, vers k douzième jour, la plaie se couvrit de dépôts fibrineux, en même temps que la température montait le soir à 58°,5 ou 39 degrés; puis survinrent une diphthérite buccale et un endolorissement profond du moignon. Bientôt s'annonça une suppuration intermusculaire, et le malade sut pris de frisson le vingt-troisième jour. Ce même jour, Bæckel pratiqua des incisions, qui donnèrent issue à du pus et permirent de constater une dénudation étendue de la face externe du tibia; drainage sut établi. Le trente et unième jour, nouvelle incision et deuxième drain. De plus, Bœckel introduisit dans le canal médullaire du tibia une sonde cannelée, qui pénétra sans résistance à 10 centimètres de la surface de section de l'os, puis trépana la face interne du tibia au niveau où s'arrêtait la sonde; il enleva ainsi une rondelle de 1 centimètre de diamètre, dont la face profesée était érodée et comme infiltrée d'une matière caséeuse; ensin, il passa un tale à drainage par le trou du trépan et le canal médullaire. Quelques jours après, un nouvel abcès des parties molles dut être incisé dans l'espace interosseur. Le malade fut transporté à la campagne le trente-huitième jour après l'amputation. A partir de ce moment la sièvre tomba, les plaies prirent bon aspect et l'eta général se releva. Un séquestre fut extrait environ trois mois après l'ampultion. Quelques jours après, suppression du drain qui traversait le canal modellaire. D'autres séquestres furent retirés sept mois après l'amputation, et de lors la guérison ne se fit plus attendre longtemps.

Dans l'observation qui précède, Bœckel attribue la guérison à la trépansie. Cette opération a pour effet, suivant lui, de lever l'étranglement et d'empédes la propagation du mal. Mais, ainsi que je l'ai fait observer déjà (roy. Osnos. 2° série, t. XVIII, p. 428), l'influence favorable de la trépanation, dans œ n'est pas d'une évidence absolue; la guérison du malade semble due bien più à son transport à la campagne.

Si maintenant je passe à l'étude des osteites spontances du tibia, une remarque s'impose tout d'abord, c'est que les diverses portions de l'os ne sont patteintes avec une égale fréquence. On sait que certaines formes d'ostéites s'atquent de préférence à la diaphyse, tandis que d'autres formes frappent plais les extrémités. Mais des deux extrémités l'une est plus souvent malade per l'autre.

Les travaux de Broca et d'Ollier ont montré que, pour chaque os long, l'ecroissement en longueur est plus actif à l'une des extrémités qu'à l'autr. le membre inférieur, pour les os de la cuisse et de la jambe, l'extrémité qui s'econcourt à former le genou est celle qui s'accroît le plus. Or l'extrémité qui s'ecroît le plus est aussi celle qui, dans le jeune àge, est la plus sujette aux isspontanées. On ne s'étonnera donc pas de voir l'extrémité supérieure du bien plus souvent malade que l'extrémité inférieure de l'os.

L'ostèite aigue spontanée, que l'on nomme encore périostite dissus, au myélite aigue, ostéomyélite insectieuse, etc., frappe souvent le tibia. Su se total de 119 ostéites spontanées aigues relevées par Sézary (De l'ostéas espechez les ensants et les adolescents. Thèse de Paris, 1870), le tibia est allest

fois, puis vient le fémur, qui est pris 47 fois; les autres os ne figurent que pr 16 cas.

cette statistique indique le tibia comme l'os le plus souvent atteint d'ostéite ntanée aiguē; à lui seul, il fournit même près de la moitié des cas. Cepenit cette proportion paraît excessive, à en juger d'après les chissres établis par utres chirurgiens.

smith (British Med. Journ?, 25 juillet et 1<sup>er</sup> août 1863), donnant le résultat sa pratique personnelle, cite 23 cas d'ostéite aiguë spontanée. Le tibia n'était s que 7 fois, tandis que l'extrémité inférieure du fémur était atteinte 12 fois; 4 autres cas concernaient le membre supérieur et la clavicule.

Lücke (Deutsche Zeitschrift f. Chir., 1874, t. IV, p. 218), sur un total de cas observés par lui, compte 9 ostéites aiguës du tibia, 9 du fémur et 6 du mbre supérieur.

Lannelongue (De l'ostéomyélite aiguë pendant la croissance. Paris, 1879) porte 20 observations personnelles, dans lesquelles l'affection est restée née à un seul os. Le tibia était atteint 7 fois, le fémur 7 fois; les autres figurent pour un total de 6 cas.

Dans les observations recueillies par Sézary, il est noté trois fois que les deux iss étaient attaqués simultanément, et dans un de ces cas un fémur était alement envalui. Dans deux autres cas, les deux fémurs étaient malades en les temps qu'un des tibias.

Suivant la loi que j'ai précédemment indiquée, l'ostéite aiguë spontanée se alise plus souvent vers le cartilage épiphysaire supérieur que vers le cartilage conjugaison inférieur du tibia.

Comme type de cette affection, je résumerai l'observation suivante, empruntée Chassaignac (Traité pratique de la suppuration et du drainage chirurgical, I, p. 477, obs. 164; 1859).

Un jeune garçon de douze ans est apporté à l'hôpital, présentant à la jambe eite un phlegmon dissus, dont la première apparition semble remonter à quatre ars. La veille de cette apparition, le malade avait éprouvé un sentiment d'acca-ement, mais sans douleur locale vive, puis l'assection avait débuté par des aleurs très-violentes, qui n'avaient fait qu'augmenter les jours suivants. A atrée du malade, la jambe droite et le pied droit sont énormément tendus; téguments sont rouges et chauds, surtout à la partie interne; l'empâtement tonsidérable au niveau de la malléole interne. Une incision longitudinale de centimètres, pratiquée vers le bord postéro-interne du tibia, donne issue à un s demi-concret; il s'échappe aussi un pus un peu plus liquide et mélangé de bules huileux. Il est possible de reconnaître que le pus demi-concret provient tissu cellulaire sous-cutané, tandis que le pus mélangé sort de dessous ponévrose qui a été largement débridée.

Le lendemain de l'entrée du malade à l'hôpital, nouvelle incision à la partie yenne et interne de la jambe. Le 3° jour, autre incision à 1 décimètre ausus de la malléole interne. Le 4° jour, incision à la partie supérieure du la, qui, en ce point, est dénudé et rend un son sec. Toutes ces incisions ment issue à du pus. Bientôt apparaît dans le genou un épanchement, qui est à très-appréciable le 14° jour et qui, le 26° jour, a fait irruption à travers la sule articulaire dans les muscles de la partie inféro-externe de la cuisse. Une ection exploratrice de l'articulation du genou, faite le 28° jour, donne issue u pus. L'amputation de la cuisse est décidée et exécutée sur-le-champ. Les

moment, l'enfant présentait, depuis un certain temps, de la fièvre, un peu de toux, du dévoiement. Après l'opération, il reprit des forces et se trouvait en trèsbonne voie lorsque, six semaines après l'amputation, il fut pris d'une variole confluente, à laquelle il succomba au bout de quinze jours.

L'examen du membre amputé présente des particularités intéressantes. Le phlegmon diffus de la jambe paraît avoir été arrêté par les incisions, et l'articulation tibio-tarsienne est intacte. Le tibia est le siége d'une suppuration sous-périostique occupant la plus grande partie de l'os, d'abord toute sa face interne, puis le tiers supérieur de sa face externe jusqu'à la limite de l'articulation péronéo-tibiale supérieure, qui est parsaitement saine. Le cartilage d'encroètement des facettes articulaires du tibia est percé de quatre trous sormés comme à l'emporte-pièce. L'articulation du genou est complétement envahie par le pus; sa capsule présente une persoration au niveau du cul-de-sac supérieur, et le pus, traversant cette ouverture, s'est répandu dans les musles de la partie externe de la cuisse, arrivant déjà au contact immédiat du périoste du sémur, mais ne dépassant pas la hauteur du tiers insérieur de cet os.

Une double section longitudinale du tibia fait voir l'intérieur de l'os en pleise suppuration. Au centre, le liquide est collecté; aux extrémités et dans le tisse spongieux, il est à l'état d'infiltration. Du côté de l'extrémité inférieure, l'infiltration purulente a trouvé une barrière dans le cartilage épiphysaire, qu'elle a respecté sur tous les points. Le pus, qui occupe la région centrale de l'os, se relie à celui de l'extrémité supérieure par des noyaux purulents distincts. En haut, la couche purulente partant du tissu spongieux perfore par plusieurs petits canaux le cartilage épiphysaire. A chacun de ces canaux correspondent dans l'épiphyse des noyaux d'infiltration purulente distincts les uns des autres, et les sommets de ceux-ci répondent, par nombre égal, aux quatre trous signalés sur les cartilages des cavités glénoïdes du tibia, trous par lesquels l'infiltration purulente a débouché dans l'articulation fémoro-tibiale.

Dans l'observation qui précède, le traitement a consisté dans des incisions des parties molles. Ces incisions ont été profondes, mais l'os lui-mème n'a pas èté attaqué par le chirurgien. Or, dans un cas de ce genre, il conviendrait de faire plus et de pratiquer la trépanation de l'os malade. Cette opération, qui tend à se répandre, est particulièrement facile sur le tibia, dont la face interne est superficielle.

Une autre opération a été pratiquée avec succès dans certains cas d'ostéte aiguë du tibia : je veux parler de la résection précoce de l'os malade; celle résection est forcément sous-périostée, le périoste se trouvant déjà séparé, se grande partie, de l'os sous-jacent.

Ilolmes (the Lancet, 1866, t. I, p. 540) est le premier qui y ait eu recons en 1864. La même opération a été pratiquée par Letenneur, par Macdougall Mais la résection précoce a en surtout comme défenseurs Giraldès (Assoc. françour l'avanc. des sc., session de Lille, 1874, et Acad. de méd., seance de 5 janvier 1875), Duplay (Soc. de chir., séance du 13 octobre 1875) et Facce (in Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Acad. de méd. de Belgique, 1880). Enfin tout récemment Pamard (d'Avignon) (Deuxième congrès français de chirurgie, séance du 20 octobre 1886) a présenté un tibia parlietement régénéré après une résection précoce.

Cependant les chirurgiens ne sont pas d'accord sur les indications de celle opération dans l'ostéite aiguë. Giraldès, estimant que la dénudation de l'os ambients

atalement sa nécrose, et que la longueur de l'élimination d'une diaphyse entière apose le malade à trop de dangers, pose la résection préventive en précepte sénéral. Mais il est prouvé par de nombreux exemples que la dénudation, même tendue, de l'os, n'est pas toujours suivie de nécrose. Aussi la résection précoce se semble-t-elle commandée que lorsque la vie du malade est en danger imméliat et que la nécrose totale est certaine ou imminente. En somme, cette opéation est indiquée surtout dans des cas qui paraissaient justiciables autrefois le l'amputation.

Il est à remarquer que la résection précoce offre, pour le tibia, des conditions sarticulièrement favorables. Non-seulement l'os est facilement accessible, mais ncore, grâce à la présence du péroné qui joue le rôle d'attelle, la forme du nembre ne risque pas d'être altérée. Aussi est-ce principalement sur le tibia que cette opération a été pratiquée.

Holmes, Macdougall, Duplay et Faucon, ont obtenu, chez leurs opérés, la régénération de la diaphyse tibiale, mais avec un raccourcissement plus ou noins prononcé. Dans l'observation de Letenneur, la régénération de l'os réséqué a été incomplète.

Un court résumé du cas de Duplay montrera ce que l'on peut attendre de ce genre d'intervention. Il s'agit d'un jeune homme de seize ans qui, à quelques jours d'intervalle, présenta deux ostéites aiguës, l'une qui atteignit une phalange du médius droit, l'autre qui frappa le tibia gauche. Des incisions multiples durent être faites à la jambe pour donner issue à des collections purulentes. Mais l'état général du malade ne fit que s'aggraver; la fièvre et la diarrhée l'affaiblissaient. Duplay, constatant que le tibia était dénudé dans presque toute son étendue, et jugeant une intervention chirurgicale absolument nécessaire, se décida à pratiquer la résection de la partie dénudée. Le début de l'ostéite du tibia remontait alors à vingt-cinq jours.

L'opération commença par l'incision du périoste sur la face interne du tibia et le décollement des quelques adhérences qui fixaient encore l'os à sa membrane d'enveloppe. Une scie à chaîne, passée à la limite supérieure du décollement, permit de sectionner l'os à ce niveau. Enfin on luxa de haut en bas le tibia, qui par le fait de la suppuration était à peu près séparé de son épiphyse inférieure et qui s'en détacha sans effort. La portion du tibia ainsi enlevée mesurait 26 centimètres. Séance tenante, on procéda également à l'amputation de médius droit.

L'état général du malade, après l'opération, s'aniéliora peu à peu. Du côté du tibia, la perte de substance tendit à se combler par des bourgeons charnus. Foutesois l'extrémité osseuse, correspondant à la section supérieure, se nécrosa, et le séquestre resta solidement fixé à l'épiphyse supérieure. Duplay n'hésita pas le enlever, à l'aide du ciseau, 5 centimètres de cette extrémité nécrosée, et dès lors la marche de la cicatrisation ne sut plus troublée que par des incidents sans strande importance.

Au bout de trois mois, on pouvait considérer l'os comme à peu près compléement régénéré, et, le sixième mois après l'opération, le malade s'appuyait sur jambe et marchait sans béquilles, tout en conservant encore une fistule au liveau de l'extrémité supérieure de la plaie. Le tibia nouvellement formé était l'environ 2 centimètres plus court que le tibia sain ; par contre, tandis que ce lernier mesurait en largeur 4 centimètres à sa partie moyenne, la largeur du libia régénéré était de 6 centimètres. Les abcès du tibia sont relativement fréquents. Golay (Des abcès douloureux des os. Thèse de Paris, 1879), qui a réuni 118 cas d'abcès des os ou d'ostète à forme névralgique, a rencontré l'affection 91 fois sur le tibia, c'est-à-dire que cet os fournit, à lui seul, plus des trois quarts des cas.

Le siège de la maladie sur le tibia est précisé dans 85 observations: l'extrémité supérieure de l'os était atteinte 58 fois, l'extrémité inférieure 58 fois auss, et le corps 7 fois seulement. On voit que, si l'affection frappe surtout les extrémités du tibia, elle n'est pas plus fréquente à l'extrémité supérieure qu'à l'extrémité inférieure, contrairement à ce que l'on pourrait supposer.

Le tibia étant le siége de prédilection des abcès des os, la description générale de cette maladie se rapporte principalement aux abcès du tibia. Le prierai donc le lecteur de se reporter à l'article relatif aux abcès des os 1009. OSTÉITE, 2º série, t. XVIII, p. 455), et je n'insisterai pas davantage sur cette question.

Le tibia est l'un des os sur lesquels on observe le plus souvent les diverses variétés d'ostéite chronique.

Une variété intéressante est celle qui succède aux ulcères rebelles de la jambe, par propagation de l'inflammation des parties molles. Cette ostéite aboutit, i la longue, à la formation d'une véritable hyperostose permanente. Suivant la description de Reclus (Progrès médical, 6, 43 et 20 décembre 1879), le tibu ex alors léger, spongieux, recouvert d'ostéophytes; très-rarement le tissu de la diaphyse est dur, éburné, et le canal médullaire oblitéré ou rétréci. Si les épiphyses ne sont pas encore soudées, l'os s'accroît en longueur et peut l'emporter sur son congénère de 2 à 3 centimètres; de même, les ostéophytes sont plus abondants, et l'on voit l'ossification envahir les aponévroses, les ligaments les gaînes vasculaires et nerveuses, en un mot, tous les tissus fibreux de ligaments. Enfin il est possible que des exostoses saillantes s'élèvent du milieu de l'ulcère. Reclus ajoute que cette ostéite est une complication grave : elle s'oppose à la cicatrisation de l'ulcère, compromet la nutrition du membre et rend servent l'amputation nécessaire.

Lorsque, par suite du voisinage d'un ulcère, ou par toute autre cause, le time est hyperostosé, il peut atteindre un volume énorme. Il n'est pas rare qu'il sel entouré complétement d'une couche osseuse de nouvelle formation, ayant l'en 2 centimètres d'épaisseur. Le poids de l'os arrive à être doublé : ainsi Fr. Pout (article James. In Nouv. Dict. de méd. et de chir. prat., t. XIX, p. 494) par d'un tibia hyperostosé et éburné, qu'il a examiné et qui pesait 500 grammes alors que le tibia normal desséché ne pesait que 252 grammes.

L'ostète épiphysaire non suppurante des jeunes sujets, décrite par Gouein, peut affecter le tibia. Elle se voit plus spécialement du côté de la tuberate antérieure, déterminant, en même temps qu'un peu de gonflement, une certain claudication et une souffrance qui augmente par la pression. Cette ostète, se Gosselin, est habituellement de courte durée et reste tout le temps apprénante le temps apprénante de trois à quatre semaines, sans supper ration, laissant tout au plus après elle un léger gonflement osseux.

Le tibia est l'un des lieux d'élection de l'ostèite syphilitique et des grands syphilitiques des os, et cette particularité est due à sa situation superficielle. Le compart des des chocs journaliers. En effet, suivant la remarque de virde la plupart des lésions osseuses syphilitiques proviennent de contusions; c'es la traumatisme qui détermine la localisation de la maladie.

a tuberculose des os, sous ses dissérentes sormes (tubercules enkystés, infilion tuberculeuse, carie, gommes scrosulo-tuberculeuses du périoste), est famement fréquente au tibia. Les extrémités de l'os, spécialement l'extrémité érieure, sont atteintes de présérence, et le plus souvent la lésion frappe, en ne temps, l'articulation voisine (genou ou cou-de-pied).

annelongue (Abcès froids et tuberculose osseuse. Paris. 1881) figure un cernombre de cas typiques de tuberculose du tibia. C'est d'abord un exemple arquable de séquestre, consécutif à une infiltration tuberculeuse et compret, outre l'épiphyse proprement dite, une notable portion de l'extrémité supéire jusqu'au canal médullaire; le cartilage épiphysaire, compris dans la se nécrosée, a partiellement disparu; la cavité qui contient le séquestre communique pas avec l'articulation du genou.

leux autres figures représentent des cavités tuberculeuses de la tête du tibia; le de ces cavités s'ouvre largement dans l'articulation du genou; l'autre est erte à la surface de l'os; toutes deux contenaient de la matière caséeuse, is pas de séquestre.

Dans un cas de tuberculose du tibia, qui m'est personnel et qui concernait un ant de trois ans et demi, la plus grande partie de la moitié inférieure de la physe tibiale constituait un séquestre, entouré d'une gaîne osseuse de nou-le formation. Cette gaîne était percée d'un vaste cloaque, qui faisait presque our de l'os, et dont la plus grande hauteur, située au niveau de la face erne du tibia, était de 3 centimètres. A travers cette ouverture on constatait inférieurement le séquestre était, en grande partie, isolé des portions vivantes, a ligne d'isolement se trouvait à environ 1 centimètre au-dessus du cartilage physaire. Dans la portion supérieure, le séquestre restait adhérent à l'os ant. Fait curieux, les produits tuberculeux, émanés du tibia, avaient fait aption à travers le cloaque, envahissant les parties molles et détruisant la u de la jambe sur une étendue considérable, au point de rendre l'amputation la jambe impossible. Je fis la désarticulation du genou, et le résultat de xération fut excellent.

e viens de citer des exemples de nécrose du tibia, consécutive à une infiltrat tuberculeuse. D'une façon générale, la nécrose de cet os n'est pas rare, et
reconnaît des causes fort variées, sur lesquelles je n'ai pas à insister. Tantôt le
uestre ne représente qu'une simple exfoliation de la face interne du tibia,
ame cela se voit à la suite d'une contusion. Tantôt il comprend toute l'épaisr de l'os, et sa longueur peut être considérable. Dans ces longues nécroses du
a, il est habituel qu'aux deux extrémités du séquestre la partie saine pénètre
s l'intérieur du cylindre nécrosé.

'ne consequence singulière des osteites du tibia, chez les jeunes sujets, est possibilité de l'incurvation de la jambe. Ce phénomène, dù à un trouble s l'accroissement de l'os, demande à être expliqué.

les épiphyses, au niveau des cartilages de conjugaison. Qu'une inflammation ane activer ce travail formateur, l'accroissement de l'os sera exagéré. Si, au traire, le processus inflammatoire a pour résultat la destruction ou l'ossifica1 d'un cartilage épiphysaire, la diaphyse se trouvera soudée prématurément c l'épiphyse correspondante et l'accroissement de l'os, à ce niveau, sera arrêté. général, suivant la remarque d'Ollier et A. Poncet. l'ostéite de la partie jenne de la diaphyse détermine l'allongement de l'os, tandis qu'une inflammation.

mation qui avoisine et envahit le cartilage épiphysaire a pour conséquence marrêt de développement.

Supposons maintenant que, par suite d'une ostéite, le tibia cesse de croître, ou, au contraire, s'accroisse d'une façon exagérée. Si le péroné conserve son accroissement physiologique, les rapports des deux os seront inévitablement modifiés, et la jambe s'incurvera, en attendant que les ligaments, unissant k tibia et le péroné, se laissent distendre et qu'une luxation se produise.

Dans le cas où une ostéite du tibia détermine un accroissement exagéré de cet os, la jambe s'infléchit, de manière à figurer une variété de genu valgum, or bien le tibia est abandonné par l'extrémité supérieure du péroné, qui se luxe en bas-

Si, au contraire, le tibia est arrêté dans son accroissement, on peut observer une incurvation de la jambe à concavité interne. Ailleurs l'extrémité supérieure du péroné se luxe en haut. L'extrémité inférieure du péroné, qui est unie soldement au tibia, résiste plus longtemps, mais peut finir par se luxer à son tour: elle se luxe en bas, repoussant l'astragale en avant et en dedans.

D'après Ollier, l'hypertrophie en longueur du tibia, après une ostéite, pest atteindre 7 à 8 centimètres; cependant, d'ordinaire, elle ne dépasse guère l à 2 centimètres.

Quant au raccourcissement consécutif à la destruction ou à l'ossification d'un cartilage épiphysaire, il est parsois considérable, surtout si c'est le cartilage supérieur qui est détruit. L'os, ainsi arrêté dans son accroissement, est trape, plus court, mais plus épais par suite d'une hypertrophie en épaisseur.

Lorsque le cartilage épiphysaire d'un os n'a été détruit que sur une de se faces, l'os est infléchi du côté de la perte de substance. Ollier dit avoir obseré cette déformation à la suite de certaines ostéites juxta-épiphysaires du tibu. limitées au tiers ou à la moitié de la prosondeur de l'os : le tibia se courbait. se coudait même brusquement à la rencontre de la diaphyse et de l'épiphys. formant ainsi une variété de genou en dedans.

Quelle est la conduite à tenir en présence de ces diverses déformations? Olier (Rev. mens. de méd. et de chir., 1877, p. 86 et 167) conseille d'essayer d'abré les appareils de redressement, et, s'ils sont bien tolérés, d'y insister d'autsi plus qu'on aura affaire à un sujet plus jeune. On pourra obtenir ainsi le refressement graduel de la difformité, en agissant sur le cartilage de conjugaison. En effet, en cherchant à redresser une courbure chez un jeune sujet, on comprise le cartilage du côté de la convexité et on le distend du côté de la concavité. Le résultat de cette manœuvre est d'entraver l'accroissement de l'os du côté de la convexité et de l'activer, au contraire, du côté de la concavité.

L'usage régulier des appareils, dit Ollier, réussit généralement chez les jeuns enfants. Il n'en est pas de même chez les adolescents de quatorze à quinze au Chez eux, le tissu osseux est déjà trop solide pour céder facilement à l'action des appareils, et il cède d'autant moins, chez certains sujets, qu'il a subi, des parties qu'on voudrait redresser, une condensation plus ou moins pronocce.

Dans les cas de ce genre. Ollier conseille de ne pas chercher le redresseme du membre par une résection. Si le tibia est plus court que le péroné, il s'attent aux cartilages de conjugaison du péroné.

Il a appliqué cette idée chez un enfant de quatorze ans, qui offrait un recourcissement du tibia de 5 centimètres. Le péroné, ayant continué de croite avait repoussé, de plus en plus, le pied en dedans; celui-ci était disposé en servicquin, et l'extrémité antérieure de son bord externe touchait seule le sol. Le

omé, relativement trop long et vicieusement courbé, était la seule cause de te difformité. Ollier arrêta l'accroissement de cet os en excisant ses deux tilages de conjugaison. Dès lors, le péroné ne croissant plus guère, et le tibia tinuant de croître, quoique lentement, l'harmonic se rétablit entre les deux et le pied se redressa sans le secours d'aucun appareil. Je passe sous silence manuel de l'opération d'Ollier : on le trouvera décrit à l'article Ρέκοκέ édecine opératoire).

Si le tibia, au lieu d'être raccourci, présentait un accroissement exagéré, il adrait procéder d'une façon absolument opposée. C'est ce qu'a fait Ollier dans circonstances suivantes. Chez plusieurs sujets, il avait fait allonger le tibia r des irritations de sa diaphyse, pour remédier à l'inégalité des membres oduite par une paralysie infantile. Le premier signe de succès de l'opération ut un léger degré de valgus. Mais, sur trois enfants, cette déviation du pied ligea Ollier à irriter également la diaphyse du péroné, pour la faire allonger son tour.

3º Tumeurs du tibia. Le tibia est, parmi les os longs, un de ceux que les ioplasmes occupent de préférence. On sait que la plupart des tumeurs des os égent plus souvent dans le tissu spongieux que dans le tissu compacte; les trémités des os longs sont donc atteintes plus fréquemment que la diaphyse. Au bia, c'est l'extrémité supérieure surtout qui est envahie, et ce fait n'éton-ra pas, si l'on songe à la quantité de tissu spongieux qu'elle renferme et si l'on serve que, des deux extrémités de l'os, c'est l'extrémité supérieure qui est le ége de l'accroissement le plus actif et dont la suture avec la diaphyse est la us tardive.

Les exostoses sont moins fréquentes sur le tibia que sur certains autres os ngs. J. Birkett (Guy's Hosp. Rep., 1869), dans un relevé de 50 exostoses, llevées, dans une période de douze ans, par lui et par ses collègues du même pital, ne compte que 4 exostoses du tibia, alors que le fémur est atteint 9 fois l'humérus 8 fois.

Les exostoses du tibia reconnaissent des causes variées. Quand elles apparennent à la classe des exostoses ostéogéniques ou exostoses de développement, les siégent de présérence à la partie interne de l'extrémité supérieure de l'os.

Certaines dispositions particulières ont été remarquées sur des exostoses du ihia. Ainsi le Musée Dupuytren contient des spécimens d'exostoses nées sur la ace externe du tibia et ayant contracté ultérieurement des adhérences intimes vec le péroné. Nélaton dit avoir vu une exostose du tibia, dont le centre était raversé par le canal nourricier de l'os; ce canal avait conservé ses dimensions tormales.

A côté des exostoses se placent ces ostéomes, que Virchow a nommés exostoses pophysaires, et qui débutent sur les tendons par leur portion adhérente à l'os. es productions se prolongent, sous forme de longues aiguilles ou stalactites, lass les tendons et les muscles correspondants. On les a observées sur le tibia, l'ui se trouvait alors garni d'une série de prolongements osseux. longs et pointus.

L'hyperostose du tibia mérite également d'être signalée; elle est la conséluence d'un certain nombre de lésions de cet os : ostéite aiguë ou chronique, lécrose, abcès, tuberculose, etc. Cette hyperostose est loin d'être rare. En traitant les ostéites du tibia, j'ai insisté sur une variété d'hyperostose de cet os, consélutive aux ulcères rebelles de la jambe, et qui, chez les jeunes sujets, page s'accompagner, non-seulement d'un accroissement exagéré de l'os en longueur, mais encore de l'ossification de tous les tissus fibreux de la jambe.

On sait que les chondromes du squelette occupent de préférence les petits es longs de la main et plus spécialement les phalanges. Cependant les grands es longs ne sont pas épargnés, et le tibia est l'un de ceux qu'affectionne le néoplasme. Dans la statistique de Heurtaux (art. Chondrome, in Nouv. Dict. de med. et de chir. pratiques), qui comprend 104 tumeurs cartilagineuses des es, le tibia est atteint 6 fois; les autres grands os longs, signalés dans cette statistique, sont le fémur (8 fois), l'humérus (6 fois), le péroné (2 fois).

O. Weber, qui a réuni 267 cas de chondromes des os, note 20 cas relatif au tibia; le fémur et l'humérus ont été pris chacun 19 fois, le péroné 8 fois. Ajoutons que c'est surtout l'extrémité supérieure du tibia qui a été trouvée malade.

Le volume de ces tumeurs est parsois considérable. Ainsi Verhaeghe (Annales de la Société médic. et chir. de Bruges, 1855) amputa un sujet porteur d'on chondrome de la partie supérieure du tibia. Le néoplasme partait de la paroi externe de l'os et avait 65 centimètres de circonférence. On y trouvait un stroma fibreux, entourant de nombreux espaces kystiques, dont le contenu était en partie gélatineux, en partie cartilagineux.

Ces chondromes peuvent se généraliser, comme le prouve une observation citée par Heurtaux. Une jeunc fille de dix-huit ans sut amputée de la cuisse droite pour un chondrome de l'extrémité supérieure du tibia. Au bout de quelques mois, elle revint à l'hôpital avec un épanchement considérable de la plète droite. Elle succomba huit mois après l'opération, et, à l'autopsie, on constata présence d'une énorme tumeur cartilagineuse dans le poumon droit et de six à huit noyaux, gros comme des noisettes, dans le poumon gauche. Les diverses tumeurs, de même que la tumeur primitive du tibia, ne contenaies que du tissu cartilagineux.

Les tumeurs ostéoïdes, c'est-à-dire les néoplasmes constitués par du tem ostéoïde, peuvent atteindre le tibia, bien que leur siége de prédilection soit le fémur. Virchow parle d'une tumeur ostéoïde du tibia (chondrome ostéoïde suivant la nomenclature de Virchow) qui s'était étendue dans les parties mole environnantes, avait pullulé autour des cartilages articulaires supérieurs à avait pénétré, par les ligaments croisés, entre les condyles du fémur jusqu'à la face postérieure de cet os.

Mais les tumeurs qui sont de beaucoup les plus fréquentes au tibia sont le sarcomes. Schwartz (Des ostéosarcomes des membres. Thèse d'agrégains Paris, 1880), qui a réuni 200 cas d'ostéosarcomes des membres, a trouv que 48 fois la tumeur occupait le tibia. Le fémur était atteint 81 fois, de sorte que les sarcomes de ces deux os représentaient ensemble près des deux tiers es ostéosarcomes des membres.

Les dissérentes portions de l'os sont très-inégalement frappées. Dans les ce de Schwartz, l'extrémité supérieure du tibia était prise 39 sois, alors que lo orps de l'os n'était atteint que 5 sois et l'extrémité insérieure 2 sois. Un sus que, pour le fémur, c'est l'extrémité insérieure qui est le siège de prédicte des sarcomes. Il en résulte que ces tumeurs attaquent de présérence les extremités osseuses qui concourent à former le genou.

Toutes les variétés d'ostéosarcomes ont été observées sur le tibia. Nous transment dans la thèse de Schwartz, le relevé de 27 sarcomes myélogènes, c'està des centraux, du tibia; sur ce total, on en comptait 18 à cellules géantes. 7 à est

ales fusiformes et 2 à cellules rondes. Les sarcomes périostéaux ou périphéques du tibia étaient au nombre de 18, dont 6 à cellules fusiformes, 6 à allules rondes et 6 ostéoïdes.

On sait que les articulations avoisinant un ostéosarcome sont le plus souvent sepectées par le néoplasme; cependant les exemples d'envahissement d'une sinture sont loin d'être rares. D'après Schwartz, sur 103 cas d'ostéosarcomes es extrémités du fémur et du tibia qui concourent à former le genou, l'articution fémoro-tibiale a été envahie 12 fois.

Dans le sarcome de l'extrémité supérieure du tibia, le genou prend l'aspect sissorme ou globuleux qu'il assecte dans les tumeurs blanches. Mais, en étudiant e plus près la lésion, on reconnaît que l'augmentation de volume dépend du bia seul. Généralement la jambe se siéchit légèrement sur la cuisse et repose ur le lit par sa face externe.

Un phénomène que l'on peut rencontrer dans les sarcomes du tibia est écartement anormal ou diastasis des deux os de la jambe. Le péroné est alors epoussé en dehors; l'espace interosseux se trouve élargi.

Ces néoplasmes sont parsois la cause de fractures spontanées, et je citerai, ce propos, une singulière observation relatée par Chibrac (Des fractures sponsanées. Thèse de Paris, 1879, obs. 15): Un charretier s'était fracturé l'extrémité apérieure de la jambe en se retournant pour donner un coup de souet. Au bout le trois semaines, il n'y avait pas trace de consolidation, mais on constatait, au aveau de la fracture, l'existence d'une tumésaction pâteuse, qui augmentait graduellement de volume. Richet, qui soignait le malade, amputa la cuisse et trouva, à l'examen du membre, une tumeur sibro-plastique de l'extrémité supérieure du tibia.

Parmi les particularités que peuvent présenter les sarcomes, l'une des plus intéressantes consiste dans les pulsations, accompagnées d'un mouvement d'expansion de la masse et d'un bruit de souffle isochrone au pouls. Les sarcomes pulsatiles ont pour siège d'élection la tête du tibia; presque toujours ce sont des sarcomes centraux à cellules rondes et plus souvent encore à cellules géantes.

On sait que certaines tumeurs pulsatiles des os ont été considérées comme de vais anévrysmes. Le siège habituel de ces tumeurs est également l'extrémité supérieure du tibia; Richet (Arch. gén. de méd., 1864, t. II, p. 640, et 1865, t. I, p. 29 et 147), qui a réuni 7 cas d'anévrysmes des os, a noté 6 fois ce siège spécial. D'ailleurs, on est loin d'être fixé sur la nature de cette affection, et, ainsi que je l'ai fait remarquer ailleurs (voy. Os [Pathologie], 2º série, t. XVIII, p. 282), il est probable que les soi-disant anévrysmes des os ne sont autre chase que des sarcomes ayant subi la transformation télangiectasique, et dans leaquels ce processus a abouti à la destruction du tissu propre de la tumeur et à sa transformation en une poche remplie de sang et communiquant avec la circulation artérielle. Je n'insisterai pas davantage sur ces néoplasmes, dont j'ai til l'histoire à l'article Os.

Les sarcomes du tibia mettent un temps extrêmement variable à franchir toutes ears périodes, comme le prouvent les exemples suivants. Jackson (Transact. If the Pathol. Society, t. XXVIII, p. 215) parle d'une femme de quarante et mans, qui depuis l'âge de neuf ans portait une tumeur au niveau du tibia; à suite d'une chute, cette tumcur prit un accroissement rapide, s'ulcéra et scessita l'amputation de la cuisse; il s'agissait d'un sarcome périostéal à cliules fusiformes. Par contre, un homme de cinquante et un ans, deut mati

et Lataste rapportent l'observation (Bull. de la Soc. anat., 1876, p. 729), vit se développer, dans l'espace de six semaines, un sarcome pulsatile à cellules rondes de l'extrémité supérieure du tibia, sarcome qui nécessita l'amputation de la cuisse.

Le diagnostic des sarcomes du tibia est quelquesois très-dissicile. Je ne puis insister ici sur toutes les erreurs commises, mais il en est une, plus fréquente que les autres, qui mérite d'être signalée : c'est la consusion du sarcome de l'extrémité supérieure du tibia avec une tumeur blanche du genou. Quelques exemples feront bien comprendre la possibilité d'une semblable méprise.

Volkmann (Abhandlungen der Naturforscher-Gesellschaft in Halle, t. IV) cite le cas d'une jeune femme, que l'on croyait atteinte d'une tumeur blanche suppurée du genou. Elle mourut de fièvre hectique et, à l'autopsie, on trouva us sarcome ostéoïde du tibia. La tumeur avait suppuré et contenait des fragments osseux nécrosés; l'articulation du genou, pleine de pus, communiquait avec k foyer de l'ostéosarcome.

Lebert (Traité d'anat. path. spéc. et gén., 1857, t. II, p. 292) parle d'une jeune fille de treize ans, qu'on apporta dans le service de Guersant, et qui, i la suite d'une fièvre typhoïde, avait ressenti des douleurs dans le genou, en mème temps que celui-ci s'était tuméfié. Les phénomènes douloureux et le gonflement avaient augmenté après une chute. Au moment de l'entrée de la malade à l'hôpital, la partie supérieure de la jambe était considérablement tuméfiée; il existait une fluctuation obscure, semblable à celle que donnent les fongosités; enfin, es avant, la peau était rouge, ulcérée, et laissait échapper de gros bourgeons charnus. On pensa à une tumeur blanche osseuse, portant surtout sur l'extremité supérieure du tibia. L'amputation de la cuisse fut pratiquée et l'on trouva à l'examen du membre un ostéosarcome.

Ces exemples montrent combien le diagnostic différentiel rencontre parsois de difficultés. D'une saçon générale, on peut dire que les signes les plus importants qui militent en saveur d'un ostéosarcome sont : l'intégrité de l'articulation. l'absence de suppuration à une époque avancée, l'existence d'une tumeur es autre point du corps, ensin l'issue du sang par une ponction ou une incise exploratrice. Mais les conditions opposées ne permettent nullement d'ecanter l'hypothèse d'ostéosarcome : les saits précédents sont là pour le démontrer.

Le tibia, principalement son extrémité supérieure, peut être le siège d'en carcinome. L'évolution du néoplasme est alors très-semblable à celle d'un ordissarcome, mais elle est plus rapide, et la terminaison satale semble ne pas pour être évitée.

De même, on a vu le tibia envahi par un épithéliome. Mais il s'agit alors. pas d'une tumeur primitive de l'os, mais d'un cancroïde de la peau de la jamba ayant altaqué le tibia par propagation.

Il me reste à parler des hydatides du tibia. Sur un total de 41 kystes hydriques du squelette, que j'ai relevés (voy. Os [Pathologie], 2º série, t. XVII. p. 294), j'ai trouvé 10 hydatides du tibia. Gangolphe (Kystes hydatiques des 4. Thèse d'agrégation, 1886), qui a réuni 52 cas de kystes hydatiques des 4. noté que le tibia était atteint 8 fois. Le plus souvent, le néoplasme extra l'extrémité supérieure de l'os.

Dans plusieurs observations de kystes hydatiques du tibia, le traunaties joue un rôle manifeste dans l'apparition de la maladie. Ainsi, chez un mais de Cullerier (Journal de Corvisart, Boyer et Leroux, t. XII, p. 125),

ydatide se développa après une chute sur le tibia. Chez une semme observée ar Wickham (the London Med. and Physical Journ., juin 1827, p. 530) ne tumésaction succéda à un coup de saux sur le tibia, et plus tard une hydade se montra sur cet os. L'action du traumatisme ne peut, d'ailleurs, s'expliquer ne de deux saçons : ou bien il active et rend apparente une lésion qui existait l'état latent, ou bien il détermine la localisation du parasite dans le point iné.

Les fractures spontanées sont fréquentes dans les kystes hydatiques des os ings. Gangolphe, sur huit hydatides du tibia, note quatre fractures. Parfois c'est ne cause absolument insignifiante qui a suffi pour briser l'os. La malade de Vickham se fractura le tibia en retournant brusquement la jambe pendant la sarche.

Cette malade présentait, du reste, une particularité curieuse. La poche située u devant du tibia se vidait par la pression dans le corps de l'os et reprenait asuite ses dimensions premières.

Dans un cas de Coulson (Med. Times and Gaz., 12 juin 1858), la tumeur, mi occupait la partie supérieure du tibia, devint peu à peu douloureuse à la mite d'un coup. Elle finit par s'ouvrir à l'extérieur, laissant échapper du pus t des hydatides.

Je terminerai ce chapitre par quelques mots sur le traitement des néoplasmes la tibia.

Une tumeur franchement bénigne et n'ayant aucune tendance à l'accroissement, par exemple, une exostose arrivée à son complet développement, peut être ibandonnée à elle-même, si elle n'occasionne aucune gêne sérieuse et ne fait redouter aucun accident.

Il n'en est pas de même, si le néoplasme, tout en étant de nature bénigne, st la source d'accidents, ou constitue une gêne notable pour le malade, ou more s'il menace, par son accroissement incessant, de devenir dangereux ou rénant. Lorsque ce sera possible, on se bornera alors à l'ablation de la tumeur m à l'évidement du tibia, en respectant la continuité de l'os. Purfois on pourra tre amené à une résection partielle. Enfin, quand les désordres seront très-itendus, l'amputation au-dessus du siège du mal sera commandée.

Supposons maintenant qu'il s'agisse d'une tumeur maligne du tibia, telle pa'un sarcome, par exemple. Il ne saurait être question de la simple ablation du néoplasme. La résection de l'os pourrait peut-être suffire à empêcher la récidive dans certains cas de tumeurs d'une malignité moindre, comme les sarcomes à cellules géantes, limités par une coque qui ne s'est pas encore laissé traverser. Mais une semblable opération, pratiquée sur le tibia, laisserait après elle un membre absolument inutile : la résection est donc à rejeter, l'amputation est le seul traitement rationnel.

Du moment où le sacrifice du membre est décidé, il importe, pour diminuer le plus possible les chances de récidive et de généralisation, d'amputer assez loin du siège du mal pour être certain d'enlever celui-ci en totalité. Pour un néo-plasme occupant l'extrémité inférieure du tibia, on sera autorisé à pratiquer la désarticulation du genou, car on enlève ainsi la totalité de l'os malade. Mais, pour peu que le néoplasme siège vers la partie supérieure du tibia, il faut imputer la cuisse; le genou et les parties molles de la partie supérieure de la ambe risquent, en effet, d'être envahis déjà.

La nature éminemment maligne d'une tumeur du tibia n'est pas une contes

indication à l'intervention chirurgicale, à moins qu'il n'y ait un commencement de généralisation, ou que le malade ne soit trop faible pour supporter l'opération. A défaut d'une guérison radicale, on pourra espérer, du moins, une prolongation de l'existence. Ainsi Croft (the Lancet, 24 août 1872) amputa la jambe d'un sujet atteint d'un carcinome encéphaloïde de l'extrémité inférieure du tibia. Dix mois après, une récidive se montra sur l'extrémité inférieure du fémur, et le chirurgien pratiqua la désarticulation de la hanche. Le malade guérit encore de cette opération. Malheureusement nous ne connaissons pas la suite de l'observation.

J'ai parlé précédemment des sarcomes pulsatiles du tibia et des soi-disset anérrysmes de cet os. En face de tumeurs de ce genre, plusieurs chirurgies se sont contentés de lier l'artère fémorale, et cette opération a été suivie, dans certains cas, d'une guérison plus ou moins durable.

Dupuytren lia l'artère fémorale chez un homme de trente-neuf ans, qui portait depuis quinze mois une tumeur pulsatile de l'extrémité supérieure de tibia. Aussitôt les pulsations cessèrent et la tumeur disparut presque complétement. Mais, au bout de sept ans et demi, le malade se représenta avec une tumeur de la même région, beaucoup plus grande, mais non pulsatile, pour laquelle il fut amputé de la cuisse. La description de la tumeur montre qu'il s'agissait évidemment d'un sarcome à cellules géantes.

Dans trois cas, considérés comme des anévrysmes des os et observés par Lalemand, Roux et Lagout (d'Aigueperse), la ligature de l'artère fémorale a semblé amener la guérison d'une tumeur pulsatile de l'extrémité supérieure de tibia. Dans le cas de Lagout, la guérison persistait au bout de neuf ans: dans celui de Roux, elle s'était maintenue au bout de dix-neuf ans.

L'incertitude dans laquelle nous nous trouvons sur la nature de ces tumeur pulsatiles ne nous permet pas de poser, au point de vue thérapeutique, des carclusions formelles. Cependant l'action favorable de la ligature, dans les fais précédents, ne saurait être mise en doute, d'autant plus qu'à défaut de ce moit de traitement la seule ressource aurait été l'amputation de la cuisse. La ligeture peut donc être tentée dans certaines tumeurs pulsatiles ; elle a des chases d'enrayer le mal pour un temps plus on moins long, lors même qu'il s'agint d'un sarcome, comme le prouve le cas de Dupuytren. Mais il ne faut pas que le chirurgien s'illusionne sur le résultat final de l'opération. Le malade demand à être suivi, et, si la tumeur, après avoir diminué d'abord, vient à s'accruire de nouveau, l'amputation est indiquée, car il s'agit alors d'un sarcome, et i importe d'agir vite, de peur de généralisation du néoplasme.

¿ V. Médecine opératoire. Des deux os qui forment le squelette de b jambe, le tibia seul s'articule avec le fémur, et c'est lui encore qui presd b part, de beaucoup la plus importante, à l'articulation tibio-tarsienne. Il constitue donc le soutien principal du membre, et cette particularité ne saurait être pardue de vue dans les opérations qui s'attaquent à cet os.

La face interne du tibia, dans toute sa longueur, est située immédiatement sons la peau, tandis que les deux autres faces sont recouvertes de fortes conches musculaires. C'est donc par sa face interne que l'on attaque généralement le tibia. Comme la peau qui recouvre le bord antérieur de l'os est particulairement exposée aux traumatismes, il vaut mieux inciser à une certaine distant de ce bord. Heyfelder (Traité des résections; traduct. d'Eug. Bockel. Star-

sourg et Paris, 1863) conseille, quand les circonstances le permettent, de faire es incisions le long du bord interne du tibia, ou de tailler un lambeau à conexité postérieure.

Je n'insisterai pas sur les opérations telles que l'évidement du tibia, l'extracion de séquestres ou l'ablation de tumeurs bénignes de cet os. Elles ne préentent aucune particularité spéciale.

De même l'ostéotomie (simple ou cunéiforme) du tibia se trouve soumise ux règles générales. On aura soin, lorsque la section sera sur le point d'être chevée, de ralentir la marche du ciseau, pour éviter d'intéresser les artères et erfs situés plus profondément. Ce n'est guère que l'artère tibiale antérieure t le nerf du même nom qu'il serait possible de blesser, et il est très-facile 'éviter un semblable accident, les organes dont il s'agit n'étant pas appliqués mmédiatement contre l'os.

Les résections du tibia comprennent les résections du corps de l'os et celles les extrémités. La résection de l'extrémité supérieure du tibia a été étudiée rec la résection du genou (voy. Genou); celle de l'extrémité inférieure apparient au groupe des résections du cou-de-pied (voy. Pied). Je n'ai donc à m'ocaper, dans ce chapitre, que de la résection du corps du tibia, ou résection lans la continuité.

Résection du tibia dans la continuité. Depuis les temps les plus reculés, zette opération a été pratiquée dans les fractures compliquées.

Heyfelder, qui a réuni 49 cas de résections du tibia seul pour fractures, a soté 32 guérisons parfaites, 3 guérisons imparfaites et 14 morts, ce qui représente une mortalité de 28,5 pour 100. Les résections des deux os de la jambe ent donné, d'après Heyfelder, sur un total de 11 opérations, 7 succès complets, 1 succès incomplet et 3 décès, soit une mortalité de 27,2 pour 100. En somme, la guérison a eu lieu dans près des 5/4 des cas, mais, dans 2/5 des cas seulement, elle a été parfaite avec conservation des usages du membre.

Dans la pratique militaire, la résection du tibia a donné des résultats qui ont singulièrement varié suivant les conditions dans lesquelles étaient placées les remées. Stromeyer indique, pour la guerre du Slesvig-Holstein, une mortalité la 57,14 pour 100. La mortalité n'a été que de 18,64 pour 100 dans l'armée méricaine. Dans l'armée française, pendant la guerre de 1870-1871, elle a steint, d'après Chenu, 86,50 pour 100. La résection simultanée des deux os le la jambe a donné une mortalité de 66,6 pour 100 dans la guerre du Slesvig-Holstein et de 16,6 pour 100 dans la guerre d'Amérique.

Les chirurgiens militaires s'accordent, d'ailleurs, pour repousser les résections immédiates dans la continuité des os longs des membres inférieurs et pour leur préférer les résections tardives.

La résection du tibia a été faite un certain nombre de sois pour des pseudarthroses. Sur 11 opérations de ce genre, citées par lleyselder, il n'y a pas un sul décès, mais, dans un cas, l'opéré dut être amputé.

Heyselder a réuni 15 observations de résection du tibia pour des maladics organiques de l'os, telles que carie ou nécrose; quelques ois même on a enlevé teste la diaphyse. Ces 15 opérations ont sourni 12 guérisons parfaites, 1 pseudathrose et 2 morts.

Quel est, d'une façon générale, le résultat fonctionnel de la résection du tibia? Si l'on a enlevé une portion de la diaphyse du tibia et que cette portion ne se régénère pas, il est évident que le sujet sera infirme. Le péroné est incapable de supporter à lui seul le poids du corps; il se courbe ou se fracture; son extrémité supérieure se luxe en haut et en arrière. Les malades sont donc astreints à l'usage d'appareils prothétiquès de soutien.

Il résulte de là que la résection du tibia n'est indiquée que lorsque l'en a des chances d'obtenir le rétablissement de la continuité de l'os. C'est ce qui a lieu quand on peut pratiquer la résection sous-périostée et que le sujet n'est pas trop âgé. Dans les maladies organiques du tibia, ces conditions se trouves souvent réalisées, et l'on a vu, à la suite de résections sous-périostées, du tibias régénérés complétement avec un très-saible raccourcissement. J'ai dessi des exemples de cette régénération, quand j'ai parlé de la résection précous de la diaphyse du tibia dans l'ostéite spontanée aiguë.

Les conditions sont loin d'être aussi favorables dans les fractures, à moins qu'il ne s'agisse d'une résection de peu d'étendue. Aussi, d'une façon générale, les résultats fournis par la conservation pure et simple dans les fractures compuées de la jambe sont-ils supérieurs aux résultats de la résection. Mais c'est le une question qu'il m'est impossible d'aborne: ici, et qui sera discutée à l'exssion des fractures de jambe (voy. Jambe). J'ajouterai seulement que, dans les résections pratiquées pour fractures, il est indiqué de conserver autast que possible le périoste.

Quant au manuel opératoire de la résection du tibia, les anciens procédés et été abandonnés en faveur du procédé sous-périosté d'Ollier. Lorsqu'il s'aget d'un résection précoce, l'opération est facilitée par cette circonstance que le périon est déjà en partie détaché et que, dans les points où il adhère encore, il et préparé au décollement.

L'incision de la peau est menée longitudinalement sur la face interne de tibia. En raison de la difficulté qu'on éprouve à contourner le bord interne de l'os, il est bon de se rapprocher le plus possible de ce bord.

Avec la rugine droite on décolle les deux lèvres du périoste de la face interapuis, opérant d'abord vers le milieu de la plaie, où les lèvres s'écartent plus
facilement, et se servant du bout de la rugine courbe, on arrive à contourser le
bord antérieur et le bord interne sur toute la longueur voulue et à pousser le
dénudation sur les faces externe et postérieure jusqu'au bord externe, qu'es
isole du ligament interosseux. Pour peu que l'incision ait plus de 12 auximètres de long, on parvient sans peine à dénuder, dans le milieu de la plus
tout le pourtour de la diaphyse, et alors, avec la rugine insinuée à plat sus le
périoste, on poursuit la dénudation en haut et en bas sur les faces externe de
postérieure. Il est utile de débrider, au niveau des futurs traits de son le
deux bouts de la lèvre antérieure du périoste, pour pouvoir la rejeter en lubeau en avant et en dehors et faciliter ainsi la denudation de la face externe d
du bord externe.

Quand la dénudation est achevée, il ne reste plus qu'à scier l'os aux ém points que l'on a assignés comme limite à la résection. Ce temps de l'apistion se pratique avec la scie à chaîne. La sonde gouttière d'Ollier en mital flexible rendra des services, non-seulement pour passer la scie à chaîne, mu encore pour maintenir les parties molles écartées pendant le sciage. Il est, d'ableurs, évident que, s'il existe un décollement épiphysaire, il sera instile à scier l'os au niveau du décollement.

Acaser Haynessere.

PÉRICETTE DIFFUSE, MOELLE DES OS, CARIE, NÉCROSE, RACHITISME, OSTÉOMALACIE, EVIDEMENT, OSTÉO-TOMBE, RÉSECTIONS. — Les indications qui suivent concernent la bibliographie spéciale.

I. Vices de conformation du tible. — DEDOUT. Coup d'æil sur les vices de conformation produits par l'arrêt de développement des membres. In Mémoires de la Soc. de chirurgie de Paris, t. VI, 1863. — ALBERT (d'Innsbruck). Implantation der Fibula in die Fossa intercondyloidea Femoris bei angeborenem Defect der ganzen Tibia. In Wiener medizin, Presse, 1877, p. 111.

II. Ontiles du tible. - Sre Benj. Brone. On Account of some Cases of Chronic Abscess of the Tibia. In Medico-Chir. Transactions, vol. XVII, p. 239, 1832. — HENRY LEE. On Suppuration in Bones with Cases of Abscess in the Tibia, successfully Trephined. In London Journal of Med., t. IV, p. 7, 1852. — Schützenbergen. Périostite aiguë aux deux tibias. Abore, pyémie, mort. In Gaz. des hôp., nº 121, 1856. — CHASSAIGNAC. Traité pratique de la suppuration et du drainage chirurgical, t. I. Paris, 1859. — Surru. A Lecture on Acute Necrosis of Growing Bones. In Brit. Med. Journ., 25 juillet et 1 août 1863. - Kade. Fall son Osteomyelitis. In Petersb. med. Zeitschrift, 1866. — Montens. Séquestrotomis après une ostéomyélite du tibia. In Gaz. des hôpitaux, 1866. — Holmes. Subperiosteal Resection of the whole Shaft of the Tibia. In the Lancet, 1866, vol. I, p. 340. - Letenneur. Péricetile suppurée de la diaphyse du tibia. Ablation de la totalité de la diaphyse malade; guérison; reproduction incomplète. In Ollier: Traité expérimental et clinique de la régéneration des os, t. II, p. 254 et 521, 1867. — Grandets. Cas de périostite phlegmoneuse circonscrite; résection sous-périostée d'une portion de tibia nécrosée. In Mouvem. médic., Gerier 1867, p. 86. - BAUER. Un cas d'ostéomyélite du tibia. In New-York Med. Rec., juillet 1868, p. 207. — Goodall. Abcès de la tête du tibia; trépanation; plus tard ampulation. In British Med. Journ., 1869, p. 35. — Deguilage. Plaie contuse du tibia, suivis Costéo-périostite suppurative; infection purulente, guérison. In Arch. méd. belges, mars 1870, p. 169. — Sixiat. De l'osteite aigus chez les enfants et les adolescents. Thèse de Paris, 1870. — Holmes. Acute Perioetitie of the Tibia. In Transact. of the Pathol. Society, XXI, 1871. — Savony. Clinical Lecture on a Case of Abscess of the Tibia. In the Lancet, 6 juin 1874, vol. I, p. 791. — LUCKE. Die primäre, infectiose Knochenmark- und Knochenhautentsündung. In Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, IV, p. 218, 1874. — Gnoss (G.). Observation d'ostiomyélite du tibia survenue à la suite d'une amputation et guérie par la trépanation de l'os. In Gaz. hebdomadaire, 1874, p. 100. — POKET (Fr.). Jambe (Maladies des es. In Nouveau Dict. de méd. et de chir. pratiques, t. XIX, p. 479, 1874. - GIRALDES. De la résection précoce dans la périostite phlegmoneuse diffuse. In Assoc. franç, pour l'avancement des sciences, session de Lille, 1874, et in Bullet. de l'Acad. de méd., 5 janvier 1875. — Duplat. Osléo-périostite phlegmoneuse du tibia chez un jeune homme de seize ans. Résection de 29 centimètres de cet os; reproduction; guérison. In Bull, de la Soc. de chir., t. I. p. 734-738, 1875. — Du HEME. Sur les abcès épiphysaires du tibia. In Tribune méd., 4 avril 1875, p. 317. — Stores. Nécrose du libia et du péroné, consécutive à deux attaques Costéile contrale aigué à plusieurs années de distance; amputation de la cuisse. In the Dublin Journ. of Med. Science, sept. 1875, p. 254. - Joun-Atmens Macdougall. Osteopériostite diffuse du tibia droit; résection sous-périostée du tibia; guérison. In Edinburgh Bed. Journ., mai 1875, p. 981. — Lawson. Acute Diffuse Periostitis of the Leg; Rapid Mecrosis of the Shaft of the Tibia; Removal of Sequestrum of the Diaphysis of the Tibia; Pacerry. In The Lancet, 22 avril, 1876, p. 601. — RIVINGTON. Acute Periostitis of Tibia; Suppuration in Knee-Joint, with Separation of upper Epiphysis of Tibia; Amputation of Thigh; Recovery. In the Lancet, 15 juillet 1876. - Spence. 1. Case of Acute Necrosis of the Tibia in which the Diseased Shaft of the Bone was removed by Resection, leaving the Periosteum; Reproduction of Shaft. 2 Acute Necrosis of Tibia; Resection and Removal of Diseased Shaft and most of the Fibula, leaving the Periosteum; Cure. In the Lancet, 11 mars 1876. — LITTLE. Oulcomyelile aigue ches un garçon de quatorse ane, consécutive à un traumatisme de la jambe et à une marche forcée; arthrile purulente du genou. In the Dublin Journ, of Med. Science, p. 257, sept. 1876. — Despets. Abobe intra-osseux de la diaphyse du tibia. In Bull. de la Soc. de chir., 1877, p. 584. — OLLIER. De l'excision des cartilages de conjugaison pour arrêter l'accroissement des os et remédier à certaines differmités du squelette. In Rev. mens. de méd. et de chir., 1877, p. 86 et 167. — Golt**uma. Ostéomyélite aigu**é du tibia à marche typhoïde chez un garçon de quatorze ans, à la suite d'une chute; mort rapide; autopsie. In Berliner klinische Wochenschr., nº 22, p. 516, 1877. — TILLAUX. Périostite phlegmoneuse; astéomyélite aigué diffuse du tibia chez m adolescent. In Bull. de la Soc. de chir., t. IV, p. 815 et 850, 1878. — Archanbault. Ontrepériostile rhumatismale de la tubérosité antérieure du tibia chez les jeunes sujets. la France méd., p. 197, 1878. — RECLUS. Des hyperostoses consécutives aux ulcères rebelles de la jambe. In Progrès méd., 6, 15 et 90 déc. 1879. — Golli. Des abcès douloureux des og. Thèse de Paris, 1879. — LANKELONGUE. De l'ostéomyélite aigue pendant la cromane. Paris, 1879. — Beneen (P.). Abeès chronique du tibia consécutif à une octéomy-lite encience. In Bull. de la Soc. de chir., t. V, p. 441, 1879. - PARONA. De la résection precoce des a dans le traitement de la myélopériostite aigue suppurée diffuse, en particulier de le résection sous-périostée de toute la diaphyse du tibia. In Giorn. di Reale Accad. di med di Torino, 1879. — Grellet. Périostile suppurée diffuse du tibia; nécrose du pérone et le l'astragale; début d'infection purulente; amputation de cuisse, guérison. In the Lauce. vol. I, p. 836, 1880. - FAUCON. De la résection précoce de toute la diaphiese du tibie des certains cas d'ostéo-myclo-périostile diffuse aigue. In Mem, couronnés et autres memors publics par l'Acad. de médecine de Belgique, 1880. — Fixsingen. Sur un cas d'esteu. forme nevralgique du tibia, guerie par la trepanation. In Rev. med. de l'Est. 1840, p. LE - Trélat. Abcès du tibia; trépanation; guérison. In Bull. de la Soc. de chir., t. Il p. 441, 1881. — HEURTAUX. Abcès central du tibia; trépanation. In Bull. de la Soc de hirurg., t. VII, p. 337, 1881. - LANNELONGUE. Abcès froids et tuberculose osseuse. Par., 1881. - MAGNAMANA. Acute Osteitis; Septicamia; Excision of Tibia; Recovery. In Brush Med. Journ., 2 avril 1881. — Budo. Ostéo-périostile de l'enfance; nécrose de tout le the. arthrite suppurés du genou; septicémie; amputation de cuisse; guérison. In Med. Time II, p. 46, 1882. — Roustan. Osteile epiphysaire double du tibia. Necrosa totale de la disphyse; extraction du séquestre. Fracture du péroné au tiere supérieur avec cesci de réman du bout inférieur de cet os avec le bout supérieur du tibia, pour ramédier au défaut a solidité de la jambe. In Montpellier médic., juin 1883. — l'anano (d'Avignon). Ablaten du tibia dans l'ostéomyélite aigue. Communication au Deuxième Congrès français se chirurgie, séance du 20 octobre 1886

III. Tumours du tibia. — l'earson (J.). Mistoire d'une maladie de la tête du tibie, et: In Medical Communications, London, 1790, t. XI, p. 95. — Scappa. Reflexions et elem anat. et chir. eur l'anévryeme. Traduction de Delpech, obs. X, p. 463. Paris, 1999. -WEBSTER. Hydatide du tibia. In New England Journal of Med. and Surg., 1819, t. VIII. — Collegier. Observations sur une tumeur du tibia qui contenait une grande quante d'hydatides. In Journ. de méd. et de chir., par Corvisart, Leroux et Boyer. t. XII, p. 15 -LALLEVAND. Observations sur une tumeur anévrysmale. In Répert, gén. d'anat, et de pap-1826, t. II, p. 157. — WICKHAM. Hydatide du tibia. In London Med. and Physic. J. juin 1827, p. 530. — Roux. Fails et remarques sur les tumeurs fongueuses sangumes s anderrysmes des os. In Bull. de l'Acad. de méd., 1845, t. X, p. 580. - Vernagues. Temos énorme développée à la partie supérieure de la jambe, Amputation. Varieté très-es d'enchondrome. In Annales de la Soc. méd.-chir. de Bruges, 1855. — Dumont-Palues & chondrome du tibia. In Bull. de la Soc. anat., nov. 1855. — LEBERT. Traité d'enet. p. thol. spec. et gen., t. II, p. 292, 1857. — Coulson. Hydatids of the Tibia. In Med. 7:er and Gaz., 12 juin 1858. - LAGOUT. Androysme du tibia gauche. In Bull. de la Soc. de chr 1858-1859, t. IX, p. 258. — RICHET. Recherches sur les tumeurs vasculaires des os. der tumeurs fongueuses sanguines des os ou anévrysmes des os. In Arch. génér. de méd., 144. t. 11, p. 640, et 1865, t. I, p. 29 et 147. — HEURTAUX. Chondrome. In Nouveau Diet de met et de chir. prat., t. VII, p. 498, 1867. - Birkett (J.). Contribution to the Practical Surger of new Growths or Tumours. Series VI: Cartilaginous and Bony Growths. In Guy's Hop-Rep. 1869. - Chort. Osteosarcoma of Tibia; Recurrence in lower End of Femur. Anptation of Hip-Joint; Recovery. In the Lancet, 24 août 1872. - Cowell. Encephalo de & it tite du tibia; fracture spontance; amputation; mort le huitième jour. In the Leux 24 avril 1874, vol. I, p. 585. - Poncer Fr.). Jambe (Tumeurs). In Nouveau Dict. de med et de chir. prat., t. XIX, p. 574, 1874. - Bazy et Lataste. Développement rapide des sarcome de l'extrémité supérieure du tibia. In Bull. de la Soc. anat., 1876, p. 73. -Gross (S. W.). Etude sur le sarcome des os longs, basée sur 165 cas. In Americ. Sours if Med. Sc., juillet et octobre 1879. — CHIBRAG. Des fractures spontanées. Thèse de Paris, 1879. obs. XV. — Shinking. Des ostéosarcomes des membres. Thèse d'agrègat., Paris, 1989 -CARTHY. Cas de tumeur myéloide de la tête du tibia, se propageant au fémur par l'air médiaire des ligaments croisés. In Med. Times and Gaz., 30 oct. 1880. — Gascotras. Epis hydatiques des os. Thèse d'agrégat., Paris, 1886.

IV. Résortion du tibla. — Heyrelden. Traité des résections. Traduct. d'Eug. Barba. p. 115. Strasbourg et Paris, 1803. — Cutten. Régénération du tibla après astractus de séquestre. In Americ. Med. Journ., New Series, Cl., p. 139, 1886. — Ollma. Traite expresental et clinique de la régénération des os, t. Il. Paris, 1867. — Coulen. Des remetus primitires et secondaires dans la continuité des os longs des membres à la mute de mais de feu. Thèse de Paris, 1873. — Cauvel. Jumbe illésections des os de la jambe. In Isla. Dit. de méd. et de chir. prat., t. XIX. p. 651, 1874. — Paris. Deux résections me périosters de l'extrémité inférieure du tibla ches des sujets ayant plus de trans est.

eminies de reformation de l'os. In Bull. de la Soc. de chir., t. V, p. 324 et 328, 1879. — Farabeur. Précis de médecine opératoire, p. 817. Paris, 1885. A. H.

TIBIAL ANTÉRIEUR (NERF). Voy. Poplité externe.

TIBIAL POSTÉRIEUR (Nerf). Voy. Poplité interne.

ITBIALE ANTÉRIEURE (ARTÈRE). Branche de bifurcation antérieure de la poplitée, l'artère tibiale antérieure (Tibialis antica des anatomistes anglais et allemands) prend naissance à la face postérieure de la jambe, au niveau de l'anneau du soléaire. Immédiatement après son origine, elle traverse d'arrière en avant le ligament interosseux, à travers un orifice qui l'amène à la région antérieure de la jambe. Changeant alors de direction, elle descend jusqu'au ligament annulaire antérieur du tarse où elle change de nom pour prendre celui de pédieuse (tarsea seu pediœa interna [voy. Pied]). Son trajet à la face antérieure de la jambe est assez exactement représenté par une ligne droite qui partirait du tubercule du jambier antérieur pour venir se terminer sur la partie moyenne de l'espace intermalléolaire. Cette ligne est légèrement oblique de haut en bas et de dehors en dedans.

RAPPORTS. Dans son trajet, la tibiale antérieure repose en arrière sur la face antérieure du ligament interosseux dans ses trois quarts supérieurs et, dans son quart inférieur, sur la face externe du tibia. En avant, elle se trouve recouverte tout d'abord par l'extenseur commun des orteils et le jambier antérieur, qui s'accolent au-dessus d'elle; plus bas, quand ces muscles se sont jetés sur leurs tendons, l'artère devient pour ainsi dire superficielle : elle ne se trouve plus recouverte, en esset, que par l'aponévrose et la peau; le tendon de l'extenseur propre du gros orteil la croise à angle aigu, un peu au-dessus de l'articulation du cou-de-pied. En dedans, la tibiale antérieure est en rapport avec le muscle jambier antérieur. En dehors, elle répond d'abord à l'extenseur commun des orteils et, plus bas, à l'extenseur propre du gros orteil.

L'artère tibiale antérieure est accompagnée par deux veines satellites, l'une interne, l'autre externe. Le nerf tibial antérieur qui l'accompagne également chemine sur son côté externe.

DISTRIBUTION. En descendant le long de la face antérieure de la jambe, l'artire tibiale antérieure abandonne successivement : la récurrente tibiale antérieure, des branches musculaires, la malléolaire interne et la malléolaire externe.

- 1º Récurrente tibiale antérieure. Cette artère, très-variable dans son volume, ce sépare de la tibiale antérieure immédiatement après son passage à travers le ligament interosseux. Se portant obliquement en haut et en dedans, elle chemine profondément entre le tibia et le jambier antérieur, se dégage hientôt de ce muscle, et, après avoir fourni plusieurs rameaux périostiques et osseux pour la partie supérieure du tibia, elle vient se ramifier à la face antérieure du genou, ch elle s'anastomose avec la grande anastomotique, branche de la fémorale, et avec les branches articulaires de la poplitée (voy. Fémorale et l'oplitée).
- 2º Branches musculaires. Nous désignerons sous ce nom une série trèsvariable de rameaux sans nom, une trentaine environ (Theile), qui se détachent de la tibiale antérieure à différentes hauteurs et viennent se perdre dans les muscles voisins : en dedans le jambier antérieur, en dehors l'extenseur comanna

des orteils et l'extenseur propre du gros orteil. Il existe même quelques rameaux postérieurs, qui perforent d'avant en arrière le ligament interosseux, pour venir se distribuer au muscle tibial postérieur.

3º Malléolaire interne. Elle naît sur le côté interne de la tibiale antérieure, à 2 ou 3 centimètres au-dessus de l'articulation du cou-de-pied. Oblique en bas et en dedans, elle glisse entre le tibia et le tendon du jambier antérieur et arrive sur la malléole interne, où elle se résont en plusieurs rameaux divergents: les uns, profonds ou articulaires, se distribuent aux parties molles de l'articulation; les autres, superficiels ou articulaires, se terminent dans h malléole elle-même et dans les téguments qui la recouvrent. Ces divisions terminales de la malléolaire interne s'anastomosent largement avec les artèrs péronières antérieure et postérieure, ainsi qu'avec la plantaire interne.

4º Malléolaire externe. La malléolaire externe se détache de la tibuk antérieure un peu au-dessus de la précédente, avec laquelle elle présente, du reste, la plus grande analogie. Obliquement dirigée en bas et en dehors, elk chemine tout d'abord entre le péroné et l'extenseur commun des orteils. Elk descend ainsi sur la malléole externe et s'y termine, en fournissant trois ordre de rameaux: a, des rameaux malléolaires, pour la malléole externe et la pesa qui la recouvre; b, des rameaux articulaires, pour l'articulation du cou-de-piel: c, des rameaux calcanéens, qui passent au-dessus du tendon des péroniers latéraux et se distribuent à la partie externe du talon. Constamment les divisions terminées de la malléolaire externe s'anostomosent avec les péroniers davec la dorsale du tarse.

Anomalies. L'artère tibiale antérieure peut naître plus haut que d'habitude: au-dessus de l'anneau du soléaire, à la partie moyenne du muscle poplité, et même plus haut encore, dans la partie supérieure du creux poplité. Dans ce dernier cas, la tibiale postérieure fournit, le plus souvent, quelques-unes des branches qui naissent d'ordinaire de la poplitée. Quant à son trajet, l'artère anormale peut traverser comme à l'état normal la partie supérieure du ligament interosseux, ou bien elle suit, comme l'a vu Velpeau, la direction du nerf scitique poplité externe, contourne la tête du péroné pour gagner la région antirieure de la jambe. On l'a même vue, dans quelques cas fort rares, longer quelque temps le corps du péroné et ne prendre sa position normale que dans le tiers inférieur de la jambe.

as elle se perd dans les muscles voisins ou vient se jeter, au voisinage de cou-de-pied, dans une péronière antérieure plus développée que de coutant c'est cette dernière artère qui fournit alors la pédieuse et ses branches. D'aris Beaunis et Bouchard, la tibiale antérieure pourrait même manquer complésment et être remplacée par une branche de la tibiale postérieure. Il me para préférable d'interpréter le cas d'une façon différente et d'admettre, au lieu d'un artère absente, une artère naissant plus bas que d'habitude, se détachast de la tibiale postérieure et non de la poplitée. Quant aux branches collatérales de la tibiale antérieure, elles sont encore bien plus variables que le tronc principal la récurrente tibiale antérieure est bien souvent double; il est asses fréque de la voir fournir un rameau descendant qui, en longeant le péroné, une s'anastomoser avec la péronière. Les malléolaires présentent de nombresse variations portant sur leur volume et sur le niveau de leur origine; j'ai values deux cas, la malléolaire externe se détacher de la tibiale presque

médiatement au-dessus de l'anneau qui lui donne passage. Par contre, les malléolaires peuvent faire défaut et être suppléées dans ce cas, l'interne par une branche de la tibiale postérieure, l'externe par une branche de la péronière. le signalerai entin, comme pouvant naître de la tibiale antérieure, l'artère articulaire de la tête du péroné (articularis capituli fibulæ) de Weber, branche rès-variable en volume qui se perd en partie dans l'articulation péronéo-tibiale supérieure, en partie dans les muscles long extenseur commun des orteils et ong péronier latéral.

L. Testur.

TIBLE POSTÉRIEURE (ARTERS). Branche de bifurcation interne du tronc tibio-péronier, l'artère tibiale postérieure (tibialis postica des anatomistes anglais et allemands) prend naissance à 3 ou 4 centimètres au-dessous de l'anneau du soléaire. Elle est d'ordinaire beaucoup plus volumineuse que la péronière qui se détache comme elle du tissu tibio-péronier. Elle se dirige tout d'abord un peu obliquement en bas et en dedans; puis, s'infléchissant sur elle-même, elle descend verticalement le long de la face postérieure de la jambe jusqu'à la gouttière calcanéenne interne, où elle se bifurque en plantaire interne et plantaire externe; ces deux artères qui alimentent, ainsi que l'indique leur nom, les réseaux artériels de la région plantaire, ont été déjà décrites à l'article Pied (voy. ce mot).

RAPPORTS. Considérée au point de vue de ses rapports, l'artère tibiale postérieure repose, en avant, sur le jambier postérieur en haut et, plus bas, sur le fléchisseur commun des orteils ou fléchisseur tibial; l'aponévrose jambière profonde, relativement épaisse à ce niveau, l'applique contre ces deux muscles. En arrière, elle est d'abord recouverte par le soléaire et les jumeaux, mais, à la partie inférieure de la jambe, quand ces deux muscles se sont jetés sur leur tendon commun (tendon d'Achille), l'artère vient se placer sur le côté interne de ce tendon et ne se trouve plus séparée de la peau que par un double feuillet aponévrotique. Dans la gouttière du calcanéum, l'artère tibiale postérieure est exactement située entre le tendon du fléchisseur commun des orteils qui est en avant et le tendon du fléchisseur propre du gros orteil qui est en arrière.

Deux veines, l'une interne, l'autre externe, accompagnent la tibiale postérieure. Quant au nerf tibial postérieur, il est placé primitivement entre la péronière et la tibiale postérieure. Mais, au fur et à mesure qu'il descend, il se rapproche de cette dernière et l'atteint ordinairement à la partie moyenne de la jambe pour ne plus la quitter: il occupe son côté externe.

Distribution. Dans son parcours, la tibiale postérieure émet comme branches collatérales :

- 1º Des rameaux jambiers qui se détachent en nombre variable et à des bauteurs différentes pour se distribuer en partie (rameaux musculaires) au solésire, au jambier postérieur et au fléchisseur commun des orteils, en partie (rameaux périostiques et osseux) à la face postérieure du tibia;
- 2º Un rameau anastomotique (ramus anastomoticus transversus de Theile) qui naît au niveau ou un peu au-dessus de la malléole interne se dirige transversalement en dehors et vient s'anastomoser, à la face profonde du fléchisseur propre du gros orteil, avec un rameau analogue venu de la péronière;
- 3º Des rameaux calcancens, qui naissent dans la gouttière du calcanéum, pour se perdre dans le perioste sous-jacent, dans le muscle adducteur du gran

orteil et dans le court fléchisseur plantaire. Ces rameaux s'anostomosent, le long du bord interne du pied, avec les rameaux internes de la pédieuse.

Anomalies. Les anomalies de l'artère tibiale postérieure sont assez nombreuses (10 pour 100 environ, d'après Quain). Ce sont d'abord des variations portant sur l'origine de ce vaisseau; ces variations dépendent, on le conçoit, des variations concomitantes du tronc tibio-péronier et de la tibiale antérieure. Les anomalies portant sur le calibre de la tibiale postérieure sont plus importantes: il n'est pas extrèmement rare de la voir réduite à une toute petite artériole qui s'épuise dans la gouttière calcanéenne ou même à la partie moyenne de la jambe, tout près de son origine. Dans certains cas cependant la tibiale postérieure, filiforme à son origine, se trouve renforcée, dans son trajet, par quelque artère anastomotique qui lui restitue son volume ordinaire : cette artère de renforcement lui vient soit de la péronière, soit de la tibiale antérieure; dans un cas de Dubrueil, elle était double. Enfin, il résulte de quelques observations de Quis et de Dubrueil que l'artère tibiale postérieure peut manquer complétement. Elle est suppléée dans ces cas, comme aussi dans ceux où elle s'épuise à la jambe, par l'artère péronière, qui est beaucoup plus volumineuse que d'habitude.

Dans une observation fort intéressante que nous devons à Meckel, l'artère tibiale postérieure suppléait l'artère tibiale antérieure et était suppléée à son teur par la péronière.

Quain rapporte une observation (planche 85 de son atlas) dans laquelle la tibiale postérieure était recouverte par un muscle surnuméraire qui dépendant du système gastrocnémien. Sur le sujet en question l'opérateur aurait du forciment traverser ce muscle pour aller lier l'artère.

L'artère nourricière du tibia naît très-fréquemment de l'artère tibiale postirieure, assez fréquemment même pour que Dubrueil considère cette disposaios comme normale.

Parmi les branches anormales que peut fournir la tibiale postérieure, a signalerai une ou plusieurs branches anastomotiques pour la tibiale antérieure, une branche anastomotique pour la dorsale du tarse et aussi une artère saphieur (Beaunis et Bouchard), qui, « vers le milieu de la jambe, perfore l'apocérieur et suit la veine saphène interne, pour s'anastomoser avec la terminaison de la péronière et de la pédieuse. »

TIBIO-FÉMORALE (ARTÈRE). Synonyme d'artère poplitée (2019. ce mat).

TIBIO-PÉRONIER (TRONC). Branche de bifurcation postérieure de l'artist poplitée, le tronc tibio-péronier continue la direction de cette dernière et se bifurque, à 3 ou 4 centimètres au-dessous de l'anneau du soléaire, son lieu d'origine, en deux branches terminales.

Verticalement descendant, le tronc tibio-péronier repose en avant sur le jambier postérieur et se trouve recouvert en arrière par l'aponévrose jambier profonde et par les quatre muscles superficiels de la région, le soléaire, le plantaire grêle et les jumeaux. Il est accompagné par le nerf tibial postérier qui est placé en arrière et par deux veines satellites (troncs veineux tibio-partiers) qui cheminent l'une sur son côté externe, l'autre sur son côté interne.

l'ans son trajet, le tronc tibio-péronier fournit, comme branches collatérales, quelques rameaux musculaires pour les muscles voisins et un rameau essess. l'artère nourricière du tibia, qui s'engage dans le canal nourricière de cet es.

occupant d'ordinaire le deuxième ou le troisième centimètre au-dessous de la ligne d'insertion du soléaire.

Des deux branches terminales du tronc tibio-péronier, l'une se dirige en bas et en dehors, c'est l'artère péronière; l'autre se porte en bas et un peu en dedans, c'est l'artère tibiale postérieure. Ces deux artères sont l'objet d'un article spécial (voy. Péronière [Artère] et Tibiale postérieure [Artère]).

ANOMALIES. Les variations anatomiques du tronc tibio-péronier portent exclusivement sur son origine et sur sa longueur. Son origine peut en elset remonter jusque dans le creux poplité, si toutesois nous admettons que l'origine de cette artère est indiquée par le point précis où la poplitée sournit la tibiale antérieure.

D'autre part, la longueur du tronc tibio-péronier, qui oscille entre 20 et 40 millimètres, peut dépasser anormalement cette dernière limite. Je l'ai vue dans un cas atteindre 6 centimètres et dans un autre 82 millimètres. Cruveilhier a mème observé un tronc tibio-péronier qui descendait jusque dans la gouttière calcanéenne, où il se divisait en plantaire interne et en plantaire externe. Ne serait-il pas plus rationnel d'interpréter ce fait comme un cas d'absence de la péronière? L'absence de détails dans l'observation de Cruveilhier ne nous permet pas de résoudre la question.

L. Testur.

## TIBIO-TARSIENNE (ARTICULATION). Voy. PIED.

TIC CONVULSIF. DÉFINITION. Le mot tic n'appartient pas exclusivement au langage médical, et dans la langue usuelle, où il est fréquemmment employé, il possède une signification assez large, impliquant surtout l'idée d'habitude. Le sens doit en être, croyons-nous, plus restreint. Littré, dans son Dictionnaire de la langue française, définit le tic: « Mouvement convulsif, local et habituel, contraction de certains muscles ef en particulier de quelques-uns de ceux du visage. » Cette définition n'est pas absolument complète; il y manque l'indication de quelques-uns des éléments qui caractérisent le tic couvulsif. Nous adopterons de préférence la définition suivante: Le tic est un mouvement convulsif, habituel et conscient, résultant de la contraction involontaire d'un ou de plusieurs muscles du corps, et reproduisant le plus souvent, mais d'une façon intempestive, quelque geste réflexe ou automatique de la vie ordinaire.

Nous ne pouvons nous arrêter à développer et à discuter ici les termes de cette définition. Chacun d'entre eux a son importance, comme on le verra, et la description des divers tics, que nous donnerons plus loin, suffira à les justifier pleinement. Mais nous voulons faire remarquer dès maintenant qu'elle nous permet d'éliminer un certain nombre de mouvements involontaires que l'on comprend souvent sous la dénomination de tics, mais qui n'entrent en aucune façon dans les tics convulsifs tels que nous les comprenons. Ces mouvements sent de deux espèces bien dissérentes. Les uns consistent en spasmes se produiant dans le domaine d'un norf moteur ou mixte, le plus souvent un nerf cràmien, et en particulier le nerf facial, et reconnaissant pour cause une lésion matomique soit centrale, soit périphérique, du système nerveux. l'resque tous les auteurs français, et même étrangers, ces derniers surtout depuis que le mot est passé tel quel dans leurs langues, décrivent ces mouvements sous le nom de tie. Il nous suffira de citer Niemeyer, Axenfeld et Huchard, Gintrac, Letulle, Péré, Buss, qui, soit dans des articles généraux, soit dans la relation de cas isolés, dénomment ainsi ces mouvements involontaires. Le ne sont que des

convulsions partielles localisées au domaine d'un nerf, du facial, par exemple, et non des tics convulsifs vrais. Ils en diffèrent cliniquement, ainsi que nous le verrons en traitant du diagnostic, tant par leurs caractères propres que par les autres symptômes qui les accompagnent, et au point de vue anatomo-pathelegique la distinction est encore plus tranchée, les lésions étant nulles dans us cas, constantes dans l'autre.

La seconde catégorie de mouvements involontaires, que nous considéras comme n'entrant pas dans le cadre des tics convulsifs, comprend ces mouvements devenus inconscients à force d'être répétés et qui ne constituent es somme qu'une mauvaise habitude enracinée et non un fait pathologique. It sont très-divers, varient avec chaque individu; l'un se mord les lèvres en écovant; l'autre, en causant avec quelqu'un, tire continuellement sur les bostoss du vêtement de son interlocuteur. Ce sont ces mouvements, devenus involoctaires, puis réellement inconscients à force d'habitude, que Letulle appelle ties coordonnés et auxquels il consacre une longue description. Nous les étudierses plus tard de plus près pour bien les différencier des ties convulsifs tels que mes les entendons, mais il est déjà facile de voir dès maintenant qu'ils ne répendent nullement, sous certains rapports, à la définition que nous avons dosnée des ties dès les premières lignes de cet article.

Cette définition d'ailleurs est loin de rendre compte de tous les phénomères que peuvent présenter les malades atteints de ties convulsifs. Elle n'a trait qu'au tie considéré comme mouvement involontaire et nullement comme synthème détaché d'un état morbide beaucoup plus complexe et dont les manifestations sont très-variées. Ces phénomènes divers, l'écholalie et le coprolalie, par exemple, que l'on rencontre fréquemment chez les gens affectés de ties et qui au premier abord en paraissent si dissemblables, s'y rattachent cependant, comme nous le verrons, tant au point de vue de leur nature intime qu'à celui de les cause originelle, par des liens très-étroits.

HISTORIQUE. On comprend facilement qu'un trouble aussi saillant et frapeut autant la vue que les tics et en particulier les tics de la face ait été de test temps noté par les médecins. Arétée, Forestus, en parlent dans leurs écrits, et a dernier appelle le tic facial tortura oris. Il est remarquable, en effet, que des tous les ouvrages traitant de cette maladie il n'est jamais sait mention, mèse jusqu'à une époque tout à fait rapprochée, que des tics de la face. Il n'était, 🜬 entendu, pas question dans ces temps-là de la place à assigner à ces manifette tions morbides dans les cadres nosologiques. En somme, il faut arriver jusqu'a 1842, époque où parut l'intéressant ouvrage de Graves, pour trouver une étals un peu détaillée des tics. Graves, comme tous les auteurs que nous allors cité d'ailleurs, ne s'occupait que du tic de la face auquel il donnait le nom de spasme de Bell. L'année suivante (1843) François (de Louvain) les étudiait se le nom de convulsion idiopathique de la face. Romberg (1846) leur appliqué la dénomination de convulsion mimique. Enfin, en 1864, Debrou, sous le titre de tic non douloureux, par opposition avec les grimaces douloureuses causées per la névralgie du trijumeau, décrivait encore le tic convulsif de la face. Dans le traités classiques, il règne au sujet des mouvements involontaires indolores des peuvent être animés les muscles de la face, une assez grande confusion. I les décrivent plus ou moins complétement, le Compendium en particulier, le nom de névralgie du nerf facial. Mais ils sont loin de s'entendre sur le nature et les causes de ces mouvements. La plupart, il est vrai, reconni

presque toujours au tic de la face une cause, soit organique (lésions du système serveux central ou périphérique), soit réflexe (vers intestinaux, par exemple). D'autres au contraire, parmi lesquels Valleix, parlant de l'étiologie des tics de a face, ne mentionnent pas comme cause de cette affection les lésions du système serveux. Il en est de même de Troisier, qui, dans le très-intéressant article de même Dictionnaire (voy. Face), distingue très-nettement du tic convulsif les nouvements involontaires de la face dus à une altération des centres ou des confucteurs nerveux. Dans un autre ordre d'idées, Gintrac, qui admettait le tic lié à une lésion anatomique des centres nerveux, en séparait absolument ce que Letulle devait décrire plus tard sous le nom de tic coordonné, c'est-à-dire des nouvements ou gestes habituels à un individu et finissant par devenir involonaires et inconscients à force d'être répétés.

Magnan, en fondant la grande classe des fous héréditaires et en étudiant les necidents épisodiques de cette dégénérescence, a mentionné les ties de la face et les membres. Mais ni lui ni ses élèves ne se sont arrêtés spécialement à leur lescription.

Gilles de la Tourette, sous le nom d'affection nerveuse caractérisée par de l'incoordination motrice accompagnée d'écholalie et de coprolalie, a décrit réallement la maladie des tics convulsifs, ainsi que nous l'avons démontré dans un travail sur cette maladie. Dans ce mémoire, écrit sous l'inspiration de M. le professeur Charcot, qui avait déjà consacré à ce sujet une de ses leçons cliniques, nous avons étudié après lui, non-seulement les mouvements involontaires, mais encore un certain nombre de phénomènes qui s'y viennent ajouter souvent, et montré les liens étroits qui les unissent les uns aux autres.

DESCRIPTION. Les tics peuvent se produire dans toutes les parties du corps, mais c'est principalement l'extrémité céphalique, c'est-à-dire la face et le cou, qui en est le plus fréquemment le siége. Autant sont nombreux et variés les mouvements volontaires dont peut être animée cette portion du corps, autant sont divers les tics qui s'y montrent habituellement, et l'on comprend qu'ils puissent varier presque à l'infini. Il est donc à peu près impossible de les signaler lous sans en omettre un seul, chaque malade pouvant pour ainsi dire en créer an nouveau tous les jours; mais il en est quelques-uns que l'on rencontre beau-soup plus fréquemment. Ce sont ceux-là seulement que nous nous bornerons à lécrire.

Le plus fréquent des tics de la face consiste dans un mouvement saccadé d'occlusion des paupières, répété plusieurs fois de suite. Il ne diffère en rien du slignotement que l'on exécute pour chasser un corps étranger fixé sur la conjonctive, sinon qu'il est généralement plus intense et plus brusque. Et cela est si vrai que les malades invoquent souvent ce prétexte pour tâcher d'expliquer mux personnes de leur entourage le bizarre mouvement qu'ils accomplissent à thaque instant. C'est ainsi, par exemple, qu'un enfant atteint d'un semblable tic répondra à ses parents le gourmandant ou lui enjoignant de cesser cette grimace ridicule qu'il a mal à l'œil ou qu'il lui semble avoir quelque poussière tous la paupière, et ce n'est qu'après un long temps, à la suite de la répétition indéfinie de ce mouvement, que les parents s'apercevront avoir affaire à un timple tic. Disons-le ici une fois pour toutes : ce phénomène se reproduit dans presque tous les tics de la part des malades. C'est d'ailleurs ce qui a fait congtemps confondre le tic simple, celui dont nous nous occupons ici, avec les livers mouvements involontaires d'origine réflexe causés par une sensaire.

anormale le plus souvent douloureuse. Le tic douloureux de la face est le type de ces mouvements réflexes indépendants de la volonté. Là l'élément douloureux était trop prépondérant pour que la confusion fût de longue durée, d'où le division des tics en tics douloureux et tics indolents. Mais une légère conjentivite chronique, par exemple, ou une ulcération labiale ou buccale persistante, dans lesquelles la douleur est presque insignifiante, peuvent donner lieu à des grimaces involontaires des paupières ou des lèvres. Si ces mouvements resemblent extérieurement tout à fait aux tics simples, ils en diffèrent cependant complétement sous le rapport de leur essence et au point de vue du pronetix que l'on doit y attacher.

Après les yeux, c'est la bouche qui est le plus souvent le siége des mouvements involontaires. Ceux-ci peuvent être très-nombreux et très-variés. Certains malades écartant les commissures labiales et les soulevant par l'action de muscles du rire, donnent lieu à la production d'une espèce de rictus himme. D'autres arrondissent brusquement l'orifice buccal par la contraction de l'orificulaire des lèvres. Mais ce mouvement s'exécute rarement seul. Il est généralement accompagné d'une rapide émission d'air à travers l'orifice buccal aissi à demi-fermé, de manière à produire une sorte de sifflement (pff!). D'autres fois les malades se livrent à de petits crachotements le plus souvent non accompagnés du rejet de la salive au dehors.

On en voit aussi fréquemment qui ouvrent et ferment alternativement le bouche. Les uns tirent la langue au dehors, les autres la passent rapidement sur le bord de leurs lèvres dans le sens transversal. Chez quelques-uns le movement de rapprochement des màchoires est assez fort et assez brusque pour produire un petit claquement sec par le choc des arcades dentaires supérieux et inférieure. Il n'est pas rare non plus d'observer le grincement des dents pur suite de la contraction convulsive des masséters et des ptérygoïdiens. Les mouvements des ailes du nez s'observent rarement isolés. Ils coïncident presputoujours avec une sorte de reniflement spasmodique qui peut faire croire pardant assez longtemps à l'existence chez le malade d'un coryza chronique rebelle à tont traitement.

Chacun de ces mouvements involontaires que nous venons de signaler ped se produire isolément et un seul d'entre eux peut dans certains cas être pendut longtemps, ou même toujours, la seule manifestation de la maladie. Ceux est l'on rencontre le plus souvent isolés sont tout d'abord le clignotement és paupières et ensuite le mouvement d'ouverture et de fermeture alternative à la bouche. Ce dernier peut même quelquesois faire exception à la règle générale et manquer de cette rapidité et de cette brusquerie qui caractérisent habituellement le tic convulsif. Nous avons observé ce fait une fois chez un petit make qui avait été auparavant atteint de tics multiples et très-divers. Ches hi, h lenteur relative avec laquelle s'ouvrait et se fermait la bouche pouvait véritalle ment faire croire à la réalité de cette forme tonique du tic que certains autonn ont décrite (Gintrac, Letulle), mais que nous n'avons jamais observée et qui d'ailleurs n'est pas admise non plus par Troisier (voy. art. FACE). Il n'y a jume en esset dans un de ces mouvements involontaires persistance plus ou m longue de l'esset obtenu par la contraction du muscle qui entre en action. qui caractérise la contraction tonique; seulement il peut v avoir par exception comme dans ce cas particulier, lenteur relative de la contraction. Que l'e observe d'un peu plus près le mouvement alternatif d'ouverture et de fermetse

de la bouche qu'exécutait cet enfant, et on constatera le fait suivant: la bouche s'ouvre assez lentement tout d'abord et, une fois atteinte la limite de l'écartement des maxillaires, elle se referme aussitôt sans rester le moins du monde dans cette situation d'écartement maximum des mâchoires qu'elle devrait garder un moment, si court fût-il, s'il y avait récliement contraction tonique des muscles sous-hyoidiens.

S'il est rare d'observer des tics de la face à l'état d'isolement complet, la règle étant de les voir sinon simultanés, du moins se succédant les uns aux autres assez rapidement pour produire les grimaces les plus bizarres et les plus inattendues, il n'est pas cependant extraordinaire de les rencontrer limités à un seul côté de la face. Dans la plupart des cas où les mouvements s'étendent aux deux côtés, on note presque toujours une prédominance très-nette dans une des moitiés droite ou gauche du visage. Et ce fait n'a d'ailleurs en soi rien de bien surprenant. Ne voit-on pas tous les jours la chorée, dont les mouvements sont si différents des tics au point de vue tant de leur aspect extérieur que de leur essence même, se manifester à son début ou à sa fin sous une forme exactement hémiplégique et présenter pendant sa période d'acmé une remarquable prédominance des convulsions dans une moitié du corps? Il en est de même des tics, qui au début ou dans les cas les plus bénins peuvent rester limités à un des côtés de la face. C'est surtout pour le clignotement des paupières et pour les tiraillements de la commissure labiale que ce fait s'observe le plus fréquemment.

Parmi les mouvements qui peuvent animer la tête tout entière sur le cou. celui que produit la contraction isolée d'un sterno-mastoïdien est un des plus babituels. On voit la tête se tourner brusquement d'un côté en s'inclinant en bas, et cela une seule fois ou plusieurs fois de suite très-rapidement. Ce mouvement peut s'exécuter seul, mais généralement il est accompagné de quelques-uncs des grimaces de la face que nous avons signalées. Souvent aussi il se produit à ce moment une contraction du peaucier et l'on voit les téguments du cou se tendre depuis le menton jusqu'au creux sus-claviculaire, en laissant voir sous la peau des stries longitudinales dessinées par les fibres du muscle. Lorsque les deux sterno-mastoïdiens se contractent simultanément, on observe un mouvement de flexion de la tête en avant. Ce mouvement est quelquefois complet, c'est-à-dire que le menton vient presque toucher le sternum, mais le plus ordimairement il n'est qu'ébauché; le malade exécute plusieurs fois de suite une petite inclinaison de la tête en avant absolument analogue à un geste d'approbation et comme s'il voulait dire : Oui, oui, oui! Enfin il faut également signaler les mouvements d'extension en arrière et ceux d'inclinaison latérale de la tête, quoiqu'ils soient moins habituels que les précédents.

Les mouvements involontaires dont les membres peuvent être le siége sont beaucoup moins fréquents que les tics de la face et de la tête. On les rencontre arement à l'état d'isolement complet et dans l'immense majorité des cas ils sesompagnent quelque grimace de la face ou quelque mouvement involontaire de cou. Mais, s'ils sont plus rares que ces derniers, ils sont en revanche généralement beaucoup plus variés et plus complexes, et il serait presque impossible de décrire l'infinie diversité de tics dont peuvent être le siége les membres apérieurs en particulier. Le plus ordinaire de tous peut-être consiste dans un mouvement d'élévation simultanée des deux épaules : c'est identiquement le leste de hausser les épaules. Que les malades ajoutent à ce geste quelque grimace plus ou moins déplacée et bizarre, et ils ont absolument l'air, lorsqu'il

parlent à quelqu'un, de se moquer de leur interlocuteur. Ils le savent bien d'ailleurs, et ce n'est pas une de leurs moindres préoccupations lorsqu'ils se trouvent face à face avec une personne non prévenue de leur déplorable infirmité. L'élévation d'une seule épaule peut s'observer isolée ou s'accompagne d'un mouvement d'abduction et d'élévation du bras, geste que l'on fait ordinarement lorsqu'on éprouve quelque gêne dans l'entournure de la manche d'un vêtement. On voit quelquefois les malades resserrer brusquement les bras costre le tronc, comme lorsqu'on frissonne de froid, ou les animer alors d'un mouvement de va-et-vient rapide, comme s'ils éprouvaient une démangeaison sur le cotés du thorax. Les uns fermant les poings, les autres la main ouverte, frappent violemment sur leur cuisse. Mentionnons également des mouvements d'une étendue beaucoup plus considérable, tels que le mouvement de balancement ou de moulin dont peuvent être animés les bras.

Les membres supérieurs accomplissent toute une série de gestes trèsfrequents et remarquables tant par leur complexité que par leur similitude absolue avec des mouvements réflexes exécutés tous les jours par chacun d'entre nous: ce sont les mouvements de grattage. Il n'y a, bien entendu, jamais ni démageaison ni lésion quelconque qui puisse expliquer ces bizarres mouvements, en chez l'homme sain sont quelquesois automatiques, il est vrai, mais togien motivés par quelque prurit local ou la présence d'un corps étranger. Les un se grattent violemment la face. Nous avons observé un malade qui entre-mêls ce mouvement de gestes bizarres : il se passait rapidement plusieurs sois è suite la main devant le front, la joue, le nez, absolument comme un bonne qui veut chasser une mouche qui s'est posée en l'un de ces endroits. Le grattage d'une partie quelconque du tronc n'est pas rare non plus. Un enfant s'arrêtait de jouer pour se gratter l'aine comme un chien. On peut également saire renter dans cette catégorie le tic imitant le geste, si souvent automatique chez l'homet en bonne santé, de se tirer ou de se friser la barbe ou la moustache, de me passer la main sur la tête comme pour lisser ses cheveux. Un malade que pour avons observé exécutait un geste tout particulier : tout en faisant des expiratum forcées, sortes de hem! spasmodiques, il portait convulsivement plusieurs in de suite sa main devant sa bouche, comme s'il avait craint de projeter de la salive sur les personnes environnantes. Il en est qui se frottent les mains l'es contre l'autre, imitant un geste de satisfaction.

Les mouvements involontaires qui animent les membres intérieurs sont le plus rares de tous. Nous ne les avons jamais rencontrés seuls, mais torjeur associés, dans des cas assez graves, avec des tics des autres parties du cape. Nous n'en avons pas pour cette raison observé une grande variété, mais de semble pas impossible que le nombre en soit également considérable. La coplus fréquents consiste à frapper violemment du pied par terre, dans la position de pour de la frapper violemment du pied par terre, dans la position de pied tantôt devant lui, tantôt de côté. On voit des malades changer commellement leurs pieds de place, lorsqu'ils sont debout, et ce mouvement le donne l'apparence de gens qui cherchent leur aplomb, quoique, discus-le de maintenant, ils soient parfaitement solides sur leurs jambes et que, malgré se ces mouvements qui agitent leurs membres inférieurs, on ne les voie partitument nu même simplement perdre l'équilibre. Nous en avons observé au que pendant la marche s'arrêtait subitement et fléchissait les genoux comme s'il

rait reçu sans s'y attendre un violent coup au niveau du jarret. On eut cru à le sir qu'il allait s'affaisser et tomber à genoux.

En ce qui concerne les tics des membres, peut-être encore plus nettement ue pour la face, on peut constater souvent sinon la stricte limitation, du moins ne prédominance marquée des mouvements dans un seul côté du corps. C'est tême presque toujours la règle que les mouvements soient plus forts d'un côté ans les cas d'intensité moyenne. Dans les cas très-graves, où les tics sont tout fait généralisés, il est au contraire souvent impossible de distinguer s'ils sont lus violents d'un côté que de l'autre. Lorsqu'il existe une prédominance très-arquée d'un côté, on ne rencontre jamais de dissociation de cette forme hémilégique de la maladie. Nous voulons dire par là, que par exemple, il n'y a amais prédominance des tics dans la jambe et la face d'un côté et dans les ras du côté opposé. Nous n'avons du moins jamais observé de cas semblables t nous n'avons jamais rien noté de tel dans les observations qui ont été publiées.

Après avoir décrit les tics de la face, de la tête et des membres, il faut menionner certains mouvements involontaires qui ne peuvent être rapportés à necune de ces parties isolément, mais qui, beaucoup plus complexes, résultent le la mise en jeu d'un très-grand nombre de muscles de toutes les parties du perps. Ces mouvements ne s'observent pas en général dans les cas bénins, mais pulement chez les malades déjà gravement atteints. En outre, ils sont beaucoup alus fréquents chez les enfants que chez les adultes, où on peut cependant les rencontrer quelquesois. Un des plus habituels consiste dans l'action de sauter. l'antôt en marchant, le plus souvent au repos dans la station debout, les malades exécutent de petits sauts, sortes de sautillements sur place; ils ont plutôt l'air de danser que de sauter en l'air réellement. Mais il en est qui exécutent de réritables honds. On en voit qui, soit de pied ferme, soit pendant la marche, se mettent à faire plusieurs pas en avant en courant. M. Gilles de la Tourette a observé des mouvements involontaires d'une bizarrerie et d'une complexité etonnantes. Subitement le malade courait, se mettait à genoux, puis se relevait. Chez un autre le mouvement le plus habituel consistait à se baisser tout à coup et à se relever vivement, comme s'il avait eu à ramasser quelque chose. On voit per ces exemples jusqu'à quel point les tics peuvent devenir étendus et complexes.

D'après la description que nous venons de donner de tous ces mouvements. il est facile de voir qu'on ne saurait leur appliquer la dénomination d'incoordennés. La véritable incoordination motrice, c'est celle du tabétique qui lance 🖦 jambes de droite et de gauche, qui ne peut arriver à prendre une cuiller sur une table, par exemple, parce que ses doigts s'agitent dans le vide à côté de l'objet à saisir. Il n'existe rien de tel chez les malades affectés de tics. Bien au cantraire, et ce fait a dans l'espèce une très-grande importance, ils conservent lanjours dans leurs mouvements volontaires une assurance parfaite. Tel dont bras gesticulent en dehors des mouvements volontaires ne porte jamais en mangeant sa fourchette à sa joue ou à son oreille, et ne renverse pas une goutte d'eau en buvant un verre plein. Tel autre qui s'arrète en marchant pour séchir genoux, ou pour étendre violemment le membre inférieur en frappant du nied par terre, n'embarrasse pas ses jambes l'une dans l'autre et ne tombe jamais. Trousseau cite le cas d'une jeune fille souffrant au plus haut degré de monvements involontaires, qui jouait parfaitement bien du piano, sans que ses ties la troublassent le moins du monde pendant toute l'exécution d'un morceau. Nous avons nous-même observé des malades très-gravement atteints dont l'us jonglait sans broncher avec un couteau et dont l'autre dansait sur une des grandes scènes de ballet de Paris, sans que le moindre mouvement, la plus légère contraction musculaire involontaire, lui fissent faire une grimace ou un faux pas.

Quelquesois cependant les circonstances dans lesquelles se produisent les tio pourraient donner le change et faire croire à un trouble des mouvements volstaires, quoiqu'il n'en soit rien en réalité. Lorsque les malades écrivent, par exemple, et qu'ils sont affectés de tics violents des membres supérieurs, il peuvent être interrompus dans cette opération par les mouvements involontaires. de telle sorte que la main qui écrit semble au premier abord être déviée de sa direction initiale. Nous ne saurions mieux saire pour rendre compte de ce shinomène que de reproduire le passage d'une observation qui y a trait : « Si on hu dit d'écrire (au malade), il prend sa plume, se penche sur la table, et, au momest où la plume va toucher le papier, il décrit de la main droite un certain nombre de mouvements de circumduction, comme un enfant qui se prépare à écrire en s'appliquant. Alors tantôt il se met tout de suite à tracer les caractères, tantit. avant de pouvoir commencer, il grince plusieurs fois des dents, grimace de la moitié droite de la face, tire la langue, se frotte le nez ou trempe dix fois de suste par des mouvements saccadés sa plume dans son encrier, tout en faisant • hen! hem! » Il s'arrête souvent en écrivant pour faire quelques grimaces ou quelque mouvements de circumduction de la main. Ce qu'il écrit est d'ailleurs très ad, mullement tremblé, sans irrégularités. Il n'y a pas d'écarts comme dans la crance des écrivains. Les phrases se suivent, l'orthographe est mise convenablement. et il n'y a rien à redire au point de vue calligraphique. » Ainsi il n'existe aucus trouble dans l'exécution du mouvement volontaire si précis et si délicat ét l'écriture, et, quoique l'on s'attende toujours, en considérant le malade en gesticule avec sa plume, à le voir faire sur le papier quelque tache on quelque trait bizarrement dirigé, il conduit en somme sa main avec assurance et su manuscrit est correct.

Bien plus, non-sculement les mouvements involontaires qui constituent le tics ne sont pas incoordonnés, mais ils ne sont même pas complétement illogique en eux-mêmes. En effet, de quels termes nous servons-nous la plupart du tene pour les décrire et les caractériser? Le malade, disons-nous, se tire la lande. fait le geste de se gratter le nez, la cuisse. C'est que ces mouvements involve taires, s'ils ne vont pas jusqu'à reproduire des actes professionnels, comme ch a lieu dans la chorée rhythmée, par exemple, sont du moins presque tenisses la répétition d'actes automatiques ou réflexes, d'actes de la vie ordinaire. ou moins compliqués. Prenons quelques exemples parmi les mouvements à nous avons donné la description. Quoi de plus fréquent que les mouvement de grattage causés dans l'état de santé par quelque prurit local, mais que les gen affectés de ce tic répètent sans raison? Y a-t-il un geste plus automatique de certaines personnes que celui de se tirer la moustache ou de se careser barbe? Le clignotement des paupières, le crachotement, que nous rencette chez nos malades, ne sont-ils pas les mouvements que l'on fait habituelles à l'état normal lorsque l'on a quelque corps étranger dans l'œil eu dans l envité buccale? Il est inutile de chercher à accumuler les exemples: ceststallisent pour faire voir que tous ou presque tous les gestes et mouvement dont sont affectés les malades sont la reproduction de gestes et de mouve

de la vie ordinaire. Ils n'ont que ceci de spécial, à savoir qu'ils se répètent intempestivement, avec une fréquence inusitée, sans raison, c'est-à-dire sans qu'il y ait un point de départ périphérique à ces actes réflexes, et sans que l'inservention de la volonté puisse les arrêter toujours à coup sûr.

Et d'ailleurs, si l'observation attentive de ces gestes et de ces mouvements ne suffisait pas pour mettre en lumière ce singulier phénomène, les récits des malades mêmes viendraient à eux seuls attirer l'attention du médecin sur ce sujet. Nous l'avons dit chemin faisant, le patient, s'apercevant qu'il exécute hors de propos et malgré lui un geste plus ou moins bizarre, invoque auprès les personnes qui l'entourent et dont il redoute les moqueries une raison par-laitement plausible pour expliquer son mouvement. Celui qui ouvre spasmodi-puement la bouche dit avoir une petite érosion de la commissure labiale. L'enfant qui tourne brusquement la tête explique son tic par une gêne quel-senque dans son col de chemise. Les parents changent le col incriminé, en medifient la consistance, la forme, et malgré tout le geste persiste. C'est donc un semme le malade qui vous indique lui-même la ressemblance de son tic seus un mouvement déjà vu ou déjà exécuté par lui.

Nous avons jusqu'ici étudié les mouvements involontaires pris à part et isolés. Mais dans l'exécution des tics il n'y a pas à considérer seulement chaque tic en particulier, bien qu'ils portent dejà en eux-mêmes des caractéristiques assez accusées, mais il faut encore avoir égard à la façon dont ils s'enchaînent les uns aux autres, au mode suivant lequel ils se répètent, car ce point est encore assez particulier. Ils présentent en effet dans leur ensemble et dans leur répétition presque invariable une sorte d'arrangement tout à fait spécial. Prenons, par exemple, un malade dans l'état ordinaire, autant que possible dans l'inaction physique et intellectuelle à peu près complète. Tout à coup nous verrons sa face grimacer, ses membres exécuter plus ou moins rapidement les uns après les autres une série des mouvements que nous avons décrits, puis tout rentre dens l'ordre. Quelques instants plus tard, après un intervalle dont la durée peut être très-variable suivant les cas, les mêmes grimaces, les mêmes mouvements, se produiront de nouveau, se succédant les uns aux autres dans cette seconde série, suivant le même ordre dans lequel nous les avions vus se présenter la première sois. C'est qu'en esset les tics se répètent par accès isolés, séparés les uns des autres par des intervalles de calme. Dans les cas où le maiade n'est affecté que d'un seul tic, l'accès, toujours séparé par un intervalle de repos, est constitué par l'exécution du même mouvement plusieurs fois ou même une seule

Il peut arriver, quoique le fait soit extrêmement rare, si nous considérons le miade dans les conditions de repos et d'inaction où nous l'avons supposé, que des les cas graves les mouvements involontaires semblent se succéder absolument sans trêve. Mais ce fait n'infirme en aucune façon la règle que nous venons tracer. On peut dire seulement, par analogie avec une autre maladie, que ces cas on a affaire à des accès véritablement subintrants.

On arrive à reconnaître, par l'observation attentive, des malades, que les mouments, dans plusieurs accès consécutifs, se suivent toujours sensiblement dans
mème ordre et semblent se conformer dans leur succession à un plan établi
l'avance. C'est ce que l'on veut dire en leur donnant le qualificatif de systemaqui leur a été appliqué par M. Charcot. Le fait est très-facile à constater
que les accès sont séparés par des intervalles de calme, c'est-à-dire dans

l'immense majorité des cas. Lorsque les accès sont subintrants, ce qui d'ailleurs ne peut jamais durer bien longtemps chez un malade, on voit alors se répéter sans trêve des séries composées de mouvements toujours les mêmes et se succédant suivant le même ordre dans les différentes séries. Mais là souvent la décomposition est plus difficile, d'autant plus que la rapidité des ties est génralement alors en raison directe du plus grand rapprochement des accès.

Nous avons jusqu'à présent considéré le malade dans l'état ordinaire, c'està-dire dans une sorte d'inaction physique. Mais il s'en faut de beaucoup qu'il et soit toujours ainsi et les différentes manières d'être du malade dans les divens situations de la vie, tant au point de vue physique qu'intellectuel, réagisent fortement sur sa maladie, la plupart du temps pour en augmenter l'intensité momentanément ou d'une façon plus ou moins durable. Dans ces cas non-seulement les tics sont plus fréquents et plus rapides, non-seulement les accès ne rapprochent jusqu'à se confondre, mais les mouvements eux-mêmes accreisent en violence et en étendue. L'émotion est, au point de vue psychique, le plus puissant modificateur des tics dans ce sens. Nous avons vu des malades, fartement émus par l'examen et l'interrogatoire du médecin, être en proie à une véritable folie de mouvements très-violents et non interrompus pendant sur heure et plus que durait notre visite. Les ennuis, les contrariétés, agissent de même façon et quelquefois d'une manière durable, de façon à transformer du cas bénins en cas très-graves.

Dans l'ordre matériel, le saisissement brusque qui résulte d'un spectats inattendu, d'un bruit soudain, du contact inopiné d'une personne voisine, put donner lieu à l'explosion d'une série d'accès violents. Il peut même arriver 🐗 ce phénomène domine tout à fait la scène et attire l'attention bien plus que le mouvements involontaires spontanés. Dans les cas de ce genre le symptime le plus saillant consiste dans un saut accompagné de grimaces, qu'exécute le male lorsqu'il éprouve un contact, même souvent prévu, avec une personne et a objet placés près de lui. Des cas semblables ont été observés en France, mai h relation du plus grand nombre nous vient de l'étranger. Le Jumping du Man. en Amérique (Beard), le Latah dans les îles Malaises (O'Brien), le Myriachit & Sibérie (Hammond), qui ont été décrits chacun de leur côté comme des malais du système nerveux à part, ne sont en réalité que des cas de maladie des is convulsifs, ainsi que l'a démontré Gilles de la Tourette. Chez les malades attentes de ces affections on constate toujours ce phénomène bizarre, pour ne parle et de celui-là, du saut au moment d'un contact inattendu. Mais ce n'est pur se lement par ce symptôme commun que ces maladies se rattachent aux ties vulsifs. Elles présentent aussi un certain nombre d'autres signes qui se retain vent chez les malades atteints de tics, ainsi que nous le verrons per le saits

S'il existe des causes agissant sur les mouvements involontaires pour exagérer la fréquence et la violence, il y en a également qui peuvent les dis nuer et même les arrêter complétement. Parmi ces dernières quelques sont absolument indépendantes du malade, pour ainsi dire. Le sommel, pexemple, arrête toujours les mouvements, et nous n'avons connaissance des fait dans lequel le patient aurait été agité de mouvements convalisées endormi. Ce n'est pas à dire pour cela que le sommeil soit toujours parint de mos malades. Bien au contraire, il est la plupart du temps plus ou moiss le malade se remue dans son lit, parle tout haut en dormant et est treulisées cauchemars; ou hien il se réveille très-facilement et, dès qu'il ac dans les cauchements.

il est immédiatement repris de ses mouvements convulsifs. Quelquesois même, dans les cas graves ou dans des périodes d'aggravation considérable, le sommeil peut être complétement empêché. Mais du moins, dès qu'il arrive, les mouvements involontaires cessent, et cela constamment, quoi qu'en dise Troisier, qui reut d'après Jaccoud dissérencier par là le tic de la contraction d'origine résexe (soy. article Face).

Le développement d'une maladie aiguë intercurrente arrête également les lics convulsifs ou du moins les diminue considérablement. M. Gilles de la Tourette, qui a observé des enfants atteints de mouvements involontaires, a constaté le fait. Mais dès que le malade entre en convalescence la maladie première reprend ses droits et les tics recommencent de plus belle.

Nous avons vu qu'une des caractéristiques des mouvements convulsifs réside dans ce fait qu'ils sont soustraits à l'action de la volonté. Eh bien, cependant celle-ci peut avoir dans certaines circonstances une influence décisive sur leur production. Les malades sont, en esset, quelquesois capables d'arrêter leurs tics. Rous en général, lorsqu'ils se sentent observés, surtout lorsqu'ils ont autour d'eux des personnes étrangères, craignent d'être un objet de moquerie ou de pitié de leur part. Dans ces cas, par un effort intense de volonté, ils peuvent arriver à arrêter l'exécution des mouvements convulsifs. Nous avons cité plus hant l'exemple caractéristique de ce danseur qui arrivait à rester en scène pendent un temps assez long, sans faire la moindre grimace ni le moindre geste déplacé. Quand un malade écrit, par exemple, l'essort qu'il fait pour ne pas se laisser interrompre à chaque instant par un tie du bras est tellement violent, gu'après quelques lignes écrites il est fatigué comme s'il venait de faire un gros travail. La volonté n'a pas toujours, il est vrai, sur l'arrêt des mouvements, me influence aussi considérable ; cependant, dans l'immeuse majorité des cas, alle peut s'exercer dans une certaine mesure. Mais il en résulte pour le malade m état d'angoisse extrêmement douloureuse et tout à fait caractéristique. Sa poitrine se serre, sa respiration devient courte et fréquente, sa face exprime leus les signes d'une anxiété terrible et finalement survient soit au moment vealu, c'est-à-dire quand le malade se trouve seul ou avec des personnes amies, soit prématurément, une explosion de grimaces, de gestes désordonnés se succédant avec une rapidité et une intensité d'autant plus grandes que la contrainte amit été plus longue et plus difficile à observer.

Lorsque le patient ne parvient pas à supprimer complétement un mouvement par la volonté, il arrive quelquesois, si rapide qu'il soit, à l'arrêter dans son teurs ou à le remplacer par quelque geste de moindre étendue et de moindre violence. C'est qu'en esset ces mouvements involontaires sont au suprême degré tenscients : le malade n'en fait jamais un seul, même le plus petit, sans en avoir tennaissance, et, bien plus, il semble qu'il en ait, avant l'exécution, une reprétentation mentale instantanée, puisqu'il peut en arrêter la manisestation exténieure. On voit par là quelle disserence prosonde sépare ce que nous appelons lies de ces autres mouvements souvent désignés sous le même nom (tics coordennés de Letulle) et qui deviennent la plupart du temps tout à fait inconscients la sorce d'être répétés. Comme nous l'avons dit en commençant, ce sont plutôt le mauvaises habitudes. On peut s'en débarrasser en y apportant une grande mentaine, ce qui est toujours impossible pour les tics, et en outre l'arrêt volonnire de ces mouvements automatiques n'est jamais suivi du sentiment d'an-

Tels sont les tics convulsifs considérés en tant que troubles de la motilité. Mais, s'ils peuvent se produire seuls, ils sont souvent aussi accompagnés d'un cortége de phénomènes bizarres qui sont assez fréquents et qui s'y rattachest d'assez près pour mériter ici une description spéciale.

Phénomènes surajourés. Le plus simple de ces phénomènes, qui est également le plus ordinaire, consiste dans l'exclamation involontaire. De temps es temps, d'habitude, tout en exécutant ses tics et ses grimaces, le malade profère un cri : Ah! Il peut ne le répéter qu'une fois ou bien plusieurs fais ét suite. Généralement le cri ainsi proféré est brusque, bref et émis à très-baste voix. Il éclate subitement au milieu du silence ou au milieu de la phrase que prononce le malade. Son discours est quelquefois entre-coupé, hâché d'exclamations semblables, mais le malade retrouve toujours et il est facile à ses suditeurs de suivre le fil de sa phrase, qui reste le plus souvent correcte, si l'on en retranche ses cris, et dans tous les cas toujours raisonnée et conforme à si pensée. A un degré un peu plus compliqué, nous trouvons l'aboiement sun! qui constitue une variété d'exclamation involontaire très-fréquente. Onns le même ordre d'idées on peut observer les reproductions plus ou moins parsite des cris d'animaux les plus différents.

Nous inclinons à ranger parmi les exclamations involontaires le hem! hem! que font un très-grand nombre des malades atteints de ties, quoique, à titre de mouvement expiratoire brusque, il puisse aussi bien prendre place au milieu des simples ties. Ce hem est très-fréquent; c'est absolument celui qu'exécutent les gens affectés d'angine chronique. On peut le voir se répéter des milliers de fes dans la journée.

Au plus haut degré de l'échelle, parmi les exclamations, se trouvent les més involontaires, répétés sans raison, hors de propos, d'un grand éclat de voix, a milieu des tics et des grimaces. Mais dans ces mots involontaires il faut étalir deux catégories très-tranchées. Dans la première, les mots prononcés sont quéconques; chaque malade peut avoir le sien: le nombre en est donc absolute illimité et en donner des exemples serait superflu. Disons seulement que l'es peut quelquefois retrouver dans les antécédents la raison pour laquelle le malade prononce tel ou tel mot ou nom, de préférence à tel ou tel sutre. Sus citerons comme exemple le cas de cet homme dont l'exclamation involontaire était Maria! Il avait éprouvé nombre d'années auparavant, étant tout jeune, su passion d'enfant pour une petite fille portant ce nom et, depuis le jour ch il es avait été séparé, il prononçait involontairement ce mot Maria!

La seconde catégorie des mots involontaires est empreinte d'un cachet tes spécial et elle se rencontre beaucoup plus souvent que la première. Les mahis ont une tendance invincible à choisir les termes les plus grossiers, les plus erderiers. C'est ce que Gilles de la Tourette a désigné sous le nom de coprolatir de zompés, sale, et λάλτιν, parler. Nom de Dieu! Merde! Foutre! Couillen! Cochen! Tels sont les mots qui composent le plus ordinairement le vocabulaire forcé de coprolatiques. Et il ne faudrait pas croire que ces expressions se rencentes seulement sur les lèvres de gens habitués à se servir de semblables terme seulement sur les lèvres de gens habitués à se servir de semblables terme atteintes de cette déplorable infirmité, emploient également sans poervir és empêcher le même langage ordurier. Qu'il nous suffise de citer l'exemple des classique de la marquise de Dampierre qui, depuis sa jeunesse jusqu'à l'àpté quatre-vingt-dix ans, prononçait involontairement, même dans les circusters.

les plus solennelles, les mots: Merde! et foutu cochon! Pitres (de Bordeaux) a observé une petite fille fort bien élevée qui s'est mise tout à coup vers l'âge de dix ans à crier involontairement les mots les plus grossiers, qu'elle n'avait certainement jamais recueillis sur les lèvres de ses parents ou des personnes de son entourage. Cette infirmité rend souvent les malades très-malheureux; ils se sentent un objet de scandale et ils regrettent ces mots qu'ils lâchent malgré eux. Ils peuvent quelquesois les arrêter, mais pas assez à coup sûr pour éviter des ennuis de toute espèce. Gilles de la Tourette rapporte l'histoire d'un jeune garçon atteint de tics et de coprolalie qui s'était un jour arrêté à regarder d'autres ensants jouer aux billes. Tout en les examinant, il haussait les épaules en s'écriant: Couillon! Les ensants, croyant que ce mot était à leur adresse, se jetèrent sur le pauvre coprolalique et lui administrèrent, à son grand essement, une correction soignée.

Certains coprolaliques ont même, outre leurs mots orduriers involontaires, une sorte de tendance invincible à dire des saletés sans raison. Nous avons observé un malade qui tenait devant nous, en présence de sa mère, des propos que nous ne saurions reproduire et qui étaient absolument sans raison d'être et déplacés dans la conversation que nous avions ensemble. Il en était de même également de la marquise de Dampierre dont nous parlions plus haut.

Pourquoi les malades emploient-ils des termes de ce genre? Ce n'est pas, mous l'avons vu, parce qu'ils peuvent être mai élevés. La cause de cette bizarre préférence reste en somme absolument inconnue.

Nous arrivons maintenant à un des symptômes les plus surprenants que présentent les gens affectés de tics. Nous voulons parler de l'écholalie (de àxà, écho, et λάλιω, parler). Ce terme, ingénieusement inventé par Gilles de la Tourette, rend bien compte du phénomène en question. Le malade en esset répète involontairement, comme un écho, les sons qu'il entend émettre autour de lui. et de même que l'écho il est plus ou moins complet, c'est-à-dire qu'il en répète plus ou moins long. Ceux chez qui le phénomène est le moins accentué se contentent de reproduire sans le vouloir un cri, une exclamation inarticulée : Ah! que l'on profère à côté d'eux. Un degré de plus et le patient répétera un, deux, trois des derniers mots d'une phrase prononcée par une personne voisine; au degré le plus accentué il reproduira un membre de phrase tout entier. Généralement les mots répétés en écho le sont d'une façon bruyante, sous forme d'une vivo exclamation. Mais il peut se faire qu'il n'en soit pas toujours de même. Ainsi le malade, tout au début, lorsque ce symptôme surprenant pour lui-même me fait que commencer, s'aperçoit avec étonnement qu'il répète involontairement tout bas des exclamations ou des bouts de phrase qu'il entend autour de hi. Il s'essraie, sa tête travaille, il cherche à se retenir, et alors arrive ce sentiment d'angoisse qui se produit toujours lorsqu'il veut arrêter quelques-unes de ces manifestations indépendantes de sa volonté. C'est à ce moment qu'il làche vislenment son mot, sa phrase en écho, tantôt ne le répétant qu'une fois, tantôt le redisant plusieurs fois de suite avec une sorte d'acharnement. Les cris, les exclamations, les mots répétés, le sont avec une fidélité parfaite et une par-Les hurlements les plus étranges d'un hystérique en attaque, sons les avons entendus répétés, par un homme atteint de tics et parsaitement ités. Il va sans dire que les mots sont d'autant plus facilement reproduits la Papart du temps qu'ils sont plus grossiers et qu'ils répondent mieux aux dispasse cions d'un coprolatique.

Par l'habitude la volonté arrive à pouvoir exercer sur l'écholalie, comme sur la coprolalie, comme sur les mouvements convulsifs, une certaine influence. Quelquefois le malade arrive à ne pas faire l'écho. Mais aussi hien souvent il n'y parvient qu'imparfaitement, en quelque sorte, et tandis que au volonté s'efforce de maintenir sa langue, elle lâche la bride aux ties et un accès survient, très-violent. Dans des cas plus bénins le malade semble pouvir remplacer jusqu'à un certain point un mot en écho par un mouvement et surtout par une petite secousse de toux ou un hem! plus ou moins accestai. Cette action complète ou incomplète de la volonté sur la production de l'échelalie existe surtout lorsque le malade est prévenu, lorsqu'il sent qu'on l'ebserve. Au contraire, lorsqu'on vient à proférer brusquement auprès de lui, sans qu'il s'y attende, quelque exclamation, dans ce cas il la reproduit presque à coup sûr.

Les malades en arrivent quelquesois à se répéter à eux-mêmes. Cites us exemple extrait d'une de nos observations, « Il coupe sa phrase en répétant plesieurs sois le même mot, ou bien il répète un mot sur lequel il met un accest, qu'il prononce brusquement, avec bruit, de manière à lui donner le timbre d'une exclamation bruyante, d'un cri ou d'un aboiement. En voici un exemple: nous lui demandons s'il était nerveux. « Jamais, répond-il, je n'ai été.... jamais! « jamais! je n'ai eu.... jamais! de maladies .... jamais! de maladies nerveuses », et malgré toutes ces interruptions la phrase suit son cours et se termine toujours logiquement. » Il est évident que cette bizarre répétition de mots n'est elle-même qu'un phénomène d'écholalie. Dans ces cas-là le malade est l'écho de lui-même, de sa propre voix.

Mais ce ne sont pas seulement les sons et les mots prononcés à portée de les oreille que les gens affectés de tics sont poussés à imiter, ce sont aussi les mesvements et les gestes exécutés devant eux. Ce phénomène, qui se rencontre asse fréquemment, a été désigné par M. Charcot sous le nom d'échokinésie (de izécho, et xivque, mouvement). De tous les mouvements accomplis en leur present, ce sont les grinuces de la face qui sont le mieux et le plus surement imitis. Presque toujours le patient est plus ou moins porté à reproduire ces grim Mais souvent ce n'est qu'une sorte de propension n'allant pas jusqu'à l'exécut Il a simplement envie d'imiter, mais il n'imite pas. Dans d'autres cas l'imitais est presque toujours certaine, surtout si la grimace que l'on fait devant le « inattendue. En ce qui concerne les gestes des membres, s'ils sont peu campéqués et peu étendus, ils seront souvent imités, moins souvent cependant que le grimaces. S'il s'agit de gestes tels que se gratter le nez, la joue ou quel partie du corps, se baisser comme pour ramasser quelque chose à terre, le reproduction peut en être complète. Mais d'autres sois elle est incomplète et le malade ne sait qu'ébaucher le mouvement. Quant à l'imitation de mouvement très-complexes et même d'actes exigeant une série de mouvements complexes et de longue durée, il nous est très-rarement donné d'en observer des est in Au contraire les observations de latali qui ont été relevées per O'Brien 🚾 les îles Malaises sont pleines de saits de ce genre dans lesquels l'écheluis atteint des proportions réellement surprenantes. Sur un navire un latah, team son enfant dans ses bras, voit un matelot qui per dérision prend une bache bois et se met à le bercer comme on fait d'un enfant. Aussitôt le latab ber son fils. Le matelot làche sa bùche et la jette sur le pont; le latah en fait and et laisse tomber l'enfant. Une femme latali aperçoit un individe qui de #

vêtement. Immédiatement elle commence à se déshabiller et se serait mise toute nue, si on n'était intervenu pour l'en empêcher.

Il peut arriver quelquesois que le début de la maladie se sasse par suite de la prédisposition du patient à imiter ainsi les gestes et les mouvements. Ainsi le premier tic peut apparaître chez un individu indemne jusque-là, parce qu'il se sera trouvé en présence d'un autre individu affecté de tics. Il se sentira tout d'abord une sorte de préoccupation obsédante, verra continuellement devant lui la grimace de l'autre, aura envie de l'imiter, puis tout à coup, un beau jour, cédant à cette obsession, il l'imitera, et la maladie sera constituée.

Dans les cas très-graves, l'action de la volonté sur l'échokinésic est toujours aulle. Mais dans la majorité elle conserve encore un certain degré d'influence et alors, surtout si le malade se sent surveillé, est entouré de monde, on le voit, au lieu d'imiter les mouvements exécutés devant lui, particulièrement lorsqu'ils sont trop complexes, faire des grimaces, tousser, se croiser les bras en les serrant, comme pour arrêter les mouvements ébauchés.

De même que nous avons vu tout à l'heure le patient répêter en écho ses propres paroles, de même il peut lui arriver, lorsqu'il se regarde dans un miroir, d'imiter ses propres gestes et ses grimaces. Nous citons encore ici l'exemple du même individu: « Quand il se regarde dans une glace, ce qu'il évite le plus possible, il cherche à ne pas grimacer, mais, s'il lui arrive de le faire, alors il répête ses propres grimaces et il éloigne vivement le miroir, qu'il replace ensuite devant ses yeux pour le retirer encore et le regarder de nouveau, jusqu'à ce qu'il ait pu arriver à se considérer pendant quelques secondes sans grimacer, ce qui lui semble une véritable victoire remportée sur lui-même. »

Ces deux phénomènes, l'écholalie et l'échokinésie, se ressemblent beaucoup et sont évidemment au fond tout à fait de même nature. Souvent chez le même individu tous les deux ne sont pas accentués à un égal degré, mais cela est facile à comprendre. Là, comme en ce qui concerne la faculté de la mémoire, il y a les auditifs et les visuels. Les premiers présentent une prédominance de l'échohlie et imitent de présérence le son entendu ; les seconds sont plutôt échokinésiques et imitent plus volontiers le geste ou le mouvement vu. On peut d'ailleurs facilement se rendre compte de l'étroite parenté qui unit ces deux phénomènes, si l'on se rappelle que tous deux se produisent durant le sommeil hypnotique. Pendant la phase somnambulique du grand hypnotisme, on peut, par une manœuvre bien simple, enlever complétement au sujet les quelques vestiges de volonté qui lui restent encore, sans lui ôter le bénéfice de la communication avec les autres, qui lui est laissé dans l'état de somnambulisme. Il sussit pour cela de lui placer la main sur le vertex et de l'y maintenir tout le temps que l'on veut le transformer en écho. C'est ce qui arrive en efiet : toute phrase, prononcée devant lui, même dans une langue étrangère, est répétée mot pour mot et, si vous lui faites une question, il se gardera bien d'y répondre, mais vous la redira telle quelle, comme un écho d'une absolue perfection. Il en est de même pour tout mouvement même assez complexe exécuté devant lui ; il le reproduit sans hésitation, quelque bizarre ou inusité qu'il soit. Le sujet hypnotisé est donc mis par la pression de la main sur le vertex pendant le somnambulisme dans un état spécial, très-analogue à celui dans lequel se trouvent tout éveillés les malades ntteints de tics avec écholalie et échokinésie. C'est cet état que Marie a désigné sous le nom d'échomatisme (de ήχώ, écho, et μάτος, effort) par opposition avec aptomatisme.

Toutes les manifestations dont nous venons de parler sont d'une observation facile et sautent réellement aux yeux, lorsqu'on examine le malade, par cette raison qu'elles consistent en troubles de la motilité. Mais les malades affectés de tics en présentent quelques autres qui ont été longtemps ignorées et sur lesquelles M. Charcot a le premier appelé l'attention. Ce sont des symptômes tenant à l'état mental. Mais avant de les décrire il faut dire quelques mots précisément de l'état mental général chez ces malades, qui est le plus souveut assez particulier. Ils sont presque toujours fortement émotifs et, comme nous l'avons vu, l'émoties fait redoubler chez eux les tics et les grimaces. Les enfants sont volontaires, désobéissants; leurs parents s'épuisent souvent à essayer de parfaire leur édacstion et leur instruction sans pouvoir obtenir aucun résultat. Les adultes sont facilement excitables, deviennent querelleurs, insupportables pour les gens qui les entourent. Ils le savent bien, déplorent cette façon d'être avec leurs amis, et font tout ce qu'ils peuvent pour changer leur caractère. De cette lutte perpétuelk avec eux-mêmes, tant pour résister à leurs bizarreries de caractère qu'à l'exécution de leurs tics et de leurs grimaces, lutte où ils sont toujours vaincus en un de compte, résulte une espèce d'état mental où dominent constamment la crainte. la honte et aussi la colère. Alors ils s'isolent de préférence dans la solitude, fuient les relations sociales, qui ne sont plus qu'un sujet de peine pour eux et d'ennui et de scandale pour les autres et deviennent absolument hypocondragues. Quelques-uns au contraire se jettent tête baissée dans le gouffre; ils semblest portés malgré eux à rechercher la société des autres personnes, bien qu'ils sachent que ce sera pour eux l'occasion de quelque exclamation coprolatique, de quelque imitation de gestes ou de paroles, et que cela les rendra ridicules.

On remarque chez ces malades une notable diminution de l'attention voloctaire. Ils ne peuvent concentrer leur intelligence d'une façon suivie sur me sujet donné. Les enfants qui sont mis en apprentissage essayent de dix métiers différents sans pouvoir se fixer à un seul. Lorsqu'il s'agit de métiers manacis exigeant une certaine adresse des mouvements, bien souvent les patrons qui les renvoient mettent leur inaptitude sur le compte des convulsions involontaires. Les malades aussi quelquefois se servent eux-mêmes de ce prétexte pour expliquer leur étrange mobilité d'esprit dont ils ont honte. Mais il n'en est rien, les movvements involontaires, comme nous l'avons vu, ne sont nullement incoordanés, jamais cause de maladresse, et en outre le même phénomène se présente identique dans l'ordre purement intellectuel : il est impossible d'attacher l'attente du malade d'une façon suivie à un sujet quelconque. Ils sautent continuellement d'une idée à une autre, et oublient aussi vite une occupation qu'ils ont mis de rapidité et d'empressement à essayer de s'y appliquer.

Cette diminution de l'attention volontaire se constate très-facilement dans un opération à la fois intellectuelle et physique, il est vrai, mais très-ordinaire et faisant partie intégrante de la vie habituelle d'un homme. Les malades, quant ils sont assez gravement atteints, deviennent absolument incapables de lira. (to les voit faire un effort pour concentrer fortement leur attention, ce qui ambie une diminution immédiate des tics. Mais ils ne peuvent lire les lignes et les mots à la suite comme tout le monde. Leurs yeux sautent brusquement d'une ligne à une autre sans ordre, et, après bien des essais infructueux, ils sont obligés de rejeter le livre qu'ils avaient tenté de lire. Il existe là une impessibilité à peu près complète de l'attention volontaire.

Mais le trouble mental le plus caractéristique que l'on rencontre che le

malades affectés de tics convulsifs, c'est la présence des ulées fixes. On sait combien ce trouble psychique est important en pathologie mentale pure, puisqu'il sert à caractériser tout un groupe de psychopathies dites folie lucide, folie raisonnante, délire émotif de Morel, folie des dégénérés héréditaires de Magnan. Un grand nombre d'entre elles a été étudié en particulier, et aussi en général en tant que manisestation d'un état mental spécial. Le nombre en est très-étendu et d'autant plus considérable qu'il est impossible de fixer une limite anx idées fixes qui viennent obséder un individu pouvant chaque jour s'en créer de nouvelles. Toutes celles qui ont été décrites se rencontrent chez nos malades. Au point de vue de la façon dont elles se traduisent au dehors, on peut dire qu'il existe deux catégories d'idées fixes : la première comprend toute une série d'idées obsédantes simples contribuant à constituer un état mental général bizarre où domine la peur irraisonnée; la seconde se compose d'idées fixes mieux définies, assez complexes pour entraîner à leur suite des actes plus ou moins déraisonnables, quelquesois de véritables conceptions délirantes. Mais il ne saudrait pas croire qu'il y ait sous le rapport de leur nature la moindre dissérence entre ces deux espèces d'idées sixes. C'est seulement au point de vue extérieur qu'elles dissèrent entre elles, et encore la transition des unes aux autres est-elle souvent loin de pouvoir se délimiter nettement.

Le degré le plus simple de l'idée fixe consiste dans une sorte d'obsession par des pensées plus ou moins sutiles. Aussi les malades racontent qu'ils passent des journées à se tourmenter pour retrouver l'air d'une chanson qu'ils ont entendue. Le domaine de ces obsessions peut être, on le voit, tout à fait illimité.

La peur est le trouble psychique le plus habituel chez les malades atteints de tics qui présentent des troubles mentaux. Ils ont continuellement peur de tout et de rieu en même temps, peur de mourir, de devenir sous, de perdre connaissance. En réalité, cette frayeur est absolument sans motif, c'est une sorte d'angoisse qui étreint les malades et qu'ils cherchent à expliquer ainsi. D'autres sois ce sentiment continuel de terreur prend un corps, et les malbeureux ont peur de se tuer quand ils tiennent un couteau, par exemple, de se noyer quand ils côtoient une rivière. Dans le même ordre d'idées, nous trouvons l'agoraphobie, la claustrophobie. Toutes ces modalités de l'idée sixe se rencontrent chez nos malades.

Presque toutes les formes de délire d'emblée peuvent également s'observer : un enfant de douze ans atteint plus tard de clignement convulsif des paupières et d'une espèce d'aboiement involontaire (ouah!) fut pris au moment de sa première communion de scrupules religieux tellement vifs qu'il en était sujet à de viritables accès de mélancolie. La folie du pourquoi se rencontre aussi assez fréquemment. Les malades sont irrésistiblement poussés à se demander la raison de choses tout à fait vulgaires; pourquoi tel individu qu'ils rencontrent est porteur d'une canne, pourquoi une fenêtre à six carreaux, par exemple.

D'autres idées fixes se manifestent au dehors par des actes impulsifs souvent assez complexes. La folie du doute avec délire du toucher en est un exemple. Les malades évitent de toucher tel ou tel objet ou, quand ils y sont obligés, ils éprouvent un sentiment d'angoisse. Tantôt il n'existe pas de raisons à cette répugnance, tantôt c'est parce que l'objet en question a appartenu à une personne qui leur est antipathique, ou bien à un mort, ou encore qu'ils craignent qu'il ait été souillé par le contact d'un individu sale ou atteint de maladies contegieuses. On les voit alors passer leur temps à se laver et à se frotter les maintes

Beaucoup de ces malheureux éprouvent un besoin irrésistible de déranger les objets qui se trouvent à leur portée, pour les ranger ensuite de nouveau saivant un ordre établi d'avance. Ainsi un malade rangeait de cette façon teut ce qu'il voyait, de façon à placer une moitié des objets à droite, l'autre à gauche. Touts les variétés de l'onomatomanie peuvent s'observer, depuis la recherche angeissante du nom et l'obsession du mot qui s'impose, jusqu'à la crainte du mot conpromettant, que l'on est forcé d'omettre ou de remplacer dans une phrase sous peine d'une angoisse terrible. Signalons encore l'arithmomanie. Colleci se manifeste chez les uns par un besoin invincible de faire sans raisons des epérations d'arithmétique; chez d'autres, c'est la crainte d'un chissre dout on évite de prononcer le nom. Enfin, chez certains malades, c'est le besoin de compter jusqu'à un certain nombre avant d'accomplir un acte. Tel, par exemple, avant de se lever de son siège, compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, en passant le nombre 6 qui lui est particulièrement désagréable. Tel autre est obligé de répéter 2, 5, 10 sois le même mouvement, de tourner 10 sois le bouton d'une porte avant de l'esvrir, de faire 5 pas en cercle avant de se mettre en marche.

Dans la recherche de ces bizarres manifestations, il ne faut jamais se borser au cadre des idées fixes déjà décrites, car on est tous les jours exposé à en rencontrer de nouvelles. L'obsession est la caractéristique de ce symptôme et elle peut s'exercer de bien des façons. Un malade est obligé de monter à tel endreit par tel escalier et non par tel autre, au point d'être forcé de revenir sur ses pas, quand un jour, par inadvertance, il a pris le chemin que lui interdit sa singulière disposition d'esprit. Voilà une idée fixe bien particulière. Mais nous aves dit qu'en somme le nombre en était illimité et que vaste était le champ ouvert sous ce rapport à l'ingéniosité et à la bizarrerie des malades.

Avant d'en finir avec la description des divers symptômes de la maladia de tics, nous devons mentionner l'absence d'un certain nombre de signes. Ches aucun des malades atteints de cette affection on ne trouve de modifications de la sensibilité générale; il n'y a jamais d'anesthésie, jamais d'hyperesthésie si de phénomènes douloureux. On constate toujours également l'intégrité complète des sens spéciaux et en particulier l'examen de l'œil n'a jamais décelé la maindre trace de rétrécissement du champ visuel. Ces signes, bien que négatifs, a'en est pas moins, comme nous le verrons, au point de vue du diagnostic, une très resit importance, et il était de toute nécessité de les signaler.

Si nous reprenons maintenant dans leur ensemble tous les phénomènes des nous venons de donner la description, nous pouvons les grouper de la façon suvante :

- 1º Mouvements involontaires;
- 2º Cris et mots involontaires:
- 5º Imitation involontaire de sons et de mouvements;
- 4º Idées fixes, obsédantes, involontaires.

Les deux premiers groupes de phénomènes sont assez rapprochés l'an de l'autre. Le tic n'est pas toujours produit par la contraction isolée d'un ses muscle. Nous avons vu qu'il y en avait de très-complexes, tels que courir, santor, se baisser, se relever, qui exigent l'action de muscles nombreux et varie. Certes l'émission d'un cri on d'une exclamation telle que Ah! ou Out qui est produite par un brusque mouvement d'expiration accompagné de le contraction des muscles du larynx, n'est pas le résultat d'actions muscles beaucoup plus compliquées que les ties de ce genre. Un mot, une série de metalle de la compagne de

c'est-à-dire une phrase, ne sont en somme que la résultante de la mise en jeu d'un certain nombre de muscles, tant du larynx que des organes qui servent à la phonation, comme la langue et la cavité buccale. Les cris et les mots involontaires des malades ne sont donc à proprement parler que des mouvements convulsifs, au même titre que les grimaces, et l'on peut dire que l'émission involontaire et habituelle d'un son, d'un mot et d'une phrase entière, constitue elle-même un véritable tic.

Mais poussons encore un peu plus loin l'analyse du mouvement considéré en tant que manifestation nerveuse. Tout phénomène moteur est provoqué par une excitation centrale partie du cerveau et localisée dans cet organe au niveau des grandes cellules motrices de l'écorce. Autrement dit tout mouvement est précédé d'une représentation motrice de ce mouvement dans les centres corticaux. Cela est vrai pour les mouvements volontaires et l'est également pour les tics, qui rentrent à ce point de vue dans la règle générale. La preuve en est que les malades savent, au moment précis où ils sont sur le point d'exécuter leur tic. que celui-ci va se produire, puisqu'ils peuvent dans certains cas en arrêter par la volonté la manifestation extérieure. Ainsi, ramené à son point de départ, le mouvement peut donc être réduit à une simple opération sonctionnelle des cellules de l'écorce cérébrale. D'un autre côté l'idée n'est elle-même qu'une opération des cellules du cerveau, qu'elle soit voulue, comme dans l'état normal, ou forcée, comme dans les cas qui nous occupent. Alors il n'existe plus guère de différence entre toutes les diverses manifestations de la maladie. Que nous avons affaire à un tic, à un mot involontaire ou à une idée fixe, le point de départ initial est toujours une opération de même nature et l'on peut légitimement comparer avec Buccola l'idée fixe, véritable convulsion de l'idée, avec le mouvement spasmodique d'un muscle.

Ce qui les caractérise tous deux, mouvements et idées fixes, chez nos malades. c'est qu'ils sont soustraits à l'action de la volonté. Dans la vie ordinaire, à l'état normal, celle-ci n'exerce pas à proprement parler un rôle de mise en jeu. Les incitations à tous nos actes, tant physiques qu'intellectuels, nous viennent surabondamment du dehors. La volonté est là pour exercer une action d'arrêt, d'inhibition. Comment, lorsqu'il existe une idée fixe, une représentation motrice convulsive, ce pouvoir d'inhibition de la volonté se trouve-t-il perdu? Est-ce par suite d'une incitation trop vive des cellules corticales à qui est dévolue par l'habitude telle idée, qui est devenue forcée, et des cellules motrices qui précèdent à tel mouvement qui est devenu involontaire? Cette exagération de l'incitation tiendrait alors à une sorte de faiblesse irritable de ces cellules; les autres ayant conservé leur force de résistance normale, les agents extérieurs les impressionneraient toujours moins vivement que les premières, dont l'action se trouverait toujours ainsi prépondérante. Nous sommes ici dans le domaine de l'hypothèse pure; le mécanisme de ces déviations du fonctionnement normal nous échappe en réalité. C'est ce qui explique combien nombreuses sont les théories relatives à cette question. On a voulu aussi invoquer pour expliquer le mécanisme des idées fixes une sorte de trouble de l'association des idées. Une excitation met en jeu un groupe de cellules A. De ces cellules partent en rayonnant un certain nombre de fibres reliant le groupe A à une quantité d'autres groupes de cellules X, Y, Z, etc., parmi lesquels le groupe X commande à l'idée qui, je suppose, sera devenue fixe. A l'état normal, la volonté fait son choix entre toutes ces idées que va faire naître l'arrivée simultanée en Y, Z, X, de l'excitation transmise par les fibres partant de A. Supposons au contraire que le fonctionnement de ces conducteurs soit comme paralysé ca partie et que seules les fibres allant de A à X aient continué à jouer normalement leur rôle. Seul alors le groupe X sera excité et l'idée fixe naîtra. Mais d'autre part ce groupe X est lui-même l'aboutissant de fibres lui arrivant d'un grand nombre d'autres groupes B, C, D, etc. Supposons aussi que les conducteurs reliant B, C, D à X, fonctionnent d'une façon prépondérante comme ceu de A à X. Toutes les routes allant de B, C, D, à Y et Z, sont par ce fait barrées, et seules restent libres celles qui convergent de ces points vers X, c'est-à-dire que la majorité des excitations aboutira toujours fatalement à l'excitation faste de X, c'est-à-dire à la production de l'idée fixe. Autrement dit l'association des idées sera troublée et le passage de l'une à l'autre ne pourra plus se faire, barré qu'il sera par l'idée fixe.

Prenons maintenant le mouvement involontaire, ou plutôt la représentation motrice cérébrale qui le commande, car nous avons vu que ce n'est pas tant l'exécution du mouvement qui est involontaire que cette image motrice qui est forcée. Nous pouvons lui appliquer exactement les mêmes hypothèses, ne les modifiant qu'en ce que les groupes X, Y, Z, représenteront des cellules metrices.

En ce qui concerne la diminution de l'attention volontaire que nous aves signalée chez nos malades, elle est due, elle aussi, à la perte du pouvoir inhibitoire de la volonté. L'attention n'étant en somme que l'arrêt volontaire des idées et des mouvements nés d'impressions étrangères et non afférents au sujet auquel on veut être attentif, l'absence ou la diminution de ce phénomèse d'inhibition produit l'absence ou la diminution de l'attention volontaire.

La perte du pouvoir de la volonté se remarque également dans les deux phinomènes de l'écholalie et de l'échokinésie. Nous avons vu que l'on pouvait mettre une somnambule dans un état d'échomatisme analogue à celui dans lequel & trouvent nos malades et supprimer chez elle l'action de la volonté en lui plant la main sur le vertex. Nous avons essayé ailleurs de donner une idée du mécanisme de cet étrange phénomène de la façon suivante : « Remarquons qu'il s'act ici d'une imitation purement impulsive, purement reflexe, et non d'une instation voulue, consciente et raisonnée. Supposons donc, en ce qui concerne l'écholalie, d'une part le centre auditif des mots, en rapport d'autre part avec k centre des images motrices, qui est chargé en même temps de l'exécution de la parole. A l'état normal, le centre d'idéation volontaire veille et reste en comme nication active avec les deux autres centres. Pendant la veille ou pendant le somnambulisme ordinaire la représentation motrice d'un mot passe par l'oreile; le mot tend à être prononcé, mais cela est subordonué à l'intervention de la volonté, qui, par le libre fonctionnement du centre d'idéation volontaire, pest intercepter le passage entre les deux premiers et, par une véritable action d'arrè analogue à celles qui s'observent si souvent dans tout l'organisme, empedie l'exécution motrice du mot entendu. Dans le cas de somnambulisme profest. celui que l'on obtient en maintenant la main sur le vertex du sujet » comme des les malades atteints d'écholalie, « le centre d'idéation volontaire est aneach et reste inactif; la suggestion auditive est transmise suivant le mécanisme relets du centre de l'audition au centre moteur, qui répond mécaniquement en quelque sorte, et le mot entendu est répété. Il en est exactement de même pour l'échekinésie ou imitation des mouvements, le mauvais fonctionnement du contre d'idéation volontaire laissant le passage libre entre le centre visuel qui perpir

l'image du geste vu et le centre des images motrices qui réproduit fidèlement ce geste ».

Le fait d'être soustraits à l'empire de la volonté imprime à tous ces phénomènes, tics, idées fixes, imitation de mots et de gestes, un cachet tout particulier. Ce qui caractérise l'idée involontaire, c'est l'obsession, l'acte ou le mouvement involontaire, c'est l'impulsion. Et de ces deux facteurs : obsession et impulsion, résulte une sorte d'irrésistibilité; le malade est poussé d'une façon invincible à former son idée, à accomplir son mouvement ou son acte. En outre, si la volonté ne cède pas, si les idées, les mouvements, trouvent un obstacle à leur formation, à leur exécution, il en résulte un sentiment d'angoisse. Au contraire, s'ils trouvent la voie libre devant eux, s'ils peuvent se donner carrière, le malade en éprouve immédiatement un sentiment très-vif de satisfaction. Tels sont les caractères que Magnan et ses élèves ont assignés aux manifestations soustraites à l'empire de la volonté.

Remarquons d'ailleurs que ce dérangement de la volonté ne s'accompagne jamais d'aucun trouble de l'intelligence proprement dite et n'exerce aucune action sur l'intégrité de la conscience. L'intelligence et la conscience sont toujours parsaitement conservées. Les malades décrivent leur maladie avec un discernement entier et se rendent compte par le plus solide raisonnement des phénomènes qui se passent en eux. Toutes les observations en font foi et ce passage de l'histoire d'une jeune malade, écrite par elle-même, en est un exemple bien probant. Après avoir énuméré toutes les idées bizarres qui la tourmentent, elle s'exprime ainsi : « Autrefois j'étais moins extraordinaire, quoique avant toujours des idées qui n'étaient peut-être pas celles de tout le monde. Cette originalité naturelle, jointe à la maladie, ont fait de moi une personne assez bizarre. Je sens en moi deux personnes, une qui raisonne trop et l'autre pas asses; c'est quelquesois la cause de mes hésitations, ne sachant s'il faut éconter la raison ou la folie. Comme l'une et l'autre sont voisines, il m'est souvent trèsdifficile, avec ma faiblesse d'esprit, de me guider moi-même..... Je suis presque toujours d'une grande tristesse générale; alors je suis désespérée de ne pouvoir mener la vie de tout le monde, surtout que je ne crois pas pouvoir le faire jamais complétement ». Le terme de folie raisonnante qui a été employé pour désigner cette sorte de délire, caractérisé surtout par les idées fixes, n'est, on le mit, nullement exagéré.

Après avoir montré combien tous ces phénomènes, ties, exclamations involonaires, idées fixes, sont intimement liés entre eux, nous devons maintenant, nous lisçant à un point de vue différent, faire remarquer qu'ils sont cependant indémendants les uns des autres. Nous voulons dire par là qu'ils n'ont entre eux meune relation de cause à effet. Un auteur italien, Venturi, qui a observé des malades atteints de ties convulsifs avec état mental et idées fixes, croit que ces leux derniers facteurs ne surviennent jamais qu'en conséquence du premier, relui-ci étant toujours cause des deux autres et le premier en date. En d'autres urmes, le trouble moteur attirerait sur lui la préoccupation du malade, et cela l'une façon prépondérante, de manière à amener un état psychique général ou, tour employer le terme même de cet auteur, une hypochondria cum materia. La production de cet état tiendrait à une sorte de désharmonie entre la cause et l'effet qui, normalement liés l'un à l'autre, ne le seraient plus ici dans les mêmes proportions. Cette préoccupation de l'esprit existe, il est vrai, chez nos malades;

et il faudrait n'avoir jamais observé de cas de ce genre pour le nier. Mais, si elle est souvent exagérée, peut-être ne prend-elle dans ces circonstances de pareilles proportions que grâce à l'état psychique déjà réalisé des malades, et à cette faiblesse de la volonté dont les mouvements convulsifs eux-mêmes ne sont que la première expression. Venturi compare l'enchaînement qui relie ces deux facteurs, trouble moteur suivi d'idée obsédante, à celui qui existe entre l'idée sixe et l'acte impulsif qu'elle entraîne souvent. Il n'existe pas en réalité entre ces deux faits la moindre analogie. Si une idée fixe amène un acte impulsifes rapport avec cette idée, par exemple, l'onomatomane obligé de ne jamais sortir sans son carnet d'adresses, l'état de débilité ou d'impuissance volitive du suit n'a rien à faire pour relier l'un à l'autre. Elle a produit l'idée fixe, voilà tost: l'acte suit forcément. Mais il est impossible de renverser les termes de la propsition, et de dire que le mouvement involontaire peut amener à lui seul l'ider fixe. Non, ce n'est que grâce à l'état psychique des malades que la préoccupation s'installe aussi considérable au point de devenir élément morbide, et il faut œtte débilité volitive pour relier entre eux les deux facteurs, qui sans cela ne sest pas nécessairement attachés l'un à l'autre. Il est évident qu'un individu attent de paramyoclonus multiplex, par exemple, s'inquiète de son mal, étant dons l'intensité du trouble moteur dont il soussre, mais il ne devient pas nécessirement hypochondriaque et n'est pas forcément tourmenté d'idées fixes. Il n'est donc pas légitime, à notre avis, de vouloir saire, avec Venturi, une maladie à part de ces cas de maladie des tics dans lesquels il semble y avoir un rapport estre le trouble moteur et l'idée fixe. Ce n'est pas là ce qui constitue la caractéristique de la maladie. D'ailleurs, lui-même a noté dans une de ses observations qu'un malade avant d'avoir l'état psychique en rapport avec les tics avait dejà et autresois une autre idée sixe.

MARCHE. DORÉE. TERMINAISONS. Il ne faudrait pas croire que tous malades atteints de la maladie des tics se présentent toujours forcement aux tout le cortège de symptômes que nous avons décrits. Cette description s'aplique à la période la plus avancée de la maladie, alors que tous les accident ont acquis leur maximum de développement. Mais il est bien loin d'en ète constamment de même à toutes les périodes. Quel que soit l'âge auquel délat l'affection, le phénomène généralement le premier en date est le Lic, et le plus souvent le tic de la face. Tout d'abord localisé à un seul muscle ou à un grape limité de muscles, il n'est encore que peu apparent à cette époque et peu gisse pour le sujet, eu égard à son peu d'intensité et à l'éloignement des accès. Le choses peuvent en rester là pendant un temps illimité et même toujours, et la maladie se borner à ce seul phénomène. Mais le plus souvent les ties set mentent d'intensité, de fréquence et de nombre. Les grimaces de la face s'a centuent, les accès se rapprochent, et finissent par apparaître les mouvement involontaires des membres. Nous avons vu que les membres supérieurs était plus souvent pris que les membres inférieurs.

Puis tout à coup, un beau jour, on voit le malade faire accompagner ses revements d'une exclamation involontaire bizarre (ouah!) ou d'un met le pissouvent grossier ou au moins déplacé. Dans certains le sujet crée de termipièces son cri, d'autres fois on retrouve dans ce phénomène la trace très-ce du souvenir et de l'imitation d'un cri ou d'un mot entendu. Le malade s'appréégalement, et quelquefois aussi les personnes qui l'entourent, qu'il a une de dance invincible à répéter et à reproduire les mots prononcés et les gastes de

tés devant lui. A partir de ce moment commence à s'établir l'état mental méral dont nous avons parlé. Le malade devient triste, fuit la société des stres et se renserme en lui-même. Un degré de plus et vont apparaître les ses fixes qui complètent alors le tubleau entier de la maladie.

Cette progression satalement ascendante et cette succession sans trêve des zidents peuvent mettre à s'accomplir un temps extrêmement long, pendant lesel il est possible de constater les progrès lents, mais continuels, de la maladie. insi un malade, chez qui l'affection aura débuté par des tics de la face vers le de sept ou huit ans restera avec ses mouvements involontaires jusqu'à ruse, quinze ans, et bien souvent le dernier terme de la progression, les idées zes, ne sera atteint que dans l'âge adulte. D'autres fois, au contraire, la narche est un peu dissérente : la maladie procède par poussées, pour ainsi dire, t il existe de véritables rémissions, pouvant faire croire à une guérison, le lus souvent, hélas! illusoire. Puis tout à coup, sous l'influence d'une émotion porale vive, les mouvements reprennent avec une plus grande intensité et 'autres phénomènes apparaissent, que l'on n'avait pas encore notés. A la suite e cela, nouvelle période de calme, puis derechef nouvelle explosion des accients dans leur plus complet développement et leur plus haute gravité. De éritables crises se succèdent ainsi les unes aux autres et, dans l'intervalle de enx crises, il persiste le plus souvent quelque tic, quelque idée fixe, quelque ni involontaire, qui restent là pour montrer combien indélébile est le cachet mprimé par la maladie.

Nous avons signalé les tics comme constituant le mode de début le plus sabituel de la maladie. Mais il n'en est pas toujours ainsi, et il peut se faire que l'un quelconque des autres phénomènes marque le commencement de 'affection. Ainsi, nous avons connaissance d'un cas, dont nous avons déjà parlé dus haut, dans lequel le premier symptôme noté fut une idée fixe. Un jeune nalade, à l'époque de sa première communion, fut pris d'une véritable monomanie religieuse, au point d'en arriver à de véritables accès de mélancolie. Un seu plus tard les tics, les exclamations involontaires, survinrent, et la maladie se trouva constituée avec tous ses phénomènes caractéristiques.

Mais, répétons-le encore, nombre de malades jamais n'atteignent ce degré de pravité, et jamais ne présentent, dans leur ensemble, tous les phénomènes que sous avons décrits. On observe des cas incomplets, et même leur nombre lépasse certainement de beaucoup celui des cas où l'on rencontre tous les symptômes dans leur entier développement. La fréquence relative de chacun de sa facteurs dont la réunion constitue la maladie typique est loin d'être la même. Le point de vue, ce sont les tics qui viennent en premier, puis les exclamaions involontaires et la coprolalie. Les idées fixes sont d'une fréquence moindre, et enfin l'écholalie soit des mots, soit des gestes, est peut-être le symptôme qui manque le plus souvent.

Il peut même arriver que les tics manquent et que l'un quelconque des intres symptômes soit le seul représentant de l'affection. Il y aurait donc alors maladie des tics sans tics, sortes de cas frustes, si ce terme, employé couramment en pathologie, n'était peut-être un peu trop ambitieux pour une affection dont les manifestations sont sujettes à tant de fluctuations et d'irrégularités. Les observations de latah et de myriachit nous fournissent de nombreux exemples de cas où la maladie est presque limitée à des phénomènes, extraordinairement occentués, il est vrai, d'écholalie. L'exclamation involontaire peut être l'unique

symptôme observé, ainsi que nous en avons rapporté ailleurs un cas, constité par Féré. Nous ne parlons pas ici des idées fixes, qui, lorsqu'elles se rencontren isolées, constituent à elles seules un important chapitre de pathologie menule et une forme aujourd'hui bien connue de folie, la folie raisonnante, folse affective, délire des héréditaires dégénérés de Magnan.

Il est rare de voir la maladie s'éteindre d'une façon absolue et pour toujours. Le cas peut se produire, mais la règle est que les accidents ne disparaissent jamais. Nous avons cité l'exemple de la marquise de Dampierre, qui resta coprolalique depuis sa première jeunesse jusqu'à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Il en est de même pour tous les autres phénomènes. A la fin, les malades, tourmentés par mille idées fixes, peuvent devenir de véritables aliénés. On en voit qui, rendus trop malheureux par leur déplorable état, nourrissent pendant longtemps des idées de suicide qu'ils finissent un beau jour par mettre à exécution.

Proxostic. On voit par les considérations qui précèdent combien est sombre quelquesois le pronostic que l'on doit attacher à la maladie des tics. Au point de vue général, elle est incurable. En ce qui concerne chaque symptôme es particulier, la gravité est très-variable. Il est évident qu'un malade atteint & quelques ties de la face pourra sans difficulté se livrer à ses occupations, quelle qu'elles soient, et, s'il a atteint l'âge adulte sans jamais présenter d'autres manifestations, on pourra porter dans ce cas un pronostic relativement favorable. Mais néanmoins il faudra constamment se rappeler qu'une cause occasionnelle plus ou moins intense, une émotion violente, une vive contrariété, pourrent faire survenir une crise dans laquelle de nouveaux phénomènes apparaitron pour ne pas disparaître ensuite. On peut toujours, il est vrai, espérer voir sorar heureusement le malade de ces périodes d'aggravation suraigue, mais on a sait iamais ce qu'il en restera plus tard. Quand la maladie a atteint son enter développement, le malheureux patient est incapable de se livrer à aucune occupation et même de vivre de la vie commune. C'est alors qu'il tente souvent de mettre fin à ses jours et qu'il y réussit quelquesois, s'il peut arriver à échapper à la surveillance active que l'on doit dès ce moment exercer autour de lui.

DIAGNOSTIC. Autant dans certains cas très-simples comme dans d'autres triscomplexes le diagnostic du tic est relativement facile, autant dans quelques ce il est souvent difficile à poser. Un très-grand nombre de maladies du système nerveux s'accompagnent de mouvements convulsifs, et longtemps on a rance sous le nom de chorée la plupart de ces affections, ne considérant que le mouve ment involontaire sans pousser plus loin l'analyse de tous ses caractères. Aujour d'hui la lumière est faite, sinon entièrement au point de vue de l'anatorie et de la physiologie pathologiques, du moins en grande partie au point de vue clinique, sur toutes ces questions. L'étude des mouvements eux-nièmes et des autres symptômes concomitants qui caractérisent les maladies auxquelles ils appartiennent a permis de classer chacune d'elles à la place qui lu reves dans les cadres nosologiques. La signification que nous attachons au mot ticsignification que nous avons essayé de condenser de notre mieux dans la désertion donnée au début de cet article, et dont nous croyons avoir suffisances montré la justesse par la description de la maladie, nous servira de point de départ pour faire le diagnostic. En analysant les mouvements involontaires de autres affections, nous verrons en quoi ils diffèrent des tics convulsifs, ca me temps que l'étude des symptômes différents nous permettra d'asseoir plus surment le diagnostic.

Nous ne parlons que pour mémoire des mouvements involontaires d'habitude, que Letulle a appelés tics coordonnés. Nous en avons déjà donné des exemples. tel individu se mord les lèvres en travaillant; tel autre, en causant avec quelqu'un, tire continuellement sur un bouton du vêtement de son interlocuteur. Ces mouvements, qui ne consistent au fond qu'en de mauvaises habitudes et ne constituent nullement une maladie, différent essentiellement des tics convulsifs en ce qu'ils deviennent à la fin inconscients, à force d'être répétés. La volonté, pour peu que le sujet concentre quelque peu là-dessus son attention, a une action décisive sur leur arrêt; et cette suspension volontaire des mouvements ne s'accompagne jamais de l'angoisse ni de l'exagération ultérieure des gestes, qui suit toujours l'arrêt momentané des tics par l'action de la volonté. De plus, si le sujet a suffisamment d'empire sur lui-même, en s'observant pendant un temps variable, mais jamais bien considérable, il peut obtenir la cessation désinitive des mouvements, autrement dit, arriver à se débarrasser de sa mauvaise habitude. Enfin, on ne rencontre jamais chez les individus qui présentent ces tics coordonnés les phénomènes qui s'ajoutent si souvent aux tics convulsifs, à savoir, la coprolalie, l'écholalie et les idées fixes.

Un certain nombre d'affections organiques du système nerveux central, peuvent s'accompagner de mouvements involontaires. L'hémichorée et l'athétose en sont deux exemples frappants. En ce qui concerne ces deux manifestations morbides, il suffira de penser à la seconde pour faire le diagnostic. Outre qu'elle ne se présente guère que chez les hémiplégiques arrivés déjà à la période de contracture, ses caractères propres, instabilité continuelle de la main et impossibilité de tenir un objet, la différencient tellement des tics, que la confusion est tout à fait impossible. Quant à l'hémichorée, il n'y a qu'un seul cas où le diagnostic pourra rester un instant hésitant : c'est celui où de l'hémichorée se serait produite chez un enfant atteint d'hémiplégie infantile. Mais, dans ce cas, on pourra s'aider des commémoratifs tout d'abord, et ensuite des modifications survenues dans le membre qui est le siège du trouble moteur, c'est-à-dire l'atrophie et l'exagération des réflexes tendineux. De plus, on ne constatera aucun des phénomènes surajoutés et, s'il existe un trouble mental chez l'enfant. va sera en présence de l'idiotie ou de la simple faiblesse d'esprit, mais jamais de l'état caractérisé par les idées fixes.

Mais les mêmes affections organiques s'accompagnent aussi de troubles moteurs localisés dans le domaine du nerf facial, ou d'un nerf du cou, et dans ces cas le diagnostic pourra être souvent assez difficile. Nombre de cas semblables sont disséminés çà et là dans la littérature médicale sous le titre de tics. Rous voudrions leur voir assigner un autre nom pour éviter la regrettable confusion que l'on peut faire entre deux troubles moteurs aussi différents. Au point de vue du mouvement involontaire lui-même, il est toujours localisé à un muscle, un petit groupe de muscles, ou au domaine d'un nerf. Il est donc relativement assez uniforme, presque toujours le même chez le même individu, et on ne rencontre pas là, comme chez les gens affectés de tics convulsifs, cette infinie variété de mouvements divors se succédant sous forme d'accès. En outre, on retrouvera toujours chez le malade un signe quelconque décelant la présence d'une lésion, le plus souvent une tumeur ayant causé la compression ou la dégénérescence du nerf dans le domaine duquel a lieu le spasme convulsif.

Il n'est pas jusqu'à l'écholalie qui ne puisse se rencontrer dans les lésions centrales. Cantilena rapporte le cas d'une femme qui, atteinte d'hémiplégie droite et d'épilepsie partielle, répétait invariablement les derniers mots de toute demande qui lui était adressée. A l'autopsie, on trouva plusieurs tumeurs cérébrales. On ne peut guère citer cet exemple qu'à titre de curiosité. Au point de vue du diagnostic de l'affection qui a produit l'écholalie, il est bien évident qu'on ne saurait confondre un cas semblable avec la maladie qui nous occupe.

Il peut arriver quelquesois que certaines lésions locales douloureuses, mus dans lesquelles l'élément douleur n'est pas prédominant, entraînent à kur suite des mouvements d'abord volontaires, puis survivant à l'état d'habitude à l'affection qui les a produits. Un exemple suffira pour nous faire comprendre. Il n'est pas rare de rencontrer, chez un enfant en particulier, des ulcérations de la bouche, des lèvres. Le picotement, la démangeaison, le tiraillement qui résulte de la formation des croûtes sur la plaie, excitent l'enfant à faire quelque grimace des lèvres, de la joue. Si l'ulcération se cicatrise difficilement, si elle dure un peu longtemps, il pourra arriver que l'ensant, même après la guérisse de sa petite plaie, continue encore quelque temps à faire la même grimse. D'autre part, nous avons dit que les gens atteints de tics, éprouvant comme que sorte de honte de leur insirmité, tâchent toujours de les expliquer autour d'eux par la présence d'un picotement, d'une ulcération, en un mot, de quelque chose qui les gene », tandis qu'il n'existe rien de pareil en réalité. Lorsqu'un se trouve en présence d'un malade ne présentant qu'un tic unique, auquel il donne ainsi une raison plus ou moins plausible, on peut être quelquelois embarrassé pour se prononcer. On devra, dans ces cas, toujours rechercher et tâcher de constater de visu la cause que le malade invoque, ou tout au mous les traces qu'elle a pu laisser après elle. Si on trouve le corps du délit, on k fera disparaître par des soins appropriés, tout en ayant soin d'attirer l'attention du malade sur sa grimace, pour tâcher de la lui faire cesser. La cause disparac. le mouvement cessera. Si, au contraire, on ne découvre rien qui puisse motive le mouvement, les objurgations répétées des parents, la bonne volonté de l'enfant, suffiront pour faire disparaître le mouvement involontaire, et cela dissi un délai assez court. Si malgré tout il persiste, c'est qu'alors on aura les vraisemblablement affaire à un tic convulsif. Par ce seul résultat, on vot combien il est important, dans un cas pareil, de poser un diagnostic certais.

Nous en arrivons maintenant à la grande catégorie des chorées, chorée prement dite, chorée de Sydenham et pseudo-chorées. Ici le diagnostic a toujour une grande importance et souvent il est très-difficile. Un grand nombre de ce troubles du mouvement, que Trousseau comprenait indistinctement sous le nom de chorée, sont aujourd'hui bien nettement séparés les uns des autres et Lannois (de Lyon) a pu, par l'étude détaillée de chacun d'entre eux, armer i en donner au point de vue nosographique une sorte de groupement raisons. Cette tentative de classification, forcément imparfaite, les avis étant eccapartagés sur bon nombre de ces questions, n'en a pas moins contribué à jets un certain jour sur un sujet aussi embrouillé au point de vue théorique que clinique.

La grande chorée, la chorée rhythmique, hystérique, la scule qui mérite se nom, sera difficilement confondue avec la maladie des tics convulsifs. Les metvements involontaires se reproduisent sous formes d'accès toujours d'une aux longue durée, et qui ne ressemblent en aucune façon aux accès suivant leque se répètent les tics. Il y a ici de véritables attaques, se produisant sous certann influences, telles que l'émotion, la percession du tendon rotulien, le tiraillement

d'un membre, et laissant dans leur intervalle, qui est toujours relativement considérable, les malades parfaitement tranquilles. En outre, fait très-important, les mouvements sont d'un ordre un peu plus élevé, ils sont plus que de reproduire des gestes automatiques ou habituels de la vie ordinaire, ils sont la représentation plus ou moins exacte de gestes prosessionnels. Les malades dansent (chorée saltatoire), imitent le mouvement des sorgerons qui frappent sur l'enclume avec leur marteau (chorée malléatoire). Ensin, les sujets présentent toujours soit dans leur passé des antécédents très-nets d'hystérie, tels que l'attaque, par exemple, soit dans leur état présent des stigmates hystériques, anesthésic cutanée, rétrécissement concentrique du champ visuel, qui ne se rencontrent jamais chez les malades atteints de tics.

Parmi les deux affections bien distinctes que l'on désigne sous le nom de chorées électriques, il en est une dont le diagnostic sera toujours facile à faire : c'est la maladie de Dubini. Les secousses involontaires s'accompagnent d'attaques convulsives, laissant après elles un certain degré de paralysie des membres et de déviation de la face telle qu'elle existe dans l'hémiplégie. L'évolution en est toujours continue et progressive; la durée oscille entre quelques jours et cinq mois, et dans 90 pour 100 des cas la terminaison est fatale.

La maladie de Bergeron est caractérisée par son début brusque, par le caractère rhythmique des secousses qui atteignent le plus souvent les membres, mais peuvent quelquesois s'étendre à la face. Au point de vue du diagnostic, sans compter qu'on ne rencontre jamais là aucun des phénomènes qui se surajoutent aux ties, il existe deux caractères importants. Le premier, constaté par Jossov, consiste en ce que la compression du nerf facial supprime les spasmes de la face. Le second a trait à l'absolue bénignité de la maladie et à l'insluence décisive du traitement. En esset, le tartre stibié, donné à dose vomitive une ou deux sois, guérit immédiatement et d'une saçon radicale la chorée électrique de Bergeron.

Le tic de Salaam présente avec les ties convulsifs de la tête et du cou les plus grandes analogies, si on ne considère que les mouvements eux-mêmes. Il e produit, il est vrai, chez des sujets plus jeunes, entre sept et vingt mois. Mais on l'a vu également chez des enfants de huit et onze ans. On sait qu'il consiste en mouvements alternatifs de flexion et d'extension de la tête, accompagnés quelquesois de mouvements rotatoires, d'une fréquence variable pouvant atteindre le chiffre de 100 à la minute et se répétant par accès. Le retour des accès est annoncé par une véritable aura et pendant leur durée on constate souvent la miction involontaire. Il s'agirait ici d'une sorte de petit mal épileptique, et cela est d'autant plus probable que souvent les malades en arrivent en fin de compte à l'épilepsie franche, caractérisée par l'attaque convulsive avec perte de connaissance. Tel est le tic de Salaam vrai. Mais on a certainement décrit sous nom des cas qui ne s'y rapportent nullement et qui devraient plutôt, croyonsbons, rentrer dans d'autres catégories, si l'on considère qu'ils ne présentent rucun des phénomènes caractéristiques du tic de Salaam. De ces cas, les uns \*accompagnent de lésions centrales, et parmi les autres on doit en distraire zertainement quelques-uns au profit du groupe des tics convulsifs.

La chorée de Sydenham, en raison des mouvements involontaires qui en sonstituent le symptôme dominant, peut être facilement confondue avec la maladie des tics. Il y a dans ce cas un intérêt de la plus haute importance à soser un diagnostic positif. En effet la chorée, nous parlons plus particulièrement de la chorée des enfants et des adolescents, est d'un pronostic toujours

beaucoup moins fâcheux que la maladie des tics. Si son évolution est lente, si les divers traitements dirigés contre elle n'ont souvent qu'un esset à peu près nul, du moins au bout d'un temps plus ou moins long, on est sûr de la voir arriver à la guérison complète. Nous avons vu qu'il est loin d'en être de même pour les tics, qui sont généralement incurables. Ainsi il existe une première dissérence entre les deux affections au point de vue de l'évolution. Mais ce n'est pas tout. Si nous prenons la chorée bien constituée, arrivée à sa période d'état, nous pouvons trouver dans les mouvements qui dominent la scène à ce moment des caractères assez nets pour nous permettre de les distinguer des tics. Les convulsions de la chorée sont involontaires, et la volonté, quel que sont l'effort du malade, ne peut jamais exercer sur elles une action d'arrêt. En ce qui concerne leur aspect extérieur, leur forme, on peut dire réellement, si l'oc compare les mouvements choréiques aux tics, que les premiers ont une sorte de moelleux la plupart du temps; ils sont comme arrondis et non pas brusques de saccadés, ainsi que les tics. De plus, ils sont absolument incoordonnés. Le malde commence un mouvement volontaire qui est tout d'un coup interrompu par un convulsion choréique tout à fait bizarre et illogique. La direction du mouvement primitif s'en trouve absolument faussée et, en fin de compte, le but que le malade se proposait d'atteindre est manqué. Que de fois ne voit-on pas un choréique lancer vers son oreille la cuiller qu'il voulait porter à sa bouche ou même la laisser tomber à terre par suite d'un mouvement involontaire d'ouverture de la main! Les tics au contraire laissent toujours libres les mouvements volontaires et ne sont nullement incoordonnés. Les convulsions choréiques, à l'encontre des tics, ne se produisent pas par accès. Une ou plusieurs convulsion se succèdent les unes aux autres à des intervalles d'autant plus rapprochés que la maladie a atteint une plus grande gravité. Enfin ce n'est que par exception, et tout à fait par hasard, que l'on voit les secousses de la chorée, ordinairement illogiques, être la reproduction de mouvements réflexes ou automatiques de la vie ordinaire.

Dans des cas de chorée à la période d'état, quand le malade présente ce leur de mouvements caractéristique de cette période de l'affection, le diagnostic est. on le voit, relativement facile. Mais il pourra très-bien arriver que l'on se tress en présence d'un sujet au début ou tout à fait au déclin de la maladie. Ales. surtout à la fin de la chorée, il se produit un changement qui peut souve rendre bien difficile le diagnostic immédiat. Les mouvements choréiques de membres ont cessé déjà depuis longtemps, mais il reste quelques grimaces de la face qui semblent devoir durer indéfiniment. D'après les caractères de ce grmaces, il est impossible de dire si l'on a affaire à une chorée ou à un cas best de tics convulsifs. Le malade vous dira bien, il est vrai, qu'un certain temp auparavant son corps tout entier était secoué de mouvements involontairs. ce pourrait être une crise grave de maladie des tics tout aussi bien que de chorée. Réclamez alors du malade ou de son entourage une description un per détaillée des mouvements qu'il a faits auparavant; demandez-lui si ces meser ments étaient incoordonnés, s'ils génaient les mouvements volontaires, s'ils reproduisaient plus ou moins exactement des gestes de la vie ordinaire. Si co aux tics que vous avez affaire, le malade pourra quelquesois, mais me 🐸 tous les cas, s'être observé suffisamment pour pouvoir répondre à ces questies Mais, si c'est un choreique, il vous laissera forcement dans le doute. Ce se guère alors que par l'évolution de la maladie que l'on pourra arriver à pous

diagnostic définitif. Les grimaces, vieux reste de chorée, finiront par gnérir; les tics ne guériront pas dans l'immense majorité des cas.

Il est à peine besoin d'ajouter que dans la chorée l'on ne trouvera jamais la coprolalie, l'écholalie, l'échokinésie, comme dans la maladie des tics. En est-il de même pour l'état mental? Les choréiques sont la plupart du temps très-émotifs. Ils s'irritent, pleurent facilement et sans raison. Cependant on ne trouvera jamais chez eux ces sensations d'angoisse douloureuse que l'on rencontre chez les malades atteints de ties et qui se manisestent à l'occasion de l'arrêt d'un mouvement, par exemple. Mais ce qui est beaucoup plus important au point de vue du diagnostic, c'est qu'on peut observer dans la chorée des troubles mentaux proprement dits, qui ont été désignés sous le nom de folie choréique. Tout d'abord nous croyons, étant donné le grand nombre de cas de chorée où ce symptome n'est jamais noté, qu'il est d'une fréquence très-minime. Au contraire, les troubles psychopathiques sont loin d'être rares chez les malades affectés de tics convulsifs. D'ailleurs entre le dérangement mental de la chorée et celui de la maladie des tics il n'v a nullement matière à confusion. Ce qu'on note chez les choréiques, ce sont des vésanies proprement dites, caractérisées par le dérangement de l'intelligence; chez nos malades, au contraire, ce sont les idées fixes, la folie lucide, avec diminution ou abolition de l'exercice de la volonté, mais conservation intégrale de l'intelligence.

Il existe une maladie caractérisée essentiellement pas des secousses museuculaires involontaires, et qu'il serait facile, si l'on n'était pas prévenu, de confondre avec les tics convulsifs. C'est le paramyoclonus multiplex. Cette affection, ainsi nommée par Friedreich, a été pour la première foie étudiée en France par P. Marie, qui en a donné une description complète. Elle semble être peu commune, puisque l'on n'en connaît guère que trois observations absolument certaines, celles de Marie, de Friedreich et de Löwenseld. Elle consiste en secousses musculaires absolument analogues à celles que produit une décharge électrique. Mais cos secousses ne sont jamais complétement généralisées, comme le peuvent être les tics, et, tandis que ces derniers semblent avoir pour la face une prédilection marquée, au contraire, dans les observations publiées de paramyoclonus multiplex, on a toujours constaté que la face était indemne de tout mouvement. Ce sont le plus souvent les muscles des membres inférieurs qui sont pris, le triceps crural en particulier. Le triceps brachial, le grand pectoral, du côté des membres supérieurs, peuvent être également le siège de seconsses involontaires. En outre, les contractions musculaires involontaires du paramyoclonus sont beaucoup plus simples que les ties des membres et ne sont jamais la reproduction de gestes ou de mouvements réflexes ou automatiques de la vie ordinaire. De plus, elles sont toujours irrégulières et ne se manifestent jamais sous forme d'accès. Elles peuvent tantôt être isolées, éloignées les unes des autres, tantôt se succéder d'assez près pour donner naissance à une véritable contraction tétanique. Ces secousses, d'ailleurs, pas plus que celles des ties, ne troubleut les mouvements volontaires. On les provoque facilement soit par des excitations cutanées, pincement, piqure de la peau, soit en pincant profondément les muscles, soit en percutant le tendon rotulien, et non-seulement la contraction se produit au niveau du point excité, mais encore dans certains cas elle se généralise et s'étend à tous les muscles qui sont le siège de secousses. Il semble d'ailleurs qu'il y ait chez ces malades une véritable exagération l'excitabilité réflexe de la moelle, dénotée par une exagération manifeste de

contractilité idio-musculaire et des réflexes tendineux. Outre que ces symptôme n'existent pas chez les malades affectés de tics, on ne trouvera jamais non pludans les cas de paramyoclonus aucun phénomène d'imitation, ni aucun troubk mental.

Il nous reste à traiter sous le rapport du diagnostic une dernière question dont quelques points fort obscurs sont encore loin d'être élucidés. L'hystèrie, la névrose aux manifestations si diverses, peut dans certains cas revêtir absolument les apparences de la maladie des tics. On comprend dans ces conjonctures conbien il est important de pouvoir poser un diagnostic assirmatif. L'hystèrie es esset, sinon dans ses stigmates, qui sont à peu près inessaçables, lorsqu'elle est grave, du moins dans le plus grand nombre de ses manifestations épisodiques. guérit presque toujours. La maladie des tics, au contraire, est, chez la majorité des sujets, tout à fait incurable. Sur quelles bases devra-t-on donc s'appuye pour faire la lumière dans un cas douteux? La chose semble bien simple as premier abord : si l'on peut déceler la présence de stigmates hystériques, c'est à l'hystérie qu'on aura affaire et non à la maladie des tics. Dans la pratique la séparation est loin d'être toujours aussi nette et le diagnostic aussi facile. Nas il faut faire ici une distinction. Il est rare que l'hystérie revête l'apparence de la maladie des tics dans son entier et que l'hystérique se présente avec de mouvements convulsifs, des cris ou mots involontaires et des symptômes d'échelalie. Dans certaines occasions, on ne rencontrera que des phénomènes vocats involontaires; dans d'autres on ne constatera que des mouvements simulant les tics. Dans les deux cas, l'écholalie et l'échokinésie se manifestent ordinairement à un égal degré.

La première catégorie de faits est aujourd'hui assez bien connue. Étudis pour la première fois par Lasègue en 1864, les bruits larvngés involontaires de nature hystérique peuvent se ramener à deux prototypes autour desquels viesnent se grouper les formes les plus variées. Ce sont la toux, spasme expirateire. et le hoquet, spasme inspiratoire. Autour de ces deux chefs peuvent se racer les autres manifestations analogues, telles que l'aboiement, le miaulement, k mugissement que l'on peut observer chez les hystériques. Si ces bruits resenblent à ceux qui accompagnent les tics par leur aspect extérieur, par les caractère involontaire, par leur répétition sous forme d'accès, en revanche à s'en distinguent par d'autres côtés. Ils débutent en général brusquement, et sujet s'endort le soir bien portant et se réveille le lendemain avec un aboience. Après avoir résisté à tout traitement, subitement, un beau jour, sous l'influence d'une cause extérieure plus ou moins futile, d'une émotion, quelquesois d'une attaque, ils disparaissent sans laisser de traces. De plus, ce qu'il y a de remequable dans ces cas, c'est la tolérance des patients et même leur complète in férence, au point de vue tant physique que moral, à l'égard de ces accadents qui semblent devoir être si pénibles. Un malade qui aboie toute la journée n'en es pas plus fatigué le soir pour cela; s'il cherche à arrêter son aboiement, il wat avec indifférence ses efforts rester infructueux et jamais il n'éprouve l'anguis que ressentent dans les mêmes circonstances les gens atteints de tics convehits Ensin, comme dernière preuve à l'appui du diagnostic, on devra chercher le présence des stigmates hystériques, l'anesthésie sensitivo-sensorielle, et . particulier le rétrécissement concentrique du champ visuel, les sones hystère gènes, etc.

Reste maintenant la seconde catégorie de faits dans lesquels l'hystérie a pri

le masque de la maladie des tics caractérisés seulement par des mouvements involontaires. Nous avons observé un exemple de ce genre absolument probant. Les mouvements convulsifs étaient identiquement les mêmes que les tics, l'échokinésie se présentait à un degré assez accentué. Il y avait eu autrefois des attaques et on constatait encore un reste d'hémianesthésie et du rétrécissement du champ visuel. Sous l'influence de pratiques hydrothérapiques sévères, grâce également à l'isolement de la petite malade et à un traitement psychique énergique, qui consistait principalement dans la persuasion d'une guérison prochaine et même dans des menaces de répression et de punitions, si elle continuait à se secouer et à faire des grimaces, nous obtînmes en quelques semaines la disparition des mouvements involontaires. Voilà donc bien certainement des secousses qui sont de nature hystérique. D'un autre côté, nous avons observé également un antre petit malade, atteint auparavant de toux nerveuse ayant guéri, qui présentait des mouvements involontaires identiques aux tics très-étendus, tels que courir en avant, sauter, pirouetter sur soi-même. Comme seul stigmate hystérique, on constatait un double rétrécissement très-notable du champ visuel. Ces mouvements ont résisté pendant plus de dix mois à tous les traitements mis en œuvre. Devant cette persistance des mouvements involontaires, nous nous demandons si nous avions affaire réellement dans ce cas à des phénomènes de nature hystérique. Il n'y a aucune impossibilité à ce que les deux affections se gressent l'une à côté de l'autre chez le même malade. Il existerait donc des cas dans lesquels un sujet hystérique serait atteint de maladie des tics convulsifs vraie. On voit combien le diagnostic est hérissé de difficultés dans des cas semblables. La question est d'ailleurs encore pleine d'obscurité. Nous souhaitons qu'aux données que nous venons de poser d'autres médecins, encouragés à pousser plus loin leurs recherches, viennent apporter le contingent de leur observation personnelle et jeter un peu de lumière sur ces points encore si confus. Tout ce que nous pouvons dire maintenant, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est que, dans un cas où l'on se trouvera en face de mouvements involontaires identiques aux tics, associés à des stigmates ou à des épisodes hystériques, l'évolution seule de ces mouvements pourra permettre de faire un diagnostic. S'ils cèdent, ils seront de nature hystérique. S'ils résistent éternellement, alors on amra affaire à l'association, cliez le même individu, de ces deux états nerveux : hystérie et maladie des tics convulsifs.

ETIOLOGIE. Il est habituel que les malades trouvent toujours une cause recasionnelle ayant présidé au développement de leur maladie. Celles qu'ils invoquent ordinairement sont d'ailleurs très-variables. Le plus souvent c'est une femotion plus ou moins vive, une peur, qui a marqué le début des premiers phénomènes; d'autres fois c'est un traumatisme quelconque. Il est bien certain que ces causes peuvent avoir sur l'apparition de la maladie une action décisive. Mais il faut pour cela que le sujet soit prédisposé. Ce qui démontre surtout ce fait, c'est l'influence d'une cause que l'on retrouve bien plus souvent que les autres dans les observations de maladie des tics: nous voulons parler de l'imitation. Les malades de ce genre sont, même avant le début de leur maladie, de véritables appareils enregistreurs tout prêts à fonctionner, pourvu qu'on les mette en marche. Un enfant ainsi prédisposé voit dans la rue un individu en proie à une attaque d'épilepsie. Il a peur et il reste vivement frappé des contortions de la bouche qu'il a remarquées chez cet épileptique. Il va y penser contituellement, l'image motrice de ces mouvements va s'installer dans son cerveau.

Il aura tout d'abord envie de les imiter, et enfin il finira par les imiter tout à fait et par faire involontairement des grimaces de la bouche. Un autre ira partitement bien portant dans quelque café-concert où il verra un histrion pour amuser le public tordre sa face dans les grimaces les plus grotesques, et au bout de quelques jours il reproduira malgré lui ces grimaces dont le souvenir. Le vision mentale, l'aura obsédé pendant toute cette espèce de période d'incubation. Dès lors la porte est ouverte: au bout d'un temps plus ou moins long, le volonté, qui se sera déjà passablement usée pour résister sans résultat à ce premier tic, aura perdu de sa vigueur, l'émotivité s'augmentera et le malade se mettra à grimacer, à secouer ses membres, à proférer des paroles grossières, à imiter les mots qu'il entendra prononcer et les gestes qu'il verra exécuter devant lui.

Parmi les causes prédisposantes il en est quelques-unes qui sont d'une importance médiocre. Le sexe ne semble pas jouer un grand rôle dans le developpement de la maladie. Dans les cas que nous avons été à même d'observer, de même que dans ceux dont nous avons lu la relation, nous avons toupen cependant noté une prédilection assez marquée pour le sexe masculin. Nous me voudrions pas cependant affirmer qu'il y a chez l'homme une réelle predisposition, le nombre des cas que nous avons pu réunir n'étant pas suffisant pour émettre une affirmation aussi catégorique.

Il n'en est pas de même de l'age, et il est certain que dans la grande majorate des cas l'affection commence en général dans l'enfance. C'est de six à douze an que l'on constate le plus tréquemment la première apparition de la maladie. I ce propos, nous ferons remarquer le fait suivant. Bien souvent le médecia : trouve en présence de malades arrivés à l'âge adulte et qui viennent le consulte pour des tics généralisés, violents, accompagnés de tout le cortége des autres phénomènes. Si l'on cherche dans leurs antécédents, ils répondent qu'autreiss. à l'âge de sept ou huit ans, ils ont eu une attaque de chorée qui a récien deux, trois années plus tard, mais qui a fini par guérir. Qu'on les pousse a peu encore, et on obtiendra d'eux l'aveu qu'ils ont toujours, pendant tout à période de temps qui s'est écoulé depuis, conservé un petit clignement de purpières ou quelque petite convulsion de la face, symptôme sans importance, ductiils. Eh bien, dans les cas où l'on pourrait croire tout d'abord, en s'en rapportes au récit des patients, que la maladie des tics a débuté dans l'âge adulte, il isse la plupart du temps faire un diagnostic rétrospectif et considérer ces sei-limit attaques de chorée comme une première atteinte de la maladie des ties. Run d'étonnant d'ailleurs à ce que les malades racontent qu'ils ont eu la dans de Saint-Guy. Depuis très-peu de temps seulement les tics sont rangés dans les caire nosologiques à leur véritable place et il n'est besoin, pour voir combeen, il va seulement quelques années, le désordre régnait encore dans cette partie de la pathologie nerveuse, que de remonter jusqu'à Trousseau, qui comprenait toute le affections caractérisées par des mouvements involontaires sous le nom genérale de chorée. Ainsi, si l'on prend la peine de redresser dans les cas douteux le degnostic sait antérieurement, on arrive à se convaincre que le début de la mahé des ties s'est fait presque toujours, nous dirions même toujours, dans l'enfant

Il n'y a en somme rien que de très-naturel dans ce fait. La véritable predipesition des sujets à la maradie des tics réside en effet surtout et même unquement dans l'heredité. Le sujet est prêt dès sa naissance à contracter la malaire. Si elle survient plutôt dans la seconde enfance, c'est que dans l'àge qui prédit

l'enfant n'a pas été à même, pour ainsi dire, de profiter des occasions qui pouvaient mettre en jeu le singulier état nerveux qui lui avait été transmis par ses ascendants. Il n'est aucunement besoin que l'hérédité soit similaire, c'est-à-dire que le père ou la mère du malade soient atteints eux-mêmes de tics. Le malade fait partie de la grande famille névropathique et la manifestation qu'il présente n'est autre chose qu'un stigmate de l'hérédité nerveuse. Que de fois ne voit-on pas un enfant épileptique ou hystérique être amené au médecin par une mère ou un père atteint d'un tic vulgaire, clignement des paupières ou grimace de la bouche! Dans un grand nombre des observations anciennes ce fait n'est, il est vrai, pas toujours noté. Aujourd'hui il est de toute nécessité dans les cas de ce genre de rechercher avec soin l'hérédité. Presque toujours on la trouvera et, si on ne la rencontre pas dans quelques-uns, en n'en est pas moins autorisé à dire que la maladie des tics convulsifs est toujours l'expression de la dégénérescence héréditaire, mettant les cas douteux sur le compte soit de l'ignorance, soit de la mauvaise volonté des malades, à qui il répugne toujours de dévoiler l'existence d'une tare familiale. Nous ne saurions donc nous ranger à l'opinion de Lannois (de Lyon), qui place nosographiquement la maladie des tics convulsifs entre la chorée rhythmique et la chorée de Sydenham, à côté du paramyoclonus multiplex. Non, à notre avis, Lannois n'a pas assez tenu compte, pour ce classement, de l'hérédité, qui est, selon nous, la véritable caractéristique nosologique de la maladie des tics.

Magnan classe parmi les syndromes épisodiques de la dégénérescence héréditaire tous les phénomènes constituant la maladie des tics: mouvements involontaires, coprolalie, écholalie, idées fixes. Nous venons de défendre cette opinion. Mais il les décrit chacun à part. Nous croyons qu'il convient plutôt de grouper ensemble des symptòmes qui se trouvent cliniquement aussi souvent assemblés et de les réunir sous un même nom. Nous avons adopté, pour désigner cet ensemble de phénomènes, le nom de maladie des tics convulsifs, qui lui a été donné par M. le professeur Charcot.

TRAITEMENT. Nous serons bref sur ce chapitre de l'histoire de la maladie des tics convulsifs. Comme pour toute manifestation morbide dont on ne peut supprimer la cause première, le médecin est malheureusement impuissant devant cette affection. Pendant les grandes exacerhations on pourra essayer tous les sédatifs du système nerveux, bromure de potassium, opium, chloral, etc. Le seul traitement que l'on puisse conseiller, non pas avec chance de succès, mais avec la presque certitude d'une amélioration, dans les cas graves, ou dans les périodes d'exacerbation suraiguë, c'est l'hydrothérapie combinée avec l'isolement. Enfin il ne faudra jamais oublier que, lorsque les malades sont tourmentés par plusieurs idées fixes, ils deviennent presque de véritables fous, et que l'on doit à ce moment exercer sur eux la plus active surveillance.

Georges Guinor.

Bibliographie. — Arétée. De causis et natura diuturnorum morborum. Lipsire, 1828, lib. I. — Forestus. Op. omnia, lib. X. — François (de Louvain). Essai sur les convulsions idiopathiques de la face, in-8°. Bruxelles, 1845. — Robberg. Klinische Ergebnisse, in-8°. Berlin. 1846. — Bosredon. Sur un genre singulier de névropathie, le délire des aboyeurs. In Compt. rend. de l'Acad. des sc., 24 novembre 1856, p. 1009. — Niemeyir. Pathol. interne, 1862, t. II, srt.: Spashe dans le domaine de facial, conversion biblière, de converse. Pathol. interne, 1863, t. II, p. 752. — Debrou. Sur le tie non douloureux de la face. In Arch. gén. de méd., 6° sèrie, t. III. — Valleix. Guide du médecin praticien, 1866, t. I., p. 782. art.: Conversions inforathiques de la face. — Trocsseau. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. 1868, t. III, p. 257. art.: Tie non doulouralité. — Jacoue. Pathologie interne, 1870, t. I, p. 487, art.: Hypersinésik du paragrafie.

588 TICOREA.

GINTRAG (H.), art.: FACE, chap. Tic non douloureux. In Nouveau Dict. de méd. et de chr. prat., 1871. — Huntington. On Chorea. In Philadelphia Med. and Surg. Reporter, 1872. — Axenfeld et Huchard. Traité des névroses, p. 473, art. : Tic conveleir de la Pace. - Tacuna Art.: FACE. In Dict. encycl. des sc. méd. — BEARD. Les sauteurs du Maine. In Journel of Nerv. and Ment. Diseases, 1880, VII, 487. — Buccola. Le idee fisse et le loro conditional fisio-patologiche. In Riv. sperim. di freniatria et di med. legale, 1880, VI. 153. — Cum LENA. Ecolelia, emiplegia destra, corticale. In lo Sperimentale, 1880. — FRIEMEICE. Uctor coordinirte Erinnerungskrämpfe. In Virchow's Archiv, 1881, LXXXVI, 430. - O'Ban. Journ. of the Straits, branch of the Royal Asiatic Society. Singapour, juin 1893. -ARMANGUÉ y Tuset. Mimicismo o neurosis imitante, in-8°. Barcelone, 1884. — Bottes. Le magnetisme animal. Paris, 1884. — Cantani. Spasmi ritmici nel territorio del faciale: dell' accessorio. In Boll. delle clin. Napoli, 24 mazzio 1884. - Ewald 'A.). Zurei Falle choreatischer Zwangsbewegungen mit ausgesprochener Heredität. In Zeitschr. für tin Med., 1883-1884, VII, suppl. 51-57. — Fine (Ch.). La famille névropathique. In Arch. de neurol., 1884. — HAMMOND. Myriachit, nuova malattia del systema nervoso. In le Rei contemp., mars 1884. — Ribor. Maladies de la volonté. Paris, 1884. — Ste (German Des pseudo-chorées rhythmiques; spasmes toniques et tics. In Semaine médicale. 1544. p. 113. — Ventuni. Di una forma speciale di nevrosi psico-motoria. In la Psichiatra Naples, 1884. — Vizioli. Sul myriachit e sul jumping, malattie del système nerson. Letera al prof. Hammond, in Giorn. di neuropath., mai, juin 1884. - Gilles de la Tocoern Jumping, Latah, Myriachit. In Arch. de neurol., 1884, nº 22. - Do nane. Etude our w affection nerveuse caractérisée par de l'incoordination motrice, accompagnée d'échelete et de coprolalie. In Arch. de neurol., 1885, nº 25 et 26. — HALL. Neuromimesis. In West. Hosp. Rep., 1885, I. — LANTEIRES, Essai descriptif sur les troubles psychopathiques see lucidité d'esprit; syndromes épisodiques des héréditaires dégénérés de Magnan. Thès èr Paris, 1885, nº 150. — Letulle. Art. Tic. In Nouv. Dict. de méd. et de chir. prat., 1885. — Рекетті. Ueber hereditaire choreatische Bewegungstörungen. In Berl. klin. Wo. A., 1885. XXII, 824-858. — REXII (de). Spasmo ritmico dell' accessario. In Boll. de clin. Napol. 1885, VII, 473. — Roller (C.-F.-W.). Motorische Störungen beim einfachen Irresein. 12 Allg. Zeitschr. für Psychiatrie, 1885, XIII, 1. - Silva. Su alcuni fenomeni che si successioni vano durante l'ipnotismo e fuori di esso, etc. In Riv. chir. Bologne, 1885, 260 et 424 -THORNTON. Some Curious Facts concerning the Jumping. In New-York Med. Rec., 1804. XXVIII, 713. - ALLARD. Contribution à l'étude des tics ches les alienes. Thèse de ly a 1886. — Buss. Beitrag zur Lehre von der Aetiologie des Tie convulsif. In Neurol. Gentwiblatt, 1886, 11. — CHARCOT. Interno ad alcuni casi di tic convulsiro, con coprolale el ecolalia. Lec. publice par le D' G. Melotti in la Riforma med., 1885, nº 184, 185 et 14. — Du nene. Hystèrie et tice; diagnostic. In Sem. méd., 1886, nº 37. — Cullene. Vape-tisme et hypnotisme, in-12°. Paris, 1886. — Desense. L'hérédité dans les malades b système nerveux. Thèse d'agrég., 1886. — Giornale di neuropathologia, janv., fevr. 1886 -Guison (Georges). Sur la maladie des tics convulsifs. In Rev. de méd., 1886, 1. - Laure Nosographie des chorées. Thèse d'agrèg., 1886. — Legrain. Du délire chez les dégéents Thèse de Paris, 1886. — MARIE (P.). Paramyoclonus multiplex (étude d'un trouble muslaire jusqu'à present non décrit en France). In Progr. médical, 1886, nº 8 et 12. - Ranse Notes of a Case of Involuntary Muscular Movements accompanied by Coprolatia. In Bet Chron. Manchester, 1886, IV, 24. - Saunt. Etude clinique eur la folie héréditeire in degeneres), in-8°. Paris, 1886. — Schultze. L'eber den Paramyoclonus multiplez. In Ec-G. C. del's neurol. Centralblatt, 15 soit 1886.

Guspariées, dont les sleurs, hermaphrodites et irrégulières, sont sort analogus à celles des Galipea. Leur corolle a un tube généralement étroit et allonge un limbe quinquélobé, presque régulier. L'androcée est sormé le plus ordnarement de 7 étamines. Leurs filets sont libres ou connés et adhérents au tube de la corolle; les anthères sont bien développées dans deux étamines alternipétale, et là leurs deux loges sont appendiculées. Le gynécée est libre, sorme de cinq ovaires indépendants, surmontés chacun d'un style qui se colle aux style des autres carpelles. Chaque ovaire renserme deux ovules descendants, anatrope, à micropyle supérieur et extérieur. Le fruit est sormé de cinq ou d'un sombre moindre de coques qui se comportent comme celles des Galipea (roy. ce moi-ce sont des arbres ou des arbustes du Brésil et de la Guyane, à seuilles alterne

EDEMANN. 589

ou opposées, simples ou 1-3-soliolées. Leurs solioles sont entières et ponctuées de taches glanduleuses pellucides. Leurs sleurs sont groupées en grappes simples ou plus souvent composées et cymigères, pédonculées, aphylles. L'insorescence totale est terminale, latérale ou faussement axillaire, et les pédicelles sont pourvus de bractées. Le Ticorea febrisuga A. S.-H. (Pl. remarq. Brés., 142), le Tres solhas brancas des Brésiliens, est aromatique, tonique et fébrisuge. Le T. jasministora A.-S. H. (in Bull. Soc. philom. (1823), 132; Pl. rem. Brésil, 141, t. XIV) est également stimulant et tonique. Une décoction de ses seuilles passe au Brésil pour guérir la terrible affection que les Portugais nomment Prambæsia ou Bubas.

Вевлюскарине. — Арве., Pl. guian., II, 689, t. 277. — DC., in Mém. Mus., IX. 144, t. 8, 9; Prodr., I, 730. — Ende., Gen., n. 5993. — Венти. et Hook, f., Gen., I, 285, n. 6. — Мек. et de L., Dict. Mat. méd., VI, 738. — Rosentu., Synops. plant. diaphor., — H. Bx., Histoire des plantes, IV, 382, 438, 455, fig. 409-413; Tr. bot. méd. phanér., 855; in Adansonia, X, 508.

A. Bx.

TIEDEMANN (FRIEDRICH). Anatomiste et physiologiste distingué, né à Cassel, le 25 août 1781, était le fils du philosophe Tiedemann. Il fut reçu docteur à Marbourg en 1804 et peu après devint professeur suppléant de physiologie et d'anatomie à cette université; il alla se perfectionner à Paris et en 1805 fut nommé, sur la proposition de Sœmmerring, professeur de zoologie et d'anatomie comparée à l'Université de Landshut. En 1811, il entreprit un voyage sur les bords de l'Adriatique pour y étudier l'anatomie des animaux inférieurs, sujet d'un des concours de 1812 à l'Institut. Le mémoire qu'il envoya : Anatomie der Röhren-Holothurie, etc. (Landshut, 1816, petit in-fol.; Heidelberg, 1820, gr. in-fol.), fut couronné. Il fut, à la suite, nommé membre correspondant des Académies de Paris, de Berlin et de Munich. En 1816, il accepta à Heidelberg une chaire qu'il occupa brillamment jusqu'en 1848. Il se retira à Francfort, dut être opéré de la cataracte en 1855 par Chelius et peu après revint à Heidelberg, où il mourut le 22 janvier 1861.

Tiedemann a fait de nombreuses découvertes en physiologie et combattu avec succès la philosophie de la nature. C'est lui qui a introduit dans la science la notion du nisus formativus, de la force formatrice, destinée à expliquer ce que l'expérience ne pouvait lui donner. Il ne se perdait pas cependant dans les vues théoriques et prenait pour base de toute science l'observation.

Les ouvrages de Tiedemann sont nombreux. Nous ne citerons ici que les principaux:

I. De cordis polypis. Marburgi, 1804, \in-8. - II. Anatomie des Fischherzens. Landsbut, 1809, in-4°, pl. — III. Anatomie der kopflosen Missgeburten. Landshut, 1813, in-fol., DL. — IV. Zoologie. Landshut, 1808-1814, 3 vol. gr. in-8. — V. Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Fatus des Menschen. Nürnberg, 1816, gr. in-4, 7 pl. Traduit en français par Jourdan. Paris, 1823, in-8\*. — VI. Versuche über die Wege auf welchen Substanzen aus dem Magen und Darmkanal ins Blut gelangen, etc. Heidelberg, 1820, gr. in-8°, en collabor. avec Gmelin. - VII. Icones cerebri simiarum et quorumdam mammadium rariorum. Heidelberg, 1821, gr. in-fol. — VIII. Tabulæ arteriarum corporis humani. Carlsruhe, 1822-1824, gr. in-fol, avec suppl. Heidelberg, 1846, gr. in-fol. — IX. Die Verdanung nach Versuchen. Heidelberg, 1826-1827, 2 vol. gr. in-4°, et 1831, 2 vol. gr. in-4°. Trad. en français par Jourdan. Paris, 1826-1827, 2 vol. in-8º (en collabor. avec Gmelin). - X. Von den ... Drusen des Weibes und der schiefen Gestaltung und Lage der Gebarmutter. Heidelberg, 1840, gr. in 42, 4 pl. - XI. Physiologie des Menschen, 1. u. 3. Band. Darmstadt. 1830-1856, 2 vol. in-8. - XII. Von der Verengung und Schliessung der Pulsadern in Krankheiten. Heidelberg, 1845, in-to. - XIII. Nombreux articles dans les recueils L. lix. periodiques.

THERMAS (EAUX MINÉRALES DE). Hyperthermales ou protothermales, chlorurées et sulfatées sodiques moyennes, sulfureuses faibles. En Espagoe, dans la province de Saragosse, dans la juridiction de Sos, à la limite des provinces d'Aragon et de Navarre, est un petit village dont la population ne dépasse pas 100 habitants. Son nom vient de la chaleur de sources connues depuis la plus haute antiquité, ainsi que l'attestent les ruines d'un établissement thermal ancien. Les sources de Tiermas, émergeant d'un terrain argileux, sont au nombre de trois. La plus abondante sort de la base d'une colline appelée Petrillon, son griffon est à 150 mètres du ruisseau le Aragon, qui se jette tout de suite dans l'Ebre. Les sources de Tiermas s'appellent : la source Principale, la source de Teja et la source des Dartres.

1º et 2º Source Principale et source de Teja. L'eau de ces deux source est claire, limpide et transparente; elle coule avec bruit et forme un dépôt; sa saveur est légèrement salée, son odeur est franchement sulfureuse; elle est onctueuse au toucher, elle laisse précipiter des cordons blanchâtres qui ne sont autre chose que de la barégine et de la sulfuraire. Des bulles gazcuses la traversent et viennent s'épanouir en quarante-deux secondes à sa surface; elles se fixent en perles peu grosses et assez ternes sur les parois des verres avec lesques on la puise. La température de l'air ambiant étant de 15°,5 centigrade, celle de l'eau de la source Principale est de 41°,5 centigrade, celle de l'eau de ces deux source ne sont pas connues. Le débit de la source Principale est de 52 696 litres en vingt-quatre heures, celui de la source de Teja est de 10 882 litres; Moreno et Llietget, qui ont fait l'analyse de l'eau de la source Principale, ont trouvé dus 1000 grammes les principes suivants:

| Chlorure de sodium       | 1.250          |
|--------------------------|----------------|
| calcium                  | 0,554          |
| magnésium                | 0,713          |
| Sulface de soude         | 1,252          |
| - chaux                  | (), <b>200</b> |
| Eicarbonate de chaux     | 0,236          |
| - magnesie               | 0.185          |
| Acide silicique          | 0.183          |
| Matière organique        | 0,554          |
| Total des matières pixes | 5,174          |
| Gaz hydrogène sulfuré    | 54-            |

5º Source des Dartres. Son eau est plus limpide et plus transparent que celle des deux autres sources, car elle ne contient aucun filament de barégine. Elle laisse déposer seulement un précipité ocreux qui incruste les pierres intérieures de sa fontaine. Elle est traversée par des bulles gauxes en plus grand nombre qu'aux sources Principale et de Teja. Ces bulles sont probablement formées par du gaz acide carbonique pur, tandis que les autre étaient dues à du gaz hydrogène sulfuré. Elle rougit légèrement les préparations de tournesol. Sa température est de 25°,1 centigrade. celle de l'ar extérieur étant de 15°,5 centigrade. Sa densité et son analyse chimique au sont pas connues. Son débit est si peu abondant, qu'elle ne peut être employe qu'à l'intérieur.

De nouvelles sources suintent d'un terrain argileux avec pyrites de ser, mes leur eau n'est pas captée et se perd dans un ruisseau qui l'emmène à la petite rivière de Aragon. Ces eaux ont un goût serrugineux marqué et, lorsqu'elles

ont mélangées, elles ont une température qui varie entre 37°,5 et 40 degrés entigrade.

ÉTABLISSEMENT. L'établissement actuel de Tiermas est situé à 1 kilomètre u village. Il a été bâti en 1819, sur les anciennes constructions romaines, ar Alejandra Olivan, qui dota la commune de 4000 réaux pour les pauvres, sequels doivent être logés, nourris et baignés gratuitement. Depuis, il a été onstruit un autre établissement pourvu de 52 chambres habitées par les malades ayants, et renfermant 8 cabinets où se prennent les bains et les douches d'eau, t 4 salles réservées aux bains et aux douches de vapeur. Une division voisine st réservée aux pauvres et aux militaires, qui ne communiquent pas avec les aigneurs civils.

Mode d'administration et doses. La source des Dartres, dont le griffon se rouve sur la rive droite de la rivière de Aragon, à 4 kilomètres de Tiermas, et seule usitée en boisson. Les malades vont la boire le matin à jeun, à la lose de deux à quatre verres ou quelquesois davantage. La durée des bains est l'une demi-heure à une heure, et celle des douches d'eau est le plus souvent de ix minutes à un quart d'heure. Le séjour dans les étuves est plus prolongé à maison de bains de Tiermas qu'on ne le trouve en général aux autres établisments thermaux. Les malades y restent en esset au moins pendant une demi-eure, et souvent pendant une heure.

EFFETS PHYSIOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES. Nous n'avons rien de particulier dire de l'eau de la source des Dartres, prise à l'intérieur, ni des bains et des ouches d'eau de l'établissement. Nous voulons attirer l'attention seulement ar les effets physiologiques du séjour, longtemps continué, des malades dans s étuves. Nous comprenons leur action puissante, due à la température élevée, ui congestionne puissamment la peau, devenue très-rouge avant d'être couverte une transpiration profuse; mais nous ne pouvons nous empêcher de redouter ue congestion pulmonaire ou cérébrale qui, il faut en convenir, n'a pas été servée à l'établissement de Tiermas. C'est contre les accidents rhumatismaux toute sorte, et aussi dans les manisestations cutanées, que ces eaux en bisson, en bains et en douches d'eau, et le plus souvent en bains et en douches rapeur, donnent le meilleur résultat. La proportion notable de chlorures et sulfates qu'elles tiennent en dissolution explique leur action puissante dans s affections lymphatiques et scrofuleuses et dans toutes celles des voies uriuires, où il convient de remonter les forces, de fondre les engorgements ganionnaires, ou d'obtenir un effet marqué sur les organes qui produisent, amènent contiennent les urines. Enfiu les caux hyperthermales sulfureuses, chlorurées diques et sulfatées calciques moyennes de Tiermas, conviennent plus que esque toutes les autres à la guérison des maladies de la peau dont les sécréens sont invétérées et abondantes, lorsque ces affections existent chez des alades où les liquides blancs prédominent.

La durce de la cure est, comme en Espagne, de neuf jours en général. Mais aucoup de personnes sont deux et trois saisons, la plupart du temps espacées r trois ou cinq jours de repos.

On exporte en petite quantité l'eau des trois fontaines de Tiermas. On ne insporte que quelques bouteilles de l'eau de la source des Dartres.

A. ROTUREAU.

592 TIGRE.

TIGLIQUE (ACIDE). Formules : { Équiv.: C<sup>10</sup>H<sup>2</sup>O<sup>2</sup>. Acide contenu dans l'huile de croton tiglium, isomérique avec l'acide angélique et probablement identique avec l'acide méthylcrotonique.

Ce composé, qui est accompagné dans l'huile d'acides gras volatils, fond à 64 degrés et bout à 200 degrés. Son sel de baryum, qui est facilement soluble dans l'eau, cristallise en petites feuilles nacrées, grasses au toucher (Geuther et Frœlich).

E. Bourgom.

Le Tigre proprement dit ou Tigre royal (Felis tigris L.) est actuellement, avec le Lion, le plus grand représentant de la famille des Félidés. Il se distingue du reste des autres espèces du même groupe, non-seulement par ses dimensions, mais par les bandes noires ou zébrures qui rayent transversslement sa fourrure et qui, sur la queue, dessinent des anneaux successifs. Ces bandes se détachent sur un fond dont la nuance varie quelque peu suivant les localités, de même que la nature du pelage. On observe en esset des individu chez lesquels la robe tire au jaune blanchâtre, tandis que chez les autres elle passe au rouge brunâtre, et on remarque que les Tigres de la Mongolie sot revêtus d'une épaisse fourrure, tandis que ceux de l'Inde méridionale ont le poil ras et lustré. Contrairement à ce qui existe chez les Lions, il n'y point chez les Tigres de livrées particulières suivant les sexes, et les mâles sont dépourvus de cette crinière luxuriante qui orne la tête et les épaules des Lions. Le port, les allures et les formes générales du Tigre et du Lion ne sont d'ailleurs pas les mêmes : la tête du premier est relativement plus petite, plus bombée es dessus, le corps est plus allongé, les pattes sont moins hautes que celles de Lion, la queue plus cylindrique, sans touffe terminale; le Tigre s'avance généralement en rampant et se glisse silencieusement à portée de sa proie: il offre dans ses mouvements la grâce et la souplesse du Chat, grimpe asser facilement sur les arbres, en dépit de son poids, et nage admirablement. Comme beaucoup de Félins, il rôde de préférence le soir, avant ou après le coucher du soleil, et se met à l'ass'ût au milieu des roseaux qui croissent sur le bord des sleuves, afin de surprendre les animaux qui viennent se désaltérer, mais il se livre aussi en plein jour, dans les jungles, à la chasse aux Paons, aux Cerfs et aux Antilopes; il ravit çà et là quelque pièce de bétail dans les troupeaux mal gardés et, ce qui est plus grave, il vient parfois jusque dans les villages surprendre dans leurs huttes les Indous ou les Annamites. Il s'attaque de préférence aux femmes et aux enfants et cherche presque toujours à prendre la fuite devant un Européen bien armé. La chasse du Tigre présente cependant de récls dangers, car l'animal blessé ou acculé devient furieux et se précipite sur son adversaire.

Grâce à la guerre acharnée que lui font les colons européens, les Tigres ont actuellement disparu de beaucoup de districts où naguère ils étaient très-abordants: néanmoins ils sont encore très-nombreux dans les jungles qui s'étendent de l'ouest à l'est, sur une longueur de plusieurs centaines de milles, au pied de l'Illimalaya, ainsi que dans les Sundubuads, groupes d'îlots situés à l'embouchure du Gange. L'extension géographique de l'espèce est du reste extrêmement considérable, puisqu'on a signalé des Tigres non-sculement sur une grande partie du continent asiatique, depuis la Perse et la Géorgie jusqu'à la Corée, et depuis la Mongolie jusqu'à la pointe méridionale de l'Hindoustan, mais

TILESIUS. 593

encore au nord-est dans l'île de Saghalien et au sud dans les îles de Java, de Sumatra et de Bali.

Il n'y a pas de jardin zoologique en Europe ni même de ménagerie ambulante qui ne possède un ou plusieurs Tigres, de diverses provenances. Les mœurs de l'espèce en captivité sont donc parfaitement connues et chacun sait que les Tigres se montrent généralement plus farouches que les Lions et que, s'ils connaissent leurs maîtres et leurs gardiens, s'ils manifestent quelquesois à leur égard des sentiments affectueux, on ne peut jamais se sier entièrement à leurs bonnes dispositions.

De temps en temps ces animaux se reproduisent dans les ménageries et se croisent même, dit-on, avec les Lions, les produits de ces unions participant des caractères des deux espèces et portant sur leur robe des raies beaucoup moins nettes que celles du Tigre.

Les radjahs de l'Inde aimaient à garder dans leurs palais des Tigres plus ou moins apprivoisés et se donnaient le cruel plaisir de faire combattre ces bêtes féroces avec des Buffles et des Éléphants. La chasse au Tigre était aussi un de leurs divertissements favoris, comme elle constitue encore un des genres de sport les plus en faveur parmi les résidents anglais. Autrefois d'ailleurs les chasseurs de Tigres n'étaient pas guidés exclusivement par le désir de purger la contrée d'animaux dangereux, ils étaient également avides d'obtenir la dépouille ou certaines parties du corps de ces grands Félins. Les peaux de Tigre, dont on se sert encore pour faire des tapis et dont les Chinois et les Kirghiz couvrent des selles, des carquois et des coussins, étaient jadis beaucoup plus estimées qu'aujourd'hui; les dents et les griffes de Tigre se portaient en amulettes; la langue et le foie entraient dans la composition de différents médicaments et la graisse clarifiée était soigneusement conservée et vendue comme remède contre les douleurs arthritiques.

E. Oustalet.

BIBLIOGRAPHIE. — BLAINVILLE (de). Ostéographie des Mammisères, 1839-1864. Art. Felis. — Genvais (P.). Histoire naturelle des Mammisères, 1855, t. II. — Brehn. Vie des animaux, édition franç. Mammisères, t. I, p. 221. — Elliot (D.-G.). A Monograph of the Felidæ, in-sol., 1878. — Minart (St-George). The Cat, an Introduction to the Study of the Bockboned Animals, in-8°. Londres, 1881, p. 393. — Oustalet (E.). La Nature, 1884, p. 557, p. 151.

TILANUS (CHRISTIAN-BERNHARD). Chirurgien hollandais, né à Harderwijk, vers 1794, reçu docteur à Utrecht en 1819, nommé professeur à l'école clinique d'Amsterdam en 1828, enseigna avec succès la chirurgie, les accouchements, la clinique chirurgicale. Nous connaissons de lui :

1 Spec. chir. med. inaug de fungoso durae meningus excrescente. Trajecti ad Rhen., 1819, 1 pl. — Il. Schets der heelkunde tot leiddraad voor zijne lessen uitgegeven. Amsterdam, 1836 (1835), gr. in-8°.

L. IIs.

TILESIUS (WILHELM-GOTTLIEB von). Médecin et naturaliste, naquit à Mühlhausen (Thuringe), le 17 juillet 1769. Après avoir pris le degré de docteur à Leipzig, en 1801, il passa en 1805 au service de la Russie et fit un voyage autour du monde, en qualité de naturaliste, sous les ordres du capitaine Krusenstern, et revint à Pétersbourg en 1808. Il vécut ensuite successivement à Gottingue, à Mühlhausen, à Dresde (1825), à Leipzig (1850). Nous citerons de lui:

1. Disc. inaug. med. de pathologia artis pictoriae plasticesque auxilio illustrando. Lipsiae. 1801, gr. in-4°. — Il. Theorie der flechtenartigen Ausschläge. Leifzig, 1892, gr. im-8°, fig. — III. Naturhistor. Früchte der ... Erdumsegelung. St.-Petersburg, 1813, gr. in-4°. — IV. Ueber die Cholera, etc. Nürnberg, 1830-1831, 2 vol. in-8°. — V. II a publié la Zoographia de Pallas, des ouvrages sur l'histoire naturelle, et un grand nombre d'articles dans les revues de l'époque.

L. Hx.

## TILIA. Nom latin des Tilleuls.

TILIACEES (Tiliacea). Famille de plantes Dicotylédones-polypétales, dont les sleurs sont hermaphrodites, plus rarement unisexuées, régulières, à réceptacle convexe ou à peine concave. Le calice y est formé de 5, plus rarement de 3, 4 sépales, libres ou unis en un calice campanulé, ordinairement valvaire dans la préfloraison. La corolle, rarement nulle, est formée de pétales alternisépales, au nombre de 3-5, rarement unis en un sac gamopétale, entiers ou plus ou mois découpés, valvaires, tordus ou imbriqués dans le bouton. Les étamines sont presque toujours en nombre indéfini. Cependant nous avons décrit une Tiliacée dont la fleur pentamère a un androcée diplostémoné. Tantôt ces étamines sont insérées directement contre la corolle; tantôt elles en sont séparées par une . pertion nuc de réceptacle, en forme de sphère ou de cylindre, plus rarement de prisme, portion revêtue d'une couche de tissu glanduleux. Les filets sont libres, on monadelphes à leur base, ou groupés en 5-10 faisceaux. Les anthères sont souvent courtes, introrses ou extrorses, à deux loges contiguës ou plus rarement divariquées, déhiscentes par des fentes longitudinales ou parfois par des pores. Le gynécée, libre et supère, a un ovaire sessile, à 2-10 loges, surmonté d'un style à sommet stigmatisère entier ou partagé en autant de lobes qu'il y a de loges à l'ovaire. Celles-ci renferment, soit un ou deux ovules, soit des ovules es nombre indéfini, insérés dans l'angle interne des loges, à moins que celles-ci re soient incomplètes, comme nous l'avons observé dans certains Corchorus (Nettoa), auquel cas la placentation devient nettement pariétale. Les ovules sont anatropes ou hémitropes. Le fruit est 1-2-loculaire ou 3-10-loculaire, sec. charnu ou drupacé, indéhiscent, déhiscent ou se séparant en coques, septicide ou loculicide quand il est capsulaire. Les loges peuvent être décomposées en logettes par des fausses-cloisons interposées aux graines. Celles-ci sont, dans chaque loge, solitaires ou nombreuses, ascendantes, transverses ou descendantes. à enveloppes coriaces ou crustacées, parfois poilues, à albumen charnu, abondant ou mince, rarement nul. L'embryon est droit, ou rarement courbe ou plissé. à cotylédons orbiculaires ou ovales, foliacés ou légèrement charnus, rarement épais et amygdalins, à radicule plus courte et rarement plus longue que 🕾 cotylédons On connaît environ 350 Tiliacées; ce sont des arbres ou arbustes. rarement des herbes, à feuilles alternes, exceptionnellement opposées ou subverticillées, entières, dentées ou lobées, accompagnées de deux stipules, petite ou grandes, persistantes ou caduques, rarement absentes. Les fleurs sont terminales ou axillaires, ordinairement en cymes ou en grappes cymigères, corymbiformes ou paniculées. On distingue une quarantaine de genres qui se groupent en séries de la façon suivante :

I. Brownlowiées. Fleurs à calice gamosépale, campanulé, à 3-5 divisions valvaires. Entre-nœud très-peu développé ou nul dans l'intervalle des pétales et de l'androcée. Pétales colorés. Anthères courtes, le plus souvent globuleuses ou didymes, à lignes de déhiscence confluentes par le sommet. — A cette série appartiennent les sept genres Brownlowia, Christiana, Pentace, Diplodiscus, Pithyranthe, Carpodiptera et Berrya. Ces derniers seuls ont quelque intérêt

pratique, à cause des bois du B. Amomilla Roxb., le Trincomale wood des colons anglais de l'Inde.

II. Tiliées. Callce formé de sépales distincts. Pétales colorés, insérés tout contre les étamines (dans les Eutiliées) on séparé (dans les Gréwiées) de leur insertion par un entre-nœud plus ou moins allongé, glanduleux dans sa portion supérieure, et, dans ce cas, garnis en dedans de leur base d'une fossette ou d'une plaque glauduleuse qui se moule sur une facette correspondante du réceptacle. — Cette série renferme, outre les Tilleuls, dont les usages sont si nombreux, les genres Schoutenia, Muntingia, Glyphæa, Apeiba, Ancistrocarpus, Luhea, Græffea, Mollia, Sparmannia, Entelea, Honckenya, Corchorus, Grewia, Desplatzia, Duboscia, Columbia, Trichospermum, Erinocarpus, Triumfetta, Vasivæa. C'est aussi à cette série qu'appartient le Pentadiplandra H. Bn, type diplostémoné des Grewia. Ce dernier genre a une certaine importance, car il y a, paraît-il, peu de plantes aussi actives que le G. polygama. Plusieurs autres espèces du genre sont d'ailleurs médicinales. Les Corchorus sont les plantes à Jute. Le Sparmannia africana a les qualités émollientes et mucilagineuses des Tilleuls. Aux Antilles, le Muntingia Calabura L., et dans les régions tropicales, plusieurs Triumfetta et Corchorus, ont la même réputation. Le Luhea panicu*lata* sert, au Brésil, à la préparation des peaux; il renferme du tannin et est astringent, de même que les Grewia orientalis L. et Microcos L. Il y a d'ailleurs des Triumfetta américains qui sont en même temps mucilagineux et astringents.

III. Prockiées. Calice à sépales distincts. Pétales nuls ou peu développés, sépaloïdes, souvent en forme de languettes ou de dents. Anthères courtes, sub-globuleuses ou didymes, déhiscentes par des fentes longitudinales. — Les genres Prockia, Hasseltia, Plagiopteron et (?) Solmsia, qui constituent cette série, sont à peu près sans usages. Le dernier genre relie la famille au groupe des Aquila-riées (Thyméléacées).

IV. Elæocarpées. Calice valvaire ou plus rarement imbriqué. Pétales nuls ou incisés-lobés, ou unis en corolle gamopétale. Anthères linéaires, déhiscentes dans une étendue variable et souvent peu considérable, à partir du sommet. Androcée inséré tout contre la corolle, ou séparé de l'insertion des pétales par un entre-nœud plus ou moins élevé, glanduleux vers son sommet. — Cette série comprend six genres : Elæocarpus, Crinodendron, Sloanea, Vallea, Antholoma, Aristotelia. Au Chili, les fruits charnus et comestibles de l'Aristotelia Maque Luéa. servent à préparer une sorte de vin. Les graines grillées de certains Elæocarpus se substituent à celles du Cacaoier. La chair de leur péricarpe est parfois comestible, se confit au sucre et s'emploie comme rafratchissante. Les noyaux très-durs de quelques espèces asiatiques se sculptent et servent à faire des colliers, des chapelets, etc.

Benesognaphen. — B. Juss., in A.-L. Juss. Gen., lxvij. — Adans., Fam. des pl., II, 378. — A.-L. Juss., Gen. plant., 289. — DC., Prodr., I, Ord. 27, 28. — Bucq., in Adansonia, VII, 16. — Bente. et Hook. f., Gen., I, 228. — H. Bn. Hist. des pl., IV, 161. — Saveaulowicz, Zur Syst. d. Tiliac., in Engl. Journ., VI, VII. H. Bn.

TILING (LES DEUX).

TILING (JOHANN). Médecin allemand, né à Brême, le 10 octobre 1668, reçu docteur à Leyde, enseigna la médecine et la métaphysique dans sa ville natale ch il mourut le 13 septembre 1715. Outre des dissertations, il a publié une édition de l'Arsenal de Scultet (Leyde, 1693, in-8°).

L. Hv.

THIME (MATHIAS). Né à Jevern, en Westphalie, reçu docteur à Rinteln en 1625, fut professeur à l'Université de cette ville, médecin de la cour de Hesse et membre de l'Académie des Curieux de la Nature. Ses ouvrages, assez nombreux, sont plus riches en érudition qu'en faits.

L. Hs.

TILLANDSIA (Tillandsia L.) Genre de plantes de la famille des Bromiliacées, qui a donné son nom au groupe des Tillandsiées. Ce sont des herbes vivant pour la plupart sur les arbres en fausses parasites. La tige, ordinairement simple, porte des feuilles sessiles, à limbe étroit et long, canaliculé, fréquenment couvert d'écailles grises ou blanc d'argent. Les fleurs, quelquefois soltaires, sont groupées en épi ou en grappes à l'aisselle de bractées très-dére loppées, souvent vivement colorées en rouge ou en jaune. Ces fleurs out un périanthe à six divisions, les extérieures sépaloïdes, les intérieures pétaloïdes, soudées en tube à la base, six étamines à anthères sagittées, et un ovaire supère, qui devient à la maturité une capsule membraneuse, s'ouvrant en trois valves pour laisser échapper un grand nombre de graines, à embryon pourvu d'us albumen amylacé.

Les Tillandsia habitent les régions tropicales de l'Amérique. Plusieure espèces, notamment les T. amæna Lodd. et T. splendens A. Bronga., sont cultivées dans les serres chaudes de l'Europe comme plantes d'ornement le T. usnoides L. est connu aux Antilles sous le nom vulgaire de Caragus. On l'appelle également Barbe espagnole, Barbe de vieillard, à cause de se tiges filiformes très-longues, pendantes, rameuses, couvertes de feuilles alternes dont le limbe est parsemé de petites écailles grises. Ces tiges, dépouillées de leur écorce par le rouissage, constituent une sorte de cria reptal employé communément à la Louisiane pour faire des cordages, pour responrer les matelas, les coussins, les selles des chevaux, pour emballer de objets précieux, etc. Les feuilles sont préconisées comme toniques et standchiques; on les emploie, pilées et mélangées avec du saindoux, contre les hémorrhoïdes.

TILLETIA. Genre de Champignons-Coniomycètes, du groupe des Estiminées, établi par Tulasne pour certaines espèces d'*Uredo* qui attaquent specialement les organes de la fructification des Graminées.

Les Tilletia se présentent sous forme d'une masse poussièreuse assez conpacte, en général de couleur brune, constituée par une grande quantité de spere arrondies qui, en germant sur tout substratum humide, donnent naissance à un promycélium. Celui-ci produit, par des segmentations terminales et latérals, des sporidies allongées, linéaires, pouvant se détacher et devenir immédiatment de nouvelles utricules germinatives.

L'espèce principale du genre, T. caries Tul. (Uredo caries Pers.), produit le carie des ceréales. Elle se développe dans les caryopses du Froment, qu'elle rempli d'une poussière d'un brun noirâtre, onctueuse au toucher et répandant et odeur fétide, analogue à celle du poisson pourri. Dans cette espèce, les spars sont munies de proéminences réticulées. Les sporidies, en forme de poisces placées verticalement et en houppes à l'extrémité du promycélium, s'anisse dans leur moitié inférieure par de courts renslements transversaux en sparific doubles ayant la forme d'un il et tombent ainsi unies. Ces sporidies deals produisent une utricule germinative filiforme, sur laquelle se forment fréquent

TILLEUL. 597

ment, par segmentation, de nouvelles sporidies, qui peuvent germer à leur tour.

TILLEUL (Tilia T.). Genre de plantes Dicotylédones-polypétales, qui a donné son nom à la famille des Tiliacées. Les fleurs y sont régulières et hermaphrodites. Dans celles d'une espèce telle que le Tilleul commun à grandes feuilles de notre pays, le Tilia sylvestris, le réceptacle convexe porte cinq sépales valvaires et cinq pétales alternes, imbriqués dans le bouton, sessiles, mais atténués à leur base, qui, dans certaines espèces, est épaissie et glanduleuse. Les étamines, en nombre indéfini, sont toutes à peu près libres, ou obscurément unies à la fin en cinq faisceaux oppositipétales. Les filets s'insèrent tout contre la corolle; leur sommet se divise en deux très-courtes branches divergentes qui supportent chacune une des loges distinctes de l'anthère, extrorse et déhiscente suivant la longueur. Le gynécée, libre et supère, inséré immédiatement au-dessus des étamines, se compose d'un ovaire à cinq loges alternipétales, surmonté d'un style à extrémité stigmatisère légèrement dilatée et quinquédentée. Dans chaque loge, plus ou moins complète, il y a deux ovules, insérés vers l'angle interne, ascendants et anatropes, avec le micropyle dirigé en bas et en dehors. Le fruit est sec, indéhiscent, et contient une ou un très-petit nombre de graines qui, sous leurs téguments, renferment un albumen charnu, enveloppant un embryon à larges cotylédons supérieurs, foliacés, lobés, dont le sommet et les bords sont plus ou moins irrégulièrement incurvés ou involutés.

Si l'on prend, au contraire, les seurs de quelques autres espèces, telles que les T. americana, nigra, argentea, etc., on y voit, avec la même organisation générale, une différence dans l'androcée, qui consiste en ce que l'étamine supérieure de chacune des phalanges se transforme en une lamelle stérile, pétaloïde, tordue, ou imbriquée dans le bouton avec les autres staminodes oppositipétales. Les Tilleuls sont des arbres, souvent élevés, dont les organes sont à peu près glabres, ou parsemés de poils fins, simples ou étoilés. Leurs feuilles sont alternes, simples, serrées, souvent cordées et insymétriques à la base. Leur pétiole est accompagné de deux stipules latérales. Leurs fleurs sont réunies en grappes terminées par une fleur, ou en grappes de cymes, terminales ou axillaires. L'axe principal de leur inflorescence porte plusieurs bractées, dont l'inférieure, beaucoup plus développée que les autres, allongée et foliacée, demeure adnée à l'axe dans une étendue assez considérable et souvent jusque vers le milieu de sa bauteur. Ce genre, dans lequel on a décrit un très-grand nombre d'espèces, en renferme probablement de huit à dix au plus, toutes originaires des régions tempérées de l'hémisphère boréal des deux mondes.

Toutes sont riches en mucilage, et le développement de cette substance se fait à peu près comme dans les Malvacées. Le plasma de ce mucilage se présente sons deux aspects dans la plupart des espèces; tantôt il se répartit autour des phytocystes et s'y divise ensuite en strates plus ou moins nombreuses; tantôt il remplit toute la cavité et produit des strates en se divisant de la circonférence au centre. Les strates ont d'ailleurs leur végétation propre et peuvent devenir notablement épaisses. On a également observé dans ce mucilage une autre manifestation de la vie, consistant en ce qu'au milieu du mucilage liquide il naît, dans certains phytocystes, un, deux, trois ou quatre nucléus, d'abord homogènes. dans lesquels il se forme bientôt une cavité centrale qui grandit et dont les parois peuvent ensuite se doubler de plusieurs couches concentriques de plasma

598 TILLEUL.

mucilagineux. Le mucilage ne résulte donc pas dans les Tilleuls, comme on l'a cru, d'une métamorphose des parois cellulosiques du phytocyste; il ne provient pas non plus, comme on l'a dit également et ainsi qu'il peut arriver dans d'autres groupes, d'une tranformation de l'amidon, car ce dernier peut n'apparaître qu'après les phytocystes à mucilage. Le contact de l'eau développe ches les Tilleuls du mucilage dans l'écorce, les feuilles, les calices, les corolles, etc.

Au point de vue pratique, ces arbres présentent une autre particularité importante : ils ont un liber solide, résistant, flexible et plus ou moins textile. Ausse en fait-on des cordages, des nattes, des paillassons, etc. Ordinairement les faisceaux qui constituent les lames libériennes sont ondulés et tangents entre eux au niveau du sommet de leurs courbures les plus accentuées, et ils sont d'autant plus abondants que les couches libériennes sont plus profondes.

Les principaux Tilleuls utiles à la médecine sont les suivants :

- 1. Tilia platyphylla Scop., Fl. carniol., I, 373. VENT., Diss., 6, t. l. tig. 2. — DC., Prodr., I, 513, n. 4; Fl. franc., IV, 826. — T. cordata Mill. Dict., n. 1. — T. cordifolia Bess., Gal., 1, 343. — T. europæa Dess., Cal. Jard. Pl., 152. — T. grandiflora Ehrh., Beitr., V, 158. — T. pauciflora HAYN., Arzngew., III, t. XXXXVIII. — T. mollis Spach, in Ann. sc. nol., sér., 2, 11, 336. — T. rubra DC., Cat. Jard. Montp., 150. — T. corallina An. Hort. kew., 11, 229. — C'est le Tilleul à grandes feuilles ou Tilleul de Hollande, bel arbre à rameaux velus, ponctués ou verruqueux, rougeàtres ou d'un wat cendré, à feuilles suborbiculaires-acuminées, ordinairement cordées à la best. vertes et nullement velues en dessous, à bourgeons velus, à inflorescences pourvues d'une bractée décurrente jusque près de la base du pédoncule, avec 5-7 fleurs assez grandes et d'un blanc jaunâtre, très-odorantes. Le fruit a de côtes saillantes et une paroi épaisse, ligneuse, résistante. Cet arbre est plané sur un grand nombre de promenades, d'avenues, dans toute la France; il x trouve à l'état spontané dans les bois de l'Est, Lorraine, Alsace, Vosges. Jura, etc.; il a été transporté dans le Nouveau Monde.
- 2. Tilia sylvestris Desr., Cat. Jard. Pl., 152. Spach, in Ann. sc. ast. sér. 2, 11, 555. — Gren. et Godr., Fl. de Fr., 1, 286. — T. europæs var. p. L., Spec., 733. — T. parvifolia Ehrn., Beitr., V, 159. — Kocn, Syn., 14. — Sut., Fl. helv., I, 317. — T. microphylla Vent., Diss., 4, t. 1, fig. 1. — DC., Prodr., 1, 515, n. 1, — T. ulmifolia Scop., Fl. carniol., n. 642. Cest h Tilleul à petites feuilles ou Tillot, arbre à bourgeons glabres et à branches ordinairement plus étalées que le T. platyphylla, avec des rameaux glabres « des seuilles glabres des deux côtés, vertes en dessus et glauques sans pubescene en dessous, sinon au niveau des aisselles des nervures. Le limbe est orbiculaire ou ovale, brusquement acuminé au sommet. Les sleurs sont petites et d's blanc terne ou un peu jaunâtre, et la bractée de l'inflorescence est longuement pétiolée. Le fruit est subglobuleux, tomenteux, sans côtes saillantes, et la pare du péricarpe est membraneuse et fragile. Cet arbre est aussi planté sur le avenues et les promenades, mais il est moins recherché que le précèdent. croît en abondance dans les bois où il est bien plus commun que le 7. 📂 typhylla, surtout dans les forêts du département de l'Oise.
- 3. Le Tilleul argenté (Tilia argentea Dasr., H. par. DC., Cat. H. many-150; Prodr., I, 513, n. 9). Bel arbre à seuilles cordées, légèrement irreplières à la base, serrées, glabres et vertes en dessus, chargées en dessus d'aduvet tomenteux blanchâtre, ce qui donne à tout l'arbre une teinte parter

lière. Le pétiole est égal environ au quart du limbe, et les fruits ovoïdes ont les côtes non proéminentes. C'est le T. alba Waldst. et Kit. (Pl. hung. rar., l. 3, t. III), qui n'est pas rare en Hongrie, le T. tomentosa Mœnch (Weiss., 136) et le T. rotundifolia Vent. (Diss., 45, t. IV), souvent cultivés dans nos parcs, nos promenades, etc., et qui sert exactement aux mêmes usages que les deux espèces précédentes.

- 4. Le T. intermedia DC. (Prodr., I, 513) a aussi les mêmes propriétés et st considéré comme une plante indigène. Il est très-voisin du T. sylvestris tont il se distingue principalement par ses fleurs plus grandes, par ses fruits leux fois plus gros, et non globuleux, mais ellipsoïdes, à paroi du péricarpe subligneuse, avec les côtes saillantes. Les feuilles ont un pétiole plus court st elles sont plus pâles en dessous, souvent un peu blanchâtres, sans être tomenteuses.
- 5. Le Tilia americana L. (Spec., 733. Michx, Arbr. amér., Ill, 311, t. 1) est le T. canadensis Michx (Fl. bor.-amer., I, 306) et le T. glabra Vent. (Diss., 9, t. 11). Il est employé en Amérique exactement aux mêmes usages que nos espèces indigènes et il est assez fréquemment planté chez nous. Il est caractérisé par des feuilles profondément cordécs, brusquement acuminées, découpées en serratures aiguës, glabres et légèrement coriaces. Les fleurs odorantes out des pétales tronqués au sommet et crénelés, égaux en longueur au style. Le fruit est ovoide, légèrement costé.
- 6. Le Tilia caroliniana MILL. (Dict., n. 4) est le T. americana Walt. (Carol., 155) et le T. pubescens Ait. (H. kew., édition 1, II, 219). Il se distingue par des feuilles tronquées et subcordées à la base, denticulées-serrées, pubescentes en dessous; des pétales émarginés et plus courts que le style, un fruit globuleux et lisse. Il croît en Virginie et en Georgie. Ses fleurs ont la même odeur et servent aux mêmes usages que celles de l'espèce présédente.

On a souvent confondu avec les précédentes les espèces suivantes, distinguées plus ou moins nettement par E. Spach, qu'on a accusé d'avoir trop multiplié les soupes spécifiques. Elles sont assez souvent plantées sur nos promenades et servent exactement toutes aux mêmes usages.

- 7. Tilia neglecta Space: fleur à cinq staminodes. Style barbu. Fruit à côtes millantes. Feuilles pubescentes en dessous. Bourgeons glabres.
- 8. T. nigra Bork. : style barbu à la base. Fruit à côtes saillantes. Feuilles plabres en dessous. Bourgeons glabres. Fleur à cinq staminodes. Ce dernier aractère se retrouve dans toutes les plantes suivantes.
- 9. T. floribunda Al. Br.: style glabre. Fruit hérissé, à côtes non saillantes. Fauilles vertes en dessus, à peine plus pâles en dessous. Cymes dépassant lonquement la bractée. Bourgeons glabres.
- 10. T. præcox Al. Br.: style barbu Fruit à côtes non saillantes. Feuilles glabres inférieurement. Bourgeons glabres.
- 11. T. flavescens Al. Ba.: style glabre. Fruit à côtes non proéminentes, voyeux. Feuilles d'un vert tendre, très-pâles inférieurement. Bourgeons glabres.
- 12. T. truncata Spach: pétales à sommet obscurément crénelé. Style glabre, subégal aux étamines. Fruit à côtes non saillantes. Feuilles à aisselle des ner-rures barbues. Bourgeons chargés de poils.
- 13. T. heterophylla Vent. : style barbu à sa base. Feuilles inférieurement barbulées à l'aisselle des nervures. Bourgeons chargés de poils.

14. T. laxistora Mx: style saillant et glabre. Pétales profondément émarginés au sommet. Fruit à côtes non saillantes. Feuilles à aisselle des nervures barbues.

H. Br.

BIBLIOGRAPHIE. — T., Inst. Rei herb., 611, t. 381. — L., Gen., n. 660. — Adabs., Fem. det pl., II, 382. — J., Gen., 292. — Poir., Dict. enc., VII, 676; Suppl., V. 312. — Lank, Illustr., t. 467. — Torp., in Dict. ec. nat., All., t. 147. — DC., Prodr., I, 512. — Space, Suited Buff., III. 15; in Ann. ec. nat., sér. 2, III, 331, t. 15. — A. Gray, Gen. ill., t. 136; Mem., ed. 5, 103. — Vent., Monogr. Till. (Diss.), in-4. Paris, 1802. — End.., Gen., n. 5573. — Payer. Organogr. comp. fl., 20, t. 4. — Bocq., in Adansonia, VII, 34. — Mér. et de L., Dict. Mat. méd., VI, 740. — C. Koch, Bot. W. Schr. (1805), 267, 277. — Duham., Arbr., t. 50-31. — Gren. et Gode., Fl. de Fr., I, 285. — Berth. et Hook. fl., Gen. plant., I, 236, n. 24. — Guid., Orog., 209. — Hayre, Arsneigew., t. 46-48. — Guide. Holzart., t. 106-168. — Guid. Drog. simpl., éd. 7, III, 641. — Rosente., Syn. pl. diaphor., 731. — Berge et Sch... Darst. off. Gew., t. 186. — II. Bn, in Payer, lec. fam. nat., 274; Hist. des pl., IV, 161, 180, 185, fig. 176, 179-184; Tr. Bot. médic phanér., 809.

TILLY (GRAINES DE). Voy. CROTON.

TIMMANIS. Voy. Nègres.

TIMMERMANN (THEODOR-GERHARD). Médecin allemand, né à Duisbourg en 1727, mort à Moers le 4 septembre 1792, exerça la médecine à Elberfeld, puis en 1760 fut nommé professeur d'anatomie à Rinteln. Il a laissé un assez grand nombre de dissertations et de programmes.

L. III.

TINAMOUS. Les Tinamous qui, pour G. Cuvier, pour Lesson et pour les autres auteurs du commencement de notre siècle, ne constituaient qu'un seul genre (Tinamus), dans l'ordre des Gathinacés (voy. ce mot), ont été plus tard, à la suite des recherches de M. Parker et de M. Huxley, rangés dans une famille distincte (Tinamidæ) ou même dans un ordre particulier (Crypturi). En effet, si les Tinamous ressemblent un peu aux Perdrix par leur plumage, par leurs allures et par leurs mœurs, ils diffèrent complétement de ces Oiseaux et des autres Gallinacés par leur squelette, sous certains rapports ils se rapprochent même des Struthioniens (voy. ce mot) et, comme ces derniers oiseaux, ils ont la queue rudimentaire; mais leur taille est bien inférieure à celle de la plupart des représentants de l'ordre des Coureurs, puisqu'ils atteignent tout au plus la grandeur d'une Poule et leurs ailes sont normalement conformées, quoique trèscourtes. Leur tête est petite et aplatie, leur bec long et recourbé, leur cou mince, leur corps trapu, couvert de plumes larges et serrées, et leurs pattes, relativement assez hautes, ont toujours le pouce très-réduit inséré à un niveau très-élevé, ou même complétement atrophié, de sorte qu'elles se terminent par trois doigts seulement.

Ce groupe ornithologique appartient aujourd'hui exclusivement à la faune du Nouveau Monde et se trouve répandu seulement sur les régions tropicales et australes du continent américain depuis le Mexique jusqu'à la Patagonie. Il se compose d'une cinquantaine d'espèces qui se répartissent en neuf genres (Tinamus, Nothocercus, Crypturus, Rhynchotus, Nothoprocta, Nothura, Taoniscus. Calodromas et Tinamotis), caractérisés principalement par des différences dans les proportions des diverses parties du corps, dans le nombre des doigts et dans la forme du bec. Parmi les espèces les plus connues nous citerons seulement le Tinamou tataupa (Crypturus tataupa T.), du Brésil et du Paraguay, qui a la

tête, le cou et la poitrine d'un beau gris, le dos et le croupion d'un brun rouge, varié de noir, de blanc et de jaune, le bec rouge de corail et les pattes rose-chair; le Rhynchote inambu (Rhynchotus rujescens T.), qui est originaire des mêmes contrées et qui a les parties supérieures du corps et le dessus de la tête fortement rayés de noir sur fond jaune, et le Taonisque pavonin (Taoniscus nanus T.), petit oiseau ressemblant un peu à une Caille, mais se distinguant immédiatement par le développement de ses plumes sus-caudales qui traînent à terre comme la queue d'un Paon.

Les Tinamous vivent les uns dans les plaines découvertes, les autres dans les forêts épaisses, sur le slanc des montagnes; ils ne sont presque pas usage de leurs ailes, d'ailleurs trop saibles pour les soutenir longtemps, et courent dans les herbes à la manière des Cailles. Leur nourriture consiste en graines, en fruits et en insectes, et leur cri se compose de plusieurs sissements se succédant comme les notes d'une gamme et produisant sur l'oreille un effet singulier. Ils nichent à terre et pondent des œus unicolores, verts ou bruns, dont la coquille a le brillant de l'émail. Dans l'Amérique méridionale, on sait une chasse active à ces oiseaux que l'on désigne vulgairement dans le pays sous les noms de Cailles et de Perdrix.

BIBLIOGRAPHIE. — Spix. Av. Bras., pls. 78 et suiv. — Burneister. Uebers. Th. Bras., t. III, p. 316. — Brenn. Vie des animaux, édit. franç. Oiseaux, t. II, p. 493. E. O.

TINGSTADIUS (LARS-CHRISTIAN). Né à Lunda, dans la province de Söderman le 12 juin 1750, voyagea en Allemagne et étudia quelque temps la médecine à Greisswald, puis vint séjourner à Stockholm, où il continua ses études, tant à l'hôpital des Séraphins, qu'à la maternité de cette ville. Après avoir passé à Land son examen de médecin et soutenu une thèse De tympanitide intestinale, il fut reçu docteur de cette Université, le 10 juin 1775, nommé professeur d'anatomie et de chirurgie à Stockholm en 1779; il occupa plusieurs postes scientifiques et administratifs importants, devint membre du conseil de santé, médecin de la Cour, etc., et mourut le 12 mai 1832.

A. Dureau.

à timbre argentin que l'on perçoit à l'auscultation de la poitrine dans les cas de très-vastes cavernes et surtout de pneumothorax. Laennec, qui l'a observé le premier et lui a donné ce nom, dit qu'il est parsaitement semblable au son que rend une coupe de métal, de verre ou de porcelaine, que l'on frappe légèrement avec une épingle ou dans laquelle on laisse tomber un grain de sable. Tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, il est sormé d'une série de saccades successives, tantôt c'est un bruit unique ou encore un frémissement argentin comparable à celui d'une corde métallique mise en vibration.

Il se produit pendant la respiration, mais devient plus net et parfois seulement perceptible quand le malade tousse ou parle. Il faut aussi dans certains cas, pour en provoquer la manifestation, ausculter le sujet au moment de la déglutition d'un liquide qu'on lui fait prendre.

Suivant qu'il se présente à l'occasion d'une vaste caverne ou d'un pneumothorax, son siége et son étendue varient. Dans les cas de caverne, il occupe généralement le sommet et il coïncide ou alterne avec des râles caverneux, la respiration amphorique et quelquesois le bruit de pot sêlé. Dans le pneumothorax il occupe une plus grande étendue et s'accompagne des divers symptômes physiques de cette affection : respiration amphorique, sonorité tympanique; succussion hippocratique dans l'hydropneumothorax.

Son diagnostic est des plus aisés à faire et, dès qu'on l'a entendu une fois, on ne saurait le méconnaître.

Observé le plus souvent dans l'hydropneumothorax, on a considéré que les conditions physiques qui se trouvent réunies dans ce syndrome étaient toutes indispensables à sa production. Présence dans la poitrine d'une cavité asses spacieuse contenant un mélange d'air et de liquide et communiquant avec l'estérieur. Laennec cependant a observé le tintement dans un cas où cette communication n'existait pas et depuis on l'a vu se produire sans que même il y cet de liquide. La seule condition physique nécessaire est donc la présence dans la poitrine d'une vaste cavité organique distendue ou béante.

Sous l'empire des premières idées que l'on s'est faites sur les causes de production du phénomène des théories diverses ont été émises pour l'expliquer. Elles ont varié par la suite lorsqu'on a vu que les nombreuses conditions supposées nécessaires étaient simplifiées. Ces théories se trouvent pourtant toute en germe, quoique avec un peu de vague, dans l'impérissable traité de l'invateur de l'auscultation.

Dans les cas de pneumothorax avec fistule bronchique : « L'air extérieur, disait Laennec, communiquant librement avec la cavité de la plèvre, frésit et s'agite entre la surface du liquide qu'elle renferme et les parois de la poitrine, toutes les fois que le malade tousse, parle ou respire, et predut l'espèce de résonnance que nous venons de décrire. » Ailleurs, et cela pour rait s'appliquer aux cas d'absence de fistule, il attribue le phénomène à la résonnance de l'air agité par la respiration, la toux ou la voix, à la surface d'un liquide qui partage avec lui la capacité d'une cavité contre nature formés dans la poitrine. »

Lorsqu'on fait tomber une goutte d'eau dans une carafe à moitié pleine entend un bruit argentin absolument comparable au tintement métallique. Le phénomène physique analogue peut se produire dans l'hydropneumothers. Lorsque le malade vient de se mettre sur son séant pour être ausculté, we goutte de liquide qui serait restée suspendue en haut de la cavité anormale produirait en tombant à la surface du liquide inférieur un véritable tintement En avril 1822, Laennec vérifia par une expérience sur le vivant son hypothème ingénieusement conçue. Il poussa lentement et par saccades une injection des la poitrine d'un sujet opéré d'empyème et les gouttes du liquide introduit un bant sur celui qui y était déjà produisirent d'une saçon indubitable un timement métallique. Ces conditions doivent rarement se réaliser sur le vivant d ce mécanisme peut servir seulement à expliquer un tinnitus accidentel et pendant de la respiration entendu au moment même où le malade viest s'asseoir. Woillez cite un fait de ce genre observé dans son service par Righ alors son interne. Mais où serait habituellement, dit avec raison Béhier, le risse voir qui permettrait la chute de gouttes en assez grand nombre pour explayer la persistance prolongée du phénomène.

Dance, frappé du vague de ces théories de Laennec, en proposa une nouvelle Pour lui la résonnance était produite par l'éclat de bulles d'air qui péocur par la fistule bronchique viennent crever à la surface du liquide pleurs d'résonnent alors dans la cavité aérienne. Cette explication suppose nécessir la persistance d'une tistule et son ouverture au-dessous de l'éparchement

pleural. Le savant médecin soufile dans la trachée de cadavres chez lesquels des extrémités bronchiques viennent s'ouvrir au-dessous d'un épanchement pleural, et il voit des bulles se former à la surface du liquide avec production du tinnitus métallique. Avec une cruche à moitié pleine d'eau ou avec une vessie distendue et contenant aussi de l'eau et de l'air on peut par un tube latéral faire pénétrer au milieu du liquide des bulles d'air qui, poussées par un piston, viendront éclater en effet à la surface du liquide en produisant le phénomène sonore dont nous cherchons à expliquer le mécanisme. Les expériences ont été variées de diverses manières par Dance et plus tard par Fournet et par Bigelow soit avec des vessies, soit sur des cadavres, mais leur succès ne prouve pas nécessairement que les choses doivent se passer ainsi sur le vivant.

Castelnau, qui a soumis à une très-sèvère critique toutes les théories émises de son temps, affirme même que l'hypothèse de Dance répond à des cas tout à fait exceptionnels. Au moment de la production de la fistule l'air pénétrera avec plus ou moins de force dans la plèvre, il traversera le liquide, et cesbulles feront naître le bruit pathologique. Le phénomène se continuera jusqu'au moment où la tension de l'air situé dans la plèvre sera égale à la pression atmosphérique. L'équilibre une fois établi, aucune bulle ne devra plus traverser et le tintement devra cesser définitivement. Pour appuyer son argumentation et réfuter la théorie de Dance, Castelnau a institué un certain nombre d'expériences.

Voici la plus importante. Prenez une seringue remplie aux deux tiers et par égale part d'air et d'eau adaptez une canule qui se fixe à l'extrémité d'un entonnoir évasé regardant en haut. C'est l'image de la cavité de l'hydropneumothorax communiquant avec l'extérieur. Les mouvements de va-et-vient du piston simuleront l'inspiration et l'expiration, c'est-à-dire les phases successives d'ampliation et de resserrement de la cavité thoracique. Si, tenant la seringue perpendiculairement de haut en bas, vous poussez le piston, c'est-à-dire, si vous expirez, vous voyez le liquide monter dans l'entonnoir. Si vous relevez le piston, c'est-à-dire, si vous inspirez, le liquide rentrera dans la seringue. Ces alternatives d'abaissement et d'élévation pourront être produites indéfiniment sans donner lieu à aucun dégagement de bulles. Si l'inspiration est assez considérable pour que le vide produit dépasse le demi-volume du liquide, celui-ci entrera tout entier dans la scringue, et alors seulement il pourra arriver que quelques bulles d'air traversent la masse du liquide pour venir crever à sa surface; le contraire arrivera dans une expiration trop considérable. Un dispositif analogue est facile à réaliser sur le cadavre, et il démontre pour Castelnau la grande difficulté du passage de bulles d'air. Le tintement métallique, s'il était produit par le mécanisme de Dance et de Beau, qui se range à son opinion, se produirait seulement à la fin de chaque mouvement inspiratoire et encore dans des conditions théoriques en quelque sorte irréalisables.

Préoccupé de trouver une explication qui répondit à un plus grand nombre de saits, Castelnau s'est peut-être exagéré les objections qu'on pouvait opposer aux théories de ses prédécesseurs. S'il est vrai qu'une bulle d'air ne pourra pas traverser un épanchement quand l'équilibre de pression est établi, il est certain aussi que cet équilibre peut se rompre par résorption du gaz pleural, par résorption également ou expulsion d'une partie de l'épanchement. Il n'y a donc pas

absolue impossibilité à ce que les choses se passent comme dans les expériences de Dance et de Beau, mais la théorie qui s'appliquerait à ces cas particuliers se trouverait en défaut lorsqu'il n'y a pas de fistule ou lorsque la fistule s'ouvre au-dessus du liquide.

Pour ce dernier cas, Beau pensait qu'il pourrait bien y avoir souvent à l'œverture pleurale de la fistule un obstacle, des mucosités obstruant l'orifice, l'air en les traversant formerait l'éclat bullaire. Dans des expériences analogues à celles dont nous avons sommairement indiqué les dispositifs, Bigelow observant également cela « quand l'ouverture du tube était placée au-dessus du niveau de l'eau, et, si la salive ou quelque autre liquide en petite quantité remplissait en partie le tube, on percevait un tintement plus saible et sous-métallique. Mais ces mucosités n'y sont pas toujours. Raciborski, pour les fistules supérieurs à l'épanchement, admettait une théorie assez voisine de celle de Laennec : il pensait que le tintement était produit par les vibrations sonores que la voix on la toux impriment et communiquent à l'épanchement hydroaérique. La respiration ne pourrait pas produire elle seule pareil ébranlement et la théorie de Raciborski ne saurait suffire pour les pneumothorax sans liquide. On a pensé que, lorsqu'il y avait plusieurs fistules, l'air entrant par la fistule inférieur produirait le tintement et celui de la fistule supérieure la respiration ampherique. Les choses ne peuvent se passer ainsi. Si à un corps de pompe on adapte deux ajutages dont l'un seulement plonge dans l'eau, on verra en faisant jour le piston que l'air entre ou sort uniquement par l'ajutage supérieur, celui que ne plonge pas dans l'eau. Il en sera vraisemblablement de même pour deut fistules pleurales.

Castelnau mouille le bout d'une sonde avec un liquide mucilagineux; adaptant cette sonde à une seringue dont il fait jouer le piston, il produit un brut comparable à un râle, et ce bruit devient un tintement métallique, si la sonde plonge dans le goulot d'une bouteille. De cette expérience et de la critique des précédentes théories Castelnau conclut que le tintement métallique et un râle amphorique. Les conditions nécessaires à sa production sont l'exitence d'une cavité assez spacieuse renfermant des gaz avec ou sans liquide, à communication de l'air extérieur avec cette cavité, des vibrations sonores produites dans les canaux qui établissent cette communication. Les causes phroiques qui produisent ces vibrations sont les mêmes que celles des rèles humides.

Un râle peut donc devenir tintement métallique. Mais l'hypothèse de Catelnau est encore insuffisante, puisqu'elle suppose la nécessité niée aujourille d'une communication de l'air extérieur avec la cavité anormale. Elle a ciplique pas les faits de tintement sans fistule. On voit poindre cependant d'une façon plus nette une théorie qui, sans en contredire aucune d'une façon àsolue, les complétera toutes : c'est celle de la consonnance. Elle a cité conse per Skoda. Béhier l'a développée et appuyée d'expériences ingénieuses, d'observature cliniques bien interprétées. Tous les auteurs que nous avons cités conviences que la résonnance d'un bruit dans la cavité aérique ou hydro-aérique produit le tintement. Ils varient seulement sur les causes de ce bruit : que ce bruit un râle, une bulle d'air, éclatant au-dessus d'un épanchement, le traversant et traversant des mucosités, c'est le fait de résonner dans une caisse contense l'air avec ou sans liquide qui lui donnera le timbre métallique, et c'est au que concordent, à notre avis, plus que ne le supposaient leurs auteurs eux-mètal.

les vues de Laennec avec celles de Dance, de Castelnau même et de Skoda et Béhier.

Voici l'expérimentation de Skoda. Si l'on parle dans un stéthoscope placé sur un estomac rempli d'air, on entend un tintement métallique et l'écho amphorique résonnant dans l'estomac. Il en conclut que dans le pneumothorax les sonorités amphoro-métalliques se produisent toujours par consonnance. Cette théorie de la consonnance s'applique à beaucoup de cas, elle rend compte du bruit d'airain, elle explique aussi la production du tintement dans les efforts de toux et dans les phénomènes de la déglutition. Tout bruit, par le fait seul qu'il se passe près d'une caisse à air et qu'il est transmis à travers elle, revêt un timbre métallique. Appliquez l'oreille contre un ballon en caoutchouc vulcanisé dont jouent les enfants et, en percutant légèrement un de ses points, vous produirez le bruit d'airain. Plongez-le dans de l'eau de savon et, si en soufllant dans un tube vous formez des bulles contre sa paroi, quelqu'un qui appliquera un stéthoscope entendra un tintement métallique. Cette expérience si simple du professeur Béhier rend très-bien compte de la consonnance et fait comprendre la production du tintement en l'absence de fistule et d'épanchement de liquide. Il y a lieu maintenant, en revenant un peu en arrière, d'étudier les divers bruits qui résonneront dans la cavité ou avec lesquels elle consonnera pour produire le tintement. Ces bruits se produiront au niveau de la fistule, dans la cavité ou auprès d'elle.

L'air pénétrant avec une certaine vitesse dans une cavité, il peut se former une veine suide vibrante qui résonnera : c'est ce qui arrive lorsqu'on sousse dans une bouteille. Les parois de la fistule peuvent être appliquées l'une contre l'autre, et l'air en les décollant à leur orisice produira une vibration. Beau supposait que cet orisice pouvait être obstrué par des mucosités; Castelnau de son côté pensait qu'il pouvait être muni d'une espèce de valvule ou de diaphragme persoré très-mince mis en vibration au passage de l'air. Il n'est pas douteux que la sistule intervienne au moins quelquesois par l'un ou l'autre de ces mécanismes dans la production du tintement; nous n'en voudrions pour preuves que les cas dans lesquels ce bruit a cessé d'être entendu après sa fermeture, mais il peut se produire en deliors d'elle.

Dans la cavité c'est une bulle d'air traversant le liquide ou éclatant à sa surface, c'est encore la goutte d'eau tombant comme dans une carafe à moitié pleine.

Nous n'entrerons pas dans beaucoup d'explications pour la consonnance des bruits produits hors de la cavité et transmis seulement par elle. C'est ici qu'interviennent surtout le râle humide, les bruits de déglutition, la résonnance de la voix, de la toux, de la respiration. La consonnance ainsi comprise peut tellement être une cause de tintement que ce phénomène d'auscultation est quelquesois entendu en dehors de toute affection thoracique et par simple distension de l'estomac. Dans ces cas seulement le diagnostic dissérentiel est assez aisé. Le tintement par tympanite stomacale a pour caractère de se produire à la base antérieure gauche de la poitrine, au niveau du mamelon et au-dessous, sans être entendu au-dessus; il coïncide avec un son tympanique qui s'étend jusqu'au creux épigastrique distendu par des gaz et jusque dans l'hypochondre gauche. En dehors de ces cas faciles à reconnaître, le tintement métallique signifie toujours ou caverne étendue ou pneumothorax. La caverne est plus rare comme condition étiologique que le pneumothorax; son diagnostic se fait avec les autres

signes qui lui sont propres; le tintement dans ce cas occupe une étendue moindre que dans le pneumothorax. Par la percussion et par la recherche de la succussion on s'assure s'il s'agit d'un pneumothorax avec ou sans liquide. Y a-t-il ou non fistule? Le pneumothorax essentiel n'existe pas; le pneumothorax secondaire par fermentation des liquides pleuraux, pneumothorax pleurétique de Jaccoud, est bien rare et soulève bien des doutes. Le pneumothorax par perforation subsiste donc presque seul, et la fistule doit manquer bien exceptionnellement. Lorsqu'on voit un malade depuis le début de son affection et qu'en a assisté à la production du pneumothorax, la disparition du tintement métallique peut faire supposer que la fistule s'est guérie. Tous les bruits produit dans la cavité hydroaérique ne seront pas nécessairement consonnant de minière à produire le tintement. C'est ainsi que parfois il faut faire tousser le malade ou lui faire avaler un liquide pour amener la résonnance cherchée : ainsi s'explique sa cessation par oblitération de la fistule.

L'absence de liquide est rare; elle se constate surtout dans le pneumothors des emphysémateux dont une vésicule pulmonaire se rompt. Dans ces formes de pneumothorax on constate plus rarement le tintement métallique.

En résumé, on peut dire avec Barth et Roger que le tintement métallique produit d'une manière constante et manifeste par la respiration et par la vou est un signe presque pathognomonique d'un hydropneumothorax avec communication fistuleuse de la plèvre et des bronches.

Louis Ménado.

Bibliographie. — Ce phénomène d'auscultation n'a pas donné lieu à de nombreux travau dans ces derniers temps surtout.

Consultez la bibliographie de Preunothorax et Auscultation. Voir en outre : Larrysec. Tress de l'auscultation médiate. — Fournet, Recherches cliniques sur l'auscultation des organs respiratoires. — Devillers. Du pneumothorax déterminé par la rupture de la pliere et d'une vésicule emphysémateuse. Thèse de doct. Paris, 1826. — Gutanas. Pneumotheres. & Dict. en 30 volumes. — DANCE. Guide pour l'étude de la clinique. Paris, 1834. — Bus Recherches sur les causes des bruits perçus au moyen de l'auscultation. Paris, 1834. -RACIBORSEI. Précie pratique et rationnel de diagnostic, 1837. - Bierrow. Arch graérale. 1840. — Stores. Journ. de Dublin, sept 1840. — Beau. Recherches sur les causes play siques du lintement métallique. In Archiv. gén. de méd., octobre 1841. — Castellas (se. Recherches sur la cause physique du tintement métallique ou rêle amphorique. In Arch gén. de méd., 1841. — Saussien. Du pneumothorax. Thèse de doct. de Paris, 1841. -Louis. Recherches de la philhisie. Paris, 1843. — Nonneret. Arch. de médecine, mai 1851. -Wonles. Mémoire sur la guérison des perforations pulmonaires d'origine tuberculeus. Arch. de méd., décembre 1853. — Hanand. Bull. de la Soc. médicale des Mysteus, L. L. p. 292, 1854. — PROUST. Thèse doct. maug. de Paris, 1862. — Banza. Conférences de 📥 nique médicale (pneumothorax), 1861. — Denanquay. Traité de pneumatologie, 1861. -Woller. Traité théorique et clinique de percussion et d'auscultation. Paris, 1879. - Baro et Rosen. Traité pratique d'auscultation. Paris, 1887. — Augny. Du pneumotheres en par la rupture de vésicules emphysémateuses. Thèse de Paris, 1887.

TIPULAIRES. Voy. DIPTERES, p. 753.

TIQUES. Voy. IXODES et ARACHNIDES.

TIRE-BALLE. Instrument employé pour extraire les balles et autres projectiles de guerre renfermés dans des plaies profondes. On décrivait jades prand nombre d'instruments destinés à cet usage; c'étaient généralement de tenettes ou des curettes dans lesquelles on fixait la balle au moven d'une tipe d'acier glissant dans une cannelure du manche (tire-balle de Thomassin, etc.) les pinces connues sous le nom de bec de corbin, bec de grue, bec de cans, etc.

étaient employées au même usage. Presque tous ces instruments présentaient cet inconvénient que leurs branches n'avaient pas d'anneaux et que leurs mors ne possédaient pas une force de serrement suffisante.

Dans le tire-balle proprement dit, la branche est deux fois plus longue que la partie supportant les mors et se termine par des anneaux; l'instrument est droit ou courbe. Les tire-balle ne sont plus d'aucun usage aujourd'hui; tonte pince de trousse, avec ou sans anneau, peut en faire l'office.

Lorsque le projectile est logé dans un os ou est inaccessible aux doigts ou aux pinces, on se sert du tire-fond, instrument formé d'une vis double, longue de 20 à 30 millimètres, soigneusement évidée et disposée de telle sorte que les lames détachées des corps ductiles sur lesquels elle agit, les balles de plomb, par exemple, remontent le long du sillon qui sépare les deux vis et s'y fixent. Avant d'introduire le tire-fond, on agrandit la plaie suffisamment, puis on applique la mèche de l'instrument sur la balle et on la fait pénétrer lentement, avec précaution, et sans trop appuyer, jusqu'à ce qu'elle se trouve bien implantée; on opère ensuite l'extraction en tirant sur l'anneau, servant de manche, fixé à l'extrémité opposée de l'instrument.

A l'article Alphonsin de ce Dictionnaire, cet instrument a été décrit comme un tire-balle, destiné à aller chercher les projectiles dans la profondeur des os. Mais un examen attentif de la gravure qui le représente dans l'Armamentarium de Scultet y fait reconnaître plutôt un dilatateur, dont les branches écartées à l'état normal peuvent être rapprochées par un curseur annulaire glissant de baut en bas (Thomas, Lect. sur l'hist. de la méd., p. 57, 1885). L. Hn.

TIRE-FOND. Instrument de chirurgie destiné à pénétrer et à se fixer solidement dans des corps étrangers qu'on veut extraire, le disque osseux, par exemple, détaché par la trépanation. Il a été décrit à l'occasion du tire-balle (voy. ce mot et Trépan).

PISANE (de attorn, orge mondé). Chez les Anciens, le mot ptisane s'appliquait simplement à la décoction d'orge. On entend aujourd'hui par tisane toute infusion, décoction ou macération de substances médicamenteuses dans une grande quantité d'eau, destinée à être prise par tasses ou par verres, et à agir comme adjuvant des médicaments plus actifs prescrits au malade. Les tisanes sont simples ou composées; celles-ci peuvent renfermer en dissolution des substances douées d'une certaine activité. La composition des tisanes les plus usitées a été indiquée dans divers articles de ce Dictionnaire; pour la tisane royale, par exemple, voy. Séné; pour les tisanes de Feltz, de Vigaroux, etc.,

TISSERANDS. HYGIÈNE ET PATHOLOGIE PROFESSIONNELLES. En traitant de l'hygiène des manufactures, dans ce Dictionnaire, Beaugrand a réservé un article spécial pour les tisserands. C'est, en effet, des conditions individuelles dans lesquelles le travail du tissage place spécialement l'ouvrier que nous nous occuperons ici.

C'est au tisserand isolé, travaillant dans un milieu confiné, que se rapporte à bon droit le triste tableau que la plupart des observateurs ont tracé de la santé des ouvriers qui se livrent à cette profession. « Pâles, étiolés, bouffis, languistants, dit Patissier, ils sont exposés à toutes les maladies qui ont leur siège dans

les viscères du bas-ventre, telles que l'engorgement chronique du foie et de la rate; l'hydropisie ascite, les hémorrhoïdes, etc.; ils sont de plus sujets à l'asthme et se plaignent de palpitations et de troubles nerveux de toute espèce. Villermé (1839) et Thouvenin (1846) s'expriment à peu près en ces termes, et Seemann de Berlin en 1862 ne fait que répéter ce qu'ont déjà dit ces observateurs.

La vie sédentaire isolée avec ses conditions de confinement et ses privations physiques de toute sorte, la continuité d'une attitude professionnelle défectueuse et fatigante, l'humidité du milieu, la viciation de l'atmosphère par des poussières et des émanations nuisibles, telles sont encore aujourd'hui les causes qui agissent de la façon la plus funeste sur la santé des tisserands à bras.

Le tissage à bras, en effet, malgré les progrès du tissage mécanique, est encore le plus souvent employé pour les étoffes façonnées. Certaines étoffes unes même sont exclusivement tissées à la main; telles sont : celles en laines cardés, en laines peignées, et la soierie en grande partie.

C'est principalement chez les tisseurs de soie que l'on retrouve aujourd'hn he plupart des affections constitutionnelles signalées comme propres à la profession. Il y a peu de métiers dans lesquels les maladies chroniques soient aus communes; il n'en est pas où l'attitude professionnelle soit plus pénible et plus fâcheuse dans ses résultats.

Assis sur un plan dur et incliné, le tronc penché en avant et appuyé sur la poitrinière » en bois sur laquelle passe l'étosse lissée, les tisserands à bras seut mouvoir alternativement avec les pieds les marches du métier, tandis qu'avec les mains ils lancent et relancent la navette contenant la trame.

La pression habituelle de la poitrinière contre la région épigastrique provoque des gastralgies, des troubles fonctionnels des voies digestives, de la fatgue respiratoire que, suivant Villermé, viendraient encore exagérer les secouses imprimées au thorax par la percussion du battant sur cette même poitrinière. L'application répétée de celle-ci sur le devant du corps amène aussi chez us grand nombre la formation d'une bourse séreuse accidentelle au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure.

Le mouvement répété des membres inférieurs provoquerait, selon Verneis, de la fatigue et des crampes musculaires dans les jambes, et la pression des parts sur les marches du métier amènerait à la longue une subluxation des ortels par suite de leur extension exagérée et continue. Ce mouvement, analogue à celui que demande la mise en œuvre des machines à coudre, avait déjà de accusé par Montaigne d'exciter singulièrement les parties génitales. Dans que ques cas, par exemple, pour la confection de certains tissus, entre autres de tapis, le mouvement professionnel des doigts, plus complexe et plus fatignes, provoque de la douleur et de la raideur spasmodique des doigts, constitué une véritable crampe professionnelle.

Un autre inconvénient du travail professionnel réside dans l'application connuelle de la vue, qu'exige la confection des tissus, laquelle, en dehors de l'efluence générale du genre de vie privée et du milieu vicié ambiant, agut come tacteur important dans le développement de troubles asthéniques et congesté du côté de l'organe de la vision.

On le voit, le rôle de l'attitude et du mouvement professionnel, comme fatter pathogénique, est d'autant plus à considérer dans la profession de tisserand per l'on a affaire plus particulièrement à des ouvriers travaillant isolément des les ateliers étroits et mal aérés. C'est surtout chez les tisseurs de draps que le mouvement professionnel exige des efforts prolongés, et que les percussions du tatant exposent à plus de fatigue à cause de son poids considérable. Aussi rouve-t-on chez ces ouvriers un certain nombre d'affections organiques du xœur que l'on doit attribuer en partie à la fatigue, en partie aussi aux rhumatismes, qui sont très-fréquents chez tous les tisserands et que provoque généralement l'extrême humidité du milieu professionnel. On a observé également chez ces ouvriers l'atrophie musculaire brachiale, limitée au groupe des muscles fatigués outre-mesure; affection que, suivant W. Frank-Smith, il ne faut pas confondre avec la paralysie des Forgerons dans laquelle les centres serveux sont intéressés (British. Med. Journal, août 1876).

Il est une affection que l'on rencontre fréquemment chez les tisseurs, c'est la phthisie pulmonaire. Fonteret l'a signalée particulièrement chez les tisseurs de soie à Lyon. Il a relevé à l'hôpital de la Croix-Rousse, dans cette ville, 2024 décès de 1862 à 1866; sur ces 2024 décès il y a 771 décès par phthisie, plus d'un tiers, et sur cette mortalité de 771 phthisiques on compte 164 tisseuses et 159 tisseurs, près de la moitié. En outre, chez les ouvriers tisseurs, la mortalité est la plus forte de l'àge de vingt à vingt-cinq ans, et chez les ouvrières tisseuses on compte à peu près un quart des décès de quinze à vingt ans. lans le tableau de mortalité par phthisie dans les différentes professions, dressé par Hirt (L.), les tisserands occupent à côté des tapissiers et des passementiers le vingtième rang sur cinquante-huit professions citées et particulièrement exposées à cette affection. Le développement de la phthisie chez les tisseurs de soie reconnaîtrait pour causes prédisposantes, d'après Fonteret, l'immobilité relative du corps pendant le travail jointe à la position inclinée en avant, la vie sédentaire, la longueur exceptionnelle de la journée de travail, la viciation habituelle des ateliers, une alimentation insuffisamment réparatrice.

J'en arrive à un point intéressant de pathologie professionnelle : les tisserands sont exposés au saturnisme, par le fait même des matériaux employés pendant leur travail.

Dalmanesche, en 1841, avait le premier signalé chez les tisserands travaillant sux métiers Jacquard des accidents d'empoisonnement par le plomb, et en avait sarfaitement déterminé la cause, en proposant dès cette époque l'unique moyen le les en préserver. En 1870 cependant ces accidents étaient encore signalés sar Pouillet qui, appelé auprès d'un jeune tisserand, constatait les symptômes saivants : visage blème, langue blanchâtre, haleine saburrale, bord des gencives sleuâtre, inappétence complète, soif vive; pas de selles depuis quatre jours, les vomissements, la nuit, avec des efforts très-grands; douleurs hypogastriques assupportables, épigastralgie et lombalgie s'exaspérant par la pression. En maminant la chambre de travail Pouillet constata sur le sol, au-dessous des peids du métier, l'existence d'une poussière plombifère brune, impalpable, provenant du frottement de ces poids entre eux.

En esset, dans le tissage à la Jacquard, les fils qui représentent les dessins du modèle retombent librement en avant du siège de l'ouvrier travaillant avec le mêtier et sont tendus par des poids. Le nombre de ces poids varie de 5000 à 12000; il est ordinairement de 5000 à 6000. Asin que les poids occupent le mains de place possible, il est nécessaire qu'ils soient cylindriques et d'une sande densité: aussi sont-ils généralement en plomb. Leur poids moyen est de se grammes et leur hauteur de 25 centimètres. Ils frottent nécessairement l'un

contre l'autre dans leur mouvement alternatif d'ascension et de descente, surtout quand quelques-uns sont devenus recourbés ou que le sol sur lequel repose le métier est inégal. Ce frottement dégage une poussière très-fine de plomb métallique ou de son oxyde. Cette poussière recouvre les machines, les siéges, le plancher; c'est elle qui, soulevée dans le va-et-vient des ouvriers, est absorbée par eux et provoque les accidents saturnins.

En 1885, Schuler, de Zurich, signalait de nouveau ces accidents ches les ouvriers des fabriques de tissage. Dans une fabrique de Zurich, le professeur lunge a trouvé 56 pour 100 de plomb dans la poussière qui recouvrait les rescabeaux, et 37 pour 100 dans celle de toute la chambre.

Le nettoyage consciencieux et répété des pièces où l'on travaille est mexcellent moyen de préservation. Dans une fabrique de Mollis, en Suisse, où chaque jour on nettoyait tout avec la plus grande attention, Schuler a va la proportion du plomb dans les poussières tomber à 0,02 pour 100, et aucun accident n'a plus été signalé.

Le seul moyen efficace, toutefois, consiste à remplacer les poids en plemb par des poids en fer. C'est la mesure qu'avait indiquée Dalmanesche, celle que nous avons demandée nous-même dans notre Hygiène des Professions et des industries (1875); c'est celle aussi que, suivant Schuler, on a appliquée à Chemnitz en Saxe, qui est un grand centre de tissage, et généralement aujeur-d'hui en Allemagne.

Une autre cause de saturnisme réside dans l'emploi de fils teints avec des couleurs plombiques, particulièrement le chromate de plomb. Léopold (de Glauchau) a cité, en 1877, trois cas d'empoisonnement par le plomb ches un tisserand, sa femme et une apprentie qui faisnient des couvertures avec de fil teint au jaune de chrome. Les deux femmes employées au dévidage furest d'abord atteintes, l'apprentie la première; le tisserand ne fut atteint qu'après deux semaines de tissage. Un autre tisserand, d'une localité voisine, qui travaillait le même fil, présenta des accidents analogues. Enfin un fant interessant, et qui démontre bien la grande susceptibilité des petits enfants su influences nocives des atmosphères d'atelier, est celui-ci : le jeune enfant de tisserands, que la mère tenait couché à côté d'elle, exposé aux poussières d'aggées par le travail du fil teint au jaune de chrome, succomba à l'empoissarment saturnin.

TISSERIN. Après être restés longtemps confondus avec les autres Pasteaux du groupe des Fringilles (voy. le mot Passerraux), les Tisserins en sé été séparés en 1847 par le docteur Cabanis, pour constituer, avec les Astribles Bengalis et les Veuves, une famille distincte sous le nom de Plocéide (Ploceide). Cette distinction avait sa raison d'être, car, si les Tisserins resublent aux Conirostres ordinaires par leur organisation, par leurs formes et rieures et par leur régime granivore, ils en diffèrent notablement par leur mœurs. Ils ont en effet des instincts éminemment sociables et ils déploiest art merveilleux dans la construction de leurs nids, qui affectent tréquement forme d'une gourde renversée ou d'une corbeille aux parois artistement times. C'est même le talent avec lequel ils enchevêtrent des herbes flexibles qui a ma à ces oiseaux leur nom vulgaire de Tisserins, qui n'est qu'une altération de mot Tisserands. Leurs nids sont généralement placés les uns à côte des sont sur un même arbre, parsois même complétement accolés; de nombreux completement accolés au contra completement accolés qu'une altération de leurs nides de nombreux completement accolés; de nombreux completement accolés au contra completement accolés accoles au contra completement accolés accoles ac

vivent en bonne harmonie en formant des sortes de phalanstères. Par cet esprit d'association aussi bien que par la forme de leur bec, généralement moins obtus et plus grêle que celui d'un Moineau, et par le mode de coloration de leur plumage dont le jaune, le rouge et le noir, sont souvent les teintes dominantes, les Tisserins se rapprochent à certains égards des Étourneaux américains ou letéridés, tandis que par l'intermédiaire des Veuves et des Astrilds ils se rattachent à la pléiade des Fringilles.

Considérée dans le sens le plus large, la famille des Plocéidés ne comprend pas moins de 250 à 400 espèces distribuées en plus de 50 genres et sous-genres : mais sur ces genres il y en a certainement 30 qui appartiennent aux subdivisions des Veuves et des Astrilds. De ces dernières nous ne dirons que quelques mots, car elles fournissent un fort contingent aux collections d'oiseaux exotiques vivants qui sont journellement mises en vente, de sorte que chacun peut aisément juger de leurs caractères distinctifs. Nous rappellerons seulement que les Astrilds sont de très-petits Fringilles, au bec robuste, au plumage nuancé de gris, de bleu, de rouge, d'orangé, de brun et de noir, souvent ponctué de blanc rouge et noir, que l'on appelle vulgairement Bengalis, Capucins, Oiseaux des tles, etc. lls sont originaires non-seulement de l'Asic méridionale et de quelques îles de la Malaisie, mais encore de l'Australie et des régions tropicales de l'Afrique. Quant aux Veuves, elles sont bien reconnaissables, les mâles adultes dans ce groupe offrant une livrée noire, plus ou moins variée de rouge, de jaune, de blanc ou de brun marron, et ayant d'ailleurs les pennes caudales développées en longs brins ou recourbées en panache. Les Veuves habitent toutes le Continent africain. Au contraire, les Tisserins se trouvent non-seulement dans cette partie du monde, mais dans l'Inde, dans les îles de la Sonde et aux Philippines. C'est au groupe des Tisserins qu'appartient le Républicain (Philetærus socius Lath.), cette espèce dont il est si souvent question dans les récits de voyages dans l'Afrique centrale et dont les nids agglomérés autour d'un tronc ou d'une maîtresse branche constituent une sorte de parasol ou plutôt de toit de chaume. E. OUSTALET.

BINLIOSRAPHIE. — VIZILLOT. Oiseaux chanteurs de la zone torride, in-fol., 1805, avec pls.

— RECHEMBACH. Singwögel, pls. 19 et suiv. — GRAY (G.-R.). Handlist Gen. and Spec. of Birds, 1870, t. II, p. 40.

E. O.

## TISSOT (LES DEUX).

Tissoc (Sinon-André). Né le 20 mars 1728, à Grancy (Vaud), mort le 46 juin 1797 à Lausanne, fut reçu docteur à Montpellier en 1749, et après avoir exercé à Lausanne fut appelé en 1780 à occuper une chaire de clinique à Pavie. L'Histoire de la fièvre bilieuse qui régna à Lausanne en 1755 a placé Tissot parmi les épidémiographes les plus estimés. Parmi ses ouvrages, il faut citer son traité: De la santé des gens de lettres (1768, in-12; Paris, 1825, in-89; celui de l'Onanisme (Louvain, 1760, in-12, Paris, 1769, in-12); ensin la Traité des ners et de leurs maladies (Paris, 1778-1783, 6 vol. in-12; Avignon, 1800, 4 vol. in-12).

Theset (CLÉMENT-JOSEPH). Né à Ornans en 1768, mort à Paris en 1826, se it connaître par plusieurs mémoires couronnés par l'Académie de chirurgie et vit pendant vingt ans dans l'armée et les hôpitaux militaires. L. IIs.

TISSUS. Voy. HISTOLOGIE.

TISSUS MÉDICAMENTEUX. Voy. Sparadrais.

TITANE ET COMPOSÉS. Ti = 25 en équivalents. Ti = 50 en atomes. Gregor en 1791,

Klaproth en 1794, signalèrent l'existence d'un corps nouveau, le premier dans le fer titané, le second dans le rutile. Il. Rose en a fait une étude suivie. Wöhler l'a trouvé dans les scories des hauts fourneaux en cristaux cubiques d'asotocyanure, contenant 78 pour 100 de titene. L'acide titanique se rencontre dans la nature sous trois modifications importantes : ce sont le rutile, l'anatase et le brookite.

Titane métallique. La calcination de l'oxyde de titane avec du charbon au feu de forge donne une matière jaune de laiton qui est de l'azoture de titae.

On le prépare pur par la réaction du fluotitanate de potassium ou de chlerse de titane sur le potassium ou le sodium. Il constitue une poudre grise, amorphe. Elle prend seu dans l'oxygène ou dans l'air; son assinité pour l'azote est trèrremarquable et le titane libre sixe dans l'action précédente l'oxygène et l'asset de l'air. Il décompose l'eau lentement vers 100 degrés. Le chlore l'attaque à chaud avec incandescence. L'acide azotique réagit vivement sur ce métal et sounit l'acide métatitanique. L'acide chlorhydrique ne réagit qu'à chaud et dégage de l'hydrogène.

Oxydes. On connaît les trois oxydes: TiO, TiO, TiO.

Le protoxyde anhydre paraît s'obtenir, en même temps que du titane, par la réduction de l'acide titanique au moyen du zinc. Il constitue une matière noire, infusible, que le grillage transforme en acide titanique, qui se dissout mal dans les acides et qui se combine aux alcalis. Son hydrate est bleu, très-oxydable. Lorsqu'on chausse cet oxyde avec du borax, on obtient un verre incolore qui devient violet dans la slamme réductrice, couleur qu'on retrouve dans certaines scories de hauts sourneaux.

Le sesquioxyde se prépare en soumettant de l'acide titanique, pendant ut temps très-long, au rouge vif, dans l'hydrogène absolument sec. Si la rédactus est opérée à une très-haute température et en présence du chlorure de titane, a sesquioxyde se sépare en rhomboèdres, rouge cuivreux, isomorphe, avec à peroxyde de fer. Cet oxyde se change difficilement en acide titanique. Il di inattaquable par les acides azotique et chlorhydrique. L'acide sulfurique le sout en donnant une liqueur violette. Lorsqu'on soumet le chlorure de titane à l'action du zinc à froid, la liqueur se colore en bleu, puis en violet, et d'espare une poudre violette qui serait du sesquioxyde de titane. Du cuivre enfermi à l'abri de l'air avec ce chlorure dissous dans un excès d'acide chlorhydrique donne, vers 50 degrés, une solution violette de sesqui-chlorure, laquelle précipite par l'ammoniaque du sesquioxyde de titane.

Bisulfure de titane. TiS<sup>3</sup>. On le prépare en dirigeant sur des vapeurs de sulfure de carbone et de l'acide titanique chaussé au rouge blanc. Il serme des masses verdàtres molles qui, par le frottement, deviennent jaunes et metaliques. Le corps s'ovyde au rouge à l'air, en donnant de l'acide titanique et de l'acide sulfureux. Il se ternit à l'air humide et dégage de l'hydrogène sulfuri. Les agents ovydants l'attaquent. On ne peut pas l'obtenir par voie humide.

Asolures de titane. La propriété saillante de ce métal est d'avoir une les-

dance à s'unir avec l'azote : aussi est-il dissicile de l'avoir pur parce qu'il fixe à chaud l'azote contenu dans les vases où on le prépare. On a pris jusqu'à Wöhler les azotures de titane pour le titane métallique.

Suivant MM. Friedel et Guérin, il n'y aurait que deux azotures de titane. Quand on chausse l'acide titanique dans du gaz ammoniac sec, il se sorme un azoture TiAz ou mieux TiAz², qui est jaune d'or. L'azoture TiAz² s'obtient en chaussant le perchlorure de titane ammoniacal dans un courant de gaz ammoniac. Il se présente en paillettes d'un rouge de cuivre.

Il existe deux chlorures de titane. Le bichlorure, TiCl<sup>2</sup>, se prépare en faisant arriver du chlore gazeux sur un mélange d'acide titanique et de charbon intimement mélangés, que l'on chausse au rouge dans une cornne en grès tubulée. On purisse le liquide obtenu en l'agitant avec du mercure et en le redistillant. Ce bichlorure est liquide, incolore, très-lourd, sumant. Il bout à 135 degrés, puis on obtient un oxychlorure, et ensin l'eau froide le dissout d'abord de l'acide titanique; l'acide titanique obtenu est cristallisé, si on sait cette attaque par l'eau à la température rouge. Ce chlorure sorme des combinaisons avec les chlorures alcalins, avec le gaz ammoniac, avec le chlorure de sousse, l'hydrogène phosphoré, avec le chlorure de cyanogène, l'acide cyanhydrique.

Le sesquichlorure, Ti<sup>2</sup>Cl<sup>3</sup>, est obtenu en dirigeant de l'hydrogène saturé de vapeur de bichlorure à travers un tube de porcelaine chaussé au rouge. Le sesquichlorure se sépare en écailles violettes, déliquescentes, fournissant une liqueur violacée. Il est très-avide d'oxygène et de chlore, car il se change, quand on le chausse à l'air, en acide titanique et en bichlorure. C'est un agent réducteur.

On connaît le bibromure et le biiodure, TiBr, Til<sup>2</sup>.

Cyanure de titane. Dans le creuset des hauts fourneaux où l'on traite les minerais de fer contenant du titane on trouve des cristaux d'un beau rouge de cuivre d'azotocyanure de titane TiCy3Ti<sup>3</sup>Az. Ce corps brûle dans l'oxygène à chaud, il est décomposé au rouge, par la vapeur d'eau, en acide titanique, en laydrogène, en ammoniaque et en acide cyanhydrique.

RICHE.

TITANIQUE (ACIDE). TiO<sup>3</sup>. Pour le préparer on se sert généralement du rutile. Parmi les nombreux procédés connus, j'ai essayé celui de Rose, qui réussit bien. On fond le rutile réduit en poudre fine avec trois fois son poids de carbonate de potasse et on épuise le résidu par l'eau froide qui dissout des silicate, manganate, stannate alcalin, et laisse à l'état insoluble du titanate de potassinm. On le dissout dans l'acide chlorhydrique et on le précipite par l'eau. On recueille ce précipité d'acide titanique, on le redissout dans l'acide chlorhydrique, puis on le reprécipite par l'eau jusqu'à ce qu'il soit tout à fait blanc après calcination, ce qui indique qu'il est débarrassé de fer.

L'acide titanique traverse facilement les filtres, on le retrouve dans les lavages; de l'acide acétique facilite sa précipitation et sa coagulation.

L'acide titanique hydraté, obtenu par cette précipitation, se présente sous deux modifications, suivant qu'on le laisse à cet état (acide métatitanique), ou que, l'ayant dissous dans un acide, on le précipite par l'ammoniaque (acide titanique). L'acide métatitanique se prépare en soumettant le précipité gélatiment à l'ébullition avec un acide, ou mieux en soumettant à l'ébullition la solution de chlorure de titane et en la précipitant par un acide. Graham a obtenu par la dialyse d'une solution de chlorure de titane un acide acide titanique

soluble. L'acide titanique anhydre résulte de la calcination des hydrates précédents. C'est une poudre blanche qui jaunit à la chaleur. Elle est insoluble, infusible, indécomposable par la chaleur. Sa densité est 3,9. Le charbon la réduit. L'acide sulfurique bouillant et l'acide fluorhydrique l'attaquent. L'acide titanique donne des combinaisons peu stables avec les acides, car l'eau et l'ébullition les décomposent. L'hydrate précipité par l'ammoniaque est celui qui se dissout le mieux. Cet acide forme des sels avec les bases. Ils sont incolores ou jaunâtres, insolubles dans l'eau, décomposables par l'eau bouillante. Ils se dissolvent dans les acides, l'ammoniaque précipite un sel acide, puis l'acide luimème. Les acides déterminent dans ces sels des précipités blancs solubles dans un excès, qui sont les composés peu stables dont on vient de parler.

L'acide titanique et les titanates, chaussés avec le sel de phosphore dans la slamme réductrice du chalumeau, donnent un verre couleur améthyste trèsfoncé. L'hydrogène sulfuré ne réagit pas. Le serrocyanure sournit un précipit rouge brun, soluble dans un excès. Le zinc, l'étain, le ser, colorent ces solutions en bleu, avec précipité violet.

Le sesquioxyde réduit les sels d'or, d'argent, de mercure. Il peut donner de sels, le sulfate est le seul qui soit bien défini. On l'obtient en dissolvant le sequichlorure dans l'acide sulfurique en quantité non excédante et en évaporse la liqueur dans le vide. La liqueur est violacée et présente les réactions de sesquichlorure.

Le sesquioxyde de ser et de titane isomorphes s'unissent pour sormer des composés mixtes, qui sont les sers titanés, FeTiO<sup>3</sup>. Ress.

TITMYMALE (Tithymalus T., Inst. Rei, herb., 85, t. XVIII). Nom domain à certaines Euphorbes, notamment au Réveille-matin (Euphorbia Helioscopia Let à plusieurs autres espèces laiteuses, à suc propre blanc et irritant. Le Tidymale des marais est l'Enphorbia palustris, et le T. Epurge l'E. Lathyris Le Voy. Euphorbes.

H. Bs.

TITHYMALOIDES. Nom donné par Tournefort (Inst., 654) aux Pedilente.

NECK., dont quelques-uns ont des propriétés médicinales.

H. Bs.

Wittemberg, né dans cette ville le 2 août 1766, mort le 4 février 1801, a initial un grand nombre de dissertations académiques et quelques ouvrages estimates la pellagre (1792), le quinquina (1797), etc.

TIVOLI (EAU MINÉRALE DE). Voy. ACQUE ALBULE.

TOAQUES. Voy. Centre-Anérique, p. 817.

TOBAS. Voy. Anémique, p. 624.

TODAS. Voy. Nègres, p. 72.

TODD (LES).

Todd (Robert-B.). Professeur d'anatomie et de physiologie à l'Iore

TODE. 615

d'Aldersgate-street, puis professeur d'anatomie générale et pathologique au King's College, a publié avec Bowman, en 1843: The Physiological Anatomy and Physiology of Man, puis Gout, Rheumatic Fever and Chronic Inflammation of the Joints, leçons crooniennes (1843, in-8°), et diverses monographies sur la physiologie.

L. Hx.

Todd (TWEEDIE-JOHN). Né à Berwick en 1789, mort à Hurst le 4 août 1840, servit dans la marine, puis vécut à Londres et se distingua comme physiologiste et comme histologiste. Son ouvrage le plus important a pour titre: The Book of Analysis or a New Method of Experience. London, 1831, in-8°. L. Hx.

**TODDALI** (*Toddalia* A. Juss.). Genre de plantes de la famille des Rutacées et de la tribu des Zanthoxylées.

Les Toddalia sont des arbustes, souvent sarmenteux, dont les rameaux, inermes ou épineux, portent des feuilles alternes, tri- ou pluri-foliolées; les fleurs, polygames, et disposées en grappes axillaires ou terminales, ont un calice persistant à 2-5 dents, une corolle à 2-5 pétales et des étamines libres, en nombre égal à celui des pétales. L'ovaire, pluriloculaire, est surmonté d'un style court, à stigmate plus ou moins lobé. Le fruit, charnu ou coriace, est divisé en un nombre variable de loges contenant chacune une ou deux graines pourvues d'un albumen charnu.

Des quatre ou cinq espèces de Toddalia actuellement connues la plus importante est le T. asiatica H. Bn. (Paullinia asiatica L., Scopolia aculeata Sm., Toddalia aculeata Pers.), qui croît communément dans les régions tropicales de l'Asie, à Ceylan, à Java et dans les îles Mascareignes, où on la désigne sous le nom vulgaire de Pied de poule. C'est un arbuste dressé ou griupant, dont les tiges grèles et les rameaux sont armés de nombreux aiguillons courts, recourbés en crochet, rougeâtres à la base, noirâtres au sommet; des aiguillons semblables se retrouvent sur le pétiole des feuilles. Il présente une variété inerme qui a été décrite comme une espèce distincte (Vepris inermis Commers.). Ses seuilles, trisoliolées, à solioles ovales-lancéolées, sessiles, glabres sur les deux faces et couvertes de points translucides formés par de petits réservoirs d'une huile essentielle très-odorante, sont préconisées comme toniques, stimulantes et antidiarrhéiques. Sa racine et celle du Toddalia lanceolata Lamk., espèce de l'Afrique orientale, abondante notamment à l'embouchure du Zambèse, figuraient autrefois dans les pharmacopées européennes sous la dénomination de Racine de Juan Lopez (Radix Lopez s. Lopeziana). Cette racine a une saveur amère, aromatique et piquante. On l'employait, en infusion ou en teinture, comme fébrifuge, reconstituante, et surtout contre la diarrhée. Elle est encore usitée aujourd'hui en Hollande.

Benleggraphie. — Jussieu (A.). Gen., 371. — Candolle (de). Prodr., II, 83. — Endlicher. Gen., n° 5975. — Bentham et Hooker. Gen., 300, 991, n° 62 (part.). — Baillon. Hist. des Pl., IV, 458, 483, et Traité de botanique médicale, 1884, p. 861. — Rosenthal. Syn. pl. diaph., p. 876. — Guidourt. Drog. simpl., éd. 6, III, 560.

Ed. Lef.

TODE (JOHANN-CLEMENS). L'un des plus savants critiques du dernier siècle, né à Zollen-Spicker en 1736, professeur à l'Université de Copenhague, mort le 16 mars 1806, sut non-seulement un habile praticien, mais encore un écrivain remarquable. Il publia pendant trente ans, sous divers titres, des journaux de

616 TOLU.

critique médicale. Son ouvrage sur la blennorrhagie et contre l'identité de cette maladie avec la syphilis est des plus remarquables: Vom Tripper in Anschung seiner Natur und Geschichte. Copenh. u. Leipz., 1774, in-8°, et Erleichterte Kenntniss u. Heil. eines gem. Trippers, etc., ibid., 1780, in-8°; 5° éd., ibid., 1790, in-8°.

L. Hs.

TEPLITZ. Voy. TEPLITZ.

## TOILES MÉDICAMENTEUSES. Voy. SPARADRAPS.

TOLANE. C'Ill'O. Hydrocarbure isomérique avec l'anthracène, obtens es chauffant à 130 degrés le bromure de stilbène avec la potasse alcoolique ou es traitant le chlorobenzile à 200 degrés par le perchlorure de phosphore.

Le tolane se présente en cristaux transparents, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool chaud et l'éther. Il fond à 60 degrés et distille sans altération à une haute température.

L. Hs.

TOLET (FRANÇOIS). Lithotomiste célèbre, mort le 9 août 1724, à l'âge de soixante-dix-sept ans. Son ouvrage sur la taille est très-remarquable: Traue de la lithotomie ou de l'extraction de la pierre hors de la vessie. Paris, 1641, 1682, 1683...., 1722, in-12.

TOLTROUES. Voy. ANÉRIQUE, p. 619, et MEXIQUE.

TOLU (BAUNE DE). Dans son traité sur les produits des Indes Occidentales (Séville, 1574), Monardes le premier parle du baume de Tolu, obtenu, dut-il, par les Indiens au moyen d'incisions pratiquées dans le tronc de l'arbre, ma loin de Cartagena, dans un district nommé Tolu. Le baume de Tolu est restrare longtemps.

Actuellement on le recueille, principalement dans la Nouvelle-Grenade, ca pratiquant dans l'écorce de l'arbre deux entailles profondes qui se rejoignent à angle aigu inférieur, puis fixant une calebasse en dessous; on peut ainsi dispose jusqu'à vingt calebasses sur un même tronc. De temps en tempa on vide les calebasses dans des sacs et de ces sacs le baume est transvasé, dans les pors de mer, dans des cylindres d'étain. Le procédé de récolte peut varier.

Le baume de Tolu, fraîchement importé en Europe, constitue une résine d'es brun clair, molle, gardant l'empreinte du doigt; il se durcit peu à peu, mais et ramollit par la chaleur. Son odeur, très-agréable, rappelle celle du benjoin et de la vanille; sa saveur est légèrement aromatique et très-faiblement acide. Le baume vieux est cassant et présente, si on le brise, une surface brillante et cristalline; la teinte en est ambrée, l'odeur plus délicate. Au microscope on set dans le baume durci de nombreux cristaux.

Le baume de Tolu se dissout aisément dans l'acide acétique froid, l'akcel, le chloroforme, la potasse; il est moins soluble dans l'éther et insoluble dans la benzine, les huiles essentielles et le sulfure de carbone.

Quant à sa composition chimique, il est formé d'une résine amorphe. De soluble dans le sulfure de carbone et les huiles essentielles; ce caractère permet de déceler les résines qui auraient servi à falsitier le baume de Tols. A l'ébullition, il abandonne à l'eau un acide, qui serait un mélange d'aute

TOLUÈNE.

cinnamique et d'acide benzoïque; d'après Carles, il n'y aurait que de l'acide cinnamique.

En distillant le baume de Tolu avec l'eau, on obtient 1 pour 100 de tolène, C'oH's, hydrocarbure liquide, isomérique avec le valérylène et bouillant vers 170 degrés. La distillation sèche du baume de Tolu donne du toluène, et même du phénol et du styrol.

Au point de vue thérapeutique, le baume de Tolu joue le rôle d'un stimulant balsamique, utile dans les catarrhes des voies respiratoires. Il se prescrit en nature, en émulsion dans des potions, ou bien sous forme de sirop, de pastilles, d'alcoolé, d'éthérolé; l'éthérolé sert quelquefois en inhalations.

Le sirop de Tolu du Codex contient sculement les principes aromatiques du baume (baume sec 50 gr., eau distillée 1000 gr., sucre très-blanc q. s.). On en prépare un autre qui renserme le baume en nature et qui est certainement doué de plus d'activité; c'est une véritable émulsion avec 1/30° de matière balsamique et que l'on obtient en suivant les indications de Latour.

L. Hr.

TOLUÈNE. Formules: (Équiv.: C<sup>14</sup>H<sup>3</sup> = C<sup>12</sup>H<sup>4</sup>(C<sup>2</sup>H<sup>4</sup>). Synonymie: rétinnaphte, benzoène, hydrure de benzyle, toluol, méthylbenzine.

Le toluène, homologue supérieur de la benzine, est un carbure d'hydrogène qui a été découvert en 1838, par Pelletier et Walter, dans la distillation des matières résineuses des pins et des sapins, et qui a reçu à l'origine le nom de rétinnaphte. Il a été retrouvé peu de temps après, dans le baume de Tolu, par H. Deville, d'où le nom de benzoène, puis par Glénard et Boudault, en partant du sang-dragon; ensin, Manssield en a signalé le premier la présence dans le goudron de houille. Il sait également partie de l'esprit de bois brut, des principes volatiles du goudron de hètre.

Il a été obtenu synthétiquement par Tolleus et Fittig en attaquant par le sodium un mélange de formène iodé et de monobromobenzine :

$$C^{2}II^{3}I + C^{1}II^{3}Br + Na^{2} = Na + BrI + C^{1}II^{3}$$
.

Le toluène est donc la méthylbenzine :

$$C^{11}II^{2} = C^{12}II^{2} \cdot C^{2}II^{2} = C^{12}II^{4}(C^{2}II^{4}).$$

Il prend naissance dans une soule de réactions :

Lorsqu'on met en présence, à l'état naissant, la benzine et le gaz des marais (formène), comme dans la distillation d'un mélange intime de benzoate et d'acétate de calcium (Berthelot);

En attaquant, par un courant de formène monochloré, la benzine additionnée de chlorure d'aluminium (Friedel);

Lorsque l'on traite à l'ébullition l'alcool benzylique par une solution alcoolique de potasse caustique (Cannizars):

$$3C^{11}H^{6}O^{2} + KHO^{2} = 2C^{11}H^{6} + C^{14}H^{5}KO^{4} + 2H^{2}O^{4}$$

Dans l'action réductrice de l'acide iodhydrique, vers 280 degrés, sur la plupart des corps à 14 équivalents de carbone, comme l'essence d'amandes amères, l'acide benzoïque, la toluidine, etc.

Enfin, dans une soule de réactions pyrogénées, plus ou moins complexes,

comme un mélange de styrolène et d'hydrogène passant dans un tube chauté au rouge; la distillation sèche de la houille, des matières résineuses, des baumes, des térébenthines, etc.

Tous ces hydrocarbures, répondant à la formule C'H, sont identiques.

Des modes de formation qui précèdent un seul permet d'obtenir le toluène en abondance : c'est l'emploi du goudron de houille. On le retire des huiles légères, au moyen d'appareils à colonne, en suivant la même marche que pour la benzine.

Pour l'avoir tout à fait pur, c'est-à-dire exempt de benzine et de ses homologues supérieurs, il faut le transformer en paracrésylsulfite de potassium, sel cristallisé que l'on décompose par la vapeur d'eau; on achève ensuite la puriscation par des distillations sur du sodium.

Propriétés. Le toluène est un liquide incolore, mobile, très-réfringent, doué d'une odeur particulière qui rappelle celle de la benzine.

Il bout à 110-111 degrés; sa densité à zéro est de 0,884, et seulement de 0,872 à 15 degrés.

Il est à peine soluble dans l'eau, à laquelle il communique cependant son odeur, très-soluble dans l'alcool, l'éther, le chlorosorme, le sulsure de carbone. Il dissout le phosphore, l'iode, le sousre, les corps gras, beaucoup de matières résineuses, à la manière de la benzine. Il brûle avec une samme éclairante, bien que sulsgineuse.

Dirigé dans un tube chaussé au rouge, il perd de l'hydrogène et donne naissance à plusieurs produits pyrogénés, notamment du ditolyle, C<sup>20</sup>H<sup>11</sup>; de l'anthracène, de la benzine, de la naphtaline, une petite quantité de dibenzyle, de chrysène, de benzérythrène, de phénanthrène, etc.

Traité par les agents oxydants, l'acide azotique ou l'acide chromique, le permanganate de potassium, il se transforme en acide benzoique:

$$C^{14}H^{6} + 30^{2} = C^{14}H^{6}O^{4} + H^{2}O^{2}$$

Par oxydation directe ou indirecte, il peut engendrer les corps suivants :

| L'alcool benzylique et les phénols crisyliques | CIAHADA  |
|------------------------------------------------|----------|
| L'essence d'amandes amères                     | C++B+O+  |
| L'acide benzolque                              | C+Hen    |
| L'acide salicylique et les isomères            | C.+HeO.  |
| L'acide dioxyhenzoique                         | Craffene |
| L'acide gallique                               | C14H4O10 |

Lorsque l'on pousse plus loin l'action oxydante, il perd son groupe formique et se transforme en benzine, par exemple, lorsqu'on le chause à 250 degrés avec de l'oxyde mercurique (de Lalande).

Les agents réducteurs le transforment successivement en hydrure de toleire. C'illio; en carbure éthylénique, C'illio, et finalement, lorsque l'hydrogénities est complète, en carbure forménique, C'illio.

Comme l'essence de térébenthine, il jouit de la singulière propriété de rendre l'oxygène actif. Il suffit, pour cela, de l'agiter au contact de l'air avec ex dissolution très-étendue d'indigo; le mélange ne tarde pas à se décolorer.

Les transformations du toluène, sous l'influence des réactifs, sont trènombreuses; il donne une foule de dérivés avec le chlore, le brome, l'ade. l'acide sulfurique, l'acide nitrique, etc., dérivés que l'on ne peut que signaler ici, car ils n'ont pas reçu jusqu'ici d'applications médicales. Le toluène s'unit directement à l'acide picrique pour former un picrate de toluène, composé peu stable, qui se présente sous la forme de prismes jaunes, clinorhombiques.

D'après Schulzen et Naumyer, le toluène introduit dans l'organisme est éliminé par les urines à l'état d'acide hippurique.

Dans ces dernières années, il a acquis une importance exceptionnelle dans la fabrication des matières colorantes, notamment dans la production de la rosaniline.

EDNE ROURGOIN.

TOLUIFERA. Genre de Légumineuses-Papilionacées, du groupe des Sophorées, établi en 1737 par Linné (Gen., n° 524) et qui a pour synonyme le genre Myroxylon de Linné fils (Supplém., 1781, p. 34). Ses caractères distinctifs résident notamment dans les étamines, dont les anthères sont plus longues que les filets, dans l'ovaire, qui contient un ou deux ovules, et dans le fruit, qui est monosperme, indéhiscent, longuement stipité et formé de deux parties. Sa portion inférieure, allongée, très-aplatie, est constituée par le pédicule prolongé, muni latéralement de deux ailes membraneuses aplaties, l'une très-large, l'autre très-étroite ou presque nulle; sa portion terminale, qui répond à la loge unique, est concave sur la face postérieure, et convexe sur la face antérieure, avec une petite pointe terminale plus ou moins fortement recourbée en arrière. Le péricarpe, assez épais et presque ligneux, présente, ainsi que les ailes, de grandes cavités irrégulières, remplies d'un suc résineux balsamique d'un jaune rougeàtre clair. La graine unique, à peu près réniforme, renferme, sous ses téguments, un embryon à cotylédons volumineux plus ou moins ruminés.

L'espèce type, Toluifera balsamum L., est le Myrospermum toluiferum de A. Richard, le Myroxylon toluifera de Humboldt, Bonpland et Kunth, et le Myrorylon Hanburyanum de Klotzch. G. Bauhin (Pinax theatri botanici, p. 401) l'avait désignée, dès 1623, sous le nom de Balsamum tolutanum. C'est un bel arbre de 20 à 25 mètres de hauteur, à tronc droit, souvent nu sur une étendue de 10 à 12 mètres, à écorce lisse, d'un gris jeunatre ou brunatre. Ses seuilles, alternes et imparipennées, sont composées de sept à neuf folioles obovales, membraneuses, présentant de nombreuses glandes translucides, linéaires ou ponctiformes. Les sleurs, hermaphrodites et de couleur blanchatre, forment par leur réunion de grandes grappes axillaires simples très-denses. Chacune d'elles a un réceptacle en forme de coupe peu profonde sur les bords duquel s'insèrent un calice gamosépal, découpé en cinq dents inégales et parcouru par dix côtes longitudinales peu élevées, une corolle relativement peu développée et un androcée sormé de dix étamines à anthères allongées, lanciolées, plus longues que les filets, déhiscentes par deux fentes longitudinales. L'étendard de la corolle est large, presque orbiculaire, tandis que les pétales des ailes et de la carène, beaucoup plus petits, sont étroits et lancéolés.

Le Toluisera Balsamum L. croît en Colombie, au Venezuela et à la Nouvelle-Grenade. Il produit le véritable Baume de Tolu (voy. Tolu).

- M. H. Baillon (Traité de botanique médicale, 1883, p. 676) y rapporte comme simples variétés :
- 1° Le Myroxylon Pereiræ Royle (M. sonsonatense Œrst.), arbre de 16 à 17 mètres de hauteur, qui « habite la côte du Baume, dans l'état de San Salvador, notamment près de Sonsonate, le Mexique méridional, le Guatemala et plusieurs autres points de l'Amérique centrale, et qui produit le baume dit

du Pérou, le baume blanc (balsamo blanco), extrait de la cavité du fruit, sinsi que le balsamito, préparé par digestion du fruit dans un liquide alcoolique.

2º Le Myrospermum balsamiferum R. et Pav. (M. peruiferum Lamb., Myroxylon punctatum Klotzch), qui croît au Pérou, au Brésil, et a été transporté dans une partie des Antilles, notamment à Saint-Domingue.

Le Toluifera peruifera L. f., au contraire, est une espèce bien distincte, qui a passé pendant longtemps, mais à tort, pour fournir le Baume du Peros. et qui est répandue dans plusieurs contrées de l'Amérique du Sud, à la Nov-velle-Grenade, au Pérou, en Bolivie, au Brésil, etc. Son bois, très-beau, très-dur, et imprégné d'une certaine quantité de résine balsamique, répand, quand on le brûle, un parfum agréable; on l'emploie beaucoup pour les ouvrages d'ébénisterie.

TOLUIQUE (ACIDE). Formules: Atom.: C³H³O³. Le nom d'acide toluique ou toluylique a été primitivement donné par Noad au corps que l'œ obtient lorsque l'on oxyde le cymène du camphre par l'acide azotique étendu. acide qui fournit du toluène lorsque l'on distille son sel de calcium, et qui répond à une diméthylbenzine (xylène). La découverte de trois diméthylbenzines isomériques amena celle des trois acides isomériques de la formule C°HO: enfin, le nom d'acide α-toluique a été donné à un quatrième isomère, qui dérive de l'éthylbenzine et que l'on appelle encore acide phénylacétique.

Les acides ortho, méta et paratoluiques peuvent être formés synthétiquement en prenant pour point de départ les trois toluènes monochlorés qui se préparent en faisant réagir le chlore sur le toluène.

En esset, l'un de ces toluènes monochlorés, étant traité par le cyanure de potassium, donne le dérivé cyané correspondant :

$$C^{\prime\prime}H^{\dagger}Cl + C^{\dagger}AzK = KCl + C^{\prime\prime}H^{\dagger}(C^{\dagger}Az).$$

Ce dérivé n'est autre chose qu'un nitryle toluique; il suffit de l'attaque par l'acide chlorhydrique concentré pour le transformer en acide toluique (Weith):

$$C^{14}H^{7}(C^{2}\Lambda z) + HCl + 2H^{2}O^{4} = Azll^{4}Cl + C^{16}H^{6}O^{4}$$

L'acide orthotoluique, découvert par Bieber et Fittig, cristallise en longue aiguilles minces, fusibles à 102 degrés. Il est peu soluble dans l'eau froide. assez soluble dans l'eau bouillante.

Oxydé en liqueur alcaline par le permanganate de potassium, il se change acide phitalique (Weith):

$$C^{16}H^{6}O^{1} + 30^{2} = H^{2}O^{2} + C^{16}H^{6}O^{6}$$

L'acide métatoluique (isotoluique), obtenu par Ahrens en oxydant le métatlène du goudron de houille, est en cristaux incolores, susibles à 110 degréplus solubles dans l'eau que ceux des autres isomères, distillables dans le vapeur d'eau.

Oxydé par l'acide chromique, il donne de l'acide isophtalique.

L'acide a-toluique s'obtient en traitant successivement l'éther benzychistydrique par le cyanure de potassium et par l'acide chlorhydrique; conforments aux réactions signalées plus haut, le nitrile d'abord formé se convertit et se acide de la formule C'HO'; c'est l'acide a-toluique ou phénylacétique de Canuizzaro.

Il cristallise en large lamelles brillantes, fusibles à 76°,5, distillant sans altération à 261 degrés. Par oxydation, il donne de l'acide benzoïque.

EDME BOURGOIN.

TOLUIQUE (ARIDE). Formules: (Équiv.: C'6H7(AzH2)O2. Corps obtenu par Vollrath en attaquant par l'ammoniaque le chlorure paratoluique C'6H7Cl:

$$C^{16}II^7CI + 2 AzH^3 = AzH^4CI + C^{16}H^7 \cdot AzH^2$$

Il cristallise en longues aiguilles, fusibles à 155 degrés. Le perchlorure de phosphore lui enlève une molécule d'eau et le transforme en nitrile paratoluique, C¹ºll'Az, liquide oléagineux, bouillant à 215 degrés. EDER BOURGOIN.

TOLUIQUES (Aldéhydes). Formules: Equiv.: C16H6O2. On connaît actuellement deux aldéhydes toluiques: les aldéhydes méta et paratoluiques.

L'aldéhyde métatoluique se prépare au moyen du métaxylène pur, que l'on transforme successivement en dérivé chloré et en aldéhyde par l'azotate de plomb (Gundelach).

Liquide bouillant à 199 degrés, ayant pour densité 1,037 à zéro, s'oxydant facilement à l'air pour fournir de l'acide métatoluique.

L'aldéhyde paratoluique a été obtenu par Cannizzaro eu soumettant à la distillation un mélange de paratoluate et de formate de calcium.

Liquide aromatique, d'une odeur poivrée, bouillant à 204 degrés, s'oxydant aisément à l'air pour reproduire l'acide paratoluique.

Traité par une solution alcoolique de potasse, il donne du paratoluate et de l'alcool tolylique :

$$23^{16}H^{9}O^{2} + KHO^{2} = C^{16}H^{7}KO^{4} + C^{16}H^{19}O^{2}$$

EDME BOURGOIN.

TOLUQUINON. Formules : Équiv. : C"H\*O\*.

Atom. : C7H\*O\*. Ce corps a été découvert récemment par Nietzki en soumettant à l'oxydation les sels de toluylène-diamine. Il se forme encore lorsqu'on oxyde le toluène par l'intermédiaire de l'acide chlorochromique (Etard).

Pour le préparer, on refroidit dans un ballon un mélange formé de 1 partie d'orthotoluidine, 8 parties d'acide sulfurique et 30 parties d'eau; on ajoute par petites portions du chromate de potassium en poudre, en évitant avec soin toute élévation de température; après l'addition d'environ 2,5 parties de bichromate, on termine l'opération avec un peu de sulfite alcalin (Nietzki).

Le toluquinon cristallise en lamelles jaunes, volatiles, peu solubles dans l'eau froide, davantage dans l'eau bouillante, l'alcool et l'éther; il fond vers 67 degrés. Sa solution aqueuse est colorée en brun par les alcalis.

Traité par l'acide sulfureux, il se transforme en hydrotoluquinon, corps fusible vers 124 degrés, très-soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.

Il existe sans doute plusieurs toluquinons, répondant aux variétés ortho, méta et para.

On connaît quelques dérivés obtenus par voie indirecte. Tels sont les suivants Le dichloroquinon-a, C<sup>14</sup>H<sup>4</sup>Cl<sup>2</sup>O<sup>4</sup>, obtenu en traitant l'orthocrésol par un mélange oxydant de chlorate de potassium et d'acide chlorhydrique. Il est accompagné de trichloroquinon.

Le dichloroquinon-β, préparé au moyen du métacrésol; il cristallise dans l'alcool en tablettes jaunes se colorant peu à peu en brun, peu solubles dans l'eau, très-solubles dans l'alcool et l'éther.

Le trichloroquinon, C''II'Cl''O', est en grandes tablettes brillantes, jaunes fusibles à 232 degrés, se colorant en brun à l'air.

Le nitrotoluquinon, C<sup>14</sup>H<sup>5</sup>(A2O<sup>4</sup>), se prépare en faisant réagir le réactif chlorochromique sur le nitrotoluène (Etard).

Il est en lamelles brillantes, d'un jaune brun, sublimables, fusibles à 237 degrés.

Educ Bourgon.

TOI.URIQUE (ACIDE). Formules: { Équiv.: C'oll'!AzOs. C'est l'homologne de l'acide hippurique. Il prend naissance dans l'économie à la suite de l'inguition de l'acide paratoluique, et passe dans les urines à la manière de l'acide hippurique.

Pour l'obtenir, on évapore l'urine en consistance sirupeuse, on épuise par de l'alcool et on ajoute de l'acide oxalique à la solution alcoolique; on évapore celle-ci, on reprend le résidu par l'éther, dernier véhicule qui s'empare de l'acide et l'abandonne à l'évaporation.

Comme il est mélangé à de l'acide oxalique, on le purifie en le faisant beuille avec de l'eau et du carbonate de chaux. Le tolurate calcique, cristallisé das l'eau bouillante, est décomposé par l'acide chlorhydrique; il ne reste plus qu'a faire cristalliser l'acide dans l'eau pour l'avoir tout à fait pur.

Il est en lamelles incolores, rhomboïdales, peu solubles dans l'eau freide et dans l'éther, très-solubles dans l'eau chaude et dans l'alcool bouillant. Il ses à 165 degrés et se décompose à une température plus élevée.

L'acide chlorhydrique le dissout sans altération à froid, mais à l'ébullition il y a dédoublement de la molécule en glycocolle et acide paratoluique :

$$C^{50}II^{11}AzO^{4} + II^{2}O^{2} = C^{6}II^{5}AzO^{5} + C^{16}II^{10}O^{4}$$

Le tolurate de calcium, C'oH'oCaAzO o. 5H'o o., est en lamelles striées d'esconsistance molle, douées d'un éclat nacré, peu solubles dans l'eau.

Le sel de baryum cristallise également avec 3 molécules d'eau. Aiguille orthorhombiques, très-solubles dans l'eau chaude.

Le sel argentique est insoluble dans l'eau froide, assez facilement adans l'eau bouillante, qui l'abandonne par refroidissement à l'état cristalisé.

Lorsque l'on prend du xylène à l'intérieur, on peut extraire des urises acide isomérique avec le précédent, probablement l'acide métatolarque. Le corps ne paraît pas avoir été obtenu à l'état de pureté, car on ne reture urines, par le procédé ci-dessus, qu'un liquide brun, incristallisable, selle dans l'eau, l'alcool et l'éther.

Ibtenu en saponifiant le chlorure ou le bromure de tolylène par 30 parties l'eau, à la température de 170 à 180 degrés.

Il est en aiguilles blanches entre-lacées, fusibles à 112-115 degrés, trèsvolubles dans l'eau, l'alcool et l'éther.

Oxydé par un mélange de bichromate de potassium et d'acide sulfurique, il ionne de l'acide téréphtalique. Distillé avec un grand excès d'acide chlorhytrique, il reproduit son générateur, qui passe avec la vapeur d'eau; il se comporte d'une manière analogue avec les autres acides iodhydrique et bromhytrique. EDME BOUBGOIN.

TOLYLIQUE (Alcool). Formules: { Équiv.: C¹eH¹oO⁴. Atom. : CºH¹oO == CºH¹(CH³)CH³.OH. Alcool aromatique préparé par Cannizzaro en attaquant l'aldéhyde toluique par a potasse caustique, en solution alcoolique, suivant la méthode qui sert à ransformer l'essence d'amandes amères en alcool benzylique.

C'est un corps solide, incolore, cristallisable en aiguilles fusibles à 58-59 degrés, bouillant à 267 degrés.

Il est peu soluble dans l'eau froide, un peu mieux dans l'eau bouillante, acilement dans l'alcool et dans l'éther.

Fondu et soumis à l'action du gaz chlorhydrique, il engendre un chlorure, 3ºH°Cl, identique avec le paraxylène monochloré. EDME BOURGOIN.

TOMATE (Lycopersicum Tourn.). Genre de plantes de la famille des Solanacées.

Les Lycopersicum se distinguent des Solanum (voy. Morelle) par les anthères dlongées, conniventes, soudées au sommet et s'ouvrant longitudinalement. L'espèce type, L. esculentum Mill. (Solanum Lycopersicum L.), est une herbe unuelle, couverte de poils mous, à feuilles alternes, pinnatiséquées, et à fleurs le couleur jaune. Le calice et la corolle sont pentamères, quelquefois hexamères. les étamines, au nombre de cinq ou de six, ont les anthères allongées, adhérentes les unes aux autres par leurs bords, qu'unissent des poils papilleux abondants; elles sont surmontées d'une sorte de long bec vide de pollen, et leurs loges s'ouvrent dans toute leur longueur par des fentes verticales. L'ovaire. pluriloculaire et pluriovulé, devient à la maturité une baie irrégulière, trèsvolumineuse, dont les loges, parfois au nombre de douze, renferment chacune Plusieurs graines réniformes à testa mucilagineux.

Originaire de l'Amérique du Sud, probablement du Pérou (voy. De Candolle, De l'origine des plantes cultivées, 1883, p. 231), le L. esculentum Mill. est cultivé depuis très-longtemps en Europe dans les jardins potagers. Ses seuilles répandent une odeur àcre, nauséabonde. On les emploie dans les campagnes Pour faire des cataplasmes émollients. Ses baies, de couleur rouge, plus rarement rose ou jaune, sont bien connues sous les noms vulgaires de Tomates. Pommes d'amour. Elles sont recherchées comme condiment à cause de leur Roût acidulé assez agréable. ED. LEP.

TOMMASUNI (GIACCOMO). Professeur de clinique médicale à l'Université de Bologne, puis à celle de Parme, né vers 1770. Condisciple de Rasori, il fut avec lui le représentant du contre-stimulisme, mais créa toute la partie dogmatique de cette doctrine à laquelle Rasori ne fut conduit que par l'empirisme. Le plus beau titre de gloire de Tommasini, ce sont ses recherches sur l'inflammation, antérieures à celles de Broussais et aux travaux de Rasori : Considerazioni patologiche pratiche sull' infiammazione e sulla febbre continua (Bologue, 1820, in-8°; nouv. édit., Pisa, 1826-1827, 2 vol. in-8°; trad. en franç. Paris, 1821, in-8°). Mentionnons encore ses Recherches sur la fièvre de Livourne, en 1804, etc. (Parme, 1805, in-8°; trad. franç. Paris, 1812, in-8°); son Prési de la nouv. doctr. médicale italienne (Bologne, 1817, in-8°; trad. franç. Paris, 1822, in-8°), etc. Ses Opere complete ont été publiées à Florence, 1832-1836, 2 vol. gr. in-8°.

TOMMO. Nom donné, dans l'île de Java, à une Amomacée que Rumphius (Herb. Amb., 5, 168, tab. 69) a décrite et figurée sous le nom de Zerumbet. mais qui paraît bien différente du Zingiber zerumbet Rosc. (roy. Gingersar. Es. Let.

TOMMOU. Un des noms indiens du *Curcuma zedoaria* Rosc. (1903). CUMA et ZÉDOAIRE). ED. LET.

TONGA. Voy. Géographie médicale, p. 325, Dermatoses et Francesis.

TONGIENS (Les). Voy. MÉLARÉSIE, p. 367.

TONGOUSES (LES). Voy. Asie, p. 537.

TONINE. La Tonine ou Thonine (Thynnus thumnina) diffère du Thon proprement dit (voy. ce mot) par le museau plus court et le cervelet beaucoup meissétendu; la première dorsale est falciforme; la coloration est bleuâtre sur le des, avec des bandes noires flexueuses, argentée sur les flancs et sous le ventre. Le poisson, qui arrive presque à la taille du Thon, a la chair d'un beau rouge et d'un goût agréable; il est plus rare dans la Méditerranée que le Thon commun.

H.-E. Sauvage.

BIBLIOGRAPHIE. — CUVIER et VALENCIERIRES. Histoire naturelle des Poissons, L. VIII -MORRAU (E.). Histoire naturelle des Poissons de la France, t. 11, 1881. R. S.

TONIQUE (Spasme). Voy. Spasme.

TONIQUES. Au sens littéral du mot, tonique, de vévec, ton, veut ém médicament qui rend du ton ou, si l'on veut, de la force à l'organisme. Le auteurs dans leurs définitions n'ont guère été au delà de cette traduction per et simple.

C'est ainsi que pour Mérat et de Lens les toniques sont des « médicantes qui provoquent lentement la contractilité insensible des tissus et leur render tout ou partie de leur force d'action naturelle, sans produire aucun signe d'escitation, en quoi ils diffèrent des excitants ou stimulants qui augmentent l'acte naturelle des organes... »

xilling, Pereira, en Angleterre, attribuent aux toniques la propriété de prore, par l'intermédiaire du système nerveux, une force propre à fortifier momie.

Nysten (Dict. de Littré et Robin) nous indique qu'il faut comprendre sous nom les « médicaments qui ont la faculté d'activer par des degrés insenles la rénovation moléculaire nutritive des divers systèmes de l'économie male, et par suite d'augmenter leur force d'une manière durable. »

Enfin, plus près de nous, Trousseau et Pidoux écrivent, dans un article gistral de leur Traité de thérapeutique, que les toniques sont des médicants « qui ont pour effet direct et immédiat de rendre de l'énergie aux etions de la vie organique. » J'ai souligné rendre parce que ces éminents teurs font la distinction entre rendre et donner. Les toniques cèdent de la ce, mais n'en créent pas au sein de l'organisme. Je me borne à citer ces seules initions, qui en somme s'équivalent. Elles font des toniques des agents namisants, propres à rendre à l'organisme ses forces perdues et à le rétablir on niveau physiologique, soit qu'ils agissent comme excitateurs de la nutrin, soit du système nerveux.

Le père de la médecine avait dit d'un pareil agent : facit ut corpus in

Il s'agit maintenant de s'entendre sur la nature des forces organiques que les siques peuvent modifier ou régénérer. Depuis Galien, les médecins admettent ypothèse de deux sortes de forces organiques : celles in posse et les autres actu, ce que l'École de Montpellier traduit avec Barthez par forces radicales forces agissantes. Et bien, les toniques portent leur influence sur les preères; elles les relèvent abaissées et les maintiennent au niveau physiologique. Les forces in posse sont celles en vertu desquelles nos éléments anatomiques ent et se développent, c'est-à-dire assimilent et se reproduisent; les autres. actu, président aux mouvements fonctionnels.

Or les toniques portent, dit-on, leur influence sur les forces radicales; ils les génèrent quand elles s'épuisent et les maintiennent ensuite au niveau physiojique, tandis que les stimulants s'attaqueraient plus particulièrement aux ces agissantes. Ce ne sont là, on le comprend, que des explications, des arprétations de faits observés chez des malades. La clinique, en effet, nous prend que tel médicament peut rétablir en son état physiologique un orgame débilité, amoindri par la maladie, et nous en concluons qu'il a développé e action tonique et relevé le niveau des forces radicales. C'est là malheureunent une conception de notre esprit plutôt qu'une explication scientifique. us imaginons des forces radicales sans pouvoir le moins du monde en démonr la réalité. Jusqu'à présent, ce grave problème de biologie n'a été résolu a par des hypothèses, c'est-à-dire qu'il reste toujours posé.

Que la force vitale se décompose, suivant Barthez, en force radicale et ree agissante, qu'elle se simplifie pour devenir l'irritabilité de Glisson et aude Bernard, le motum tonicum de Stahl, ou qu'on lui donne enfin toute ître caractéristique, elle n'est pas pour cela définie, pas plus que ne sont pliquées les grandes forces physiques : lumière, chaleur, électricité, etc., ou, us simplement peut-être, qu'on ne conçoit la force unique qui les engendre, ur transformation les unes dans les autres étant aujourd'hui fait démontré àrove, Correlation des forces physiques, 1848). Bien plus, si les physiciens resurent jusqu'à un certain point les grandes forces de la nature, le physiolo-

giste par contre est mpuissant à déterminer la valeur de la force d'organisation, et le médecin se borne à dire que la résistance vitale est plus ou moins grande chez l'homme, d'aprè, la façon dont celui-ci lutte contre la maladie et les causes de destruction.

L'énergie vitale est donc à l'état lateut dans chaque organisme animal; nous ne pouvons pas la définir par une formule mathématique, et c'est d'une manière tout empirique que nous parvenons à la modifier dans un but thérapeutique à l'aide des toniques.

L'expérience seule nous a démontré la valeur des médicaments de cette classe; nous les prescrivons parce qu'ils peuvent réussir, au hasard des cas, d'après les données de notre art plutôt qu'en vertu de formules scientifiques, je ne saurais trop insister sur cet état de nos connaissances actuelles.

CLASSIFICATION. Nous n'avons à envisager ici que les movens directs de relever un organisme affaibli, ou, si l'on veut, dans l'état d'atonie, ceux qui d'après le langage médical ancien, ramènent à leur niveau physiologique les forces radicales affectées par quelques maladies. Je dis quelques : c'est qu'en effet tout cas morbide altère nos forces organiques, et cependant nous sommes loin de recourir toujours aux toniques, dont les indications sont relativement restreintes, si l'on envisage les maux sans nombre qui menacent notre vie. Le chirurgien, par exemple, ne songe guère à cette classe d'agents thérapeutiques, car bien souvent son audace et son habileté suffisent contre les effets necis d'une foule d'affections justiciables d'une opération. Ce n'est pas saire de la médication tonique que d'ouvrir un phlegmon, et cependant l'opéré va hes vite récupérer ses sorces et sa santé.

La médication tonique emprunte ses moyens à la matière médicale et à l'hygiène.

- a. Toniques médicamenteux. Ils sont de plusieurs ordres. Troussesse de Pidoux en admettent trois.
  - 1º Les analeptiques : médicaments du sang, de la nutrition ;
  - 2º Les astringents: toniques des solides;
  - 5. Les névrosthéniques : toniques du système nerveux.

La première classe ne renfermerait que deux agents : le fer et le manganise. J'y ajoute le phosphate de chaux et l'huile de foie de morue, et il est à presumer que de nouveaux médicaments viendront encore l'enrichir.

La seconde comprend tous nos astringents (voy. co mot): le tannin et les médicaments tanniques: noix de galle, écorce de chène, cachou, ratable, coto, etc., parmi les végétaux; le plomb, l'alun, le bismuth, etc., etc., parmi les minéraux.

Enfin dans la troisième rentre toute la série des amers : quinquina, colemba quassia amara, gentiane, boldo, simarouba, lichen d'Islande, petite centarie, chicorée sauvage, etc., etc.

comme, les trois classes de Trousseau et Pidoux me semblent à peu près sufsantes. Mais les toniques vasculaires auxquels certains thérapeutistes out le figurent pas dans la classification que nous venons de reproduire. C'est, je crustavec juste raison; la digitale, l'ergot, le bromure de potassium, qui permet passer pour les plus importants de ces toniques vaso-moteurs, ne sont que des

stimulants de la contractilité des vaisseaux et n'agissent que d'une façon temperaire. Ils utilisent la force organique, la dépensent, mais ne la relèvent pas. Mieux vaudrait, dans une quatrième classe, placer l'alcool, un tonique de premier ordre qui est bien l'intermédiaire entre les aliments et les médicaments.

Mones d'action. Première classe. Le mode d'action intime des toniques nous échappe : je me bornerai donc à exposer dans ce paragraphe les effets pharmacodynamiques principaux qui caractérisent ces médicaments. La connaissance de ces effets est indispensable au médecin; c'est, en somme, notre meilleur guide pour ne pas trop nous égarer à travers les difficultés d'un pratique assez souvent empirique.

Le fer, ai-je dit, est notre seul tonique analeptique; on peut probablement en rapprocher le manganèse. Hirtz en fait un aliment du sang, c'est à coup sûr le médicament par excellence dans les anémies, où nous constatons que rapidement il ramène dans le sang appauvri les globules à leur nombre physiologique, tout en leur rendant sans doute d'autres qualités perdues. Voilà une action bien spéciale, incontestée, et d'où résulte habituellement la cure de l'anémie simple.

Je crois qu'à côté du fer il faut encore placer le phosphate de chaux et l'huile de foie de morue. Tous deux peuvent jouer un rôle des plus importants dans la nutrition des tissus, car ce sont de véritables histogéniques. Ils aident à leur reconstitution comme le fer aide à la régénération du sang; en d'autres termes, les premiers sont des histogéniques et le second est un hématinique.

Très-probablement, je le répète, cette classe de médicaments s'enrichira de remèdes nouveaux. On a trouvé dans le corps humain 14 corps simples, qui sont l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le carbone, le soufre, le phosphore, le fluor, le chlore, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, le silicium et le fer. Voilà certainement 14 substances pouvant jouer le rôle de toniques ou reconstituants. La science n'a malheureusement fixé ce rôle que pour quelques-uns; de nouvelles études restent à faire, fort difficiles, j'en conviens, peur nous renseigner sur la valeur thérapeutique des autres corps simples qui entrent dans la composition de nos tissus. Que de variations dans cette composition peuvent produire les plus minimes changements dans l'état des milieux organiques!

Une intéressante étude de Raulin sur l'Aspergillus niger va nous édifier à ce sujet, en nous montrant combien les modifications les plus simples du fluide nourricier de cette intime mucédinée ont d'influence sur son développement.

Raulin a fait voir que douze substances chimiques sont absolument indispensables à son plein développement, dans des proportions données qu'il a trouvées. Que l'on supprime l'une quelconque de ces substances, et la plante s'étiolera aussitôt, ce qui n'a rien de surprenant. Mais voici qui est absolument extraordinaire. Il entre dans le liquide de Raulin du zinc à l'état de sulfate et dibué dans la proportion de 1/50 000°, c'est-à-dire en quantité infinitésimale. Or, la suppression de cette dose si minime abaisse la nutrition de l'Aspergillus à 25 pour 100 de ce qu'elle était dans son milieu normal. D'autre part, un 16/100 000° de nitrate d'argent arrête net sa végétation.

Ces faits pleins d'intérêt et d'autres que j'omets de citer viennent à l'appui, il rue semble, de la nécessité pour les médecins de l'étude des reconstituants. Il en est d'autres certainement que le fer et les phosphates. Mais que de recherches préliminaires à tenter, que d'observations cliniques impliquent de pareilles Etudes! L'inanition de nos tissus peut porter sur tant d'éléments! Déjà l'an

s'occupe de fixer la nature des pertes organiques dans les fièvres. Quand nes connaissances seront précises sur ce sujet, nous deviendrons plus compétents pour tracer le régime de nos malades et leur fournir les matériaux de réparation qui leur sont nécessaires.

Enfin nous savons empiriquement qu'à certaines dyscrasies, à certaines diathèses, il faut opposer tel ou tel médicament : le potassium au scorbut, le soufre et le chlorure de sodium à la scrofule, le mercure à la syphilis, les alcalins à l'arthritis. Voilà autant de modificateurs de la nutrition dont aus ignorons le mode d'action, mais que la clinique nous fait justement apprécies. Quelques expériences nous ont appris que les alcalins, que le mercure, accroissent le nombre des hématies, que le sel marin fixe plus d'oxygène dans le sang : is ont donc au moins des propriétés hématiniques qui les rapprochent du fer, sans parler d'autres effets plus mystérieux, altérants, dit-on. Ne rendent-is pas, en effet, l'organisme autre (alter)? aux débilités ils restituent des forces. Pourquoi ne pas les appeler des toniques?

2º classe. Les astringents ou toniques locaux ont été étudiés déjà, je renvoie à ce mot.

3° classe. Elle comprend, ai-je dit, le groupe des amers, tous médicaments névrosthéniques.

Le médecin puise journellement là ses préparations les plus actives à bré délai, celles qu'il appelle volontiers dynamophores.

Le quinquina, la quinine, sont au premier rang de ces médicaments trèappréciés des praticiens, qui ne mettent pas en doute leurs qualités toniques.

Comment agissent-ils? Telle est la question que bien des expérimentateurs se sont posée, sans pouvoir la résoudre. Il est certain que les névrosthéniques comme ce nom l'indique, stimulent les centres nerveux : mais est-ce là une pure excitation ou bien ne devons-nous pas admettre qu'ils lui cèdent de la force?

« Il est aussi naturel, écrit Barthez, que des remèdes fortifiants, tels. par exemple, que le quinquina, puissent augmenter directement les forces radicals du principe vital, qu'il l'est que les poisons puissent attaquer directement et même détruire ces forces radicales. »

Barthez n'émet ici qu'une opinion fondée sur un raisonnement. Le plus simple est d'avouer notre ignorance sur la façon dont il faut interpréter l'actum tonique des névrosthéniques.

Le système nerveux a sur la nutrition une influence prépondérante, la physilogie et la clinique le démontrent surabondamment, donc tout modificateur éc ce système peut affecter cette grande fonction. L'animal, on l'a dit avec raisse, vit pour son système nerveux, et l'on pourrait ajouter que, réciproquement, se système nerveux le fait vivre.

Outre leur action névrosthénique les amers ont encore des vertus stomachiques grâce auxquelles les aliments sont mieux élaborés par l'appareil digesti « fournissent à l'absorption et à l'assimilation de meilleurs matériaux nutris

Les toniques névrosthéniques les plus actifs sont le quinquina, la quinche la noix vomique, la sève de saint Ignace, la strychnine, la salicine.

Les toniques stomachiques sont surtout le quassia amara, le colembe. le boldo, la gentiane, la cascarille, la petite centaurée, l'absinthe, la risubate. l'aloès, etc.

4º classe. Je propose de faire figurer à cette place les toniques entiépe

diteurs, c'est-à-dire ces agents dont le type est l'alcool, qui épargnent à l'organisme des dépenses de forces et le maintiennent ainsi d'une façon indirecte à son niveau physiologique.

L'alcool, comme l'a très-bien dit Todd, est un agent de résistance, qui peut permettre aux malades de soutenir la lutte contre l'agression morbide et d'en triompher. Nous rapprocherons de ce médicament la glycérine, autre alcool, le café, le thé, la coca, qui ménagent les forces des travailleurs et sont pour eux les meilleurs toniques que je connaisse. Mais ils ont encore de bonnes applications en médecine dans les débilités.

b. Les toniques hygiéniques comprennent : 1° les aliments; 2° les grandes forces naturelles qu'utilise le thérapeutiste : chaleur, électricité, magnétisme, mouvement, lumière.

Les aliments font sace aux mutations organiques et cèdent de la sorce à l'économie; sorce primordiale d'où dérive la vie, c'est tout ce que nous en pouvons dire.

Les forces physiques dont je viens de citer les noms ont certainement des effets toniques, cependant il est impossible d'expliquer toujours ces effets d'une façon satisfaisante. L'empirisme seul nous guide le plus souvent dans leur emploi. Malgré tout il est incontestable que cet empirisme nous a pourvus de méthodes curatives puissantes : l'hydrothérapie, la gymnastique, l'électrothérapie (voy. ces mots), etc., auxquelles nous demandons chaque jour leurs utiles services dans bien des cas de maladies chroniques où domine l'atonie.

Indications générales de la médication tonique. Le plan de cet article ne comporte que des indications sommaires. On trouvera, en effet, tous les renseignements désirables, circonstanciés, que comporte un pareil sujet, dans les études spéciales des médicaments et méthodes curatives dont j'ai cité les noms.

Je me borne à dire que l'emploi judicieux des toniques constitue une grande partie de l'art du médecin. Il songe à les prescrire, quelle que soit l'origine de l'atonie organique, de la débilité corporelle, et c'est en les maniant avec adresse qu'il accomplit ses plus belles cures.

L'emploi des médicaments est surtout difficile; il réclame un choix habile et un dosage rigoureux.

Ce sont là du reste des agents de transition, qu'on ne peut prescrire longtemps et auxquels il faut se hâter de substituer, quand on le peut, les toniques hygiéniques. lei encore que de difficultés à vaincre pour arriver à des résultats satisfaisants! C'est à ce point que bien des médecins ont jugé à propos de se spécialiser dans l'unique emploi de ces grandes méthodes thérapeutiques : l'hydrothérapie, l'électrothérapie, etc., d'où les médecins hydropathes, électriciens, etc. Et quant à l'hygiène alimentaire dans les maladies, combien peu nous en connaissons l'emploi rigoureux, et que de tact il faut au praticien pour la prescrire à l'avantage des malades! La bromatologie est malheureusement une science peu avancée et la bromatométrie n'est qu'une désignation purement nominale.

BERLIGGRAPHIE. — LALANNE. Quelques mots sur les avantages des toniques, etc. Montpellier, 4631. — Mérat et de Lens. Dict. de thérap. et mat. médicale, 1834. — Billing. First Principles of Medicine, 1841. — Trousseur et Pidoux. Traité de thérapeutique, 1862. — Bermads (Cl.). Sur les propriétés des tissus vivants, 1866. — Granchen. La médication tonique. Thèse d'agrégation en médecine. Paris, 1875. — Bocchard. Maladies par ralentissement de la nutrition, 1882. — Luton. Art. Tonques du Dictionnaire de méd. et chir. pratiques de Jaccoud, 1885. — Buclana (T.). Le microbe et la maladie, 1886. — E. L.

TONKA (Fève). Voy. Counarouna et Fève.

COMMIN'. GÉOGRAPHIE. Le plateau du Thibet forme au centre de l'Asse comme une immense terrasse dont les bords sont dessinés, presque sans interruption, au nord, à l'ouest et au sud, par de hautes chaînes de montagnes, mais qui va en s'ahaissant graduellement vers l'est et déverse de ce côté la plus grande partie de ses eaux. C'est surtout par l'angle sud-est que s'échappent le pluspart des fleuves qu'il alimente. Là, dans un espace de moins de 60 lieus, le Brahamapoutre, l'Iraouady, la Salouen, le Cambodge, le Yang-tsé-kiang, quelque temps arrêtés et contenus par la puissante barrière de l'Himalaya, rémusissent à se frayer un passage et tracent de profonds sillons dans les flancs, déjà légèrement affaissés, de cet énorme soulèvement. Ses derniers contreforts se prolongent cependant encore assez dans cette direction pour donner aussance au fleuve de Canton, à celui du Tonkin et au Meinam.

l'arallèles et voisins à leur sortie du Thibet, les cinq grands sleuves ne tardent pas à se séparer. Tandis que le Fleuve Bleu se détourne brusquement à l'est et au mord, traverse toute la Chine, dont il peut être considéré comme le grand diamètre, et va se jeter à la mer près de Shanghaï, le Brahamapoutre s'instécht à l'eurest et au sud, pour aller mèler ses eaux à celles du Gange, non lois de taboutta. C'est l'espace angulaire, bizarrement découpé par les eaux, qui sépare les mallères de ces deux sleuves et qu'arrosent : l'Iraouady, la Salouen, le Meinam. le Cambodge et le sleuve du Tonkin, que l'on désigne généralement sous l'appellations d'Indo-Chine (Francis Garnier).

Aussi se trouve constituée une vaste presqu'île comprise entre le 90 et le 1814 degré de longitude orientale. Elle se rattache au Continent asiatique à per pure à la hauteur du Tropique du Cancer. Démesurément étirée vers l'Équateur. offse embrasse 25 degrés de latitude septentrionale. Le golfe du Bengale, le goire du Siann et la mer de Chine, la haignent au midi et à l'orient, sur un dévelopment de côtes qui atteint 5000 kilomètres.

Dans la partie la plus orientale de la presqu'île indo-chinoise est le royauxe d'Amnam, constitué autrefois par trois gouvernements ou vice-royautés : la Base Carchurchine au sud; au centre l'Annam proprement dit; au nord le Toukin.

Lamites. Superficie. Aspect général. Le Tonkin est borné par la Chise. le Laux et l'Aunam.

Au nord, la frontière a son origine au cap Paklung et se dirige vers l'oust par Langson et Caobang, qu'elle laisse au sud, à travers une contrée montagnement encore peu connue, puis joint les plateaux du Kouang-si et du Yun-aus b'après les documents chinois, la frontière tournerait alors dans la direction du mond-out au sud-ouest, coupant entre le 105° et le 102° de longitude orientale ou vallées qui envoient leurs eaux à la Rivière Claire. La limite entre vers le 102° dans la vallée du Nansi, longe ce tributaire du Song-Koï jusqu'à son confinent à Lao-Kaï et remonte ensuite la rive droite du Song-Thao (Rivière Noire). A l'ouest de rette rivière, tout est incertitude dans la délimitation. « Les Annamites la placent dans la vallée de la Rivière Noire, près d'un de leurs chefs-lieux de la region montagneuse, à Chau-Lai, puis plus rien. Il est probable que sur la rive

<sup>\*</sup> Dos obligations impérieuses ne nous permettent de donner qu'une partie de l'artich funess, que le docteur H. Rey, médecin en chef de la marine, ex-chef du Service de mé du tarps expéditionnaire, a bien voulu écrire. Ce travail sera publié in extense dans in Apphiers de médecine navale. (Note de la Direction.)

droite du cours d'eau, commence cette haute chaîne de montagnes que la commission du Mékong avait aperçue de Yen-Kiang vers le sud. Cette chaîne doit marquer la séparation du bassin du sleuve du Tonkin et du Mékong et constituer un obstacle tel qu'il est forcément frontière » (colonel Laurent).

La limite du Tonkin descend ensuite vers le sud-est, parallèlement à la vallée de la Rivière Noire, laissant à l'ouest les vallées supérieures du Song-Ma, du Song-Hien, habitées par les Aï-Los, que les Annamites accusent d'anthropophagie, et par des tribus moïs ou laotiennes, plus ou moins indépendantes (Bouinais et Paulus). Enfin la limite se dirige vers le littoral et l'atteint à l'ouest des embouchures du Daï, par 20 degrés environ de latitude.

De ce point au cap Paklung, sur une étendue d'environ 600 kilomètres, le Tonkin est baigné par la mer de Chine, qui forme sur cette côte le golfe du Tonkin. Ainsi délimité, « le Tonkin est comme un coin, suivant l'expression du colonel Laurent, — un coin d'une superficie d'environ 150 000 kilomètres carrés, plus du quart de la France, — qui pénètre dans l'angle de l'Asie continentale et de la péninsule Indo-Chinoise, donnant par sa position l'accès direct dans le Yun-nan, prenant à revers la Chine du sud vers le nord, l'Indo-Chine vers le sud. Position admirable à tous les points de vue. »

PATHOLOGIE. Vers la fin de l'année 1875, le poste d'Haï-Phong fut occupé par une garnison française d'environ 130 personnes; un médecin de la marine était chargé du Service de santé de ce poste. A peu près à la même époque, la France établissait à Hanoï un consul, qui disposait d'une garde de 100 hommes d'infanterie de marine. Un médecin de la marine était également attaché à cette troupe.

Arrivant en pays inconnu, nos collègues étudient le climat et la pathologie du lieu dans lequel ils sont appelés à résider et, après quelque temps d'observation, leur étonnement est grand de voir que, dans cet immense marécage qui constitue le Delta tonkinois, la malaria ne règne point ou ne manifeste ses effets qu'à un très-faible degré; et que nos petites garnisons se maintiennent, sous ce ciel de feu, dans un état de santé relativement satisfaisant. Cependant le docteur Maget écrivait déjà en 1880 : « Dans une troupe en expédition, l'état sanitaire s'aggraverait, en été surtout; on aurait des insolations, des hépatites et des dysenteries en grand nombre; maladies rares dans les belles casernes que le génie a élevées si généreusement sur nos Concessions ».

Les événements ne devaient pas tarder à confirmer ces prévisions. A peu d'années d'intervalle arrive au Tonkin un corps d'armée de 10 à 15 000 hommes, formé en majeure partie de troupes de France et d'Algérie, c'est-à-dire peu initiées aux conditions de la vie coloniale. De plus, et par la force des circonstances, ces troupes se trouvent dans l'obligation de guerroyer par tous les tamps et toutes les saisons, de traverser des rizières où l'on enfonce jusqu'à mi-corps, de remuer des terres neuves. Alors il advint ce qui ne pouvait être trité : les influences nocives du climat et du sol se sont manifestées et ont produit leurs effets avec plus ou moins d'intensité, suivant les temps et les ieux, et nos soldats en ont été assez sérieusement éprouvés, plus sérieusement que par le feu de l'ennemi. Sur 840 décès dont nous connaissons la ause, survenus avant l'épidémie cholérique de 1885, c'est-à-dire du 1er août 1883 à fin mars 1885 (465 dans les hôpitaux, 375 dans les ambulances), 175 seulement, ou 1/5 environ (20 pour 100), ont pour origine des blessures de guerre (tués par l'ennemi ou morts des suites de leurs blessures). Tous

ŗ

les autres ont été occasionnés par un petit nombre de maladies dont suit la nomenclature :

## MALADIES CAUSES DE DÉCÈS

|                                                             | Hôpitaux. | Ambulances. | Total. |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Dysenterie                                                  | 132       | 60          | 192    |
| Fièvre typholde                                             | 74        | 77          | 151    |
| Fièvre intermittente, accès pernicieux                      | 33        | 46          | 79     |
| Insolation, coup de chaleur, méningite                      | 17        | 40          | 57     |
| Fièvre rémittente et sièvre rémittente bilieuse             | 15        | 27          | 49     |
| Diarrhée chronique                                          | 26        |             | 26     |
| Tuberculose, maladies organiques                            | 5         | 15          | 90     |
| Hépatite, abcès du foie                                     | 17        | 3           | 20     |
| Fièvre continue                                             |           | •           | 19     |
| Pleurésie, pneumonie                                        | 12        | >           | 12     |
| Anémie, cachexie palustre                                   | 8         | •           | 8      |
| Variole                                                     | 4         | ,           | 4      |
| Fièvre pétéchiale (purpura hémorrhagique)                   | 3         | >           | 3      |
| Cholérine                                                   | 1         | •           | 1      |
| TOTAUX DES DÉCÈS DE CAUSE INTERNE                           | 366       | 268         | 634    |
| Morts accidentelles, suicides                               |           | 25          | 31     |
| Tués à l'ennemi ou morts des suites de leurs bles-<br>sures | 93        | 82          | 175    |
| Тотацх                                                      | 465       | 375         | 840    |

La mortalité par suite de cause interne se répartit diversement suivant les mois et les saisons : 365 décès survenus dans les hôpitaux, au cours d'une année (du 1er avril 1884 à fin mars 1885), ont eu lieu :

| Saison d'été. | Saison d'hiver. |
|---------------|-----------------|
| En avril      | En octobre      |
| Тотац         | TOTAL 153       |

Il ressort de ces chiffres que la saison d'été (léthalité, 63 pour 100) et celle de la plus grande gravité des maladies; et cependant il est à remarquer que la saison d'hiver (léthalité, 37 pour 100), pendant laquelle l'Européen est mieux défendu contre la maladie, est pourtant celle au cours de laquelle celui-déploie une activité plus grande. C'est que les causes pathogéniques sont, non point dans les actes, mais bien dans les choses, je veux dire dans les influences du climat et du sol, autrement puissantes dans la saison des chaleurs que pendant celle d'hiver.

Les premiers observateurs, disons-nous, avaient constaté, non sans quelque étonnement, que le climat du Tonkin était clément pour l'Européen; et pourtant la suite des evénements ne paraît pas avoir confirmé ces appréciations favorables. Serait-ce que ces observateurs de la première heure avaient mal vu et laisse passer sans les reconnaître les manifestations morbides les plus fréquentes dans le pays? Nullement. Les maladies notées par Foiret à Haï-Phong pendant les deux années 1876-1877 sont bien, par ordre de fréquence : 1, fière palustre; 2, diarrhée; 5, dysenterie; 4, insolation; 5, bronchite; 6, anemie. Mais, comme l'état sanitaire des troupes en garnison n'est plus celui des troupes en expédition; comme les poignées d'hommes établies à Haï-Phong et à Havimenaient une vie facile, dans des casernes relativement vastes et bien acrès,

les influences nocives dont nous parlions plus haut n'ont pas exercé sur elles une action profonde. Aussi Foiret écrivait-il: « Pour obtenir le nombre de cinq décès (sur 205 malades traités pendant les deux années susdites), il a fallu faire appel à tous les contingents. J'y range en effet un cas de choléra dont la victime était Annamite; un accident de chasse, qui a coûté la vie à un Résident français; enfin la triste aventure d'un soldat qui s'est noyé en se rendant à Hanoï. Autrement, il ne resterait à la charge du climat, avec un personnel d'au moins 140 rationnaires Européens, que deux morts en deux années : une tièvre pernicieuse ataxique et une diarrhée chronique ».

Cet heureux temps n'est plus! va-t on dire. Cet heureux temps reviendra, répondrons-nous: que la pacification du Tonkin soit un jour obtenue; que les troupes soient installées dans des casernes vastes, aérées, élevées au-dessus du sol et pourvues d'eau potable de bonne qualité; que pendant toute la saison d'été il soit défendu au soldat de sortir pendant les heures chaudes de la journée; qu'ensin pas une pelletée de terre ne soit relevée, si ce n'est par des indigènes, et le Tonkin aura bientôt reconquis sa bonne réputation.

Les maladies que l'on rencontre au Tonkin (sans compter les maladies ubiquitaires : phlegmasies des voies aériennes, rhumatisme, etc.) peuvent se répartir comme suit, au point de vue de leur étiologie :

- 1. Maladies qui ont pour origine les conditions du sol ou du climat. 1, Maladies du foie; 2, dysenterie; 5, diarrhée chronique des pays chauds; 4, choléra; 5, cholérine; 6, sièvres de malaria; 7, anémie et cachexie palustres; 8, insolation, soup de chaleur; 9, sièvre continue; 10, éruption de suroncles multiples; 11, ulcère annamite.
- 11. Maladies dont la cause est dans l'inobservance des lois de l'hygiène et de la prophylaxie sanitaire. 1, variole; 2, lèpre; 3, béribéri; 4, maladies parasitaires : a, gale; b, herpès circiné; c, helminthes (ascarides, tænia); 5, maladies vénériennes; 6, peste.
  - III. Maladie importée. 1. Fièvre typhoïde.
  - 1. Maladies qui ont pour origine les conditions du sol ou du climat.
- 1. Maladies du foie. Les maladies hépatiques, rares chez l'indigène, sont fréquentes et souvent graves chez l'Européen.

C'est d'abord une congestion simple, avec embarras gastrique et perte de l'appétit, sans que l'organisme s'en émeuve davantage. Sous l'influence d'un purgatif et du régime, ces symptômes se dissipent. D'autres fois les débuts du mal passent inaperçus ou bien le sujet ne s'en plaint pas. La congestion persiste cependant, mais l'individu ne change rien à ses habitudes; il mange et boit, il boit surtout, comme d'ordinaire. Alors survient la dysenterie, et, si le malade succombe sous son atteinte, - ce qui n'est nullement rare au Tonkin, - on est tout surpris, à l'autopsie, de trouver un abcès du foie. « La congestion du foie, dit le docteur Challan de Belval, évolue presque fatalement vers la suppuration, d'une manière parfois tellement insidieuse, que le diagnostic demeure souvent fort indécis. Mes collègues et moi nous avons constaté, par l'autopsie, des abcès qui n'avaient pas même été soupçonnés pendant la vie. Le plus ordinairement alors les malades avaient été atteints de dysenterie ou de diarrhée réfractaire à tout traitement et l'autopsie montrait, en outre des lésions intestinales habituelles, soit une énorme collection purulente, soit plusieurs petits abcès disséminés dans toute la masse du foie, parfois réduit à une simple coque ».

Sur 153 malades (Clinique interne) reçus par, le docteur Foiret à l'hôpital

d'Haï-Phong, six étaient atteints d'hépatite (4,5 pour 100 entrées). A l'ambulance de Nam-Dinh, l'hépatite aiguë à tendance suppurative a donné, en une année, onze entrées. « C'est au mois d'octobre que les congestions du foie ont été le plus fréquentes; en août et septembre que l'hépatite a été le plus sévère : chacun de ces mois a eu un décès pour cette cause (abcès du foie). En résumé, l'hépatite entre pour 1/100 dans le chiffre total des entrées à l'ambulance pour les troupes françaises et elle a été suivie de mort dans un 1/5 des cas; dans le chiffre de la mortalité générale, elle est représentée par 8 pour 100 des décès « (docteur Morand).

D'après la nomenclature des Maladies causes de décès donnée ci-dessus, on voit que l'hépatite suppurée a déterminé 20 décès sur 634 (Clinique interne) ou 31,5 pour 1000.

2. Dysenterie. « La répartition de l'hépatite, dans les foyers endémiques de nos colonies tropicales, est la même que celle de la dysenterie, avec cette différence que ce n'est pas avec le chiffre absolu de cette dernière maladie qu'elle est en rapport, mais bien par sa gravité, exprimée par le chiffre de ses décès (Dutroulau, Malad. des Europ. dans les pays chauds, 2° éd., 1868, p. 632).

Quel est ce rapport au Tonkin? — Il ne pourra être établi qu'alors qu'en aura fait l'autopsie de tous les décès dysentériques survenus pendant un temps donné. Car, comme il vient d'être dit, l'abcès du foie existe souvent là où il n'était nullement soupçonné. D'ailleurs, l'opinion de Dutroulau est par nous d'autant mieux acceptée, qu'à notre sens la dysenterie des pays chauds doit être considérée, sinon toujours, du moins dans le très-grand nombre des cas, comme conséquence de l'hépatite, la lésion initiale de l'intestin étant déterminée par la stagnation dans l'ampoule rectale de produits de sécrétion mauvais et offensifs, provenant d'un organe sécréteur altéré quant à sa constitution anatemique.

La révolte de la muqueuse intestinale contre cette offense se traduit tout d'abord par le ténesme, ce fastidieux symptôme qu'il faut avoir éprouvé pour en apprécier l'irritante persistance. Puis viennent les évacuations de mucosités intestinales, la graisse, comme disent les soldats. — La situation peut rester telle pendant un temps assez long; le sujet se voit maigrir, il sent que l'assimilation des quelques rares aliments qu'il ingère ne se fait pas et que les ferces s'en vont. — Avant que la maladie devienne plus grave, s'il prend un purgaté du foie (calomel, infusion d'ipéca) et se maintienne durant quelques jours à 🛎 régime sévère, les choses pourront s'arranger très-simplement et la santé \* rétablir à bref delai : le processus morbide a été arrêté dans son évolution. -Que si, au contraire, l'individu ainsi touché se resuse aux soins médicaux et persiste à ne rien changer à son genre de vie, alors il verra ses selles deven sanguinolentes, ses forces s'épuiser, et sera bientôt réduit à s'aliter. — Paries il arrive, sur des personnes dont l'état général est déjà mauvais, que, dès 🗷 début, pour ainsi dire, l'action agressive des sécrétions du foie sur l'intesta est portée à un degré tel, que la muqueuse intestinale est frappée de gangries et que des lambeaux sphacélés sont poussés au dehors. Il est superflu d'ajoute que, dans ces cas, la mort est prochaine. — Nous avons vu aussi, ches 😓 hommes épuisés, surmenés, la dysenterie se compliquer d'hémorrhagies diverses hémorrhagie nasale, hémorrhagie sous-cutanée (purpura), en sus des pertes de sang, abondantes souvent, qui se produisaient lors de chaque évacuation alvise-- Enfin, l'algidité est souvent le triste prélude du terme satal.

TCNKIN. 655

La dysenterie se présente ici sous deux formes : une bénigne, qui cède facilement sous l'influence de la médication et du régime, mais est sujette à récidives; une forme grave, trop souvent mortelle, soit qu'elle se montre telle d'emblée, soit qu'elle le devienne, comme il arrive d'ordinaire, par suite de manque de soins médicaux ou d'écarts habituels de régime. C'est de cette forme grave que parle le docteur Grall, lorsqu'il dit : « La dysenterie vraie est une maladie générale, infectieuse, véritable phlegmon diffus de la sous-muqueuse, à évolution septicémique et gangréneuse. Les lésions intestinales sont trèsaccusées dès le début, on peut en juger par les selles. Celles-ci sont de véritables aux hémorrhagiques, à odeur putride, où nagent de véritables exfoliations de la muqueuse. La tièvre est, au début, celle d'une phlegmasie, mais au troisième et quatrième jour, c'est une véritable sièvre putride. La répercussion du côté de la séreuse péritonéale est constante; les ganglions sont tuméfiés, enflammés, d'où cet habitus spécial et cet ensemble de phénomènes que l'on a caractérisé sous le nom de péritonisme. Le foie est toujours atteint. Il est augmenté de volume, douloureux spontanément ou à la pression, avec irradiation du côté de l'épaule et des lombes ».

A Nam-Dinh le docteur Morand a vu aussi la dysenterie grave à marche rapide et fatale. « En consultant la liste des militaires décédés, on peut voir avec quelle rapidité la mort a frappé certains de ces malheureux soldats : quelques-uns d'entre eux semblent n'être entrés à l'ambulance que pour y mourir, tant l'atteinte de la dysenterie a été violente. Chez d'autres la mort, moins prompte, n'est arrivée qu'au bout de plusieurs semaines, mais c'est bien là, il faut le dire, une véritable exception ».

La dysenterie est un des plus grands dangers auxquels l'Européen se trouve exposé au Tonkin. On a vu qu'elle tient la tête de la liste des Maladies causes de décès. En effet, elle représente à elle seule plus de 30 pour 100 de la mortalité par cause interne. En Cochinchine, pendant les premières années de l'occupation (1862-1879), la dysenterie a été encore plus onéreuse pour nos soldats; elle produisait alors environ 40 pour 100 des décès (voy. la thèse de Carné: Mortalité des Européens en Cochinchine. Paris, 1881).

Le danger de succomber à cette maladie est plus grand pendant la saison chaude que pendant les mois d'hiver : en effet, sur 137 décès dysentériques survenus au cours d'une année (du ler avril 1884 à fin mars 1885), dans les hôpitaux, 80 se sont produits pendant le semestre d'été (avril-septembre) et 57 pendant le semestre d'hiver (octobre-mars).

La dysenterie est plus fréquente dans le Delta que dans les montagnes. Les indigènes l'attribuent à une eau de mauvaise qualité, mais surtout à une mauvaise alimentation, aux refroidissements nocturnes et aux émanations putrides. Les nédecins indigènes opposent à la dysenterie un grand nombre de médicaments, cous très-riches en tannin. L'un des plus réputés est la décoction d'une écorce connue dans le pays sous le nom de tang-ma... » (docteur Challan).

Dans la population indigène la dysenterie prend naissance, dit le docteur collomb, au commencement de la saison sèche, et fait chaque année de nombreuses rictimes, surtout parmi les enfants de quatre à six ans.

3. Diarrhée chronique des pays chauds. Cette forme d'entérite, si commune ra Cochinchine, se manifeste également au Tonkin, mais avec moins de fréquence et de gravité que dans la première de ces colonies. La mortalité qu'elle accasionne ne représente que le 4 pour 100 de la mortalité générale par cette.

interne, tandis qu'en Cochinchine cette proportion a été de 7,4 pour 100 pendant les premières années de l'occupation (docteur Carné).

Nous considérons, avec divers observateurs, le docteur Collomb entre autres, cette diarrhée comme un symptôme de l'anémie progressive à laquelle l'Européen est fatalement soumis, à des degrés divers, par le fait de l'habitation des pars chauds. Aussi cette diarrhée ne s'établit-elle point d'emblée chez les individus arrivant d'Europe; elle attaque plutôt les personnes qui, par suite d'un ségour de quelque durée dans le pays, sont déjà modifiées d'une manière sensible par l'anémie. Son début est assez lent, insidieux (coliques légères, fugaces, sourdes): les selles sont d'abord molles, puis liquides, sans amener de douleurs vives. (et état peut persister longtemps sans changements notables : cette diarrhée ar guérit jamais spontanément; elle ne cède qu'à un traitement longtemps continué et suivi avec un soin tout particulier. Ce traitement consiste dans l'usage du régime lacté, à l'exclusion de tout autre aliment que le lait. L'étude de la diarrhée chronique des pays chauds a été faite magistralement à l'article Cocsischine; le lecteur voudra bien se reporter au remarquable travail de MM. Le Roy de Méricourt et Layet, auteurs de cet article.

- « Chez les indigènes, la diarrhée se montre très-fréquente; elle est le plus souvent la conséquence de l'abus de fruits verts, dont ils sont véritablement gloutons; surviennent alors de prodigieuses indigestions, toujours suivies de diarrhées plus ou moins rebelles. Quelques infusions aromatiques, notamment l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, très-abondante aux environs d'Hanoï, sous le nom de l'infusion de mélisse, l'infusion de
- 4. Choléra. Il existe à l'état endémique au Tonkin et sait souvent de grands ravages dans la population indigène: aussi est-il sait mention maintes sois d'épidémies cholériques dans les récits des Missionnaires.

Vers la fin de l'année 1884, quelques cas de choléra étaient signalés, à Ha-Phong, dans la population annamite. La maladie s'éteignit sur place et secure Européen n'en fut atteint. C'est d'ailleurs un fait d'observation que le choléra, su Tonkin, n'est pas de beaucoup aussi dangereux pour les Européens que pour les Annamites : dans une épidémie, on signale à peine quatre ou cinq cas ches le premiers, tandis que les cas de mort, chez les indigènes, se comptent per centaines.

Épidemie de 1885. Il ne devait pas en être de même en 1885. Le choier fit son apparition à Haï-Phong dans les premiers jours d'août et persist pendant plus de deux mois, faisant de nombreuses victimes parmi nos seldate et frappant d'abord les faibles, c'est-à-dire les hommes plus particulièrement anémiés et fatigués par les chalcurs accablantes de l'été et par la précédant campagne d'hiver, puis indistinctement, comme il arrive dans la plupart de épidémies. La mortalité parmi nos soldats, du fait de cette épidémie, a été évaluée à 1200 décès. On a fait cette remarque que la population civile Empéenne était restée indemne. Quant aux indigènes, ils furent sévèrement épreuves

On n'est pas d'accord sur l'origine de cette épidémie : l'opinion générale se que la maladie n'était point née sur place, mais qu'elle avait été importée per les troupes venues de Formose et des l'escadores.

Pas de choléra en 1886, jusqu'au mois d'avril du moins; nous lises 🗷

effet dans une correspondance, à la date du 23 avril : « Le choléra n'existe plus nulle part au Tonkin ».

- 5. Cholérine. Elle attaque souvent les Annamites, mais elle n'est dangereuse que pour les jeunes enfants, pour lesquels elle est très-meurtrière, surtout pendant la saison chaude (Collomb).
- 6. Fièvres de malaria. Ce serait chose extraordinaire qu'un pays qui est sous l'eau pendant les trois quarts de l'année en fût exempt. En réalité, les fièvres de malaria sont fréquentes dans le Delta: Haï-Dzuong, Phuly, Nin-Binh et tout le bas Delta, sont palustres à un'haut degré. La région maritime et spécialement la baie d'Hong-Haï sont loin d'être indemnes. Quang-Yen et la presqu'île de Doson font seules exception dans une certaine mesure (Grall). Et cependant le paludisme n'a pas ici, en temps ordinaire, l'intensité d'action qu'on lui voit manifester dans certaines régions connues comme notamment paludéennes. Je dis en temps ordinaire, car, ainsi que nous allons le voir bientôt, les troupes expéditionnaires ont payé un tribut assez lourd aux influences malariennes.

Le Tonkinois est habile aux choses de l'agriculture : pas un pouce de terrain qui soit perdu pour la production; la terre, judicieusement cultivée, donne deux récoltes de riz par année. Un des premiers médecins qui ont résidé au Tonkin. le docteur Foiret, estime que c'est à cette suractivité du sol et à l'énorme consommation de gaz et de liquides qu'elle comporte que l'on doit attribuer la bénignité des actions paludéennes. Cependant ce même auteur relève ce fait que les sièvres se manifestent chez les indigènes à deux époques particulières de l'année : 1° au printemps, lors du premier labourage des rizières; 2° à l'automne, quand se fait le deuxième labourage. « Les fièvres d'automne, remarquet-il, sont moins nombreuses et moins graves que les premières, et la tendance qu'elles auraient à produire l'anémie se trouve heureusement refrénée par les approches du froid ». Ainsi donc, « sans avoir une physionomie aussi tranchée que chez nous, la sièvre intermittente existe au Tonkin » (Foiret), et il arrive ici, comme dans toute localité paludéenne, que de la terre remuée sort le miasme fébrigène, fatal à qui la remue. Le docteur Challan dit avec raison : « Les travaux qui exigent de grands déplacements de terre sont pernicieux. Les terrassements de Haï-Dzuong, de Phu-Ly, de Phu-Lang-Thuong, de Lang-Kep, de Chû, etc., ont décimé nos soldats; presque tous ont été atteints d'un état cachectique fort grave ».

Les formes simples étaient relativement rares; quand on les a observées, c'est le type quotidien qui s'est montré le plus fréquent, amenant rapidement l'anémie; le type tierce venait ensuite; le type quarte était assez rare. Chez des hommes en cours d'expédition, dans un pays inconnu, soumis à des fatigues de toute sorte et par les températures que l'on sait, la résistance au poison de la malaria ne pouvait être que précaire et de courte durée. Aussi la fièvre prenaitelle, et le plus souvent d'emblée, la forme rémittente (fièvre rémittente simple et rémittente bilieuse, celle-ci moins fréquente), au cours de laquelle survenait, non rarement, l'accès pernicieux : manifestation de la déchéance complète d'un organisme épuisé et hors de se constituer plus longtemps en état de résistance contre l'intoxication tellurique.

La fièvre rémittente tonkinoise a été observée par Poigné et Nimier dans la colonne de Loch-Nam (octobre-novembre 1884); Chasseriaud l'avait vue également à la suite de l'exoédition de Bac-Lé (juin 1884). « Les fièvres rémit-

tentes, dit ce dernier, se sont établies d'emblée chez des individus qui n'avaient pas tous présenté antérieurement des manifestations palustres ou telluriques ». Enfin le docteur Grall, dans une étude importante (Archives de méd. nar.. janvier 1886), a fait le tablesu clinique de la fièvre dont il s'agit.

D'après Grall, la fièvre rémittente du Tonkin débute souvent à la manière d'une fièvre subcontinue : la rémission, si elle se produit, est si peu marqués, qu'elle reste inaperçue. Plus tard, les choses se passent autrement : la rémission s'accuse mieux; elle commence vers les dernières heures du jour, elle est cumplète de neuf heures du soir à une heure ou deux heures du matin. Avec le jour et un peu avant lui, la fièvre reprend pour atteindre son maximum de dix heures du matin à quatre heures de l'après-midi. Le summum de la courbe thernique correspond au chiffre observé à midi et le minimum au chiffre de la soirée. Ce détail est d'importance majeure au point de vue de la thérapeutique. Cette période de rémission (de quatre heures du soir à quatre heures du matin) est ca effet celle qu'il faut utiliser pour l'administration du sulfate de quinine. Ce médicament, dit le docteur Grall, ne suffit pas à la cure de la maladie, il faut y associer l'ipéca, lequel devra être administré dans la malinée et aux premières heures de l'après-midi. La soirée et la première moitié de la nuit seront réservées pour l'ingestion de la quinine (à la dose de 1se, 50 à 2 grammes).

Sous l'insluence de ce traitement, la température, qui, le jour de l'estrée. atteignait un maximum de 40 à 40°,5 et ne descendait pas, à l'heure de la rémission, au-dessous de 58 à 38°,5, ne dépasse plus dès le lendemain œ dernier chissre. Au quatrième jour, l'apyrexie est complète, mais le malade n'est pas guéri. Il est nécessaire de continuer l'administration du sulfate de quinine, aux mêmes heures que précédemment, en diminuant progressivement les dosciusqu'au jour où le malade a recouvré l'intégrité de ses sorces.

Au Tonkin, ce n'est pas seulement le marais qui donne la fièvre, mais aussi la forêt. Les indigènes n'hésitent pas à s'établir au milieu des rizières et de preférence sur le bord d'une flaque d'eau croupissante, mais ils ne s'aventure: jamais qu'avec terreur dans la région montagneuse et sous le couvert des grands bois. « Dans ces forêts, dont le sol, formé d'argile ferrugineuse, retient une humidité constante, la vie acquiert une surabondance dont on n'a pas d'écomposent sans relâche » (Harmand). Les Annamites savent par expérience que, dans ces forêts inexplorées et presque inaccessibles aux courants atmosphériques, où le sol est couvert d'une couche épaisse de détritus organiques. l'air qu'on respire donne la fièvre des bois; que l'eau qui en sort, après avec coulé sur un lit de feuilles et de bois corrompus, est malsaine et fait grossor à ventre.

Cette fièvre des bois, due aux émanations telluriques, ne serait autre qu'un fièvre rémittente. D'après les Laotiens, la maladie débuterait par de la céphilalgie, des vertiges, des éblouissements, des douleurs articulaires et de la sèvre puis, les jours suivants, de la prostration, du délire, surtout la nuit, de le somnolence, entin le coma et la mort, du douzième au vingtième jour. souves beaucoup plus tôt (Thorel, Exploration du Mékong. Thèse de Paris, 1870).

Le docteur Challan la décrit comme suit, d'après des renseignements sours par les indigènes : « Elle présente les trois stades caractéristiques : frissechaleur et sueur. Le frisson est ordinairement terrible, parfois d'une dures de plusieurs heures, et suivi d'une transpiration abondante, accompagnée de delire-

Après un premier accès le malade tombe dans un état complet de prostration; il demeure longtemps insensible, il a perdu la mémoire; le sens du goût et du tact sont très-amoindris ou même abolis. Souvent à la période de chaleur succède une violente entéralgie, mais sans diarrhée ni dysenterie. Toujours, si le malade échappe à un premier accès, il est atteint d'un état cachectique, avec cedème longtemps persistant, fatalement mortel pour tout Européen qui s'obstine à la lutte ».

Il n'est pas rare de voir au Tonkin l'action de la malaria et celle de la radiation solaire combiner leurs effets : de là des états fébriles d'une extrême gravité, que l'on inscrit volontiers sous le titre d'accès permicieux et particulièrement d'accès pernicieux comateux, délirant, méningitique. D'autre part, que, dans le cours d'une fièvre rémittente, les malades succombent dans le coma, ces terminaisons satales seront réputées également provenir d'un accès pernicieux. Est-ce à dire pour cela que ces graves manifestations de l'empoisonmement malarien ne se produisent pas au Tonkin? Nullement, mais nous croyons qu'elles y sont moins fréquentes qu'on ne le dit communément. Il n'est pas indifférent pour nous de voir notre collègue, le docteur Grall, émettre un avis analogue. « Les sièvres pernicieuses, au sens strict du mot, dit ce sagace observateur, sont assez rares au Tonkin. Dans le cours d'une fièvre rémittente, les malades succombent, souvent dans le coma et dans le délire; mais c'est un aboutissant prévu dans l'évolution du processus fébrile. Il peut arriver cependant que l'on observe, dans le cours d'un paroxysme fébrile, un symptôme particulièrement menaçant, réellement anormal, pernicieux, en un mot..... Les formes le plus souvent observées ont été les formes cardiaque et épigastralgique. Sans autre phénomène anormal, le malade accusait une sensation d'étoussement et d'angoisse extrême. Quelque menaçants que fussent les symptômes dans ces formes viscéralgiques, la guérison a toujours été obtenue; les acceès *algides* et épileptoïdes se sont de même terminés favorablement ». Quant aux accès comateux, dont l'étiologie nous paraît sujette à discussion, ils ont été mortels dans le plus grand nombre des cas.

Le docteur Challan dit avoir été parfois témoin d'une fièvre syncopale. « On signale aussi, dit-il, une forme dysentérique, mais alors le diagnostic est douteux; l'intermittence, peu prononcée, ne se montre qu'au début; la fièvre est presque continue ». Enfin le docteur Chasseriaud donne comme assez fréquente une forme pernicieuse convulsire, variété de la forme ataxique, si grave et si souvent mortelle, ajoute-t-il.

Si nous faisons le total des décès déterminés par les diverses manifestations de la malaria (fièvre intermittente et accès pernicieux, fièvre rémittente et rémittente bilieuse, enfin anémie et cachexie palustres), nous trouvons que 129 décès sur 654, c'est-à-dire plus de 20 pour 100 de la mortalité par cause interne, doivent leurêtre attribués. Cette proportion serait autrement élevée, si nous étions en mesure d'établir le chiffre des décès de même origine, survenus soit pendant la traversée, soit en France, chez les hommes rapatriés pour cause de maladie.

Les Annamites ne sont nullement réfractaires à l'action de la malaria, mais, chez eux, l'accès laisse peu de traces. « Une fois la fièvre passée, ils retournent à leurs occupations, comme si rien ne s'était produit » (Harmand). Ils sont rarement atteints des formes graves. Nous avons dit qu'ils redoutent fort la fieure des bois; elle frappe presque fatalement les habitants des contrées basses,

lorsqu'ils se trouvent dans l'obligation de pénétrer dans les vastes forêts qui couvrent les hauts plateaux. Le docteur Collomb a constaté chez un Annamite une complication assez rare du paludisme, l'asphyxie locale, suivie de gangrère symétrique des extrémités.

7. Cachexie palustre, anémie. La cachexie palustre, avec cedème des extrémités, bouffissure du visage, etc., se produit ici avec une fréquence extrême et souvent en quelques jours, à la suite de manifestations de médiocre gravit. L'aspect de ces cachectiques est affligeant (peau d'un blanc sale, avec une teinte subictérique, lèvres blanches, maigreur excessive, yeux excavés, etc.); ils s'avancent en vacillant, comme des vieillards, dans leurs vêtements devenus trop larges et flottants, tant ils sont amaigris. Quelquefois cet état d'appauvissement, de misère physiologique, survient spontanément, sans cause appreciable, sous la seule influence dépressive du climat torride : c'est l'anémic aiguë. Telle nous l'avions observée au Gabon, telle nous la retrouvons au Tonkin. La vie de ces pauvres anémiques est fort compromise, car sur cette anémie viennent bientôt prendre pied la diarrhée chronique ou la dysenterie.

Des hommes ainsi atteints sont perdus pour le service; il est inutile de chercher à les relever sur place; il faut au plus vite les rapatrier, même lorqu'ils paraissent à peine en état de supporter le transport jusqu'au port d'enbarquement. Sous la bienfaisante influence de l'atmosphère maritime, en les voit souvent reprendre quelque force, puis la mère-patrie leur ouvre ses bracet ils peuvent alors revenir pleinement à la santé.

- 8. Insolation, coup de chaleur. L'ennemi qui est le plus à redouter par l'Européen au Tonkin, c'est le soleil. En Algérie, au Sénégal, le soleil brûk: ici, il tue. L'Européen qui s'expose au soleil, la tête nue ou couverte seulement d'une casquette, court danger de mort. Qu'on ne se figure point que j'exagère. nullement, et je le redis : au Tonkin, le soleil tue, lorsqu'on s'expose à se rayons, que le ciel soit clair ou brumeux, sans être suffisamment garanti; encore ne faut-il pas, même lorsqu'on l'est, se croire absolument à l'abri de se atteintes. Ce n'est pas seulement pendant les mois les plus chauds que le selei est dangereux, mais en septembre, mais en octobre; et non point seulement aux heures brûlantes de la journée, mais dès le matin, dès son lever. Je treux ce fait dans mes notes :
- matin à 9 heures. Quatre hommes sont portés à l'hôpital, atteints de comp de chaleur, dont trois dans un état très grave : un dans un coma absolu, d'et d'n'a pu être tiré; deux avec symptômes de congestion pulmonaire (affusses froides, flagellations avec serviettes mouillées, respiration artificielle, etc.). Ces accidents aussitôt dissipés ont été suivis de symptômes de méningencéphalite : agitation bruyante, délire, convulsions, selles involontaires, pouls petit et excessivement fréquent..... Ces trois hommes sont morts des la nuit.

Dans ces cas, l'insolation a fini l'œuvre commencée par le coup de chaleur. si tant est que l'on puisse établir une succession dans ces actions néfats. D'autre fois, le coup de chaleur y a suffi à lui seul : « Pendant le combat de 8 octobre, à Lang-Kep, cent hommes peut-être furent atteints; dix ou dour succombèrent, parmi lesquels le lieutenant-colonel Chapuis, foudroyé, aprè deux atteintes légères, pendant qu'il entrainait le régiment à l'assaut du rédat (docteur Challan). — C'est alors que l'homme tombe sur place, comme au comme de l'assaut du rédat (docteur Challan).

masse inerte, comme le bœuf qui reçoit le coup de massue; cela n'est point rare, tant s'en faut, surtout parmi les troupes nouvellement arrivées.

L'insolation, lorsqu'elle ne tue pas, détermine parfois des accidents cérébraux d'une importance considérable au point de vue de l'intégrité des fonctions intellectuelles. Nous avons vu, chez un officier, survenir, dans ces conditions, un délire maniaque à forme aiguë, qui a persisté assez longtemps et enfin s'est heureusement dissipé, nous a-t-on dit, après le retour en France.

Contre ces mésaits du soleil tonkinois, les Algériens (Turcos) n'ont pas mieux résisté que les Européens. Les Chinois eux-mêmes redoutent les campagnes d'été au Tonkin, car ce terrible soleil sait aussi de nombreuses victimes parmi eux.

9. Fièvre continue. Nous attribuons aux seules influences climatologiques une fièvre, indiquée dans la série des causes de décès, sous le titre : Fièvre continue. Cette pyrexie n'a rien à voir avec la fièvre typhoide; c'est bien plutôt la grande endémique des pays chauds, la fièvre ardente continue, compliquée parfois de symptômes bilieux graves et aussi d'hémorrhagie nasale et plus souvent intestinale, avec la teinte acajou du visage : une ébauche de fièvre jaune. C'est surtout pendant la saison des grandes chaleurs (juin-août) que cette fièvre acquiert un degré notable de gravité; en d'autres temps, pendant la saison froide surtout, elle se termine d'ordinaire par la gnérison; mais le malade, à la suite de cette fièvre, est dans un état de faiblesse extrême.

Les pyrexies de cet ordre n'ont pas échappé à l'observation du docteur Grall : 
La fièvre ardente continue et la fièvre inflammatoire, qui n'en est qu'une forme atténuée, peuvent s'établir d'emblée ou succéder à un choc, véritable ébauche du coup de chaleur. Ces fièvres climatiques sont des maladies d'une seule tenue; tout au plus peuvent-cles présenter deux périodes : une première, de fièvre continue; une seconde, de fièvre subcontinue, atténuée, après la détente du cinquième au septième jour. Trois faits symptomatiques particuliers à cette fièvre :

- « 1º Courbature généralisée intense, au point de se traduire par une véritable paraplégie; phénomène initial.
- a 2º Fièvre continue, atteignant son maximum dès les premières heures; au bout de quelques heures, déservescence rapide. L'élévation de la température (jusqu'à 40°,5) suit de près l'apparition de la courbature.
- « 3º État saburral des premières voies, apparaissant au deuxième ou troisième jour de la maladie, persistant quand la détente s'est faite et constituant un véritable embarras gastrique fébrile, plus ou moins durable, sans que cette sièvre secondaire soit un fait obligé ».
- 10. Éruption de furoncles multiples. Ce n'est pas la moins incommode des épreuves que le climat du Tonkin réserve à l'Européen, sinon la plus dangerense. Les nouveaux arrivés, sauf de rares exceptions, se voient soumis à ce tribut pendant la première saison chaude qu'ils passent dans le pays. Ce n'est qu'une gêne, mais le plus souvent très-mal supportée, en raison du grand nombre de furoncles qui surviennent à la fois; il est des personnes chez lesquelles cette éruption suscite de la fièvre. Il n'est pas rare qu'elle soit précédée par une éruption générale de bourbouilles (Lichen tropicus).
- 11. Ulcère annamite. C'est une des nombreuses dénominations par lesquelles on désigne l'ulcère phagédénique des pays chauds.

Je trouve dans mes notes, à la date du 4 novembre 1883 : « Le caractère dominant de la constitution médicale actuelle est l'auémie. Ches beaucoup de

nos hommes, la résistance contre l'action dépressive du climat, à la suite des chaleurs de l'été dernier, semble épuisée. Aussi voyons-nous survenir, sous des influences qui seraient restées inoffensives en d'autres circonstances, des catarrhes de l'intestin et des pertes de substance des téguments, lésions qui, malgré leur peu de parenté, dérivent, à mon sens, d'une même cause générale, l'appauvrissement et le défaut de résistance de l'organisme, conséquences fatales de l'anémie climatologique ».

Chez des personnes ainsi débilitées, il sussit de la moindre injure subie par le tégument (frottement des chaussures, des guêtres, des jambières, piqures de moustiques, morsures de sangsues en traversant les rizières; marches à travers le marais ou sur des chaussées boueuses, etc., etc.), pour produire une plaie ulcéreuse, qui gagne de proche en proche et arrive souvent à prendre un caractère de haute gravité. Les cas ne sont pas rares où l'ulcère annamite, par si marche envahissante, a mis le chirurgien dans l'obligation de pratiquer l'amputation du membre. « Un de ses caractères sâcheux est sa tendance à la chronicité. L'ulcère se couvre d'une membrane diphthéroïde, d'un gris sale, sous laquelle évoluent des bourgeons saignant au moindre attouchement. C'est ainsi que cette pénible affection immobilise pour longtemps ceux qui en sont atteints. Elle a été un véritable sséau pour le Corps expéditionnaire » (Challan).

Les extrémités inférieures sont en quelque sorte le lieu de prédilection de cette plaie, et surtout le pourtour de l'articulation tibio-tarsienne, à l'endret où le bord du soulier porte sur le pied. « On l'observe pourtant aux membres supérieurs chez les Annamites, à l'époque où ils travaillent la terre pour le culture du riz, dont le repiquage exige le contact des mains avec un sol fangeus.) (Le Dantec).

Lymphatiques comme ils le sont presque tous, les indigènes sont fort prédiposés à l'ulcère phagédénique. « J'ai vu souvent, dit le docteur Breton, de ce vastes ulcères dans les villages annamites. Un grand nombre d'indigènes portent aux pieds, aux malléoles, aux jambes, des ulcérations pouvant atteindre la grandeur d'une pièce de 5 francs. Les Annamites, ayant les pieds et les jambes aus, présentent constamment des déchirures, des piqûres, des excoriations; continuant à marcher dans la boue, dans la vase, et négligeant les soins les plus élémentaires de propreté, on conçoit que les plaies s'ulcèrent. Chaque fois que ces ulcérations étaient assez récentes et peu étendues, on ne tardait pas à en obtenir la guérison par le repos et les soins méthodiques » (Breton, Traumatisme chez les Annamites. Th. de Paris, 1876).

Il résulte des recherches de notre collégue, le docteur Le Dantec, que l'alcère phagédénique des pays chauds est très-probablement d'origine bacillaire (Arch. de méd. nav.. juin 1885). Ainsi s'expliquent certains faits de contagion et notamment celui-ci, relevé par Bassignot : « Un indigène, porteur d'un ulcère aux talons, s'accroupissait à la manière des Annamites et fut atteint, quelques jours après, d'un ulcère de même nature à la région coccygienne.

- II. Les maladies qui ont pour origine l'inobservance des lois de l'hygiène et de la prophylaxie ne sont pas rares au Tonkin. Nous ne ferons ici mention que des plus fréquentes ou des plus importantes, en raison de leur gravité.
- 1. Variole. Pour les Annamites, la variole est un véritable séau : les ravages qu'elle sait sont effravants; il est des époques où près de la moitié des ensants en meurent (Mgr Puginier, Annal. propag., janvier 1884). Elle sévit chaque année pendant la saison d'hiver; le docteur Collomb estime que six individes

TONKIN. G45

sur dix sont atteints de cette fièvre éruptive. Elle constitue pour nos troupes une menace perpétuelle. L'autorité annamite ordonne, comme mesure prophylactique, que des rameaux de feuillage soient suspendus à la porte de toute habitation contaminée par la variole. Ce moyen, dit Chasseriaud, empêche peu la maladie de se répandre et de faire des ravages considérables.

Les indigènes apprécient fort bien les avantages de la vaccine et ne répugnent nullement à soumettre leurs enfants à l'inoculation. En 1846, sous l'inspiration de Mgr Retord, les Missionnaires ont pratiqué de nombreuses vaccinations, soit par leurs propres mains, soit par celles de prêtres indigènes. A cette époque la variole emportait, dans bien des endroits, les deux tiers ou les trois quarts des enfants. Dès les premiers temps de l'occupation, les médecins de la marine se sont préoccupés de propager la vaccine parmi les Annamites. L'un d'eux, le docteur Hamon, avec quelques tubes de vaccin reçus de France, a vacciné, dit-il, plus de 1500 enfants, que les parents lui amenaient de tous côtés, même de deux à trois jours de marche. Des vaccinateurs Chinois font des tournées dans les villages. Nous avons vu à Hanoī un de ces opérateurs; le vaccin dont il se servait était contenu dans des tubes capillaires non rensiés.

Un des premiers soins de l'administration du Protectorat a été l'organisation du service de la vaccine. Grâce à ces sages prescriptions, il est permis d'espérer que, d'ici à peu d'années, la population du Tonkin sera, sinon délivrée de la variole, du moins mise à l'abri de ses manifestations les plus graves. Un point à étudier est de savoir si sous ce climat le vaccin conserve un temps suffisant sa valeur. Mondière assure qu'en Cochinchine la vaccination de bras à bras ne donne plus de résultats après la troisième ou quatrième transplantation et qu'il faut alors régénérer le vaccin par du virus venu de France.

- 2. Lèpre. Elle est très-répandue au Tonkin; au voisinage d'Hanoï, de Sontaï, il existe des villages habités uniquement par des lépreux. La maladie est relativement plus fréquente dans le Delta que dans la région des montagnes, où, peraît-il, on ne l'observe qu'accidentellement. Les indigènes admettent qu'elle est héréditaire et contagieuse.
- 5. Béribéri. Le docteur Philip a observé une épidémie de béribéri parmi les élèves du Grand Séminaire de Hué; la maladie affectait surtout la forme hydropique. L'épidémie survint en décembre, par des temps froids et humides. Ses causes: habitation humide; nourriture peu variée et dans laquelle les aliments azotés faisaient presque complétement défaut; vie sédentaire et privation de l'exercice physique nécessaire à de jeunes sujets. Ceci se passait dans la carpitale de l'Annam.
- « Quant au Tonkin, dit Philip, on y rencontrerait également des cas isolés et te vraies épidémies de béribéri. Rien d'étonnant, en vérité, ajoute-t-il, à voir a même maladie régner dans les diverses parties de l'ancien empire d'Aunam, misqu'on rencontre partout à Hué, en Cochinchine, au Tonkin, le même peuple, ryant même genre de vie, mêmes mœurs, mêmes coutumes, même nourriture, nêmes vêtements, à peu de chose près. » Maget a rencontré, à Haï-Phong, an cas de béribéri, « et l'on m'a affirmé, dit-il, qu'au début de l'occupation puelques soldats, placés alors dans des conditions hygiéniques détestables, ont té atteints de cette affection. » Fontorbe, d'après ce que rapporte le docteur Beurru, aurait également vu au Tonkin un œdème aigu et mortel, qu'il contidère, avec raison, comme un cas de béribéri. Enfin nous-mème, à l'hôpital l'Hanoi, avons observé, chez des Tirailleurs tonkinois, certains faits d'anasarque,

- à terminaison favorable, qui nous ont paru devoir être rapportés à cette cause.
- 4. Maladies parasitaires. A. Gale. Chez des populations aussi peu soucieuses des soins de propreté que celles du Tonkin, et, de plus, vivant dans des conditions d'absolue promiscuité, les dermatoses parasitaires se développent sans aucune entrave. La gale est de toutes la plus fréquente; des villages entiers en sont atteints; on la trouve à tous les degrés de l'échelle sociale et des gens hupés ne font aucun mystère de faire demander au médecin français le remède contre la gale (la pommade d'Helmerich). L'acarus annamite ne dédaigne nullement de s'établir sur la peau de l'Européen. Nos soldats, quand, au cours d'une expédition, ils couchaient dans des cases récemment abandonnées, en on fait maintes fois la prurigineuse expérience.
- B. Herpès circiné. Très-fréquent; on le désigne vulgairement sous le nom de dartre annamite. « On l'observe surtout pendant la saison chaude et ches les sujets non anémiés qui transpirent beaucoup. Les soldats qui lavaient leur linge dans les mares ou qui s'y baignaient étaient atteints de préférence aux autres (Chasseriaud). Ches les indigènes, cette forme d'herpès est fréquente. Elle attaque plus particulièrement, suivant le docteur Collomb, la peau du vente, autour de l'ombilic; on le trouverait aussi à la partie interne des cuisses et sur la peau des bourses.
- G. Helminthes. La qualité de l'eau que l'on rencontre dans le Delta et souvent douteuse : de là, quand on en fait usage sans la filtrer ou la faire bouillir, la fréquence des parasites intestinaux et particulièrement de l'accarité lombricoïde. Les indigènes en sont très-souvent atteints. « Il n'est pent-être pas de pays où l'on en rencontre un aussi grand nombre. Ils s'attaquent aussi bien aux enfants qu'aux personnes d'un certain âge » (Collomb).

Le tænia est très-commun également. Il est rare qu'il soit unique; on trouve ordinairement deux ou trois de ces entozoaires chez la même personne (Collomb). Le tænia observé au Tonkin est inerme et de l'ordre mediocanellata. Il se racontre d'ordinaire chez l'Européen. Chasseriaud signale l'immunité des Tonkinois à l'égard de ce parasite. « L'eau des rivières du Delta, dit-il, et celle des risières, ont été incriminées à tort, puisque l'indigène qui en consomme ne contracte pas le tænia : il faut donc chercher ailleurs la cause de cette affection parasitaire ». Cette cause, suivant notre collègue, ne serait autre que l'usage de la viande de bœuf. « L'Européen, conclut-il, mangeant beaucoup de bœuf, l'indigène n'en faisant pas usage et se nourrissant surtout de volailles, de porc et de chien, il est facile de comprendre pourquoi l'un a le tænia assez fréquemment et pourquoi l'autre ne l'a pas ». De cette immunité l'Annamite de Cochinchine » jouirait point cependant, car, au témoignage du docteur Breton, ce dernier et très-sujet au tænia. D'autre part, le docteur Collomb, qui a fait ses observatios au poste de Quinhone (Annam), dit que le tænia est très-fréquent chez les indigènes, et il ajoute que celui que l'on observe le plus souvent est le teem inerme. Il est besoin, croyons-nous, que des observations ultérieures viennent élucider cette intéressante question d'étiologie.

lci le remède, pourrait-on dire, pousse à côté du mal : le grenadier est trèsabondant au Tonkin; l'apozème fait avec l'écorce de sa racine nous a donsé journellement d'excellents résultats.

5. Maladies vénériennes. Elles sont d'une extrême fréquence. La blesnorrhagie notamment est très-commune et donne lieu souvent à de graves complications oculaires.

La syphilis existe depuis longtemps au Tonkin; il paraîtrait cependant qu'elle était autrefois beaucoup plus rare qu'aujourd'hui et ne s'observait guère que dans les villes. Mondière a fait la remarque que les chancres mous sont de beaucoup plus fréquents, chez les Annamites, que le chancre induré. Quoi qu'il en soit, ce qui semble avéré actuellement, c'est que « la vérole domine la pathologie de l'Annam, qu'elle s'y manifeste sous toutes les formes, qu'elle y revêt tous les caractères, en un mot, qu'elle attaque et atteint un bon tiers des habitants du pays » (Collomb). « Les Tonkinois naissent presque tous syphilitiques », prétend Chasseriaud. C'est aller trop loin, croyons-nous. Il serait plus vrai de dire que ces gens-là ne se préoccupent que fort peu de la vérole et vivent avec elle sans s'en inquiéter beaucoup, comme si, étant syphilisés de longue date, ils étaient prémunis contre les accidents les plus graves de la diathèse syphilitique.

D'après les observations de Collomb, l'évolution de la vérole annamite se fait très-vite : à peine les accidents primitifs ont-ils paru, que les accidents secondaires se manifestent et de même pour les accidents tertiaires. En résumé, la syphilis marche rapidement, mais sans comporter cependant une gravité plus grande qu'en Europe. Il y aura lieu de rechercher un jour si, parmi les malades dits lépreux, il ne se trouve pas un certain nombre d'individus atteints de formes graves de la syphilis (nécrose, syphilides tuberculo-ulcéreuses, etc.).

Les Européens, comme on le pense bien, ne sont pas plus exempts que les indigènes de la contagion syphilitique. Chez eux, comme chez ces derniers, la maladie marche rapidement. En moins de deux mois, dit le docteur Collomb, on voit survenir les accidents secondaires et tertiaires. Mais, ajoute-t-il, si la marche des accidents est plus rapide, ceux-ci ne sont pas plus graves et cèdent facilement au traitement qui convient.

Dans les hopitaux du Corps expéditionnaire, les hommes atteints de maladies vénériennes comptaient pour environ 8 pour 100 de l'effectif des malades.

Les médecins indigènes traitent la syphilis par le sublimé. Au début, ils cantérisent le chancre, induré ou non, avec l'oxyde rouge de mercure; cette cautérisation est excessivement douloureuse et amène souvent des accidents inflammatoires. Quand la roséole et les accidents secondaires, plaques muqueuses, etc., apparaissent, ils ont recours aux fumigations de cinabre. Les Annamites font usage, en outre, de tisanes diurétiques et dépuratives. Ils se servent aussi d'infusions de plantes stimulantes et sudorifiques (Collomb).

6. Peste. Dans les récits des Missionnaires, ils est souvent question de pestes, de maladies pestilentielles, qui font subir aux populations des pertes effrayantes. Or, il faut que l'on sache que le Tonkin a été maintes fois affligé per des famines affreuses. On sait ce qui arrive au milieu de ces détresses : les malheureux faméliques, après avoir fait aliment de tout, se portent en masse là où ils espèrent trouver à manger; et alors, dans ces amas de misérables, prend maissance le typhus, le typhus de la faim, comme l'Europe en voyait des épidémies, il n'y a pas déjà si longues années (Irlande, Flandres...., Algérie). Ce n'est pas de cette fièvre pestilentielle qu'il s'agit ici, mais bien de la peste proprement dite, de la peste à bubons.

Maget se demandait en 1880 : « Qu'est cette maladie que les Tonkinois redoutent sous le nom de peste du Yun-nan, et ne serait-ce pas le choléra tout simplement? » Non, c'est la peste égyptienne. En esset, la peste a régné dans le Yun-nan, de 1871 à 1873, avec une extrême violence. Elle commençait vers le mois de mai ou juin, diminuait d'intensité pendant les chaleurs de l'été, pour

reprendre vers la fin de l'année. Elle atteignit les troupes chinoises qui, cu 1872-1875, combattaient les rebelles musulmans du Yun-nan.

D'après des renseignements fournis au docteur Linch, de la marine britannique, par l'agent consulaire anglais du port de Pakoï, la peste régnerait à l'état d'endémo-épidémie, depuis quelques années, dans ce port et aux alentours, ainsi qu'à Lien-Chu; elle existerait encore dans le Kouang-si, se reliant ainsi à celle du Yun-nan, s'étendant, par conséquent, de la limite nord du Tonkin au Laos, sur une étendue de 6 degrés en latitude et de 9 degrés en longitude.

Suivant Linch, la peste sparodique de Pakoï apparaîtrait ordinairement es mai, et sévirait de mai à septembre (saison chaude), mais elle ne deviendrait épidémique que tous les trois ou quatre ans. Enfin, les Européens résidant à Pakoï ne seraient que rarement atteints par la maladie (Mahé, Arch. méd. no., octobre 1885).

Les données qui précèdent ne peuvent encore être acceptées comme absolument positives, mais, alors même que l'existence de la peste, à l'état spordique ou épidémique, à la frontière du Tonkin, peut laisser quelque doute, il n'est pas moins de grand intérêt pour nous d'être attentis à ce qui se passe dans la région incriminée et d'exercer une surveillance rigoureuse sur les prevenances d'une localité aussi mal famée et d'un si dangereux voisinage (sur la Peste de Pakoï, voy. aussi Archiv. méd. nav., 1886, t. XLV, p. 245).

III. Maladies importées. Fièvre typhoïde. Il n'est pas douteux pour sous que la fièvre typhoïde ait été importée au Tonkin par les troupes françaises. Il nous est agréable de voir notre jeune et distingué collègue, le docteur Duscurq (thèse de Bordeaux, 1885), partager cet avis. Avec lui nous croyons que « la dothiénenterie est et reste une maladie des pays tempérés et que, lorsqu'es l'observe dans les pays chauds, c'est qu'elle y a été importée ».

Précisons les faits. A la faveur du traité de 1874, de petites garnisons, un centaine d'hommes, pour assurer la sécurité de l'agent français, sont étable à Haï-Phong et à Hanoï. Ces troupes, logées dans de bonnes casernes, largement aérées, mènent une existence facile et ne sont pas soumises à un service pénible. Ces garnisons appartiennent à l'infanterie de marine et proviennent des parts militaires, de Toulon le plus souvent, où règne toute l'année une maladie trasmissible, d'une fréquence extrême dans les pays tempérés, la fièvre typhoide. Cette maladie, elles l'ont retrouvée à bord des transports qui les ont amenées de France, soit qu'elles l'y aient introduite elles-mêmes, soit que l'équipage de ces navires l'eût déjà en puissance.

« La sièvre typhoïde a été observée presque constamment sur les navires qui ont amené les rensorts successifs au Tonkin. Sur les navires appartenant à l'Ént et qui ont fait ce service, Moursou en trouve 10 qui ont eu des cas de fire typhoïde à bord, et ces navires étaient les plus persectionnés » (Dusourcq).

Quoi qu'il en soit, la maladie a suivi ces petits détachements jusqu'es Tonkin, mais, comme les soldats étaient bien nourris, bien logés et nullement surmenés, peu d'entre eux en ont été atteints d'une manière sérieuse. A Hanci, pendant une période de sept années (1876-1882), sur 28 décès de cause interes, on n'en compte que 9 dus à la fièvre typhoïde, soit 52 pour 100 de la mertalis pour cause interne (Dufourcq).

Les choses en étaient là, lorsqu'au mois de février 1885 un batailles é marche d'infanterie de marine, fort d'environ 500 hommes, arrive au Tenta-Ces soldats proviennent de la même origine que les premiers débarques; comme

cux, iis ont subi la contamination typhoïde au port d'embarquement et pendant la traversée. Mais, au Tonkin, la situation n'est plus la même, elle a changé du tout au tout : les locaux sont insuffisants pour loger les nouveaux arrivants; il n'est plus question de faire du jardinage pour distraire les hommes; on est en état de guerre. Au mois de juin de cette année 1885, « nous nous trouvions, dit le docteur Masse, médecin-major du bataillon, dans les plus sûres conditions de genèse épidémique : les hommes privés de sommeil et de repos par des alertes de jour et de nuit, surmenés par les reconnaissances, les travaux et les corvées les plus pénibles. La Concession était encombrée par les gens et par les animaux ». Le docteur Masse relève 8 cas de sièvre typhoïde, ou mieux typhique. • 3 cas, dit-il, observés dans les premiers jours de juin, sont pour mon collègue, le docteur Hamon, et pour moi, du vrai typhus à forme ambulatoire, si bien décrit par Jaccoud ». Des renforts étaient déjà arrivés au Tonkin, envoyés de Saïgon. Toutefois, grâce à l'application de sages mesures hygiéniques, « bientôt toute crainte d'épidémie ne tardait pas à s'évanouire omplétement » (Masse, cité par Dufourcq).

Nous pouvons donc écrire ici: Fin des premières manifestations de la fièvre typhoïde au Tonkin. La maladie, jusqu'alors, n'avait pas été trop sévère pour nos soldats. C'est que de ceux-ci un bon nombre, ayant véeu un certain temps au milieu d'un foyer typhoïde avant le départ de France, étaient vaccinés contre elle. D'autres avaient été déjà soumis aux influences coloniales et quelque peu diminués de ce fait. La fièvre typhoïde fut clémente pour eux: elle n'aime pas les faibles.

Il nous a été donné d'assister à une nouvelle manifestation qui, bénigne au début, acquit, par la suite, un haut caractère de gravité. C'était vers la fin de l'été de 1885; des cas de fièvre typhoïde se produisaient, mal déterminés, incomplets quant aux symptômes. Bien des fois il m'est arrivé de dire à ceux qui étaient près de moi : « Voilà de la fièvre typhoïde mal faite ». La maladie se présentait sous la forme adynamique; elle n'était pas grave; les hommes guérissaient, mais restaient très-faibles. Cependant la fièvre typhoïde s'était établie parmi les troupes; elle se montrait à présent avec le cortége complet de ses symptômes et prenait, en peu de temps, un caractère plus sérieux. Au mois de septembre, 2 décès survenaient par cette cause.

Sur ces entrefaites l'effectif du Corps expéditionnaire est notablement augmenté; nous voyons arriver des troupes d'Afrique (un bataillon de la Légion étrangère et deux bataillons de Tirailleurs algériens). Enfin, dans les premiers jours de décembre, monte à Hanoï un bataillon de Fusiliers marins venant de Lorient. L'artillerie de marine également a été considérablement augmentée. Parmi ces nouveaux venus, il va s'en trouver qui seront aptes à subir l'influence typhoïde locale, si même, comme il est à craindre, ils n'ont porté avec eux de nouveaux éléments de la maladie. Pourtant, l'année se termine assez bien et nous ne voyons pas survenir de décès typhoïde dans les hôpitaux jusqu'au mois de janvier 1884. Il s'en produit deux pendant ce mois : évidemment l'influence typhoïque persiste, le foyer couve.

Mais voilà que, par suite de nouveaux envois, l'Expédition atteint un chiffre respectable (février 1884). De ces contingents qui viennent d'arriver une bonne part se compose de troupes de France; elles se sont embarquées à Toulon, foyer intense de fièrre typhoide, ne l'oublions pas. Par suite de cet arrivage, le foyer typhoide tonkino s va recevoir un surcroît d'aliments. D'autre part, ces soldats.

fournis par des régiments de France, sont des hommes solides, qui n'ont eu en aucune façon à subir les épreuves des climats chauds. Dès les premiers mois de l'année, l'incendie, qui couvait, jette des éclats de mauvais augure; la fièrre typhoïde gagne du terrain et prend un caractère particulier de gravité (en avril quatorze décès typhoïques dans les hôpitaux). Ce caractère, elle le conserve pendant tout l'été, la saison mauvaise du Tonkin. En juin, l'épidémie atteint son plus haut degré de gravité (21 décès typhoïques). — La maladie a change d'aspect; ce ne sont plus les formes atténuées des premiers temps que nou avons sous les yeux. « Le début de la maladie se faisait avec grand fracs. par des phénomènes nerveux ataxiques portés au plus haut point et une sème très-intense. Il se produisait plus tard des hémorrhagies, épistaxis et entérerhagies, répétées, abondantes, qui, loin d'amener de l'amélioration, affaiblissaient considérablement les malades et les plongeaient dans la stupeur. Celle-u ne disparaissait plus et le malade s'éteignait dans l'adynamie. Hémorrhagies et phénomènes ataxo-adynamiques, tels furent les caractères prédominants de œtte deuxième série » (Dufourcq).

A partir du mois d'août, la situation s'améliore. Pourtant, au cours des trois derniers mois de l'année, 6 décès surviennent encore du fait de la fière typhoide.

Les deux premiers mois de l'année 1885 ne donnent pas de cas graves; la maladie fait, au mois de mars, un léger retour offensif, mais il nous partit qu'elle a fini de frapper ses grands coups. Un jour vient enfin où elle ne trouve plus que de rares sujets aptes à subir ses atteintes. Vers cette époque d'ailleurs survient l'épidémie cholérique, qui absorbe toutes les causes de léthalité.

Il n'est pas à notre connaissance que depuis la fièvre typhoïde se son montrée fréquente au Tonkin; au contraire, nous lisons dans une correspondance du 8 juin 1886: « La fièvre typhoïde est rare ». — Elle restera désormance en germe parmi les troupes françaises du Protectorat; quelques cas, graves en non, pourront se produire à l'époque du renouvellement des effectifs, mais nous ne croyons pas qu'elle reprenne à nouveau la forme d'une épidémie, sauf le cas où des complications politiques surviendraient, qui exigeraient la formation d'un nouveau Corps expéditionnaire.

Parmi les troupes françaises, disons-nous. Serait-ce que les Tirailleurs tockinois ou les Annamites de toute catégorie sont inhabiles à contracter la fière typhoïde? Nous savons par les témoignages de Dutroulau, de Rusz de Lavisse. de Saint-Vel, que cette sièvre n'a été vue que très-rarement parmi les créoles des Antilles. Au Sénégal, Borius affirme n'avoir vu chez les Noirs aucun cas de sièvre typhoïde vérissé par l'autopsie. Pour les Océaniens, Clavel établit que cette sièvre semble srapper moins les indigènes de race pure que les Européens et les métis. « Je ne sais, dit le docteur Harmand, si les indigènes (de la Cochinchiassont susceptibles de contracter la sièvre typhoïde pure, mais je ne l'ai passerencontrée chez eux ». Nous croyons que les Annamites du Tonkin, non moissien partagés que leurs frères de Saïgon et que les populations colorées, ca général, sont sinon absolument réfractaires à la sièvre typhoïde, du moiss saiblement aptes à la contracter, à la condition qu'ils ne sortent pas de leur milieu climatologique.

HYGIÈRE. Une grave question se pose actuellement : Comment l'immigrasse européen va-t-il se comporter sous le climat du Tonkin? Pourra-t-il y vivre? Pourra-t-il y perpétuer sa race?

Rappelons-nous qu'il s'agit d'un pays situé entre les lignes isothermes de + 24 à 25 degrés, c'est-à-dire compris dans les zones chaudes; où règne une humidité extrême et presque constante; dans lequel', en outre, la malaria s'exerce sur de vastes surfaces; où le choléra est endémique. Il s'y rencontre, il est vrai, une saison d'hiver d'environ cinq mois de durée, pendant laquelle l'organisme se relève asses bien et d'autant mieux que, durant cette période hibernale, l'insalubrité diminue à mesure que la température baisse. Mais, comme le dit fort bien le docteur Chové, si au Tonkin il y a un hiver, il y a aussi un été; et cet été, de l'avis de tous les observateurs, est plus chaud que celui de la Cochinchine. On perd donc, et au delà, pendant la saison des chaleurs, ce que l'on a pu gagner pendant l'hiver. Ainsi, l'Européen au Tonkin, c'est un financier qui reçoit 99 pour payer 100. A ce métier, et si brillante que soit la situation antérieure, un jour viendra où le financier trouvera sa caisse vide. De même pour l'immigrant européen; au bout d'un certain temps, variable suivant que, toutes choses égales par ailleurs, il aura vécu d'une bonne hygiène ou non, — un jour viendra où il se verra réduit à l'indigence organique, après avoir épuisé son fonds de résistance aux influences nocives qui l'assiégent. Vaincu par ces actions dépressives, il lui faudra déposer son bilan, pour continuer la métaphore; heureux si, en prévision de cette satale éventualité, il a su, en temps utile, se retirer des affaires, je veux dire fuir la zone chaude et s'en retourner dans celle des climats tempérés, avant la ruine irrémédiable.

Ce que dit Danguy de la Cochinchine à merveille s'applique au Tonkin.

C'est dans ce pays qu'on peut reconnaître quelle est l'importance de l'observation rigoureuse et constante des lois de l'hygiène. Dans nos climats tempérés, les infractions à ces lois sont bien loin d'avoir la même importance; une imprudence peut bien ébranler momentanément la santé, mais celle-ci revient bientôt à son état normal. Là, au contraire, tout, pour ainsi dire, conspire contre elle, et le moindre écart peut entraîner de bien graves conséquences. C'est là ce qu'ignorent trop ceux qui arrivent dans la colonie pour la première fois.

Pour nous, l'Européen ne doit pas espérer pouvoir faire au Tonkin un établissement individuel de longue durée; il ne doit pas espérer y perpétuer sa race, à moins de croisements avec la race indigène. Lorsque l'immigrant aura passé deux ou trois ans sous ce climat, il sentira lui-mème le besoin urgent de venir retremper sa constitution dans la mère-patrie. Et pendant ce temps de séjour il aura dù vivre sagement, sobrement, éviter toute grande fatigue intellectuelle ou musculaire, toute déperdition volontaire de ses énergies organiques.

Il faut donc se désendre contre les influences nocives du milieu tonkinois; nous allons dire par quels moyens on le pourra plus utilement.

1. Hygiène privée. Tout d'abord, ceux-là qui ne jouissent point d'une santé suffisante et bien établie, j'entends santé du corps et de l'esprit, seront bien de ne pas tenter l'aventure. Je ne veux pas dire que les immigrants devront tous être des athlètes ou des docteurs en philosophie, mais il saut bien que l'on sache que ceux-là sont mieux que tous autres aptes à supporter les débilitations tropsicales qui possèdent le mens sana in corpore sano. J'ajoute que les gens du Midi seront moins éprouvés par les ardeurs du climat, toutes choses égales, que les populations du centre et du nord de la France.

L'époque du départ de France, et par suite de l'arrivée dans la colonie,

n'est pas chose indifférente. La durée moyenne de la traversée est de quarantecinq jours; en partant de la métropole pendant la dernière moitié d'octobre, on se trouve franchir le canal de Suez dans de bonnes conditions de température, et, ce qui est plus important, on descend la mer Rouge à l'époque favorable. Cette dernière traversée est quelquefois dangereuse pendant la saison d'été. Enfin l'immigrant prend terre au Tonkin en décembre, c'est-à-dire en plein hiver, et, pendant les deux mois de cette saison qui restent à courir, il poura pourvoir à son installation, faire connaissance avec les hommes et les choses, en conservant l'intégrité de ses énergies fonctionnelles.

Habitation. « Le choix de l'habitation doit avoir une grande importance dans un pays où, soit à cause de la pluie, soit surtout à cause de l'ardeur du soleil, on est forcé de rester chez soi pendant la plus grande partie de la journée. Par son orientation ou sa mauvaise disposition intérieure, elle peut produie une augmentation de température qui ne sera certainement pas sans influence sur la santé » (Danguy).

Les habitations annamites manquent absolument de confortable; construits en bois humides, fermant mal et plutôt faites en vue de la saison chaude, elles ne garantissent ni du chaud, ni du froid, ni du vent, ni de la pluie. Le mieux est de ne pas aller s'y loger et de chercher un appartement dans une vaie maison. Celle-ci devra être construite en pierre ou en briques (« Charpente en fer sur murs de briques, toit à double pente formant un matelas d'air facilement renouvelable, soubassement traversé de canaux voûtés » [Maget]); elle sera orientée du nord-est au sud-ouest, afin d'offrir une moindre surface aux rayons du soleil. Il faudra qu'elle puisse se bien fermer en hiver et s'aérer largement pendant l'été. La maison devra, à cet effet, être entourée sur toutes ses faces d'une vérandah, large de 2<sup>m</sup>,50 au moins, laquelle sera munie de persienne: quant aux senêtres et aux portes de la maison, elles seront vitrées. En hiver. par les journées froides et humides, le cicl gris, on ouvrira complétement le persiennes des vérandalis; les portes et les fenètres vitrées permettront de wir clair dans les appartements, tout en les défendant contre l'air extérieur. L'été. au contraire, les persiennes devront rester fermées, les portes et les fenètres intérieures étant maintenues ouvertes par des crochets. Une cheminée dans les appartements, au moins dans celui où l'on se tient le plus souvent, est indispensable.

La toiture doit être en tuiles et bien inclinée pour résister aux grandes pluies. La forme en terrasse est absolument impossible. Il est indispensable d'avoir des plafonds, car l'été, les tuiles, échauffées par le soleil de la journée, conservent leur chaleur jusqu'à une heure très-avancée de la nuit; il convient en outre de ménager des bouches d'aspiration dans les angles des plafonds. Des gouttières seront établies sur les bords de la toiture, pour recueillir les eaux de pluie, les meilleures dont on puisse faire usage. Toute maison doit être élevée de 1 mètre au moins au-dessus du sol; c'est une précaution qui ne doit jamais être négligée.

« On placera les cuisines et les communs à l'ouest des bâtisses principales c'est-à-dire sous le vent. L'extérieur de celles-ci sera peint d'une teinte blanc jaunâtre. On aura soin, notamment vers le sud, d'empêcher la végétation de dépasser le niveau des soubassements... Éviter le voisinage des habitations indigènes et l'empêcher, si la chose est possible » (Maget). Enfin, la maison s'élèver au milieu d'un jardin, dans lequel on disposera une surface de verdure aussi étendue que possible.

Les Annamites savent construire des latrines mobiles, sortes de guérites pourvues d'une tinette en poterie, que l'on relègue dans un coin du jardin, derrière un bouquet de bambous.

Les dispositions intérieures doivent être telles, que les larges ouvertures se correspondent et permettent l'établissement de courants d'air, que l'on devra cependant pouvoir supprimer au besoin. Les appartements en général et surtout la chambre à coucher seront vastes, élevés de plasond et peu encombrés de meubles.

On se sert généralement de grands lits, fabriqués dans le pays, composés d'un cadre en bois et d'un fond en bambou tressé. Il vaut mieux user d'un lit en fer, avec fond en lames métalliques entre-croisées et garni d'un matelas un peu dur. Les moustiques sont nombreux et cruels : le lit devra être à colonnes, afin qu'il puisse recevoir une moustiquaire; celle-ci est indispensable, si l'on veut dormir en paix.

Le panka est d'un usage général, pendant la saison chaude, à la salle à manger, au-dessus de la table de travail. Le déplacement d'air, produit par ce grand éventail, donne une sensation très-agréable de rafraichissement, qui ranime les forces alanguies par l'excès de chaleur. Quelques personnes établissent un panka au-dessus du lit, dans l'intérieur de la moustiquaire, et se font éventer pendant leur sommeil. C'est une pratique à laquelle je ne saurais applaudir; il peut en résulter des refroidissements du ventre et des entérites : or, dans le pays dont il s'agit, il importe, plus que partout ailleurs, de maintenir à l'état d'intégrité les fonctions de l'intestin.

Les siéges pleins, les chaises rembourrées, doivent être absolument proscrits; on n'aura que des siéges ou des fauteuils à jour, en paille tressée ou en bambou.

« Nous voyons quelques personnes tenir avec soin toutes leurs fenètres fermées et ne jamais permettre au soleil de pénétrer chez elles; c'est un tort. Tous les matins, aussitôt le lever et jusqu'à neuf heures, on doit donner à l'air comme au soleil un accès facile par toutes les issues; les persiennes des vérandhas doivent être ouvertes et tous les objets de literie seront exposés au soleil pendant un certain temps, pour chasser l'humidité dont ils sont pénétrés. Dans la soirée, entre cinq et sept heures, on aérera de nouveau les appartements; la chambre à coucher, à partir de sept heures au plus tard, devra rester fermée à cause de l'humidité » (Danguy).

L'hygiène s'élève avec raison contre une pratique imprudente qui consiste, pour se soustraire à la chaleur pendant la nuit, à laisser ouvertes les fenètres de la chambre à coucher. On s'endort ainsi, sans autre vêtement qu'une chemise légère, une moresque, quelquesois moins encore. Si, comme il arrive souvent, le lit est exposé à un courant d'air, un resroidissement se produit vers trois ou quatre heures du matin. « Alors, dit le docteur Danguy, la vaporisation de la sueur abaisse la température du corps, qui sait lui-même moins de chaleur, tous les phénomènes de nutrition étant ralentis pendant le sommeil. Cette impression de froid sur la peau a un retentissement certain sur les intestins; la selle diarrhéique du matin n'a souvent pas d'autre cause. » Rien n'est plus vrai : aussi, au risque de soussirir de la chaleur, il convient de sermer les senètres pendant la nuit et, en outre, de maintenir, particulièrement sur le ventre, une couverture légère.

Vétements. L'Européen devra se préoccuper d'avoir deux espèces de vête-

Pendant la saison des chaleurs: pantalon de toile ou de coutil; une ves'e blanche ou de couleur cachou, boutonnant droit et jusqu'au cou; pas de fauscol ni de cravate, beaucoup même ne portent pas de chemise. Comme vêtement de dessous, un gilet de flanelle très-léger, ou mieux encore un tricot de coton à mailles de filet. Pour la soirée, il est prudent de remplacer le vêtement de toile par celui de flanelle bleue, dite flanelle de Chine. Ce tissu, souple et léger, sera parfaitement supporté et garantira suffisamment contre les variations de température et surtout contre l'humidité. Nous n'avons jamais usé d'une manière habituelle et constante de la ceinture de flanelle, mais nous l'avions toujours i notre portée et nous ne manquions pas de l'appliquer sur l'abdomen, au moindre soupcon d'indisposition gastrique ou intestinale.

Comme couvre-chef, un seul est à recommander, le casque couvert de toite blanche. Il doit être large et ne point opprimer la tête par sa pesanteur. Nous donnons la préférence au casque, dit en forme de tortue, dont les vastes bords garantissent très-bien le cou, la nuque et le haut des épaules; ceux que l'on fait à Calcutta sont très-légers; le nôtre portait la marque de cette origine et se pesait pas plus de 200 grammes.

En outre du casque, il est prudent, lorsqu'on ne peut éviter de sortir pendant les heures chaudes, de se munir d'un parasol doublé d'étoffe verte et de garantir les yeux de la réverbération sur le sol au moyen de lunettes de couleur. Vêtements de toile, casque, parasol et lunettes de couleur, voilà la tenue d'été. L'ensemble manque d'étégance, mais donne une sécurité relative contre l'ardeur du soleil, et c'est là l'essentiel. D'ailleurs, l'œil se fait vite aux choses de tous le jours.

De bons vêtements de drap, de grosses chaussures et un pardessus imperméable, sont indispensables pendant la saison d'hiver, ainsi qu'un paraphue solide. Cependant les effets de drap pourront souvent faire place aux vêtements de flanelle bleue.

Alimentation. Notre collègue, le docteur Danguy, a exposé en fort bestermes les données générales de ce que doit être le régime alimentaire de l'Es-ropéen en Indo-Chine. « La vie sédentaire, dit-il, que nous menons dans les paychauds, réduit considérablement nos dépenses organiques et, dès lors, l'économie n'a pas besoin d'une nourriture aussi substantielle, aussi riche, ni aussi animalisée que celle dont nous usons dans les pays tempérés. D'un autre còté, le climat nous énerve et nous accable, et plus nous sommes énervés et accablés, plus les causes de maladie ont d'action sur nous : il faut donc qu'une bonse alimentation nous permette de réagir contre les causes morbides; il est important qu'elle remplisse cette condition par la qualité plutôt que par la quantité. Toutes les sauces grasses, dont les Chinois et les Annamites sont si prodigues doivent être rejetées. Avant tout, les aliments doivent être légers, de facile digestion. On doit avoir le courage de se priver des mets dont on n'est pas ser de conduire la digestion à bonne fin. Dès que l'on constate quelque symptème de trouble digestif, il convient de se mettre à une diète sévère.

Le Tonkin offre à l'Européen des ressources alimentaires suffisantes et varies-Les bœufs du Than-Hoa sont petits, mais donnent une viande de bonne qualite. Le porc est commun et sa chair se digère plus facilement que celle du porc d'Europe. Le mouton est rare, mais les villages regorgent de volailles (poules canards, dindons, oies); les œufs sont à bas prix; le gibier d'eau et le poisse abondent. Les légumes manquent quelquefois; cependant on pourra trouver set

e marché, suivant la saison, des choux, des patates douces, des petites raves blan ches, du pourpier, une petite tomate ronde, des piments, des petits pois, des ha ricots verts, des aubergines. Mais tous les produits de la culture maraîchère indigène sont de médioure qualité et ne sauraient être comparés à ceux d'Europe. Lorsque les Annamites seront devenus plus experts en cette matière, ils feront produire aux jardins tous les légumes de France. A Hanoï, le docteur llam on a obtenu des résultats qui auraient, dit-il, excité l'envie de plus d'un maraîcher. Il a récolté des carottes, des choux-fleurs, des salades de belles dimensions, ainsi que des asperges, des artichauts et des pommes de terre. Il a même obtenu des fraises 1. A Ti-Cau, pendant la saison fraîche de 1885 à 1886, Ed. Brousmiche, pha rmacien de la marine, a pu faire mettre en culture près de 7 hectares de terrain et fournir des légumes aux malades, au personnel de l'ambulance, ainsi qu'aux garnisons de Dap-Cau et de Bac-Ninh (voy. Revue korticole, 1er décembre 1886).

a Dans les différents postes, nos troupes, à l'instigation de leurs chefs, ont commencé à faire des jardins potagers et non sans succès. L'alimentation, de purement animale qu'elle était au début, se transforme rapidement et déjà une large part est faite aux végétaux. La santé générale va en tirer des bénéfices immédiats, car l'usage prolongé de conserves alimentaires amène des désordres gastro-intestinaux » (Lejeune).

Les fruits manquent souvent. Il vient de Chine quelques pommes, des marrons, des noix. Le Tonkinois récolte des prunes de médiocre qualité. La goyave est excellente, quand on la mange à maturité. Le fruit indigène le plus abondant est la banane; c'est une précieuse ressource, on ne s'en lasse jamais; une espèce, dite musquée, est particulièrement appréciée. On trouve sur place des oranges, des mandarines, inférieures à celles d'Algérie et d'Espagne; des grenades, des ananas. Nous avons vu aussi figurer sur notre table le letchi, dont la pulpe nacrée n'est point à dédaigner.

« Il n'est point utile de se mettre à la portion congrue, de ne vivre que de privations. A part quelques modifications de détail, dont l'expérience personnelle est le meilleur juge, il faut continuer le régime alimentaire auquel sont habitués les gens raisonnables et de position moyenne » (Lejeune).

Je conseille d'ordonner comme suit l'heure et la composition des repas :

Prendre le matin, avant de sortir et une fois la toilette terminée, un bol de thé chaud ou de thé au lait, avec quelques biscuits secs. A onze heures, le déjeuner (hors-d'œuvres, deux plats et le dessert, une tasse d'excellent café et un petit verre, un seul, de cognac très-vieux). A sept heures, diner (potage, une entrée, rôti, salade ou légumes, dessert, un bol de thé chaud, pas de cognac mi liqueur quelconque).

Les condiments de haut goût, piment rouge, poivre de Cayenne, gingembre, muscade, le kari, les sauces anglaises, etc., ne sont nullement nécessaires, quoi qu'on puisse dire. Il faut n'en user qu'avec une extrême modération et, mieux encore, s'en passer tout à sait; l'appétit n'y perdra rien.

L'usage aux repas d'un bon vin rouge, contenant de 10 à 12 pour 100 d'alcool, est fort salutaire. Nous disons l'usage modéré et non point l'usage abusif.

C'est pendant la saison d'hiver, comme le fait remarquer Hamon, qu'il faut s'occuper des jardins. Les premiers semis doivent être faits en octobre; plus tard, les grandes pluies — et les fourmis — pourraient faire disparaître les semences. Dans la saison d'été, le soleil brûle tout.

L'eau à boire est souvent de qualité douteuse au Tonkin et l'on sait que lombries et tænia ne sont rien moins que rares dans ce pays. Je conseille fort de suivre la pratique dont j'ai usé moi-même pendant tout le temps de mon séjour dans la colonie : remplacer l'eau par une infusion légère de thé non sucré. On se fait fort bien à cette boisson, d'un arome très-sgréable, un peu amère et légèrement astringente. On vend dans le pays et à très-bas prix une espèce de thé en grains, qu'on appelle thé de Sontaï. L'infusion de ce thé est fort diurétique et très-astringente; il y aurait des inconvénients sérieux à en faire su usage habituel.

En dehors des repas, on consomme beaucoup au Tonkin une bière d'Australie, d'un titre alcoolique assez élevé. Il est prudent de n'en user qu'avec modération. A ce sujet, je livre aux méditations d'un chacun ces lignes très-sages du docteur Lejeune: « Il est recommandé de boire le moins souvent possible en dehors des repas; outre l'inconvénient très-réel qu'ont les libations fréquentes d'exagérer la sécrétion de la sueur, elles troublent le fonctionnement régulier de l'appareil digestif, dont l'équilibre est déjà bien assez instable. » Si cependant vous avez par trop soif, prenez une petite tasse de thé léger et sans sucre; c'est ce que font les indigènes.

Nous conseillons vivement à l'Européen de proscrire d'une manière absolutoutes les boissons dites apéritives: absinthe, vermout, bitter et amers de toute catégorie; la meilleure ne vaut rien. Tous ces prétendus apéritifs ae soit autre chose que de la gastralgie ou, mieux encore, de la dyspepsie en bouteille. comme il a été dit avec grande vérité.

Les Annamites fabriquent et vendent à vil prix une eau-de-vie de ris, le choum-choum, contre laquelle on ne saurait trop se défendre. Le docteur Chasseriaud a fort bien indiqué les mésaits de cette boisson, d'un goût d'ailleurs peu agréable. « Elle procure, à petite dose, une ivresse rapide, sacilement reconnaissable à la coloration rosée du visage et aux manifestations jouveuse concomitantes. A doses même peu élevées et de beaucoup insérieures à celles de nos alcools de mauvaise qualité, le choum-choum amène presque subitement l'hébétude, l'abattement, la résolution musculaire et un sommeil profond. A doses élevées, la congestion cérébrale est si violente, qu'elle amène souvest la mort. »

L'usage de la glace aux repas est fort répandu en Indo-Chine. Dans la saisse des chaleurs, une boisson fraîche réjouit l'estomac et ranime l'appétit. Mais, s' j'approuve fort la boisson frappee, je vois avec regret boire à même dans se verre rempli de fragments de glace; c'est dépasser le but. J'ai la satisfaction de constater que deux de mes collègues, les docteurs Bertrand et Fontan. pertagent cette opinion: « Nous croyons préjudiciable, disent-ils, la consommation de la glace en nature, par blocs mis dans le verre. La boisson qui résulte de contact prolongé de la glace et du liquide qu'on verse par-dersus est trop fraide elle excite trop vivement, chaque fois, la sécrétion stomacale. Nous avons vu dans les pays chauds, bon nombre de dyspepsies engendrées par cette cause aussi estimons-nous qu'il serait bien préférable de tenir dans un bain de glace les récipients eux-mêmes, carafes ou bouteilles. »

Un des aliments liquides que l'Européen apprécie d'une manière particulière. le lait, manque au Tonkin. Les Annanites n'en font pas usage et c'est ave peine qu'on arrive à s'en procurer quelque peu. C'est dans les hôpitaux que manque de lait est particulièrement ressenti. Faute de mieux, on se sert de bit

condensé; une boîte de 500 grammes produit 4 litres de lait, mais les malades se fatiguent vite de cette boisson fade et trop sucrée. Ce que disait Morice à ce sujet pour la Cochinchine est encore plus vrai pour le Tonkin: « La question du lait est celle qui doit intéresser le plus l'Européen appelé à vivre quelque temps en Cochinchine. Il est certain que, si l'on arrivait à créer en Cochinchine une bonne race de vaches laitières, on guérirait ou préviendrait ces affections redoutables qui nécessitent aujourd'hui le rapatriement ou emportent lentement ceux qui s'obstinent à prolonger leur séjour. Mais, tandis qu'une vache d'Europe fournit 14 litres de bon lait par vingt-quatre heures, celles de la Cochinchine n'en donnent pas un litre, et cela ne dure pas longtemps. »

Bains. Douches. Affusions froides. Le bain froid, la douche ou la simple affusion à l'éponge, sont d'un usage journalier. C'est une pratique nécessaire, soit le matin au saut du lit, soit l'après-midi à la suite de la sieste. Les ablutions générales sont tout aussi utiles pour débarrasser la peau des résidus de la sueur que salutaires par la sensation de fraîcheur et de bien-être qu'elles procurent. La douche froide est l'agent tonique par excellence dans les pays chauds. Les ablutions à grande eau m'ont aidé maintes fois à goûter un sommeil réparateur. Réveillé, après un premier somme, le corps inondé de sueur, haletant..., je ne trouvais du repos qu'après une ablution générale.

Il'ne faudrait pas cependant sbuser, c'est-à-dire user trop souvent ou trop longuement de l'eau froide; deux affusions ou douches, de deux à cinq minutes de durée, l'une le matin au lever, l'autre l'après-midi après les heures de grande chaleur, suffiront le plus souvent. « Il y a une exception à cette règle pour les tempéraments essentiellement nerveux qui se trouvent bien de ne mettre de l'eau en contact avec leur épiderme que pour les soins de propreté stricts; un linge fin qui étanche les sueurs profuses à mesure qu'elles naissent est le meilleur palliatif dans ce cas particulier » (A. Lejeune).

Sieste. Le sommeil d'après-midi est une habitude générale en Indo-Chine. Il est des personnes pour lesquelles le repos du milieu de la journée devient une nècessité; d'autres, et je suis de ce nombre, estiment que l'on peut très-bien s'en passer. Je me suis toujours défendu contre cette habitude et ne m'en portais pas plus mal.

Courses. Promenades. Une règle qu'il faut s'imposer, c'est de ne pas sortir l'après-midi, sauf les cas de nécessité absolue. C'est le matin seulement, en été, depuis l'aube jusqu'au lever du soleil, que l'on peut se permettre de faire une promenade au dehors. Du coucher du soleil à la nuit close, le temps est court sous les latitudes tropicales; il convient cependant de mettre à profit ce moment de la journée pour faire une promenade, vaquer à quelques affaires, monter à cheval, etc. Pendant la saison d'hiver (de novembre à mars inclus), l'Européen pourra, sans crainte, faire de longues courses à pied ou à cheval, se livrer au plaisir de la chasse. « La saison favorable à la marche s'ouvre en ectobre pour finir au milieu d'avril au plus tard ; dans le reste de l'année, le soleil, les pluies et les inondations, la rendent impossible. En octobre et dans la majeure partie de novembre, on peut, dans le Delta, circuler à la fois et par eau et par terre. De la fin de novembre à la fin de février, les brumes et les pluies brumeuses rendent le terrain (terrain d'argile pure) glissant et impraticable... Les routes sont mauvaises... Des souliers assez hauts pour soutenir les malléoles me paraissent indispensables pour circuler dans un terrain par irop inegal; ils seront armés de clous, sans quoi la moindre pluie rendrait le

terrain impraticable. Le bas pourra prévenir les excoriations qui dégénèrent si aisément en plaie annamite » (Maget). — Même en hiver, nous conseillons de faire usage du casque; c'est un excellent couvre-chef, aussi bien pour se garantir de la pluie que du soleil.

Occupations. Travaux. Ce serait folie de la part de l'Européen que de venir au Tonkin avec l'idée de s'y livrer à toute occupation qui exige de grandes fatigues; l'homme le mieux doué n'y pourrait tenir. C'est aux indigènes qu'il faut laisser le soin d'accomplir tous les travaux pénibles. La culture du soi notamment doit leur être exclusivement réservée; ils y excellent d'ailleurs.

Je ne vois pas que l'Européen puisse faire autre chose que du commerce, de affaires, c'est-à-dire vivre de la vie intérieure devant le comptoir ou le buren, ou encore surveiller une industrie à laquelle pourvoiront des bras annamites. Il faut être bien convaincu que pour nous, gens des pays tempérés, il y a suprême danger à dépenser, de quelque façon que ce soit, notre réserve de vigueur organique. C'est tout au plus si nous pourrons, en vivant comme il convient, sans excès, sans fatigues, d'une vie rigoureusement hygiénique, nous défendre contre un ennemi sans cesse menaçant, l'anémie des pays chauds.

Époque du retour en France. De ce péril incessant le docteur Lejeune a fort bien compris la portée. « Dès que l'anémie s'est produite, dit-il, quelque source qu'elle ait, il ne faut pas s'obstiner à lutter contre le climat, mais il sut chercher la seule chance de salut dans un prompt retour en France. »

Sauf les cas d'urgence absolue, à quelle époque de l'année doit-on faire le voyage de retour? Si l'état de votre santé vous permet d'attendre, et que, d'autre part, vous soyez libre de choisir l'heure et le jour, mettez-vous en route vers la fin de février, de façon à traverser la mer Rouge pendant la bonne saison et pour arriver en France à une époque éminemment favorable, celle du printemps, pendant laquelle vous n'aurez à souffrir ni de la chaleur, ni du froid. Une fois arrivé dans la mère-patrie, vous irez, si vous en avez le pouvoir, passer l'été sous un climat où la chaleur soit tempérée (côtes de Bretagne, de Normandie, etc.) et l'hiver sur les bords de la Méditerranée. A celui qui vient de faire un long séjour dans les pays chauds il convient de mesurer le soleil et le vent, la pluie et la rosée.

II. Hygiène militaire. 1º Troupes européennes. L'autorité ferait œuvre bonne, si elle ne destinait aux colonies que des soldats choisis, des hommes solides, d'une santé irréprochable et point trop jeunes. « Il serait à désirer, dit le docteur Rochard, notre maître, qu'on n'envoyât au Tonkin que des hommes de bonne volonté et ayant fait un premier congé. Le grand nombre de malades, le chiffre élevé des décès qu'on signale dans toutes les Expéditions lointaines, tiennent à ce que les soldats sont trop jeunes, qu'ils sortent à peine de leur familles, qu'ils changent brusquement et tout à la fois d'habitudes, de régime et de climat. » Toutesois, ce serait à tort, croyons-nous, que pour ménager la transition entre le climat d'Europe et celui du Tonkin on serait séjourner le soldat dans une station quelconque, à Saïgon, par exemple, sous prétexte de l'acclimater. Laissez-le venir à destination directement et en aussi peu de temps que possible, et, une sois qu'il y est rendu, saites-lui comprendre qu'ici plus que partout ailleurs il y va de la vie à se plier aux lois d'une sage liggiène.

Aux premiers temps de l'occupation, au lieu de loger les soldats dans de caux confortables, qui n'existent qu'en de rares points du Tonkin, on a été

forcé de les caserner comme on a pu, dans des pagodes, dans des paillottes établies à même sur le sol. Ces logements, à peine suffisants dans la saison sèche, sont dans la saison des pluies, qui est aussi celle des grandes chaleurs, des foyers de maladie. Dans les pays tropicaux, et surtout au Tonkin, il est indispensable de construire pour les troupes de vastes casernes, élevées audessus du sol, bien orientées, pourvues de grandes baies et de vérandahs, afin que l'air y circule partout avec facilité.

Le docteur Chasseriaud, qui a fait la campagne du Tonkin avec l'infanterie de marine, donne de très-bons avis sur l'installation des troupes: « Placez les hommes, dit-il, dans les meilleures conditions possibles, et pour cela donnez-leur un logement vaste, confortable, où le bien-être ne laisse rien à désirer; munissez les casernes de salles de douches et de piscines, et vous aurez des soldats sur lesquels vous pourrez presque toujours compter. Il ne faut pas omblier qu'aux colonies on a souvent besoin d'eux; la paix, quand on est si loin de la métropole, est une paix armée, et d'un moment à l'autre l'action militaire peut prendre le dessus. Logez bien les hommes, et vous diminuerez ainsi le nombre des malades. »

Au Tonkin, les hôpitaux militaires devront toujours, autant que possible, être établis à proximité du fleuve ou du cours d'eau le plus voisin, point trop éloignés cependant des casernes, afin que le trajet de la caserne à l'hôpital ne soit pas trop pénible pour les malades. Ils seront isolés et entourés de jardins. Il va de soi que le nombre des lits sera en rapport avec la morbidité probable de la garnison, mais en outre, comme le demande Chasseriaud, « un tiers de l'hôpital sera toujours disponible pour pouvoir désinfecter et assainir petit à petit les salles contaminées. »

A partir du 1er mai, les troupes seront consignées dans leurs quartiers pendant les lieures de grande chaleur, c'est-à-dire de dix lieures du matin à quatre heures du soir, sinon de neuf à cinq. Les plantons de service ne devront sortir que munis d'un parasol et de lunettes de couleur, et n'être commandés que pour des courses absolument urgentes.

Pendant toute la saison chaude, les hommes de troupe porteront la tenue coloniale<sup>1</sup>, mais, pour les services de nuit, le vêtement de flanelle devra remplacer celui de toile ou de coton. Jusqu'à la fin octobre les soldats garderont le casque (nouveau modèle). Pendant les trois mois qui suivent, il pourra être remplacé par le képi; de même, pendant ces trois mois d'hiver, la tenue de Prance sera bien supportée.

Je ne suis pas d'avis que les hommes portent constamment sur eux la ceinture de flanelle, mais ils devront l'avoir toujours dans leur sac et, à la moindre indisposition, l'appliquer sur le ventre. Comme premier vêtement, Hamon présère, pendant l'été, le tricot de coton au gilet de flanelle. Ce dernier, en esset, présente de grands inconvénients: au bout de quelque temps, il se rétrécit considérablement, la flanelle devient dure, se gomme, par suite d'un lavage insussisant. De plus, s'il survient des dartres, des bourbouilles, le frottement de la flanelle exaspère les démangeaisons, ce qui n'est pas à traindre avec le tricot de coton. — La seule chaussure pratique pour le soldat,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Telle qu'elle a été instituée par l'Ordonnance ministérielle du 21 octobre 1886. Par autre même ordonnance, le casque réglementaire a été modifié : les côtés du casque seront lésormais moins échaucrès, de manière à mieux protéger les tempes (voy. Bullet. offic. de marine, n° 47, 1886).

malgré la haute température, est le brodequin lacé, à tiges élevées et allant jusqu'au mollet.

D'après ce qui a été dit ci-dessus, le pays offre des ressources suffisantes, pour que l'ordinaire des hommes soit largement pourvu. Une question importante pour les troupes en expédition et pour les postes détachés est celle de l'eau. Les sources sont rares et il faut recourir, le plus souvent, soit à l'eau des fleuves et des rivières, soit, ce qui vaut encore moins, à celle des étangs et des mares. En outre des détritus organiques, ces dernières contiennent des sangsues; c'est un danger pour les hommes et pour les chevaux. Les eaux ne seront dont utilisées qu'après avoir été clarifiées ou filtrées, on mieux encore bouillies, si possible. « Avant le départ de la colonne, il est facile de remplir la gourde aux une boisson rafraîchissante, obtenue en faisant bouillir le marc du café de matin. Dans ce pays, où le thé est très-bon marché, on pourra en faire chaque jour une distribution aux troupes, en plus de celle qui leur est accordée pour le soir » (Hamon, aide-major à l'infanterie de marine).

A partir du mois d'octobre commence la saison favorable aux opérations militaires. A ce moment les chaleurs sont déjà supportables, les grandes plais ont presque cessé, le soleil n'est plus aussi dangereux et les hommes peuvent faire des marches sans trop de fatigue. « En novembre, décembre et janvier, le terre est desséchée, même dans la plupart des rizières; les longues marches sans relativement faciles. Il est alors souvent moins fatigant de suivre les rizières que les digues, qui sont inégales et interrompues par des éboulements. Peur les opérations militaires, il convient d'observer qu'en octobre et dans une boar partie du mois de novembre on peut, dans le Delta, circuler à la fois par terre et par eau d'une façon certaine. A ce moment, la constitution médicale est déji suffisamment favorable et les précautions hygiéniques plus aisées à suivre (Maget).

Si les circonstances sont telles qu'il faille envoyer une colonne au debro pendant la saison chaude, on devra commencer le mouvement vers deux sa trois heures du matin, arrêter la marche à huit heures et même plus tôt d' enfin, autant qu'il sera possible, mettre tout le monde à l'abri pendant les heurs chaudes de la journée. Les hommes ne porteront pas le sac et ne seront sa aucune saçon serrés dans leurs vêtements.

2º Troupes indigènes. Chaque commune devra fournir un nombre de saldats en proportion avec la population; la commune sera responsable de san contingent, en cas de désertion. Limiter la durée du service à deux ans. Lainer, en temps ordinaire, les soldats en garnison dans leur Province. Permettre à la famille du soldat indigène de se construire une case au voisinage de la casens et réserver une certaine étendue de terrain, afin que chaque famille puisse aver son petit jardin. Adoucir les rigueurs de la discipline française; reduire les prescriptions de nos théories à la simple exécution des mouvements nécessaires: accorder souvent des permissions; ne retenir, le soir, à la caserne, que les hommes de service.

a Dans de pareilles conditions, les indigènes s'habitueront facilement à l'est militaire, et, en autorisant après un an de présence des engagements volonties de longue durée, on aura bientôt une troupe de soldats dévoués, sobres, intigables et merveilleusement propres aux expéditions dans les rizières et se le soleil, expéditions si dangereuses pour les soldats Européens » (capitales Bourchet).

Le costume que l'on a donné aux *Tirailleurs Tonkinois* (semblable à celui des troupes indigènes de Cochinchine) est excellent; il est simple, commode, et latte l'œil. Ce dernier point n'est pas à mettre en oubli. — Les indigènes vont habituellement pieds nus; c'est une question pour moi de savoir s'il convient de noumettre à l'usage du soulier ceux d'entre eux qui seront appelés sous les lrapeaux.

- III. Hygiène publique. Tout est à créer ou à peu près. Je ne ferai qu'inliquer, d'une manière sommaire, les points les plus importants sur lesquels, une explomération urbaine étant donnée, l'attention de l'autorité devra être appelée.
- 1º Ouvrir de larges voies, les orienter suivant les deux moussons. Elles seront plantées d'arbres pour avoir de l'ombre; pourvues de trottoirs couverts (comme m Algérie), afin que les allants et venants soient à l'abri de la pluie et du soleil; pien entretenues et éclairées la nuit.
- 2º Amener de l'eau potable en grande quantité et la distribuer dans les divers puartiers; établir des fontaines.
- 3º Pourvoir au rejet des eaux de toute nature, des déjections, etc., au moyen l'an système d'égouts bien entendu.
- 4º N'autoriser que les constructions en pierres ou en briques, à un étage au noins; éloigner le plus possible du centre toutes les paillottes ou maisonnettes en torchis, qui sont tout autant de nids à rats et dont le voisinage est un langer permanent d'incendie.
- 5º Créer des hôpitaux généraux et des hôpitaux spéciaux (femmes, enfants, rénériens, aliénés), et aussi des léproseries.
- 6º Établir, en lieu favorable et à distance suffisante des habitations, des cimeières clos de murs.
- 7° Visite des filles publiques. Des mesures ont été prises déjà en vue de surveillance de la prostitution. Elles devront être complétées et appliquées rec soin.
- 8° Vaccine. Une des premières préoccupations de l'autorité a été la propapation de la vaccine Il y a beaucoup à faire pour défendre les populations nontre la variole, et c'est un des plus grands services qu'on puisse leur rendre.
- 9° Quarantaines. Un Règlement a été édicté, analogue à celui qui est en rigueur en Cochinchine; il est de grande importance qu'il soit maintenu et abservé rigoureusement. Un lazaret devra être établi soit à la Cac-Ba, soit sur la resqu'île de Do-son.
- 10° Création de lieux de convalescence et de postes sanitaires. Sur nos instances, un Hôpital de convalescents fut établi à Quang-Yen (juin 1884). Cet bépital a rendu de grands services au Corps expéditionnaire. Nous croyons qu'il perait utile de le maintenir et de créer d'autres Établissements de même nature, notamment sur la hauteur de la Cac-Ba (330 mètres d'altitude).

Les altitudes ne manquent pas au Tonkin: la chaîne qui règne le long de la ste, à l'est de Quang-Yen, a des sommets qui mesurent de 1000 à 1200 mètres; montagnes de Cay-Tram, au sud de Chù, s'élèvent jusqu'à 1100 mètres. Lais c'est plutôt du côté du Yun-nan qu'il conviendra de rechercher une localité torable pour en faire le véritable Sanatorium du Tonkin. L'n jour viendra, misse-t-il ne pas être trop longtemps attendu, où, Lao-kaï et Haï-Phong reliés turne voie ferrée, l'Européen pourra, en une journée, se transporter sur les tuts plateaux et y passer la saison disticile. N'ayant plus à subir les épreuves imibles de l'été, il sera sans peine deux années de séjour au Tonkin. J'estime

même, avec Maget, que dans ces conditions le temps de séjour pourrait être porté à quatre années. « Mais, ajoute notre collègue, et non sans raison, l'assigne ce terme comme limite à la prudence. »

BIBLIOGRAPHIE. - CHAIGNEAU (Nichel Duc). Souvenire de Hué (Cochinchine), 1 vol., Paris, Imprimerie impériale. 1867. — RICHARD (P.-C.). Notes pour servir à l'ethnographie & L Cochinchine. In Rev. marit. et coloniale, 1867, t. XXI. — Ganxier Francis. Voyage Cemple ration en Indo-Chine. Br. in-8º extr. de la Revue maritime et coloniale. Paris, 1869. - lu MARE. Voyage d'exploration en Indo-Chine, 2 vol., in-4. Paris, 1873. - Bocacut A. Essai sur les mœurs et les institutions du peuple annamite. In Revue marit, et colonis, t. XXVII. 1869, p. 469. — Though (C.). Notes médicales du voyage d'exploration du Edwy et de Cochinchine Paris, 1870. — AURILLAC (H.). Annamites, Moïs, Cambodgiens, 1 vol. in-18", Paris, 1870. — Boullevaux (l'abbé C.-E.). L'Annam et le Cambodge; Voyage et notices historiques, etc., 1 vol. in-8. Paris, 1874. - Ilannand (J.). Aperçu patholo sur la Cochinchine. Versailles, 1874. — Du wane. Souvenire du Tong-King en 1875. Br. in P. Suc. de géogr., 1875. — Le Laos. In Tour du Monde, juillet 1879. — Du utur. Note relatin ! l'anthropologie du Tong-King. In Soc. de géogr., novembre 1880. Conférence au Congrés de geogr. de Lyon, 1882. - Consultez le Bullet. de la Soc. de géogr., sept. 1881, au sujet de divergences d'appréciation d'Harmand et de Romanet du Caillaud, relativement à l'ethgraphie du Tonkin. - Du ueur. Coup d'œil sur l'Indo-Chine orientale. In Alles celesd'Henri Mager. Paris. — Nonce. Pathologie de la race annamite. In Mémoires de la Sec. d'anthropologie, 2º série, t. I. 1873-1875. — Du nême. Voyage en Cochinchine. In Tos de Monde, 1875, 2º semestre. — Nondière. Anthropologie, démographie et pathologie des Annemiles. In Mémoires de la Soc. d'anthropologie, 1874-1875 et suiv. — Du nême. Statutage des naissances et des décès dans la population annamits de la Cochinchine français. Annales de démographie internationale, 1881. — Du ntue. Monographie de la femme de la Cochinchine. In Mémoires de la Société d'anthropologie, 1882, 2 série. t. II. - Passant (Edmond). Le Tonkin. In Rev. des Deux Mondes, 1 mai 1874. - VILLEYERYE (P. de Le affaires du Tong-King et le traité français. Br. in-8, extr. du Correspondent. Pare 1874. — Breton (J.-F.). Sur la guérison des plaies chirurgicales et traumatiques che: in annamites. Thèse de Paris, 1876. — DANGUY DES DESERTS (A.-P.M.). Sur l'hygiène de l'Est péen en Cochinchine. Thèse de Paris, 1876. — Maynuad (Ch.). L'exploration français de Fleuve Rouge au Tong-King. In Revue scientifique, 1876. — Lu Rov sa Menicorny et Lur Article Commune du Dictionn. encyclop. des sciences médic., t. XVIII. 1876. Consider s bibliographie qui fait suite à cet article. — Brossand de Corment. Huit jours à Hut. In 1st du Monde: 1877. — ROMANET DU CAILLAUD (F.). Conquête du Della du Tong-King. In Tour Monde, 1877. — Du neur. Notice sur le Tong-King. In Bullet. de la Soc. de géogr., ferre 1880. — Du neur. Histoire de l'intervention française au Tong-King, 1 vol. in. . Iva. 1880. — Dupuis (Jean). Ton-King. In Atlas colonial d'Henri Mager. Paris. — Fusar ե cations sur la topographie médicale du poste de Hai-Phong (Tonkin). In Archrees de est narale, 1878, t. XXX. — Luso (L.). Le pays d'Annam, I vol. in-&. Paris, 1878. — Drus DE RUINS. Le royaume d'Annam et les Annamites. Paris, 1879. Consultez les communicit 🛎 faites par cet auteur à la Société de géographie. — Denaste l'abbé). Le Tonkin et ses prop-Imprimerie nation., 1879, br. in-8°. — Lesenteun E.-C.), Directeur au Séminaire des 1° sions étrangères. Le Hoang-nan, remède tonkinois contre la rage, la lèpre et autres est dies. Paris, 1879. J.-B. Bailliere. - Voy. l'analyse critique de cet ouvrage par a l' Brassac, médecin de la marine, in Arch. de méd. navale, t. 1880, XXXIII. - Fig. 1991. Bartiffier (de Nantes). Bullet. de thérapeut., 15 août 1881, et un article de Remut # Calllato, in Bull. de la Soc. geogr., 1883, 1er semestre, p. \$16. - Hasov (Ch.: Conline) d'installation des garnisons au Tonkin. In Exploration, 1880, t. X. p. 625. - 1= Louis). Linder sur l'Indo-Chine, Birmanie et Tong-King, br. in-8., extr. de la fem Neuvelle, 1880. - Mager G ). Climat et valeur sanitaire du Tonkin. In Archive de not navale, 1881, t. XXXV. — De wême. Revue de géographie, t. VII. p. 259. — Camé il 4 🗦 la mortalité des Europeens en Cochinchine, depuis la conquête jusqu'à nos jours ir-1881. — Zeillen. Flore fossile du Tonkin. In Annales des mines, septembre, october 1€ - Discusset (Paul). La question du Tonkin. Paris, 1885. - Incurac (H.). Le Tag tab colonie française, br. in-8°, avec une carte. Paris, 1883. — Fucus Edinogd) (w and en Indo-Chine. In Rev. scientifique, 1883. — Paure. Du béribéri chez les Annemies 🍽 de Paris, 1885. -- Collons (Jean-Marie). Essai sur l'hygiène et la pathologie de l'Asse et du Tong-King, Lyon, 1885. — Sannazis (M.-J., De la dysenteria des pays chamb sen s rapports arec les maladies du foic. Thèse de Montpellier, 1885. — Carasse B., Dorr tive Catalogue of Exhibits from Tonquin at the Calculta International Exhibition, 18-1 1884. Calcutta, 1884. - Lenne (Ch.), L'Indo-Chine, Paris, 1884. - Darme (A. P.

complication particulière des plaies, observée en Cochinchine sur des blessés du Tonkin. These de Montpellier, 1884. — Gautien (Hippolyte). Les Français au Tonkin, 1 vol. Paris, 1884. - D. DE P. Nos intérêts en Indo-Chine. In Revue scient, 1884. - Bounau (H.). Le Tong-King. In Annales d'hygiène publique, t. XI, 1884. — Du nume. Le climat du Tong-King. In Bullet. de la Soc. de géogr. de Rochefort, 1884-1885. — Tutze. Note sur le climat du Tong-King. In Bull. de la Soc. de géogr. de Rochefort, III, p. 173. — Schneiden. Aperçu war le Tong-King. In Bullet. de la Soc. de géogr. de Rochefort, III, p. 139. — Fontpentuis (de). La France et l'Indo-Chine. In Revue scintif., 1884, 1er sem., p. 362. - LAURENT (Colonel). Conférences aux officiers sur la géographie du Tonkin, autographiee, Saïgon, 188... -Bouinais et Paulus. L'Indo-Chine française contemporaine, 2° vol., Paris, 1885. — Des mêmes. Le Protectorat du Tonkin. In Revue maritime et coloniale, février et mars 1885. — Bou-LABSUER (Edg.). La colonisation de l'Indo-Chine. In Revue marit. et colon., avril 1885. Gentals (M.-A.). La conquête du Tonkin. In Revus scient., 1" sem., 1885. - Du nûme. Le Tonkin administratif. In Ibid., p. 269. — Durounco (L.-A.). De l'importation de la fièure typhoide dans les pays chauds. These de Bordeaux, 1885. Observations prises dans les bôpitaux du Tonkin. — Poissé et Ninies. De la fièvre rémittente observée dans la colonne du Loch-Nam, octobre, novembre 1884. In Arch. de méd. milit., t. V, 1885, p. 445. — Chasseriaud (P.-H.). Au Tonkin. Souvenirs médicaux d'une campagne de guerre. Thèse de Bordeaux, 1885. — Corps expeditionnaire du Tonkin. Instruction médicale à l'usage des postes et des bâtiments de la flottille dépourvus de médecin. Hanoi, imprimerie du gouvernement, 1885. — Czernicki. Compte rendu statistique de l'état sanitaire du Corps expéditionnaire du Tonkin, du 1er mars au 31 octobre 1884. In Arch. de méd. milit., 1885, t. V. p. 169. — LABARTHE (CH.). Sur les Muongs de l'Indo-Chine du Nord. In Société d'ethnograph , 5 avril 1886. — Chove (Alfred). Le bûtiment-atelier l'« Adour » en station à Haī-Phong (Tonkin). Thèse de Bordeaux, 1886. - Nimier (II). Des conditions et des modes Cintervention chirurgicale pendant l'Expédition du Tonkin, 1883, 1884, 1885. In Arch. de méd. milit., t. VII, 1886. — Bernard (J.). Expédition du Tonkin. Injections intrascincuses dans le traitement du cholera. Thèse de Paris, 1886. — BIANCONI (E.). Carte commerciale du Tonkin. Paris, 1886. — Leseune (Albert). Hygiène de l'Européen au Tonkin. In Annales d'hygiène publique, janvier 1886. — Challan de Belval (D'). Au Tonkin. Paris, 1886. — Mant de la Bourdonnais (A.). Les peuplades harbares du Tonkin. In Revue scienti-Ague, 24 juillet 1886, p. 108. - X. La delimitation de la frontière du Tonkin. In Ibidem, 9 octobre 1886, p. 457. — Govin (A.). Le Tonkin. Bullet. de la Soc. géogr., 1er trim., 1886, p. 141, et 4º trimestre, p. 596. — Duntus. Les rivières du Tonkin. In Revue marit. et colon., juillet 1886. — Gouix et Moulis. Le Tonkin Muong. In Bull. de la Soc. géogr., 4º trimestre 1886. p. 615. — Tannox (J.). Des « Illicium » en général, de la badiane (production du Tonkin) et de son huile essentielle. Thèse de pharm. Montpellier, 1886. — Baudens (G.). Vingt-cinq milles dans la Rivière Noire. In Bull, de la Soc. de géogr., 2º trim. 1886, p. 273. — Mospon (L.-C.). Souvenirs et observations de chirurgie. Campagne du Tonkin. Thèse de Paris, 1886. — Foucaud (J.-M.-H.). Épidémie de dysenterie observée à Ninh-Binh. Thèse de Paris, novembre 1886. — Вкоознісни (Ed.). La culture maratchère au Tonkin. In Revue horticole, 1" décembre 1886. — Vignox (Louis). Les colonies françaises. Tonkin, p. 115 et suiv. Paris, 1886. — Boca (B.). L'habitation au Tonkin sous le rapport de l'hygiène. In la Nature, 19 févr. 1887. — VILLEDANY (L.). Topographie, climat et mo-bidité du Haut-Tonkin, à propos du poste des Than-Moi. In Arch. de méd. milit., t. IX, 1887. — Annales de la propagation de la foi, passim. Voyez surtout les lettres de Mgr. Retord, de Mgr. Puginier et de Mgr. Theurel, etc. — Gazette geograph., 1885, passim.

TONNE. Sous le nom vulgaire des Tonnes marines on désigne les différentes espèces de Mollusques-Gastéropodes qui composent le genre Dolium (voy. ce mot).

ED. Ler.

TONNERRE. Voy. FULGURATION et ORAGE.

TONSILLES. You. ANYGDALES.

TONSILLES DU CERVELET. Voy. CERVELET.

TOPINAMBOUR. Nom donné aux tubercules de l'Helianthus tuberosus L., plante de la famille des Composées (109). IléLIANTHE). ED. LEF.

TORILIS.

TOPOGRAPHIE MÉDICALE. Voy. Géographie nédicale et Climat.

TOQUE. Voy. Scutellaire.

662

TORCOL. Genre de la famille des Picidés (voy. le mot Pic), qui renserme un petit nombre d'espèces de l'ancien monde et qui porte dans les catalognes ornithologiques le nom de Yunx ou Jynx.

E. Oustalet.

TORDYLIUM (Tordylium Tourn.). Genre de plantes de la famille des Ombellisères, composé d'herbes annuelles, rarement vivaces, à seuilles pinsatiséquées, à ombelles compactes, pourvues d'un involucre et d'involucelles polyphylles. Les sleurs, de couleur blanche, jaunâtre ou rosée, ont un calice à cinq dents linéaires-subulées et cinq pétales obovales, émarginés, à pointe infléchée en dedans. Le fruit, ovale ou orbiculaire, comprimé parallèlement à la commisure, est entouré d'une bordure épaisse et tuberculeuse; les méricarpes sont pourvus de côtes à peine visibles; les vallécules présentent une ou plusieurs bandelettes silisormes; la columelle est bipartite.

L'espèce la plus intéressante au point de vue médical est le T. officinale L. (Seseli creticum Dod.), qui croît communément dans le midi de l'Europe et en Orient. Ses graines, aromatiques, étaient préconisées autresois comme incisives, diurétiques et emménagogues; elles figuraient dans les officines sous la dénomination de Semen Tordylii v. Seseleos cretici. D'après Belon, les Turcs mangent en salade ses seuilles et ses jeunes pousses.

En Italie, on emploie comme condiment, sous le nom de Pimpinelle romaine, les feuilles du T. apulum Riv.

Ed. Let.

TORELLA (GASPARE). Médecin célèbre, né à Valence, en Espagne, florissit au quinzième siècle. Il occupa des postes élevés, embrassa l'état ecclésiastique et fut évêque de Saint-Juste, en Sardaigne, puis médecin du pape Alexandre VI, ainsi que de son fils César Borgia. Ses ouvrages sur la syphilis ont trouvé place dans l'Aphrodisiacus de Luisinus. Citons de lui:

I. Indicium generale de portentis, prodigiis et ostentis, Romæ, 1477, in-4°. — 11. Trect. cum consiliis contra pudendagram sive morbum gallicum, Romæ, 1497, in-4°. — 111. Dielogus de dolore, cum tractatu de ulceribus in pudendagra evenire solitis, Romæ, 1500, in 4°. — IV. De agritudine ovilla consilium, Romæ, 1505, in-4°. — V. De regimine seu præseretione sanitatis, etc., Romæ, 1506, in-4°.

TORENIA (Torenia L.). Genre de plantes de la famille des Scrofulariacies et du groupe des Gratiolées.

L'espèce type, T. asiatica L., est une herbe annuelle dont les tiges glabres, un peu grèles, d'abord rampantes. puis redressées, portent des feuilles opposées, ovales-aigues, finement dentées sur les bords. Les fleurs, solitaires à l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux, ont un calice tubuleux à deux divisions, une corolle assez grande, tubuleuse, à limbe dilaté en quatre lobes inegaux, et quatre étamines didynames, à anthères biloculaires. L'ovaire, supère, devient à la maturité une capsule cylindrique, oblongue, dont les deux loges renferment un grand nombre de petites graines insérées sur un placenta paral·lèle aux valves.

Le T. asiatica L. croît communément dans l'Asie orientale et le sud de la Chine. Le suc exprimé de ses feuilles est préconisé comme un remêde souversis de la gonorrhée.

Es. Les.

TORILIS (Torilis Adans.). Genre de plantes de la famille des Ombellisères, caractérisé par les fruits comprimés, dont les carpelles, oblongs, sont pourvus de cinq côtes primaires silisormes, portant quelques petites pointes épineuses, et de quatre côtes secondaires décomposées jusqu'à la base en plusieurs rangs d'épines subulées ou de tubercules qui couvrent toute l'étendue des vallécules.

L'espèce type, T. anthriscus Gmel. (Tordylium Anthriscus L.), est une berbe bisannuelle, à feuilles pinnatiséquées et à fleurs blanches. Elle est trèscommune aux environs de Paris dans les lieux incultes, sur le bord des haies et des chemins herbeux. Elle n'offre aucun intérêt au point de vue médical.

M. H. Baillon (Hist. des plantes, t. VII, p. 88) considère d'ailleurs les Torilis comme une simple section du genre Daucus.

ED. LEF.

## TORMENTILLE. Voy. POTENTILLE.

ROUERGUE, doyen de la Faculté de Montpellier, puis chancelier, place qu'il occupait en l'année 1401 ». Voilà, avec l'indication de ses ouvrages, ce que raconte Astruc sur Jean de Tornamire. L'acte d'anoblissement de ce médecin nous apprend, au contraire, que Jean de Tornamire n'était point né à Tornamire, mais qu'il était originaire de la petite ville de Popolis ou Popolo, dans le royaume de Naples, province de l'Abbruzze ultérieure; qu'il avait épousé une femme du bourg de Capellan, dans le diocèse de Narbonne; enfin qu'il resta longtemps à la cour de Charles VI, roi de France, qu'il fut un de ses médecins, et qu'il habitait ordinairement la ville de Montpellier.

Le principal ouvrage de Tormanire est intitulé: Clarificatorium super g. ad Almansorem, cum textu ipsius Rhasis. C'est une traduction du neuvième livre de Rhasès à Almansor, d'arabe en assez mauvais latin, avec un commentaire sur ce livre, car c'est cela que signifie ce mot Clarificatorium; Lyon, 1490, 1501. On trouve à la fin de cette dernière édition un autre ouvrage du même auteur, intitulé: Tractatus de febribus. On trouve ordinairement à la fin de la Pratique de Valescus de Tarente, connu sous le nom de Philonium, un autre euvrage de Jean de Tornamire, intitulé: Introductorium ad Practicam medicinae. Cette a introduction à la médecine » ne diffère guère de certains principes émanés aussi du médecin de Montpellier et qui est manuscrit à la Bibliothèque nationale de Paris (fonds latin, in-8°, n° 7061). Le même fonds (n° 6989, in-fol.) comprend aussi un Librum de Ingenio sanitatis du même auteur. Un parent du médecin de Charles VI, Pierre de Tornamire, était, en 1386, prévôt de l'église d'Albe (Gall. Christ., t. 1, p. 46).

A. C.

corps plat, en forme de disque, à la peau lisse et complétement nue, à queue courte, fort charnue, munie de deux carènes latérales; les valvules nasales antérieures se réunissent en un lobe à bord postérieur libre; les dents sont plates ou pointues; la ceinture scapulaire n'est pas soudée à la colonne vertébrale. Ces Poissons sont les Torpilles, essentiellement caractérisées par la présence d'un appareil électrique puissant, logé de chaque côté du corps dans un espace circoncerit par la tête, les pectorales, et par les branchies, appareil recouvert seulement par la peau (roy. Électrique, Poissons électriques). Toutes les Torpilles sont provivipares.

Autour des Torpilles proprement dites (Torpedo), qui ont deux dorsales, les ventrales séparées, les évents situés près des yeux, la queue presque toujours plus longue que le disque, se groupent d'autres genres. Ce sont les Narcines, qui diffèrent des Torpilles par la bouche protactile, les yeux très-rapprochés; les Hypnos, qui ont la queue fort courte, dépassant à peine les ventrales; les Discopyges, chez lesquels les ventrales se réunissent sur la ligne médiane; les Astrapes, qui n'ont qu'une seule dorsale; les Temera, qui manquent de dorsales.

Les Torpédiniens sont surtout des animaux des mers tropicales et subtropcales. Nous avons, sur les côtes de France, trois espèces appartenant au gene Torpille proprement dit : la Torpille marbrée, Torpedo marmorata, qui se trouve dans la Méditerranée, aussi bien que dans l'Océan. a les évents ovalaires et n'a pas de taches sur le disque; la Torpille à taches (Torpedo oculata), de la Méditerranée et du golfe de Gascogne, se reconnaît aux taches arrondies, généralement au nombre de cinq, qui se trouvent sur le disque; la Torpille de Nobil (Torpedo nobiliana), très-rare dans la Manche et dans la Méditerranée, se reconnaît en ce que le disque est échancré sur les côtés, vis-à-vis des yeux; les évents sont grands:

Bebliographie. — Belon. De aquatilibus, 1553. — Dungel. (C.). Zool. analyt. — Melle d Henle. Systematische Beschreibung der Plagiostomen, 1841. — Dungel. (A.). Monographie des Torpédiniens. In Rev. 2001., 1852. — Du nene. Hist. nat. des Poissons, t. 1, 1865. — Günther. An Introduction to the Study of Fishes, 1880. — Moreau (E.). Histoire nat. des Poissons de la France, t. I, §1881.

TORRECILLA EN CAMEROS (EAU MINÉRALE DE). Protothermale, bicarbonatée sodique faible, carbonique forte, azotée. En Espagne, dans la prevince et à 20 kilomètres de Logroño, sur la nouvelle route de Madrid en France. est un chef-lieu de canton dont la station thermale est distante de 1 kilomètre. Au pied d'un rocher calcaire, nommé le Peñaseto, sur la rive droite d'un cous d'eau appelé l'Iregua, à 672 mètres au-dessus du niveau de la mer, émerge de terrains contenant du cuivre et du fer une source nommée source de Rire les Baños. Son eau est claire, inodore, d'un goût peu prononcé, bouillonnaise et constamment traversée par des bulles de gaz de différentes grosseurs que viennent s'épanouir à sa surface à intermittences rapprochées. Sa réaction et alcaline, mais elle rougit faiblement les préparations de tournesol. Sa tempéreture constante est de 24 degrés centigrade. Sa densité est de 1000 965. Se analyse, faite en 1865 par Augusto Llietget, lui a donné pour 1000 grammes d'eau les principes suivants:

| Bicarbonate de chaux            | 0,1179      |
|---------------------------------|-------------|
| - soude                         | 1),0948     |
| polasse                         | 0.0518      |
| — magnésie                      | 0.0108      |
| Chlorure de soude               | 0,1687      |
| — magnésie                      | 0,1850      |
| <ul> <li>oxyde de fer</li></ul> | 0,0002      |
| Sulfate de chaux                | 0,0125      |
| Vatière organique et perte      | 0,0102      |
| Total des matières pixes        | 0,6460      |
| ( acide carbonique libre        | 27-,01      |
| Gaz azote                       | 15-,657     |
| Gaz.   acide carbonique libre   | <b>2-,6</b> |
| TOTAL DES GAR                   | 45~,967     |

Etablissement. L'établissement nouveau, terminé en 1864, a été bin =

le griffon même de la source. Il contient plusieurs logements pour les baigneurs. 6 baignoires de zinc dans 6 cabinets séparés. Deux robinets de cuivre bronzé versent : l'un l'eau à la température de la source, et l'autre l'eau artificiellement chaussée dans une chaudière voisine des baignoires. Une sontaine spéciale, abritée par un pavillon, sert de buvette. Une autre maison de bains se trouve à l'est sur la rive gauche de l'Iregua et sert aux bains ordinaires. Cette maison se compose de 4 cabinets avec baignoires de cuivre.

Mode d'administration et doses. Les eaux de Torrecilla se prennent à l'intérieur à des doses variables suivant les affections que l'on y traite. Ainsi elles doivent être employées en quantité relativement peu considérable, 2 à 3 verres dans les affections du tube digestif et de ses annexes, tandis qu'il faut les permettre à la dose de 8 et 10 verres lorsque l'on a affaire à des états pathologiques où il importe de faire passer par les reins une grande quantité d'eau minérale. Les bains généraux doivent être pris, ou à la température de la source, ce qui est rare, ou artificiellement chaussés à la température qui convient aux divers effets curatifs que l'on veut obtenir. La durée des bains mésothermaux varie d'une demi-heure à une heure et demie. Il est regrettable qu'on ne trouve à Torrecilla aucun appareil de douches.

EFFETS PHYSIOLOGIQUES ET CURATIPS. L'action physiologique la plus manifeste de l'eau de Torrecilla en boisson est une diurèse très-marquée, surtout quand cette eau est prise à haute dose. Tous les médecins qui ont pratiqué à cette station ont constaté que, quelle que soit la quantité d'ean prise en boisson, les urines sont plus abondantes que l'eau ingérée. A l'intérieur et en bains, surtout lorsque l'eau des bains n'a pas une chaleur trop élevée, elle calme le système nerveux, augmente l'appétit, empêche les aigreurs et favorise les digestions. Employée seulement en bains, elle augmente les sécrétions de la peau et en calme la sensibilité, les démangeaisons ou les douleurs. C'est dans la gravelle que son emploi intérieur convient surtout; ce sont les bous résultats qu'il a procurés qui ont mis cette station au rang qu'elle occupe. Cette eau en boisson convient aussi dans les hypertrophies du foie et de la rate, dans les dyspepsies acides, dans les gastralgies, les hépatalgies et les entéralgies, mais il faut, dans toutes ces affections, associer les bains à la boisson. Le bicarbonate de chaux et de magnésie qu'elle tient en dissolution explique surtout les bénétices qu'elle a tant de fois donnés dans ces affections gastriques, mais c'est à ses gaz qu'il faut attribuer son activité dans les affections chroniques des voies respiratoires caractérisées par un asthme ou un catarrhe; quelques médecins ont dit même dans la phthisie au second degré. L'acide carbonique libre et surtout l'azote qui se dégagent de cette eau ou qu'elle tient en dissolution sont les principales causes de cette action, et nous ne voulons pas répéter, à cet égard, les observations que nous avons présentées en parlant des eaux de Penticosa. Ce sont ces eaux, à l'extérieur surtout, qui améliorent promptement et souvent guérissent les maladies de la peau dont l'éruption est encore à l'état aigu et qui déterminent une démangeaison insupportable et une sensibilité exagérée.

La durée de la cure varie de quinze jours à un mois.

On n'exporte pas l'eau de la fontaine de Riva los Banos. A. ROTUREAU.

BIBLIOGRAPHIE. — RUBIO (l'edro-Maris). Tratudo de las Fuentes minerales de España. Madrid. 1853, in-8°, p. 520. — IGUALDADOR (Angel). Memoria de las aguas mineralas thermales acidulo-salinas de la villa de Torrecilla en Cameros, cabeza de Partido, provincia de Logrono. Madrid, 1863, in-12°, br. de 37 p.

A. R.

TORRESQUES (LES). Voy. CENTRE-AMÉRIQUE, p. 818.

TORRIGIANO. Voy. RUSTICHELLI.

TORRINI (BARTOLOURO). Médecin du dix-septième siècle, né à Nice, attaché à la personne du duc de Savoie, Victor-Amédée II, occupa plusieurs chaires à Turin et publia, entre autres : Analysis de sectione saphenae in suppressione menstruorum. Turin, 1661, in-8°.

L. Ils.

TORSION. Procédé d'hémostase qui consiste à saisir au moyen d'une pince à verrou le bout d'une artère, et à tordre une ou deux fois sur elle-même l'extrémité du vaisseau pour arrêter l'hémorrhagie; on se sert de présence aujourd'hui de pinces à forcipressure (2003. Hémostase).

L. Hs.

TORTI (FRANCESCO). Médecin italien, né à Modène le 1<sup>er</sup> décembre 165<sup>s</sup>. mort dans cette ville en mars 1741. Reçu docteur à Bologne en 1678, il obtist peu après l'une des chaires de médecine dans sa ville natale, et y provoque l'établissement d'un amphithéâtre d'anatomie. Il publia en 1712 son immortel ouvrage sur les sièvres pernicieuses et sur l'efficacité du quinquina dans leur traitement: Therapeutica spec. ad febres periodicas perniciosas, etc. Mutinze, 1712, 1740, in-4°; Venetiis, 1732, 1743, in-4°; Lipsiæ, 1756, in-4°; Lovan. 1821, 2 vol. in-8°.

TORTICOLIS. La tête et le cou peuvent sous diverses causes s'incliner et dehors de la ligne axiale du corps. On donnait autrefois à toute déviation de ce genre le nom de torticolis ou caput obstipum, caput distortum. Jusqu's dix-septième siècle, on ne s'inquiéta ni de son étiologie, ni de ses causes. Tulpius, dès 1639, avait conseillé la section du sterno-mastoïdien, et lleister. vers 1739, avait essayé de grouper ses causes, mais rien n'était bien net. Depus le commencement de ce siècle, avec Delpech et Boyer, on a isolé au milieu de ces inclinaisons diverses un type particulier, dans lequel la tête est incline sur l'épaule d'un côté, pendant que la face regarde du côté opposé, et on lui » donné le nom précédent. Plus près de nous, Diessenbach (Mémoire sur la section du sterno-mastoidien. In l'Expérience, 1838, t. II, p. 273); Stromeyer (Memore sur une nouvelle méthode de traitement du torticolis. In Gaz. méd., 1854. p. 209); J. Guérin (De la ténotomie sous-cutanée. Paris, 1841, p. 100 et suiv.; Philipps, analysant par la clinique et l'anatomo-pathologie les causes de cette affection, lui reconnurent une origine variable. La peau ou le tiesu cellelaire rétractés par une brûlure ou un phlegmon, les muscles contracturés paralysés, les os et les articulations atteints d'ostéo-arthrites, peuvent en elle aboutir au même résultat : déviation de la tête et du cou. Ces auteurs lecalisèrent dans les muscles, et en particulier dans le sterno-mastoïdien, l'affection à laquelle ils appliquent le nom de torticolis. Bouvier alla plus loin (l'Errerience, 1838, t. l. p. 510, et Leçons cliniques sur les maladies de l'append locomoteur. Paris, 1858, p. 85 et suiv.) et voulut donner ce nom à toute inclinaison vicieuse physiologique ou pathologique, due à la contraction du sternemastoïdien : de là les deux variétés admises, le torticolis volontaire, celui qui donnait à Tibère son attitude hautaine, celui qu'Horace a décrit dans son capiteur de testament, et celui qui est devenu de nos jours le torticolis des petits

maîtres, et le torticolis involontaire, dû à une contracture du sterno-mastoïdien chronique, celui d'Alexandre, s'il ressemblait à son buste du Louvre. La question de siège paraissait donc bien arrêtée par les mémoires de Malgaigne (De quelques illusions orthopédiques. In Journ. de chir., 1843, p. 257, et Leçons d'orthopédie, 1862, p. 291). La thèse d'agrégation de Depaul (thèse d'agrégation, 1884), M. Delore (Du torticolis postérieur et de son massage par le massage forcé et le bandage silicaté. In Gaz. hebd., 1878, 15 mars, nº 11, p. 167), généralisant un fait de Duchenne (De l'électrisation localisée et de son application, 3º édition. Paris, 1872; torticolis dû au trapèze), voulut déposséder le sterno-mastoïdien au profit des muscles postérieurs du cou et admit que tout torticolis débutait par une contracture des muscles de la nuque. Les autopsies, qui seules pouvaient juger la question, faisaient défaut; il est vrai que la thérapeutique, le plus souvent efficace, du redressement de la tête après section du sterno-mastoïdien, en tenait lieu: aussi est-ce surtout à la pathogénie et au traitement qu'ont trait la plupart des travaux modernes.

Nous ne nous occuperons ici que de la difformité involontaire produite et entretenue par la lésion primitive de l'un ou de plusieurs des muscles moteurs de la tête et du cou. C'est là le véritable torticolis. Celui qui a reçu le nom de torticolis involontaire n'est qu'une attitude vicieuse qui pourra ultérieurement amener une déviation et rentrer alors seulement dans notre cadre. De même, une affection inflammatoire ganglionnaire ou pharyngienne provoque temporairement une attitude vicieuse de la tête, qui ne deviendra difformité que si le muscle sterno-mastoïdien s'enflamme et se rétracte. Toutes les autres difformités du cou ne nous occuperont qu'au diagnostic.

Nous étudierons successivement le torticolis aigu et le torticolis chronique.

Torticolis Aigu. Dans la grande majorité des cas, cette variété du torticolis peut être qualitiée de rhumatismale; elle succède en effet le plus ordinairement à l'action du froid. Elle est plus souvent observée chez les enfants et chez les hommes que chez les femmes. Le torticolis peut aussi se montrer à la suite d'un brusque mouvement, d'un effort, ou bien encore à l'état spasmodique, sous forme de contractions involontaires, mais passagères, de véritables crampes, en un mot.

Souvent c'est le matin au réveil que le malade se sent atteint; dans tous les ess le début est brusque et l'affection, arrivant presque d'emblée à son summum, est caractérisée par une douleur vive, la position penchée de la tête, qui se rapproche plus ou moins de l'une ou l'autre épaule, tandis que celle-ci s'élève. L'épaule correspondant au côté malade, la tête et le cou, sont immobilisés par le patient, qui meut le tronc tout d'une pièce. Les inclinaisons de la tête sont d'ailleurs variables, mais la forme de déviation que nous venons de rappeler est de beaucoup la plus ordinaire. Un ou plusieurs muscles sont atteints, le sternomastoïdien le serait le plus ordinairement, le rhumatisme isolé du trapèze a été observé par Duchenne (de Boulogne). Dans un mémoire déjà ancien Beau a étudie avec plus de soin qu'on ne l'avait fait jusqu'alors le siège du rhumatisme dans le torticolis aigu. Le trapèze est selon cet auteur le siége habituel du torticolis rhumatismal. Selon que le muscle est partiellement affecté à droite ou à gauche, ou à la fois des deux côtés, les inflexions du cou et de la tête disserent. Dans le cas de double inslammation rhumatismale, la tête est portée arrière, mais, lorsqu'un seul des deux muscles est affecté, une inclinaison latérale s'établit et elle est évidemment entretenue par le muscle sterno-cléidomastoïdien. Mais ce muscle n'est qu'un agent d'immobilisation, de même que les muscles profonds de la nuque dans le cas précédent; ce qui le prouve, c'est qu'il n'est pas le siège de la douleur. Ces observations intéressantes méritent d'attirer l'attention, elles montrent bien d'ailleurs l'action principale du sternomastoïdien dans les inflexions latérales de la tête avec torsion du cou et peuvent expliquer comment on le croit habituellement atteint, parce qu'il est dans la majorité des cas tendu et contracté (Beau, Rhumatisme du deltoïde, etc. la Arch. gén. de méd., décembre 1862, p. 648).

Les mouvements, le contact, provoquent des douleurs, mais malgré leur aculé la fièvre, de même que dans les autres rhumatismes musculaires, n'existe pas ou n'est que passagère et modérée. Il importe de ne pas perdre de vue ce fait, car les douleurs musculaires du cou peuvent se montrer pendant les prodromes de fièvres graves et être assez vives pour attirer surtout l'attention. Chez les enfants, Rilliet et Barthez les ont notées pendant ces prodromes ou au début de la fièvre typhoïde (Maladies des enfants, t. 11, p. 683).

La résolution est la terminaison ordinaire et le plus souvent assez rapide de cette affection, elle peut cependant engendrer le torticolis chronique; nous reviendrons sur ce fait. Les récidives sont d'ailleurs assez communément observées.

Le diagnostic est habituellement simple'; le début brusque, la douleur muculaire, la position, suffisent pour caractériser la maladie et pour permettre d'attribuer uniquement au rhumatisme musculaire la position vicieuse de la tête et du cou; il faut cependant ne pas oublier que plusieurs affections douloureuses du cou peuvent provoquer la même attitude et s'assurer qu'il n'existe ni adénite, ni phlegmon, ni arthrite des articulations vertébrales supérieures, et se bien rendre compte de la localisation de la douleur dans les muscles. L'étit général grave permettra de reconnaître les notations conjuguées de la tête et des yeux qui accompagnent les lésions cérébrales au foyer.

Le diagnostic est plus embarrassant lorsque le torticolis succède à un monvement brusque, à un effort. On peut supposer une rupture de fibres mesculaires, mais il est permis de se demander s'il n'y a pas entorse d'une des articulations des vertèbres cervicales accompagnée de cet état de contracture des muscles qui maintiennent une position fixe et veillent à ce qu'aucun morrement ne se produise dans l'articulation devenue douloureuse par la distension de ses ligaments.

C'est là un fait sur lequel Malgaigne a attiré l'attention (*Traite des larstions*, p. 376) et à l'appui duquel il cite une observation d'entorse certicale d'abord traitée comme torticolis et ayant abouti trois mois après à une arthre sous-occipitale.

Un fait de Dupuytren rapporté par le même auteur montre également que le diagnostic pourrait hésiter entre une luxation unilatérale et un tercolis. Dupuytren rejeta l'idée de la luxation et l'événement justifia son appriciation.

Dans l'entorse cervicale et dans la luxation unilatérale, les phénomères se plus apparents sont en effet l'inclinaison de la tête et la torsion du con les signes différentiels qui pourraient faire distinguer l'entorse de la simple dédurure musculaire sont fort difficiles à apprécier, car il n'y a aucun changement de rapport appréciable entre les vertèbres, il est peu aisé d'explorer les artis-lations vertébrales et d'y développer la douleur par pression, et de plus la deli-

rure musculaire et ligamenteuse peut aisément se compliquer. Les changements de rapports qu'a subis la vertèbre dans la luxation unilatérale, donnant lieu à la saillie du corps vertébral en avant reconnue par l'exploration pharyngienne, et à la déviation de l'apophyse épineuse, ce que l'on peut constater à travers la peau, sont les signes pathognomoniques de la luxation; la paralysie des membres inférieurs ou l'engourdissement et l'impuissance du membre correspondant au côté luxé notés dans quelques observations devront aider aussi à reconnaître la luxation, mais ces phénomènes ne sont pas constants.

Le pronostic est toujours favorable dans les cas de torticolis rhumatismal; cependant les récidives, la possibilité du passage à l'état chronique, obligent à établir quelques réserves. Ces réserves sont bien plus motivées encore lorsque le torticolis aigu succède à un effort; l'incertitude du diagnostic relativement à l'entorse cervicale, la possibilité d'une inflammation articulaire consécutive, les commandent expressément.

Le traitement pourra mettre en œuvre les moyens indiqués contre le rhumatisme musculaire, application de la chaleur des rubéfiants, de liniments dans la composition desquels on fera entrer des substances calmantes et narcotiques. On trouve ordinairement dans ces moyens de suffisantes ressources. Dans les cas où la douleur est très-intense, ou dans ceux où elle résiste, on peut encore avoir recours aux émissions sanguines locales, à l'application de vésicatoires volants ou pansés avec un sel de morphine.

La possibilité du passage à l'état chronique doit engager, surtout s'il y avait déjà eu récidive ou si la résolution n'avait pas été facilement obtenue, à surveiller le malade et à faire usage, après la cessation des phénomènes aigus, du massage, des mouvements communiqués, de frictions, de bains sulfureux, etc. On peut aussi se servir de l'électrisation musculaire qui, selon le conseil de Duchenne (de Boulogne), devra être appliquée sur les muscles antagonistes. Le repos de la partie des applications résolutives où émollientes, devraient être employés lorsque le torticolis s'établit à la suite d'un effort; les moyens tout à l'heure énumérés trouveraient également leur indication dans la seconde phase du traitement. Ils pourraient au contraire être employés d'emblée, s'il s'agissait de contractions purement spasmodiques et même dans certains cas d'entorses légères, ainsi qu'il résulte de deux faits rappportés par Bonnet (de Lyon [Traité thérap. des maladies articulaires, p. 627]).

Torticolis chronique. Dans le torticolis chronique la déviation est produite et entretenue par la rétraction de certains muscles, leurs contractions spasmodiques, ou même par leurs contractions normales alors que les antagonistes étant paralysés n'agissent plus.

De là trois espèces principales : la première est le plus habituellement observée et sera l'objet principal de notre description; plusieurs faits remarquables nous serviront à tracer l'histoire de la deuxième.

Nous aurons à nous demander si l'existence de la troisième est cliniquement démontrée.

Historique. C'est à cette variété qu'est consacré l'historique que nous avons exposé plus haut, car c'est sur son origine et ses lésions que se sont engagees les discussions. Rappelons donc seulement que l'affection, connue de tout temps des médecins et même des littérateurs, n'est entrée dans le domaine chirurgical qu'avec les travaux des llollandais Van Solinguen, Nicolas Tulpius, Roonhuysen, Meckrer et Blasius, qui proposèrent et executèrent les sections du sterno-mastoi-

dien. Dès lors cette affection prit place dans les écrits de plusieurs chirurgiens du dix-huitième siècle, mais la chirurgie française resta encore, il faut le reconnaître, en dehors du mouvement imprimé par les travaux des chirurgiens hellandais. Heister, Platner, Charp. Gooch, Richter, Benj. Bell, donnent des observations ou des descriptions dans lesquelles la lésion musculaire et la nécessité de l'opération sont nettement indiquées. Mais, bien que les conditions morbides qui peuvent produire le torticolis chronique aient été vues par la plupart de ces auteurs, bien que plusieurs d'entre eux ou des chirurgiens par eux cités, comme Minnius et Flurianus, aient plusieurs fois pratiqué des opérations rationnelles, ce n'est cependant que dans ce siècle et à une époque très-rapprochés de la nôtre que la science a réellement progressé sur ce point. Il suffit pour s'en convaincre de mettre en regard les articles des classiques du commencement de siècle et ceux qui ont été écrits de nos jours.

L'opération faite par Dupuytren en 1822 marqua une ère nouvelle. Repidement connue et exécutée en Allemagne par Stromeyer et Diessenbach, elle sut suivie des travaux des orthopédistes français, Bouvier, Guérin, Fleury (Arch. gén. de méd., 1858, 3° série, t. II, p. 78). Duval (Dissemités du corps hemain. Paris, 1883), Delore, de Saint-Germain (Chirurgie orthopédique. Paris, 1885). Bien que discutée encore dans certaines formes intermittentes (reg. chapitre Traitement. Élongation et résection du spinal), la thérapeutique semble assez bien établie. Mais il en est autrement de sa pathogénie, qui reste encore sort obscure, malgré les autopsies de Gross (Anatomie pathologique des torticolis. In Philad. Med. Times, oct. 1875, p. 41, de Robert (Cas de mort après la ténotomie. In Gaz. des hôp., 1846, p. 174), et de Bouies, et les travaux plus récents de Petersen (Arch. für klin. Chir., t. XXX, p. 781, 1884).

ÉTIOLOGIE. Le torticolis chronique est une affection peu commune surtest observée dans l'enfance, quelquesois dès les premiers temps de la vie. Barement elle débute dans l'adolescence et, lorsqu'on l'a rencontrée à un âge avanci. l'on a presque toujours pu s'assurer qu'elle remontait à une époque sort éloignée.

L'âge constitue donc une prédisposition réelle, à laquelle il faudrait joindre l'influence du sexe et de l'hérédité. Le torticolis est en effet un peu plus fréquemment observé chez les femmes, mais bien peu de faits témoignent d'une influence bien marquée de l'hérédité. Nous n'avons trouvé que deux observations où cette cause fut invoquée avec quelque apparence de raison; dans un troisième cas appartenant à Dieffenbach, il est fait mention de cinq frères et seur atteints de torticolis à gauche (Berlin. medecin. Zeitung, 1838, n° 27, traduit par Bouvier, expérience 1838, p. 272).

Dieffenbach ne donne aucun renseignement sur les parents; il opéra deux de ces enfants alors àgés de huit ans et de douze ans : l'affection était congénitale.

Dans un certain nombre de cas le torticolis est en effet considéré comme cagénital, mais nous devons faire remarquer que, lorsque le malade est observé, il s'est toujours écoulé, comme dans le cas que nous venons de citer, un certain nombre d'années depuis le début.

Ce n'est donc que sur le dire des parents, sur des renseignements, que la cogénitalité de l'affection a pu être établie; on accepte cependant qu'il doit en être ainsi dans certain nombre de cas. Sur 64 observations appartenant à diverauteurs modernes, nous voyons, par exemple, que dans 15 cas les enfants étains nés avec leur difformité. Nous sommes néanmoins disposés à établir de grandes réserves au sujet de la prétendue congénitalité du torticolis. Le relevé de Chaussier à la Maternité, dans le but de rechercher la proportion des monstruosités aux naissances, porte sur cinq années comprenant 23 295 enfants. Sur ce nombre 132 ont présenté des monstruosités diverses et dans quelques cas multiples; aucun n'était affecté de torticolis. Il manque donc pour établir le fait la seule preuve positive, une observation prise à la naissance. Si l'on résléchit maintenant aux obstacles bien connus qu'apportent à l'accouchement les positions inclinées du sommet et que dans le cas particulier cette inclinaison devrait être irréductible, on devra être étonné de n'avoir jamais entendu signaler cette cause parmi celles si nombreuses de la dystocie, et l'on sera bien près de conclure que, si le torticolis congénital existe, il ne se montre jamais qu'à un bien saible degré. Mais saudrait-il encore le constater au moment de l'accouchement.

Nous ne pouvons en esset établir de consusion entre ces cas et ceux où l'inclinaison de la tête a été vue dans les premiers temps de la vie. On a d'ailleurs pour ces cas cherché la cause occasionnelle de la difformité dans certaines circonstances de l'accouchement. Des tiraillements violents, de fortes pressions produites par l'une des branches du forceps, ont été invoqués comme cause dans des faits observés par Stromeyer et Diessenbach. Il est en esset dissicile de ne pas attacher d'importance à ces causes, lorsque l'on sait que ces deux chirurgiens ont pu constater nombre de sois chez des ensants naissants une petite tumeur pateuse, arrondie, bleuatre, située au-dessus de la clavicule, et après la disparition de cette tuméfaction un noyau dur, épais, ayant pour siège le muscle sterno-mastoïdien. Rien d'improbable à ce que la déchirure dont est atteint le muscle soit la cause occasionnelle de sa rétraction. Cette curieuse lésion est restée peu connue et a dernièrement attiré l'attention de Wellecori. Cette influence est cependant très-discutable maintenant que l'on a vu nombre d'enfants accouchés par le forceps et présentant des bématomes du sternomastoïdien sans contracture; de même à la suite d'accouchements par le siège et de tractions sur les pieds du fœtus on a déterminé des ruptures du sternomastoïdien sans que les premières années de l'enfant vissent se développer de déviation du cou.

On peut rapprocher de ces faits au point de vue de l'étiologie ceux où l'inflexion vicieuse a eu pour origine un effort plus ou moins violents, ce que nous avons trouvé très-nettement noté en particulier dans l'observation d'Amussat (Gaz. med., 1834, p. 829).

Il est plus aisé encore de comprendre comment une inflammation de voisinage en se propageant à la gaîne du muscle lui-même peut être suivie de sa rétraction. Des abcès du cou, l'inflammation des ganglions cervicaux, de la parotide, ont en effet déterminé dans plusieurs cas le raccourcissement consécutif du sternomastoïdien.

C'est sans doute en provoquant aussi une inflammation chronique du muscle qu'agit le rhumatisme musculaire; il semble incontestable, en effet, à la lecture de certaines observations, que l'action du froid a été la cause de la rétraction musculaire consécutive.

Mais ce qui ressort de plus important de l'étude des faits, au point de vue de l'étiologie du torticolis chronique, c'est la fréquente coîncidence de son début et d'accès convulsifs survenus à l'occasion de la dentition ou de toute autre cause, peut-être de la paralysie infantile; il faut bien reconnaître aussi que, dans nombre de faits, l'affection commence et progresse sans qu'il ait été donné de rien

noter d'appréciable au début. C'est précisément sur ces cas, qui sont de beaucoup les plus fréquents, que l'on a discuté. Pétersen dans son récent article démontre que la rupture d'un muscle a pour résultat plutôt son allongement que son raccourcissement, et le sterno-mastoïdien ne fait pas exception à la règle, et, contrairement à l'opinion de Dieffenbach et Stromeyer, partagée par Billroth et Volkmann, il n'admet pas la rupture congénitale avec rétraction dans les premières années de la vie. Des enfants naissent avec des hématomes du sterno-mastoïdien, le fait est indéniable, mais ces hématomes sont la conséquence de la faiblesse et du raccourcissement originel du muscle et non la cause. Quant au fait premier, s'agit-il d'une lésion musculo-nerveuse comme le voulait J. Guérin, d'une maladie fœtale des muscles, d'un arrêt de développement, œ sont autant d'hypothèses que l'étude des malformations congénitales n'a pas encore élucidées.

Nous n'avons pas encore parlé de l'influence des attitudes surtout intequée par Andry (L'orthopédie, p. 83, t. I). On sait que l'on n'attache que bien peu d'importance aujourd'hui à ce genre de causes dans la production des déviations de la taille; rien n'autorise non plus à penser que la manire de porter les enfants de ces couches dans leur berceau, etc., puisse produire le torticolis. Ces différentes causes semblent cependant pouvoir être seules accusées de certaines façons vicieuses de porter la tête, et cela seul doit suffer pour qu'elles soient évitées. Andry donne d'ailleurs à ce sujet de très-judicieux conseils.

Il en est autrement de certaines affections oculaires. Dans un mémoire tréétudié, Cuignet (Recueil ophthalmologique, 1874) a démontré que la diplope et l'amplyopie pouvaient, par l'inclinaison vicieuse de la tête qu'elles nécestaient, amener une rétraction définitive du sterno-mastoidien; il a donne à cette association le nom de torticolis oculaire, et Maubrac dans une thèse intéresante sur l'Anatomie et la physiologie du sterno-mastoidien a étudié avec sen les relations qui existent entre les mouvements des yeux et ceux du quadrices capitis (Bordeaux, 1885).

Lorsque l'affection est spasmodique, il est souvent impossible d'apprécier le cause de la contraction pathologique des muscles du cou. Elle survient, il est vrai, dans quelques circonstances chez des sujets nerveux soumis à de facheuse conditions d'excitabilité: mais comment expliquer, par exemple, la reproduction des contractions à certaines heures et sous l'influence de certaines actions? Chez le malade dont parle Boyer, d'après Meibomius, la contraction se reproduissé au moment du repos. Chez un malade montre à la Société de chirurgie par Legouest la tête restait immobile et dans une situation normale quand le malade était au repos; elle s'inclinait sur le côté droit et en avant dès qu'il « mettait à marcher (Bull. de la Soc. de chir., 1861, p. 234 et 420). Il faudrat enfin invoquer comme cause du torticolis la paralysie de l'un des muscisterno-mastoidiens admise par la plupart des auteurs, mais, bien que theuriquement rien ne soit plus facile à concevoir, la réalité du fait est loin d'être étable. Nous y reviendrons plus tard.

Anatomie pathologique. Bouvier a présenté à l'Académie de médecine en 1836 une pièce recueillie chez une jeune fille de vingt-deux ans affectée de tort colis depuis son enfance. Robert a disséqué le cadavre d'une femme de plus de soixante ans qui était affectée de torticolis. Marchessaux a également dons les résultats d'une dissection faite sur une femme de soixante-dix ans atteiste de

torticolis depuis plus de vingt ans (Fleury, Arch. gén. de méd., 1838). Nous avons eu nous-même l'occasion d'examiner un muscle sterno-mastoïdien recueilli à Bicêtre chez un homme de cinquante-trois ans atteint de torticolis depuis l'âge de quatorze ans. La pièce a été présentée à la Société anatomique en 1862 par M. Contesse. Ce sont là les seuls faits de dissection de torticolis ancien qu'il nous ait été donné de recueillir.

Dans tous ces cas, c'est un des muscles sterno-cléido-mastoïdiens qui est seul malade; il a subi la transformation fibreuse. Cette transformation porte sur les deux tiers inférieurs dans le cas de Robert, dans les trois quarts inférieurs dans celui de Marchessaux, sur la plus grande partie du muscle dans celui de Bouvier, sur le muscle tout entier dans le cas que nous avons examiné. Il était cependant facile de suivre dans toute l'étendue du muscle les faisceaux de fibres, séparées les unes des autres comme dans l'état normal par un tissu cellulaire délié, mais dans toute leur étendue elles avaient l'aspect fibreux.

Le raccourcissement du muscle ainsi transformé a toujours été noté, mais seul Bouvier l'a mesuré comparativement. « Le sterno-mastoïdien du côté droit, beaucoup plus mince et plus étroit que celui du côté gauche, était de moitié plus court. Le faisceau claviculaire avait 5 pouces de longueur à droite et 6 à gauche, le faisceau sternal, long de 4 pouces 5 ligues du côté droit, avait 7 pouces du côté opposé. » Nous n'avons eu à notre disposition que le sternomastoïdien droit, mais, malgré le manque de ce point de comparaison, il est aisé de voir que nos mensurations montrent aussi un raccourcissement énorme. Nous avons trouvé 9 centimètres de l'extrémité de l'apophyse mastoïde au sternum, 8 centimètres de ce même point à l'insertion claviculaire, ce que l'on peut bien évaluer à une diminution de moitié pour la longueur totale. Le muscle était très-rétréci, le chef sternal n'offre que I centimètre en largeur, étalé il atteint à peine 2 centimètres, le chef claviculaire à peine un 1/2 centimètre et moins de 1 centimètre lorsqu'il est étalé. Le muscle est en outre trèsaminci, mais néanmoins très-résistant; envisagé dans son ensemble, il paraît entièrement constitué par la portion sternale à laquelle serait surajouté comme an appendice le faisce au claviculaire qui bientôt se perd en tombant obliquement sur le corps du muscle, à la réunion de son tiers inférieur et de ses deux tiers supérieurs. Cependant cette fusion n'est qu'apparente, car la dissection de la face profonde du muscle montre les fibres du faisceau claviculaire réunies en un cordon très-grêle, mais distinc!; il croise obliquement de haut en bus les Chres qui aboutissent à l'insertion sternale et se termine vers la pointe de l'apophyse mastoïde où il se fixe.

La rareté des observations de cette espèce nous a engagé à donner ces quelques détails; le fait que ces observations mettent surtout en lumière, c'est la localimation de la transformation fibreuse dans un seul muscle, raccourcissement considérable portant à peu près également sur toutes ses parties. Ces faits sont la suffisants pour juger certaines questions que nous allons aborder tout à l'heure.

Un autre fait a pu être constaté dans ces quelques observations, c'est l'intégrité peu près absolue des vertèbres cervicales; il eu était ainsi, du moins dans les sutopsies faites par Robert, Marchessaux et Bouvier; dans ce dernier cas, le surps de l'axis seul était un peu aminci à droite; la tête put en effet être dressée dès que le muscle rétracté fut divisé. Dans l'observation de M. Consesse, l'ankylose de la colonne cervicale est notée, mais il ne donne aucun

détail. Il est bon d'observer que dans les cas cités la déviation datait de plus de vingt années, ce qui déjà vient infirmer l'opinion de Sharp et Boyer, qui pensaient que toutes les fois que le mal était ancien ou datait de l'enfance il v avait une déformation des vertèbres qui devait s'opposer au retour de la tête à sa rectitude normale. Aussi Boyer avait-il pensé que les résultats annoncés par Tulpius, Meckren, Roonhuysen, etc., étaient surprepants, « pour ne rien dire de plus. » Les résultats fournis par les opérations pratiquées de nos jours sont venus apporter un contingent de preuves aux faits anatomiques trop peu nombreux, et nous montrerons que les restrictions et les soupçons de Boyer n'étaient pas fondés. Nous terminerons ce chapitre en signalant la slexuosité des vaisseaux du côté malade, même leur diminution de calibre signalée par les auteurs; l'allongement de l'apophyse mastoïde plusieurs fois observé sur le vivant et, dans un cas même, une courbure de la clavicule survenue sous l'influence de la traction du muscle raccourci, la saillie considérable du pariétal observée par Broca et l'asimétrie faciale déterminée par cette diminution de calibre. Les ligaments ont toujours été trouvés rétractés du côté dévié.

SIÉGE. Dans les faits que nous venons d'étudier, le sterno-cléido-mastoïdien seul était transformé; c'est en effet ce muscle qui, dans la très-grande majorité des cas, est seul malade dans le torticolis ancien; à peine aurons-nous l'occasion de citer quelques exceptions à cette règle.

Dans ces quatre faits, il s'agissait du muscle sterno-cléido-mastoïdien droit c'est en effet à droite que s'observe le plus ordinairement le torticolis. Sur 27 cas, Bouvier a trouvé 9 fois seulement la rétraction à gauche, et 18 sois à droite, sur 60 cas. Diessenbach l'a notée 44 sois à droite et 16 sois seulement à gauche. Philips (De la ténotomie, p. 109) a cherché l'explication de ce fait, pour un certain nombre de cas, dans la position la plus ordinaire de la tête pendant l'accouchement; la première position, que l'on observe dans les deut tiers des naissances au moins, expose en esset plus particulièrement le côté droit aux violences extérieures, dont la déchirure du muscle témoigne, ainsi que nous l'avons vu, dans un certain nombre de cas. Quoi qu'il en soit de l'explication, le siége ordinaire à droite est intéressant à noter; il est curieux aussi de le rapprocher de la présence à peu près constante de la dissormité principale à droite dans les déviations de la taille et dans le pied-bot double, de la plus sorte déviation du pied droit, qui d'ailleurs est le plus ordinairement dissorme lorsqu'un seul pied est atteint.

Un fait non moins intéressant nous reste à signaler : c'est la part inégale que peuvent prendre à la rétraction les deux faisceaux du muscle. Le faisceau sterns jouerait le rôle principal, non-seulement il serait presque toujours plus fortement rétracté que le faisceau claviculaire, mais il serait souvent seul rétracté; dans quelques cas, rares cependant, le faisceau claviculaire serait le plus raccouri ou isolément atteint. Il y a donc à envisager une question de degré dans la rétraction de l'un et l'autre faisceau, et une question de fréquence dans b rétraction isolée de l'un ou de l'autre.

La première question seule peut être tranchée en faveur d'une rétraction plus forte du faisceau sternal. Les observations sont en effet concluantes à œt égard et montrent le faisceau sternal plus saillant et plus tendu, de plus section rend à la tête une grande partie de sa liberté. Mais, sans discuter ici les résultats de l'opération, ce que nous ferons à propos du traitement, ajoutos qu'il est aujourd'hui démontré que dans la majorité des cas la section du

faisceau claviculaire doit être ajoutée à celle du sterno-mastoidien, pour que le redressement puisse être obtenu. On pourrait supposer que ce raccourcissement du faisceau claviculaire est secondaire et analogue à celui que subissent les muscles dont les attaches sont longtemps maintenues rapprochées, véritable rétraction d'adaptation. Mais cette supposition perd toute sa valeur, si nous faisons observer que, de même que la section du faisceau claviculaire a été jugée nécessaire pour aboutir au redressement, de même aussi la section des muscles voisins également raccourcis a toujours pu être évitée. Sans vouloir arguer d'un seul fait, nous rappellerons que nous avons constaté sur le cadavre, dans le faisceau claviculaire, la même transformation fibreuse que celle du faisceau sternal, et non cette atrophie particulière des muscles au repos et accommodés à une nouvelle position.

En nous appuyant sur les résultats expérimentaux fournis par l'opération, nous nous croyons donc en droit de conclure que la rétraction isolée d'un faisceau est l'exception et non la règle pour le chef sternal comme pour le chef claviculaire. Le terrain où nous nous plaçons nous conduit à remettre au chapitre du traitement les quelques considérations que réclame encore ce sujet; mais, outre que l'intérêt pratique domine dans cette question, nous ne faisons que suivre l'exemple de ceux qui ont accordé à la rétraction du faisceau sternal le rôle principal. Richter émit le premier l'idée que la section du seul chef sternal suffisait pour guérir le torticolis (Richter, Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Bd. IV, Kap. 11, § 385, p. 271). La rétraction plus prononcée de ce faisceau n'échappa pas non plus à Stromeyer, à Diessenbach, à Bouvier, qui l'ont isolément coupé; mais nul n'insista avec autant de force que J. Guérin sur la seule rétraction primitive du sterno-mastoïdien (Gaz. méd., 1838, p. 209). Nul doute d'ailleurs qu'elle existe isolément dans un certain nombre de cas. Ce contre quoi s'élève avec force la pratique de ceux-là mêmes qui ont le plus vivement soutenu comme corollaire de la seule rétraction primitive du faisceau sternal l'indication d'épargner le faisceau claviculaire, c'est contre la généralisation de cette donnée; ce que démontre leur pratique, c'est que c'est le contraire qu'il faut établir. La rétraction primitive du faisceau chriculaire a d'ailleurs été plusieurs fois rencontrée. Malgaigne (Gaz. méd., 1832. p. 827), Philips (De la ténotomie, p. 129), Bouvier (Depaul, Th., p. 13), J. Guérin (Gaz. med., 1841, p. 357, 358; Rapport sur ses trait. orth., 1844, p. 27), en ont cité des exemples. Un certain nombre d'observations de rétraction du trapèze, du splénius, du peaucier, existent dans la science. nous les signalerons en étudiant les variétés de la première espèce du torticolis chronique. Signalons enfin la transformation scléreuse qui atteint aussi la gaine, et peut-être lui doit-on ce craquement qui accompagne le redressement après section (Bouvier).

STEPTÒMES. MARCHE. TERMINAISONS. L'attitude particulière de la tête et du cou dans le torticolis doit tout d'abord être décrite.

Nous devons prendre pour type les résultats de la rétraction du muscle sterno-cléido-mastoïdien: nous décrirons ensuite les attitudes particulières observées dans les cas rares où la rétraction d'autres muscles était en cause. Il serait facile de supposer les effets de la contraction isolée ou simultanée de divers muscles du cou, mais nous devons nous en tenir à l'exposé des résultats fournis par la clinique.

Au début, on n'observe qu'une inclinaison légère et simple de la tête; les

mouvements ne sont pas sensiblement gênés. Bientôt l'inslexion augmente, et il s'y joint de la rotation. Dès lors les deux éléments de la difformité s'exagèrent simultanément, si bien que, tandis que l'oreille du côté contracturé tend à se rapprocher de l'épaule correspondante, le menton se dirigeant en sens inverse dépasse la ligne médiane et tend à regarder l'épaule du côté opposé. Malgré la rotation de la face en sens inverse de l'inclinaison, la tête étant déjetée d'une façon permanente en dehors de l'axe du corps, une courbure de compensation tend dès lors à s'établir au niveau des dernières vertèbres de la région cervicale et des premières dorsales. Cette courbure est nécessairement inverse à celle de la partie supérieure de la région cervicale, de telle sorte que, si la tête est inclinée à droite sur le cou et entraîne vers elle les premières vertèbres, la portion inférieure de la région cervicale s'incline à gauche sur la colonne dorsale. J. Guérin, qui a beaucoup insisté sur ces faits (Gaz. méd., 1838, p. 214 et 385; 1840, p. 465), professe que dans ce mouvement d'abaissement latéral de la colonne cervicale sur la colonne dorsale celle-ci resterait droite dans les cas simples, et qu'il faut placer le centre principal du mouvement dans l'articulation de la 7<sup>e</sup> cervicale avec la 1<sup>re</sup> dorsale.

Dès cette époque, Bouvier avait pensé que la région dorsale prenait part à la courbure inverse de la partie inférieure de la région cervicale, qu'il considérait comme la partie supérieure d'une courbe cervico-dorsale.

Ce qui reste acquis, c'est que la colonne dorsale et la colonne lombaire ellesmêmes peuvent, sous l'influence de l'inclinaison primitive cervicale supérieure, se dévier en sens inverse, de telle sorte que l'on puisse observer comme dans le cas suivant, emprunté à J. Guérin : 1° que les quatre premières vertèbres cervicales offrent une concavité correspondante au muscle rétracté; 2° que les deux tiers supérieurs de la région dorsale forment avec la moitié inférieure de la région cervicale une courbe inverse à celle qui termine en haut la colonne, et dont la convexité regarde en arrière du côté malade; 3° que le tiers inférieur de la région dorsale et de la région lombaire offrent une convexité qui regarde en avant et du côté sain (Rapp. cité p. 25, 1° cbs.).

Les courbures secondaires thoraciques et lombaires sont à flexion longue et peu accusée; elles sont d'autant plus prononcées que l'on examine des sujets plus anciennement atteints.

Des déformations du thorax, qui bombe en arrière du côté malade et en avant du côté sain, peuvent être observées dans ces 'conditions, mais chez la plupart des sujets on remarquera que l'épaule correspondante à la rétraction est élevée, de telle sorte que la tête et l'épaule se rapprochent singulièrement dans quelques cas, et celle du côté opposé abaissée. Guérin a noté de plus une différence de longueur dans les épaules en rapport avec l'inclinaison inverse de la partie inférieure du cou. L'épaule du côté où la tête s'incline a un diamètre transversal plus large que celle du côté opposé, c'est en effet vers celle-ci que se porte la partie inférieure du cou et par cela même son diamètre transversal est diminué.

A l'inclinaison de la tête et à la torsion du cou, à l'inclinaison inverse du cou et à ses effets, nous devons joindre encore un certain degré de llexion du cou en avant, qui selon J. Guérin existerait dans tous les cas de torticolis ancien; mais à ces traits importants et déjà caractéristiques de la déviation l'examen du cou et de la face ajoute d'importants détails.

Du côté malade, le sterno-cléido-mastoïdien raccourci fait relief sous les

téguments; plus ou moins nettement séparé des parties profondes, il semble s'ètre porté en avant. Ce relief du sterno-mastoïdien offre l'aspect et donne la sensation d'un corps dur tendu, dont la dureté et la tension augmentent toutes les sois que l'on veut ramener la tête vers la ligne médiane ou que l'on exagère la rotation. Le relief du faisceau sternal est ordinairement le plus accusé, dans quelques faits cependant le faisceau claviculaire était le plus apparent. Lorsque la rétraction des deux faisceaux est simultanée et au même degré, ils font une saillie égale sous la peau en forme de fourche ou de V renversé; mais, lorsque la rétraction est moins prononcée dans l'un des faisceaux, le relief du faiscean le plus tendu apparaît seul sous la peau, et peut faire croire que l'autre ne participe pas à la rétraction. Ce n'est que lorsque le faisceau le plus tendu a été coupé que devient évidente la tension du deuxième. Ces remarques que nous empruntons à J. Guérin ont une grande importance en ce qu'elles démontrent que l'on ne peut préjuger par la simple exploration de la nonrétraction d'un faisceau par ce seul fait qu'il n'offre pas de relief, et c'est cependant ce qui s'observe dans un grand nombre de cas par suite de la tension habituellement plus grande du faisceau sternal. Malgré la rétraction des deux faisceaux, le sterno-cléido-mastoïdien malade peut n'accuser aucun relief et ne devenir saillant que si l'on cherche à redresser la tête; c'est ce qui existait chez un sujet observé par V. Duval (Mém. sur le torticolis ancien. In Revue des spécialités, 1845, p. 5).

Le sterno-cléido-mastoïdien du côté sain est au contraire porté en arrière, étalé et appliqué sur les parties profondes; mais, grâce au relief de la convexité sur laquelle il s'étale, il semble plus large, plus développé, paraît, en un mot, avoir augmenté de volume. Les autres muscles du cou ne présentent le plus souvent rien de particulier; si quelquefois ils sont durs, tendus, aucun n'offre le relief et cette dureté particulière du sterno-mastoïdien rétracté. Ces muscles ont d'ailleurs conservé leur contractilité, le plus souvent abolie dans le sterno-cléido-mastoïdien malade; on l'a cependant vue conservée à un certain degré dans plusieurs cas.

Les mouvements de la tête sont gênés et réduits, ils ne sont cependant pas abolis; la flexion et l'extension sont conservées, l'inclinaison vers le côté malade peut être exagérée, la rotation peut également l'être; le malade fait ordinairement précéder ce mouvement d'une plus forte inclinaison; les mouvements sont quelquefois douloureux. Remarquons maintenant que dans les différentes régions du cou on ne rencontre aucune autre lésion, aucune autre déformation que celles qui sont dues à la déviation elle-même, car il nous sera facile de tirer du rapprochement de ces faits d'utiles déductions pour le diagnostic différentiel.

La face offre encore à étudier un ensemble de déformations intéressantes; Dieffenbach les avait observées chez tous ses opérés, elles n'ont échappé à aucun observateur. J. Guérin a eu le mérite, dans les mémoires déjà cités, de les étudier de nouveau avec soin, et d'établir le rapport de ces déformations avec la rétraction du muscle sterno-cléido-mastoïdien. Une atrophie de la demi-face et de la moitié du crâne correspondant au côté dévié, et portant à la fois sur les parties molles et le squelette, serait, d'après cet auteur, l'effet de la difformité dont nous traçons l'histoire. Il n'y a pas seulement affaissement et réduction de volume des parties, mais abaissement et traillement de ces mêmes parties suivant une direction oblique de haut en bas et de dedans en dehors.

Ainsi, le front est aplati, la pommette moins saillante, la jone plus courte et moins arrondie, le sourcil est moins arqué, abaissé, quelques cas l'ouverture de la dirigé, la commissure des lèvres tiraillée; dans quelques cas l'ouverture de la bouche est oblique, et le tiraillement inégal des lèvres détermine un léger chevauchement; le nez lui-même est obliquement dirigé et, si la déviation est à droite, décrit une courbe dont la convexité est à gauche. L'œil présente une disposition spécialement digne de remarque; il s'abaisse en esset, mais, au lieu de suivre le mouvement d'abaissement oblique propre aux parties de la demiface, il tend par un mouvement de rotation suivant son grand axe à reprendre la situation horizontale, de manière que les axes transversaux des deux yeux continuent à être parallèles, bien que situés à une hauteur dissérente. Ils sont ainsì, selon l'expression de J. Guérin, comme placés en escalier. Caignet a montré qu'il y avait presque toujours strabisme. Aussi chez les sujets immédiatement redressés par l'opération y a-t-il pendant quelque temps une véritable diplopie ou au moins une amblyopie très-marquée.

Nous devons rappeler que l'asymétrie de la face est souvent essentielle et que cette anomalie résultant de l'inégal développement des deux moitiés du corps est assez commune, à un certain degré, pour que l'on ait pu la considerer comme la règle et non comme l'exception. Ces faits ont été étudiés d'une manière complète par Bouvier en 1852 (Bullet. de l'Acad. de med.), que a montré dans une autopsie une diminution de volume bien nette de la carotié externe. Le même auteur a démontré que cette asymétrie peut succéder, et asset rapidement, à des inclinaisons permanentes dues à une autre cause qu'à la contracture musculaire (Leçons sur les mal. chroniq. de l'appareil locom., p. 78.

Il est donc à présumer qu'elles sont dues et à un défaut de nutrition et au effets de la position qui détermine des tiraillements et exige pour le fonctionnement régulier de la vision une partie des changements que l'œil subit.

C'est à la déviation du cou et de la tête que l'on devra s'en rapporter peu juger si l'asymétrie est congénitale et essentielle ou si elle est acquise; seles Bouvier, un certain degré d'inclinaison peut accompagner l'asymétrie congénitale des traits, mais dans ces cas l'inégalité de la face prédomine sur l'inclinaison; de plus, on n'observe rien dans les muscles qui indique la rétraction. La simple attitude compliquant l'asymétrie exclut toute opération : la distinction est donc importante à établir. C'est à un fait de cette nature que Bourier rapporte la difformité observée sur le buste d'Alexandre le Grand. Dechamire, qui a écrit à ce sujet de très-intéressants articles (Gaz. méd., 1851, p. 717 d. 745, 1852, p. 525), considère au contraire comme un véritable torticolis oue difformité qu'il a le premier bien décrite.

Il y a peu de symptômes fonctionnels à noter; cependant la rétraction des parties situées du côté de la rétraction est évidemment gênée, ce qui se tradui par le développement incomplet dont nous venons de parler, déjà apparent se bout de quelques mois chez certains sujets. De plus, quel que soit le soularment qu'apporte la courbure de compensation, une gêne continuelle et dans des cas rares quelques douleurs sont imposées au malade par cette position au male de l'extrémité céphalique. Ce sont surtout les mouvements de déglutions qui sont influencés. D'ailleurs, ces phénomènes de gêne ou de douleur, lorsqu's existent, sont en raison même de la déviation et la suivent au lieu de la précèder ce n'est que dans les cas où la rétraction musculaire a eu pour point de departure influencements de cos. «

bien encore un effort violent et douloureux, que l'on retrouve ce symptôme signalé dans le commémoratif. La plupart du temps, nous l'avons dit, le début est obscur : aussi, lorsque le torticolis remonte à l'enfance, est-il souvent regardé comme congénital sans preuves suffisantes.

La marche de l'affection, quoique lente, est à peu près fatalement progressive; la difformité devient assez considérable dans bien des cas pour que l'oreille s'abaisse au point de toucher l'épaule, et qu'il devienne difficile d'interposer la main entre elle et la tête; et, sauf les cas de torticolis spasmodique, dont nous allons parler, l'inclinaison vicieuse persiste et n'a aucune tendance à diminuer ou à disparaître spontanément.

Variétés. Nous avons, jusqu'à présent, seulement décrit les effets de la rétraction du sterno-cléido-mastoïdien; mais d'autres muscles ou portions de muscles peuvent être simultanément atteints, ce qui peut modifier l'aspect de la difformité. Ces cas, nous le rappelons encore, sont tout à fait exceptionnels; après les avoir examinés, nous nous occuperons de ceux où la difformité s'établit sans participation du sterno-cléido-mastoïdien.

Le plus rare est sans contredit celui où la rétraction a simultanément atteint les sterno-cléido-mastoïdiens droits et gauches; ce qui devrait, si la rétraction était égale dans les deux muscles, provoquer l'inclinaison directement antérieure de la tête et du cou. J. Guérin (Gaz. méd., 1841, p. 419) en rapporte un exemple, mais dit l'avoir deux fois observé. Dans le seul cas publié par cet auteur, la rétraction principale siégeait à gauche, et la rétraction du côté droit était assez peu prononcée pour qu'elle parût seulement exister à un faible degré: aussi, sauf un peu plus de dureté et de tension qu'à l'état normal noté dans le muscle du côté droit, n'y avait-il rien de particulier à signaler dans l'aspect général de la difformité. V. Duval (Mém. cit., p. 147) a donné trois observations de torticolis antérieur. La tête penchait, il est vrai, directement en avant, et le menton touchait même le sternum chez deux de ces malades, mais deux avaient eu une arthrite cervicale et chez les deux autres la tête pouvait être redressée à l'aide des mains. Il ne s'agit donc pas dans ces cas de rétractions musculaires.

Les cas de rétraction isolée du saisceau claviculaire ont été plus fréquemment observés, mais ne sont pas traduits par une modification de la dissormité. Nous avons déjà cité ces observations. Dans les trois cas publiés par J. Guériu, la rotation à gauche est expressément notée en même temps que l'inclinaison à droite; il en est de même dans l'observation de Philips et, dans cette dernière, la guérison franchement obtenue par la seule section du faisceau cléido-mastoïdien ne peut pas laisser place au doute. La rotation et l'inclinaison ont été aussi notées par Bouvier dans un cas semblable.

Dans les cas de rétraction isolée du faisceau claviculaire, l'inclinaison simple de la tête ou l'élévation de l'épaule seraient cependant, d'après Malgaigne, le seul déplacement possible (Anat. chir., t. II, 2° éd., Leçons d'orthop., p. 293). Cela est en effet d'accord avec la physiologie du sterno-mastoïdien, le faisceau sternal inclinant seul la tête en lui faisant subir un monvement de rotation : aussi Malgaigne attribue-t-il à la contraction probablement isolée du faisceau cléido-mastoïdien l'élévation de l'épaule dans le fait qu'il a publié et dont nous avons parlé.

Les faits, comme nous venons de le voir, montrent précisément le contraire et forcent à reconnaître que, malgré la seule rétraction du faisceau claviculaire,

la rotation eviste. Cela ne veut pas dire à coup sûr que ce soit sous l'influence de ce faisceau qu'elle s'est produite, mais nous amène à conclure que, s'il est seul rétracté, le faisceau sternal doit, sous l'influence du déplacement produit, entrer en contraction permanente. Si l'on réfléchit à la rareté extrême des inchnaisons latérales simples, c'est-à-dire sans rotation, et si l'on se livre à quelques expériences, on arrive aisément à comprendre qu'il doive en être ainsi.

Que l'on incline en effet la tête sur l'épaule et que dans cette position l'en marche vers un objet placé directement en avant de soi, l'on aura à peine tait quelques pas que déjà et tout instinctivement on aura fait exécuter à la tête un mouvement de rotation. Si l'on y réfléchit bien d'ailleurs, on comprendra que c'est le seul moyen de ramener immédiatement les axes visuels dans l'are de gravité du corps. La rotation, mouvement de compensation, deviendrait donc nécessaire par le seul fait de l'inclinaison de la tête vers l'une ou l'autrépaule, de cette manière s'expliquerait la combinaison habituelle de ce mouvement à l'inclinaison latérale et l'absence à peu près absolue d'inclinaison latérale simple.

La rétraction du peaucier a plusieurs fois compliqué celle du sterno-mastordien. Elle s'est constamment traduite par la présence de cordons durs et saillants masquant quelquesois en partie la rétraction du sterno-mastordien, ne se montrant dans d'autres cas qu'après la section complète de ce dernier muscle. Mais dans aucune des observations publiées, on n'a eu à noter aucune modification apportée dans l'ensemble de la déformation par ce supplément de rétraction musculaire. Dans tous les cas les chirurgiens ont cru devoir y appliquer la section.

Il en est de même pour la rétraction du trapèze moins souvent notée que celle du paucier, mais qui s'est présentée cependant dans quelques cas. La rétraction n'a jamais porté d'ailleurs que sur une partie du trapèze, sur son bord antérieur, soit dans sa partie claviculaire ou inférieure, soit dans sa partie supérieure. Cette rétraction a pu être constatée avant l'opération, mais d'autres fois aussi n'a été vue qu'après la section du sterno-mastoïdien, et dans tous les cas encore les chirurgiens ont cru devoir en pratiquer la section.

Ces deux muscles sont en définitive les seuls dont la rétraction complique quelquesois celle du sterno-mastoïdien; au moins sont-ce les seuls dont la rétraction concomitante soit bien démontrée; dans tous les cas d'ailleurs elk était sans doute secondaire et n'a apporté aucune modification essentielle date l'aspect général de la dissornité.

l'ans les rares observations où le sterno-cléido mastoïdien n'est pas en caus. la difformité prend une physionomie nouvelle.

Duchenne (de Boulogne) (De l'électrisat. locale, 2º édit., p. 889) a une fois observé la contraction de la portion claviculaire du trapèze, dont la contraction à l'état normal incline la tête du côté excité par le rhéophore, d'un peu en arrière, pendant qu'elle lui imprime un mouvement de rotation par lequel le menton est tourné du côté opposé. Ces phénomènes sont exactement reproduits à l'état pathologique dans l'observation qu'il a publiée, et il est aisé de voir en quoi ils diffèrent et en quoi ils ressemblent aux effets de la contraction du sterno-cléido-mastoïdien. V. Duval (Mém. cité, p. 102) donne l'observation d'une rétraction totale du trapèze gauche. La tête était inclinée à gauche et renversée en arrière; l'auteur suppose que le rhomboïde était également rétracté; la maladie datait de onze ans, elle était survenue à deux ans à la

suite de convulsions. Le même auteur dit avoir observé un autre cas analogue à celui-ci et nous donne un curieux exemple de double rétraction de la moitié supérieure des deux trapèzes. La tête et les épaules étaient fortement attirées en arrière, et le renversement de la tête si prononcé que, vue par derrière, elle semblait se continuer sans ligne de démarcation avec le tronc. Mais les faits de torticolis postérieurs ont été surtout étudiés par Delore (loc. cit.); sur 22 cas de déviations de la tête il a rencontré 18 sois une contracture des muscles de la nuque; ces cas ont trait à des rétractions consécutives à des accidents aigus. Les symptômes sont caractérisés par l'inclinaison de la tête du côté malade, la colonne cervicale devient concave du côté rétracté. Les muscles postérieurs du côté opposé font un relief qui est dù à leur resoulement en arrière. Le sterno-mastoïdien ne durcit que dans les manœuvres de redressement. On distingue ces deux modes de rétraction d'une façon très-nette pendant l'anesthésie. La résistance des muscles postérieurs persiste, celle du sterno-mastoïdien cède. Un exemple de contracture du splénius et de l'angulaire de l'omoplate du côté droit chez un homme de soixante-deux ans se trouve encore dans l'ouvrage de Duchenne. La contracture datait de sept années, était permanente et caractérisée par l'inclinaison de la tête en arrière et à droite, sa rotation sur son axe, de telle sorte que la face regardait à gauche. Le splénius droit était gonssé et dur ainsi que l'angulaire de l'omoplate; l'épaule droite était un peu plus haute, le tronc un peu penché en avant. Dans ces deux cas, Duchenne guérit ses malades à l'aide de l'électrisation, d'où il est permis de conclure que, malgré l'ancienneté de la rétraction (deux années et sept années), il ne s'agissait pas de cette transformation fibreuse que nous n'avons jusqu'ici rencontrée d'une manière bien positive que dans le muscle sterno-cléido-mastoïdien.

Les observations de rétraction isolée du muscle peaucier, qu'il nous reste à signaler, ne sont pas de nature à modifier cette appéciation : rien ne prouve en esset qu'il s'agissait de rétraction sibreuse. Gooch (Cases and Practical Remarks on Surgery, t. II, p. 83) a rapporté un premier fait, qui depuis a été cité par tout le monde : or, dans ce cas, il y avait non-seulement des contractions spasmodiques dans le peaucier et quelques autres muscles de la face et du cou, mais encore modification profonde de la peau, du cou, de la face et d'une partie du cuir chevelu. Gourdan (Dict. des sc. méd., art. Torticolis) dit simplement avoir observé un jeune soldat chez lequel le peaucier rétracté formait sous la peau douze à quinze cordes saillantes qui s'opposaient à tout redressement de la tête infléchie vers l'épaule. Duval, dans un des cas de double contracture des sterno-mastoïdiens que nous avons plus haut cité, a également observé la contracture des deux pauciers; elle céda à l'extension. Dans le cas de Dieffenbach (voy. Th. Depaul, p. 25), où il s'agit aussi d'une rétraction simultanée des deux peauciers, le malade pouvait sans grands efforts relever le cou directement Béchi en avant. La difformité dans ce cas consistait dans l'abaissement du menton et le froncé de la peau que l'auteur compare à celle qui recouvre les bretelles élastiques; dans les cas de rétraction d'un seul muscle l'inclinaison latérale et les cordes saillantes sous les téguments sont indiqués.

Il est au moins permis d'écarter dans ces cas la rétraction fibreuse; on pouvait en effet dans tous les cas, sauf celui de Jourdan, par les plus simples manœuvres ou par la seule volonté du malade, allonger dans une certaine limite les muscles contracturés; ces cas nous servent naturellement de transition pour ceux où la contraction non permanente et purement spasmodique était la seule cause

de la difformité. C'est ce que nous avons désigné en commençant cet article sous le nom de torticolis spasmodique, ou deuxième espèce de torticolis chronique.

Torticolis spasmodique. Cette forme singulière de l'affection que nous etndions est caractérisée par des contractions passagères de divers muscles du con et du sterno-cléido-mastoïdien en particulier, revenant par accès plus ou moiss rapprochés, quelquefois d'une façon régulièrement intermittente; dans d'autres circonstances, à l'occasion d'une cause toujours la même; disparaissant spontanément après plusieurs années de durée dans certains cas, et d'autres sois résistant au contraire à toute espèce de traitement.

Le torticolis spasmodique n'a donc avec le torticolis permanent d'autre ressemblance que la difformité produite et d'autre parenté que le siège de l'affection dans un même ordre d'organes, les muscles, et souvent le même muscle; à ce titre, il devrait être décrit avec lui. Comme le torticolis permanent le torticolis spasmodique a été dans plusieurs circonstances heureusement guéri per l'opération, bien que ce moyen ait dans ces cas une efficacité moindre. Nous compléterons ce que nous venons de dire des symptômes, de la marche et des terminaisons des torticolis spasmodique, en rappelant ici les principales observations publiées à ce sujet.

Nous avons déjà, à propos de l'étiologie, signalé le fait de Meibomius raporté par Boyer et l'observation présentée à la Société de chirurgie par Legenes. Dans le premier cas, le torticolis était régulièrement intermittent, Meiboniss le démontre très-nettement. Chez le militaire présenté par Legouest, la déviation s'établissait au contraire sous une ressemblance toujours la même, il apparaissait pendant la marche et disparaissait au repos. Bien que l'électricié ait été employée, il est permis de penser que la guérison fut spontanée ches a malade. La maladie avait duré deux ans, le sterno-mastoïdien et le trasier gauche étaient surtout contractés.

Rilliet et Barthez (Traité des maladies des enfants, t. 11, p. 488) donnes l'observation d'un enfant chez lequel la contracture limitée aux muscles du 🗪 du côté gauche disparut spontanément à l'âge de cinq ans; dans les deux dernières années les accès qui primitivement avaient lieu tous les quinze jours » se montraient plus que tous les trois mois.

La malade dont Stromeyer a donné l'observation en 1837 (Casper's Wooder schrift, voy. Fleury. Arch. gén. de méd., 1852, p. 93) avait été atteinte 🛎 contractions spasmodiques et douloureuses du sterno-mastoïdien et plus tard è la portion claviculaire du trapèze, deux années auparavant à la suite d'une 👓 frayeur. Les accès revenant sous diverses influences, toute sensation un per vive, le rire surtout, les déterminait. Cette malade, très-impressionnable d'ailles. guérit à la suite de la section successive des deux faisceaux du sterno-clés mastoïdien et du bord antérieur du trapèze.

Dans le cas emprunté par Depaul (Th. cit., p. 218) à Diessenhach, à s'agit d'un officier de trente-cinq ans, chez lequel la flexion intermittente est tait depuis cinq mois. Le sterno-cléido-mastoidien gauche entrait en contracte toutes les deux minutes environ et après une durée de quarante secondes spasme cessait pour se reproduire de nouveau, sans que l'on ait noté d'influenza spéciale comme cause du début de la maladie et du retour des accès. Plasers traitements autres que l'opération qui ne sut pas pratiquée échonèrent conplétement.

Dans les cas de Schwartz (Bulletins de la Société de chirurgie, 1886, p. 812) le torticolis était à la fois clonique et tonique. Il s'agissait d'une contracture du sterno-mastoïdien gauche, du trapèze, de l'angulaire de l'omoplate gauche, le tout datant de deux ans, chez une semme de vingt-six ans, très-nerveuse, sans accidents hystériques.

Dans les observations que nous venons de rappeler, le spasme n'était pas continu : aussi cette espèce de déviation a-t-elle été souvent désignée sous le titre de torticolis intermittent. La qualification de spasmodique lui convient mieux, car le spasme peut être continu. L'observation de contracture simultanée du splénius et de l'angulaire de l'omoplate que nous avons dù signaler en faisant l'histoire du torticolis permanent sussit à le démontrer. Chez ce malade, le torticolis ne s'était établi qu'à la suite d'une contraction spasmodique des muscles de la main et du bras, et, bien que le splénius et l'angulaire fussent contractés d'une manière permanente depuis cinq ans, le sujet ressentait de temps à autre, et surtout pendant la marche, des spasmes dans les autres muscles moteurs de la tête et de l'épaule. Un autre cas communiqué par M. Debout à la Société de chirurgie en 1854 (Bulletin, t. V, p. 200) a été considéré comme les faits de Tillaux et Schwartz rapportés à la Société de chirurgie : névrose suivie d'une contracture permanente. Le sterno-cléido-mastoïdien gauche et le splénius droit étaient atteints de contracture permanente, la guérison fut obtenue chez ces deux derniers malades par l'électrisation des antagonistes.

Le torticolis spasmodique peut donc être observé à l'état clonique et à l'état tonique. Mais les deux états peuvent coexister chez un même malade, l'observation de Schwartz en est une preuve; la contracture fixe s'accentuait brusquement sous l'influence d'une énotion quelconque et s'accompagnait de vives douleurs; il est d'ailleurs naturel de rattacher ces différents cas à l'histoire des contractures musculaires idiopathiques surtout étudiées et observées dans les extrémités. Les cas que nous venons d'étudier ne nous appartiennent qu'en raison de la localisation de la contracture dans un système de muscles conduisant à la déviation désignée sous le nom de torticolis, mais aussi, nous l'avons déjà remarqué, par le traitement chirurgical du torticolis dit permanent, heureusement appliqué dans plusieurs circonstances.

Le torticolis paralytique nous reste encore à étudier. Déjà au sujet de l'étiologie nous avons renouvelé des doutes exprimés par d'autres sur la réalité de cette variété. Depaul déclare en effet que Bouvier ne l'a jamais rencontrée et, sans vouloir la rejeter, la considère comme fort rare. Nous devons ajouter que nous ne connaissons d'autres observations modernes que celles indiquées par V. Duval (loc. cit., p. 102), qui a eu trois fois l'occasion de rencontrer chez des hémiplégiques l'inclinaison du cou du côté opposé à la paralysie. Nous ne pouvons, quelle que soit la rareté d'un semblable accident chez les individus atteints d'hémiplégie, admettre que ces cas méritent d'être considérés comme des exemples de torticolis paralytique.

L'observation de Winslow est probablement encore la seule sur laquelle est étayée la description du torticolis paralytique. Nous avons étudié cette observation (Hist. de l'Ac. roy. des sciences, 1735, p. 299 [Sur une contorsion involontaire du cou]). Le torticolis n'était pas, en esset, permanent, la dissormité pouvait être réduite avec la main et maintenue réduite, et cette circonstance conduisit Winslow à imaginer et à appliquer le bandage qui porte son nom. Le bandage maintint la tête droite; mais l'auteur semble avoir immédiatement

perdu de vue sa malade; il eût été cependant important, pour avoir une opinion sur ce fait, de savoir ce qu'était devenue cette prétendue paralysie, d'autant mieux que l'auteur nous apprend que la tête était inclinée du côté malade, et que nous savons que certains torticolis spasmodiques peuvent ainsi être réduits. maintenus réduits par un bandage, puis se reproduire dès que l'action contestive est supprimée. Il en était ainsi, par exemple, dans le fait déjà cité de Legouest. Malgré l'explication de Winslow qui veut que l'action, par lui exposée, du splénius antagoniste du sterno-mastoïdien, entraîne la tête alors que celui-ci est paralysé, ce qui, pour l'auteur, explique qu'elle doit nécessairement pénétrer du côté paralysé, l'inclinaison de la tête du côté malade plaide contre l'interprétation proposée, et les quelques considérations que nous venous d'émettre permettent au moins de laisser la question indécise. Rien n'empèche en esset de supposer qu'il s'agissait d'un torticolis spasmodique. A la suite de son mémoire, Winslow cite deux observations de Bootius publiées à Londres en 1669, et Bootius cite lui-même une observation de Rivière analogue aus siennes. Sans vouloir analyser ces faits, nous dirons qu'ils ne sont pas non plus démonstratifs.

Si la possibilité du torticolis paralytique, que bien des analogies portent à admettre, ne peut être niée, il faut cependant reconnaître que la réalité de son existence ne semble pas encore démontrée.

Le torticolis complique habituellement les affections douloureuses du con : ainsi dans les phlegmons et abcès, dans les adénites aiguës, la tête s'incline du côté affecté, l'épaule s'élève, la torsion du cou s'établit, la déviation est complète et quelquesois portée au plus haut degré; il ne s'agit cependant que d'une attitude déterminée par la douleur, qui disparaît avec elle.

Le diagnostic ne peut être difficile dans ces cas, les phénomènes douloureur en constatation aisée de la cause qui les produit éclairent immédiatement k chirurgien.

Si le siége de l'affection douloureuse est dans les parties dures, dans les articulations supérieures de la colonne cervicale, comme il arrive souvent ches les enfants, l'hésitation n'est guère possible. En présence du phénomène douleur et de l'état aigu qui l'accompagne on ne peut rapporter à la rétraction muscalaire la déviation qui s'observe aussi dans ces cas, elle est évidemment due à l'état aigu douloureux. Le champ qu'aura à parcourir le diagnostic différente est donc en réalité très-restreint, mais parmi les lésions qui peuvent, en l'absence de phénomènes inflammatoires entretenir d'une manière permanente la dévistion du cou et de la tête, il en est une pour laquelle l'erreur veut être soignessement évitée et où cependant elle est possible.

Lorsque l'arthrite cervicale aiguë ou chronique est arrivée à guérison, souves la déviation persiste avec tous ses caractères, tandis que s'effacent ceux de l'affection primitive. Une enfant de huit ans et demi observée par Bouvier avec eu vers cinq mois un spasme musculaire général; on s'était aperçu un per après qu'elle penchait la tête à droite et criait quand on voulait la redresser a la coucher sur le côté gauche. A deux ans la santé générale devint meilleure, mais la tête demeura inclinée à droite et la face tournée à gauche; c'est dans ce état qu'elle fut présentée à Bouvier qui, croyant avoir affaire à une supple contracture musculaire, allait entreprendre le traitement. lorsque l'enfant se comba à une sièvre typhoïde (Bulletin de l'Acad. de méd., 1836. — Depaul, la cit., p. 34. — Musée Dupuytren, nº 614a). L'examen de la pièce actuelles et

déposée par l'auteur au Musée Dupuytren fit voir que les premières vertèbres étaient ankylosées et en partie détruites.

Un fait de cette nature suffit à lui seul pour montrer la très-grande difficulté du diagnostic et la nécessité d'établir pour sa recherche des règles précises.

Le commémoratif pourrait à lui seul mettre sur la voic, mais il est souvent très-vague, le fait que nous avons rapporté le démontre.

Les caractères de la déviation peuvent absolument reproduire dans leur ensemble ceux du torticolis par rétraction musculaire; chez la malade de Bouvier la tête était inclinée à droite et la face tournée à gauche. Cependant il n'en est pas toujours ainsi, et Bouvier a fait remarquer que dans la déviation qui succède à la maladie des vertèbres on observe souvent une rotation de la tête du même côté que l'inclinaison, ce qui ne se rencontre jamais dans le torticolis musculaire.

Les mouvements persistent dans une notable étendue dans le torticolis musculaire; nous avons fait voir que non-seulement on peut porter la tête en avant, en arrière et latéralement, mais encore exagérer la rotation; il est possible que, grâce à l'intégrité des quatre ou cinq dernières cervicales, une certaine somme de mouvements soit conservée, alors que les deux premières sont soudées par des liens fibreux ou par l'ankylose osseuse, ou partiellement détruites; mais ces mouvements seront bornés et tous ceux qui ont pour centre les articulations des deux premières vertèbres, particulièrement la rotation, seront absolument impossibles.

L'examen direct de ces deux vertèbres, lorsque les phénomènes déjà mentionnés auront fait naître des doutes, complétera le diagnostic. Si l'examen scrupuleux de la partie supérieure du cou fait découvrir une déformation résultant de l'engorgement ancien des parties molles, et surtout de changements de rapports entre les saillies osseuses, l'existence d'une lésion osseuse est infiniment probable. Cet examen, qui doit être fait à travers les parties molles de la nuque et par le pharynx, peut en effet permettre de reconnaître des changements de rapports entre les vertèbres et principalement entre la tubérosité occipitale et l'apophyse épineuse de l'axis, surtout faciles à sentir à travers les téguments.

L'examen des muscles viendra se joindre à cette somme de renseignements et d'explorations; de leur ensemble, quelquefois des signes très-tranchés fournis par l'une d'elles, naitra le diagnostic.

Il importe cependant de ne pas perdre de vue que les muscles jouent dans ces diverses déviations un rôle important, bien que secondaire, que la contraction de certains d'entre eux pourra simuler la rétraction et qu'ils pourront même être secondairement rétractés.

La dureté particulière du muscle rétracté qui. ramasse en un seul faisceau résistant, semble tout entier tendineux, l'absence à peu près absolue de contractilité, le feront reconnaître du muscle simplement contracté ou raccourci. Le muscle contracté a conservé sa forme et sa contractilité, sa consistance seule est exagérée, mais elle est différente de celle du muscle rétracté. Le muscle simplement raccourci par le rapprochement de ses points d'attaches a conservé tout ou partie de sa contractilité, sa consistance est charnue et souvent plus molle qu'à l'état physiologique, vu la tendance à la transformation graisseuse.

Le chirurgien aura entin à rechercher si une seule portion du muscle sternomastoidien déviéest rétractée, ou si les deux faisceaux sont atteints, et à différencier les unes des autres les espèces principales du torticolis musculaire. Nous avons déjà insisté en étudiant les symptòmes sur la difficulté de la recherche de l'état de rétraction dans le faisceau claviculaire, nous rappelons que ce n'est souvent qu'après la section du premier faisceau que se dessine 'a rétraction du deuxième, et sur l'importance de la manœuvre qui consiste à exagérer la rotation et à essayer le redressement pour bien juger de la tension des faisceaux. Nous avons cité un cas emprunté à Vincent Duval, où le muscle rétracté ne faisait aucun relief et n'apparaissait tendre que sous l'influence de cette manœuvre.

Un dernier mode d'exploration très-vanté par de Saint-Germain consiste dan l'anesthésie du malade, anesthésie qui amène la résolution de la contractur. laisse persister la rétraction et reste négative devant une arthrite avec ankylose.

Les intermittences dans la contraction, la concomitance ou la préexistence d'autres contractures, feront aisément reconnaître le torticolis spasmodique. Il faudra seulement, comme pour tous les cas de contracture, se bien assure qu'elle est indépendante d'une lésion cérébrale.

C'est ce qu'il faut également établir dans les cas où le torticolis paralytique serait observé; le symptôme pathognomonique est, théoriquement au moiss de l'avis de tous les auteurs, l'inclinaison dans le sens opposé au côté malade.

Pronostic. Au point de vue de la santé du sujet atteint, le pronostic du torticolis est entièrement favorable. La déviation est compatible avec le libre exercice des principales fonctions. Au point de vue de la difformité il doit être sérieux. Non-seulement en effet la déviation abandonnée à elle-même persiste et tend à augmenter, mais elle provoque de fâcheuses déformations de la colonne rachidienne, du thorax, de la face, et ne peut être modifiée ou guérie que par l'opération. Cette opération est aujourd'hui, il est vrai, exempte de danger mais elle doit être suivie d'un traitement consécutif toujours long, et la guérisse peut ne pas être complète. A ce point de vue, l'âge et l'espèce du torticole seront pris en considération. On peut en effet espèrer un résultat plus complet chez un jeune sujet que lorsque l'affection est déjà depuis longues aance établie : le torticolis spasmodique est moins sûrement curable que le torticole par rétraction, il récidive avec facilité; enfin le torticolis paralytique ne pourrat guère permettre qu'un traitement palliatif. Tous ces points importants que sou posons seulement ici sous forme de questions seront étudiés à propos du traitement.

TRAITEMENT. Le traitement du torticolis ancien est à peu près exclusivemes chirurgical; cependant l'opportunité de l'emploi de moyens autres que l'epération mérite d'être discutée dans certains cas.

L'étude de la marche de la maladie nous a appris que la rétraction a quelque fois pour point de départ l'inflammation rhumatismale, s'établissant pour aux dire à l'état chronique, soit à l'occasion d'une première et unique atteinte, se à la suite de récidives. Certaines observations nous permettent aussi d'admettr que dans quelques cas la rétraction musculaire ayant succédé à une position fausse longtemps prolongée n'est qu'une sorte de raideur musculaire asalogue à celle qui aux membres atteint les muscles qui entourent une jointure longtemps immobilisée. N'y a-t-il pas lieu d'intervenir sans opération et avec chant de succès dans la période intermédiaire à l'état aigu et à celui des rétraction fibreuses et dans cet autre état intermédiaire aussi entre la rétraction fibreuse et la contraction normale et que nous venons de chercher à définir.

L'emploi des révulsifs, du massage, de l'extension brusque et saccadée, a de

indiqué dans ces cas, et l'on comprend que ces moyens puissent avoir alors une réelle efficacité. Nous ne doutons cependant pas qu'il soit indiqué dans cette circonstance de n'arriver à l'opération que si ces moyens ou d'autres analogues sont inefficaces. V. Duval affirme 'd'ailleurs avoir plusieurs fois guéri le torticolis lorsqu'il n'était pas très-développé et très-ancien par l'extension pendant la nuit et l'emploi de la minerve pendant le jour (loc. cit., p. 102).

C'est dans des conditions analogues que Duchenne conseille l'électrisation des antagonistes du muscle ou des muscles contracturés, et dans le cas de contracture du trapèze que nous avons cité, c'est à l'électrisation ainsi employée que fut due la guérison alors que les vésicatoires volants, les frictions résolutives, les bains, avaient été inutilement employés pendant plusieurs mois. L'électrisation ainsi employée semblerait agir à la fois en exerçant par l'intermédiaire de son antagoniste des tractions brusques sur le muscle contracté et en donnant à celui-là une plus grande puissance, une sorte de contracture électrique.

L'électrisation des antagonistes a été aussi employée avec succès par Duchenne dans le cas cité de contracture du splénius et de l'angulaire et chez le malade présenté par Debout à la Société de chirurgie; nous devons ajouter que Bouvier déclara que l'extension par les mains avait dans des cas semblables une puissance presque égale à celle de l'électricité.

La contraction permanente de cause rhumatismale ou purement spasmodique pourra donc dans quelques cas être guérie sans opération, et les moyens qui sollicitent mécaniquement l'allongement du muscle doivent surtout être mis en usage. Remarquons que, dans les cas que nous avons cités, on n'a pas fait usage d'appareils orthopédiques et que l'on n'a pas fait usage d'extensions prolongées; mais dans deux cas remarquables qui appartiennent à Duval (Mém. cité, p. 98 et 100) le lit à extension pendant la nuit et la minerve pendant le jour ont permis d'obtenir la guérison.

Lorsque la contraction est spasmodique et intermittente, l'opération semble devoir être franchement écartée, les moyens médicaux, ou l'emploi des ressources offertes par le massage, les tractions ou l'électricité, être naturellement indiqués. Si l'on consulte les faits, on voit cependant que le plus souvent les movens autres que l'opération ont échoué et qu'il a fallu se décider à couper les muscles. Nous rappellerous, par exemple, l'observation déjà citée de Stromeyer; nous pouvons en rapprocher celle qu'Amussat a communiquée à l'Académie de médecine en 1834. La section pratiquée par la méthode ancienne fut suivie de guérison (Gazette médicale, 1834, p. 829). Il serait facile de donner d'autres exemples en faveur de l'efficacité de l'opération, il convient plutôt de faire remarquer qu'elle n'a pas les mêmes chances de succès dans le torticolis spasmodique que lorsqu'elle s'adresse à un muscle rétracté. L'affection spasmodique peut en effet reparaître soit dans le même muscle après cicatrisation, soit dans d'autres muscles. Stromeyer sut successivement obligé de couper la partie sternale du sterno-mastoïdien, sa partie claviculaire et la portion claviculaire du trapèze.

Dans ces derniers temps le traitement de cette forme spasmodique a été trèsétudié et on a voulu sui opposer les résections nerveuses. Morgan le premier sit deux sois la résection du spinal (British and Foreign medico-chir. Review, July 1861; — the Lancet, 1867). Le premier cas sut un succès complet, le second laissa persister les accidents dans les complexus. Rivington (the Lancet, vol. 1, p. 2, 3, 1879) sit une excision du spinal, le torticolis céda. mais le malade mourut d'érysipèle. Annandale (the Lancet, vol. 1, p. 355, 1×79) guérit radicalement son malade.

Mosetig (Wiener medicinische Presse, n° 27, 1881) élongea les deux spinaux; la guérison se fit attendre quelques semaines. Tiliaux (Acad. de méd., 1882), fut moins heureux, le spinal réséqué améliora seulement le malade. Nicolad ai (Wiener med. Presse, n° 29, 1882) fit aussi l'élongation sans succès.

Terrillon par une résection du nerf eut également une amélioration, il en sut de même de Schwartz (Soc. de chir., 1886, p. 818). Sonds (Soc. de chir. de New-York, a cité deux succès [nov. 1883]). En somme, sur 8 cas l'élongation a donné sur 2 cas 1 succès, soit 50 pour 100, tandis que la résection sournit 5 guirisons sur 7, soit 70 pour 100. Elle paraît donc présérable à l'élongation.

L'opération est indiquée dans le torticolis spasmodique intermittent, mais cette indication n'est cependant pas absolue. Rappelons, en esset, que la possibilité de la disparition spontanée de l'assection est démontrée par le sait de Rilliet et Barthez et même par celui de Legouest, bien que l'électricité ait été employée. L'opération serait formellement contre-indiquée dans le torticolis paralytique, à moins que l'état des muscles antagonistes ne devint un obstacle absolu à l'emploi de moyens prothétiques. Outre les moyens propres à réveiller la contraction musculaire, l'emploi des appareils redresseurs et en particulier des lanières élastiques conseillées pour d'autres cas par Ducheme nous semblerait seul applicable. Quant au manuel opératoire de la résection du spinal, il a été bien exposé par M. Tillaux dans sa communication à l'Académie de médecine, janvier 1882. Prolongez la branche horizontale de la michoire insérieure et le bord supérieur du cartilage thyroïde par deux lignes qui croisent le sterno-mastoïdien. Disséquez entre ces deux lignes le bord postérieur du muscle, le spinal émerge élevé à ce niveau.

La rétraction de partie ou de la totalité d'un des muscles du cou exige su contraire l'opération; rien de mieux démontré que l'inutilité de tont autre moyen, si elle n'est d'abord pratiquée. C'est d'ailleurs un fait remarquable que l'opération a toujours été préférée aux moyens orthopédiques dans le traitement du torticolis permanent. L'appareil le plus anciennement connu est celui qu'inventèrent Muk et Folyngen. Tulpius et Roonhuysen déclarent que l'appareil proposé par leurs compatriotes pour guérir le torticolis est ordinairement insuffisant et conseillent, si le mal est invétéré, de se hâter d'en venir à l'opération On comprend que le collier de Muk, qui servait à suspendre le patient par la tête, utilisait ainsi le poids du corps pour que l'extension pût aisément être rejetée, mais son efficacité même est nice (Heister, Inst. de chir., t. III. p 176. pl. XXI). Les orthopédistes modernes ont imaginé des appareils récliemes puissants et d'un emploi moins effrayant; leur inessicacité a presque toujour été absolue, et alors même qu'on les a employés avec persévérance il a fallu acce benéfice acquis, sans même avoir arrêté la marche de la maladie, en veur à l'opération.

Une seule méthode semble tenir tête à l'intervention sanglante, elle a de préconisée par Delore dans la Gaz. hebd. de 1870 sous le nom de massage force

Après anesthesie, des mouvements de plus en plus considérables sont exécutés des craquements se font entendre. Après dix minutes le redressement est complet, il suffit d'appliquer un appareil silicaté, de bien maintenir dans une bonne attitude; si la lésion se reproduit, de nouvelles tentatives amèneront à la guirison. Sur 16 cas Delore a eu ainsi 16 succès sans ténotomie; ces résultations de la constitute de l

paraissent encourageants, mais ils sont trop peu nombreux pour pouvoir renverser l'intervention sanglante, qui est bénigne, facile et efficace. Cependant les chirurgiens américains appliquent cette méthode au traitement du torticolis postérieur et Bradford (New-York Med. Journ., févr. 1880) a signalé un beau succès.

L'opération a d'ailleurs été singulièrement simplifiée de nos jours aussi, la section du sterno-cléido mastoïdien est-elle tout d'abord employée et les machines seulement mises en usage pour le traitement consécutif à l'opération. Nous nous en occuperons alors. Il est cependant juste de rappeler que Delpech a donné une observation de guérison obtenue par le seul emploi des machines; mais le fait n'est pas rapporté avec assez de détails pour que l'on puisse juger de la nature de la lésion musculeuse (Orthomorphie, t. II, p. 318; atlas p. 102 et pl. LXX, fig. 5).

Le plus ancien exemple connu de section du sterno-mastoïdien est celui qui nous a été transmis par Tulpius (Obs. méd., 6º édit., p. 378). Il semble qu'elle fût dès lors complétement eutrée dans la pratique chirurgicale, car d'après le dire de Tulpius elle avait déjà été faite avec succès par Isaac Minnius. C'est l'extrémité inférieure du sterno-cléido-mastoïdien qui était divisée tout entière au-dessus de la clavicule (supra claviculæ os); c'était toujours à travers une large plaie faite soit avec le bistouri, soit avec le caustique, que les fibres musculaires étaient coupées avec précaution. On se servait ordinairement du bistouri dans ce dernier temps de l'opération, d'autres fois des ciseaux, comme Flurianus. Déjà d'ailleurs Tulpius avait conseillé d'abandonner le caustique et de faire l'opération tout entière en une seule séance, il insistait sur les précautions à prendre pour inciser le muscle. C'était donner à cette méthode à peu près tous les perfectionnements dont elle était susceptible; sauf quelques variantes dans l'exécution, ils furent définitivement acquis à l'opération. Il semble d'ailleurs que le traitement consécutif ait été négligé par les chirurgiens hollandais. Roonhuysen veut, il est vrai, que l'on cherche à obtenir une cicatrice aussi large que possible, mais il compte pour cela sur l'huile d'hypericum ou le baume de copahu et n'indique par l'application d'un bandage contentif ou redresseur de la tête, sur la nécessité duquel nous voyons plus tard lleister insister avec raison.

Telle était la méthode opératoire exclusivement suivie au dix-septième et au dix-huitième siècle; elle sut seule employée jusqu'en 1821, époque à laquelle Dupuytren y eut encore recours, mais dès l'année suivante le célèbre chirurgien y substituait une opération entièrement nouvelle. Ayant à opérer une jeune sille, il sit tout près du bord interne et de l'attache insérieure du sterno-mastoïdien une ponction à travers laquelle il introduisit, à plat sur la face postérieure du muscle, un bistouri boutonné, dont il conduisit l'extrémité jusqu'au delà du bord externe du saisceau cléido-mastoïdien, puis, tournant le tranchant de l'instrument vers le muscle, il le coupa d'avant en arrière sans diviser la peau.

Le muscle tout entier avait donc été coupé par l'incision sous-cutanée. La tête put reprendre aussitôt sa position naturelle. Un bandage fut appliqué pendant treize jours et la malade sortit guérie le vingt-troisième jour.

La publicité ne mauqua pas à ce fait remarquable qui dès l'année suivante était publié en Allemagne par Ammon, puis peu après par Frorich et Michaëlis, et presque en même temps qu'Ammon par Avericel en Angleterre. La méthode créée par Dupuytren était destinée à réunir tous les suffrages, elle adéfinitive-

ment remplacé aujourd'hui l'opération ancienne; et cependant, en 1834. Ansussit opérait encore par le procédé ancien, Roux, appelé en 1836 et en 1857 à pratiquer la même opération, mettait encore le muscle à découvert avant de l'inciser, conduite suivie une dernière fois et la même année par Magendie (voy. Experience, 1832, t. I. p. 539 à 543). Il était réservé à Bouvier et J. Guérin, mais à ce dernier principalement, de démontrer d'une manière définitive, parmi nous, que la section du sterno-cléido-mastoïdien sous la peau, à travers une simple ponction, était désormais la seule méthode à laquelle la chirurgie moderne du recourir. Le fait de Dupuytren prouvait à lui seul tout ce qui allait être démontre, mais, il faut bien le reconnaître, on n'en avait tenu aucun compte cu France.

En Allemagne, au contraire, il n'avait pas été perdu de vue, et dès 1850 Dieffenbach était en mesure de déclarer qu'une série de faits, dans lesquels l'avait employé, confirmait l'excellence du procédé de Dupuytren qu'il considerait comme la découverte d'une méthode aussi simple qu'avantageuse (Mante de chirurque de Rust, art. Caput obstipun, par Dieffenbach, t. III. 1850, p. 629.

Stromeyer pratique en 1855 la section sous-cutanée du sterno-cleido-mastoïdien, il a soin de comparer lui-même son procédé à celui de Dupuytren, il es diffère en ce que le ténotome est introduit entre la peau et le muscle en travesant un pli préalablement fait aux téguments (section sus-musculaire).

Syme fait aussi une opération à Édimbourg, « il procède comme Dupuytren), son bistouri est engagé à travers une ponction unique sous le muscle, mas la portion sternale seule est coupée (Edinburgh Med. and Surg. Journe. avril 1855).

En 1836, Bouvier, guidé par les résultats d'une expérience faite sur le calavre et dans laquelle la section du seul faisceau sternal chez un sujet atteint de torticolis avait permis le redressement presque complet de la tête, pratque sur une jeune fille de dix-neuf ans la section du faisceau sternal par section sus-musculaire et à l'aide d'une ponction unique, calquant ainsi le procédé qu'il avait récemment imaginé pour le tendon d'Achille. Le redressement ne put être opéré, la rétraction concomitante du faisceau chaviculaire s'y opposa. Ce faisceau en fut cependant pas coupé, Bonvier nous en donne la raison en publiant deu ans plus tard (Exp., 1858, t. I. p. 510) une lettre sur la section du sternmastoïdien dans le torticolis. Il préfère le procédé ancien quand la section complète du muscle est nécessaire et réserve au seul faisceau sternal le bénéfice à la méthode sous-cutanée.

J. Guérin ensin. en 1857 et au commencement de 1858, coupe par un procéd analogue le saisceau sternal et guérit ses deux malades; il publie peu de jour après Bouvier un mémoire où il préconise la section du seul saisceau sternal En vertu d'une théorie toute particulière, dont nous avons parlé, il regard comme inutile la section du saisceau claviculaire; il donne cependant un precidé pour l'opérer au besoin et dès cette année même est conduit à l'applique dans plusieurs cas (saiscette méd., 1841, p. 554, 417). Diessenbach, qui des la première série de saist publiés dans l'Encyclopédie chirurgicale de l'avait donné que des exemples de section du saisceau sternal, publie ceu même année (Berlin. medicin. Zeitung, 1858, n° 27) le résumé de 57 observations. 25 de ces opérations sont des exemples de section des deux saisceau de viculaire, une sois ensin le muscle sut coupé à sa partie moyenne, des cicatres résultant de deux applications infructueuses du procédé ancien obligéres de résultant de deux applications infructueuses du procédé ancien obligéres.

chirurgien à prendre ce parti. Dans les six autres cas, il n'y a pas d'indications permettant d'établir quels ont été ces faisceaux coupés. Le nombre des faits est d'ailleurs suffisant pour établir la possibilité de la section sous-cutanée du faisceau claviculaire, ils démontrent aussi qu'elle est d'une exécution aussi simple et aussi exempte de dangers que celle du faisceau sternal. La guérison foit en effet obenue sans accidents dans tous ces cas.

L'exposé du procédé opératoire va démontrer que certains perfectionnements ont été apportés dans le manuel de l'opération, mais il n'est pas sans intérêt de rappeler que le fait de Dupuytren avait à la fois moutré: la possibilité de la section sous-cutanée des deux faisceaux, son innocuité et son utilité.

On préfère généralement aujourd'hui la section successive des deux faisceaux à leur section simultanée; nous aurons donc à décrire deux procédés, l'un pour couper le faisceau sternal, l'autre, pour diviser le faisceau claviculaire. On s'accorde aussi à reconnaître que la section de chaque muscle doit être faite à travers une seule ponction, mais dans le choix de la section sus ou sous-muscu-laire les opérateurs se divisent. Bonnet et Malgaigne préfèrent encore engager le ténotome sous le muscle et le couper de dedans en dehors; Velpeau a adopté la section de dehors en dedans; cela n'a d'ailleurs qu'une médiocre importance. Le chirurgien peut en définitive rester libre de choisir la manière dont il croira devoir sectionner le muscle, il ne sera obligé de se conformer rigoureusement qu'aux règles du procédé opératoire que nous allons rappeler.

Le malade peut être assis ou couché, il sera maintenu par des aides, l'emploi du chlorosorme, à moins d'une très-grande pusillanimité, est inutile, mais rien ne le contre-indique. Les aides doivent être disposés de manière à pouvoir agir sur la tête du malade et sur l'épaule du côté assecté; pendant la ponction et l'introduction du ténotome ils n'exercent aucune traction ou cherchent à relâcher les parties; lorsque le chirurgien sera la section du muscle, ils doivent au contraire tendre énergiquement le muscle. Pour cela la rotation sera exagérée et la tête attirée du côté opposé à son inclinaison, l'épaule sera abaissée et portée en avant selon les préceptes de Stromeyer, Diessenbach, Bonnet, etc.; cette manœuvre a pour but d'éloigner le muscle des parties prosondes et de concourir à letendre. Un ténotome mousse et une lancette sont les seuls instruments dont le chirurgien ait à se pourvoir.

La section du ches sternal doit être pratiquée au voisinage du sternum à 2 centimètres au-dessus de son attache à cet os et de la clavicule. On évite ainsi la veine jugulaire antérieure, qui, après s'être engagée sous le bord antérieur du sterno-mastoïdien, longe le bord supérieur de la clavicule pour aller rejoindre la jugulaire externe. La ponction doit par conséquent être faite à un niveau convenable, il faut aussi la pratiquer à quelque distance du bord du muscle à diviser, asin de laisser entre la plaie extérieure et la section musculaire un canal cutané de 2 à 3 centimètres; on peut aussi, pour arriver à ce résultat, faire préalablement un pli à la peau. Velpeau (Médecine opér., t. Ia, p. 584) conseille de pratiquer la ponction au côté interne du muscle, si l'on fait la section sus-musculaire; au côté externe, si l'on passe sous le muscle; il n'attache d'ailleurs à cette manœuvre qu'une médiocre importance. Le ténotome mousse ayant été glissé et le muscle bien tendu, on procède à la section. Que l'on coupe de dehors en dedans ou de dedans en dehors, le doigt placé sous la peau ou introduit au-dessous du muscle soulevé sert à guider l'instrument. On ne peut craindre la blessure de la carotide ou de la jugulaire interne profondément situées, par rapport au muscle franchement détaché des parties molles et reconvertes à ce niveau par les muscles sterno-thyroïdiens et cléido-thyroïdiens. Seules les veines superficielless peuvent être atteintes, et elles offrent une disposition assez variable pour que, ainsi que l'a fait observer Velpeau, on puisse affirmer en commençant que l'on n'en blessera aucune. Nous avons dit qu'en opérant à 2 centimètres de la clavicule on évitait la portion transversale de la jugulaire antérieure, mais il ne faut pas oublier qu'avant de se recourber cette veine longe ordinairement le bord interne du chef sternal. En reconnaissant cette veine avant l'opération et en la refoulant avec le doigt on évite aisément de la blesser.

Le faisceau claviculaire se détache moins franchement des parties profondes, la veine jugulaire externe longe son bord externe et, chez quelques sujets, s'y cache en partie au moment où elle plonge derrière la clavicule. Le plus souvent elle passe derrière le bord postérieur du chef mastoïdien, puis à sa face postérieure, pour se jeter dans la veine sous-clavière près de l'embouchure de la jugulaire antérieure. Il faut aussi avoir soin de la reconnaître avant l'opération, et l'on sait combien elle se gonfle lorsque l'on fait effort pour la refouler avec le doigt. Les règles que nous venons d'exposer pour la section du chef sternal sont applicables à celle du chef claviculaire, il nous semble plus facile d'éviter la jugulaire en ponctionnant sur le bord interne de manière à présenter à la veine l'extrémité mousse du ténotome, mais ici encore on peut ponctionner et dedans ou en dehors.

Un craquement quelquesois très-prononcé, le désaut de résistance, un vide qui se produit brusquement au niveau de la section, indiquent que le muscle es complétement divisé. La tête peut d'ailleurs être redressée. Bonnet est le scal auteur qui conseille à ce moment des manœuvres spéciales, il croit nécessaire de saisir la tête entre les mains, de l'incliner du côté opposé à la section asse complétement pour que la distance qui sépare l'oreille de la clavicule soit égale à droite et à gauche et de lui imprimer, un certain nombre de fois, des moute ments en sens inverse de la difformité, jusqu'à ce que le menton regarde k moignon de l'autre épaule (Trait. de thérap. des mal. art., p. 620). Il est en tous cas indispensable de s'assurer que toute l'épaisseur du muscle a été coupét, asin de procéder immédiatement à la section des sibres qui auraient échappé as ténotome. Une ecchymose plus ou moins considérable, quelquefois une petite hémorrhagie, l'introduction d'un peu d'air dans la plaie, tels sont les accidents immédiats observés, ils ont toujours été sans gravité. Dans quelques cas fort rares, l'épanchement de sang s'est immédiatement traduit par une tuméfaction considérable, mais sans autre accident primitif.

Les suites de l'opération sont des plus simples, la petite plaie se cicatrie rapidement, aucun phénomène inslammatoire n'apparaît. Nous trouvons cependant deux exemples de suppuration dans les observations de Diessenbach (19 et 31°, Mém. cité); dans l'un de ces cas l'abcès sut consécutif à un épanchement de sang, dans l'autre à des manœuvres de redressement trop hâtives et trop brusques. Cet accident n'eut d'ailleurs aucune suite sacheuse; la section sous-cutanér du sterno-mastoïdien peut donc être considérée comme une opération simple et des plus bénignes. Nélaton (Élém. de path., t. III, p. 246) a cependant observé un cas de mort par insection purulente.

Le pansement consiste dans l'application de collodion iodoforme ou de taffets gommé sur la petite plaie; certaines précautions sont indiquées. Quelques minimes que soient les chances d'inflammation, il faut cependant éviter toute manœure

tendant à irriter la plaie et se contenter pendant les deux ou trois premiers jours de faire garder au malade l'immobilité dans une bonne position. On l'assure à l'aide d'appareils très-simples, une cravate en carton, le bandage temporo-axillaire de Mayor ou celui de Winslow. Deux ou trois circulaires embrassent la tête du front à l'occiput, puis, du côté opposé à la déviation, un jet oblique descend du front à l'aisselle en arrière du moignon de l'épaule et gagne la partie antérieure du thorax autour duquel quelques tours circulaires fixent définitivement la bande (Winslow, Mém. cité).

Mais, pour compléter le redressement ou le maintenir, ces appareils seraient insussisants et, bien que dans plusieurs cas on ait pu s'en passer sans inconvénient, nous croyons qu'il faut d'une manière générale en conseiller l'emploi et en prolonger l'usage aussi longtemps que le cas particulier l'exigera, mais toujours assez pour que le travail de cicatrisation soit activé, sans que les bouts du muscle divisé aient pu se rapprocher et que la cicatrice large que voulait Roouhuysen ait été sussisamment étendue pour que l'on soit assuré contre sa tendance à la rétraction. Le redressement par les appareils ne doit pas être tenté avant le troisième ou le quatrième jour, c'est un fait bien acquis à la pratique; il ne doit être complété que graduellement, il ne faut pas vouloir arriver trop rapidement au but, ce n'est que lentement que l'on obtient la rectitude. Lorsqu'elle est obtenue, il faut néanmoins continuer le traitement mécanique consécutif, qui devra être d'autant plus prolongé que l'on aura eu plus de difficultés à vaincre. Il est d'ailleurs difficile de préciser la durée nécessaire de ce traitement, ces observations ne nous permettent d'établir que des approximations. Chez la plupart des sujets, la durée du traitement mécanique consécutif a varié de un mois, six semaines à quatre, six ou huit mois; mais nous voyons à la Société de chirurgie Guersant déclarer que les appareils doivent être continués pendant quinze à dix-huit mois (Bulletin, 1856, t. VI, p. 264). Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans la description des machines employées ou proposées pour le traitement consécutif, nous renverrons pour cela le lecteur aux Leçons d'orthopédie de Malgaigne (p. 304 et suiv.), ou au livre de Bonnet (p. 621 et suiv.), et aux mémoires spéciaux, mais il est indispensable de tracer les indications générales de cette partie du traitement. Déjà nous avons indiqué qu'on ne devait le commencer que vers le deuxième ou le troisième jour et procéder avec ménagement. Mais à quelles puissances extensives faut-il avoir recours?

J. Guérin et d'autres orthopédistes emploient dans ces cas l'extension horizontale et ont imaginé des lits mécaniques spéciaux. Nous croyons, avec Bouvier, Bonnet et Malgaigne, devoir préfèrer l'extension pratiquée sur le sujet debout ou assis. On arrive à la produire à l'aide des appareils connus sous le nom de minerves. Ces appareils sont fixés à la fois au bassin par une ceinture rigide et an thorax par des montants latéraux dont la partie supérieure surmontée de croissants bien garnis prend point d'appui dans les aisselles. A ces pièces pelviennes et thoraciques est reliée la partie cervicale et céphalique de l'appareil qui, à l'aide de mécanismes divers, peut agir sur la tête et le cou dans différents sens. Dans les cas simples, un collier peut suffire, mais ces appareils prenaut point d'appui sur les épaules seulement transmettent inévitablement à la tête les mouvements du thorax.

Nombre de faits permettent d'établir aujourd'hui sans conteste que l'on peut, à l'aide du traitement que nous venons d'étudier, c'est-à-dire de l'opération et du traitement mécanique consécutif, guérir en quelques mois le torticolis chro-

nique chez les ensants et même chez les adultes; mais un énoncé aussi général n'est pas suffisant pour guider le praticien dans une exacte appréciation des résultats qu'il est en droit de chercher à obtenir. Le redressement est-il le plus habituellement obtenu par la seule section du faisceau le plus saillant? Faut-il ccuper d'autres muscles? Les moyens mécaniques assurent-ils la disparition complète des divers éléments de la difformité? La récidive n'est-elle pas à craindre même après un traitement bien fait? Telles sont les questions qu'il importe encore d'examiner.

La section d'un seul faisceau et du seul sterno-mastoïdien en particulier, semblait réaliser un progrès véritable. Aussi, après avoir paru suffisante à Richter, à Dieffenbach, à Bouvier, a-t-elle séduit J. Guérin, mais la théorie qu'il a fort habilement défendue et la pratique sont loin d'être d'accord. En lisant par exemple les observations publiées par cet auteur dans le rapport de la commission administrative (Rapport sur les traitements, orth. de Guérin, 1848), on voit que dans le premier cas le relief formé sous la peau était dû surtout au sterno-mastoïdien, dans le deuxième au cléido-mastoïdien, dans le troisième et le quatrième à ces deux faisceaux à la fois. Cependant, il a fallu indistinctement dans les 4 cas opérer la section des deux faisceaux pour assurer le redressement. Si l'on se souvient que personne n'a plus fortement soutenu l'idée de Richter que Guérin, ces faits qui d'ailleurs ne sont pas rares dans sa pratique deviennent bien convaincants. Déjà nous avons fait voir que Dieffenbach, après avoir das une première série de faits coupé le sterno-mastoïdien, avait dans 37 autres ce 6 fois seulement isolément coupé ce faisceau. Nous avons vu aussi Bouvier échouer dans sa première opération faute d'avoir sectionné les deux faisceaux de muscle rétracté.

Il y a cependant un certain nombre 'd'exemples de redressements obtens après la section du seul faisceau sternal, il y en a aussi dans lesquels la section du seul faisceau claviculaire a suffi, mais ces faits sont l'exception et non la règle. Aussi voyons-nous un des auteurs les plus autorisés dans cette question. Bonnet (de Lyon), déclarer qu'il faut autant que possible diviser constamment la totalité du muscle. « Ce n'est, ajoute-t-il que depuis que j'ai bien compris l'importance de ce précepte, qu'il m'a été possible de réussir constamment sans avoir à revenir à l'opération, comme il était si souvent nécessaire de le faire, quand je me contentais de la section du faisceau le plus saillant » (Traité de thérap, des mat. art., p. 616).

La question nous semble donc pratiquement résolue pour la très-grande majorité des cas, sinon pour tous comme le veut Bonnet; mais la section des deux faisceaux cléido et sterno-mastoïdiens est nécessaire, elle suffit pour assurer le redressement. Il en est de la section du sterno-mastoïdien au cou comme de celle du tendon d'Achille au pied. Très-exceptionnellement cependant le ténotome a été porté sur d'autres muscles; quand nous rapprochons la rareté de ces sections des tendances bien connues des ténotomistes, nous sommes en droit de penser que, malgré leur raccourcissement forcé, les faisceaux musculaires autres que ceux du sterno-cléido-mastoïdien deviennent bien rarement fibreux. Dès lors, le traitement mécanique consécutif fait justice de leur raccourcissement.

Nous n'avons donc pas à donner de procédés pour diviser les autres muscles du cou, les règles générales et la connaissance de la région suffiraient au besoin pour en entreprendre la section. Nous ne nous occuperons pas non plus des sections du corps ou de l'extrémité supérieure du sterno-mastoïdien, celle-ci a

été tentée sans succès par Bouvier, celle-là une fois pratiquée par Diessenbach (*Mémoire cité*, ob. 37); la section des chess près de la clavicule est la seule opération consacrée par la pratique.

Il est plus difficile d'ètre éclairé sur les résultats définitifs du traitement. La guérison peut aujourd'hui être obtenue même dans des cas anciens, cela est avéré, mais il est non moins vrai qu'il y a des degrés dans la guérison. La difformité principale et celles qui l'accompagnent ont d'autant moins de chance d'ètre complétement effacées que l'affection est plus ancienne. Malgaigne a pu aisément démontrer qu'en dehors de cette condition il y a nombre de malades (et il est impossible d'en fixer la proportion) qui sont incomplétement guéris (Leçons d'orthop., p. 367 et suiv.). Néanmoins, dans les cas les plus défavorables l'amélioration est considérable, du moins en ce qui a trait à la déviation du cou et de la tête.

Le redressement de la tête et du cou ne semble pas, en effet, avoir une grande influence sur les déformations consécutives de la colonne vertébrale et du thorax. Dans les cas soumis à la commission par Guérin et malgré l'emploi de son lit mécanique, ce chirurgien ne put obtenir de grande amélioration que chez un sujet àgé de sept ans et demi. Chez une jeune fille de dix-neuf ans l'amendement fut médiocre et à pen près nul chez un jeune homme de vingt-six ans. Par contre, Bonnet (de Lyon [p. 626, op. cit.]) dit avoir obtenu la guérison complète de déformations secondaires de la colonne vertébrale et de la poitrine chez une fille de treize ans; un collier à rotation imaginé par l'auteur fut la seule machine employée, on en prolongea l'usage pendant cinq mois.

Il faut au moins conclure de ces faits que l'emploi si pénible du lit mécanique est complétement inutile et s'en tenir aux appareils qui permettent au malade de rester assis ou levé.

La déformation consécutive de la face est inégalement modifiée selon que l'on opère des enfants ou des personnes plus âgées; selon Dieffenbach (Mém. cité, p. 273), chez les très-jeunes enfants et dans les plus faibles degrés de la difformité, la face se redresse en quelques semaines. Chez les individus plus âgés et dans les contractures plus considérables, il faut des mois et même des années pour égaliser les deux moitiés de la face. Il est permis de se demander si, après que la période du développement est passée, cette égalité peut être obtenue; mais l'heureuse influence du redressement de la tête et du cou est cependant incontestable.

Il nous reste à parler des récidives, ce dernier chapitre a de tous été le plus négligé par les opérateurs. Nous pourrons constater leur possibilité, mais nous n'avons pas de renseignements sur leur fréquence et les conditions qui les favorisent.

J. Guérin a publié dans la Gazette médicale (1841, p. 420) un cas qui peut bien passer pour un exemple de récidive; la malade était âgée de trente-huit ans et faisait remonter l'origine de sa difformité au premier âge, sinon à la naissance. Six mois après l'opération qui n'avait donné qu'une amélioration, les muscles divisés faisaient de nouveau saillie sous la peau par suite d'un léger retrait du tissu de la cicatrice. La malade n'avait été soumise que pendant deuze jours à un traitement mécanique consécutif consistant dans l'emploi d'un collier à extension.

Bouvier a montré à la Société de chirurgie une petite fille de huit ans opérée à deux reprises à deux mois d'intervalle, à l'âge de deux ans et demi.

Le traitement consécutif avait duré huit mois et le redressement n'avait jamais été complet. Il y avait récidive.

Dans l'opération ancienne, les récidives devaient être fréquentes, l'observation 37 de Dieffenbach en est un exemple.

A côté de ces faits nous pourrions ranger ceux où, après un intervalle plus ou moins long, on a dû en arriver à la section du cléido-mastoïdien quand le chei sternal seul avait été primitivement coupé. Ces faits sont moins rares, mais is témoignent seulement que la récidive peut suivre une opération incomplète.

Ceux que nous avons cités ne peuvent non plus être donnés comme des exemples d'opérations irréprochables, dans le cas de M. Bouvier le redressement n'avait jamais pu être complétement effectué et l'opérateur n'avait probablement qu'incomplétement coupé le faisceau claviculaire. C'est ce que nous avons observé chez une fillette de dix ans qui ne fut complétement redressée que par un nouvelle section du faisceau claviculaire.

Dans le cas de M. Guérin les deux faisceaux avaient été complétement coupes, mais le traitement consécutif insuffisant.

Il semble donc qu'une opération bien saite et un traitement consécutif bea conduit devaient mettre à l'abri des récidives, et nous avons vu Bonnet déclarer qu'il avait constamment réussi depuis qu'il avait adopté la manière de saire qu'il conseille.

La question ne peut être jugée avec aussi peu de documents, il reste seulement démontré que l'opération bien faite, et le traitement consécutif bien condut. peuvent dans nombre de cas assurer le succès, mais que dans certaines condutes des résultats incomplets et peut-être des récidives sont à craindre.

Quelles que soient d'ailleurs les imperfections, les résultats que l'on peut espérer sont encore assez satisfaisants, lorsqu'ils sont incomplets, pour qu'on set en droit de tenter de les obtenir même dans les cas où la difformité et ancienne. Nous venons de citer une opération faite à trente-huit ans. après le début de la maladie, la première observation de M. Philips (op. cit., p. 129, 1 trait à un malade de trente-trois ans porteur d'une déviation remontant à la naissance; beaucoup de malades ont été opérés quinze à vingt ans après le début de leur difformité (15 sur 52).

Il en est de même des résections nerveuses dans les cas de torticolis spassedique; la récidive est fréquente; après une période d'amélioration les accidente reparaissent. Il en a été ainsi dans 4 cas sur 10 opérés.

ll est à regretter, nous le répétons, que nous ne soyons pas mieux informés de ce que les malades déclarés guéris ont définitivement obtenu de l'opération et est en droit de craindre, comme le professait Malgaigne, qu'ils n'aient qu'asse imparfaitement recouvré la forme normale; mais l'amélioration toujours de tenue dans la position de la tête et du cou, l'innocuité des moyens employes permettent de considérer l'opération et le traitement consecutif du torticole chronique comme applicables au plus grand nombre des cas de rétractse fibreuse du sterno-cléido mastoïdien. Nous l'avons pour notre part plusieurs les pratiquée; lorsque nous avons sectionné les deux faisceaux et mis en usage traitement consécutif méthodique et patient, nous avons obtenu des resultantifs et vraiment curatifs.

F. Gros.

TORTRIX. Les Tortrix ou Rouleaux sont des Serpents (voy. ce mot) isse

TORTUES. 697

seurs de petite taille, au corps cylindrique, assez allongé, tout d'une venue; la queue est très-courte, robuste, non préhensile; la tête se confond avec le reste du corps; le museau est fortement arrondi à son extrémité terminale; on trouve des dents sur l'intermaxillaire; les yeux sont recouverts par une plaque transparente. Il existe des vestiges des membres postérieurs qui, chez les adultes, se montrent au dehors sous forme de petits ergots, logés dans une fossette, près de l'anus. Les os frontaux postérieurs font défant, de sorte que les cercles orbitaires sont largement ouverts en arrière; les apophyses épineuses des vertèbres sont assez courtes. On ne trouve qu'un seul sac pulmonaire dont l'étendue est parfois égale aux deux tiers de celle du tronc.

La seule espèce du genre, le *Tortrix syctale*, habite les parties les plus chaudes du nord de l'Amérique du Sud.

H.-E. SAUVAGE.

RIMAGERAPHIE. — LIERE. Mus. Adolph Frider. — Opper. Orden. Fam. Gatt. Rept. — Dunfail. et Birros. Erpétologie générale, t. VI, 1844. — Jax. Elenco syst. degli ofidi. B. S.

TORTURS. Les Tortues forment une sous-classe des plus naturelles, qui doit être placée en tête de la classe des Reptiles: l'examen anatomique démontre, en effet, que ces animaux présentent d'assez nombreuses analogies avec les Oiseaux. Aucun groupe n'est aussi nettement délimité, aussi bien caractérisé par tout un ensemble de particularités dans la forme du corps et dans l'organisation que celui des Tortues: ce sont, en effet, des Reptiles au corps court et ramassé, protégé par une cuirasse rigide, ayant quatre pattes et dépourvus de dents.

La carapace est formée de deux parties, une supérieure ou dossière, une inférieure ou plastron, plus ou moins intimement unies entre elles, de telle sorte que, le plus souvent, on a une sorte de cupule ouverte seulement à l'avant et à l'arrière pour donner passage à la tête, à la queue, aux pattes, cupule dans laquelle le corps est presque complétement rensermé. La dossière est, en grande partie, formée par l'élargissement des apophyses épineuses des vertèbres dorsales et par la dilatation des côtes correspondantes; à ces pièces s'ajoutent des os dermiques accessoires, qui s'unissent plus ou moins intimement avec elles. D'après Rathke, le plastron est uniquement constitué par des os dermiques, tandis que pour Huxley une partie des pièces peut être assimilée à la clavicule et à l'interclavicule. Les pièces du plastron sont généralement au nombre de neuf, ane antérieure impaire et quatre pièces latérales. La soudure et le développement des pièces qui constituent la carapace atteignent leur maximum chez les Tortues de terre; elles sont à leur minimum de développement chez une Tortue de mer, le Sphargis ou Luth. La carapace est le plus ordinairement recouverte de plaques écailleuses qui ne correspondent nullement aux parties osseuses sous-jacentes; ces plaques, qui sont disposées régulièrement, forment sur la dossière une rangée médiane et deux rangées latérales, tandis qu'il n'y a que deux rangées sur le plastron.

Tandis que la région dorsale de la colonne vertébrale, soudée à la carapace, qu'elle constitue en partie, est complétement privée de mouvements, la région cervicale et la région caudale sont mobiles.

Quelle que soit la longueur du cou, le nombre des vertèbres cervicales est invariablement de huit, mais la longueur et la disposition que présentent les faces articulaires de ces vertèbres les unes par rapport aux autres varient beaucoup. Les vertèbres dorsales et lombaires, au nombre de dix, sont suivies de deux. 698 TORTUES.

vertèbres sacrées dont les prolongements latéraux sont libres; des vertèbres trèsmobiles et de nombre variable suivant les types examinés entrent dans la constitution de la queue.

Tous les os de la tête sont solidement unis les uns aux autres. La tête est remarquable par l'extrême brièveté de la face; elle se continue en arrière par une crête occipitale bien développée; les fosses temporales sont tantôt à découvert, comme chez les Tortues de fleuve, tantôt, comme chez les Tortues de mer. recouvertes d'une voûte osseuse formée par les post-frontaux, les jugaux, les quadrato-jugaux et les squamosales; les pariétaux et les frontaux antérieurs sont volumineux; toutes les parties de l'appareil maxillo-palatin sont, ainsi que l'os carré, soudées aux os du crâne; la voûte du palais est formée par le vomer impair soudé avec les palatins, derrière lesquels s'ouvrent les orifices des fosses nasales; les nasaux font défaut; les ptérygoïdiens sont larges et lamelleux: i'n'existe pas d'os transversal, l'arcade maxillo-jugale formant un large anneau osseux au-dessous de l'orbite. Les os de la mandibule sont soudés en un os unique. très-solide; toutefois chez la Matamata les deux branches de la mâchoire sont distinctes; les dents font complétement défaut, mais le bord des deux mâchoire est recouvert par des lames cornées, dentelées et tranchantes.

Les os des membres présentent une forme toute particulière, par suite de la singulière position des os de l'épaule et du bassin en dedans du tronc. L'épaule est formée de deux os, le caracoïdien qui, sous forme de lame aplatie, se porte en arrière; une autre pièce qui se bifurque est formée de l'omoplate qui use réunir à l'apophyse transversale de la première vertèbre dorsale et de l'acromion ou procoracoïde qui s'étend depuis l'omoplate jusqu'à la pièce impaire du plastron, à laquelle elle se fixe par des téguments ou des cartilages; la clavicule manque, à moins qu'elle ne soit représentée par une pièce de plastron. Cher le Tortues de terre le bassin est solidement réuni à la carapace. L'humérus et l'fémur sont fortement tordus sur eux-mêmes. La forme des membres varie suvant les types; chez les Tortues de terre le pied est épais, en moignon, à plant calleuse, et porte quatre ou cinq ongles cornés, les doigts étant presque complétement enveloppés par la peau; chez les Tortues marines les membres sont transformés en nageoires, en rames, les doigts n'étant plus distincts; les Tortues d'eau douce ont des pieds palmés.

Le crâne des Tortues, si petit qu'il soit, n'est pas, à heaucoup près, remoi par le cerveau, de telle sorte que chez des animaux pesant jusqu'à 10 kilogramme le poids de cette partie des centres nerveux s'élève à peine à 4 grammes. A cardu revêtement osseux, le sens général du toucher doit être fort obtus. Les veu sont situés dans des orbites fermées, possedant deux paupières et une membrar clignotante; l'anneau qui entoure la cornée est muni de petites plaques osseure le cristallin est lenticulaire chez les Tortues de terre, sphérique chez les Tortue de mer. La membrane du tympan est visible à l'extérieur: il existe une brat trompe d'Eustache, ainsi qu'une fenêtre ovale et une fenêtre ronde; la paroi et sépare le vestibule du crâne reste, en partie, cartilagineuse. La langue est sur le plancher de la cavité buccale; elle n'est pas protractile; chez les Tortue de terre et chez quelques Tortues de marais elle est recouverte de longues rapule.

Il n'existe chez les Tortues ni voile du palais ni épiglotte. L'esophage, qui plus ou moins de longueur suivant la longueur même du cou, a, chez les Tortue de mer, sa paroi interne hérissée de longues pointes cartilagineuses directed du côté de l'estomac. La vessie urinaire est très-développée.

Le cœur, de type reptilien, n'a que trois cavités, un ventricule et deux oreillettes. Il existe dans le ventricule unique des brides fibreuses et musculaires, indépendamment d'une cloison qui s'élève de la paroi antérieure du cœur; du jeu des brides et de la cloison ventriculaire, de l'inégale pression qui s'exerce dans les vaisseaux, il résulte que le mélange du sang veineux et du sang artériel n'a lieu que dans une faible proportion. Les poumons sont vastes et l'inspiration se fait par une dilatation véritable de la poitrine, et non par déglutition, ainsi qu'on l'a cru pendant longtemps: il existe, en effet, une membrane sur laquelle s'insèrent des fibres rayonnantes qui s'attachent à la carapace, plus un autre muscle situé en arrière entre la carapace, le bouclier sternal et le membre postérieur; l'inspiration, au moins chez les Tortues de terre proprement dites et chez les Tortues cryptodères, est facilitée par les mouvements des membres.

Par leurs organes génitaux, les Tortues se rappprochent à la fois des Crocodiles et des Oiseaux; ces organes et les uretères débouchent dans le col de la vessie urinaire; les canaux péritonéaux sont clos. Les œufs sont en petit nombre, excepté chez les Tortues de mer; les œufs diffèrent de ceux des Oiseaux en ce que l'albumen n'est pas coagulable.

Les Tortues sont de tous les Reptiles peut-être ceux chez lesquels la division du travail physiologique et la localisation de certaines fonctions sont portées au moindre degré; ces animaux peuvent souvent vivre pendant longtemps après les mutilations les plus effroyables.

Les Tortues sont plus particulièrement abondantes dans les contrées chaudes et humides, mais manquent absolument dans les zones froides. Un fait intéressant à noter, c'est la présence dans les îles de peu d'étendue, telles que les Mascareignes, les Galapagos, de Tortues terrestres de taille gigantesque; ces Tortues sont pour la plupart éteintes actuellement. Le nombre des espèces de Tortues peut être évalué à environ 220.

Duméril et Bibron divisent les Tortues en quatre familles. Ce sont les Tortues de terre ou Chersites, qui ont la carapace bombée, les doigts réunis, empâtés en une sorte de moignon ne pouvant servir que pour la marche; les Tortues de marais, ou Elodites, qui ont la carapace plus aplatie, les doigts distincts, mobiles, garnis d'ongles et réunis entre eux par une membrane plus ou moins lâche; les Tortues de sleuve, ou Potamites, conformées pour une natation rapide, chez lesquelles les pattes sont fort aplaties, le corps très-déprimé formé d'une peau molle, coriace, et qui ont le sternum joint à la carapace par un cartilage; les Tortues de mer, ou Thalassites, qui ont les membres aplatis, déprimés, étalés comme des rames, les doigts presque immobiles, noyés dans la peau, le corps déprime, retréci à l'arrière. Suivant que la tête peut rentrer directement dans la carapace ou qu'elle se rejette de côté, les Élodites sont partagées en Cryptodères et en Pleurodères. La transition entre les Tortues de terre et les Tortues de marais qui composent la section des Cryptodères est à ce point insensible, pour les Manouria principalement, que l'on réunit aujourd'hui les deux groupes sous le nom de Chersemydina; on admet comme tribu distincte les Elodites pleurodères sous le nom de Chelydina; ces deux tribus forment la famille des Testudinida. Les Tortues de sleuve sorment une samille distincte, celle des Trionychida. La famille des Chelonieda ou Tortues de mer se compose de deux tribus, celle des Chelonina pour toutes ces Tortues, à l'exception du Luth ou Tortue à cuir qui constitue la tribu des Sphangidina.

Là où elles sont abondantes, les Tortues de mer servent à l'alimenta

les grandes Tortues de terre fournissent également un aliment de bon goût; dans certaines circonstances encore mal déterminées, l'usage de la chair de certaines Tortues de mer, telle que la Tortue franche, peut donner lieu à des accidents parsois très-graves. La graisse de certaines Tortues de mer peut, lorsqu'elle est fraîche, remplacer l'huile dans la préparation des aliments. Les œuss de la plupart des Thalassites sont recherchés, car ils passent pour très-savoureux; les œuss d'une Tortue des parties tropicales de l'Amérique du Sud. la Podocnémide, donnent lieu à une industrie toute spéciale, celle de la sabrication de l'huile.

H.-E. Sauvace.

Bibliograffie. — Le nombre d'ouvrages publiés sur les tortues est si considérable, que nous devons nous borner à signaler ici les travaux les plus importants, au point de vee général. — Blasus. Anatome animalium figurie variis illustrata, 1681. — Calden (G.). Osservazioni anatomiche intorno alle tartarughe maritime, d'acqua dolce, terrestri, 1687. — Boyanus. Anatome testudinis europeæ, 1819-1821. — Geoffaot St.-Hilabe. Annales da Muséum, t. XIV. — Cuvien (G.). Recherches sur les ossements fossiles, 1824. — Bril (Th.). A Monograph of the Testudinata. — Dunéril et Bibbon. Erpétologie générale, t. I, II. 1834. — Strauch (A.). Chelonologische Studien. In Mém. de l'Acad. de St.-Péterebourg, V, 1862. — Mitchell et Morebourg. Researches upon the Anatomy and Physiology of Respiration in the Chelonia, 1863. — Strauch (A.). Die Vertheilung der Schildkröten über den Erdball. In Mém. de l'Acad. de St.-Péterebourg, VIII, 1865. — Grav (J.-E.). Cat. of Shield Reptile, Testudinata, in-4°, 1855, supplément, 1870.

TORTURE. Voy. BLESSURES et SUPPLICES.

rique de Torula, ne sont que les états conidiophores de divers Champignous-Ascomycètes. Elles forment, sur les substances en voie de décomposition, sur les végétaux qui pourrissent, etc., de petites tousses, de couleur blanchitre, noire, brune ou jaune, constituées par des silaments simples ou peu ramises, terminés chacun par une longue chaîne de conidies simples. Comme exemples nous mentionnerons seulement : le Torula fructigena Pers., qui se développe communément sur les fruits pourris et que l'on a soupçonné un moment de produire une des variétés de la levère de bière; le Torula pinophila Cher., forme conidiophore de l'Apiosporium pinophilum Fuck., Périsporiacée commune en automne sur les rameaux et les seuilles de l'Abies pectinata; entin k Torula cerevisiæ Turp., qui n'est autre chose que le Saccharomyces cererine ou champignon de la levère (voy. Saccharomyces).

TOSKES (Les). Foy. Albanie, p. 391.

Bécasses (voy. ces mots), les Barges, les Chevaliers, les Bécasseaux, les Combitants, les Phalaropes, les Avocettes et d'autres petits Échassiers que G. Cauer rangeait dans sa famille des Longirostres (voy. le mot Échassiers), constituent au groupe naturel que M. A. Milne Edwards a proposé d'appeler Totanides et que nous nommerons plutôt Totanidés pour conserver la désinence généralement adoptée pour les familles ornithologiques. Ce groupe est sensiblement plus étendu que la tribu des Totanidæ de M. Gray, qui ne constitue qu'une subévision des Scolopaculæ, et au sontraire un peu moins vaste que l'ordre des Limbolæ de quelques naturalistes anglais. Comme nous avons déjà indiqué as mi Échassiers les caractères ostéologiques qui les distinguent, nous n'avons plus

qu'à nous occuper ici des quelques genres non mentionnés dans le Dictionnaire. Parmi ces genres l'un des plus remarquables est le genre Avocette (Avocetta Briss. ou Recurvirostra L.), dont les quatre ou cinq espèces offrent une physionomie toute particulière grâce à la forme de leur bec, extrêmement grêle, flexible et retroussé dans sa portion terminale. Les Avocettes ont d'ailleurs les pattes très-longues, les jambes dénudées sur une grande partie de leur longueur, les tarses minces et réticulés, le pouce rudimentaire, ne touchant pas le sol, et les doigts antérieurs complétement réunis par une palmure. Par ce dernier caractère aussi bien que par la courbure des mandibules, elles se séparent des Échasses (voy. ce mot), qui ont à peu près les mêmes mœurs et la même livrée. L'Avocette vulgaire (Recurvirostra avocetta L.), au plumage blanc et noir, habite l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et niche dans nos départements méridionaux, tandis que l'Avocette à col rouge (R. rubricollis T.) vit en Australie et que l'Avocette américaine (A. americana Gm.) est propre au Nouveau Monde.

Les Phalaropes (Phalaropus Briss. et Lobipes Cuv.), de taille beaucoup plus faible que les Avocettes et de formes relativement plus lourdes, ont les pattes assez courtes, les doigts antérieurs grêles réunis par des membranes festonnées, le bee droit, renssé à l'extrémité et sillonné sur une partie de sa longueur, le plumage varié de gris, de noir et de blanc en hiver et teint de couleurs plus vives durant l'été. Ils sont originaires des régions septentrionales des deux hémisphères d'où ils émigrent, à l'approche de la mauvaise saison, vers des climats tempérés. Comme beaucoup d'oiseaux de la même famille, ils vivent sur le bord de la mer et se nourrissent de vers et de petits crustacés.

Les Combattants (Machetes L.) sont ainsi nommés parce que les mâles, dans la saison des amours, se provoquent à des combats singuliers ou plutôt à des sortes de passes d'armes pendant lesquelles ils prennent les poses les plus bizarres. Ils redressent alors les plumes de leur cou, qui au printemps acquièrent des dimensions exceptionnelles et peuvent s'étaler comme une fraise. Cet ornement n'existe d'ailleurs que chez les mâles adultes, et les femelles, de même que les jeunes mâles, ressemblent aux Bécasseaux ordinaires par leurs formes générales et par leur plumage.

Les Bécasseaux (Tringa L.), auxquels se rattachent les Sanderlings (Calidris Illig.) et les Maubèches (Canutus Brehm), sont de très-petits Échassiers au bec droit ou légèrement insléchi dans son tiers antérieur, à la mandibule supérieure sillonnée jusque dans le voisinage de l'extrémité qui est lisse, aux pattes garnies de scutelles le long du tarse et terminées ordinairement par quatre doigts, presque toujours indépendants les uns des autres. Leur livrée varie un peu suivant les saisons et revêt des teintes plus vives au printemps, mais elle n'offre guère d'autres teintes que du brun, du noir, du roux, du gris et du blanc pur.

Tout à côté d'eux se placent les Chevaliers (Totanus Bechst.), dont la taille moyenne surpasse celle des Bécasseaux et qui se distinguent par leurs mandibules légèrement infléchies l'une vers l'autre, à la pointe, par leurs pattes longues et grèles et par leur doigt antérieur plus court que le pouce et réuni au doigt externe au moyen d'une large membrane.

Enfin les Barges, qui établissent jusqu'à un certain point la transition des Courlis aux Bécasses, ont l'aspect de Chevaliers de forte taille avec un bec deux fois au moins aussi long que la tête, flexible dans toute son étendue et plus ou moins retroussé en avant. Les ailes de ces oiseaux, comme celles des Chevaliers et des Combattants, sont très-aigués, et leur queue courte est coupée carriers l'appearance de course est coupée carriers l'appearance de course est coupée carriers l'appearance de les combattants.

709 TOUCAN.

en arrière; leurs pattes, très-hautes, sont dénudées jusqu'à mi-jambe; leurs pieds ne présentent de membrane interdigitale qu'entre le doigt médian et le doigt externe, et leur plumage varié de gris, de brun, de blanc et de noir pendant la saison froide, revêt au printemps des teintes rousses très-accusées.

Les Combattants ne sont représentés en Europe que par une seule espèce (Machetes pugnax L.), tandis que les Bécasseaux, les Chevaliers et les Barges, fournissent à notre faune un nombreux contingent d'espèces qui pour la plupart ne sont pas sédentaires et changent de pays suivant les saisons. Ces oiseaux, qui se montrent particulièrement communs sur les côtes de l'océan au moment des passages, c'est-à-dire au printemps et en automne, sont l'objet d'une chasse active et fournissent un gibier assez estimé. On les désigue vulgairement sous les noms de Bécasses de mer, d'Alouettes de mer, etc.

E. Oustalet.

BIBLIOGRAPHIE. — DEGLAND et GERBE. Ornithologie européenne, 2° édit., 1867, t. II — MILHE EDWARDS (A.). Recherches pour servir à l'histoire des Oissaux fossiles des terrains tertiaires de la France, 1867, t. I, p. 400. — GRAY (G.-R.). Handliet Gen. and Spec. of Birds, 1871, t. III, pp. 43 et 44.

B. 0.

TOTIPALMES. Les Totipalmes constituent une tribu importante de l'ordre des Palmipèdes (voy. ce mot), tribu dont le caractère extérieur le plus saillant réside dans la présence d'une membrane natatoire rattachant les uns aux autres non-seulement les doigts extérieurs, mais le pouce lui-même. Cette disposition est très-apparente chez les Fous, les Cormorans, les Pélicans, etc. (roy. ce mots).

TOTONAQUES (Les). Voy. Mexique, p. 492.

TOUARECS (Les). Voy. Berbers, p. 107, et Sahara, p. 141.

TOUCAN. Sous le nom scientifique de Rhamphastidés, les Toucans constituent une famille de l'ancien ordre des Grimpeurs de Cuvier (voy. le mot Gampeurs), notablement réduit par des éliminations successives. Ces oiseaux reconnaissent facilement à leur bec énorme, convexe en dessus, recourbé ver la pointe et pourvu, sur les bords des mandibules, d'un certain nombre de desticulations. Toutefois ce dernier caractère n'est bien apparent que chez l'oiseau adulte et paraît résulter de fractures successives qui entaillent la substance cornée des mandibules. En dépit de ses dimensions exceptionnelles le bec de Toucans est très-léger, grâce à l'existence, dans son épaisseur, de très-non-breuses cellules, et, loin d'être une gêne, il constitue un instrument de prébenseur assez délicat au moyen duquel le Toucan cueille les fruits ou saisit les insectes dont il fait sa nourriture.

Les narines, percées à la base de la mandibule supérieure, sont en parte cachées sous les plumes frontales; la langue offre la forme d'un ruban, barbéi ou déchiqueté sur les bords; les joues sont fréquemment dénudées; le corps massif repose sur des pattes courtes dont les doigts offrent d'ailleurs la même disposition que chez les autres Grimpeurs; les ailes sont concaves, la queue es égale, de longueur médiocre, et le plumage offre tantôt des teintes presque suformes, tantôt un assemblage de couleurs tranchées. Ainsi il y a certant Rhamphastidés que l'on désigne sous le nom d'Aulacorhamphus, ches lesquis le vert est la teinte dominante, d'autres qu'on appelle des Aracaris (Pierre

TOUCHER. 703

glossus), chez lesquels la poitrine est ornée de ceintures noires ou rouges se détachant sur un fond jaune; d'autres encore appartenant au genre Rhamphastus chez lesquels le fond noir du plumage est relevé par des plastrons blancs ou jaunes et par des plaques d'un rouge vif. Souvent aussi l'arête supérieure et les côtés du bec offrent des baudes longitudinales ou transversales de couleur vive.

Les Toucans ne se rencontrent que dans les grandes forêts des parties chaudes et tempérées du Nouveau Monde, depuis le Mexique jusqu'à la Bolivie. Ils nichent dans des troncs d'arbre, à la manière des Pics, et ne pondent que deux œufs. Leur voix est rauque et désagréable, leur vol lourd et peu soutenu, et dans leurs allures ils ont quelque chose des Pies et des Corneilles. Les dépouilles de ces oiseaux, qui sont encore recherchées par les plumassiers, étaient jadis employées par les Indiens pour orner des tapis et des vêtements. E. Oustalet.

Bibliographie. — J. Govi.s. A Monograph of the Rhamphastida. Londres, 1854, in-fol.

**TOUCHER.** Le tact ou toucher (car ces deux mots sont maintenant devenus synonymes) est ce sens multiple qui nous fait connaître les qualités palpables (forme, épaisseur, etc.) des corps (sensations tactiles), la pression qu'ils exercent sur les téguments (sensations de pression), enfin la température de ces corps (sensations de température). Il y a donc, pour ainsi dire, trois sortes de toucher : 1° le toucher géométrique; 2° le toucher dynamométrique; 5° le toucher thermométrique.

Le tact ou toucher est le sens fondamental; les autres sens peuvent être considérés comme en dérivant plus ou moins directement. Ainsi le goût et l'odorat sont respectivement des touchers de molécules sapides ou odorantes, la vue et l'ouie des touchers de vibrations.

Appareil du toucher. Le toucher est le moins localisé de tous les sens; son appareil comprend le tégument externe et une portion des muqueuses, mais. comme la sensibilité tactile existe surtout dans la peau, c'est là seulement que nous l'étudierons.

Des deux parties composantes de la peau, l'épiderme et le derme, la seconde est seule sensible chez l'Homme, l'épiderme étant simplement une couche protectrice interposée entre cette surface tactile et les objets extérieurs. Il n'en est pas de même chez certains Mammifères (roy. Sens), tels que le Porc, la Taupe, le Hérisson, le Tatou, etc., qui possèdent, dans le museau, des corpuscules tactiles appartenant non au derme, mais à l'épiderme.

Cependant certaines productions épidermiques, telles que les poils tactiles, se rencontrent chez l'Homme et sont le siège d'un tact très-délicat. D'autre part, on a décrit des filets nerveux s'avançant jusque dans l'épaisseur de la couche muqueuse de l'épiderme (boutons et corpuscules étoilés de Langerhans), mais cette question a besoin d'être soumise à de nouvelles études.

Les organes spéciaux ou éléments excitables du sens du toucher sont de deux ordres : les uns sont intra-papillaires ou siégent vers la face supérieure du derme (corpuscules de Krause et corpuscules de Meissner): les autres (corpus-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les muqueuses ne sont pas sensibles sur toute leur étendue, ce qui les distingue tout d'abord de la peau. De plus, beaucoup d'entre elles, la vessie, par exemple, sont insensibles, tandis que d'autres au contraire, la pointe de la langue en particulier, ont une sensibilité tactile supérieure à celle de la peau. Les muqueuses se composent essentiellement des deux mêmes parties que la peau : l'épithélium et le chorion, qui correspondent respectivement à l'épiderme et au derme. Ce que nous dirons de la peau s'appliquera donc aux muqueuses.

cules de Pacini ou de Vater) se trouvent dans la profondeur du derme, dans le tissu conjonctif sous-cutané, et aussi dans plusieurs autres organes.

La structure de ces instruments plus ou moins spéciaux est loin d'être parfaitement connue, et c'est ailleurs qu'on en trouvera la description. On a cru pendant longtemps que les nerfs venaient s'y terminer en anse, quand on suppossit qu'il se faisait une circulation du fluide nerveux dans un circuit fermé; mas on admet aujourd'hui que partout les nerfs se terminent par des extrémites libres.

Les corpuscules de Krause se rencontrent sur les points où la sensibilité est le plus exquise (langue, lèvres, conjonctive, gland, clitoris, etc.); ils sont plus ou moins sphéroïdaux.

Les corpuscules de Meissner ont l'apparence d'une pomme de pin à la base de laquelle on voit pénétrer de un à quatre filets nerveux : ils sont surtout répandus à la face palmaire de la main et à la plante des pieds, ce qui ne permet guère de douter que ce soient les corpuscules spéciaux du toucher actif.

Les corpuscules de Pacini sont plus volumineux que les précédents et visibles à l'œil nu (1 millimètre et plus); ce sont de petits corps arrondis ou ovoides, d'un blanc nacré, appendus aux nerss par un pédicule court et très-téns. formé d'un on de deux tubes nerveux. Ils sont surtout abondants aux doigts et aux orteils, mais on les observe aussi dans le péritoine, dans les muscles, etc. Leur situation profonde les a fait regarder comme destinés à recueillir des exctations grossières, telles que les sensations de pression, d'effort, etc.

On sait par expérience que, si les nerss du toucher sont lésés ou sectionses, les parties du corps qu'ils innervent perdent leurs propriétés. Ces propriétes, ainsi que nous l'avons déjà dit, comprennent les sensations tactiles, les sensations de température et de pression, toutes propriétés que nous devons examines séparément, bien qu'elles s'exercent souvent simultanément.

Sensations tactiles. La main est l'organe privilégié et immédiat du toucher. C'est chez l'Homme seulement qu'on trouve la main affectée uniquement à la préhension et au toucher et ne servant pas en outre à la locomotion comme chez les autres Primates. La sensibilité est surtout développée à l'extrémit palmaire des doigts où les corpuscules tactiles sont en nombre considérable. La longueur et la grande mobilité des doigts, l'aptitude qu'a le pouce d'opposer se face palmaire aux faces palmaires des autres doigts, font de la main un instrument admirablement construit pour apprécier les qualités géométriques des corps. C'est donc l'organe de la palpation, qu'on pourrait encore appeler un toucher actif. Toute autre partie de l'enveloppe cutanée n'est douée que d'un tencher qu'on peut appeler passif et ne peut nous donner que la notion plus ou messe parfaite de contact.

Dans l'acte du palper, la main ne reste pas immobile, mais se promène sa contraire sur divers points de l'objet qu'elle explore. C'est une opération cerbrale qui relie ensuite ces diverses impressions en un seul ensemble d'ei résulte pour nous la notion géométrique du corps. Il y a donc ici un état particulier du cerveau qui perçoit et un acte musculaire qui compliquent l'opératica du toucher. Habituellement l'œil nous renseigne mieux que le toucher sur la forme des corps, et ce dernier sens nous sert seulement d'auxiliaire.

La sensation de simple contact est beaucoup moins complexe que celle de la palpation : elle est beaucoup plus parfaite à la main qu'en tout autre point de la surface cutanée. Si l'on cherche, les yeux fermés, à déterminer l'endroit touché.

l'expérience nous apprend qu'on y arrive avec assez de précision aux doigts et à la figure, tandis que cette détermination est beaucoup moins exacte sur les bras ou les jambes.

Cette propriété de connaître plus ou moins exactement le point de l'attouchement constitue un caractère essentiel des sensations tactiles : la localisation, dont on peut assez bien se rendre compte. En effet, l'excitation produite à la terminaison de la fibre nerveuse, dans la région touchée, est propagée par cette fibre jusqu'à son point d'origine dans le centre nerveux. Là se fait la perception. Mais, en vertu d'une loi générale (loi de l'extérioration) s'appliquant à tous les nerfs, nous rapportons les sensations à la place même où la cause stimulante est appliquée. Notre cerveau sait, par expérience, quelle sensation il éprouve par l'attouchement de notre peau et d'où provient la sensation que lui transmet une fibre nerveuse déterminée : alors il attribue cette dernière au point de la peau qui a été excité.

Cette loi des sensations excentriques explique l'illusion des malades ayant subi l'opération de la ilinoplastie par rabattement d'un lambeau de la peau du front. Quand on pique le nez nouvellement recouvert, le malade rapporte au front la piqure, c'est-à-dire à la place qu'occupait primitivement le lambeau. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que l'opéré acquiert la conviction que l'endroit de l'excitation a changé de place et qu'il désigne exactement ce lieu.

L'illusion des amputés s'explique assez facilement. S'ils croient sentir les doigts d'un membre qui leur a été enlevé, cela tient à ce que le moignon contient les troncs nerveux qui fournissaient la sensibilité à tout le membre. Si une excitation se produit dans la cicatrice, elle se propagera au cerveau et celuici rapportera, par l'habitude acquise, l'impression ressentie au membre amputé. Ce phénomène est une preuve que la sensation se produit dans les centres nerveux, puisqu'en l'absence d'un membre la sensation de celui-ci n'est pas abolic.

Une autre illusion tactile bien connue constitue l'expérience dite d'Aristote. Si l'on croise le médius sur l'index et qu'on roule entre ces deux doigts, sur une table, une petite boule de la grosseur d'un pois, on a la sensation de deux boules. Cependant, si l'on saisit le pois entre les deux doigts disposés parallèlement, on ne sent plus qu'une seule boule. La cause de l'illusion est que, dans la position parallèle des doigts, l'habitude nous a appris à fusionner les sensations produites par un objet sur les faces qui se regardent de deux doigts voisins, tandis que nous savons qu'il faut deux objets pour que les deux faces opposées soient touchées en même temps.

Les parties de la peau ne possèdent pas toutes la même sensibilité, et l'on peut mesurer l'acuïté des sensations tactiles. Si, comme l'a fait E.-H. Weber, on prend un compas et qu'on en applique les deux pointes sur une région de la peau d'une personne qui ferme les yeux, celle-ci, suivant l'écartement des branches, sentira deux pointes ou au contraire une seule. On peut ainsi trouver, pour chaque région et chaque individu, jusqu'à quel degré on peut rapprocher les pointes du compas avant que la sensation double se transforme en sensation unique. Ce minimum d'ecart sert alors de mesure; plus il est faible, plus la sensibilité de la région explorée est délicate. La pointe de la langue est le point la plus sensible : elle ressent une double sensation avec un écart de 1 millimètres; l'extrémité des doigts vient ensuite, qui peut distinguer un écart de 2 millimètres, puis ce sont les lèvres; enfin la peau du dos paraît posséder la sensibilité la plus obtuse, car l'écart minimum y est de plus de 5 centimètres.

706 TOUCHER.

Dans les membres, la sensibilité tactile augmente de la racine à l'extrémit; elle est en outre plus considérable sur le côté de la flexion que sur celui de l'extension.

Influences qui font varier la sensibilité tactile. L'exercice augmente singulièrement l'acuïté de la sensation tactile. C'est après une longue pratique que la main des artistes (peintres, pianistes, etc.) acquiert la souplesse et la rapidit-d'exécution qui souvent tiennent du prodige. On sait aussi que les aveugles, qui sont obligés de remplacer le sens de la vue par celui du toucher, ont ce dernier plus parfait : or cette particularité provient d'un exercice plus régulier et plus réitéré.

Le pied lui-même, délié par une éducation spéciale, peut arriver à des résaltats surprenants : c'est ainsi que Duvernet et Felu savaient saisir le pincesu et le diriger en véritables artistes. On a pu voir un virtuose privé des deux bras exécuter sur le violon des morceaux d'une grande difficulté, se servant de l'an de ses pieds pour toucher les cordes de l'instrument, pendant que l'autre manisir l'archet avec une facilité étonnante. Mais, si parfaits que soient ou que deviennent les organes du toucher, ils ne sont jamais que des instruments; c'est toujours la tête ou plutôt le cerveau qui dirige la main.

Le fait que l'exercice d'une région augmente la finesse du toucher, nonseulement dans cette région, mais encore dans la région symétrique, prouve que les modifications produites par l'exercice agissent, non sur la périphérie. mais bien sur les centres nerveux.

Sensations de température. La température de la peau est un peu inférieure à celle des parties profondes et généralement supérieure à celle du milies ambiant. Elle perd du calorique au profit de ce dernier et en gagne au detriment des parties profondes. A l'état normal, cette perte et cet apport s'équibrent et nous n'avons aucune sensation, la température de la peau restat constante. Une rupture de cet équilibre impressionne la peau et cette impression est alors perçue par les centres nerveux.

La physique n'admet pas l'idée de froid; celle-ci est purement subjective dépend de la température de notre corps. Nous appelons froid tout objet que enlève de la chaleur à la peau et chaud tout objet qui lui en communique.

La sensibilité thermique de la peau n'est pas liée à la même distributes topographique que la sensibilité tactile. Ainsi le dos de la main est plus ser sible à la chaleur que la paume. Le coude, véritable thermomètre de la mère qui fait prendre un bain à son enfant, est également très-sensible à l'action de la chaleur. Cela tient à la minceur de la peau dans ces régions.

Si nous touchons un morceau de métal et un morceau de bois à la mètempérature, on sait que le premier paraît plus froid que le second. Cela ties à ce que le métal est un meilleur conducteur de la chaleur que le bois de soustrait plus rapidement de la chaleur à la peau. De même, si, l'air étas à 16 degrés, on plonge les mains dans de l'eau à 17 degrés, celle-ci paraît froide, quoique ayant une température plus élevée que l'air, parce qu'elle est un carp meilleur conducteur de la chaleur.

La peau n'apprécie un peu convenablement les différences de température que dans le voisinage de la sienne propre. Si l'écart est considérable, la se sation spéciale de température devient une sensation générale de douleur le froid de l'acide carbonique congelé produit sur la peau la même douleur qu'ex brûlure.

On suppose que les sensations de température ont pour siège le réseau nerveux de la couche de Malpighi, mais on ne sait rien de bien positif à cet égard. Sensations de pression. Les sensations de pression sont assez complexes.

En effet, lorsque nous soupesons un objet, c'est-à-dire que nous le levons avec les mains pour juger à peu près ce qu'il pèse, nous tenons compte de la contraction de nos muscles pour soulever ce corps. Comme cette contraction produit une sensation distincte et que celle-ci augmente avec celle-là, nous nous en servons pour distinguer des poids différents. Mais outre l'effort musculaire (sens musculaire) il y a une pression sur la peau (sensation de pression), et c'est de celle-ci que nous devons nous occuper. Donnons d'abord une preuve de l'existence de la sensation de pression.

Que l'on pose la main à plat sur une table et qu'on la charge de poids, on éliminera ainsi l'action musculaire pour ne conserver que la pression exercée sur la peau. Cette pression constitue une balance moins sensible que celle du sens musculaire.

Weber a constaté que plus l'intervalle entre deux expériences de pression devient long, moins l'appréciation donnée par la peau est exacte. En effet, la mémoire qui se charge de retenir la sensation du poids, après qu'il a été enlevé, la conserve moins bien, si le temps qui s'est écoulé entre les deux expériences est trop long.

La sensation de pression est souvent liée à celle de température. Ainsi Weber a fait voir que, si l'on place sur le front deux pièces de monnaie de température inégale, la plus chaude paraît plus légère.

Enfin les sensations de pression se prolongent un certain temps après que le corps qui les a produites a cessé d'agir, abstraction faite de toute intervention de la mémoire. C'est un jeu bien connu que l'expérience qui consiste à appuyer avec force une pièce de monnaie sur le front d'une personne et à l'enlever aussitôt sans l'en prévenir : cette personne se figure avoir encore la pièce collée au front.

G. CARLET.

TOUCOULORS (Les). Voy. Sénégambie, p. 650.

TOULOUCOUNA. Nom, au Sénégal, du Carapa guineensis Don. (C. Touloucouna Guill. et Perr.), bel arbre de la famille des Méliacées, tribu des
Trichiliées, qui croît en abondance sur la côte occidentale de l'Afrique tropicale. On extrait de ses graines une huile concrète et très-amère, dite huile de
Touloucouna, dont on apporte de grandes quantités à Marseille pour la fabrication des savons. E. Caventou a retiré de l'écorce du Touloucouna une substance résinoïde, incristallisable et très-amère, qu'il a nommée Touloucounin
(voy. ce mot et Carapa).

Ed. Lef.

guineensis. C'est une matière résineuse, analogue au principe amer du caîl-cedra, mais il en dissère par son insolubilité dans l'éther et la propriété de former, lorsqu'on l'humecte, une magnifique couleur bleue, sous l'insluence de l'acide sulsurique. C'est un corps solide, amorphe, soluble dans l'alcool, insoluble dans l'eau. Il n'entre pas d'azote dans sa composition.

L. Hr.

708 TOURACO.

a donné son nom à une tribu spéciale, celle des Tounatées (voy. II. Baillon, Hist. des pl., II, p. 374).

Les Tounatea sont des arbres américains, à feuilles alternes, imparipennées et accompagnées de deux stipules latérales. Les fleurs, solitaires ou en grappes, sont hermaphrodites, quelquefois polygames; calice gamosépale, se déchirant irrégulièrement en cinq divisions au moment de l'anthèse; corolle nulle ou réduite à l'étendard; étamines en nombre indéfini, à filets libres ou à peu près, et terminés par une anthère biloculaire et introrse. L'ovaire, libre et supère, devient à la maturité une gousse ovoïde ou allongée, renfermant un grand nombre de graines pourvues ou dépourvues d'arille et accompagnées ou non d'un albumen charnu.

Les Tounatea habitent les régions tropicales de l'Amérique. L'espèce la plus intéressante est le T. Panacoco H. Bn. ou Robinia Panacoco d'Aublet (Swartzia tomentosa De Candolle). C'est un grand et bel arbre de la Guyane, dont le bois, dur et compacte, nuancé de rouge, de brun et de noir, est réputé indestructible. On l'emploie beaucoup dans l'Amérique du Sud comme bois de construction, sous les noms de Bois Panacoco, Bois de fer de la Guyane, Bois-Perdrix. Son écorce, très-amère, sert à préparer des tisanes sudorifiques. Ses feuilles sont administrées, en décoction, contre les affections spasmodiques.

phages (Musophaga Isert) constituent la famille des Musophagidés, que l'on a quelquesois rangée dans l'ordre des Grimpeurs (voy. ce mot), mais qui doit alors occuper une place à part dans l'ordre des Passereaux (voy. ce mot). Ce sont de oiseaux assez hauts sur pattes, ayant le bec convexe et plus court que la tête. avec les mandibules comprimées sur les côtés et dentelées sur les bords, les narines abritées sous les plumes frontales, les ailes de dimensions médiocres, la queue très-développée, avec les pennes étagées et le doigt externe rattaché au doigt médian par un repli membraneux et susceptible d'être un peu rejete sur le côté, sans être à beaucoup près aussi versatile que chez les Pics et chez les Coucous (voy. ce mots). Leur taille varie entre la grosseur d'un tieai et celle d'un Corbeau et leur plumage offre généralement des teintes agréables à l'œil du bleu clair, du gris perle, du vert brillant, du bleu pourpré, varié de noir et de rouge seu.

On ne rencontre des Musophagidés que dans les grandes forêts de l'ouest. du centre et du sud de l'Afrique. Ces beaux oiseaux sont en effet essentiellement arboricoles, se meuvent sur les branches avec la plus grande agilité et se nourresent de fruits, de graines et de bourgeons. Leur vol est facile et élégant, mas généralement, quand ils trouvent autour d'eux les aliments qui leur sont nècesaires, ils ne quittent guère une certaine étendue de pays. Ils nichent, dit-os. dans le creux d'un arbre, et pondent des œuss de couleur blanche.

Les espèces de la famille des Musophagidés, au nombre d'une vingtaine, se répartissent en deux ou trois genres, Musophaga, Turacus et Schizorrhis La plus remarquable sous le rapport de la taille est le Schizorrhis cristatus 1... de l'Afrique occidentale, mais celles qu'on voit le plus souvent en capitude dans les jardins zoologiques de l'Europe sont le Musophaga violacea best le Turacus persa L., du Sénégal, et le Turacus musophagus Dubois, de l'Afrique australe.

E. Oussales.

BIBLIOGRAPHIE. — G. R. GRAY et MITCHELL. Genera of Birds, 1844-1849, t. II, p. 394, pl. 97, fig. 3. — Schlegel et Westermann. De Toerakos, 1860, in-fol., avec pl.

TOURANIENS (Les). Voy. Tartarie.

TOURDES (JOSEPH). Médecin français, né à Carlat (Cantal), le 17 août 1770, mort à Strasbourg le 6 janvier 1851. Il fut reçu docteur à Montpellier, en 1792, avec une thèse latine sur les propriétés vitales, puis servit dans l'armée; pendant la campagne d'Italie, il suivit à Pavie les cours de Spallanzani, de Volta, de Scarpa, etc., puis en 1801 fut nommé professeur de pathologie interne et d'hygiène à Strasbourg, après avoir rempli à l'âge de trente ans les fonctions de médecin en chef d'armée. C'est lui qui fit le premier cours de pathologie générale en France.

Tourdes a beaucoup écrit; mentionnons ses lettres sur les médicaments administrés à l'extérieur dans les maladies internes (Pavie, an VI); une notice sur la vie littéraire et scient fique de Spallanzani (Paris, an VIII); sa traduction de l'ouvrage de ce savant sur la circulation du sang (Paris, an VIII); ses expériences sur la fibrine, faites sous la surveillance et avec une des piles de Volta (Décade philos., n° 3, an X), ses observations sur les rapports des fièvres d'accès avec les maladies continues (Journ. Soc. sc., agr. et arts du Bas-Rhin, t. V, 1828); son Esquisse d'un nouveau système de nosologie fondé sur la physiologie et sur la thérap. Strasbourg, 1801, son Tableau d'un nouveau syst. de nosol. organo-thérap. Strasbourg, 1811. Tourdes était organicien et offrait une ferme résistance aux doctrines trop exclusives de Broussais.

TOURNEFORT (JOSEPH-PITON de). Célèbre botaniste, né à Aix le 5 juin 1656, mort à Paris le 28 décembre 1708. Il étudia la médecine à Montpellier, mais se livra surtout aux herborisations, et en 1683 obtint la place de démonstrateur de botanique au Jardin des Plantes. Nommé en 1692 membre de l'Académie des sciences, il publia en 1694 son premier ouvrage: Les eléments de botanique, Paris, 3 vol. in-8°, dont l'édition latine de 1700, très-augmentée, avait pour titre: Institutiones rei herbariae, 3 vol. in-4°, avec 476 pl., et un Corollarium, 1703, in-4°, avec 13 pl. Ant. de Jussieu en donna une nouvelle édition en 1719, Lyon, in-4°, et la traduction en parut à Lyon, 1797, 6 vol. in-8°. Tournefort fut reçu docteur en médecine à la Faculté de Paris en 1698 et la même année publia son Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, avec leurs usages en médecine (Paris, 1698, in-12; 1725, 2 vol. in-12). En 1700, il fit un voyage en Orient, d'où il revint en 1702, et peu après devint professeur au Collége de France.

Tournesort sur l'auteur d'une classification qui, quoique artificielle, sondée surtout sur la sorme de la corolle, régna dans la science pendant cent ans et lui sit accomplir de notables progrès.

L. Hr.

TOURNESOL. Dans le langage vulgaire, on donne ce nom : 1° à l'Helianthus annuus L., de la famille des Composées (voy. Hélianthus); 2° à l'Heliotropium europœum L., de la famille des Borraginacées (voy. Héliotropium europœum L., de la famille des Borraginacées (voy. Héliotropium europœum L., de la famille des Euphorbiacées, avec laquelle on prépare le Tournesol en drapeaux (voy. Tournesolia).

Quant à la matière colorante, connue dans le commerce sous le nom de Tournesol en pains, elle est extraite de plusieurs Lichens, notamment des

Roccella tinctoria Ach., R. fusiformis Ach., Pertusaria dealbata Nyl., Umbilicaria pustulata Hossm., etc., toutes espèces qui servent également à la préparation des dissérentes sortes d'Orseilles (voy. ce mot). C'est avec le Tournesol en pains que l'on prépare les papiers de Tournesol, usités comme réactifs des acides et des bases (voy. Papiers réactifs), ainsi que la teinture dite de Tournesol qui sert au même usage.

Ed. Lef.

TOURNESOLIA. Genre de plantes de la famille des Euphorbiacées, du groupe des Jatrophées, établi en 1777 par Scopoli (Introd., 243, nº 1097) et que Necker (Élém., II, 337, nº 1127) a créé de nouveau, en 1790, sous le nom de Crozophora.

L'espèce type, T. tinctoria Scop. (Croton tinctorium L., Crozophora tinctoria Neck.), est une herbe aunuelle, haute de 1 à 3 décimètres et couverte de poils étoilés ou peltés. Sa racine, grêle et pivotante, donne naissance à une tige dressée, d'abord simple, puis rameuse, à rameaux étalés portant des feuilles molles, alternes, longuement pétiolées, presque rhomboïdales, plissées et ondulées sur les bords. Les fleurs, disposées en petites grappes spiciformes terminales ou axillaires, sont monoïques; les fleurs mâles, brièvement pédicellés, ont un calice à cinq divisions, cinq pétales et 5-15 étamines dont les filets sont soudés à leur base en une colonne centrale; les sleurs femelles, au nombre de deux ou trois, et placées à la base de l'inflorescence générale, sont portées par des pédoncules assez longs, simples ou bifurqués; elles présentent un calice à dix divisions, des pétales très-petits ou nuls et un ovaire triloculaire, surmonté de trois styles bisides. Cet ovaire devient à la maturité une grosse capsule pendante et de couleur brune, formée de trois coques arrondies, chargée de petites aspérités et renfermant chacune une seule graine ovoïde, irrégulièrement rugueuse et dépourvue de caroncule.

Le Tournesolia tinctoria Scop. habite la région méditerranéenne. Dans le Sud-Est de la France, où on l'appelle vulgairement Maurelle, Tournesol, Herbe de Clytie, on le cultive en grand depuis la plus haute antiquité, principalement dans le Gard, aux environs du village de Grand-Gallargues, pour la fabrication du Tournesol en drapeaux. Cette matière colorante se prépare de la manière suivante : « On cueille les sommités de la plante ainsi que les fruits, que l'on broje et dont on extrait le suc. On trempe ensuite dans ce dernier des morceaux de toile d'emballage qu'on arrose d'urine et qu'on sèche rapidement. Puis on les place entre deux couches de paille sur des tas de fumier de cheval en fermentation et dégageant abondamment des vapeurs ammoniacales. Les chiffons prennent là, au bout d'une heure ou deux, une belle coloration bleue. On les fait alors sécher, puis on les imbibe encore de suc de la plante mélangé d'urine, on les étend une seconde fois sur le fumier et on les y laisse jusqu'à ce qu'ils aient pris une belle coloration pourpre. On expédie alors ces drapeaux en Hollande, où ils servent à colorer les fromages. Pour cela, on fait macérer les drapeaux dans de l'eau qu'ils colorent en bleu, puis on plonge les fromages dans cette eau et on les fait ensuite sécher. Les acides butyrique, lactique, valérianique et autres acides volatiles qui imprègnent les fromages font virer au rouge la matière colorante bleue qui s'est fixée dans l'épaisseur de la croûte du fromage » (de Lanessan, Manuel d'histoire naturelle médicale, 1880, p. 1261).

Le Tournesol sert également à teindre en bleu les grosses toiles et le gros

ŀ

papier bleu avec lequel on enveloppe le sucre. Dans quelques endroits, on l'emploie pour colorer une décoction d'iris qu'on édulcore avec du sucre; on obtient ainsi à bon marché une liqueur qui imite le sirop de violette. Ed. Ler.

TOURNIQUETS. Voy. Compression.

TOURS. Voy. Nourrissons, p. 433.

TOURTEAU. Voy. CRABE.

TOURTELLE (ÉTIENNE). Médecin français, né à Besançon en 1756, mort dans cette ville en 1801. Il étudia la médecine à Montpellier et à Paris, puis, reçu docteur, sut nommé en 1788 au concours prosesseur à l'Université de Besançon et plus tard servit à l'armée du Rhin. En 1794, il devint prosesseur à Strasbourg, mais au bout de quatre ans revint à Besançon comme médecin en ches de l'hôpital militaire. Il est l'auteur d'Élémens d'hygiène (Strasbourg, 1767, 2 vol. in-8°, et plusieurs éditions), d'Éléments de médecine théorique et pratique (Strasbourg, 1799, 3 vol. in-8°; Paris, 1815, 3 vol. in-8°), d'Éléments de matière médicale (Paris, 1802, in-8°) et d'une Histoire philosophique de la médecine (Paris, 1804, in-8°).

Son fils, Marie-François Tourtelle, né à Besançon en 1785, mourut prématurément en 1813, laissant un *Traité d'hygiène publique* (Strasbourg, 1812, 2 vol. in-8°). Il était professeur suppléant à la Faculté de Strasbourg. L. Hr.

POUX. DÉFINITION. La toux est un acte réflexe qui se traduit par une on plusieurs expirations brusques, presque toujours bruyantes et sonores. La secousse expiratoire aboutit à l'expulsion rapide d'une plus ou moins grande quantité d'air contenu dans les voies aériennes, et parfois de liquides ou même de solides placés sur le passage des gaz expirés ou entraînés en même temps qu'eux par suite de la contraction spasmodique des muscles expirateurs. Suivant les circonstances, la toux présente des caractères très-variables. De là un certain nombre de qualifications qui ont cours dans le langage médical et dont voici les plus communes.

La toux est dite sèche quand elle n'est pas suivie d'expectoration; humide ou grasse quand elle aboutit à l'expuition de mucosités sécrétées dans les voies aériennes; brève quand elle se réduit à une secousse expiratoire unique et de peu de durée; prolongée, dans le cas contraire; ferine lorsqu'elle se répète avec une insistance et un caractère de raucité extraordinaires. On dit que la toux est quinteuse lorsque la secousse expiratoire se décompose en un certain nombre de saccades convulsives, qui se suivent avec une grande rapidité, équivalant dans leur ensemble à une expiration forcée. Une pareille secousse de toux constitue une quinte. Lorsque plusieurs quintes se suivent, séparées l'une de l'autre par une inspiration prolongée, plus ou moins sifflante, la toux est dite coqueluchoule. On a qualifié la toux de superficielle, lorsque la secousse expiratoire et l'inspiration qui la précède sont elles-mêmes superficielles; dans le cas contraire, la toux est dite profonde.

Suivant son timbre et son intensité, la toux est dite sonore, retentissante, lorsqu'elle éclate sous forme d'un bruit éclatant, bien timbré, qui se rapproche du cri; stridente lorsque ce bruit est à la fois aigre et très-aigu; croup-

lorsque par son timbre elle rappelle dans une certaine mesure l'aboiement d'un jeune chien; rauque, voilée, lorsque le son qu'elle produit est à la fois grave et étoussé; éteinte quand la secousse de toux n'aboutit plus à la production d'un bruit perceptible; on nomme éructante la toux constituée par des secousses qui ressemblent à des éructations étoussées.

Suivant le siège de l'impression périphérique qui est le point de départ de la toux, on a qualitié celle-ci de laryngée, trachéale, bronchique, pulmonaire, pleurale, cardiopathique, gastrique, hépatique, splénique, intestinale, utérine, ovarique, auriculaire, nasale, cérébrale, etc., dénominations qui se comprennent d'elle-mêmes. On a donné le nom de toux hystérique à une toux qui survient en tant que manifestation convulsive de la grande névrose.

On a encore admis une variété de toux réflexe, qu'on a opposée à la toux instinctive, laquelle est dominée par la volonté, tandis que la première est irrésistible, involontaire. En réalité la toux est toujours réflexe, sauf quand elle résulte d'une excitation du centre tussigène, dont le siége exact reste à trouver, ou lorsque l'on tousse volontairement, sans nécessité.

Ensin la qualification de sympathiques a été attribuée aux toux qui succèdent, toujours par le mécanisme des réslexes, à une excitation périphérique portant sur des nerss autres que celui qui anime les voies respiratoires, autrement dit le pneumogastrique.

MÉCANISME DE LA TOUX. La toux est quelquesois commandée par la volonté: on tousse parce qu'on veut bien tousser, parce qu'on croit à l'utilité de le saire, comme aussi il arrive qu'on s'oppose au besoin de tousser lorsqu'il se maniseste. Mais ce sont là des cas exceptionnels. Habituellement la toux est un acte résexe, c'est-à-dire involontaire, qui a pour point de départ une irritation périphérique, inconsciente ou perçue, et pour aboutissant une expiration involontaire dont les caractères ont été indiqués ci-dessus.

Prenons le cas le plus ordinaire et le plus simple. Un chatouillement ou un picotement est ressenti dans la gorge. Cette sensation est perçue consécutivement à l'irritation déterminée, sur la muqueuse du larynx, par un produit de sécrétion morbide formé sur place ou venu d'ailleurs, ou encore par l'action d'un corps étranger. Cette impression met en jeu un centre qui est évidemment en communication directe avec des fibres nerveuses centrifuges qui animent les muscles expirateurs. En esset, ces muscles, principalement ceux de la paroi thoraco-abdominale, exécutent une ou plusieurs contractions spasmodiques, contractions actives, par opposition avec ce qui se passe dans l'acte respiratoire normal, où l'expiration a surtout le caractère d'un phénomène passif. En même temps, certaines modifications se produisent du côté des voies aériennes superieures. Elles ont été bien étudiées par Merckel à l'aide du laryngoscope et par Ransome à l'aide du stéthographe. Au moment où l'expiration commence, la glotte se resserre, le pharynx se rétrécit par suite du rapprochement des piliers postérieurs; l'épiglotte s'abaisse un peu; les cordes vocales sont movennement tendues; la trachée est dilatée. Il semble donc qu'un obstacle veuille s'opposer à la libre sortie du courant d'air expiré, d'où résulte une élévation de pression dans la trachée et les bronches, et par suite un ébranlement plus puissant des cordes vocales. Après ce premier temps, l'orifice glottique s'élargit brusquement sous la poussée du courant d'air expiré, l'épiglotte se soulève, le pharynx & dilate, le larynx se soulève en masse de 1 à 2 centimètres, les cordes vocales.

sans se contracter, subissent une tension passive par le fait du brusque passage de l'air. Tels sont, d'après les principaux physiologistes qui se sont occupés de cette question, les phénomènes observés. M. Vulpian y ajoute les remarques suivantes :

Lorsqu'on soumet à une excitation instantanée la région sensible (voy. plus loin) de la membrane muqueuse du larynx, les cordes vocales se rapprochent aussitôt et une brusque secousse de toux se produit; les lèvres de la glotte s'écartent sous l'influence de la poussée de l'air, puis elles se rapprochent de nouveau avant de revenir à leur écartement normal. Ce double mouvement de resserrement explique, d'après M. Vulpian, le double bruit qui se produit si souvent chez l'homme dans les secousses isolées de toux, bruit fort correspondant au début de l'expulsion brusque de l'air sous l'effort de la toux; bruit plus faible et autrement timbré qui se fait entendre fréquemment à la fin de cette expulsion.

Voilà en somme à quoi se réduit l'acte de la toux dans sa partie tangible, accessible à nos sens. Il nous reste maintenant à parler du mécanisme intime de ce phénomène. Nous venons de dire que, dans les circonstances communes, c'est un acte réflexe. Nous aurions donc à établir : 1° quelles sont les irritations périphériques susceptibles de provoquer la toux et quelles sont les voies centripètes qui les transmettent au centre tussigène; 2° où réside ce centre tussigène, c'est-à-dire en quel point de l'axe cérébro-spinal ces irritations périphériques sont réfléchies sous forme d'incitations motrices, destinées à mettre les muscles expirateurs en état de contraction active et spasmodique; 3° par quelles voies centrifuges sont transmises ces incitations motrices.

Malheureusement sur la plupart des questions que soulèvent ces différents points nous en sommes réduits à des inductions et à des hypothèses. Comme on pourra s'en convaincre par la lecture du chapitre qui va suivre, l'étude du mécanisme physiologique de la toux n'a pas occupé l'attention des expérimentateurs autant que le comporte l'importance clinique de ce phénomène. Disons plus : on est surpris, en parcourant les recueils scientifiques, de voir combien cette question de physiologie expérimentale a été peu étudiée. L'exposé, forcément fragmentaire, de cette partie de notre étude, le prouvera surabondamment. Voici ce que l'expérimentation nous apprend sur les circonstances dans lesquelles on a réussi à provoquer la toux chez les animaux.

PRISIOLOGIE EXPÉRIMENTALE DE LA TOUX. Nous allons exposer les recherches expérimentales qui ont eu pour objet le mécanisme physiologique de la toux, dans l'ordre des organes sur lesquels elles ont porté.

Larynx. On savait depuis longtemps que le contact de la muqueuse du larynx avec un corps étrauger, tel qu'il se produit quand on avale de travers, occasionne de violentes quintes de toux. Krimer paraît avoir eu le premier l'idée de soumettre ce phénomène au contrôle de l'expérimentation. D'abord il insuffia de la limaille de ser dans le larynx de divers animaux; ceux-ci étaient pris de quintes de toux et d'essorts de strangulation pendant environ cinq minutes. Des injections d'alcali caustique, dirigées sur les cordes vocales, avaient également pour effet de développer des quintes de toux retentissantes, qui aboutissaient à l'expectoration du liquide injecté.

De même Blumberg, en expérimentant sur des animaux, vit se produire des efforts de toux à la suite de l'application d'irritants mécaniques ou chimiques sur la muqueuse du larvux.

La preuve expérimentale de l'apparition du phénomène de la toux à la suite de l'irritation mécanique, chimique ou électrique, de la muqueuse du laryax, a été répétée depuis par bon nombre de physiologistes, parmi lesquels il convient de citer spécialement Rosenthal, Nothnagel et Kohts.

Les recherches de Kohts sur le mécanisme de la toux nous paraissent mériter d'être exposées en détail, étant donné leur importance. Pour ce qui concerne le larynx, Kohts a pris à tâche de délimiter d'une façon exacte les régions de la muqueuse de cet organe dont l'irritation sollicite la toux. Il a opéré sur des animaux narcotisés, auxquels il irritait la face interne du larynx (ou d'autres régions des voies respiratoires) soit avec une barbe de plume, une sonde ou une pince, soit avec un pinceau imbibé d'ammoniaque ou d'eau salée, soit avec de la glace ou encore avec le courant faradique. Il a constaté que l'irritation des borks libres des cordes vocales n'excite pas la toux, que par contre celle-ci éclat sous forme de quintes bruyantes, sitôt qu'on irrite tant soit peu la sosse artémoi dienne. Ce résultat, a fait remarquer Kohts, est en harmonie avec les données de l'observation clinique. On sait qu'une inflammation, une néoplasie limitée aux cordes vocales, peuvent évoluer sans que les malades toussent beaucoup. tandis qu'une toux extrêmement fatigante et pénible ne manque jamais, lorsque des lésions inflammatoires, tuberculeuses ou syphilitiques, occupent la réme comprise entre les replis aryténoïdiens.

Comme autre région du larynx, dont l'irritation expérimentale a entrainé la toux, Kohts a mentionné les replis glosso-épiglottiques, les replis ary-épiglott-ques et surtout la portion de ces replis la plus voisine de l'épiglotte, ainsi que la portion adjacente du rebord de ce cartilage.

M. Vulpian a vérifié le fait signalé par Kohts, à savoir que l'excitation des bords libres des cordes vocales proprement dites ne détermine point la tou. tandis que ce phénomène se manifeste quand on excite la membrane muquees de l'espace inter-aryténoïdien. D'après les recherches de M. Vulpian, les pons de cet espace ne sont pas tous doués au même degré de cette sensibilité partculière qui les rend aptes à susciter les secousses réflexes de toux. Voici d'ailles les résultats obtenus par M. Vulpian : si l'on touche avec un instrument mous la région postérieure de l'espace inter-aryténoïdien, l'animal reste le plus sur vent impassible. On peut même frotter la membrane muqueuse en ce point ave cet instrument sans provoquer la toux. Les résultats sont négatifs aussi, « général, lorsqu'on touche la membrane muqueuse qui revêt la partie basilure de l'espace inter-aryténoïdien. Au contraire, dès qu'on touche, du côté droit « du côté gauche, le point où le cartilage aryténoïde se termine et où commune la véritable corde vocale, une secousse de toux se produit. Ce point 11. semble-t-il, que 2 ou 5 millimètres d'étendue d'arrière en avant, et il est sie plutôt sur la partie terminale antérieure du cartilage aryténoïde que sur la care vocale elle-même.

Trachée. Bronches. Budge, Blumberg, avaient conclu de leurs expénses sur des animaux que les irritants mécaniques et chimiques portés sur muqueuse de la trachée et des bronches ne provoquaient pas la toux. Gres était arrivé à la même conclusion, à la suite des tentatives d'injections mêtre camenteuses dans les bronches qu'il a faites sur l'homme.

Rosenthal s'est rallié à cette manière de voir. Selon lui, l'irritation de seules parties innervées par le laryngé supérieur peut donner naissance à la toux, et celle-ci ne se manifeste dans la bronchite qu'autant que la sécréte

morbide remonte dans le larynx. Rien n'est moins démontré, surtout au point de vue clinique, que l'exactitude de cette dernière observation.

D'ailleurs ces conclusions ont été refutées par les expériences de Longet, de Schiff, de Nothnagel, de Kohts. Ce dernier croit avoir constaté, sur des animaux, que la toux d'origine trachéo-bronchique atteint son maximum de violence et de durée lorsque l'irritation expérimentale porte sur la zone qui correspond à la bifurcation de la trachée. La réaction était moins énergique dans les expériences de Kohts, quand la muqueuse trachéo-bronchique était irritée en un autre point.

D'autre part, M. Vulpian a constaté que les excitations de la membrane muqueuse de la trachée, pratiquées à l'aide d'une sonde qu'on introduit entre les cordes vocales, ne produit généralement pas la toux et qu'il faut faire pénétrer la sonde jusqu'à la bifurcation de la trachée pour obtenir des effets de ce genre.

M. Vulpian a constaté encore que l'excitation mécanique de la membrane muqueuse qui revêt les ventricules du larynx ne provoque pas la toux, pas plus que l'excitation des parties sus et sous-épiglottiques du larynx; enfin, si l'on soumet à une excitation mécanique ou faradique le larynx d'un chien chez lequel on a fait, au préalable, une injection intra-veineuse de quelques centigrammes de morphine, ou ne provoque point de secousse de toux.

L'étude histologique de la membrane du larynx a permis à M. Vulpian de constater que cette membrane est bien plus richement innervée dans la partie des cartilages aryténoïdes contigus aux cordes vocales qu'au niveau de ces cordes.

Parenchyme pulmonaire. Il paraît peu probable que l'irritation du parenchyme pulmonaire puisse provoquer la toux. Nothnagel, Kohts, dans leurs expériences sur les animaux, ont cherché à provoquer la toux en irritant les poumons et en particulier la face interne des alvéoles. Ils n'ont obtenu que des résultats très-incertains, qui n'autorisent aucune conclusion formelle.

Plèvre. Nous établirons plus loin que la toux n'est pas rare au début de la pleurésie, principalement dans la forme sèche de cette affection, et que des quintes de toux violentes éclatent souvent au moment où l'on vient de pratiquer la thoracocentèse. Dans maintes circonstances aussi on a pu constater que des injections de liquides irritants dans la cavité pleurale provoquent la toux; ce résultat s'observe également quand l'air du dehors trouve accès dans la cavité pleurale.

Il semble donc que l'existence de la toux pleurale ne soit pas contestable. Et cependant l'expérimentation sur les animaux, pratiquée dans le but d'obtenir la preuve objective de l'origine pleurale de la toux, n'a donné que des résultats contradictoires. Nothnagel n'a jamais réussi à développer des mouvements de toux chez des animaux en leur irritant la plèvre. Il en avait conclu que, si la toux survient souvent dans le cours de la pleurésie, elle est due à la bronchite concomitante.

Kohts a été plus heureux que Nothnagel; il lui est arrivé de saire tousser des animaux en leur irritant la plèvre mise à nu; mais ce résultat était obtenu avec moins de constance et de facilité qu'à la suite de l'irritation d'un point de la muqueuse trachéo-bronchique. Il ajoute que c'est surtout la portion de la plèvre qui avoisine les racines du poumon et de la plèvre costale seulement, dont l'irritation (toucher avec le doigt, application de glace, de teinture d'iode) sollicite les efforts de toux. L'irritation de la plèvre pulmonaire est toujours restée sans résultat.

Péricarde. Il est très-difficile de mettre le péricarde à nu chez des animaux sans provoquer la formation d'un pneumothorax. Kohts a tenté un certain nombre de fois l'expérience, dans le but de rechercher si l'irritation du péricarde peut donner naissance à la toux; il n'a obtenu que des résultats trèsincertains.

Pharynx. Dans les recherches expérimentales qui ont eu pour objet l'étude du mécanisme de la toux, l'origine pharyngée de cet acte réstexe a été habituel-lement perdue de vue. Kohts est, à notre connaissance, le seul expérimentateur qui ait porté son attention sur ce point spécial. Il a constaté que l'irritation de la muqueuse qui tapissa la paroi postérieure du pharynx et la face interne ou supérieure du voile du palais est presque toujours suivie, chez les animaux, d'un ou de deux mouvements de toux, que très-rarement celle-ci se prolonge, que parsois elle sait complétement désaut. L'irritation directe, mécanique ou électrique, du tronc du ners pharyngé, sollicitait une toux beaucoup plus violente, qui éclatait sous sorme d'un véritable paroxysme lorsque le ners était fortement tiraillé.

Kohts a répété en partie ces expériences sur l'homme, et il a obtenu des résultats très-variables. Tantôt l'irritation de la muqueuse du pharynx développait des mouvements de toux, tantôt il s'ensuivait simplement des mouvements réflexes de déglutition et une sensation de strangulation.

Œsophage. Estomac. Krimer, dans les expériences dont il a été question plus haut, avait noté que la contusion de l'œsophage provoque la toux chez les animaux, même après section préalable du pneumogastrique des deux côtés. Au contraire, la section du pneumogastrique avait pour effet d'arrêter la toux instantanément; il devenait impossible alors de provoquer de nouveaux mouvements de toux, qu'on irritât le segment inférieur de l'œsophage divisé ou le segment supérieur de ce conduit.

Kohts a reconnu l'exactitude des faits avancés par Krimer; il a constaté que la toux, quand elle succède à des irritations expérimentales (contusion, dilacération) de l'œsophage, revêt un caractère de raucité spéciale, qui rappelle le timbre de la toux aboyante du faux-croup (laryngite striduleuse). Un peu avant de tousser, l'animal faisait une inspiration profonde, et à ce moment-là l'œsophage était distendu par l'air inspiré. Des accès de toux semblables étaient provoqués par l'électrisation de l'œsophage isolé par voie de dissection des organes avoisinants. Lorsque ce travail d'isolement était fait avec soin, de telle sorte qu'il devînt possible d'appliquer l'agent électrique directement sur la tunique musculaire à fibres longitudinales, la toux se produisait avec plus de violence et avec un timbre plus retentissant.

L'irritation de la muqueuse de l'œsophage n'a jamais donné lieu au phénomène de la toux.

Les tentatives faites par Kohts sur des animaux, pour provoquer la toux en irritant la muqueuse de l'estomac, ont abouti à des résultats tout aussi négatifs.

Organes génito-urinaires. D'après Spring, on peut provoquer la toux en poussant des injections froides dans l'urèthre, dans la vessie, ainsi que dans le rectum.

Centres nerveux. On sait que l'excitation du centre respiratoire (nœud vitali développe des contractions rhythmiques des muscles inspirateurs; le mouvement expiratoire qui suit est purement passif. Et pourtant certains actes réflexes, tels que l'éternument, la toux, sont caractérisés par des mouvements expiratoires

actifs. En considération de ces faits, Funke avait déjà été amené à supposer que les ners moteurs destinés aux muscles inspirateurs et ceux qui animent les muscles expirateurs émanent de noyaux ganglionnaires distincts. Le nœud vital représente précisément le centre d'innervation des muscles inspirateurs. On ne connaît pas encore le siége exact du centre d'innervation des muscles expirateurs dont l'excitation doit produire des mouvements de toux. Les expériences (au nombre de trois) que Kohts a pratiquées pour élucider cette question de localisation l'ont conduit à présumer plutôt qu'à assirmer ce qui suit : le centre dont l'excitation provoque des mouvements de toux est situé un peu plus haut que le nœud vital. En effet, après section de la moelle allongée par le milieu du · plancher du quatrième ventricule, l'excitation de cette région développait encore des mouvements de toux quand la section passait au-dessus de l'obex, mais non quand la section passait un peu plus au-dessus. Il semble donc, ajoute Kohts, que le centre tussigène soit situé à 2 millimètres au-dessus de l'obex, en un point compris dans l'alea cinerea, d'où émergent, d'après Stilling, les filets du nerf vague.

Ners vagues. Ners laryngés. Krimer, Cruveilhier, Romberg, ont constaté que l'irritation mécanique ou électrique du tronc du ners vague ou du bout central de ce ners sectionné provoque la toux. Un fait classique mentionné par Gendrin dans ses annotations à la traduction du Traité des maladies de l'encéphale d'Abercrombie concorde avec ces données expérimentales. Dans le fait en question, une suppuration prosonde développée au voisinage de la parotide avait mis à nu le ners vague; en excitant ce ners, on déterminait une toux sèche, opinitre.

Krimer, Kohts, n'ont jamais obtenu que des résultats négatifs en excitant le nerf récurrent. A la suite de la section du nerf laryngé supérieur des deux côtés, Nothnagel a trouvé la muqueuse du larynx en état de complète anesthésie. Koths a fait la même observation et il ajoute que néanmoins l'excitation de la muqueuse trachéale était encore suivie de mouvements de toux. La toux cessait de se produire, lorsque préalablement le tronc du nerf vague était sectionné de chaque côté. Quand la section avait lieu d'un seul côté, l'excitation de la muqueuse de la bronche et l'excitation de la plèvre, du côté correspondant, provoquaient encore des secousses de toux; celles-ci étaient moins intenses et plus lentes à survenir que dans les expériences portant sur des animaux dont les deux nerfs vagues étaient intacts. De ces résultats expérimentaux Kohts a conclu à l'existence d'anastomoses entre les deux nerfs vagues.

Contrairement à ce qu'ont annoncé d'autres expérimentateurs, Kohts a réussi à provoquer des mouvements de toux au moyen d'excitations directes portées sur le nerf laryngé supérieur.

De même l'excitation directe du ners pharyngé supérieur a été suivie de secousses de toux d'autant plus nettes et plus énergiques, que l'on avait mis moins de temps à mettre le ners à nu et à l'exciter; les excitations restaient sans esset, une sois que le ners était resté exposé pendant quelque temps au contact de l'air atmosphérique.

Oreille. On sait depuis longtemps que, chez certains sujets, on provoque la toux en injectant un liquide dans l'oreille. Kohts, en excitant la peau du conduit muditif externe chez un certain nombre de malades et chez des sujets bien portants qui s'étaient prêtés à cette expérience. a obtenu la preuve de la possibilité de provoquer la toux par ce moyen. Il a fait remarquer à ce propos que

le revêtement cutané du conduit auditif externe est innervé par un rameau de l'auriculaire externe qui émane du nerf vague.

Résumé et conclusions. Il résulte des observations physiologiques que nous venons de passer en revue les faits suivants : de toutes les irritations périphériques celle qui détermine le plus sûrement la toux, celle qui donne naissance à la toux la plus pénible, la plus durable, c'est l'excitation superficielle, légère, de la muqueuse du larynx au niveau de la muqueuse interaryténoïdiense et des replis ary-épiglottiques. L'excitation des autres régions de l'appareil respiratoire n'a donné que des résultats contradictoires ou incomplets; celle des fosses nasales et du pharynx provoque fréquemment, mais non toujours, la toux; les expériences faites en vue d'expliquer la toux gastrique ou utérine sont restées, jusqu'à ce jour du moins, tout à fait insuffisantes. Au point ét vue physiologique, on ne connaît donc comme point de départ du réflexe qui donne naissance à la toux que le larynx et peut être le pharynx. On n'a puencore déterminer à quoi tient la toux dans les pneumonies ou les pleurésies.

L'expérience démontre que les voies de transmission centripète des irritations périphériques sont le nerf laryngé supérieur et quelques filets du nerf vague. Kohts a provoqué la toux par l'excitation directe des filets centripètes du nerf pneumogastrique et par l'excitation du tronc du nerf laryngé supérieur et des nerfs pharyngés.

Le centre nerveux où se localise la toux, c'est-à-dire le centre tussigène, n'est pas détermine. Kohts le place au niveau du calamus scriptorius. L'un de nous a déjà critiqué les expériences entreprises par cet auteur (Gaz. hebd., 1874, p. 412) et nous devons conclure encore qu'au point de vue physiologique on a pu préciser les points dont les excitations directes provoquaient la toux, mon non répondre aux questions que nous devions poser au début de cette étude.

La pathogénie de l'acte réflexe qui constitue la toux n'a point été éclaire par la physiologie, parce que celle-ci n'a pu réaliser encore les conditions que crée la pathologie, parce qu'elle n'a pas respecté les conditions du problème clinique et qu'elle a prétendu substituer à l'irritation pathologique, si complexe dans ses causes et son mécanisme, une excitation mécanique n'ayant avec de que des analogies grossières et ne pouvant conduire qu'à des conclusions erronées.

ÉTUDE CLINIQUE DE LA TOUX. Après avoir exposé les résultats, contradictore sur plus d'un point, que nous a fournis l'expérimentation physiologique carcernant le mécanisme de la toux, nous allons passer en revue les maladies et les états morbides dans le cours desquels on voit survenir ce phénomène, en instant sur les caractères que présente la toux dans ces diverses circonstances pathologiques. Nous suivrons, autant que possible, le même ordre que dans le chapitre précédent, sauf à mettre ensuite en parallèle les résultats de cette doné étude et à examiner jusqu'à quel point les données de l'observation climique concordent avec celles de la physiologie expérimentale.

Il ne nous restera plus ensuite qu'à nous occuper de la valeur diagnostique de la toux et à exposer le traitement de ce phénomène morbide qui tient un si large place dans la symptomatologie d'affections nombreuses et très-diverse.

Maladies des voies respiratoires. Affections du larynx. La toux s'observe dans les maladies du larynx et s'y présente avec des caractères très-variables. Elle n'est pas une conséquence forcée de l'inflammation, des lésions ulcéresse ou des autres altérations nutritives du larynx. Ni son intensité ni sa fréquence

ne sont dans un rapport direct et constant avec la gravité des lésions dont le larvnx est le siège.

La toux se rencontre dans les affections les plus variées du larynx. En effet, c'est un symptôme à peu près constant des diverses formes de la laryngite aiguë et chronique, et elle est un des symptômes caractéristiques du croup laryngé. Elle doit être signalée parmi les symptômes habituels de la tuberculose laryngée et des lésions syphilitiques du larynx; elle ne manque jamais dans le spasme de la glotte, qui peut être considéré comme une névrose du larynx.

Les caractères de la toux occasionnée par une affection du larynx sont trèsvariables. Dans la laryngite aiguë commune, la toux, légère au début, mais pénible par sa sécheresse, est précédée d'une sensation de chatouillement que les malades localisent très-bien dans le larynx. La toux gagne ensuite en intensité; elle devient résonnante et déchirante. Elle gagne aussi en fréquence, lorsque, comme c'est le cas habituel, l'inflammation s'étend aux parties voisines et principalement à la trachée. Suivant Krishaber et Peter, à la phase sèche de la laryngite, lorsque celle-ci n'est pas encore devenue sécrétoire, la toux indique toujours l'extension de l'inslammation au delà des limites du larynx. « Il est des cas, écrivent ces deux auteurs, où, après un refroidissement, il survient de l'enrouement simple sans toux ni expectoration, et l'affection, à part ces deux symptômes qui font défaut, suit la marche ordinaire des catarrhes laryngés. Eh bien, dans ces cas, le catarrhe est exactement limité au larynx. Au contraire, il en est d'autres où, l'instammation s'étendant au delà du larynx, la sensibilité réflexe des lèvres de la glotte que nous avons rattachée à des excitations éloignées, cette sensibilité est mise en jeu et c'est alors la toux qui a lieu ». De sorte que, d'après Krishaber et Peter, quand la toux manque dans un cas de laryngite aigue, c'est preuve que celle-ci est exactement limitée au laryux et ne va pas jusqu'à déterminer une sécrétion morbide; quand, au contraire, la toux existe, c'est signe que la laryngite ou bien revêt les caractères d'une inflammation intense, mais reste circonscrite au larynx, ou bien a gagné les inuqueuses avoisinantes, tout en conservant les caractères d'une légère inslammation catarrhale.

Dans la forme de laryngite aiguë connue sous le nom de laryngite intense grave, la toux ne manque jamais. Elle est à la fois fréquente et violente, quinteuse, d'une grande sonorité que mitige par instant un certain degré de raucité. On a comparé cette toux au cri du coq, à l'aboiement du chien. Les quintes déterminent des phénomènes de constriction laryngée, de la suffocation, de la cyanose de la face. Bref, chez les enfants, elle égale souvent en violence la toux de la coqueluche, dont elle diffère cependant par l'absence du bruit inspiratoire qui, dans cette dernière affection, marque le premier temps de chaque quinte, et par l'absence habituelle du vomissement de la fin.

Dans la laryngite striduleuse (faux-croup), qui n'est en somme qu'une modalité de la laryngite aiguë des enfants du premier âge (quelques médecins ont pensé qu'elle n'était qu'une laryngite influencée par le rachitisme), compliquée d'un élément névrosique, la toux, au moment des accès, est, suivant la description de Trousseau, « rauque, très-fréquente, mais forte et bruyante ». On l'a comparée, et avec justesse, aux aboiements d'un jeune chien. Entre deux secousses de toux, la respiration est haletante, entre-coupée, accompagnée d'un sifflement laryngien strident. Dans l'intervalle des accès, la toux conserve encore un certain degré de raucité, mais elle est devenue plus humide et continue d'être toujours très-sonore.

C'est cette toux rauque qu'on a qualifiée à tort de croupale. Elle constitue en effet un des meilleurs éléments pour établir le diagnostic différentiel entre la laryngite striduleuse et le croup vrai, la laryngite pseudo-membraneuse. Tandis que, dans le cas d'une laryngite striduleuse, la toux, d'un timbre tout à fait caractéristique, s'entend à distance, tant elle est bruyante, éclatant par secousses rapprochées, au nombre de quinze ou vingt dans une minute, dans la laryngite pseudo-membraneuse la toux est réduite au début à quelques quintes faibles, étouffées. Ce caractère va en s'accentuant, si bien qu'à un moment donné la toux est éteinte comme la parole; on voit les malades tousser et parler, on ne les entend plus.

Dans la laryngite chronique simple, qui succède à la laryngite aiguë, la toux persiste, mais elle devient à la fois moins fréquente, moins sonore et moins pénible. Elle est en rapport avec la sécrétion plus ou moins abondante qui se fait à la surface de la muqueuse laryngée, et elle va en s'atténuant au fur et à mesure que cette sécrétion morbide tend à se tarir.

Dans la forme de laryngite chronique dite hypertrophique, où les lésions gagnent le tissu sous-muqueux, sans revêtir le caractère ulcéreux ou suppuratif, la toux, en raison de l'envahissement de la sensibilité de l'organe, est relativement rare, mème quand il s'établit une sécrétion morbide à la surface du larynx.

Dans la laryngite glanduleuse, exempte de complications, la toux est réduite à son expression rudimentaire. C'est le hem des Anglais, qui aboutit à l'expuition de la matière sécrétée par les glandules enslammées. Ce besoin d'expuition est prononcé surtout le matin au lever, et à la suite de l'exercice de la parole. A ce moment aussi la toux est plus énergique, ne consistant chaque fois qu'en une secousse unique, qui commence par une inspiration profonde, suivie d'use sorte de renaclement expiratoire. Le sujet se rend compte de l'effort que nécessite l'évacuation des mucosités accumulées dans les cryptes glandulaires de son larynx; ces mucosités, constituées par un mucus ou un muco-pus visqueur, reproduisent par leur forme (en grains de framboise) le moule des glandules. Il n'est pas rare qu'à la longue, la sécrétion morbide venant à diminuer, ce genre de toux s'établisse à l'état de mauvaise habitude, sa fréquence n'étant plus en rapport avec les besoins réels de l'expuition. De là résulte une irritation répétée de la muqueuse de l'arrière-gorge et du larynx, qui contribue à entretenir ou à réveiller l'inflammation glandulaire. Il s'établit ainsi un cercle vicieux, qui fait d'un des symptômes une des causes de persistance ou d'aggravation de la maladie (Krishaber et Peter).

Dans l'œdème du larynx, improprement appelé laryngite œdémateuse, la toux est nulle ou insignifiante, pour des raisons faciles à saisir.

Dans le spasme glottique, à la fin des accès, éclate une toux parfois convulsive, qui a été comparée à celle que font entendre les femmes pendant les accès d'hystérie convulsive (Monneret et Fleury).

Tuberculose laryngée. Les rapports de la toux avec la tuberculose ont été diversement appréciés par les auteurs. Ainsi, d'après Krishaber et Peter, la toux est rare dans la phthisie laryngée; à l'appui de cette opinion, ils ont cité des observations de malades qui ne toussaient pas et dont le larynx était le siège de lésions tuberculeuses avancées. Ces deux auteurs sont allés plus loin : ils ont posé en principe que la toux, dans les cas de tuberculose du larynx, n'est pas habituellement le fait de la laryngite, mais celui de l'affection concomitante des bronches et des poumons.

Nous n'avons pas à discuter ici la question très-controversée jadis et qui est de savoir s'il existe une tuberculose primitive du larynx, évoluant sans lésion pulmonaire concomitante ou antécédente. Il y a quelques mois, Fränkel (de Cologne) a publié une observation qui paraît nettement prouver que la tuberculose peut se localiser primitivement dans le larynx. Si nous rappelons ici cette observation, c'est parce que l'auteur a mentionné explicitement l'absence de la toux aux diverses phases de la maladie dont la durée d'évolution ne fut pas de moins de cinq ans. A la période ultime, le malade éprouvait des douleurs très-vives du fait de ses ulcérations laryngées; il expectorait abondamment, mais sans effort de toux, par une sorte de renaclement expiratoire. L'autopsie du sujet fit voir qu'il existait à peine dans les poumons quelques nodosités péribronchiques de fraîche date, tandis que le larynx était en partie détruit par des ulcérations aussi profondes qu'étendues.

Schmidt, dans une excellente étude clinique sur la phthisie laryngée, nous paraît avoir donné la note juste, lorsqu'il avance que dans cette maladie la toux assecte une très-grande diversité de caractères. Tantôt elle est très-tenace et constitue une torture pour les malades. D'autres fois elle existe à peine et seulement du fait de la lésion pulmonaire concomitante; cela se voit surtout quand le larvnx est le siège d'ulcérations tuberculeuses en voie de réparation. Nous ajouterons qu'il est un point sur lequel on n'a peut être pas suffisamment insisté, c'est que, dans la phthisie laryngée parvenue à la phase ulcéreuse, le siège des lésions a une influence prépondérante sur la toux. Celle-ci est particulièrement fréquente et violente lorsque les ulcérations siégent sur l'épiglotte et viennent, en raison de ce siège, en contact avec les aliments, au moment de la déglutition. La sensation douloureuse qu'éveille ce contact provoque, par voie réflexe, des contractions désordonnées des muscles de l'arrière-gorge; des parcelles d'aliments ou des liquides pénètrent dans le larynx; il en résulte des quintes prolongées. qui se terminent assez souvent par le vomissement. De même encore les ulcérations qui siégent sur la portion du larynx comprise entre les replis aryténoïdiens sont une cause habituelle de toux chez les malades atteints de phthisie lai yngée.

Voici comment, en somme, nous comprenons les rapports de la toux avec la tuberculose du larynx. La toux peut se montrer à une période où l'affection tuberculeuse du larynx se révèle au laryngoscope sous les traits d'une simple inflammation catarrhale, sans perte de substance, et alors se pose la question de savoir si la toux est une manifestation directe de la maladie du larynx, ou si elle est imputable à une tuberculose pulmonaire concomitante, latente ou avérée. Le plus souvent, c'est la toux due à la tuberculose pulmonaire qui prédomine. Parfois cependant les toux sèches, rauques, pénibles, quinteuses, qui durent si longtemps avant que la toux pulmonaire des tuberculeux vienne à se manifester, ne sont presque exclusivement causées que par une laryngite sigué de cause spécifique.

La toux peut manquer dans des cas de phthisie laryngée avec lésions ulcéreuses très-avancées. Quand elle existe, ni sa fréquence ni son intensité ne sont en rapport avec le degré des lésions, mais avec leur siège. Elle fait rarement défaut quand les ulcérations occupent certaines portions du larynx. Elle est alors fréquente et tenace, réveillée surtout par les mouvements de déglutition, et aussi par l'exercice de la parole. Elle peut ensuite perdre de sa fréquence et de son intensité, si les ulcérations viennent à se cicatriser. Ce qui prouve bien

d'ailleurs que les ulcérations n'agissent pas en tant que pertes de substance plus ou moins dévastatrices, mais parce qu'elles créent en certaines parties du larynx exposées aux irritations du dehors des zones de sensibilité morbide accrue, c'est qu'il suffit d'anesthésier les surfaces ulcérées, avant l'ingestion des aliments, pour que ceux-ci, au moment de la déglutition, cessent d'être une cause prove-catrice de la toux. C'est à ce titre que l'opium et surtout la cocaïne sont utilisées aujourd'hui comme de précieux auxiliaires dans le traitement palliatif de la phthisie laryngée.

Syphilis du larynx. Ce que nous venons de dire de la toux dans la tuberculose du larynx peut s'appliquer dans une certaine mesure à la syphilis laryngée; la toux est en rapport non avec la gravité des lésions, mais avec leur siège; et comme ces lésions ont habituellement une tendance dertructive, c'est l'aplionic précédée de la raucité de la voix qu'on observe plus souvent que la toux.

Polypes du larynx. La toux ne manque presque jamais dans les cas de polypes du larynx, mais elle s'efface devant deux symptômes qui prédominent: la gêne respiratoire, allant jusqu'à l'asphyxie, et des troubles phonétiques. La toux n'est réellement intense que lorsque avec le néoplasme coexiste une inflammation catarrhale qui augmente l'intolérance de la muqueuse du larynx pour le contact des corps étrangers. Cette toux n'a aucun caractère particulier quand la voix est normale; quand la voix est étouffée, voilée, la toux participe à ce même caractère. Lewin a publié l'observation d'un enfant chez lequel un polype da larynx donnait lieu à une toux croupale.

Dans les cas de pseudo-polypes constitués par des bourgeons charnus, de végétations nées d'une ulcération du larynx, il existe presque toujours ane toux très-intense, en rapport avec l'affection ulcéreuse autant qu'avec la néoplasie.

Cancer du larynx. La toux ne joue qu'un rôle très-effacé dans l'évolution clinique du cancer du larynx. Elle peut exister au début, sans caractères particuliers qui permettent de la distinguer de la toux d'une simple laryngite catarrhale. En ce cas, il est de règle qu'elle disparaisse dans la suite: ainsi que le fait remarquer Krishaber, il semble que l'évolution lente et progressive de la néoplasie cancéreuse entraîne une sorte de tolérance, ou que l'envahissement des nerfs du larynx détruise la sensibilité réflexe de l'organe. Toujours est-il que la muqueuse du larynx, dans les cas de cancer de cet organe, tolère d'une façon remarquable le contact des liquides et des solides, de sorte que, la sécrétion purulente venant à s'établir avec une grande abondance, l'expectoration s'ellèctue sans toux: voire qu'il devient quelquesois nécessaire de déterger la surface interne avec un pinceau, l'expectoration ne se saisant plus, par suite de la perte de la sensibilité réslexe.

Corps étrangers du larynx. La présence d'un corps étranger dans le laryn donne toujours lieu à une toux convulsive et suffocante lorsque la sensibilit du larynx est intacte. Les efforts de toux aboutissent le plus souvent à l'expulsion du corps du délit. La toux est moins violente lorsque le corps étranger est fixé en un point du larynx que lorsqu'il est en mouvement, circonstance qui est utilisée pour le diagnostic des rapports du corps étranger avec le larynx. Assez souvent la toux est provoquée par la percussion du dos, ce qui a été mis à profit pour provoquer des quintes de toux expultrices, moyen qui n'est pes exempt de danger.

TUUX. 725

Bronchite aiguë. Dans la bronchite aiguë, la toux est une des premières manifestations de la maladie; elle persiste pendant toute sa durée; suivant la gravité de celle-ci elle est plus ou moins violente, plus ou moins répétée. Et comme la bronchite évolue avec des degrés d'intensité très-variables, il s'ensuit que la toux elle-même se présente avec une assez grande variabilité de caractères.

Ainsi, dans la bronchite aiguë légère, la toux est modérée, peu pénible, presque pas douloureuse; elle aboutit sans grands efforts à l'expectoration de crachats mousseux d'abord, puis muqueux ou muco-purulents.

Dans la bronchite aiguë intense, au début, la toux, sollicitée par une sensation de chatouillement au niveau du larynx, est sèche, en raison de l'absence de sécrétion et d'expectoration; elle n'en est que plus pénible. Dans la suite, elle devient quinteuse, fréquente, déchirante. Elle s'accompagne d'une sensation de chaleur ou de brûlure en arrière du sternum, qui semble s'irradier le long des bronches. Les quintes se prolongent, se succèdent à des intervalles de temps assez rapprochés; il en résulte une sensation de fatigue dans le dos et à la base du diaphragme, due à la contraction répétée du diaphragme et des autres muscles respirateurs. Cette sensation de fatigue se transforme en un véritable endolorissement; c'est une des manifestations les plus pénibles de la bronchite. Quand les quintes atteignent cette violence, elles s'accompagnent de cyanose de la face, d'une sensation de brisement dans la tête, de céphalalgie; quelquesois elles aboutissent à des vomituritions, rarement à des vomissements.

Ces quintes de toux sont le plus souvent réveillées par l'exercice de la parole, par l'ingestion des aliments et surtout de boissons froides, par l'impression d'un air froid. Elles troublent le sommeil des malades et concourent, pour une bonne part, à accroître l'abattement qui existe déjà du fait de la fièvre. Le timbre de la toux, qui avait quelque chose de strident au début, est devenu sonore et retentissant.

La toux conserve ces caractères lorsque, la sécrétion venant à s'établir, les crachats, par suite de leur viscosité, adhèrent à la muqueuse des bronches, ce qui nécessite des efforts prolongés d'expectoration. Alors il arrive d'ordinaire que le décubitus dorsal favorise la production de la toux, par suite de l'accumulation des crachats dans les grosses bronches.

Puis, la sécrétion morbide venant à augmenter et les crachats changeant de caractères, perdant de leur viscosité pour devenir muco-purulents (période de coction), la toux devient plus facile, moins déchirante, moins douloureuse, plus grasse, en un mot, parce que l'expuition des crachats nécessite moins d'efforts. Les quintes sont moins prolongées, moins fréquentes, le timbre de la toux est devenu plus grave. Enfin, à mesure que la sécrétion morbide tend à se tarir, la toux se calme, mais longtemps après la guérison de la bronchite il subsiste une sorte de prédisposition à tousser, sous l'influence de la moindre irritation des bronches, qui sont devenues une sorte de locus minoris resistentiæ.

Bronchite capillaire. Dans la bronchite capillaire, ce qui domine la symptomatologie, c'est la dyspnée; la toux est rare, et c'est même une des causes du danger, car, lorsque les efforts de toux commencent à se produire, il en résulte une désobstruction de quelques bronchioles, ce qui enraye dans une certaine mesure les progrès de l'asphyxie.

l'neumonie. On n'a rien ajouté de nouveau à ce que Grisolle nous a appris

il y a un demi-siècle, des caractères et de la fréquence de la toux dans la pneumonie franche. D'après les observations de Grisolle, la toux se montre dans la
pneumonie dès le début de la maladie, c'est-à-dire 8 fois sur 9 dès tes premières douze heures. Tantôt elle est excitée par le point de côté, tantôt elle
réveille la douleur thoracique. Le plus souvent sa fréquence est médiocre et elle
n'est pas par elle-même une manifestation incommode, sauf qu'elle réveille le
point de côté. Quelquefois aussi elle est quinteuse, ainsi que Grisolle l'a noté
dans 7 cas sur 30. Mais ces quintes n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi
pénibles que dans la bronchite; elles ne subissaient pas l'exacerbation nocturne
que l'on constate dans cette dernière maladie, sauf chez un malade qui, pendant
trois nuits consécutives, fut privé de sommeil du fait de la violence de la toux. Le
siége de l'infiltration pulmonaire est sans influence sur la fréquence de la tour;
quelquefois cette fréquence est en rapport avec l'étendue de l'infiltration pneumonique, mais il y a de nombreuses exceptions à cette règle.

C'est ainsi que Grisolle a noté que la toux n'avait été guère plus fréquente ni plus pénible dans les cas de pneumonie double que dans des cas de pneumonie unilatérale circonscrite, et que chez le malade déjà cité, où la toux revêtit un caractère de ténacité extrême, la pneumonie n'occupait qu'une étendue trèslimitée.

Dans la pneumonie des enfants elle est aussi fréquente et plus sujette à répétition que chez l'adulte. Elle est au contraire moins fréquente et plus légère dans
la pneumonie des vieillards. Quand la pneumonie tend vers un dénouement
fatal, il est de règle que la toux cesse de se produire dans les derniers jours,
chez les enfants aussi bien que chez les adultes. En résumé, la toux dans la
pneumonie ne paraît pas en rapport avec l'étendue non plus qu'avec la gravité
des lésions pulmonaires. Il serait donc inexact, au point de vue clinique, aussi
bien qu'au point de vue physiologique, d'affirmer les relations qui existent entre
l'irritation des nerfs partant des alvéoles pulmonaires et la toux qui signale les
phases diverses de la maladie.

Pneumonie chronique. Sclérose pulmonaire. La toux présente des caractères très-variables dans les différentes formes de pneumonie chronique. D'une façon générale sa violence et sa ténacité sont en raison directe de l'abondance de l'expectoration. Il résulterait des recherches de Du Castel que, dans l'une de ces formes de sclérose du poumon, le caractère coqueluchoïde de la toux s'accentue tellement à la période d'état de la maladie que ce symptôme peut éclairer le diagnostic.

Pleurésie. Dans la pleurésie aiguë simple, la toux peut manquer. Le plus souvent toutesois elle existe; on l'observe même au début avant la formation d'un épanchement. Elle consiste alors en petites secousses brèves, isolées, peu retentissantes, se suivant à des intervalles de temps plus ou moins longs. C'est une toux superficielle, contenue, suivant l'expression de V. Guéneau de Muss. D'autres fois il arrive que la toux, dans la pleurésie, est quinteuse, tenacc, satigante. Cette toux s'observe principalement dans les pleurésies sèches ou dans celles où l'épanchement séro-fibrineux est peu abondant. Très-souvent, que le toux soit nulle ou qu'elle soit relativement assez marquée dans le cours d'une pleurésie, on peut la provoquer soit à l'aide de la percussion, soit en modifiant la position du malade. Au repos celui-ci ne tousse pas. Si on le sait asseoir et surtout si, dans la station assise, on vient à percuter son thorax, on arrive sequemment à provoquer ou à réveiller les quintes de toux. Celles-ci sont plus

fréquentes, plus pénibles encore alors qu'une thoracocentèse vient à évacuer une certaine quantité du liquide contenu dans la cavité thoracique.

Reste la question de savoir si la toux, quand elle survient dans le cours d'une pleurésie, est en rapport directe avec l'inflammation de la plèvre. D'après Nothnagel, la toux, chez les pleurétiques, serait toujours le fait d'une bronchite concomitante. Peter a émis une opinion analogue. Il explique la toux des pleurétiques « par transmission de l'inflammation de la plèvre viscérale aux couches adjacentes du poumon et par suite aux ramuscules bronchiques contigus, lesquels sont animés par le nerf vague ».

S'il en est ainsi, on peut se rendre compte de la manière dont on arrive souvent à provoquer la toux par un déplacement brusque imprimé à un pleurétique. Tant que celui-ci reste couché, la tolérance s'établit entre le liquide épanché et les filets nerveux adjacents; quand le malade se redresse, il y a déplacement du liquide, qui titille pour ainsi dire les terminaisons du nerf vague: d'où Peter croit pouvoir tirer cette conclusion que, lorsque chez un pleurétique le brusque passage de la position couchée à la position assise provoque une quinte de toux sèche, c'est signe qu'il existe un épanchement liquide de médiocre abondance, ou que la pleurésic est simplement fibrineuse. Enfin, quand l'épanchement existe, la toux, suivant Peter, doit se produire en raison inverse de l'abondance du liquide, car au fur et à mesure que l'épanchement gagne en hauteur une plus grande étendue de surface pleurale se tapisse de fausses membranes et celles-ci mettent les terminaisons du nerf vague à l'abri des irritations pouvant résulter du contact du liquide.

Il peut arriver toutesois que chez un pleurétique une toux violente coıncide avec un épanchement abondant : c'est quand une grande étendue de poumon se trouve comprimé par le liquide, d'où résulte une hyperémie collatérale dans le reste du parenchyme pulmonaire.

C'est par un mécanisme analogue qu'on explique la production de la toux à la suite de la thoracocentèse. Lorsque, dans un cas de pleurésie avec épanchement abondant, on procède à l'évacuation, en une seule séance, de la presque totalité du liquide, le malade est pris presque aussitôt de quintes de toux saccadées qui aboutissent à l'expectoration de crachats spumeux et albumineux. En même temps il est en proie à de l'oppression et à une angoisse très-pénible. Quelque-fois les choses prennent une tournure très-grave et le dénouement peut être fatal. On est aujourd'hui d'accord pour mettre ces accidents, la toux en particulier, sur le compte de la congestion et de l'œdème aigu, conséquence du brusque déplissement d'une grande masse de parenchyme pulmonaire précédemment comprimé par l'épanchement. D'où le conseil, érigé en règle de conduite, de procéder lentement à l'évacuation du liquide épanché et d'en laisser toujours une certaine portion, sauf à recommencer la thoracocentèse, s'il y a lieu.

Il y a longtemps que l'un de nous (Gazette hebdomadaire, 1873, p. 412) avait proposé cette explication de la toux survenant dans le cours de la thoracocentèse ou immédiatement après elle. Les quintes qui surviennent pendant l'opération de la thoracocentèse, disions-nous, se comprennent aisément, si l'on tient compte des congestions pulmonaires et de l'irritation produite au moment où l'air vient dilater le poumou précédemment ratatiné et rendu imperméable. Alors que nous pratiquions la thoracocentèse avec un trocart à hydrocèle, les quintes de toux manquaient rarement, suitout lorsque dans l'espace de vingt à vingt-cinq minutes nous enlevions de 5 à 5 litres de liquide. La toux n'était

nullement en rapport avec l'écoulement séro-sanguinolent qui signalait la fin de l'opération. Les mouvements du trocart ne la provoquaient en aucune façon. Enfin il nous est arrivé plusieurs fois de sentir très-nettement le poumon appliqué contre l'extrémité du trocart, sans que l'irritation eût fait naître la toux. Par contre, ajoutions-nous, celle-ci éclate sous forme de quintes violentes lorsqu'à la suite de l'incision de la paroi thoracique, lors de la formation d'un pneumothorax, l'air vient à pénétrer dans la cavité pleurale. Preuve que pour la plèvre comme pour les autres parties des voies aériennes la nature de l'agent d'irritation a une grande influence sur la production de la toux.

Dans la pleurésie purulente, la toux, nulle dans les circonstances ordinaires, éclate sous forme de quintes violentes, lorsque la collection de pus vient à se frayer une issue au dehors, à travers le parenchyme pulmonaire. En ce cas la toux, cela va de soi, n'est qu'en relation indirecte avec la pleurésie.

Tuberculose pulmonaire. Dans la tuberculose miliaire généralisée, la tour n'a qu'une importance secondaire. Elle peut manquer totalement dans la forme suffocante à évolution suraiguë, où la scène morbide est dominée par l'asphysie. Dans la forme typhoïde, la toux peut ne se montrer que vers la fin du second septenaire, comme il arrive pour le catarrhe bronchique, qui est un épiphénomène à peu près constant de la fièvre typhoïde, et cette circonstance contribuera à augmenter les difficultés qu'offre dans bien des cas le diagnostic différentiel entre la granulie aiguë à forme typhoïde et la dothiénentérie. D'autres fois cependant il existe, dès le début, des quintes de toux fréquentes, qui fatiguent beaucoup les malades et qui, par leur ténacité, sont bien propres à attirer l'attention du médecin du côté des organes thoraciques. Enfin, dans la forme catarrhale de la tuberculose miliaire aiguë, la toux est de règle, mais elle ne présente pas de caractères spécifiques qui permettent de la distinguer de la toux des bronchites intenses occupant comme siége les bronches de petit calibre (bronchite capillaire.

Dans la tuberculose chronique, c'est-à-dire dans la forme de tuberculose dite ulcéreuse, qui aboutit communément à une destruction progressive d'une portion plus ou moins étendue du parenchyme pulmonaire et à la phthisie, la tour ne manque jamais. En outre, par sa tenacité, quelquesois par sa violence. qui contrastent dans bien des cas avec la faible accentuation des autres signes et symptômes, elle peut acquérir une grande valeur diagnostique lorsqu'on a affaire à une de ces sormes torpides de tuberculose pulmonaire à évolution latente, au début surtout.

Quant aux caractères de cette toux, ils sont sujets à des variantes que l'on peut ramener à deux types, dont G. Sée a donné une bonne description. Le plus ordinairement la toux, au début, est sèche, brève, constituée par de course inspirations sonores, saccadées et entre-coupées. Elle est pénible, quoique très-superficielle, parce que l'expectoration ne se fait qu'avec beaucoup de difficulté. Il semble d'ordinaire au malade que cette toux soit sollicitée par une irritation de la muqueuse du larynx, tandis qu'en réalité le stimulus qui l'occasionne réside dans les bronches et n'est autre que le produit de sécrétion, rare et risqueux, de l'inflammation péri et endobronchique fomentée et entretenue par les tubercules avoisinants. Ce premier type a été comparé par M. Sée à la toux hystérique, dont il est souvent très-difficile de la distinguer chez les femmes.

D'autres fois (second type) la toux affecte une violence beaucoup plus grank:

elle procède par quintes prolongées, qui rappellent dans une certaine mesure les quintes de la coqueluche, sauf qu'elles ne débutent point par l'inspiration sifflante et traînante bien connue, et que les expirations sont moins rapprochées. Ces quintes de toux se terminent assez souvent par des vomissements, signe auquel on a attaché une grande valeur diagnostique, étant donné le petit nombre d'affections (tuberculose, coqueluche, hystérie) dans le cours desquelles on le rencontre habituellement. Nous reviendrons sur ce point. Ajoutons qu'il est rare que le second type débute d'emblée; il succède habituellement au premier et dénote un degré plus avancé des lésions pulmonaires. Aussi est-il exceptionnel qu'il ne coïncide pas avec des signes stéthoscopiques qui permettent d'affirmer l'existence de la tuberculose. Il n'en est pas moins vrai que souvent il détermine le médecin à se livrer à un examen approfondi des organes thoraciques, chez un sujet qu'à première vue on ne soupçonne pas d'être tuberculeux.

La toux des tuberculeux se produit à certaines heures de prédilection, c'està-dire le matin au réveil, puis à la tombée de la nuit et pendant la première partie du sommeil qui se trouve ainsi interrompu et troublé. Pendant le jour, elle peut éclater accidentellement, sous l'instuence des causes occasionnelles qui sont connues pour exciter la toux : exercice de la parole, impression du froid, séjour dans une atmosphère chargée de poussières.

Cette toux peut persister longtemps avec les mêmes caractères et opposer une résistance remarquable aux remèdes mis en œuvre pour la calmer, alors que les signes stéthoscopiques se réduisent encore à fort peu de chose et alors que l'état général du sujet n'inspire aucune inquiétude. Seul l'examen des crachats et la recherche des bacilles tuberculeux permettra souvent de trancher une question de diagnostic, là où le doute se serait imposé jadis avant la découverte de Koch.

A une période plus avancée, lorsque les tuberculeux, devenus phthisiques, sont consumés par la fièvre hectique, la toux passe par les mêmes phases d'exacerbation et d'atténuation que les autres symptômes de la maladie dont l'évolution est sujette à des variantes nombreuses. Il est difficile de fournir sur ce point des indications générales. On peut dire cependant que dans la plupart des cas la toux est un des symptômes les plus pénibles de la phthisie tuberculeuse, en tant que cause de fatigue, d'insomnie et même de douleur.

C'est souvent quand il existe une caverne qui communique librement avec une bronche qu'on voit des phases d'amendement succéder à des périodes d'exaspération de la toux, lorsque la eaverne vient à se vider de la sécrétion morbide qui a mis quelque temps à s'y accumuler. On a noté aussi que, lorsqu'il existe une vaste caverne d'un seul côté, le décubitus sur ce côté réveille la toux, fait qu'on a attribué à ce que, dans cette attitude, les cavernes se vident plus disticilement de leur contenu.

Coqueluche. Dans la coqueluche, la toux avec les accidents qu'elle entraîne résume presque toute la symptomatologie de la maladie. De plus, ses caractères sont tellement spécifiques qu'il suffit d'avoir entendu tousser un enfant atteint de la coqueluche pour être ensuite à même de reconnaître cette maladie d'après la toux seule.

Dans la première période de la coqueluche (période catarrhale) la toux ne dissère de celle de la bronchite que par sa grande opiniàtreté. Les secousses de toux se succèdent à des intervalles très-rapprochés, se répétant plusieurs sois par minute, ne laissant de trève aux malades ni le jour ni la nuit. C'est au

point que lorsque cette toux, coîncidant avec la sièvre, se présente chez un adolescent et en dehors d'un soyer d'épidémie de coqueluche, on peut être tenté de croire au développement d'une tuberculose miliaire aigué des poumons, ce qu'on a improprement appelé une phthisie galopante (Trousseau).

Puis, au bout d'un temps qui varie en moyenne de trois à six semaines, la toux se modifie, pour revêtir des caractères spécifiques dont il a été question (stade convulsif). Elle éclate alors par quintes plus ou moins fréquentes; à l'approche de chaque quinte, le malade ressent un chatouillement ou une sorte de grattage à la gorge et dans le larynx, ou encore une sensation de chaleur en arrière du sternum. Cette sensation appelle irrésistiblement la toux. Celle-ci débute par une inspiration prolongée, sifflante, qui est suivie elle-même de plusieurs saccades expiratoires, dont le caractère convulsif est extrêmement pénible. Ces mouvements expiratoires se succèdent avec une grande rapidité et en nombre tel qu'il semble que tout l'air contenu dans la poitrine soit chassé au dehors.

La quinte peut se réduire à cela; d'ordinaire elle se compose de plusieurs secousses semblables à celle que nous venons de décrire. Après une pause de durée variable, mais toujours courte, une nouvelle inspiration sissante et prolongée se produit, suivie d'une nouvelle série de mouvements expiratoires successifs, et ainsi de suite. Chacune de ces explosions de toux aboutit à l'expuition d'un liquide glaireux, filant, incolore, qui est rejeté souvent en quantité considérable. Il est de règle qu'à une certaine époque de cette période convulsive de la coqueluche les quintes se terminent par des vomissements alimentaires. Pendant chaque crise les violents efforts expiratoires entraînent une gêne de la circulation en retour qui se traduit du côté de l'extrèmité céphalique par la cyanose et le goussement de la face, la tuméfaction des paupières, la turgescence des veines du cou. Quelquefois il en résulte des ruptures de vaisseaux (épistaxis, ecchymoses des paupières, hémoptysies, hémorrhagies sous-cutanées et par les muqueuses), des hernies et des étranglements herniaires, la chute du rectum chez les jeunes enfants. Enfin chez les enfants qui ont déjà des incisives la répétition des quintes de toux et le frottement incessant du filet de la langue contre les dents, qui en résulte, occasionnent assez souvent des ulcérations à œ

Quand la maladie n'atteint pas une gravité insolite, les quintes sont séparées par des intervalles très-étendus. La fréquence des quintes varie aussi tant d'un sujet à l'autre que chez un même sujet à différentes époques. On a tiré de cette fréquence des indications pronostiques très-précises. Au bout d'un temps qui peut s'étendre de quelques jours à plusieurs semaines les quintes devienment à la fois plus rares, plus courtes et moins pénibles; elles alternent avec des secousses de toux catarrhale et peu à peu s'effacent devant celle-ci. En même temps l'expectoration change de caractère, les malades rejettent des crachals opaques, verdâtres ou puriformes. La coqueluche, sauf le cas d'une complication intercurrente, touche à son terme.

Adénopathie trachéo-bronchique. Dans l'adénopathie trachéo-bronchique il est tout à fait exceptionnel que la toux manque, ainsi que cela se réalisa dans une observation d'Andral. Non-seulement la toux se rencontre dans presque tous les cas, mais elle revêt d'habitude des caractères très-tranchés, qui ont été décrits par Guéneau de Mussy, par l'un de nous et par le docteur Baréty : cette toux offre souvent la plus grande ressemblance avec la toux de la coqueluche. D'où la qualification de coqueluchoïde qui lui est restée depuis les travaux de

Guéncau de Mussy sur cette question. Au début elle est rauque, férine et déjà quinteuse; ce dernier caractère va en s'accentuant, et à un moment donné le malade est sujet à des paroxysmes de toux qui se répètent avec une grande ténacité, qui débutent par une inspiration prolongée et siffiante, suivie de plusieurs secousses expiratoires convulsives, ces deux temps se répétant un certain nombre de fois, jusqu'à ce que la toux se termine par l'expuition d'un mucus filant, quelquefois par le vomissement. Bref, la ressemblance de ces quintes avec celles de la coqueluche est frappante.

Quelquesois la toux se présente avec des caractères autres, qui ont été décrits par Baréty dans les termes suivants: « Chaque secousse expiratoire est séparée de la suivante par une ou plusieurs inspirations, les intervalles sont régulièrement de deux à quatre secondes. Cette toux qui est sèche d'ailleurs se répète quelquesois pendant des heures et satigue plus ceux qui l'entendent que ceux qui en sont atteints. »

La durée de cette toux est en général très-longue; elle a été de plus de trois ans dans un cas cité par Guéneau de Mussy. Chez un malade que l'un de nous a soigné deux ans et que Guéneau de Mussy a plusieurs fois examiné, les quintes se reproduisaient par paroxysmes au moment où des poussées herpétiques vers la face et le cou coexistaient avec l'engorgement des ganglions de la nuque et de la région sous-maxillaire, et probablement aussi avec l'engorgement des ganglions bronchiques. L'explication la plus simple qu'on puisse donner de cette toux, c'est d'attribuer son développement à une compression du pneumogastrique par les ganglions trachéo-bronchiques altérés.

Tumeurs du mediastin. Anévrysme de l'aorte. Ce que nous venons de dire de la pathogénie de la toux dans les cas d'adénopathie trachéo bronchique laisse deviner que la toux doit se rencontrer avec des caractères plus ou moins semblables dans les cas de compression du pneumogastrique (thoracique) de tout autre origine. C'est aussi ce qu'on a observé dans un certain nombre de cas de tumeurs du médiastin, et surtout dans des cas d'anévrysme de la crosse ou de la portion thoracique de l'aorte. Dans ces circonstances également la toux est tantôt férine, tantôt coqueluchoïde, suivant que, selon la remarque de Peter, la compression s'exerce sur le tronc même du pneumogastrique ou sur le laryngé inférieur.

Péricardite. Affections cardiaques. La toux manque habituellement dans la péricardite; quand elle existe, elle se réduit à quelques secousses brèves et superficielles, encore y a-t-il lieu de se demander si cette toux n'est pas en rapport avec quelque complication du côté des voies respiratoires.

Les affections cardiaques n'occasionnent de la toux que par voie indirecte, en raison des complications qu'elles produisent du côté des organes respiratoires (catarrhe bronchique, congestion pulmonaire, infarctus).

Affections auriculaires. Nous avons déjà dit que chez certains sujets une injection d'eau poussée dans l'oreille, l'introduction d'un stylet mousse dans le conduit auditif externe ou le chatouillement de ce conduit, provoquaient des quintes de toux; Spring, en mentionnant ce dernier fait, ajoute que c'est évidemment le rameau auriculaire du pneumogastrique qui est ici en cause. On devait s'attendre, d'après cela, à trouver la toux réflexe d'origine auriculaire amplement signalée dans les écrits des spécialistes. Il n'en est rien; c'est à peine si, dans les nombreux ouvrages et mémoires que nous avons compulsés, nous avons trouvé l'une ou l'autre mention de la toux auriculaire.

Fox, dans une communication saite à l'Association médicale britannique (1869; a parlé de la sympathie qui unit le canal auditif au larynx. Il a insisté sur la nécessité d'examiner l'oreille chez les personnes qui toussent, toutes les sois qu'il est impossible de découvrir dans quelque autre organe la cause de la tous. Il ajoutait que, dans un grand nombre de cas, il avait pu découvrir la cause d'une toux rebelle dans une afsection de l'oreille, variété réslexe consécutive à l'irritation des branches du ners auriculo-temporal qui sournit au canal auditis, et que Fox opposait à la toux idiopathique.

Budger (1880) a publié dans la Lancette anglaise l'observation d'une jeur femme qui était depuis trois ans en proie à une toux rebelle qu'on avait prise pour une toux hystérique, faute de pouvoir la rattacher à une affection organique. Une exploration de l'oreille pratiquée accidentellement amena la découverte d'un volumineux bouchon de cérumen. Budger raconte qu'il suffissit d'exercer une légère pression sur cet amas de cérumen pour provoquer une quinte de toux. Le bouchon fut extrait, et à partir de ce moment cette femme cessa de tousser.

Urbantschitsch, dans son Traite des maladies de l'oreille, signale parmi le phénomènes réflexes consécutifs à la pénétration de corps étrangers dans le conduit auditif externe « la toux et les nausées se produisant par l'intermédiaire du rameau auriculaire du pneumogastrique », toux qui disparaît, comme les autres réflexes, après l'extraction du corps étranger. En un autre endroit de son ouvrage Urbantschitsch dit que l'excitation auriculaire, qui est le point de départ des phénomènes réflexes, tels que toux et vomissement, n'a pas beson d'être très-intense; chez un malade, l'action de l'air sur le conduit auditif à droite suffisait à provoquer la toux, de sorte que, pour éviter de tousser, le malade était obligé de tenir cette oreille constamment bouchée.

Wille a soutenu que la toux auriculaire n'est pas la conséquence d'une irrittion de filets nerveux émanant du pneumogastrique, que c'est une des modilités de la toux du trijumeau. A titre de preuve, il a fait valoir que cette tous succède exclusivement aux excitations qui portent sur la partie antérieure de conduit auditif externe, animée par le nerf auriculo-temporal, rameau du nerf maxillaire inférieur qui est lui-même une branche du trijumeau.

Affections des fosses nasales. D'après Mackenzie, la toux survient fréquenment comme symptôme des maladies du nez. Des recherches minutieuses la ont appris que toutes les parties de la pituitaire ne sont pas également susceptibles de donner naissance au phénomène réflexe qui constitue la toux le zones tussigènes occupent le niveau des cornets moyens et inférieurs et la motie postérieure de la cloison; l'excitation qui, à l'état pathologique, donne naissance à la toux, est en rapport avec la congestion et l'inflammation de cette partie à la pituitaire. Plus les troubles congestifs et inflammatoires sont prononcés, plus il y a de chances de voir se produire la toux. Ce phénomène réflexe pes d'ailleurs se produire chez des sujets dont les fosses nasales sont dans un cut parsaitement physiologique. Ainsi Mackenzie mentionne le cas d'un sujet dont le nez était indemne de toute congestion et de toute inflammation et chez legod le contact du rhinoscope et de l'extrémité postérieure du cornet inférieur deve loppait de violentes quintes de toux. Cette toux nasale a été observée également par Mackenzie dans des cas de polypes implantés sur les zones tussigènes. Elk sait désaut lorsque la pituitaire au niveau de ces zones est envalue par des altertions de structure profondes, ainsi qu'il arrive dans les cas d'ozène entre autre-

Bref, Mackenzie conclut de ces observations: qu'il existe dans les fosses nasales une zone tussigène bien définie, dont l'excitation, pathologique ou mécanique, est susceptible de provoquer l'acte réflexe qui constitue la toux; que cette zone tussigène correspond vraisemblablement à la portion de la pituitaire qui tapisse les cornets; que, selon toute apparence, le point le plus sensible de cette zone correspond à l'extrémité postérieure du cornet inférieur et à la partie avoisinante de la cloison; enfin, que cette susceptibilité spéciale est sujette à de grandes variations individuelles.

Sous le nom de toux du trijumeau, Schadewald et Wille ont décrit une toux réslexe ayant son point de départ dans une irritation des filets du trijumeau qui se répandent dans les fosses nasales, le pharvnx, et dans une partie du conduit auditif externe. C'est le plus souvent dans les fosses nasales que cette variété de toux aurait son point de départ. Les deux auteurs que nous venons de citer lui assignent les caractères suivants : sensation permanente de chatouillement plus ou moins pénible, accusé surtout pendant la nuit, et coïncidant d'habitude avec une sensation de pression dans la fosse jugulaire. Cette sensation de chatouillement est la cause incitatrice de la toux; celle-ci éclate sous formes de secousses expiratoires brèves, se succédant à des intervalles de temps très-courts, et qui affectent un caractère convulsif très-pénible. A la longue, l'inspiration qui précède ces secousses expiratoires revêt d'elle-nième une forme convulsive, et les secousses expiratoires ressemblent à des soupirs plutôt qu'à des saccades de toux. Pendant l'accès, la face est cyanosée, les yeux sont proéminents, remplis de larmes; d'expectoration, point. D'après Wille, cette toux est l'expression d'une névrose du trijumeau, car elle s'observe chez des sujets dont les fosses nasales ne présentent aucune altération de structure, et quand de telles altérations existent elles sont la conséquence de la cause qui engendre la toux elle-même. Cette toux, chez les sujets affectés de la névrose en question, peut être provoquée intentionnellement; il sustit pour cela d'introduire une sonde recourbée et boutonnée dans les fosses nasales et surtout de la porter au contact de la région innervée par le ners ethmoïdal. Elle est, d'après Wille, une modalité pathologique de l'éternument et se transforme en asthme nasal, lorsque la névrose va en s'accentuant. Elle cède au traitement topique qui altère la sensibilité réssexe de la muqueuse nasale.

Affections du pharynx. Les affections du pharynx, strictement limitées à cette portion des voies digestives, n'empiétant pas sur les voies respiratoires, évoluent d'ordinaire sans toux. Tout au plus y a-t-il une exception à faire pour cette forme d'angine chronique connue sous le nom de glanduleuse, et qui nécessite des efforts d'expuition donnant lieu à des secousses de toux en quelque sorte avortées, qu'on désigne sous le nom de hem. Il en a été déjà question à propos de la laryngite glanduleuse, qui existe presque toujours à un degré plus ou moins prononcé en même temps que la pharyngite de même nom.

Une autre variété de pharyngite chronique qui peut donner lieu à la toux est celle qui se développe sous l'influence de l'abus des boissons alcooliques. Souvent elle revêt, au point de vue des caractères anatomiques, la forme glanduleuse. Presque toujours l'inflammation pharyngée, causée et entretenue par le contact irritant des boissons fortes, s'étend à la muqueuse qui tapisse l'entrée du larynx (laryngite crapuleuse). Toujours elle coincide avec un état catarrhal de l'estomac, qui peut aller jusqu'à la gastrite franche. L'irritation de la muqueuse pharyngo-laryngée et des parties avoisinantes de la bouche entraîne une hyper-

sécrétion de mucus et de salive; les produits de cette hypersécrétion s'accumulent dans l'estomac et se mélangent au mucus de cet organe, de sorte que, lorsqu'à son réveil l'alcoolique cède au besoin d'expuition qui résulte de sa pharyngite. il est pris de quintes de toux qui aboutissent au rejet par vomissement de ce liquide filant (glaires), mélange de mucus et de salive, dont nous avons indiqué la provenance. Ces toux pharyngées sont-elles dues à l'irritation concomitante des zones tussigènes du larynx? Faut-il admettre au contraire qu'elles sont provoquées au moment où les matières qui tendent à être évacuées par le vomissement viennent à retomber sur le larynx et à irriter les cordes vocales? Ce qui semblerait devoir faire admettre la première hypothèse, c'est tout d'abord la fréquence et l'intensité de la toux dès le début de la maladie, c'est ensuite l'influence qu'exercent sur son intensité et sa durée les badigeonnages du pharynx à l'aide de collutoires narcotiques ou anesthésiants.

D'après Wille, il existe une modalité pharyngée de la toux du trijumeau dont il a été question un peu plus haut. A titre de preuve, ce médecin cite l'observation suivante: Une dame d'un âge avancé était sujette à des accès de tous d'une violence telle, qu'on crut à plusieurs reprises dans l'entourage que la malade allait succomber en état d'asplyxie. Or le pharynx chez cette dane présentait un aspect absolument normal; on n'y découvrait pas la moindre granulation. La sécrétion était minime à la surface de la muqueuse pharyngée qui était plutôt sèche qu'humide. Touchait-on la paroi postérieure du pharynx (dans des parties postérieures surtout) avec une sonde boutonnée introduite à travers la bouche, on provoquait un violent accès de toux de cinq à quinze minutes de durée, accompagné de bruyants sissements inspiratoires. Même résultat quand on excitait le pharynx à travers les sosses nasales. La malade localisait la mee tussigène au-dessous de la sosse jugulaire.

Wille considère que cette toux, qui selon lui avait son départ dans le rameaux pharyngés du trijumeau, n'est qu'une transformation pathologique de la constriction strangulatoire succédant, dans les circonstances physiologiques, à l'excitation de la muqueuse du pharynx.

Toux d'origine buccale. La toux sigure parmi les nombreux accidents morbides qu'on met d'ordinaire sur le compte de la dentition. Ce qui n'est pas contestable, c'est qu'à l'époque de la dentition les ensants sont sous le comp d'une prédisposition morbide qui les expose entre autres aux assections catarrhales des voies respiratoires, de sorte telle qu'on est en droit de se demander si les toux qu'on rapporte souvent à la dentition ne sont pas quelquesois le conséquence d'un catarrhe ou d'un état congestif du larynx ou des bronches. Cependant il n'est pas de médecin qui n'ait observé des toux survenant as moment de l'évolution dentaire cessant avec elle et évidemment lices à cette évolution.

Récemment M. Rice a publié deux exemples de toux en rapport avec un hypertrophie considérable des follicules clos de la base de la langue. D'aprè-Rice, les accès de toux avaient pour cause occasionnelle l'excitation mécanique de la face antéro-supérieure de l'épiglotte par les follicules hypertrophies. Et en effet la destruction du tissu hypertrophie au moyen du galvanocautère et d'autres caustiques fit cesser la toux.

Toux gastrique. Nous avons vu que l'expérimentation physiologique n'a jamais réussi à provoquer la toux par l'excitation directe de la muqueuse de l'estomac. Néanmoins nombre d'auteurs ont admis une toux d'origine gastrique.

en se basant sur des faits d'ordre clinique C'est ainsi que Brücke a cité le cas d'un de ses malades, un jeune garçon, qui était tourmenté nuit et jour par une toux pénible, et qui se trouva débarrassé de la toux après avoir eu des vomissements abondants. Krimer avait déjà prétendu que la présence des vers dans l'estomac ou dans le duodénum, un cancer, peuvent être l'occasion d'une toux due à l'irritation du nerf vague.

La toux gastrique a été représentée comme fréquente, surtout avec le catarrhe chronique de l'estomac et principalement avec la gastrique alcoolique. D'après Spring, la toux stomacale « est d'ordinaire une petite toux superficielle accompagnant l'état saburral et diverses autres affections de l'estomac. Pour la provoquer, il suffit parfois de l'ingestion d'une boisson froide. »

M. Peter signale la fréquence de la toux stomacale chez les tuberculeux. Selon lui, « il arrive fréquemment que les tuberculeux toussent dès qu'ils ont mangé. Dans ce cas, le fait initial est la présence des aliments dans l'estomac, c'est-à-dire, l'irritation par leur contact des filets du pneumogastrique stomacal. Et pour qu'alors le malade tousse il en faut bien conclure que l'excitation toute matérielle du pneumogastrique à l'estomac a déterminé par action réslexe l'excitation du pneumogastrique des bronches.

La théorie de la toux gastrique a été battue en brèche, dans ces derniers temps, en Allemagne principalement, par Ebstein et Edlefsen. Déjà Brücke, à propos d'un malade dont il a été question un peu plus haut, avait fait remarquer que dans ces cas de toux d'origine présumée gastrique il était fort possible que l'agent provocateur de la toux ne se trouvât pas dans l'estomac, mais bien dans les voies aériennes, et qu'il fût expulsé par le fait du vomissement, de la même façon qu'une membrane croupale est rejetée au dehors à la suite de l'administration d'un vomitif.

Edlessen explique les choses d'une saçon plus simple encore, sans saire intervenir l'irritation de la muqueuse stomacale. Le vomissement, ou, ce qui est encore plus fréquent, la constriction pharyngée, suit, dans bien des cas, un accès de toux, parce que le produit de l'expectoration, par le fait de sa grande viscosité, reste adhérent à la paroi postérieure ou sur d'autres portions du pharynx. Il en résulte une irritation de ces parties dont une excitation même légère sollicite des efforts de vomissements. Cette irritation aboutira avec d'autant plus de facilité à l'acte du vomissement que souvent elle s'exerce sur une muqueuse en état d'inflammation, car chez les sujets affectés d'un catarrhe chronique des voies aériennes supérieures, d'un catarrhe chronique de l'estomac, et chez les tuberculeux, un certain degré de pharyngite chronique est de règle. Le vomissement qui survient dans ces conditions sera encore favorisé par les circonstances prédisposantes, telles que le jeune âge, l'état catarrhal de l'estomac. Que si la toux cesse après le vomissement, c'est que le pharynx se déterge des mucosités adhérentes à sa surface, en même temps que s'opère l'expulsion violente du contenu de l'estomac. Bref, parce qu'un accès de toux se termine par le vomissement, on ne saurait en conclure que la toux a pour point de départ une excitation de la muqueuse de l'estomac. A ce propos, Edlessen prétend qu'il a pu chez un certain nombre de malades se convaincre que des accès de toux suivis de vomissements étaient provoqués par le reflux d'une sécrétion nasale morbide dans le pharynx, d'où une irritation et des accidents réflexes identiques à ceux qu'engendre l'adhérence à la muqueuse du pharynx de mucosités visqueuses parties du larynx de la trachée ou des bronches.

On peut objecter à cette argumentation que la théorie de la toux stomacale n'a pas été édifiée sur la seule corrélation de la toux et du vomissement consicutif; qu'en invoquant une origine gastrique pour certaines toux on a amoi eu en vue les cas où la toux est réveillée par l'ingestion de certains aliments, de certaines boissons, de boissons froides principalement. Il est possible que dans un certain nombre de ces faits la toux ne reconnaissait pas d'autre cause que le contact du pharynx et de l'entrée du larynx avec quelque aliment irritant ou avec un liquide trop froid. C'est ainsi que chez les tuberculeux affectés de lésions ulcéreuses de l'épiglotte le passage des aliments provoque des accès de toux d'une extrême violence, qu'il est d'ailleurs facile de prévenir en appliquant sur la surface ulcérée un topique analgésiant (cocaïne, morphine), preuve que la toux en pareilles circonstances dépend non des ulcérations considérées en elles-mêmes, mais de l'irritabilité morbide qui en résulte pour cette régine des premières voies dont l'excitation répond, à l'état normal, par la toux, voire par le vomissement. L'ingestion des aliments peut encore intervenir comme cause indirecte du vomissement, par un autre mécanisme, en provoquant le pyrosis. Les matières acres régurgitées venant en contact avec la muqueuse qui tapisse l'entrée du larynx, il est tout naturel d'admettre que l'irritation qui en résulte occasionne des quintes de toux, surtout quand on considère que octé irritation peut à la lougue engendrer des ulcérations du larynx, ainsi que Fritsche en a cité un exemple.

En somme, nous croyons avoir démontré que, si la preuve expérimentale de la possibilité de l'origine gastrique de la toux est encore à faire, les preuves d'ordre clinique qu'on a invoquées jusqu'ici n'ont pas la valeur qu'on leur a attribuée. Des causes multiples peuvent donner naissance à la toux dite gastrique. Ce qui reste certain c'est que, l'explication de son mécanisme restant douteuse, la toux et une toux très-pénible soit la conséquence de lésions ou d'altérations fonctionnelles de l'estomac.

Toux hépatique et splénique. On entend par là une toux d'origine réflese, qui survient dans le cours d'une affection organique du foie et de la rate, et dehors de toute propagation de la lésion à la plèvre et aux poumons par ver de contiguïté. Déjà Hippocrate avait noté que les affections de la glande hépatique s'accompagnent d'une toux qu'il avait caractérisée en ces termes : Tusse arida, sicca, molesta quidem, sed rara.

Krimer a cité des faits cliniques comme preuves de l'existence d'une toux bépatique, et Budd, dans son Traite des maladies du foie, avance que l'irritate de la glande hépatique, comme celle de l'estomac, peut être le point de depart d'une toux sèche, brève et sympathique, et que, de même que l'irritation de la plupart des viscères abdominaux, elle peut occasionner des vomissements.

M. Rendu admet la toux hépatique d'origine réslexe, c'est-à-dire ne relevant pas d'une lésion pulmonaire concomitante. Comme preuve de l'importance que peut avoir cette notion au point de vue du diagnostic, il cite ce sait empranté à son observation personnelle : Un officier revenait de la Cochinchine avec des accidents qui rappelaient absolument ceux de la tuberculose, amaigrissement toux permanente, diarrhée, aspect cachectique. Ces symptômes s'étaient développés d'une saçon progressive, à la suite d'une dysenterie ancienne. Le son l'était ni volumineux, ni douloureux, et paraissait indemne de toute lesion. D'autre part l'auscultation de la poitrine ne donnait pas de résultats en rappart avec une lésion pulmonaire. Au bout d'un mois environ de séjour en France.

unc évacuation copieuse de pus eut lieu à trois reprises différentes par les garde-robes. A partir de ce moment la toux cessa comme par enchantement, et M. Rendu ne doute pas qu'elle ait été le principal symptôme d'un abcès du soie à évolution latente.

Niemeyer, dans son Traité de pathologie, dit que les tumeurs chroniques de la rate, en comprimant le diaphragme, peuvent provoquer de l'oppression et de la toux.

Naunyn, qui ne croyait pas à l'existence d'une toux gastrique, a prétendu que par contre la toux d'origine hépatique et splénique ne pouvait être mise en doute, et il a cité des observations assez probantes à l'appui de sa manière de voir. Il a rencontré la toux hépatique dans les cas d'hépatite interstitielle chronique, diffuse, avec augmentation du volume du foie, et la toux splénique dans les cas d'engorgement de la rate consécutif à la fièvre typhoïde, à l'infection palustre, à la leucémie, ou due à une stase collatérale occasionnée par une hépatite interstitielle, chez des hommes, des semmes et des ensants qui ne présentaient aucun signe appréciable d'une affection des poumons, du larynx ou du cœur. La toux était provoquée par la palpation du foic ou du rebord de la rate; elle ne se distinguait en rien de la toux commune, mais elle n'aboutissait pas à l'expectoration. Le plus souvent Naunyn a été mis sur la trace de cette toux en ce que celle-ci se produisait au moment même où, le malade venant à faire une inspiration profonde, la rate ou le foie se trouvait resoulé contre le doigt explorateur appliqué sur l'un des hypochondres. La toux manquait d'ailleurs lorsque l'on se bornait à faire exécuter au sujet un mouvement d'inspiration force, preuve que celle-ci n'en était pas la cause. Comme, d'autre part, chez les malades qui ont fait l'objet de ces recherches, le foie ou la rate étaient augmentés de volume, il devenait facile d'atteindre ces organes avec le doigt à travers les téguments abdominaux, alors que le malade arrêtait sa respiration. Dans ces conditions, Naunyn a reconnu qu'il existe toujours sur le rebord du foie ou de la rate un endroit bien délimité, veritable zone tussigène, dont l'irritation par le toucher détermine des secousses de toux. Le résultat est obtenu même quand l'irritation se borne à un attouchement très-superficiel de la zone tussigène, incapable de communiquer au foie ou à la rate un ébranlement qui pourrait ensuite se propager au diaphragme et à la plèvre. Quelquesois l'effet produit se réduit à une contraction furtive des muscles abdominaux, quelque chose comme une secousse de toux avortée.

Le plus souvent aussi la zone tussigène du rebord du foie ou de la rate est douloureuse; elle l'est quelquefois à un très-haut degré. Mais la douleur peut manquer et la toux se produire néanmoins à la suite de l'attouchement de la zone en question. Naunyn a constaté la persistance d'une même zone tussigène pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines consécutives, puis cette anomalie de la sensibilité se dissipait, quoique la lésion organique, engorgement du foie ou de la rate, persistàt. Inversement, il a été quelquefois possible de réveiller la toux par l'attouchement de la zone tussigène, quelques jours après la résolution d'un engorgement de la rate consécutif à une fièvre typhoïde ou à une fièvre intermittente. Naunyn a pris soin d'ajouter qu'il n'a jamais pu percevoir de frottements péritonéaux au siège des zones tussigènes. Dans ces conditions, il semble difficile d'admettre, avec Grisolle et d'autres auteurs, que dans l'hépatite la toux comme d'autres accidents respiratoires est exclusivement la conséquence du refoulement du diaphragme et de la compression du poumon.

Les faits sur lesquels s'est basé M. Trastour (de Nantes) pour admettre l'existence de la toux hépatique ou splénique présentent plus d'un point commun avec ceux de Naunyn. Il s'agit de malades atteints d'un engorgement du foie ou de la rate ou des deux organes à la fois, « engorgement simple, dépendant soit de l'influence paludéenne, soit de troubles dyspeptiques », et qui, sans présenter aucune trace d'une affection des voies respiratoires, étaient pris d'une toux dont M. Trastour donne la description suivante : « La toux spléno-hépatique a un certain caractère nerveux, spasmodique, qui frape l'oreille d'un praticien expérimenté; ordinairement sans expectoration, sauf parfois le rejet de quelques mucosités incolores, cette toux est plus ou moins rude, plus ou moins fréquente; brève, non quinteuse, elle se montre souvent, caractère important, à l'occasion des mouvements ou de l'ingestion des aliments, mais surtout par la palpation et la percussion du foie et de la rate. S'il y a des accès de fièvre, cette toux est parfois très-réitérée et très-pénible au moment du frisson. »

Cette toux, fait encore remarquer l'auteur que nous citons, n'est pas inquiétante par elle-même, mais, vu la coexistence d'autres symptômes, tels que la faiblesse, l'essoussement, le facies cachectique, elle éveille souvent dans l'entourage le soupçon, mal fondé, d'une maladie consomptive, principalement de la tuberculose. En réalité, la toux et les manifestations concomitantes cèdent à l'emploi des toniques associés aux révulsis (mouches de Milan, cautérisations sur les hypochondres). M. Trastour a insisté d'une façon spéciale sur l'utilité qu'ont les révulsis en pareils cas.

Une observation de M. Fabre (de Commentry) peut également être invoquée comme une preuve de l'existence de la toux splénique. Il s'agissait d'une petite fille qui, dans le cours d'une fièvre intermittente, fut prise de toux et d'un point de côté à gauche, le tout simulant une pleurésie au début. Les signes stéthoscopiques étaient absolument négatifs et l'évolution ultérieure de la maldie sit voir que l'on avait eu affaire simplement à de la splénalgie compliquée de tous.

Vers intestinaux. A une époque où l'on faisait jouer un rôle considérable aux vers intestinaux dans l'étiologie d'une foule d'affections morbides, la croyance à la toux d'origine vermineuse était très-répandue. Aujourd'hui on se montre plus sceptique sur ce chapitre. Il existe pourtant des observations, pour la plupart très-anciennes, qui peuvent être invoquées comme des preuves à l'appui de la toux vermineuse.

Ainsi Lepelletier a relaté l'observation d'une femme, de constitution cachectique, qui fut subitement atteinte d'une douleur violente au côté gauche, accompagnée de toux sèche, d'une forte oppression, d'une soif excessive, de maux de tête et de sièvre. L'emploi de purgatifs et de vermisuges débarrassa cette semme d'un certain nombre d'ascarides, et sa santé se rétablit.

Bremser, qui cite ce fait, mentionne le cas d'une jeune fille tourmentée par une toux sèche presque continuelle. Comme elle avait rendu des fragments de tænia, on lui fit prendre des anthelminthiques. L'expulsion d'une grande partie du parasite fut suivie d'une période de calme, de deux mois de durée, au bout de laquelle la toux revint. Une nouvelle évacuation d'un morceau de tænia eut lieu et la toux cessa de nouveau pendant quelque temps. Cette succession de phénomènes se reproduisit trois ou quatre fois. Finalement la jeune fille fut complétement débarrassée de son tænia, et à partir de ce moment la toux pe reparut plus.

Mondière a public l'observation d'une jeune fille de dix-neuf ans qui fut

débarrassée d'une toux quinteuse très-tenace, après expulsion d'une soixantaine de lombrics et d'un grand nombre d'oxyures.

Spring, en parlant de l'opinion qui a cours auprès de beaucoup de praticiens touchant la fréquence de la toux vermineuse guérissable par les vermifuges, rappelle que Graves, dans ses Leçons cliniques, a raconté le cas d'une jeune fille épuisée par une toux spasmodique qui durait depuis plusieurs mois, accompagnée de fièvre et d'émaciation; la jeune fille fut guérie par l'expulsion du tænia.

Affections uterines. On admet généralement qu'il existe une toux d'origine utérine. Aran, qui a été le premier à la signaler, en a donné une description très circonstanciée, en rattachant cette toux au groupe de phénomènes hystérique, qui, chez les semmes prédisposées, se développent sous l'influence occasionnelle d'une affection utérine. Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire la description d'Aran, étant donné que cette toux utérine, couramment admise par les gynécologues, se trouve à peine signalée de çà et de là dans les écrits postérieurs : « Sans être aussi commune que les autres névralgies, dit Aran, la toux, que j'appellerai utérine, mérite d'être connue des médecins, non pas à cause des douleurs qu'elle fait éprouver aux malades, mais parce que, rapprochée des autres accidents généraux, de l'amaigrissement, de la perte de forces, etc., elle peut conduire à admettre l'existence probable d'une tuberculisation pulmonaire. » Aran raconte qu'il a soigné une jeune dame « que le caractère rebelle de la toux et la prédominance de cet accident avaient fait considérer comme atteinte de phthisie »; il constata chez elle l'existence d'une métrite légère avec catarille utérin. Après un mois de traitement la toux cessa en même temps que disparurent les phénomènes généraux les plus graves, et ne reparut plus : « Cette toux, dit Aran, est d'autant plus trompeuse, qu'elle est petite et sèche, revient par quintes, tantôt très-rares, tantôt très-fréquentes; dans quelque cas elle a un caractère de sonorité comme métallique qui la rend très-désagréable pour les malades et surtout pour les personnes qui les entourent. »

Est-il nécessaire d'insister sur la fréquence avec laquelle, chez beaucoup de femmes, on développe, par la compression ovarienne, des quintes de toux, en même temps que la sensation du globe hystérique? c'est une observation que nous avons eu maintes fois l'occasion de faire. Cependant on ne trouve mentionnée presque nulle part, dans les écrits de la littérature médicale, l'existence d'une toux ovarienne. Un médecin suisse, Schnyder, a relaté deux exemples plus ou moins probants. Le premier concerne une femme agée de trente-sept ans, qui avait eu quinze couches et qui depuis longtemps déjà était affectée d'un fibrome de l'utérus avec péri-ovarite double. Cette femme présentait en outre les signes d'une pneumonie chronique (?) du sommet gauche, elle avait des hémoptysies peu abondantes et elle toussait. Mais cette toux, suivant les circonstances, se présentait avec des caractères très-différents : d'habitude, le matin, la toux était modérée, aboutissant à l'expectoration de crachats parfois mélangés de sang, le reste de la journée la malade était tourmentée d'une facon presque continue par une toux brève, sèche, très-pénible, qui s'exaspérait aux époques menstruelles, ou lorsque sous l'influence de la marche la malade éprouvait des douleurs dans le ventre. En mesure de l'aggravation des douleurs et des hémoptysies (supplémentaires), la castration fut décidée. A la suite de l'extirpation des deux ovaires, la tumeur fibreuse diminua rapidement de volume; les hémoptysies et la toux cessèrent du même coup.

L'autre observation de Schnyder se rapporte à une semme de vingt-neus ans,

stérile, prédisposée de naissance à la tuberculose, présentant depuis plusieurs années les signes d'une lésion du sommet droit. Ellé était tourmentée par une toux incessante, sèche, qui autrefois cessait momentanément à l'époque des règles; elle avait, de plus, des crises asthmatiques. Dans la suite, la lésion pulmonaire parut s'amender, tandis que la toux ne fit que s'exaspérer. Incidemment le médecin remarqua que la malade s'arrêtait de tousser chaque fois et pendant tout le temps qu'elle jouait du piano. Un examen des organes génitaut fit découvrir l'existence d'une tumeur implantée sur le bassin et dépassant la symphyse de quelques travers de doigt.

Maladies des centres nerveux. Ball et Krishaber, dans leur article sur le tumeurs cérébrales, publié dans ce Dictionnaire; Jaccoud, dans son Traite de pathologie, et Grasset, dans son Traite des maladies du système nerveux, signalent la toux comme pouvant figurer parmi les symptômes des tumeur encéphaliques. Nothnagel n'en dit pas plus long que ces auteurs. Selon lui, dan les cas de lésions en foyer de l'encéphale, « la toux, phénomène d'ailleurs trèrare, qui apparaît en même temps que les autres symptômes, revendique pour le diagnostic local la même signification que les troubles respiratoires c'est-à-dire qu'en l'absence de toute affection des appareils respiratoire or circulatoire la toux implique que la lésion en foyer réside dans le voisinage immédiat du centre respiratoire, dans la moelle allongée ou dans le segment inférieur de la protubérance.

Erb (Compendium de Ziemssen) se contente de mentionner la toux, à côté de l'éternument et du bàillement, par ni les manifestations possibles des lésion-centrales qui intéressent les centres respiratoires et les voies de transmission qui y aboutissent. A propos de la symptomatologie de la paralysie bulbair progressive il signale que dans cette maladie la toux, de cause autre que le lésion des centres nerveux, perd de son intensité, parce que les mouvement respiratoires deviennent plus superficiels et que les cordes vocales se paralysent.

C'est probablement à une extension des lésions au bulbe qu'il faut rapporter la toux qui survient quelquesois dans le cours du tabes dorsalis, en dehors & toute altération de l'appareil respiratoire. Cruveilhier avait déjà observé un fat de ce genre. Duchenne de Boulogne, dans son Traité de l'électrisation localise. disait avoir noté, dans des cas d'ataxie locomotrice progressive, des tous per veuses opiniâtres, apyrétiques, quelquefois accompagnées d'une bronchorrhée de peu de durée et revenant d'une manière intemittente. Féréol a fait sur ce passi particulier de l'ataxie locomotrice progressive une très-intéressante commuscation à la Société médicale des hôpitaux, basée sur cinq exemples de tou coqueluchoïde chez des ataxiques. Des faits du même genre ont été rapporte par Krishaber, Demange, Vulpian, Jean, Landouzy et Dejerine. A l'autopas & son malade, Jean a trouvé une atrophie avec induration grise des pyramis postérieures et un petit foyer de ramollissement dans le corps restiforme gauche. Le tronc du pneumogastrique gauche était atrophié sur une grant étendue, mais les noyaux d'origine de ce nerf étaient intacts. Il semble de que la toux coqueluchoïde observée dans ce cas soit à mettre en parallèle am la toux de même caractère qu'excite parfois la compression du nerf vague per une tumeur intra-thoracique. L'observation communiquée par Landoury & Dejerine à la Société de biologie prouve que cette interprétation ne saurait du généralisée; dans ce cas, les noyaux d'origine des nerfs pneumogastres s

spinal étaient le siège d'une atrophie pigmentaire très-nette, sans sclérose. Les troncs nerveux présentaient les altérations de la dégénérescence secondaire.

Cette toux des tabétiques rentre dans le groupe d'accidents qu'on a décrits sous le nom de crises laryngées. On en peut rapprocher la toux qui sait partie du syndrome décrit par M. Charcot, sous le nom de vertige laryngé. Dans le cours et à la suite d'une assection laryngo-bronchique, développée sous l'inssuence d'une cause banale, on observe chez un malade des accès qui débutent par une sensation de chatouillement, de chaleur ou de brûlure au niveau du larynx, suivie d'une petite toux sèche, quinteuse, très-pénible; puis le malade perd connaissance et tombe comme lors d'un accès d'épilepsie. Il revient à lui au bout de quelque temps, ne conservant de son attaque que le souvenir du chatouillement, de la toux et du sentiment vertigineux qui l'ont précédée. M. Charcot a insisté sur ce que ces accès de vertige laryngé surviennent quelquesois chez des malades atteints d'ataxie locomotrice, et qu'ils ne constituent alors que l'une des variétés des crises laryngées tabétiques.

De ce vertige laryngé Krishaber a rapproché ce qu'il appelait la toux spasmodique des adultes, et qui n'en serait qu'une modalité avec des caractères cliniques un peu différents. Tandis que la toux du vertige laryngé est ordinairement légère, laryngée et suivie de perte de connaissance, la toux spasmodique des adultes est bruyante, très-violente et suivie d'accidents en apparence asphyxiques, qui peuvent aller jusqu'à produire des congestions cérébrales et des lipothymies dans les deux cas; d'ailleurs, les altérations laryngées sont minimes (Annales des maladies de l'oreille et du larynx, n° 1).

La toux peut être occasionnée par des lésions intéressant le névraxe au-dessous du bulbe. Charcot signale la toux et la dyspnée comme pouvant exister à titre de symptômes isolés, dans le cas de compression des régions supérieures de la moelle épinière, bien avant l'apparition de la paraplégie. « Combinés avec les douleurs névralgiques qui, en pareils cas, occupent naturellement les parties supérieures du thorax, ces symptômes ont quelquesois reproduit jusqu'au point de rendre la méprise facile les apparences de la phthisie commençante ». Et à ce propos Charcot rappelle une intéressante observation publiée par Gull il y a plus de vingt ans. Il s'agissait d'un boulanger âgé de trente ans, qui depuis deux mois présentait comme symptômes de la toux et de la dyspnée des douleurs dans la partie supérieure du dos et dans l'épaule droite, des transpirations fréquentes, de l'amaigrissement et de la prostration des forces. Quatre jours après son entrée à l'hôpital, cet homme se trouva tout à coup dans l'impossibilité d'émettre ses urines; quinze jours plus tard, les genoux devinrent douloureux et la douleur thoracique s'exaspéra. Puis survint de l'affaiblissement des membres, qui alla en s'accentuant pour devenir absolue, avec diminution de la sensibilité dans les parties paralysées. Au bout de quatre mois environ, le malade succomba aux suites d'une eschare au sacrum. L'autopsie releva l'existence d'une tumeur de la dure-mère, qui avait comprimé la moelle à la hauteur de la quatrième vertèbre dorsale et déterminé le ramollissement de la substance nerveuse à ce niveau.

Une observation plus ancienne, publice par Malingkrodt, peut être rapprochée de la précédente. Elle concerne un homme vigoureux, jouissant d'une bonne santé, sauf qu'il était sujet à des accès de toux convulsive, qui parfois dégénéraient en spasmes tétaniques. D'habitude, la toux se déclarait spontanément, mais on pouvait la provoquer à volonté, soit par une pression exercée sur

la colonne vertébrale, entre la deuxième et la quatrième vertèbre cervicale, soit par un léger attouchement de l'épaule gauche ou de l'épigastre, soit en excitant le malade au rire.

Dans l'observation qui précède il existait donc du côté de la peau de véritables zones tussigènes, vraisemblablement en rapport sinon avec une altération matérielle, du moins avec un trouble fonctionnel des centres nerveux. Ces zones tussigènes peuvent être mises en parallèle avec les zones hystérogènes, dont l'excitation provoque chez les hystériques une attaque convulsive. Et. de fait. on a signalé chez des hystériques l'existence de zones tussigènes. Récemment, entre autres, le professeur Strübing (de Greifswald) a donné la relation d'un fait de ce genre : Une jeune fille de dix-neuf ans avait été affectée d'une laryngobronchite aiguë catarrhale. Elle était rétablie depuis trois mois, lorsque sans cause apparente elle fut en proie à des accès de toux violente, qui avaient cela de particulier qu'ils éclataient à la suite d'une irritation mécanique de la peau. Le côté gauche était sous ce rapport plus impressionnable que le côté droit. La compression de l'ovaire du côté gauche était plus efficace encore; il en résultait un accès de toux absolument effrayant, car on voyait se succéder jusqu'à 130 secousses en l'espace d'une minute. On ne constatait d'ailleurs aucuse trace d'un état pathologique du côté de l'appareil de la respiration ni du côté des organes génitaux. Mais la jeune fille présentait des signes irrécusables d'hystérie, c'est-à-dire de l'hyperesthésie et de l'hyperalgesie cutanée à gauche, de la mastodynie et de l'ovarie, prononcées à gauche surtout. Un traitement dirigé à la sois contre l'état névropathique et contre la déchéance de l'état général sit cesser momentanément les accidents susdits. Les manifestations hystériques ont réapparu dans la suite, sans la toux, qui était remplacée par des attaques convulsives, lesquelles avaient fait défaut jusqu'alors. C'est ce qui a fait dire à Strübing que chez cette jeune fille, pendant la seconde phase de la maladie, l'excitabilité morbide qui affectait précédemment le centre tussigène avait gagné le centre convulsif (bulbaire).

Dans les faits qui précèdent, la toux, manifestation d'une altération de structure ou d'une perturbation fonctionnelle (hystérie) des centres nerveus n'éclatait qu'à la suite d'une irritation mécanique de la peau. Or, chez les hystériques, on observe quelquefois une toux nerveuse, manifestation convulsire de la névrose, dont les accès éclatent spontanément. Nous allons lui consacre un paragraphe spécial.

Toux hystérique. Sydenham paraît avoir le premier indiqué les caractères de cette toux spéciale aux hystériques, dont Lasègue a donné, il y a plus de quarante ans, une description à laquelle il n'y a pas eu grand'chose à change depuis.

La toux hystérique s'observe plus fréquemment chez les jeunes filles que chez les femmes d'un âge mûr. Il est exceptionnel qu'elle soit la premier manifestation apparente de la névrose. Elle se montre quelquesois à la suite d'une laryngite ou d'une bronchite, quelquesois à la suite de la disparition d'une autre manifestation de l'hystérie. Son développement peut coïncider avec de troubles de la menstruation, en particulier avec la suppression des règles. Le plus souvent, les accès de cette toux se succèdent à des intervalles de temps et temps très-rapprochés, ne laissant nulle trève à la malade le jour, et sans jamais aboutir à l'expectoration. Eger crebrissime tussit et sere sine intermissione nihit prorsus expectorans, suivant la description de Sydenham. Les accès sont

généralement annoncés par une sensation de picotement dans le larynx. Quelquefois aussi on constate l'intervention d'une cause occasionnelle, telle qu'une émotion morale, une marche un peu rapide, une inspiration forcée, le séjour dans
une atmosphère irritante. Chez certaines femmes, les accès se reproduisent aux
mèmes heures de la journée, avec une régularité surprenante. D'autre part,
caractère sur lequel a insisté Lasègue, la toux hystérique reste toujours identique
à elle-mème, chez un même sujet, conservant le mème timbre pendant toute
la durée de son évolution, chaque quinte se composant d'un même nombre de
secousses expiratoires. Elle a presque toujours un timbre très-aigre, aigu, monotone. Exceptionnellement elle est rauque, stridente, ressemblant à un cri d'oiseau.
Plus souvent, elle se complique d'un enrouement passager, qui peut aller jusqu'à
l'aphonie.

Cette toux, dont la ténacité, pendant le jour, est telle que chez une malade dont l'observation a été publiée par Priou on comptait jusqu'à 64000 secousses dans la même journée, cette toux cesse la nuit, autre caractère sur lequel a insisté Lasègue. Elle peut se reproduire pendant des mois, voire des années : ainsi la malade de Priou, dont il a été question à l'instant, toussa pendant quatre années consécutives, et les quintes ne lui laissaient pas de repos pendant seize heures chaque jour. Il est à peine nécessaire d'ajouter que la recherche des signes sthétoscopiques ne révèle rien d'anormal; dans l'intervalle des accès la respiration ne traduit aucune gêne. Il peut arriver toutesois; quand les accès durent longtemps et se suivent à des intervalles très-rapprochés, que les mouvements respiratoires s'accélèrent jusqu'à 40 et 50 dans la minute, ainsi que le pouls (120-130), que la peau se couvre de sueur, incidents propres à faire croire à l'existence d'un mouvement de sièvre. Quand de plus les malades out maigri, quand elles ont des crachements de sang, circonstance qui n'est pas rare chez les hystériques surtout en cas d'aménorrhée, la crainte de la tuberculose pulmonaire peut surgir dans l'esprit de l'entourage et du médecin. L'examen des organes thoraciques, l'évolution des symptômes, feront justice de ces craintes. Même quand elle affecte une ténacité extrême, la toux hystérique est plus effrayante que grave; elle cesse subitement, du jour au lendemain, comme elle avait commencé. Lasègue lui avait assigné comme autre caractère de n'avoir pas de tendance habituelle à faire place à d'autres manifestations saillantes de l'hystérie. Ce point a été contesté, par Trousseau entre autres. Déjà Lasègue avait mentionné, à titre d'exception, deux cas où la toux hystérique fit place une sois à des attaques convulsives, une autre sois à de l'aphonie et à une bémiplégie. D'après Trousseau, il serait loin d'être rare de voir alterner la toux bystérique avec les grandes manifestations de la névrose protéiforme, avec les convulsions, l'hémiplégie, avec les vomissements incoercibles, et aussi avec des manifestations de moindre importance, avec des éternuments, par exemple, ainsi qu'llérard l'a observé chez une malade. Entin, la toux peut coexister avec l'une ou l'autre de ces manifestations de l'hystérie. Briquet a observé une hystérique chez laquelle chaque effort de toux était suivi d'une attaque de convulsions avec perte de la connaissance; chez une autre, chaque accès était suivi d'un belement.

VALEUR SÉMÉIOLOGIQUE DE LA TOUX. Ce que nous venons de dire dans le chapitre précédent rend suffisamment compte des difficultés que l'on éprouve à apprécier la valeur séméiologique de la toux. Ce symptôme existe, en effet, dans un si grand nombre de maladies et dans des maladies si dissemblables,

qu'il est très-difficile, sinon impossible, de tirer de ses caractères des indications diagnostiques précises. C'est donc en considérant tout à la fois les caractères, la marche, la durée de la toux, etc., que l'on arrivera à se faire une idée quelque peu précise des causes qui lui donnent naissance. On devra donc chercher à différents articles de ce Dictionnaire (voy. Bronchite, Lartngite, Phybrise, Pleurésie, Preudonie, etc.) les renseignements nécessaires à cet égard. Disors seulement que la toux fréquente, pénible, souvent quinteuse, n'est pas nécessairement l'indice d'une lésion grave des voies respiratoires, mais qu'il convient toujours d'examiner très-attentivement l'arbre aérien toutes les fois que l'on se trouvera en présence d'une toux quelque peu persistante. Si cet examen est négatif, il n'en résultera pas par cela que la toux soit nécessairement d'origine nerveuse ou viscérale, mais, si l'exploration des voies respiratoires, souvent pratiquée avec tous les soins nécessaires, ne donne jamais un résultat précis, on aura de grandes chances pour avoir affaire à une toux d'origine nerveuse ou viscérale.

De toutes les formes de toux, la plus pénible, la plus caractéristique, est la toux quinteuse, qui s'observe avec des caractères dissérents dans la coqueluche, dans l'hystérie, dans les maladies du pharynx et de l'estomac (embarras gastrique avec pharyngite glanduleuse, pharyngite alcoolique ou tabagique, etc.). Dans l'hystérie, la toux affecte parfois les caractères raugues de l'aboiement; d'autres fois, elle est éclatante, extrêmement fréquente et pénible. Dans la pharyngite glanduleuse des fumeurs, des alcooliques, des gastralgiques, elle est quinteuse et accompagnée d'essorts de vomissements. Dans la coqueluche, la fréquence et la durée des quintes, la reprise qui les suit, les vomissements qui l'accompagnent, sont des signes souvent caractéristiques. Mais ce n'est pas seulement dans l'hystérie, la pharyngite glanduleuse ou la coqueluche, que l'on observe la toux, avec ces caractères de quinte pénible, douloureuse et fréquente. Les congestions pulmonaires avec adénopathie bronchique, les spléno pneumonies. les tuberculoses pulmonaires, peut-être en raison de l'adénopathie qui les accompagne, donnent lieu à des symptômes souvent identiques. Après ces toux quinteuses, à répétitions fréquentes, mais en même temps à timbre rauque ou éclatant, nous devons citer les toux sèches, composées d'une ou de plusieurs expirations assez peu sonores, sans expectoration et sans le caractère gras que présente la toux dans la deuxième ou la troisième période de la bronchite. Ces petites toux sèches, comme on les désigne dans le langage vulgaire, sont considérées comme assez graves. Elles sont fréquentes au début de la tuberculisation pulmonaire, mais on les observe aussi dans les laryngites, dans les pleurésies à la période d'état, dans certaines bronchites non spécifiques. L rapidité avec laquelle ces sortes de toux deviennent grasses et sont accompagnée d'expectoration, puis la durée relativement courte de tous les symptômes, permettent souvent d'affirmer le diagnostic.

La toux de la bronchite aiguë assez sèche, assez fréquente, rauque au début rapidement grasse, est l'un des types que l'on cite fréquemment. Encore serait-il malaisé de diagnostiquer, en ne tenant compte que des caractères de la toux soit une bronchite aiguë, soit une bronchite chronique. La toux chronique grasse, avec expectoration abondante, s'observe aussi bien dans les bronchits chroniques que dans les scléroses pulmonaires avec dilatation des bronches dans les tuberculisations pulmonaires chroniques, etc.

On le voit, ce n'est pas la toux qui, par ses caractères ordinaires ou même

par les caractères qu'elle peut revêtir successivement, c'est-à-dire aux diverses phases de l'évolution d'une maladie des voies respiratoires, ce n'est pas la toux qui permet d'affirmer un diagnostic. Celui ci ne se pose que par un ensemble de signes dont la plupart sont ceux que fournissent la percussion et l'auscultation. Tout au plus est-il possible de considérer comme pathognomonique la toux de la coqueluche, la toux rauque de la laryngite striduleuse (faux croup), la toux éteinte de la laryngite pseudo-membraneuse (vrai croup), le hem de la laryngite glanduleuse, la toux éructante réveillée par la déglutition chez un sujet qui présente les symptômes de la laryngite chronique et qui, dans ce cas, indique parfois des lésions ulcéreuses du larynx. A part ces quelques exemples, les différentes modalités de la toux sont des symptômes utiles à consulter, mais nullement des symptômes pathognomoniques.

TRAITEMENT. La toux n'étant qu'un symptôme, il semble que le meilleur moyen d'en venir à bout doive consister dans le traitement de l'état pathologique qui le produit. C'est bien ce qui a lieu dans les toux dites sympathiques. Qu'une personne soit sujette à une toux en rapport avec une affection nasale, auriculaire, hépatique, splénique, utérine, etc., le traitement de la toux se confondra avec le traitement de l'affection protopathique, une fois la véritable origine de la toux reconnue.

Quand la toux est en rapport avec une affection des voies respiratoires, les choses se présentent quelquesois autrement; celles parmi ces affections, qui s'accompagnent d'une toux assez fréquente et opiniâtre pour justifier l'intervention du thérapeutiste (bronchites et laryngites diverses, tuberculose, coqueluche, etc.), résistent ordinairement à nos movens curatifs. Nous ne croyons pas, pour notre part, aux médications qu'on a représentées comme capables de juguler la bronchite, la tuberculose, la coqueluche. Il en résulte que, dans ces maladies, le traitement de la toux sera un traitement éminemment palliatif, qui acquerra une importance d'autant plus grande que la toux elle-même jouera un rôle plus important dans la symptomatologie d'une assection déterminée.

Il y a cependant un certain tempérament à apporter à cette formule générale. Ainsi dans la phthisie laryngée, lorsque la toux résulte de la présence d'ulcérations en certains points du larynx, il y aura lieu d'instituer un traitement spécial de la toux, qui consistera à poursuivre la cicatrisation des pertes de substance. Ce résultat, il est vrai, sera souvent long à être obtenu, et pour courir au plus pressé, pour arracher les malades au supplice des quintes de toux provoquées par les efforts de déglutition, on ne négligera pas de s'adresser au traitement palliatif, c'est-à-dire d'insensibiliser les surfaces ulcérées. En même temps que l'on s'appliquera à rendre insensibles les surfaces malades et, si la chosc est possible, à guérir les ulcérations, on n'oubliera pas que le traitement général, en relevant les forces du malade, contribue également à atténuer les symptòmes dont il souffre et, par conséquent, non à guérir, mais à diminuer la toux.

Le traitement de la toux devra donc être autant que possible local et général. Le traitement général s'applique à la maladie qui occasionne la toux ou aux agents qui modifient la surface muqueuse, tarissent ou, au contraire, rendent plus facile l'expectoration. Le traitement local est celui qui émousse la sensibilité de la muqueuse respiratoire ou qui agit directement sur le centre tussigène lorsque celui-ci peut être atteint.

Depuis longtemps on a reconnu que les badigeonnages du pharynx à l'aide d'un pinceau imbibé de teinture d'opium, ou encore d'un collutoire à la cocaine.

arrivaient souvent à calmer plusieurs formes de toux, de même que la guérison des ulcérations du larynx empêche la toux qui en est la conséquence. Les pulvérisations, les gargarismes, etc., concourent au même but. Dans la toux hysterique, les applications ou les pulvérisations d'éther sur le devant du cou, ou encore au creux épigastrique, parviennent très-rapidement à calmer les toux les plus pénibles; très-fréquemment, une mouche de Milan ou un vésicatoire volant appliqué au creux épigastrique, font mieux et plus vite que tous les médicaments internes. Arrivons à ceux-ci:

En tête des moyens préconisés contre la toux symptomatique d'une affection des voies respiratoires nous trouvons l'opium et ses alcaloides. La faveur dont jouissent ces médicaments dans le traitement de la toux en général est justifé. Sur ce point, l'expérimentation est d'accord avec l'observation clinique. L'opium. la codéine, la narcéine, la morphine, etc., comptent parmi les meilleurs movens d'assoupir les centres nerveux, de diminuer leur excitabilité. Il est démontré aussi que la morphine, en pénétrant dans la circulation générale, anesthésie la muqueuse des voies respiratoires. Ce fait a été constaté directement sur de animaux par Rossbach. Une autre constatation faite par cet expérimentateur est que la morphine restreint la sécrétion des glandes de la muqueuse laryngobronchique. M. G. Sée a donc eu raison de dire que, lorsque dans les affections broncho-pulmonaires la sécrétion muqueuse est considérable, la morphine peut devenir nuisible en supprimant l'expectoration. Chez les vieillards et les enfants, cet inconvénient est accru par l'action dépressive que la morphine exerce sur les éléments contractiles des bronches; il en résulte une accumulation des mucosités qui peut entraîner à son tour l'atélectasie pulmonaire par obstruction des bronchioles les plus fines. L'emploi des alcaloïdes de l'opium est donc indiqué surtout dans les toux très-opiniatres qui s'accompagnent d'une sécrétion de moyenne abondance, et surtout dans les toux avec hémoptysies; ils sont contre-indiqués lorsqu'une expectoration abondante se rencontre avec de l'adynamie.

Cet inconvénient de l'opium et de ses alcaloïdes existe à un degré plus prononcé pour la belladone et l'atropine. Ces deux substances déterminent, on le sait, la sécheresse de la bouche et de l'arrière-gorge. Rossbach a constaté de visu, sur des animaux, que cette sécheresse s'étend à la muqueuse larynus trachéale. Sous l'influence de la belladone et de l'atropine, la sécrétion glandulaire se tarit à la surface de cette muqueuse, qui devient le siège d'une hyperémie durable et prononcée, même quand on a préalablement sectionné les nerfs qui fournissent au larynx et à la trachée. On peut conclure de là que la belladone et l'atropine rendront de grands services dans les cas de toux liée à une expectoration profuse, ainsi que l'a constaté Rossbach sur un certain nombre de malades, tandis que ces médicaments sont contre-indiqués dans les affections des voes respiratoires à la période de sécheresse et lorsqu'il y a lieu de favoriser l'expectoration. Une exception doit être faite en faveur de la toux de la coqueluche et de l'hystérie; ici, c'est sur l'excitabilité des centres nerveux qu'il faut agir avant tout, c'est pourquoi l'action stupéfiante de la belladone et de son alcaloide prime l'action hypocrinique.

Une autre solanée, la jusquiame, a été également préconisée contre la touve par Störk entre autres, qui soutenait que ce médicament calme la toux des phthisiques souvent mieux et plus vite que l'opium.

A côté des solanées viennent se ranger les cyaniques, qui combattent égale-

ment la toux en vertu de leur action stupésiante. L'eau de laurier-cerise, en suspension dans un looch, est employée surtout coutre la toux de la bronchite et de la laryngite simples, à la période sèche, et procure un soulagement réel. Dans la phthisie tuberculeuse, la phellandre exèrce souvent sur la toux et sur d'autres symptômes une modification si salutaire qu'on est allé jusqu'à attribuer à ce remède une action curative qu'il ne possède pas.

Un autre médicament nervin, que son action narcotique rapproche de l'opium, le bromure de potassium, a été préconisé contre les toux convulsives, en particulier contre la toux quinteuse des phthisiques, par Gubler entre autres. Ce médicament semblait indiqué pour deux raisons, comme diminuant l'excitabilité des centres nerveux et comme produisant l'anesthésie et l'analgésie des muqueuses, de la muqueuse de l'arrière-gorge surtout. C'est en considération de ce fait que Woillez prescrivait aux phthisiques des gargarismes au bromure de potassium, en vue de calmer les quintes de toux convulsive; le résultat est illusoire. D'un autre côté, le bromure de potassium administré à l'intérieur s'élimine en partie par la muqueuse des bronches, et en raison de ce fait il exaspère souvent la toux, loin de la calmer. Aussi M. G. Sée déclare que c'est un médicament à proscrire du traitement de la phthisie. Le bromure de potassium n'a pas non plus donné des résultats bien brillants contre d'autres formes de toux convulsive, contre la toux de la coqueluche entre autres. Il y a plus, telle toux qu'on voit survenir chez un épileptique, soumis au traitement par le bromure de potassium, cède sitôt qu'on suspend l'administration de ce médicament.

Les préparations d'aconit, substance qui agit sur les ners sensitifs en diminuant leur excitabilité, peuvent également rendre de bons services dans le traitement des toux convulsives, principalement de celles qui se compliquent de vomissements.

Chez les plithisiques, lorsque les quintes de toux et les vomissements sont provoqués par l'ingestion des aliments, on prescrira souvent avec succès l'euu chloroformée, à la dose de 40 à 60 grammes, délayée dans une eau aromatique (G. Sée). L'eau chloroformée agit évidemment en vertu de l'action analgésiante qu'elle exerce sur les surfaces muqueuses avec lesquelles elle vient en contact.

Viennent ensuite les agents médicamenteux qui calment la toux en modifiant l'élément sécrétoire. A leur tête nous trouvons les astringents et les caustiques, qui tendent à tarir la sécrétion des muqueuses avec lesquelles ils viennent en contact, en émoussant du même coup la sensibilité de ces muqueuses. C'est le tannin, l'alun, le nitrate d'argent, le sulfate de cuivre. Leur emploi est indiqué surtout dans les formes chroniques et ulcéreuses de la laryngite, et dans les cas de néoplasies du larynx. En suspension dans de l'eau, et sous forme de pulvérisations, ces mêmes substances peuvent à la rigueur être portées au contact de la muqueuse des bronches. Rossbach, dans ses expériences déjà citées, a constaté directement l'action hypodermique qu'exercent sur la muqueuse laryngotrachéale les applications de tannin, d'alun, de nitrate d'argent. Suivant Rossbach, il s'agirait là, du moins en ce qui concerne le nitrate d'argent, d'une sorte d'action spécifique, car le même caustique appliqué sur la muqueuse pharyngienne détermine, au dire de ce médecin, une hypersécrétion de mucus.

D'après Rossbach, les alcalins exercent sur la sécrétion de la muqueuse laryngo-trachéale une action analogue. On savait depuis longtemps que dans certaines formes de catarrhe avec toux pénible et expectoration visque action de la muqueuse la muqueuse de catarrhe avec toux pénible et expectoration visque action de la muqueuse la muqueuse de catarrhe avec toux pénible et expectoration visque action de la muqueuse la muqueuse la muqueuse de catarrhe avec toux pénible et expectoration visque action de la muqueuse la muq

l'administration du bicarbonate de soude rend la toux plus facile en diminuant la viscosité des crachats. Rossbach a vu sur des chats la muqueuse trachéale pălir, devenir exsangue, et la sécrétion du mucus bronchique se tarir à la suite de l'injection d'une solution de bicarbonate de soude dans une veine de l'arrière-train : d'où l'indication de prescrire le sel dans les cas de toux pénibles et opiniâtres en rapport avec une bronchorrhée. En applications topiques, sous forme de pulvérisations, le bicarbonate de soude produit l'effet inverse, il hyperémie la muqueuse laryngo-trachéale, en activant la sécrétion.

Les térébinthacées agiront dans le même sens pour calmer la toux. On a signalé, à la vérité, que sous l'insluence du séjour dans une atmosphère chargée d'essence de térébenthine l'expectoration était devenue plus facile et plus abondante chez des phthisiques. Rossbach a observé l'effet inverse sur des anmaux; en dirigeant un courant d'air chargé de vapeur de térébenthine sur la muqueuse des voies respiratoires, il a constaté que la sécrétion diminuait à œ niveau, jusqu'à se tarir, tandis qu'un simple courant d'air ne produisait pas le même résultat. Cette action anticatarrhale serait d'ailleurs indépendante de mode d'administration de la térébenthine, étant donné que cette substance s'élimine en majeure partie par les voies respiratoires. Voità qui est sujet à contestation. On ne saurait selon nous conclure de l'action topique exercée per une substance à l'action modificatrice qu'elle exerce sur la sécrétion d'un tissu à travers lequel elle s'élimine. Or par son action topique la térébenthine » rapproche des caustiques. Rossbach lui-même a constaté qu'appliquée en nature sur la muqueuse trachéale l'essence de térébenthine produit de la rougeur, un soulèvement de l'épiderme, des ecchymoses et jusqu'à des fausses membranes. Autant qu'on en peut juger par les résultats de l'observation clinique, rien & pareil ne se produit quand l'essence de térébenthine, au lieu d'être appliquée directement sur la muqueuse des voies respiratoires, s'élimine à travers cette muqueuse après absorption préalable.

Nous avons enfin des médicaments qui modifient la toux en sollicitant et en favorisant l'expectoration : ce sont les expectorants et les émétiques, dont le plus communément employés sont le polygala, les préparations stibices, l'apomorphine.

L'action expectorante du polygala sénega est indéniable, mais cette substance est d'un goût désagréable et dispose aux nausées, surtout quand elle est administrée sous forme de décoction. Kobert a proposé dans ces derniers temps de substituer au polygala la quillaya saponaria, qui renferme les principes actib du polygala, coûte moins cher et possède une saveur beaucoup moins désagréable.

Les préparations stibiées utilisées comme expectorants se réduisent au kermè et à l'oxyde blanc d'antimoine. Elles ont un double et grave inconvénient, c'est de porter atteinte à l'intégrité des fonctions digestives et de prédisposer à l'adynamie. Leur emploi ne saurait en aucun cas être prolongé au delà de deux et trois jours, et ne trouve dès lors que peu d'indications comme modificateurs de la toux.

L'ipécacuanha est préférable, comme étant mieux supporté, mais ne vaut par l'apomorphine. Rossbach a pu se convaincre que ces substances, émétine, apomorphine (et aussi la pilocarpine), joignent à leur action expectorante la propriété d'activer au plus haut degré la sécrétion du mucus à la surface de la muque des voies respiratoires. L'hypersécrétion du mucus coîncide avec une augustation de volume des glandules, sans modification de calibre des vaisseaux de

la muqueuse; elle se produisait encore lorsque, avant d'administrer la substance à l'animal en expérience, on liait préalablement les vaisseaux et les ners qui fournissent au larynx et à la trachée; preuve qu'il s'agit d'une modification directe imprimée à l'appareil glandulaire par les substances en question.

L'apomorphine est théoriquement le médicament expectorant par excellence; il convient cependant de se méfier de son action déprimante sur le système nerveux. Plus souvent on lui préférera l'ipéca à très-petites doses (sous forme de teinture), la scille, la polygala, etc.

Une heureuse association médicamenteuse, dans les cas de toux pénible, opiniâtre, avec sécrétion peu abondante ou nulle, consiste à prescrire à la fois la morphine et l'apomorphine. On obtient ainsi l'action sédative de la morphine et l'action hypercrinique de l'apomorphine. Rossbach a publié des observations de catarrhe chronique des bronches où l'administration simultanée de ces deux alcaloïdes (morphine 2 à 3 milligrammes, apomorphine 1 milligramme) calma la toux d'une façon remarquable, en diminuant la fluidité des crachats et en facilitant l'expectoration.

On savait depuis longtemps que l'iode, après son passage dans le sang, s'élimine par la muqueuse des foses nasales et de l'arrière-gorge, en activant la sécrétion de la surface de cette muqueuse. Lorsque l'administration de l'iode dure un certain temps, cette action modificatrice s'étend à la muqueuse laryngotrachéale. On a proposé d'utiliser cette action hypercrinique de l'iode, de de l'iodure de potassium surtout, pour calmer la toux en modifiant l'expectoration dans les catarrhes secs (G. Sée). En réalité, c'est surtout comme anti-dyspnéique que l'iodure de potassium trouvera d'heureuses applications dans le traitement des affections des voies respiratoires.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire le groupe des médicaments dits béchiques, qui comprenaient autresois toutes sortes de remèdes susceptibles de calmer la toux. Groupe très-disparate dans lequel on faisait rentrer indisséremment les substances émollientes, les mucilagineux, les narcotiques, les narcotico-âcres, les dynamiques et les vomitifs. Aujourd'hui la qualification de béchiques est réservée aux préparations dites émollientes, adoucissantes, qui calment la toux sans que l'on sache au juste par quel mécanisme ce résultat est obtenu.

L. Lereboullet et E. Ricklix.

Bibliographie. — Outre les articles et les traités généraux de physiologie et de clinique, on pourra consulter : Kninen (W.). Untersuchungen über die nächste Ursache des Hustens. Leipzig, 1819. — Beau. Études théoriques et pratiques sur différents bruits qui se produisent dans les voies respiratoires. In Archives gen. de médecine, 1840, t. VIII, p. 386. - Mondière (E). Mémoire sur les accidents que peut produire ches l'homme la présence des vers intestinaux. In Gasette des hôpitaux, 1844, t. VI, p. 66. — Gendrin. Leçons sur la touz et son traitement. In Gazette des hopitaux, 1850, p. 143. - Lasegur. Sur la toux hystérique. In Archives gen. de médecine, 1854, p. 513 — Guisott. Toux opiniatre, accidente nerveux, diagnostic obscur. In Gazette hebdomadaire, 1857, p. 204. — Lewin. Beitrag zur Laryngoscopie. In Deutsche Klinik, 1862. — MERKEL (C.-C.). Die Functionen des Schludes und Kehlkopfes. Leipzig, 1862. - ROSENTHAL (J.), Die Athembewegung und ihre Beziehungen zum Nervus vagus. Berlin, 1862. - Graves. Leçons de clinique médicale, trad. franç. per Jaccoud, 2º ed. Paris, 1803. - Biennen. Krankheiten der Bronchien und des Lungenparenchyms. Leipzig, 1865. - Blunberg. Inaugural. Dissertation. Dorpat, 1865. -VERLIMO. Quelques cas de toux spasmodique observés dans la tuberculisation bronchique chez les enfants. In Gazette des hopitaux, 1865, p. 378. — Guéreau de Mussu. Études physiologiques et thérapeutiques sur la toux. In Union médicale, 1867, p. 498 et 546. - Féntos. Toux coqueluchoide dans l'ataxie. In Société médicale des hôpitaux, 1869. - Fox. D'un genre de toux dépendant des fonctions altérées de l'oreille. In Gazette médicale de Paris, 1869, p. 621, et in Association médicale britannique, 1869. — Baccan (E.). Vorlesunga

über Physiologie. Wien, 1873, vol. II, p. 97. - Greneau de Mussy (N.). De l'adénopathie trachéo-bronchique. In Gas. hebdom., 1873, et Clinique médicale, t. 1, 1874. — De ni u. Etudes cliniques sur la coqueluche. In Union médicale, 1875. — MEYER (R.). Laryngeskopische Erfahrungen. In Correspondenzblatt für schweizer .Erzte, 1873, nº 8. et 1874. nº 1. - Bantry. De l'adénopathie bronchique. Thèse de Paris, 1874. - Languotust. Physiologie pathologique de la toux. In Gazette hebdemadaire., 26 juin 1874. — Normant. Zur Lehre vom Husten, In Virchow's Archiv, t. XLIV, 1874. — RANSONE. Mécanisme de la toux. In British Med. Journal, 29 août 1874, p. 287. - Wolkenstein. Zur Kenntnies der Rationaltherapie des Slickhustens. In Centralblatt für die med. Wissenschasten, 1876. nº 55, p. 868. — Edlepsen. Ueber das Austreten Husten in Folge von tiefen Alhemaugen und über einige Erscheinungen des Kehlkopfkalarrhs. In Deutsche Zeitschrift für pratt. Medicin, 1875, 11 51 et 52. - Erstein. Ueber den Husten. Vortrag. Leipzig, 1876. -STERRE (K.). Leber den Husten. In Wiener med. Wochenschrift, 1876, nº 23-20. — Yutt. Semeiologie, physiologie pathologique et traitement de la toux dans la phthisie. These de Paris, 1876, 11º 69. - EDLETSEN. Ueber Husten und Magenhusten. In Deutsches Archiv f. klin. Medicin, t. XX, fosc. 3 et 4, p. 200, 1877. — NAUNYN. Zur Lehre vom Husten. la Deutsches Archiv f. klin. Medicin, t. XXIII, fasc. 4, p. 422, 1879. - FERRAND. Les modi-Die Kehlkopfschwindsucht und ihre Behandlung. In Deutsches Archiv für klin. Medicin, t. XXVI, fusc. 3 et 4, p. 325, 1880. - FRITSCHE (M.-A.). Ein Fall von Stimmbandgeschwüren in Folge von Atzung durch Magensast. In Deutsche med. Wochenschrift, 1881. nº 5. — Rosentabl. Ueber die Behandlung des Hustens und des Schleimauswurfs. In Berl. klin. Wochenschrift, 1882. no 19 et 20. - Schnider (H.). Ein Beitrag zur Lehre rom Husten. In Correspondenzblatt für schweizer Erzte, 1882, n. 7. - Vulman. Sur la production de la toux par excitation de la membrane muqueuse du larynx. In Archives & physiologie, 1882, p. 272. — MACKERZIE. On Nasal Cough, and the Existence of a Senotine Reflex area in the Nose. In the American Journal of Medical Sciences, 1883, p. 196. -RIGAL (A.) et Junet-Rexor. Art. Toux. In Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie praliques, t. XXXV, 1883. — Strobing (P.). Zur Lehre vom Husten. In Wiener med Presse, 1883, nº 44 et 46. — Trastour. Toux hépatique, toux splénique, etc. In Resse de médecine, janvier 1883. — Du Castel. Sclérose pulmonaire. In Société méd. des hopi-, 28 mai 1884. — LONGUET (R.), La toux nasale. In Union médicale, 22 janvier 1884. — MACKENZIE. Cases of Reflex Cough due to Nasal Polypi with Remarks. In Transact. of the Med. and Chir. Soc. of Maryland, 1884. - WILB. Der Trigeminushusten. In Deutsche med. Wochenschrift, 1885, nº 10. - CLARRICE C. RICE. Sur une cause rare de toux. In Medical Record, 1er mai 1886. E. R.

TOWNSEND (RICHARD). Médecin irlandais, reçu docteur à Édimbourg en 1824, professeur d'anatomie pathologique à la Richmond School de Dublin, membre de l'Académie royale d'Irlande, est connu par ses travaux sur la percussion et l'auscultation (London, 1852), sur le pneumothorax et la pleureise (Transact. of the King's a. Queen's College of Phys. in Ireland, t. V), sur l'anatomie pathologique, etc.

TOXICOLOGIE. La toxicologie constitue cette branche des sciences modicales qui traite de l'étude et de la recherche des poisons.

On a déjà exposé aux mots Empoisonnement et Poisons les propriétés géorales des substances toxiques ainsi que leur classification; il nous reste à trater ici des méthodes de recherches qui sont utilisées pour acquérir la preuse palpable de l'empoisonnement.

Les procédés à employer étant différents pour chaque substance toxique en particulier, nous nous bornerons à la description d'une méthode générale, applicable dans tous les cas, et servant en quelque sorte d'introduction à toute recherche toxicologique complète. Les résultats obtenus par ces premières investigations devront toujours être confirmés par la recherche spéciale et l'isolement de la substance toxique décelée, au moven du procédé particulier à cette substance et pour la description duquel nous renverrons le lecteur soit à un traisé

spécial de toxicologie, soit à l'article de ce Dictionnaire relatif au poison caractérisé par ces premières recherches.

Examen des scellés. La première opération nécessitée par toute recherche toxicologique est l'examen des scellés, car c'est la plupart du temps sous cette forme que les matières suspectes sont conficés au toxicologue pour effectuer ses recherches. Toutes les particularités, même les plus insignifiantes, révélées par cet examen, doivent être notées avec soin et exactitude et reproduites fidèlement dans le rapport définitif : constatation de l'intégrité des scellés, description de leur aspect (forme, dimensions, poids, etc.), enumération des organes, fragments d'organes ou tous autres objets qu'ils renferment.

La meilleure manière de procéder à ces déterminations consiste à verser le contenu de chaque scellé dans une cuvette à photographie en porcelaine émaillée. Il est possible de cette saçon d'étaler les organes ou les objets à examiner, de manière à pouvoir se servir au besoin de la loupe pour étudier leur surface et recueillir, si cela paraît nécessaire, des parcelles d'une substance suspecte adhérant à la masse; dans les empoisonnements par le phosphore ou l'acide arsénieux on arrive souvent à découvrir ainsi des grains isolés de phosphore ou d'acide arsénieux, dont l'identification est alors des plus faciles, et sur la présence desquels l'attention est plus spécialement attirée par suite des taches ecchymotiques, parfois même des exulcérations, qu'ils déterminent à leur pourtour. On peut encore rencontrer des parcelles à éclat métallique qui font songer à l'arsenic, à l'antimoine, aux sulfures d'antimoine, de plomb, etc. Un examen attentif peut encore permettre de séparer de la masse des débris végétaux ou animaux des plus caractéristiques, tels que : débris de feuilles, tiges, graines. spores et tissu cellulaire de champignons, élytres de cantharides, etc., etc. La découverte de ces poils qui existent sur la surface cornée de la noix vomique peut, par exemple, démontrer que l'intoxication a eu lieu au moyen de la poudre de noix vomique et non par l'emploi de la strychnine pure. On ne saurait pratiquer cet examen avec trop de patience et de persévérance : il peut en effet sournir les renseignements les plus importants relativement à la recherche chimique, et l'opérateur est parsois largement récompensé du temps qu'il a employé à cette délicate et pénible recherche. L'observation méthodique passant graduellement de l'examen à l'œil nu à l'examen à l'aide de la loupe. puis du microscope, en faisant usage de grossissements croissants, est surtout indispensable pour l'estomac et l'intestin, ainsi que pour leur contenu. Cela permet en effet de résoudre deux questions dont l'importance est souvent considérable et qui sont, par cela même, très-fréquemment posées aux experts. savoir :

- 1º Quelle est la nature des aliments ingérés?
- 2º A quelle époque de la digestion la mort est-elle survenue?

C'est ainsi qu'un grand nombre de végétaux et de produits alimentaires peuvent être caractérisés par la forme de leurs débris, notamment des grains de fécule, dont la transformation plus ou moius avancée permet de déterminer, dans une certaine mesure, la période à laquelle la digestion était arrivée.

L'état relatif de conservation ou de putréfaction des organes doit être pris également en sérieuse considération, eu égard au temps qui s'est écoulé depuis la mort. Quelques poisons ont en effet la propriété de s'opposer avec une certaine énergie au développement de la putréfaction, tandis que d'autres déterminent au

contraire une putréfaction hâtive. Mais ces caractères perdent la plus grande partie de leur valeur lorsque les matières suspectes sont restées un temps assez long renfermées sous scellés, et surtout si elles ont été maintenues à une température un peu élevée.

L'examen histologique des liquides devra être fait avec les mêmes précautions et la même minutie, mais il faudra se hâter d'en renfermer la presque totalité dans des flacons bien bouchés, pour les soumettre le plus rapidement possible à l'analyse chimique, afin d'éviter soit l'oxydation ou la décomposition de substances facilement altérables (phosphore, hypochlorites alcalins, etc.), soit la perte de corps facilement volatils (alcools, chloroforme, éther, acide cyanhydrique, huiles essentielles, camphre, alcaloïdes volatils, créosote, etc.). Dans ces dermer cas, les liquides exhalent, soit spontanément, soit sous l'instuence d'une légère élévation de température, une odeur caractéristique qui met aussitôt sur la voir de la recherche à entreprendre. L'examen histologique des liquides peut être pratiqué extemporanément et nécessite seulement une très-petite quantité de substance qu'il faudra avoir eu soin de bien mélanger au préalable, pour qu'elreprésente exactement la moyenne du fluide soumis à l'observation. Lorsque l'examen histologique approfondi d'organes solides sera reconnu nécessaire, on devra détacher de la masse totale des fragments qui seront conservés et durce. suivant les cas, soit dans de l'alcool absolu, soit dans du liquide de Müller. ou par tout autre procédé usité dans la technique histologique.

La réaction acide ou alcaline de l'estomac, des intestins et des substances qui sont contenues dans ces viscères, doit être notée avec le plus grand sur Normalement, au bout de quelques jours et par suite de la fermentation ammoniacale, les organes d'un cadavre présentent une réaction manifestement alcalme au papier de tournesol rouge; l'odeur ammoniacale est, de plus, très-nettement perceptible. Mais, si la décoction aqueuse d'une petite portion d'organes possède une réaction alcaline intense, ce qu'il est aisé d'apprécier par un essai alcalmetrique approximatif, et si cette réaction alcaline ne diminue pas sensiblement après une ébullition soutenue, il y a lieu de soupçonner la présence d'alcalmetaustiques ou carbonatés, et d'en effectuer la recherche par les méthodes apprepriées. Si au contraire la réaction au papier de tournesol du tube digestif et des substances qui y sont contenues est fortement acide, et surtout lorsque cette acidité est constatée un temps assez long après la mort, il y a lieu d'operer la recherche des divers acides.

La couleur de la muqueuse des organes digestifs ainsi que celle de leur contenu, ou, mieux encore, des matières vomies, peut avoir aussi une trèsprécieuse signification. Une coloration intense en rouge, en violet, en bleu, ist penser aussitôt à une intoxication au moyen de dérivés de l'aniline, de bleu d'indigo ou même de bleu de Prusse (encre bleue, solution de bleu de Prusse dans l'acide oxalique). Les fruits de certaines plantes, tels que les baies de belladone, de phytolacca, de sureau, de myrtille, etc., etc., sont égalentes susceptibles de déterminer des colorations diverses. L'acide picrique se révèlerat par une coloration jaune intense; il en serait de même de l'acide nitrique, mais alors cette coloration jaune serait accompagnée de lésions plus ou notes considérables, allant parfois jusqu'à l'escharification.

Toutes ces constatations seront bien plus fructueusement et plus facilement faites au moment de l'autopsie, et leur importance devient alors capitale tandis que la plupart peuvent devenir illusoires ou sans la moindre valent

lorsque les visoères ont été mis sous scellés par des personnes étrangères à ces manipulations aussi minutieuses que délicates.

Ces opérations préliminaires une fois terminées, et nous ne saurions trop insister sur les soins et la minutie qui doivent y être apportés, l'investigateur, s'il n'a pu découvrir ainsi quelque indice qui le mette sur la voie d'un poison déterminé, aura recours à la méthode suivante pour arriver à fixer le point sur lequel doivent porter plus spécialement ses recherches.

MÉTHODE GÉNÉRALE POUR LES RECHERCHES TOXICOLOGIQUES. Les cas dans lesquels une recherche toxicologique peut être bornée à la simple constatation de l'existence d'un poison déterminé sont extrêmement rares. Pour acquérir la certitude qu'une substance toxique isolée des viscères a sussi à elle seule pour déterminer la mort, il est en esset nécessaire de prouver qu'aucun autre produit vénéneux ne se rencontre en même temps, en proportion sensible, dans les organes soumis à l'analyse; ce qui revient, en définitive, à rechercher toutes les substances toxiques. La découverte et l'isolement d'une quantité même considérable d'un poison quelconque ne doivent pas saire négliger cette recherche générale, dont l'oubli peut amener des incidents aussi préjudiciables à la découverte de la vérité qu'à la réputation d'habileté et de circonspection de l'expert.

Malheureusement, si les chimistes se trouvent en possession de méthodes d'analyse permettant d'arriver sûrement à isoler et à caractériser les substances simples ou composées d'origine minérale, il s'en faut de beaucoup que la recherche des composés organiques offre la même sécurité à l'opérateur. La plupart des matières organiques de nature alcaloïdique sont assez mal connues et leurs réactions, tant chimiques que physiologiques, sont loin de présenter la netteté et la décision de celles des poisons minéraux. Si la difficulté est déjà grande lorsqu'il s'agit d'isoler les poisons organiques des substances en général fort complexes dans lesquelles ils se trouvent normalement contenus, elle est encore bien plus considérable pour le toxicologue qui doit retrouver une proportion le plus souvent extrèmement faible de substance toxique répandue dans une masse énorme de produits étrangers, la plupart du temps en cours de putréfaction.

En raison de ses caractères particuliers de solubilité dans tel ou tel dissolvant, et suivant des conditions déterminées, il semblerait que chaque substance vénéneuse dût exiger un mode spécial de traitement pour sa séparation; et en effet, tel procédé d'analyse qui donne de bons résultats avec un alcaloïde déterminé laisse perdre ou altère la majeure partie d'un autre. D'ailleurs, dans la pratique, ce mode de recherche est absolument irréalisable; il exigerait trop de temps et une trop grande quantité de substance pour chaque mode de traitement en particulier.

Dans certains cas, il est vrai, l'instruction judiciaire peut fournir des données qui mettront l'expert sur la voie de la recherche à effectuer. Une substance vénéneuse peut avoir été trouvée et saisie par les magistrats instructeurs, ou bien encore l'examen chimique de médicaments ou du contenu de fioles. paquets, etc., saisis soit chez la victime, soit chez l'inculpé, peut indiquer dans quelle direction il faut commencer les recherches chimiques. Il est alors rationnel d'appliquer à une notable partie des organes le traitement le plus convenable pour l'isolement et l'identification de la substance reconnue par ces

indications préliminaires et de réserver une moindre portion pour la recherche générale de toutes les substances toxiques.

Il est encore d'autres sources d'indications auxquelles il ne faut jamais manquer d'avoir recours. En première ligne vient se placer l'étude des symptômes qui ont précédé et accompagné la mort, et qui sont parfois assez caractéristiques de tel ou tel poison. Puis certaines substances toxiques produisent dans l'organisme des désordres nettement caractérisés et qui sollicitent l'attention soit par la coloration communiquée aux tissus, ou bien par l'odeur qui se manifeste à l'ouverture du cadavre; parfois encore par la présence dans les cavités naturelles de débris reconnaissables à l'œil nu ou armé du microscope. Nous avons insisté précédemment sur ce dernier point.

Mais, lorsque toute indication manque, ou bien lorsque des scelles sont confiés à l'expert à l'elfet de déterminer s'il y a eu empoisonnement, c'est alor que la difficulté se présente tout entière et qu'il est indispensable de recourr à une méthode sérieusement méditée et susceptible de fournir des indications précises sur l'existence du plus grand nombre possible de produits toxiques.

Les exigences auxquelles doit répondre cette méthode générale d'investigation sont les suivantes :

- 1º Donner des indications relatives à la détermination de tous les composés toxiques;
- 2º Employer seulement des procédés d'isolement incapables d'altèrer les composés toxiques qui peuvent exister dans les divers mélanges;
  - 5º Permettre de réserver les moyens de pratiquer une contre-expertise;
  - 4º N'utiliser que des méthodes certaines et sanctionnées par l'expérience.

La réalisation de ces diverses conditions, et surtout de la première, et extrêmement délicate, et l'on n'est pas encore en possession d'une méthoés sûre et infaillible qui donne la certitude absolue de ne laisser échapper à la recherche aucun composé toxique. Dans l'état actuel de nos connaissances toxicologiques, et en l'absence de tout renseignement fourni par l'instruction judiciaire, les cas dans lesquels il est permis, après les recherches les plus complètes et les plus consciencieuses, d'arriver à un résultat absolument certaus, soit positif, soit négatif, sont assez rares et bornés à la détermination des toxiques minéraux et de quelques poisons organiques.

Malgré les travaux des hommes éminents qui se sont spécialement adonnés a la toxicologie, cette science est encore dans l'enfance, bien que l'emploi de procédés exacts et délicats de l'expérimentation physiologique lui ait fant accomplir, dans ces dernières années surtout, de grands progrès. Depuis Ortils, qui institua le premier des méthodes rigoureuses en toxicologie, les savants que ont poursuivi ces études ont perfectionné les procédés en cherchant à les rendrapplicables à la recherche du plus grand nombre possible de composés toxiques. Mais chacun de ces procédés avait en vue un but déterminé, soit la recherche de certains composés toxiques minéraux, soit la recherche des poisons d'organt organique. C'est à M. Naquet que l'on est redevable de la première méthote analogue à celle employée dans l'analyse minérale et pouvant servir de guile pour la détermination de l'existence d'un composé toxique quelconque.

La méthode générale que nous allons décrire et que nous avons détinitivements adoptée pour nos recherches toxicologiques est composée d'éléments emprustés aux procédés de Naquet, de Boutmy, de Stass et Otto, de Dragen-lorif. Elle n'est destinée qu'à servir de renseignements, et il est nécessaire de complèter le

indications qu'elle peut fournir par la recherche, l'isolement et, s'il est possible, le dosage du toxique dont elle a révélé la présence. On doit alors, ainsi que nous l'avons déjà dit, recourir au procédé de recherche et de séparation qui convient le mieux pour ce poison. Vient-on, par exemple, à reconnaître ou seulement à soupçonner, par l'emploi de cette méthode générale, la présence d'un alcaloïde déterminé dans les organes soumis à l'analyse, on exécute sur une nouvelle portion des viscères une recherche spéciale par le procédé d'extraction particulier à cet alcaloïde ou au groupe d'alcaloïdes dont fait partie celui que l'on croit exister dans le mélange; on évite de la sorte, dans l'incertitude où l'on se serait trouvé au début des opérations, d'appliquer à la recherche de cet alcaloïde un procédé capable d'en altérer une certaine proportion, parfois mème de le faire perdre en totalité.

Après avoir effectué, comme nous l'avons indiqué précédemment, un examen histologique minutieux des liquides et des solides contenus dans l'estomac et les intestins, ainsi que des parois de ces organes, nous divisons ces viscères et leur contenu en quatre portions; nous divisons également en quatre parties le soie, la rate et les reins, et nous réservons le cerveau pour la recherche des toxiques volatils (anesthésiques notamment) et pour certaines expériences de contrôle relatives à l'existence de poisons se localisant plus spécialement dans les centres nerveux. Le sang et l'urine, lorsqu'on a pu se procurer ces liquides. sont soigneusement réservés pour les expériences de contrôle, principalement pour la recherche des alcaloïdes; et, afin d'éviter l'altération ou même la destruction de ces composés pendant la fermentation putride, nous additionnons ces humeurs de la quantité strictement suffisante d'acide citrique parsaitement pur pour donner au papier de tournesol une réaction franchement acide, et nous leur ajoutons ensuite trois ou quatre fois leur volume d'alcool fort. Dans ces conditions, les mélanges alcooliques et acides peuvent être abandonnés pendant la durée des opérations nécessitées par l'examen au moyen de la méthode générale de recherche, sans qu'ils subissent d'altérations.

Il faut avoir soin, pendant la durée des essais chimiques, de placer les matières suspectes qui ne sont pas en traitement dans des flacons bien bouchés et de mettre ces vases dans un endroit froid, pour éviter autant que possible la décomposition putride, qui peut déterminer des altérations telles que l'existence de certains composés toxiques peu stables ne puisse plus ensuite être démontrée. Une glacière convenablement disposée réaliserait à cet égard toutes les conditions désirables.

Toutes ces précautions prises, nous abordons les investigations chimiques en mettant en œuvre à la fois la recherche des toxiques minéraux et celle des alcaloïdes. La première portion des matières suspectes est consacrée à la recherche des toxiques minéraux et de certains composés volatils; la seconde, à la recherche des alcaloïdes. La troisième portion est réservée pour les expériences de contrôle; c'est avec cette partie des matières suspectes que nous effectuons la séparation et, s'il est possible, le dosage de la substance toxique dont l'existence aura été reconnue précédemment. Quant à la quatrième portion, elle est mise sous scellés et conservée pour servir au besoin à pratiquer une contre-expertise.

RECHERCHE DES TOXIQUES VOLATILS. La première portion des matières suspectes est traitée de la façon suivante : après avoir réduit en pulpe les parties pect. EXC. 3° s. XVII. solides, on les mélange aux liquides et le tout est additionné d'une quantité d'eau distillée telle que la masse soit très-fluide. Ce mélange est alors rendu légèrement acide, s'il ne l'est déjà, par l'addition d'une quantité suffisante d'acide sulfurique, puis on l'introduit dans un appareil de Mitscherlich installé dans une chambre noire. L'appareil est chauffé d'abord avec ménagements, puis l'on mène plus vivement la distillation jusqu'à ce que l'on ait condensé environ la moitié ou les trois quarts du volume de la masse totale. La distillation peut être poussée jusqu'à ce que le contenu du ballon de l'appareil Mitscherlich soit à l'état pâteux, mais il est préférable d'arrêter l'opération un peu avant que ce point soit atteint.

Cette distillation doit être conduite avec le plus grand soin, si l'on veut en tirer tous les renseignements qu'elle est susceptible de fournir. Nous la pratiquons généralement en deux fois : le ballon de l'appareil Mitscherlich est chausse d'abord au bain d'eau saturée de chlorure de calcium en réglant la slamme du gaz chaussant le bain-marie de saçon à maintenir une ébullition lente et régulière dans le ballon. Le liquide condensé dans le réfrigérant fortement refroidi est recu dans un récipient tubulé hermétiquement clos et communiquant avec un tube à boules (tube de Liebig ou tube de Mohr à double soudure et à cinq boules) contenant une solution d'azotate d'argent au dixième dans laquelle viennent barboter les gaz et vapeurs qui ont échappé à la condensation. Après deux heures environ, le feu est éteint, l'appareil refroidi, et la distillation est reprise en chaussant cette sois au bain de sable et de saçon à entretenir une ébullition tumultueuse; le récipient dans lequel on reçoit les produits de la condensation est changé, s'il y a lieu, et dans ce cas on examine à part chacun des liquides distillés. Le premier liquide est surtout intéressant au point de vue de la détermination du phosphore et de l'acide cyanhydrique; le second produit de condensation renferme principalement les phénols, huiles essentielles et essences, mais il peut contenir aussi de l'acide phosphoreux; il est inutile d'y rechercher l'acide cyanhydrique qui a passé entièrement à la première condensation.

Cette opération permet de déterminer les corps suivants :

Phosphore et ses premiers produits d'oxydation;

Acide cyanhydrique (ou cyanures décomposables en liqueur faiblement acide);

Phénols (phénol proprement dit, crésote, thymol);

Huiles essentielles et essences (rue, sabine, if, genièvre, térébenthine, etc., etc.);

Ensin, dans des cas très-rares, certains composés très-sacilement volatils, tels que : alcool, éther, chlorosorme.

Phosphore. La présence de ce corps peut être révélée par des lueurs qui se produisent au commencement de la distillation dans le tube refroidi de l'appareil de Mitscherlich et dans les premiers produits de condensation. Il est toute fois nécessaire de se rappeler que des traces de produits hydrocarbonés, tels que: alcool, éther, essence de térébenthine surtout, etc., peuvent empêcher complétement la phosphorescence, et que dans certains cas où le phosphore ne se trouve dans les matières suspectes qu'en proportion extrêmement minime il peut s'oxyder suffisamment pendant la distillation pour passer à l'état de composés oxygénés dépourvus de la propriété de briller dans l'obscurité. Dans ces cas, on peut retrouver dans les produits de la condensation, soit du phosphore

en nature, soit des acides phosphoreux et hypophosphoreux. Le phosphore en nature se reconnaît facilement à ses caractères extérieurs; pour reconnaître les produits de son oxydation, on traitera une portion du liquide distillé par une solution d'azotate d'argent au dixième. Si ce liquide contient de l'acide phosphoreux, il se produira alors un précipité brun de phosphure d'argent qui sera recueilli sur un filtre, lavé à l'eau distillée bouillie et identifié au moyen de la coloration vert émeraude qu'il communique à la samme de l'hydrogène lorsqu'on l'introduit dans un appareil producteur de ce gaz. On pratiquera aussi l'analyse spectrale de cette slamme colorée pour y déterminer l'existence des raies caractéristiques du phosphore.

Acide cyanhydrique. Pour caractériser dans le produit de la distillation l'acide prussique, il est parsois nécessaire de soumettre à une seconde distillation fractionnée le liquide condensé en premier lieu. A moins que la proportion de l'acide cyanhydrique contenu dans les produits condensés lors de la première opération ne soit assez considérable, ce qui est rare, ce liquide est trop aqueux pour donner des réactions précises, et il est nécessaire de le distiller de nouveau en se servant d'un ballon muni d'un tube à distillation fractionnée de Le Bel et Henninger. On chausse doucement jusqu'à ce que le quart au plus du liquide ait passé à la distillation : la liqueur qui reste dans le ballon peut encore servir à la détermination du phénol et des huiles essentielles, si l'on a eu la précaution de chausser le liquide au bain d'eau saturée de sel marin et sans trop dépasser la température d'ébullition.

Dans le liquide condensé pendant cette seconde distillation, on reconnaîtra la présence de l'acide cyanhydrique aux caractères suivants :

1° Une portion du liquide distillé traitée par une solution d'azotate d'argent donne un précipité blanc de cyanure d'argent. Ce précipité recueilli sur un tiltre, lavé à l'eau distillée et séché, est introduit dans un petit tube fermé d'un bout; on fait tomber sur lui une parcelle d'iode, on agite pour mélanger le tout et l'on chausse doucement; il se produit de l'iodure de cyanogène qui se condense dans les parties froides du tube sous sorme de cristaux aiguillés d'aspect nacré.

2º Une portion du liquide distillé est additionnée d'une petite quantité de lessive de soude on de potasse, puis de quelques gouttes de sulfate ferrosoferrique; on agite fortement dans un tube bouché, puis on ajoute à ce mélange de l'acide chlorhydrique que l'on y fait tomber goutte à goutte jusqu'à réaction franchement acide, et l'on voit apparaître un précipité de bleu de prusse. Lorsque la proportion d'acide cyanhydrique est très faible, on n'obtient de cette façon qu'un liquide plus ou moins coloré en vert; en abandonnant ce liquide au repos, il s'y dépose à la longue quelque flocons de bleu de Prusse.

Phénols. Huiles essentielles. Essences. Lorsque la recherche de l'acide cyanhydrique, effectuée comme nous venons de le dire, sur une très-petite portion du liquide de seconde distillation, a conduit à un résultat négatif, on rajoute le reste de ce liquide au contenu du ballon et on recherche dans la totalité du produit le phénol, la créosote, le thymol, ainsi que les huiles essentielles et les essences qui peuvent avoir été administrées dans le but de provoquer un avortement. Le liquide condensé pendant la première distillation peut en effet contenir tous les composés toxiques volatils par eux-mêmes ou susceptibles d'être entraînés par la vapeur d'eau. Le plus généralement, ces substances communiquent au liquide distillé une odeur spéciale à chacune d'elles et lui

donnent un aspect louche dû à la présence de gouttelettes extrêmement ténues qui sont en suspension dans la liqueur.

Il est toutesois bien rare que le liquide condensé possède une odeur assez caractéristique pour qu'il soit possible de ne conserver aucun doute sur la nature du composé qui y est contenu. Comme nous avons pu nous en assurer bien des fois, lorsqu'on soumet à la distillation, dans un milieu légèrement acide, des matières organiques animales et à plus forte raison des substances avant déjà subi un commencement de décomposition putride, on obtient constamment un liquide condensé sortement odorant et d'aspect trouble, dans lequel nous avons pu déterminer la présence, entre autres produits, d'acides gras volatils, et de traces de scatol et d'indol. Ces divers composés, se dissolvant facilement dans les véhicules tels que l'éther, le pétrole léger, le chloroforme. la benzine, qui servent à séparer de l'eau les composés toxiques dont nous nous occupons en ce moment, rendent la détermination de ces derniers corps extrêmement dissicile et délicate et, lorsqu'ils existent seulement en quantité minime dans les matières suspectes, leur présence ne peut plus être affirmée avec une entière certitude, au moins pour quelques-uns d'entre eux. Quoi qu'il en soit, pour rechercher ces composés, on neutralise par quelques gouttes de lessive de soude le liquide distillé, dont la réaction est toujours acide, par suite de l'entrainement de petites quantités d'acides gras volatils, et même d'acide chlorhydrique, lorsque la distillation a été menée vers la fin un peu trop vivement. Le liquide neutre ou à peine alcalin est mélangé à de l'éther et agité fortement à plusieurs reprises avec ce dissolvant. Lorsque les deux couches liquides se sont séparées et éclaircies par le repos, on décante l'éther et on l'abandonne à l'éraporation spontanée dans une capsule de verre. La présence d'un composé dissons par ce véhicule se traduirait par la production, pendant l'évaporation, de stries huileuses gagnant peu à peu le fond de la capsule et se rassemblant en un liquide fortement odorant et susceptible de cristalliser dans certains cas, s'il est formé, par exemple, de phénol ou de camphre. Si la proportion de substance toxique séparée de cette façon est relativement assez considérable, son odeur la fera facilement supconner, et il ne restera plus qu'à l'identifier par les réactions que nous ferons connaître en traitant des composés toxiques volatils; mais, si l'éther n'abandonne par évaporation qu'une trace de produit odorant, il n'y aura pas lieu de s'en préoccuper, à moins de circonstances particulières désignant plus spécialement à l'attention de l'expert la recherche des composés de la nature de ceux qui nous occupent.

Lorsque la distillation primitive a été conduite avec tout le soin et la lenteur voulus, la solution d'azotate d'argent placée à la suite de l'appareil de condensation doit être à peine louchie : dans le cas où il s'y serait formé un précipité. on le recueillerait par filtration pour y déterminer soit le phosphore, si ce précipité était de couleur brune ou noire, soit l'acide cyanhydrique, s'il était de couleur blanche.

On peut encore retrouver dans les premiers produits de condensation des composées toxiques volatils, tels que l'ammoniaque, l'alcool, l'éther, le chloroforme, etc.; mais il faut alors que l'intoxication soit tout à fait récente, et ce cas se présente bien rarement. D'ailleurs, les centres nerveux seraient encore les points de localisation dans lesquels il serait préférable de rechercher ces derniers composés et nous renvoyons le lecteur à ce que nous dirons plus tard à ce sujet.

C'est principalement avec le prélèvement opéré sur les intestins, l'estomac et leur contenu, que cette première série de recherches peut fournir des indications précieuses. C'est en esset dans cette partie des matières suspectes que l'on peut s'attendre à retrouver la plus forte proportion, sinon la totalité, de certains composés toxiques tels que: phosphore, acides, alcalis, huiles essentielles de rue, sabine, etc., surtout si leur présence est due à l'ingestion de poudre de plantes. De plus, l'existence dans la solution aqueuse, filtrée après la distillation, de certains composés toxiques (mercure, arsenic, plomb), peut permettre de déterminer, dans certains cas, si ces poisons ont été introduits dans l'économie à l'état de composés solubles ou bien si l'empoisonnement a pu être produit accidentellement par la transformation d'un composé insoluble et inerte en dérivé soluble toxique. Mais il faudrait alors séparer et doser aussi exactement que possible le poison existant dans la solution aqueuse et celui retenu à l'état insoluble par les matières restées sur le filtre. De plus, il serait nécessaire de déterminer la forme sous laquelle le composé toxique primitivement insoluble aurait été introduit dans l'économie. On pourrait, par exemple, trouver un sel mercurique dans la solution aqueuse et du calomel dans le résidu insoluble; ou bien encore un composé arsenical dans la solution aqueuse et un sel arsénical tel que vert de Scheele ou de Schweinfurt, orpiment, réalgar, dans le résidu insoluble. Ces indications, dont nous n'avons pas besoin de faire ressortir toute l'importance, devront sans aucun doute être contrôlées par la recherche définitive sur la troisième portion des prélèvements, mais elles seront déjà du plus grand intérêt en montrant à l'expert la marche qu'il dovra adopter pour effectuer ses déterminations de contrôle.

La même série d'opérations effectuée sur le prélèvement des matières suspectes constitué par le foie, la rate, les reins, etc., ne peut donner d'indications bien positives relativement au phosphore, aux acides, aux alcalis. Par contre, les autres substances volatiles peuvent y être plus ou moins facilement décelées parmi les produits de distillation. Mais c'est surtout pour la détermination des toxiques minéraux non volatils et des alcaloïdes que cette partie des viscères est utile. L'existence d'un poison dans le parenchyme de ces organes démontre en effet qu'il y a eu absorption de ce poison et peut permettre de décider si la substance toxique retrouvée a suffi pour déterminer la mort.

Ces considerations démontrent combien il peut être utile de faire la même série de recherches sur le tube digestif et son contenu d'une part, et sur les autres viscères d'autre part. Elles feront comprendre en même temps la faute grave commise par les médecins chargés d'une autopsie lorsqu'ils placent sous un seul et unique scellé la totalité des viscères retirés du cadavre.

RECHERCHE DES TOXIQUES MINÉRAUX NON VOLATILS. CES premiers essais terminés, nous passons à la recherche des toxiques minéraux non volatils qui peuvent être contenus dans le résidu de la première distillation. On rajoute de l'eau distillée dans le ballon de l'appareil Mitscherlich de façon à rendre toute la masse bien fluide, on chausse à une température voisine de l'ébullition, puis on jette le tout sur un filtre de papier Berzelius.

Les acides et les alcalis se retrouveront dans la liqueur filtrée. Cette liqueur peut en outre tenir en dissolution des proportions variables de toxiques divers; si, par exemple, le tube digestif et son contenu renfermaient une certaine quantité de sels toxiques solubles minéraux ou organiques (sels mercuriques, acide arsénieux ou arsénites ou arséniates, sels d'alcaloïdes, etc.), ces composés pourraient se retrouver dans la dissolution, et leur recherche n'y doit jamais être négligée parce que, comme nous l'avons déjà fait remarquer tout à l'heure, leur présence dans cette solution aqueuse peut, dans bien des cas, permettre de se faire une opinion sur la nature du composé toxique qui a déterminé l'empoisonnement.

RECHERCHE DES ACIDES ET DES ALCALIS. Ces composés produisent ordinairement sur les organes des lésions importantes et qui peuvent jusqu'à un certain point faire supconner leur emploi. Ainsi l'acide sulfurique détermine en général une violente irritation des muqueuses accompagnée de perforation de l'estomac ou des intestins. Les parois internes de l'estomac sont noirâtres et recouvertes d'un dépôt de sang poisseux; on y constate des eschares, des plaques ecchymotiques, etc., etc. L'acide nitrique produit sur les lèvres et sur la peau des taches de couleur jaune orangé caractéristiques : il n'existe que très-rarement des eschares; les cavités buccale et pharyngienne montrent une muqueuse plissée, de couleur blanc grisâtre, le larynx et l'arrière-gorge, tuméfiés, présentent des traînées grises ou jaunes. Rarement les lésions dépassent le duodénum et la persoration de l'estomac est tout à sait exceptionnelle. Au point de vue des lésions, l'empoisonnement par l'acide chlorhydrique ressemble beaucoup à l'empoisonnement par l'acide nitrique, seulement on n'observe pas de taches jaunes, mais une nuance grisâtre particulière des taches formées sur les lèvres ainsi qu'à l'intérieur de la cavité buccale. L'acide oxalique détermine une coloration blanche des muqueuses de la langue, de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac. La surface interne de cet organe est décolorée et ramollie; la perforation de l'estomac est très-rare, mais elle a cependant été observée, ensin on constate parsois un commencement de gangrène. Les matières contenues dans l'estomac sont de couleur brune et d'aspect gélatineux.

Dans tous les cas, lorsqu'il y a empoisonnement par un acide corrosif, les matières extraites de l'estomac et des intestins ainsi que ces organes eux-mêmes manifestent une réaction fortement acide au papier de tournesol.

Dans le cas des alcalis caustiques, les lésions présentent à peu de chose près l'aspect de celles qui sont déterminées par l'acide sulfurique, mais elles sont plus disfuses: il est fréquent d'observer un état de ramollissement de tout l'estomac. La réaction au papier de tournesol est alors fortement alcaline. Comme cela arrive dans l'empoisonnement avec les acides, la mort peut ne survenir qu'un temps parsois très long après l'absorption du poison, de quatre à cinq mois; la lésion la plus fréquente est, dans ces cas, un rétrécissement de l'œsophage pouvant aller jusqu'à l'oblitération complète.

Suivant que le liquide séparé par filtration de la masse restée insoluble après distillation présentera une réaction fortement acide ou alcaline, on appliquera le mode de traitement suivant.

1º Liqueur acide. La liqueur est introduite dans une cornue de verre reliée à un récipient fortement refroidi : on chauffe lentement, au bain de sable. et. quand la cornue est à sec, on élève la température jusque vers 110 degrés au plus.

S'il se produit des vapeurs rutilantes et que le contenu de la cornue jaunisse, ce phénomène indique la présence de l'ACIDE NITRIQUE.

S'il ne se produit pas de vapeurs rutilantes, mais que le contenu de l'appareil vienne à noircir et à dégager de l'acide sulfureux, cela indique la présence de l'ACIDE SULFURIQUE.

Lorsqu'il ne se produit ni vapeur rutilantes ni acide sulfureux, il faut rechercher les acides chlorhydrique et oxalique.

Si l'addition de nitrate d'argent au produit de la distillation détermine la formation d'un abondant précipité blanc, cailleboté, insoluble dans l'acide nitrique, devenant violet, puis noir, sous l'influence de la lumière, cela dénote l'existence de l'ACIDE CHLORHYDRIQUE.

Pour déceler l'acide oxalique, il faut traiter par l'alcool fort le résidu de la distillation. La solution alcoolique évaporée et reprise par l'eau donnera une liqueur dans laquelle l'addition d'un sel de calcium soluble déterminera la formation d'un précipité blanc, insoluble dans les alcalis et l'acide acétique, soluble dans les acides minéraux et qui, soumis après filtration et dessiccation à l'action de l'acide sulfurique concentré, laissera dégager un gaz formé d'un mélange, à volumes éqaux, d'acide carbonique et d'oxyde de carbone.

Si l'acide oxalique a été ingéré à l'état d'oxalate acide de potassium (sel d'oseille), on retrouvera cette substance dans le résidu insoluble après traitement par l'alcool. Il faudra, dans ce cas, traiter ce résidu par l'eau bouillante, filtrer et additionner la liqueur d'une solution d'acétate de calcium qui laissera précipiter l'oxalate.

2º Liqueur alcaline. En raison de la facilité avec laquelle la potasse et la soude se carbonatent au contact de l'air, la liqueur renfermera ces bases partie à l'état pur et partie à l'état carbonaté. On évaporera la solution à sec et on reprendra par l'alcaol à 95 pour 100. La solution alcoolique renfermera l'alcali caustique, et le résidu insoluble l'alcali carbonaté.

Les déterminations qualitative et quantitative se feront suivant les procédés habituels de l'analyse chimique, ainsi que la reconnaissance des autres éléments minéraux qui pourraient se trouver dans ces dissolutions.

La présence de l'ammoniaque se reconnaitrait déjà lors de la première distillation pour la recherche des substances toxiques volatiles. Toutesois, les déterminations relatives à cet alcali ne peuvent avoir de signification précise que si elles sont saites presque immédiatement après la mort.

Le chlore, le brome, l'iode, les gaz toxiques, doivent faire l'objet de recherches spéciales.

Toutes les substances précédentes sont fort rarement employées dans un but criminel, l'odeur de quelques-unes d'entre elles, leur saveur et leur action caustique immédiate, les faisant aussitôt soupçonner par la victime; mais elles sont assez souvent usitées comme moyen de suicide. L'expert possède alors des renseignements lui permettant de procéder directement à leur recherche. D'ailleurs ces composés donnent toujours lieu à des lésions évidentes et qui attirent immédiatement l'attention lors de l'autopsie. On observe toujours une désorganisation plus ou moins profonde des tissus en des points remarquables soit par leur coloration, soit par quelque autre caractère subjectif irrécusable, tel que perforations, eschares, etc. Nous avons déjà appelé l'attention sur la réaction fortement acide ou alcaline que présentent alors le tube digestif et son contenu : c'est dans ces conditions seulement qu'il convient d'opérer la recherche des acides et des alcalis.

Ce que nous venons de dire s'applique aussi bien à la détermination des hypochlorites, de l'iode, du brome, etc. Ces divers agents sont très-rarement employés pour l'accomplissement d'un crime, si ce n'est dans des conditions tout à fait spéciales qui en permettent l'ingestion involontaire de la part de la victime. C'est ainsi que l'on a cité des exemples d'empoisonnement criminel par ces divers composés chez des enfants en bas âge, des personnes évanouies, des ivrognes, des épileptiques. Le plus souvent alors l'expert sera en possession de renseignements qui le mettront sur la voie dans laquelle il devra diriger ses investigations.

RECHERCHE DES MÉTAUX ET MÉTALLOÎDES FIXES. Nous procédons à cette recherche tant dans les liqueurs séparées par filtration que dans le résidu insoluble lui-même. Le manuel opératoire auquel nous avons alors recours est celui que nous avons institué pour la recherche et le dosage de très-petites quantités de substances minérales mélangées à des proportions plus ou moins considérables de matières organiques. Ce procédé nous a toujours donné, ainsi qu'à plusieurs autres expérimentateurs, des résultats fort satisfaisants, aussi l'employons-nous de préférence à ceux qui ont été décrits jusqu'alors.

Le principe de cette méthode repose sur ce fait, de l'exactitude duquel nous avons eu soin de nous assurer au préalable, qu'il est possible de chausser, sans les perdre par volatilisation, entre 300 et 400 degrés, en présence de charbon ou de composés organiques en voie de décomposition, des éléments minéraux dissous dans un mélange d'acide sulfurique et de sulfate acide de potassium.

Le mélange dans lequel il s'agit de rechercher les métaux ou métalloïdes fixes est placé dans une capsule de porcelaine assez vaste pour éviter que le boursoussement de la masse détermine des pertes. On l'additionne de 20 pour 100 de son poids de sulfate acide de potassium parsaitement pur, puis de son propre poids d'acide azotique sumant. La réaction, très-violente au début, demande ensuite le concours d'une légère élévation de température.

Cette addition de bisulfate de potasse a pour but de prévenir l'inflammation spontanée du mélange au moment de la décomposition brusque des produits nitrés sous l'influence de la chaleur. A cette période de l'opération la masse se boursousle et noircit sans prendre seu, ce à quoi il est impossible d'arriver pour certaines substances, comme la pulpe cérébrale, par exemple, à moins d'ajonter au préalable une quantité assez grande d'acide sulsurique qui nuit à la rapidité de l'action destructive de l'acide azotique. De plus, le sulsate acide de potassium agit encore très-probablement, à notre avis, en déterminant la formation de combinaisons doubles très-stables même en présence de matières organiques et à haute température : il en résulte que l'on n'a pas à craindre la perte par volatilisation partielle de composés d'ordinaire facilement réductibles à température élevée en présence du charbon, comme les sels de plomb et de mercure.

Il convient même, pour certaines matières difficiles à détruire, comme les tissus chargés de graisses, d'ajouter encore une ou deux fois de l'acide azotique fumant après que la première portion aura été chassée par la chaleur, et de chauffer de nouveau jusqu'à expulsion totale de l'acide nitrique en excès et des produits de décomposition des dérivés nitrés.

On procède alors à la recherche de l'arsenic et de l'antimoine en suivant la méthode de M. Armand Gautier.

La masse charbonneuse ainsi obtenue est humectée avec quelques gouttes d'acide azotique et chaussée légèrement jusqu'à l'apparition de vapeurs rutilantes: cette nouvelle addition d'acide azotique a pour but d'oxyder et de transformer en acides arsénique et antimonique les sulfures d'arsenic et d'antimoine qui auraient pu prendre naissance au moment de la décomposition des

produits nitrés. Supposons en effet que les matières suspectes renfermaient de l'arsenic ou de l'antimoine : sous l'influence de l'acide azotique ajouté en même temps que le sulfate acide de potassium ces corps se transforment en acides arsénique ou antimonique, puis, lorsque par suite de l'élévation de la température on a déterminé la décomposition des dérivés nitrés, la masse se trouve constituée par un mélange de charbon et de sulfates avec excès d'acide sulfurique : grâce à la température élevée à laquelle s'est faite cette décomposition, l'acide sulfurique en excès réagit sur le charbon pour donner de l'acide sulfureux. Les sulfates peuvent même se transformer partiellement en sulfures, et les acides arsénique ou antimonique se trouvant également à haute température et dans une atmosphère réductrice, en présence de sulfures, ou seulement en présence de charbon et d'acide sulfureux, se transforment plus ou moins complétement en sulfures insolubles qui échapperaient ainsi à la recherche. Il est donc indispensable de es faire repasser, par une nouvelle et énergique oxydation, à l'état de composés solubles.

Lorsque la masse charbonneuse n'exhale plus du tout l'odeur de l'acide sulfureux, on la pulvérise dans la capsule même en l'écrasant contre les parois à l'aide d'un pilon, et on l'épuise en la faisant bouillir avec de l'eau fortement aiguisée d'acide chlorhydrique parfaitement pur.

Lorsque l'opération a été bien conduite, la liqueur filtrée doit avoir une couleur brun orangé semblable à celle du vin de Madère ou du rhum, et elle renferme au moins les quatre-vingt-quinze centièmes de l'arsenic ou de l'antimoine qui existait dans les matières suspectes, tandis que la totalité des autres métaux toxiques (plomb, cuivre, mercure, etc.) reste mélangée au charbon par suite d'un phénomène particulier d'affinité qui peut être comparé à l'affinité d'un tissu pour une matière colorante.

La liqueur filtrée est réduite au moyen du bisulfite de sodium : on porte à l'ébullition pour chasser l'acide sulfureux mis en liberté, et l'on soumet ensuite la liqueur refroidie à l'action d'un courant d'hydrogène sulfuré. Comme les quantités d'arsenic ou d'antimoine que l'on peut retrouver dans les cas d'intoxication par ces substances sont toujours très-minimes, il faut avoir soin de prolonger pendant six à huit heures au moins l'action du courant d'hydrogène sulfuré et, de plus, abandonner au repos pendant au moins douze heures la liqueur sulfhydrique, afin de bien rassembler le précipité de sulfure.

Dans les liqueurs obtenues ainsi que nous venons de le dire, le courant d'hydrogène sulfuré détermine toujours la formation d'un précipité plus ou moins faible, de couleur variant du jaune clair au jaune orangé et qu'il faut bien se garder de prendre à première vue pour un sulfure d'arsenic ou d'antimoine. Ce précipité est constitué en partie par du soufre réduit, en partie par des combinaisons sulfurées de matières organiques.

On recucille soigneusement ce précipité sur un petit filtre de papier Berzelius, on le lave une ou deux fois à l'eau distillée, puis on détache le filtre, encore humide, de l'entonnoir, et on le traite, dans une petite fiole, par de l'ammoniaque étendue de son volume d'eau. Le sulfure d'arsenic est très-facilement soluble dans l'ammoniaque; quant au sulfure d'antimoine, il se dissout aussi grâce à la petite quantité de soufre réduit qui existe toujours dans le précipité, soufre qui, se dissolvant dans l'ammoniaque, fournit du sulfure ammonique dans lequel se dissolvent parfaitement tant le sulfure d'antimoine que le sulfure d'arsenic.

Après avoir laissé digérer quelque temps à une douce chaleur le précipité avec le filtre dans la liqueur ammoniacale, on filtre de nouveau, lave à l'eau ammoniacale, évapore la solution au bain-marie à siccité, puis on reprend par l'acide azotique dans le but de transformer en acides arsénique ou antimonique les sulfures d'arsenic ou d'antimoine qui pourraient avoir été abandonnés par l'évaporation de la solution ammoniacale et pour détruire une petite quantité de matière organique que le traitement par l'ammoniaque entraine toujours en dissolution. Il faut veiller avec le plus grand soin à chasser complétement de cette dernière liqueur toute trace d'acide azotique, à cause des inconvénients que présente cet acide lorsqu'il existe dans une solution introduite dans un appareil de Marsh. Dans ce but, il saut additionner la dissolution nitrique d'une petite quantité d'acide sulsurique parsaitement pur et pousser l'évaporation jusqu'à l'apparition de quelques vapeurs blanches d'anhydride sulfurique. Cette dernière liqueur est alors étendue d'eau, après refroidissement, puis introduite, par petites portions successives, dans un appareil de Marsh, en employant toutes les précautions nécessaires pour le bon fonctionnement de cet appareil.

Cette phase de l'opération permet de retrouver l'arsenic et l'antimoine; quant aux autres métaux toxiques, ils sont restés mélangés au résidu insoluble dans l'eau acidifiée par l'acide chlorhydrique, ainsi que nous l'avons vu plus hast.

Pour déceler leur présence, ce résidu insoluble mélangé au charbon provenant de la destruction des matières organiques sera de nouveau additionné de 25 pour 100 de son poids de sulfate acide de potassium, puis on ajoutera un grand excès d'acide sulfurique pur à 66 degrés Beaumé, de façon que la masse soit bien fluide, et l'on chauffera dans une capsule de porcelaine, à une température voisine de celle de l'ébullition de l'acide sulfurique. Par un chauffage soutenu, et en rajoutant au besoin de l'acide sulfurique, tous les composés organiques qui pourraient avoir échappé à l'action de l'acide azetique fumant sont détruits, et le charbon complétement oxydé: il se dégage, outre les vapeurs blanches d'acide sulfurique volatilisé, une grande quantaé d'acide sulfureux, et la liqueur prend peu à peu une teinte de plus en plus claire et ne tarde pas à devenir complétement incolore.

Il est bon, pour détruire sûrement et plus rapidement les dernières traces de produits organiques, de laisser refroidir la capsule et de projeter dans le liquide clair quelques cristaux de nitrate de potassium pur.

En chaussant de nouveau jusqu'à la production d'abondantes vapeurs blanches d'acide sulsurique monohydraté, on doit obtenir sinalement un liquide à peise coloré, se prenant en masse par le resroidissement et rensermant, à l'état de sulsates et en présence d'un grand excès d'acide sulsurique, tous les éléments minéraux contenus dans la matière suspecte. La seule précaution à observer pour être absolument sûr d'éviter toute perte par volatilisation consiste à maintenir continuellement le mélange bien liquide à l'aide d'un excès d'acide sulsurique.

La masse saline refroidie est alors dissoute dans l'eau distillée bouillante, la liqueur amenée au volume de 1 litre environ (quand on opère sur 400 à 500 grammes de matières suspectes, par exemple) et sans filtration paralants, soumise à l'électrolyse à l'aide d'une pile de quatre éléments de Bunses et d'une pile à gaz de Clamond. Cette dernière est préférable à cause de la constance du courant.

Dans le cas où la solution renfermerait un métal, la lame de platine servant d'électrode négative se recouvre assez rapidement d'un enduit gris noirâtre ou bien encore d'aspect métallique, suivant la nature du corps qui se dépose; et, si l'on a soin de laisser marcher l'électrolyse pendant un temps suffisant (vingt-quatre heures au minimum), il est possible d'effectuer le dosage du corps toxique lorsqu'il existe en quantité pondérable.

La détermination soit qualitative, soit quantitative, de l'élément toxique, se fait ensuite par les méthodes habituelles sur lesquelles nous n'avons pas à insister ici.

On pourrait encore, si on voulait éviter l'électrolyse (et ce manuel opératoire présente quelquesois des avantages), neutraliser par l'ammoniaque la solution acide, l'additionner d'une petite quantité d'acide chlorhydrique pur et la soumettre à l'action prolongée d'un courant d'hydrogène sulfuré. Les métaux des deux premières sections, c'est-à-dire ceux dont les sulfures sont précipitables en liqueur acide, se trouveraient ainsi séparés, et l'on pourrait appliquer à la liqueur la méthode générale que l'on trouvera décrite en détail dans tous les traités d'analyse minérale.

RECHERCHE DES ALCALOIDES ET DES COMPOSÉS ANALOGUES. Cette recherche est effectuée sur la seconde portion des matières suspectes. Comme les opérations qu'elle nécessite sont très-longues et très-compliquées, il est bon, autant pour éviter les pertes de temps que l'altération des substances qui peuvent se trouver dans ces mélanges, de mettre en marche le traitement de cette seconde portion, en même temps que l'on exécute, sur la première portion des organes, la série de recherches qui vient d'être décrite.

La méthode à laquelle, après bien des essais, nous avons fini par donner la présérence, est empruntée en partie à la méthode de Stas, en partie à celle de Dragendorss. Les organes solides, réduits en bouillie et mélangés aux liquides, sont additionnés de 1 pour 100 de leur poids d'acide citrique parfaitement pur, le tout est étendu d'alcool à 80 pour 100, de façon à former une masse trèsfluide, puis chauffé entre 50 et 60 degrés pendant quelques heures. Dans certains cas, par exemple, lorsque l'on traite des organes ayant subi une décomposition putride profonde, soit parce que l'exhumation du cadavre a eu lieu longtemps après la mort, soit parce que les matières suspectes out été abandonnées sous scellés pendant un laps de temps assez considérable, la proportion d'acide citrique que nous venons d'indiquer est insuffisante par suite de l'alcalinité intense des matières soumises à la recherche. Il faut alors procéder par additions successives d'acide citrique pisqu'à ce que, tout le carbonate d'ammoniaque étant décomposé, le mélange fluide possède une réaction franchement acide. Le temps pendant lequel il faut laisser les matières suspectes en macération dans la solution acide varie suivant le degré de cohésion des substances solides : en général, pour des organes frais, et lorsque la division mécanique a été convenablement faite, six à douze heures suffisent.

Le mélange est alors filtré, et le résidu de la filtration soumis à la presse pour en extraire tout le liquide. On répète l'épuisement par de l'alcool à 80 pour 100 acidifié d'acide citrique, en laissant digérer douze heures à 50 degrés, on filtre et exprime de nouveau à la presse. Après filtration du liquide exprimé, on le réunit à la liqueur primitive, et le tont est évaporé dans des capsules plates on des assiettes, à une température ne dépassant pas 40 degrés, dans un courant d'air, ou mieux encore dans le vide à la température ambiante.

Il est de la plus grande importance, lorsqu'on fait l'évaporation à l'air libre, de ne pas dépasser la température de 40 degrés et de ne pas pousser l'évaporation jusqu'à siccité, mais seulement jusqu'à consistance de sirop clair. Un grand nombre d'alcaloïdes ou de composés fonctionnant comme tels sont en effet éminemment altérables lorsqu'on chausse leur solution au contact de l'air, surtout en présence de combinaisons qui peuvent savoriser la formation de produits de dédoublement. L'action des solutions alcalines est principalement intense, aussi doit-on toujours éviter l'élévation de température même très-faible d'une solution alcaline dans laquelle il s'agit de rechercher des alcaloïdes.

Les solutions très-saiblement acides ont une action décomposante beaucoup moins considérable, mais qui n'est cependant pas négligeable, surtout lorsqu'on laisse intervenir deux autres causes de décomposition impossibles à éviter entirement : la concentration des solutions, et la durée de l'évaporation. Note pratique personnelle nous a appris que la marche la plus avantageuse à suive, notaniment lorsque le volume des liqueurs à évaporer est un peu considérable, consistait à commencer l'évaporation dans un courant d'air chaussé à 40 degre et à la terminer dans le vide, à la température ambiante, en utilisant, pour absorber la vapeur d'eau sous la cloche à vide, un mélange à parties égales d'acide sulfurique à 66 degrés Baumé et d'anhydride phosphorique.

Lorsque les liqueurs acides ont été de la sorte amenées à la consistance de sirop, on les additionne de dix sois leur volume d'alcool à 95 centièmes, et on laisse le mélange en contact pendant vingt-quatre heures en agitant sréquement. La majeure partie des sels minéraux, des matières albuminoïdes, muclagineuses, etc., etc., se trouve ainsi séparée à l'état insoluble, tandis que lo sels acides des composés alcaloïdiques passent dans la solution alcoolique. (n' filtre pour séparer du résidu insoluble; la majeure partie de l'alcool est séparer par distillation ménagée au bain-marie, et le résidu de la distillation est évapor de nouveau sous une cloche à vide, comme il vient d'être dit ci-dessus. La présence d'une proportion assez considérable d'alcool dans la liqueur empêter la décomposition des sels d'alcaloïdes sous l'instituence de l'élévation de temperature; aussi cette distillation ne doit-elle pas être poussée trop loin, de peur de déterminer l'altération des composés que l'on a pour but d'isoler. Il est préferable d'avoir un léger excès d'alcool dans la liqueur que l'on soumet ensuite à l'évaporation dans le vide.

Le résidu de cette dernière évaporation (qui peut, sans inconvenients, être poussée presque jusqu'à siccité) est repris par un peu d'eau distillee et filtre sur un petit filtre de papier Berzélius, préalablement mouillé d'eau distille. pour en séparer autant que possible les matières grasses. La liqueur filtrée referme les composés alcaloïdiques ainsi qu'une notable proportion de substances de nature indéterminée, mais assez constantes comme composition. C'est parze ces substances que l'on retrouve les leucomaïnes découvertes et étudiées par M. Armand Gautier. Cette solution est alors, suivant l'ingénieuse méthode de M. Dragendorff, soumise, dans certaines conditions déterminées, à l'action dissolvants susceptibles d'isoler plus ou moins complétement tel ou tel grospe de corps. Il s'en faut malheureusement de beaucoup que l'emploi de ces dissolvants conduise à des résultats d'une rigueur comparable à celle que l'on pres obtenir par l'emploi judicieux des méthodes usitées en analyse minérale Aucun procédé d'extraction ne peut, en réalité, permettre d'isoler tous les posses organiques actuellement connus; il faut avoir égard ici au but que nous services de la comparable à celle que l'on pres organiques actuellement connus; il faut avoir égard ici au but que nous services de la comparable de ces desperses de considerate d'isoler tous les posses organiques actuellement connus; il faut avoir égard ici au but que nous services de ces dissoler tous les posses organiques actuellement connus; il faut avoir égard ici au but que nous services de ces dissolers de ces de ces de ces dissoler

proposons et qui consiste à adopter la méthode capable de nous fournir le plus de renseignements. Il semblerait au premier abord que la méthode de Stas, basée sur l'emploi d'un dissolvant unique, capable de séparer un assez grand nombre d'alcaloïdes, présente de grands avantages; mais la pratique de cette méthode apprend bien vite que, s'il est certain cas dans lesquels elle se montre d'une incontestable supériorité, en revanche, dans toutes les circonstances (et ce sont les plus nombreuses) où l'expert ne possède aucune indication pouvant l'éclairer et le déterminer à adopter tel procédé plus spécial pour un toxique déterminé, le laboratoire, disons-nous, montre bien vite que cette méthode de Stas manque de généralité, qu'elle ne peut permettre d'isoler avec certitude tous les alcaloïdes contenus dans les matières suspectes, et qu'elle ne peut servir à les séparer, s'il s'agit d'un mélange d'alcaloïdes.

Aussi, malgré ses impersections et les dissicultés parsois considérables que rencontre son application, présérons-nous de beaucoup, pour une recherche générale, l'emploi méthodique des dissolvants suivant la marche étudiée par Dragendorss et ses élèves.

I. La solution aqueuse, obtenue comme nous l'avons dit précédemment et qui doit présenter une réaction franchement acide au papier de tournesol, est épuisée successivement par l'éther de pétrole (pétrole léger bouillant de 30 à 60 degrés, ligroïne), la benzine et le chloroforme.

Pour cela, la solution aqueuse est introduite dans un flacon-éprouvette bouchant à l'émeri et d'une capacité suffisante pour contenir trois ou quatre fois le volume de cette solution aqueuse : on ajoute un volume du dissolvant au moins égal à deux fois le volume de liqueur à épuiser, et l'on agite à plusieurs reprises en ayant soin, entre chaque agitation nouvelle, de laisser parfaitement séparer les deux couches de liquide. Finalement, on décante, et le dissolvant, réduit à un petit volume par distillation ménagée au bain-marie, quand cela est nécessaire, est réparti sur un certain nombre de verres de montre et abandonné à l'évaporation spontanée pour étudier les caractères du résidu.

Dans ces conditions, l'éther de pétrole enlève au liquide acide : des matières colorantes, les matières grasses, les huiles essentielles, le camphre, l'acide phénique (partiellement), l'acide picrique, la pipérine (partiellement), la capsicine, certains principes préexistant ou provenant de la décomposition des produits contenus dans les racines d'aconit et d'ellébore. Malgré toutes les précautions que l'on a pu prendre pour isoler les matières grasses, il en existe toujours une proportion assez considérable pour rendre des plus incertaines les réactions qui seraient tentées sur le produit brut de l'évaporation du dissolvant : si la couleur ou l'odeur du résidu ou quelque autre indice peuvent faire présumer l'existence de l'un des corps qui viennent d'être mentionnés, il faudra reprendre ce résidu par l'alcool faible (à 30 pour 100), qui laissera la plus grande partie des matières grasses et colorantes, tandis qu'il dissoudra le composé qu'il s'agit de reconnaître. Après nouvelle évaporation de cette solution hydro-alcoolique, on obtiendra un résidu qui peut être cristallisé ou amorphe.

1º Résidu cristallisé. Il peut être constitué par : camphre ou corps analogues, acide picrique, pipérine<sup>1</sup>, acides salicylique ou benzoïque.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Co dernier corps est si peu soluble dans les solutions aqueuses acidulées qu'il sera trèsrarement retrouvé dans cette partie de l'opération · il offre d'ailleurs peu d'intérêt au point de vue toxicologique.

2º RÉSIDU AMORPHE.

Solide. Principes provenant des racines d'ellébore ou d'aconit.

Mou, de saveur brûlante et rubéfiant. Capsicine.

Liquide. Huiles essentielles. Acide phénique. Cardol.

Tous ces composés, sauf ceux provenant des racines d'ellébore et d'aconit, offrent bien peu d'intérêt dans une recherche toxicologique : le grand avantage de ce traitement par l'éther de pétrole réside uniquement dans la séparation presque complète des matières grasses, qui seraient par la suite un sérieux obstacle à l'obtention des réactions colorées servant à déterminer la nature des corps isolés par tel dissolvant.

Il. Lorsque la solution acide a été complétement épuisée par l'éther de pétrole. on la soumet, de la même façon, à l'action de la benzine cristallisable : grâce à la facilité avec laquelle se dissocient certaines combinaisons peu stables d'alcaloïdes avec les acides, la benzine permet d'isoler de la liqueur aqueuse des composés fort importants.

Il est bien rare cependant que le résidu d'évaporation de la benzine laisse, du premier jet, un produit sussissamment pur pour qu'il soit possible de tester directement sur lui les réactions caractéristiques de tel ou tel alcaloide. Le dissolvant hydrocarboné entraîne la plupart du temps une proportion notable de matières colorantes ainsi que des produits étrangers, de consistance haleuse, facilement oxydables et se convertissant en résines colorées, et offrant la plus grande analogie, sinon une similitude parfaite, avec les produits que l'on obtient en beaucoup plus grande quantité lorsqu'on applique cett méthode à des portions de cadavres avant subi une putréfaction avancée. Ces composés paraissent provenir de l'action exercée sur les matières albuminoides par les sels et l'acide avec lesquels ces substances se sont trouvées en contact au commencement de l'opération, car on peut, comme nous avons eu bies des fois et depuis longtemps l'occasion de l'observer, en obtenir des propertions très-appréciables en soumettant au traitement que nous exposons ici des portions de viande fraiche, d'albumine, d'œuss desséchés, de tibrine, etc., etc., et la proportion de ces produits est d'autant plus considérable que l'a fait usage d'acides plus énergiques et que l'on prolonge davantage la durée & la macération.

Il est donc de la plus grande importance d'éliminer ces produits, afin & pouvoir caractériser les substances de nature alcaloïdique que la benzine pourrait avoir dissoutes. On y parvient 'assez facilement de la façon suivante: b benzine qui a servi à l'épuisement est évaporée dans une capsule à fond plat, et le résidu de l'évaporation est repris par quelques centimètres cubes d'un milange à parties égales d'eau et d'alcool que l'on additionne d'une à deux gouttes d'acide sulfurique au cinquième. En mélangeant avec un agitateur on arrive à dissoudre le composé alcaloïdique, tandis que les matières étrangères restest à l'état de masse plus ou moins poisseuse, insoluble. On décante la solution and et on l'épuise de nouveau par le double de son volume de benzine : on décasée et filtre le dissolvant en ayant bien soin qu'il ne se trouve pas mélangé avec se petite quantité de la solution aqueuse, et on le répartit dans plusieurs veres de montre. Si, dans ces conditions, l'évaporation de la benzine ne laisse qu'es résidu insignifiant, on procède à l'épuisement par le chloroforme. Si, au cotraire, le résidu d'évaporation de la benzine n'est pas négligeable, on l'examine de la façon suivante:

RÉACTIONS DONNÉES PAR L'ADDITION AUX CRISTAUX D'UNE A DEUX GOUTTES D'ACIDE SULFURIQUE PUR. A. RÉSIDU CRISTALLISÉ. 1° Cristaux incolores et distincts.

Dissolution sans coloration: cristaux aiguillés et soyeux qui, lorsqu'on évapore sur eux quelques gouttes d'eau de chlore, donnent en présence des vapeurs de gaz ammoniac la réaction de la murexide. — CAPÉINE.

Pas de coloration; cristaux rhombiques qui, dissous dans l'huile et appliqués sur la peau, produisent la vésication. La potasse ne colore pas non plus ces cristaux. — Cantharidine.

Pas de coloration immédiate : cristaux écaillés se colorant à la longue en rouge, non vésicants et se colorant d'une façon passagère en rouge sous l'influence d'une solution chaude de potasse. — Santonine.

Coloration noire passant après quelque temps au rouge. - Cubébine.

2º Cristaux incolores peu distincts.

Dissolution avec coloration rouge brun: la vapeur de brome colore la solution en rouge groseille, et cette solution devient verte par addition d'eau. Le résidu d'évaporation de la benzine ralentit les battements du cœur d'une grenouille. — DIGITALINE.

Dissolution avec coloration rouge brun, la vapeur de brome produit quelquefois des stries violettes. L'addition d'eau détermine la précipitation de flocons verdâtres. Le résidu d'évaporation de la benzine n'a pas d'action sur le cœur d'une grenouille. — Cascarilline.

5° Cristaux jaunes peu distincts.

Dissolution avec coloration olive. Le résidu d'évaporation de la benzine, dissous dans l'alcool, donne avec le réactif de Bouchardat un précipité cristallin chatoyant. — Beabérine.

B. RÉSIDU ANORPHE. Incolore ou jaune pâle : solution sulfurique jaune; l'addition d'une goutte d'acide azotique produit une coloration verte qui passe ensuite au bleu, puis au violet. L'acide azotique à 1,4 de densité et ne rensermant pas de produits nitreux donne, lorsqu'on l'ajoute directement au résidu d'évaporation de la benzine, une coloration intense violet bleu passant au violet rouge, puis au jaune pâle. — Coloniciae.

La benzine peut encore séparer, en opérant de cette façon, des proportions très-appréciables de principes actifs de certaines résines et gommes résines drastiques (élatérine, colocynthine), des glycosides (caryophylline, populine), certains principes amers provenant des plantes de la tribu des Hélianthées-anthémidées (genres Matricaria et Artemisia), en un mot, un assez grand nombre de produits végétaux qui ne peuvent être considérés comme toxiques, en raison de la quantité considérable qu'il faudrait en absorber pour déterminer la mort. Notons seulement ce qui peut avoir de l'intérêt au point de vue toxicologique, à savoir que les produits actifs des drastiques, l'élatérine et la colocynthine, se colorent en rouge plus ou moins vif en présence de l'acide sulfurique et en violet avec le réa :tif de Fröhde.

III. On procède ensuite à l'épuisement de la liqueur acide par le chloroforme, en employant toujours le manuel opératoire précédemment décrit. La détermination des corps pouvant exister dans le résidu d'évaporation du chloroforme se fait de la facon suivante :

A. Résidu plus ou noins nettenent cristallisé. 1º La dissolution du résidu dans de l'acide sulfurique dilué au millième fournit un précipité avec le réactif de Bouchardat

RÉACTIONS DONNÉES PAR L'ADDITION AUX CRISTAUX D'UNE A DEUX GOUTTES D'ACIDE SULFURIQUE A 66 DEGRÉS PUR. Solution incolore : pas de coloration lorsqu'on évapore, sur le résidu d'évaporation du chloroforme, quelques gouttes d'eau de chlore, et que l'on expose ensuite le produit aux vapeurs d'ammoniaque. — CINCHONINE.

Solution incolore : en faisant agir sur le résidu d'évaporation du chloroforme l'eau de chlore, puis les vapeurs d'ammoniaque, on a la réaction de la murexide.

— Théobromine.

Solution incolore ou bleuâtre à froid, bleu violet à chaud. — PAPAVÉRISE (impure, telle qu'elle se trouve dans le commerce).

Solution gris brun immédiatement, rouge de sang après vingt-quatre heures: le résidu d'évaporation du chlorosorme se colore en bleu, eu présence de l'esa iodée. — Narcéine.

2º La dissolution du résidu dans l'acide sulfurique dilué au millième ne précipite pas le réactif de Bouchardat.

RÉACTIONS DONNÉES PAR L'ADDITION AU RÉSIDU CRISTALLIN D'UNE A DEUX COUTTES D'ACIDE SULFURIQUE A 66 DEGRÉS PUR. Solution jaune : par addition d'un cristal de chromate acide de potassium ; coloration violette, puis brune. — Picas-TOXINE.

Solution rouge vif, devenant quelquesois d'un rouge violeté sprès un certain temps : le résidu d'évaporation du chlorosorme ralentit notablement les battements du cœur d'une grenouille. — Elléborine.

B. Résidu Anorehe. Lorsque le résidu d'évaporation du clorosorme se présente avec un aspect complétement amorphe, les substances qui peuvent le constituer sont extrêmement dissiciles à caractériser, mais elles présentent as point de vue toxicologique un intérêt considérable et leur examen minutieux me doit jamais être négligé.

Outre que ce résidu peut être constitué par de la digitaleine, principe possedant les mêmes propriétés toxiques que la digitaline et existant concurremment avec ce dernier dans toutes les parties de la plante, la plupart des autres substances que le chloroforme peut enlever à la solution acide possèdent es effet une action physiologique analogue à celle de la digitale, aussi Dragendorf a-t-il fait de ces différents principes une étude détaillée qu'il est nécessaire de consulter. Les réactions différentielles de ces divers composés sont des plus confuses, et il est indispensable de s'aider des signes fournis par l'action physiologique.

Après que la solution acide a été épuisée complétement par chacun des tres dissolvants qui viennent d'être énumérés, on enlève à la liqueur la benzine et le chloroforme qu'elle retient en dissolution en l'agitant de nouveau avec de l'éthes de pétrole, on décante avec soin, et l'on rend la liqueur faiblement alcaluse par l'addition d'un très-léger excès d'ammoniaque pure.

IV. La solution est aussitôt et rapidement épuisée par la benzine cristalisable à la température de 30 à 40 degrés; et pour rendre plus prompte et plus facile la séparation de la benzine, on additionne la liqueur aqueuse, avant de la neutraliser, du quart au plus de son volume d'alcool. Il faut apporter le plus grands soins à la décantation de la couche de benzine et attendre qu'elle soit complétement éclaircie, ce qui arrive assez rapidement lorsque le melagre est maintenu à la température indiquée ci-dessus. On s'assure, en évaporation petite quantité de cette benzine, qu'elle a dissous une proportion appré-

ciable de substance et l'on renouvelle alors l'épuisement dans les mêmes conditions.

Lorsque la série d'opérations que nous venons de décrire a été effectuée avec tout le soin désirable, la benzine qui a servi à l'épuisement doit être à peu près incolore : s'il en était autrement, il faudrait traiter cette solution benzinique par de l'eau aiguisée d'acide sulfurique (1sr SO<sup>4</sup>H³ p. 100), agiter fortement pour déterminer la redissolution des alcaloïdes dans l'eau acidulée, séparer la solution aqueuse, la neutraliser par un très-petit excès d'ammoniaque, et recommencer l'épuisement à chaud par la benzine. Il est extrêmement important, lorsque la benzine abandonne par évaporation un résidu solide, que ce résidu soit aussi incolore que possible. C'est de ce résultat que dépend la netteté des réactions qui vont être exposées : on verra d'ailleurs que cette partie de l'opération est par le nombre et par l'énergie des poisons la plus importante de la recherche toxicologique.

La solution benzinique est répartie sur un certain nombre de verres de montre (après avoir été réduite par distillation ménagée au bain-marie, si le volume des liqueurs ayant servi à l'épuisement était par trop considérable) et abandonnée à l'évaporation ménagée à une température qui ne doit pas dépasser 30 degrés : on s'exposerait sans cela à perdre en totalité les àlcaloïdes volatils et une proportion parsois considérable de certains alcaloïdes solides qui sont entraînés tacilement par les vapeurs d'hydrocarbure.

Le résidu laissé par l'évaporation de la benzine peut se présenter sous trois aspects. Il peut être : 1° solide et cristallisé; 2° solide et amorphe; 3° liquide. Dans ce dernier cas, il s'agirait d'un alcaloïde volatil, et l'évaporation devrait être faite de préférence à la température ambiante, sur une petite quantité de la benzine, afin d'étudier les caractères organoleptiques de l'alcaloïde : le reste de la benzine serait évaporée, toujours à froid, dans une capsule de verre mouillée au préalable d'acide chlorhydrique concentré. On obtiendrait ainsi le chlorhydrate de la base volatile en perdant le moins possible d'alcaloïde.

Lorsque le résidu est solide, on examine avec soin au microscope si ce résidu est cristallisé ou amorphe, et l'on procède sans retard à sa détermination par la méthode ci-dessous. Les réactions colorées doivent être faites à la lumière du jour, en effectuant les mélanges sur des verres de montre placés sur une feuille de papier blanc, et en opérant sur des résidus d'évaporation aussi récents que possible. Les alcaloïdes que l'on peut isoler ainsi sont en effet, lorsqu'on opère sur des fragments de cadavres, toujours mélangés à des substances indéterminables s'oxydant promptement à l'air et capables d'une part d'entraîner une décomposition partielle de l'alcaloïde isolé, et d'autre part de donner avec les différents réactifs des colorations qui pourraient mettre l'investigateur dans le plus grand embarras.

1º RÉSIDU CRISTALLISÉ. RÉACTIONS DONNÉES PAR L'ADDITION AU RÉSIDU CRISTALLIN D'UNE A DEUX GOUTTES D'ACIDE SULFURIQUE A 66 DECRÉS PUR. Solution sulfurique incolore, et ne se colorant pas à la longue ou par l'addition d'acide azotique.

A. Une trace du produit d'évaporation de la benzine instillée dans l'œil d'un animal (de prélérence un chat) détermine la dilatation de la pupille.

La solution sulfurique répand, lorsqu'on la chausse légèrement, une odeur rappelant celle des sleurs de prunier et de spirœa: la solution aqueuse du produit laissé par l'évaporation de la benzine n'est pas précipitée par le chlorure platinique. — Атворіяв.

La solution sulfurique ne répand pas d'odeur caractéristique lorsqu'on la chausse : la solution aqueuse du produit laissé par l'évaporation de la beazine précipite par le chlorure platinique, dont il faut avoir grand soin de ne pas ajouter un excès qui redissoudrait le précipité. — HYOSCIAMINE.

B. Le résidu d'évaporation de la benzine ne produit pas de dilatation de la pupille.

La solution sulfurique additionnée d'un cristal de chromate acide de potassium prend une coloration bleue passant au violet, puis au rouge violacé : la solution aqueuse du résidu d'évaporation de la benzine injectée sous la pean de la cuisse d'une grenouille détermine des accès tétaniques. — STRYCHRISE.

La solution sulfurique ne bleuit pas sous l'influence du chromate acide de potassium, elle devient fluorescente, par addition d'eau : si l'on ajoute à une trace du produit d'évaporation de la benzine quelques gouttes d'eau de chlore, puis de l'ammoniaque en léger excès, on obtient une coloration vert émeraude.

— OUININE.

La solution sulfurique n'est pas bleuie par le chromate acide de potassiam: elle ne devient pas fluorescente par addition d'eau, et ne donne rien (ou seulement un trouble blanchàtre) par l'action de l'eau de chlore, puis de l'ammonisque.

— Cinchoning.

2º Solution sulfurique incolore, mais se colorant en rose ou en violet bles après quelque temps, ou bien prenant, sous l'influence de l'acide azotique, une coloration bleu violacé, ou rouge de sang, ou rouge brun.

Le résidu de l'évaporation de la benzine donne une solution incolore avec de l'acide sulfurique étendu de son volume d'eau : cette solution prend une coloration rouge foncé lorsqu'on la chauffe (de manière à concentrer l'acide) : l'adution, après refroidissement, d'une trace d'acide azotique, fait passer la coloratos au violet. La solution du résidu benzinique dans l'acide sulfurique diluce es précipitée par l'ammoniaque — Narcotine.

La solution sulfurique d'abord incolore devient bleu violet après vingt-quatre heures, ou mieux lorsqu'on la chausse avec précaution: le réactif de Fridde donne avec le résidu d'évaporation de la benzine une solution vert brusière devenant bleu indigo après quelque temps: la solution du résidu benzinque dans l'acide sulfurique dilué n'est pas précipitée par l'ammoniaque en excès. — Codéine.

3º Solutions sulfuriques colorées. Les indications que l'on peut tirer de la coloration de ces solutions sulfuriques sont des moins précises : il est toutées important de remarquer que les substances capables de donner des colorations sont beaucoup moins intéressantes au point de vue toxicologique que celles que viennent d'être signalées.

Solution sulfurique jaune et conservant cette couleur — produit accompagnant l'aconitine (dans les aconits) ou provenant d'une allération de calcaloïde.

Solution sulfurique jaune devenant ensuite d'un rouge intense. — Sabadilles (accompagnant la vératrine dans la cévadille).

Solution sulfurique rouge foncé : la solution du résidu benxinique du l'acide sulfurique dilué est incolore et précipite par l'ammoniaque. — Théorie.

Solution sulfurique bleue. — Impuretés qui accompagnent la paparerine de commerce.

2º Résidu amorphe. Réactions données par l'addition au résidu caustalle

D'UNE A DEUX GOUTTES D'ACIDE SULFURIQUE A 66 DEGRÉS PUR. 1º Solution sulfurique incolore ou à peine colorée en rose ou en jaune.

Une petite quantité d'acide azotique à 1, 3 de densité colore la solution en rouge intense, puis en orangé, après un temps assez court, et la coloration passe sinalement au jaune : cette solution passe au rouge violacé sous l'influence des agents réducteurs (chlorure stanneux — sulfure d'ammonium). — Baucine.

La solution sulfurique, d'abord presque incolore, prend peu à peu une teinte rouge qui va en s'accentuant; la solution incolore devient assez rapidement rouge sous l'influence de quelques gouttes d'une dissolution d'hypochlorite de chaux : une trace du résidu d'évaporation de la benzine appliquée sur la conjonctive d'un animal détermine une contraction notable de la pupille. — ÉSÉRINE (Physostygmine).

2º Solution sulfurique colorée d'abord en jaune, puis en rouge plus ou moins nuancé de brun ou de violet.

A. Une partie du résidu d'évaporation de la benzine dissoute dans quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentré et porté à l'ébullition pendant une ou deux minutes prend une magnifique coloration rouge cerise persistant très-long-temps sans s'altérer.

Le résidu d'évaporation de la benzine dissous dans une trace de solution d'acide citrique et injecté sous la peau de la cuisse d'une grenouille détermine des vomissements, et, à forte dose, des accès tétaniques. — Vératrine.

Le résidu benzinique employé comme ci-dessus n'a pas d'action sur les grenouilles. — Sabatrine et Sabadilline.

B. La solution chlorhydrique préparée comme en A reste incolore à l'ébullition.

La solution sulfurique exposée aux vapeurs de brome prend une coloration rouge clair très-fugace. — (Alcaloïdes du Delphinium staphisagria) DELPHINE.

La solution sulfurique, d'abord peu colorée, devient brun ou rouge brun (si elle renferme une proportion relativement forte d'alcoloïde), puis sa coloration s'éclaircit, devient rouge violacé (il se produit quelquesois des stries nettement violettes sur les bords du liquide) et passe finalement au brun clair après vingt-quatre heures : une petite quantité de résidu benzinique chaussé dans un verre de montre avec de l'acide phosphorique concentré prend une coloration rouge passant au violet quand on agite le mélange; les vapeurs de brome colorent lentement en brun la solution sulfurique. — Acontine et alcaloïdes retirés des diverses variétés d'aconit (népaline, napelline, acolyctine, etc.), ainsi que les produits d'altération de l'aconitine.

3º Solution sulfurique immédiatement colorée.

Solution rouge brun devenant rapidement rouge vif. — Alcaloïdes des aconits et produits d'alteration de l'aconitine.

Solution brun verdâtre; coloration verte passant ensuite au jaune avec le réactif d'Erdmann; coloration rouge passant ensuite rapidement au vert avec le réactif de Fröhde. — Éméting.

Lorsque les réactions que nons venons de mentionner pour caractériser chacun des composés isolés par les divers dissolvants n'auront pas donné de résultats bien nets, il faudra avoir recours à la méthode dichotomique exposée avec détails dans le traité d'analyse qualitative de Frésénius, édition de 1870, page 437 et suivantes. Le lecteur consultera également avec le plus grand avantage la seconde édition de l'excellent manuel de Toxicologie de Dragendorff, dans lequel sont exposés en détail les résultats de la longue expérience de minutieuses études du savant professeur de Dorpat.

5º RÉSIDU LIQUIDE. Au point de vue théorique, un très-grand nombre de bases peuvent constituer ce résidu; la simple énumération de ces composés serait déjà fastidieuse: la série pyridique à elle seule fournirait, par exemple, un nombre considérable de poisons fort énergiques, mais, pour le moment du moins, il n'y a aucun intérêt à s'occuper de la recherche toxicologique de substances qui constituent pour la plupart des produits rares et dont l'emploi est par cela même rendu presque impossible. Deux composés toxiques seulement, dans la classe des substances volatiles, offrent de l'intérêt pour le toxicologiste. à cause de la facilité avec laquelle chacun peut se les procurer et des méprises que l'un d'eux occasionne souvent : nous voulons parler de la nicotine et de la conicine.

Mais auparavant il est nécessaire de s'assurer que le produit fluide et odorant laissé par l'évaporation de la benzine est bien de nature alcaloïdique. Dans toutes les recherches de la nature de celles dont nous exposons actuellement les détails, le résidu d'évaporation de la benzine agissant sur la solution alcaline n'est jamais nul, et l'on obtient toujours, quelque soin que l'on ait pris dans tous le cours des opérations, un résidu fluide plus ou moins considérable qu'il est impossible d'identifier avec aucun des alcaloïdes toxiques connes. Il s'agit là de ces produits très-complexes et fort remarquables sur lesquels Selma a appelé le premier l'attention des toxicologistes et dont il a été question avec détails à l'article Ptomaïnes (voy. ce mot).

S'il est, dans certains cas, fort difficile de distinguer ces ptomaines d'alcoloides végétaux solides et fixes, la difficulté devient bien plus considérable quand il s'agit de les différencier d'avec les alcaloides liquides, tels que la nicotine ou la conicine. Il est même hors de doute pour nous que, lorsque l'étude ce ces composés sera plus avancée, ce sera non plus des analogies, mais des dertités, que l'on observera entre certaines de ces ptomaines et des bases de la sira hydropyridique; les travaux que nous poursuivons depuis plusieurs années not permettent de considérer cette manière de voir comme justifiée déjà dans us assez grand nombre de cas.

Quoi qu'il en soit, le caractère qui nous a paru jusqu'ici le plus propre a distinguer ces composés des alcaloïdes végétaux consiste dans l'action exerces sur ces corps par l'acide chlorhydrique moyennement concentré. Tandis que l'on obtient avec plus ou moins de facilité et sans grandes précautions un chlorhydrate amorphe ou cristallisé, s'il s'agit d'un alcaloïde, la formation d'un composé avec l'acide chlorhydrique est des plus difficiles à réaliser avec le ptomaïnes, et dans la plupart des cas le composé organique est détruit par la simple évaporation au contact de l'air et à température relativement basse es présence d'un léger excès d'acide chlorhydrique en dissolution. C'est bien containement à cette propriété que l'on doit attribuer la connaissance si récente e si peu avancée des corps de cette nature.

Lors donc qu'une partie de la benzine décantée, après avoir agi sur la seluter alcaline supposée contenir des alcaloïdes, ne donnera par évaporation measure qu'un résidu fluide et odorant, il faudra pour s'éclairer sur la nature de « résidu évaporer, après l'avoir mélangé avec de l'acide chlorhydrique duté « son volume d'eau, une nouvelle quantité de la solution benzinique qui dem fournir, dans le cas d'un alcaloïde, un chlorhydrate solide, cristallisé ou amor; bet peu coloré : si le résidu de cette évaporation était constitué par une mair fortement colorée et d'aspect résineux, ce serait la preuve que la benzine a aqui

dissous que ces substances mal déterminées parmi lesquelles figurent, pour une bonne proportion, des ptomaines.

1º Le résidu de l'évaporation en présence de l'acide chlorhydrique est cristallisé.

Les cristaux aiguillés ou prismatiques ont une action sur la lumière polarisée; leur solution aqueuse ne précipite pas par addition de chlorure de platine. — Conicine (et produits volatils qui l'accompagnent dans les diverses espèces de ciguë).

2° Le résidu de l'évaporation en présence de l'acide chlorhydrique est amorphe.

A. La solution aqueuse (pas trop étendue) de ce chlorhydrate précipite par addition de chlorure de platine.

Le chlorhydrate traité immédiatement après l'évaporation par le réactif de Fröhde donne au bout de quelques minutes une coloration violette diminuant peu à peu d'intensité. — (Alcaloïdes volatils des plantes du genre lobelia). Lobéline.

Le sel a une odeur de tabac et prend, après vingt-quatre heures, une coloration rouge pâle sous l'influence du réactif de Fröhde. — Nicotine.

B. La solution aqueuse étendue du chlorhydrate ne précipite pas par addition de chlorure de platine : les bases de ces chlorhydrates peuvent être constituées par un grand nombre de produits volatils qui sont sans intérêt pour le toxicologue, tels que l'aniline, les produits volatils retirés d'un grand nombre de plantes, piment, ergot de seigle, etc., etc.

V. Après complet épuisement par la benzine, la liqueur ammoniacale est épuisée de nouveau par le chloroforme : ce dissolvant n'a guère d'autre avantage que de permettre la séparation à peu près complète de certains alcaloïdes, tels que la cinchonine, la papavérine, la narcéine, que les épuisements antérieurs n'auraient pas suffi à extraire en totalité. Le chloroforme dissout en outre une trace de morphine et la chélidonine, alcaloïde qui accompagne la sanguinarine dans la grande chélidoine.

VI. La liqueur ammoniacale est ensuite épuisée à la température de 70 à 80 degrés par de l'alcool amylique pur. Ce dissolvant s'empare de la morphine et de la solanine, ainsi que de quelques glycosides dépourvues de propriétés toxiques.

L'alcool amylique est évaporé à la température du bain marie dans un courant d'air, et le résidu examiné de la facon suivante.

RÉACTIONS DONNÉES PAR L'ADDITION AU RÉSIDU DE L'ÉVAPORATION DE QUELQUES GOUTTES D'ACIDE SULFURIQUE A 66 DEGRÉS PUR. Solution incolore à froid, se colorant légèrement en rouge, puis en violet, enfin en vert sale sous l'influence de la chaleur: une goutte d'acide azotique étendu ajoutée à la solution refroidie lui fait prendre une coloration bleu violacé: le résidu de l'évaporation de l'alcool amylique est coloré en bleu par le chlorure ferrique, et en violet par le réactif de Fröhde récemment préparé. — Мовриня.

Solution jaune rougeatre clair devenant ensuite brun clair: l'eau iodée colore en brun foncé le résidu de l'évaporation de l'alcool amylique; ce résidu, dissous dans l'alcool bouillant, donne une masse gélatineuse par le refroidissement. — SOLANINE.

VII. Les diverses opérations qui viennent d'être décrites, bien que très-compliquées, pourraient encore avoir laissé échapper à la recherche certaines substances

qui, attirant et déprimant la muqueuse trachéale, produisent des direrticules de traction (Recklinghausen) et, quand le ganglion se caséifie ou s'abcède. son évacuation se fait par le diverticule correspondant ulcéré. Il s'agit habituellement de ganglions médiastinaux qui s'ouvrent un peu au-dessus de la bifurcation et s'y vident plus ou moins rapidement de leur contenu. La perforation est assez large (1 à 2 centimètres); de petits ganglions ont pu la traverser tout entière (Stimmel, Kidd, Krauss).

2. Des perforations s'établissent souvent aussi avec les vaisseaux voisins. Le plus à portée est le tronc brachio-céphalique droit (arteria anonyma). Symington sur un cadavre congelé l'a trouvé à 1<sup>cm</sup>,3 (2 à 3 anneaux) du bord inferieur de l'isthme thyroïdien; il est atteint fréquemment et ouvert par l'ulceration inférieure de la plaie trachéotomique. Les veines jugulaires, la veine cave supérieure, peuvent entrer en communication avec la trachée par l'intermédiaire d'us abcès ou d'un ganglion caséeux.

Enfin l'anévrysme de la crosse aortique se termine souvent en s'ouvrant dans la trachée par divers processus qu'a décrits Ordonneau : ulcération centringe de la paroi trachéale jusqu'aux caillots qui persistent ou se ramollissent. alcès intermédiaire (?); gangrène limitée et chute de l'eschare; déchirure par pressin (rare).

5. Les perforations trachéo-œsophagiennes sont congénitales, on produits par ulcération ou suppuration pour corps étranger de l'œsophage : os. peix destaire...), par propagation d'un cancer de l'œsophage et rarement rice rerai. Elles ne sont pas généralement d'origine diathésique.

La symptomatologie des ulcérations trachéales est plutôt négative. Ethes passest souvent inaperçues. Une étiologie étudiée, un examen du cou et du médiasta, et surtout la trachéoscopie, determineront un diagnostic que les vagues sensitais localisées du malade, une expectoration qui n'a rien de spécial, ne seffirment par à faire même soupçonner.

Quelquefois les perforations sont suivies d'emphysème sous-cutané et, quait elles donnent sur l'ossophage, le malade, au moment de la dégliatation. a és accès de toux et une sensation douloureuse qu'il localise exactement.

Entin elles sont l'occasion, en permettant la pénétration des substances etragères (matières casceuses d'un gauglion, pas d'abois, cartilage nécrose, sui d'anévresme, corps étrançers et matières alimentaires. d'accès ne suffication du ou moins graves et rapprochés, d'asphyxie quand l'obstruction, trachés-truchique est complète.

Le promisée en est toujours grave, soit comme signe d'une duatione du rétréassement à venu, soit comme menace d'une electroction tractions

Le trattement en debots des indications étalogiques médicates on charçuelles ne peut être que tiquique, et encere est-il inca rarennem et aufantemes appliqué.

Wilson a par ever des pulvérsations, des mhalations universiques, extegentes, queri un misère fongueux homorrhagique.

Quant se trainement de l'abstruction trachéale sommèture, et compresse ce la été object, que dans de rares coronnatances. Polarises a pre, aures une la chectorine laite sans amélieration, operer, par catheticisme et racture, l'estant de manières prophominaires iraquientes et améliera à la historialistic.

HAMORIGANIES. Elles sont extenseures of se manufesten, its nemarity

TRACHÉE. 777

Nées sur place, elles sont d'origine traumatique (plaie, corps étrangers...): le plus souvent alors elles compliquent la trachéotomie et sont produites par des fausses routes, des érosions veineuses ou artérielles (thyroïdiennes, brachiocéphalique), ou capillaires (surface de la plaie, d'un ulcère).

Elles peuvent venir d'ulcérations fongueuses, et cette hémoptysie peut donner lieu à des erreurs de diagnostic et de thérapeutique que la trachéoscopie doit faire éviter (Rosenfeld, Wilson). Dans d'autres circonstances plus nombreuses, la trachée n'est que le canal d'évacuation d'un sang sorti des gros vaisseaux voisins: veine cave supérieure par l'intermédiaire d'un ganglion suppuré, veines jugulaires, anévrysme de la crosse aortique (surtout concavité).

Le diagnostic de la source de l'hémoptysie se doit tirer de l'étiologie, de l'examen des régions et organes voisins cervicaux et médiastinaux, de la trachéoscopie, des sensations subjectives du patient, avec cette préoccupation que le peu d'abondance d'une hémorrhagie ne doit pas tranquilliser sur le volume du vaisseau lésé. De gros vaisseaux, suivant l'état de leurs perforations (caillots, plaque athéromateuse), peuvent préluder, par de faibles écoulements, à leur évacuation foudroyante.

Le pronostic dépend donc de l'origine du sang, des chances d'anémie plus ou moins aiguë, de suffocation plus ou moins brusque et de pneumonie secondaire. Quant au traitement, il sera local pour les plaies et les ulcérations (voy. Cou [Plaies] et Crour [Trachéotomie]. Pour les hémorrhagies secondaires, le médecin est désarmé. Cependant Verneuil (Bruchet) a pu suspendre une hémorrhagie brachio-céphalique par une irrigation froide sur la poitrine, Bögehold, une hémorrhagie anévrysmale par l'introduction d'une longue canule de Kœnig dont les sorties provoquaient un flot de sang; le premier malade est mort d'hémorrhagie dans la soirée; le second une heure et demie plus tard en état de convulsions. Beach, en présence de caillots obturant la trachée, propose de les faire traverser par une longue sonde molle et d'établir la respiration artificielle. Zimmerlin fait de la compression avec un drain élastique introduit par trachéotomie et aspire au travers le sang répandu dans les voies aériennes.

Tuberculose. La trachée, fréquemment atteinte de tuberculose, l'est trèsrarement seule. Ileinze trouve 99 cas d'ulcérations trachéales sur 1236 tuberculoses pulmonaires. La tuberculose laryngienne coïncide souvent, 80 fois sur les 99 cas de Heinze, et Morell-Mackenzic trouve 27 tuberculoses trachéales sur 100 phthisies laryngées.

Les hommes sont atteints 2 fois sur 3. L'âge des malades varie de vingt-quatre à quarante-sept ans. C'est à cela que se réduisent les données étiologiques spéciales.

Légèrement rétrécie en sa totalité (M. Sée), la trachée tuberculeuse présente les lésions successives suivantes, conjointement à celles de la trachéite chronique simple, diffuse ou glanduleuse :

1° les granulations spécifiques, à divers degrés d'évolution, isolées ou agminées, infiltrées, dans l'épaisseur du chorion muqueux, dans les lobules glandulaires, dans le tissu conjonctif intra-musculaire, ou plus souvent sous-épithéliales et très-visibles.

2º les érosions, des exulcérations circulaires provenant de la destruction d'un tubercule, mêlées à des ulcérations de folliculite (encore celles-ci sont-elles aussi de nature tuberculeuse).

Ces ulcérations contiennent ou non des granulations dans leurs fonds ou sur leurs bords. Plusieurs se réunissent et prennent une forme serpigineuse, festonnée, à bords sinueux, polycycliques. Elles siégent plutôt entre les cerceaux et sur la face postérieure membraneuse, plus nombreuses et plus avancées dans le tiers inférieur.

3º L'ulcération progresse sans aucune tendance à la réparation, à la cicatrice; elle devient fongueuse, végétante; elle s'élargit et s'approfondit, les bords s'en indurent, s'irrégularisent; la muqueuse se décolle à l'entour, se dilacère, a des lambeaux flottants, les glandes se nécrosent et s'éliminent; le tissu conjonctif, les fibres musculaires, sont atteints; les cartilages subissent la médullisation, s'ossifient, se calcifient, se détachent du périchondre et deviennent corps étrangers.

4º Des ganglions trachéo-bronchiques ou tuberculeux coexistent souvent; en général ils préexistent aux ulcérations trachéales et celles-ci quand elles en sont l'effet (compression) sont plus grandes, en rapport de voisinage avec le ganglion, et seulement au nombre de 1, 2 ou 3.

La symptomatologie est celle de la trachéite, mais elle s'efface derrière celle de la tuberculose pulmonaire ou laryngienne. Cependant Morell-Mackenzie a remarqué dans quelques cas l'anémie de la muqueuse comme symptôme précurseur.

Le diagnostic n'est possible que par la trachéoscopie et les concomitances extra-trachéales.

Le pronostic est d'abord évidemment celui de la maladie générale et de ses localisations, mais il s'aggrave au point de vue local lorsqu'il existe des lésions approfondies de la trachée, des cartilages flottants, des clapiers étendus (comprenant paroi, tissu conjonctif péritrachéal, ganglion en suppuration caséeuse), du pneumothorax, de l'emphysème, de la médiastinite, de l'œdème glottique. Il y a menace d'obstruction des voies aériennes et d'asphyxie sur lesquelles la thérapeutique des corps étrangers n'a que peu de prise.

Syphilis. La syphilis trachéale autrefois semblait rare, mais depuis quelques années les exemples s'en sont multipliés et portent sur les périodes secondaire et tertiaire mais de beaucoup plus sur celle-ci.

Ils apparaissent surtout chez les adultes de vingt-quatre à quarante ans. rarement chez des enfants. Ils appartiennent surtout à la syphilis acquise; l'hérédité en a fourni très-peu d'exemples.

Dans la période secondaire, la syphilis trachéale est simplement un catarrhe léger, opiniàtre, souvent méconnu et d'ailleurs bien difficile à reconnaître. Les syphilides ulcéreuses superficielles en sont rares, Seidel en donne 1 cas, Morell-Mackenzie 5.

A la période tertiaire se rattachent les ulcérations et les gommes qui peuvent être considérées comme l'évolution d'un même processus. A la première phase, sous la muqueuse, paraissent des dépôts fibrineux (gommeux), épais, diffus, d'une induration analogue à celle du chancre (Wilks) ou bien des dépôts semblables, mais circonscrits en tumeur arrondie, grosse comme une pièce de 50 centimes ou plus petite, jaune pâle, inégale, mamelonnée, molle au centre (Moissenet): c'est une gomme qu'on a rarement chance de trouver entière. A une seconde phase, et, pour certains auteurs, souvent d'emblée, s'établissent les ulcérations ou syphilides ulcéreuses prosondes ou gommeuses, lésions plus communes. Elles sont serpigineuses, à bords relevés, taillés à pic, goussés, durs, végétants,

tapissées d'une pulpe grisâtre, adhérente, de 1 centimètre de diamètre en moyenne, peu nombreuses (2, 5...), rarement fistuleuses (Oudin). Il arrive parfois qu'on trouve simultanément des lésions d'âge différent, gommes et ulcères et cicatrices. A la troisième période, l'ulcération progresse, elle traverse la muqueuse, atteint les cartilages, les fracture, les détruit, perfore la paroi tout entière, et son fond est sur les tissus ambiants irrités et adhérents; dans une observation de Lancereaux, sur une gangue fibreuse contenant des ganglions. La quatrième est celle de la cicatrisation, un tissu blanchâtre ou rosé enfermant les débris des cartilages succède aux ulcérations. La cicatrice qu'il forme est éminemment rétractile; elle est nacrée, plissée, radiée, bridée, gaufrée, déprimée, rayonnée; elle déforme l'organe, l'infléchit, le fronce, le dévie, enfin le rétrécit.

C'est cette cinquième et dernière phase de la syphilis trachéale, celle du rétrécissement, qui en constitue le grand danger. On le rencontre parsois en même temps avec des ulcérations, avec des gommes encore (Moissenet). Ces lésions voisines en sont la meilleure caractéristique, le rétrécissement syphilitique n'étant qu'une espèce du genre rétrécissement cicatriciel et n'ayant pas de signes anatomiques propres. D'après Dubar le processus serait autre : l'ulcération est purement destructrice, ne contient que des leucocytes et point de cellules embryonnaires réparatrices, mais elle repose sur le cartilage dont le périchondre est fort épaissi et les cellules sont en prolifération. Peu à peu le cartilage est remplacé tout entier par les cellules embryonnaires, puis par des tissus fibreux rétractiles : de là le rétrécissement.

La symptomatologie est au début celle de la trachéite; à la période ulcéreuse s'ajoute une expectoration muco-purulente, parfois striée de sang; quand se forme le rétrécissement apparaissent les troubles respiratoires.

Le diagnostic se tire des antécédents, des concomitances surtout laryngiennes et de l'examen direct.

Le traitement spécifique doit être rigoureusement prescrit. A la période de rétrécissement, des succès ont été obtenus et en peu de jours par le traitement interne. A défaut, les indications sont celles du rétrécissement cicatriciel.

Lèpre. La lèpre trachéale, dont le traité de Lenoir ne rapporte pas un exemple, a été observée une fois à Laennec par Damaschino: « Le malade avait contracté la lèpre sur les côtés d'Espagne et du Sénégal; la voix était depuis plusieurs mois rauque, puis éteinte; il est mort en quelque semaines à la suite de poussées de laryngites, de broncho-pneumonie ayant l'allure de la tuberculose, et d'une péricardite finale. Le voile du palais, le pharynx, le larynx, le haut de la trachée, étaient couverts d'ulcérations lépreuses; de grosses granulations de même nature, aplaties et larges, confluentes, occupaient les deux tiers supérieurs de la trachée » (Comm. or.).

Morve. Voy. l'art. Morve.

Il. Pathologie chirurgicale. PLAIES. Voy. Cou.

Corps étrangers. Voy. Larynx.

FRACTURES. DÉCHIRURES. RUPTURES. Solution de continuité de la paroi fibro-cartilagineuse de la trachée, brusque, traumatique, sans plaies.

Cette lésion accompagne le plus souvent les fractures du larynx, 5 fois sur 9, d'après Gurlt, desquelles elle doit être rapprochée. Elle est d'ordinaire causee

780 TRACHÉE.

par de violentes contusions du cou : passage d'une roue de voiture, coups de main, de pied d'homme, de pied de cheval, chutes sur un corps dur rebord de fer d'une margelle de puits, décrottoir, barre de fer, montant d'un dosser de chaise), morsure de cheval, tamponnement entre deux wagons, constriction avec la main, avec un lien. La trachée est comprimée d'avant en arrière entre le corps contondant et la colonne vertébrale ou saisie entre deux pressions latérales.

Une fois la trachée s'est rompue, par distension, chez un jeune homme trainé par une voiture, la tête violemment renversée.

Enfin Gross et Gurlt ont constaté deux ruptures d'origine interne, l'une par de violents efforts de respiration (anévrysme thoracique), l'autre chez un enfant par de violentes secousses de la tête dans un accès de toux.

La solution de continuité produite, les bords s'en écartent l'un de l'autre : tantôt, s'ils sont plutôt verticaux, ils se replient vers l'axe de la trachée; tantôt, s'ils sont plutôt transversaux, ils s'éloignent en haut et en bas en laissant un hiatus qui peut être de 2 centimètres. Une fois la trachée a été complétement détachée du cricoïde.

La fracture siège ordinairement à la partie cervicale découverte; deux sois elle s'est faite à la bifurcation, sous le sternum.

Les signes sont, avec les troubles généraux qui accompagnent les traumatismes violents :

- 1º Les déformations du tube trachéal :
- 2º Les sensations de pression, de douleur, au siége de la lésion;
- 3º Une dyspnée qui dans les cas graves va croissant jusqu'à l'asphyxie;
- 4º Un emphysème progressif, s'étendant avec rapidité au cou, à la face, su thorax, au membre supérieur;

5° Une mort brusque, souvent surprenante, dans le mieux-être qui a suivi les troubles du traumatisme (Atlee). Cette mort semble se rattacher aux perturbations bulbaires résléchies de la muqueuse trachéale plutôt qu'à une asphyxe dont les signes n'existent pas et qui n'a pas eu le temps de se faire.

Simple mention est à faire ici de la théorie pour laquelle la trachéocèle est un emphysème circonscrit, conséquence d'une petite rupture de la traché avec propulsion lente de l'air dans le tissu cellulaire ou la bourse sous thyroïdienne.

Il n'y a de diagnostic à établir qu'avec les fractures du larynx dont l'exames direct est facile.

Le pronostic est très-grave, le plus souvent fatal. Il y a eu de rares cas à guérison, mais suivis pour la plupart de rétrécissements trachéaux.

Le traitement est d'abord le repos absolu, général et local. Puis se pose la question de la trachéotomie dans le foyer de la fracture ou au-dessous. Elle doit être faite sans hésitation, s'il y a des troubles respiratoires; Schmidt la prescripréventivement en cas d'emphysème. Quand les troubles sont faibles ou nul. Duplay n'ose pas la conseiller formellement. Mais, si l'on s'en abstient, il faudra être constamment en surveillance et agir au premier signe.

Le tubage trachéo-bronchique n'a pas été employé; il semble légitime de le tenter.

NÉOPLASMES. Les tubercules et les syphilomes ont été décrits plus haut. Retent : A. Les néoplasmes inflammatoires. — Et B. Les tumeurs proprement dues.

A. Les premiers constituent les granulations cicatricielles et les fibromes «

papillomes, qui semblent être une forme accidentelle des premières (Ranvier). Ils sont la plupart du temps consécutifs à la trachéotomie et au croup et, bien que Fifield (Boston Med. and Surg. Journ., 1868), Gibb (Diseases of the Throat, London, 1864), Krieg (Corr. Bl. d. Würt. Aerzte, 1884), Krishaber (Soc. de chir., 1874), Labus (Monatschr. f. Ohrenheilk., 1886), Morell-Mackenzie (Maladies du larynx, 1882), Störk (Kl. d. Krankheit. d. Kehlkopfs, 1876) et Türk (Klin. der Krankh. des Kehlk., 1876), aient cité des exemples de polypes primitifs, on trouvera, à l'article Croup, page 561, les renseignements suffisants sur ce sujet.

Après les trachéotomies se produisent des ostéomes coıncidant avec les polypes. Ces tumeurs se peuvent développer en dehors de ces conditions. Chiari (Wien. m. Woch., 1878) a décrit une trachée parsemée de petites plaques osseuses situées entre les anneaux, les plus grandes comme criblées par les canaux glandulaires. Une pièce semblable est conservée à l'Institut d'anatomie pathologique de Vienne. Wilks (Pathol. Transactions, 1857) en avait déjà présenté une à la Société pathologique. Les deux malades étaient phthisiques.

Lancereaux (Traité d'anat. path., 1875), S. Cohen (Diseases of the Throat, 1879), Laboulbène (Éléments d'anat. path., 1879), ont rapporté un cas d'enchondromes multiples de la trachée, sous-muqueux et siégeant au devant des cerceaux cartilagineux.

Ces ostéonies et enchondromes n'ont donné lieu à aucun phénomène symptomatique.

Enfin Wenzel-Gruber a rencontré deux fois à l'autopsie des kystes muqueux (rétention) assez volumineux, qui d'ailleurs n'avaient donné lieu à aucun trouble fonctionnel.

B. Les tumeurs de la trachée se rapportent aux types cancéreux en général ou spécifiés: tumeur lymphoïde (Clarke), cancroïde ou épithélioma (glandulaire lohulé), carcinome, tumeur colloïde, sarcome et fibro-sarcome, encéphaloïde.

La plupart de ces cancers sont secondaires à ceux des organes voisins, œsophage, laryux, glande thyroïde, ganglions. Cependant les observations de cancers primitifs ne sont pas rares (Clark, Klebs, Fischer, Friedreich, Isambert, Kaufmann, Koch, Langhans, Morell-Mackeuzie, Morra, M. Raynaud, Sabourin, Schroetter, Thoruton, Wiegandt).

Les cancers par propagation tantôt n'ont pas encore dépassé la paroi trachéale seulement atteinte dans son épaisseur, tantôt ils l'ont détruite, formant avec le cancer œsophagien, par exemple, un vaste ulcère œsophago-trachéen, tantôt, et le plus souvent, ils usent et perforent la paroi trachéale et viennent faire saillie dans la lumière du conduit sous forme de champignons sous-muqueux ou ulcèrés, saignants, plus ou moins volumineux.

Les cancers primitifs ne paraissent pas avoir de siége de prédilection; ils occupent une plus ou moins grande partie de la circonférence, parfois la circonférence presque entière, une hauteur variable de 3 à 10 anneaux; ils constituent dans le canal trachéal des bourgeons blanchâtres, fermes, fibroïdes, un polype lobulé et mobile, de petites tumeurs dures, rougeâtres, arrondies ou aplaties, une tumeur allongée en fuseau sous la muqueuse restée intacte, enfin des épaississements et des saillies extérieures de la paroi.

Ils sont suceptibles de récidives et de se propager du côté de l'œsophage, dans le poumon (Langhaus), et d'avoir une marche singulièrement rapide (deux à trois mois).

Les symptomes, outre ceux qui dépendent des organes primitivement atteints

et de la cachexie cancéreuse, sont des phénomènes d'irritation, de trachéite. l'expectoration de produits spécifiques, sanguinolents, les signes du rétrécissement des voies aériennes, les résultats de l'exploration trachéoscopique et de l'examen de la région cervicale.

Le pronostic des tumeurs trachéales est grave en raisen du rétrécissement, de l'obstruction et des spasmes glottiques qu'elles peuvent déterminer : en taisen des communications qui s'établissent entre les voies aériennes et les organs voisins : œsophage, alcès : en raison des corps étrangers qui peuvent pénétre dans le conduit aérieu ; en raison encore de la nature maligne de certaines à ces tumeurs. Il existe cependant des cas de guérison persistante après opérate :

Le traitement consiste dans la destruction de la tumeur directement, per arrachement avec des pinces, par cautérisation au galvano-cautère, ou injecte interstitielle de perchlorure de fer (Schrötter); si la tumeur est trop volunimeuse ou trop profonde, on fait la trachéotomie et on l'extrait avec des pinces coupantes, des ciseaux recourbés, puis on en cautérise le mieux possible is point d'implantation.

Quand cette ablation est impossible et qu'un rétrécissement considérallexiste, à peine vaut-il la peine de prolonger l'existence par une trachéotempalliative d'ailleurs souvent impossible (l'incision peut tomber en pleine tume ::

ou impuissante.

RÉTRICISSEMENT. Il y a rétrécissement de la trachée toutes les fois que : calibre de la trachée est diminué.

ÉTIOLOGIS. Les parois trachéales sont comprimées, déviées, repoussées et dédans par une tumeur extérieure; — ayant augmenté d'épaisseur par su d'altérations pathologiques, elles empiètent sur la cavité trachéale; — est dans cette cavité se rencontrent des obstacles libres, ou partiellement adhéir ne aux parois, amovibles, pouvant être extraits. De là trois espèces de retre ements qui ont une existence indépendante, surtout une thérapeutique properties forment dans leur ensemble comme le résumé de la pathologie trachéales ils sont le danger ou la terminaison.

- A. Rétrécissements par compression. La compression est exercée :
- 1. Les tumeurs du corps thyroïde;
- 20 Les anévrysmes des artères voisines : crosse aortique (portion transs au niveau de la bifurcation); tronc brachio-céphalique, artères sous-des et carotides;
- 3. Les adénopathies trachéo-bronchiques, cervicale ou médiastine traclose, cancer, adénie1;
  - 4. Les tumeurs asophagiennes (corps étrangers et cancers).
- 50 Les abcès vertébraux (Beger), péri-œsophagiens, péri-trachéaux, m. 2. naux, traumatiques (l'arrey);
  - 6. La trachéocèle :
- 7º Les épanchements sanguins, l'emphysème sous-cutané, les philoge de vastes cicatrices du cou;
  - 8. Les tumétactions du thymus.
- Fog. les articles correspondants, Goithe, Cov. Médiastis, Lymphatic : 1985, etc.
- B. Retrecissement parietal. 1º Inflammatoire. La tracheite in ....

pour constituer un vrai rétrécissement; la diphthérite et ses fausses membranes le déterminent, mais alors le croup laryngien est prédominant.

La trachéite chronique, amyloïde ou simple, peut comprendre les cartilages et produire un rétrécissement tel que la cavité trachéale n'ait plus que 8 millimètres de diamètre (Giutrac) et que les conséquences en soient fatales. Les cas de cette espèce sont rares et encore sont-ils suspects d'être d'origine syphilitique.

- 2º Rétrécissements cicatriciels. a. Ils sont consécutifs à des plaies accidentelles du cou et de la trachée avec de grandes pertes de substance, mais ils suivent surtout la trachéotomie et particulièrement celle du croup. A un premier degré les granulations pullulent autour des plaies, soit antérieures, soit postérieures; à un second, elles se changent en tissu cicatriciel fibreux, rétractile. L'inflammation diphthérique, les mauvaises conditions générales du sujet, y prédisposent d'ailleurs beaucoup.
- b. Les ulcérations syphilitiques se terminent ordinairement par un rétrécissement cicatriciel; Rey en cite un exemple constitué au neuvième mois après le chancre. C'est sans preuve et sans raison qu'on l'a attribué à un traitement trop prompt et trop heureux, puisque ce traitement au contraire devrait rendre les ulcérations moins durables et moins destructives.
- c. Les ulcérations morveuses laissent aussi un rétrécissement, mais il est devenu assez rare aujourd'hui.
- d. Enfin les néoplasmes, qu'ils viennent des organes voisins ou de la muqueuse trachéale, infiltrent et épaississent les parois de la trachée : ce sont les cancers en nappe, les fibromes sessiles et le sclérome trachéal, qui peut compliquer le rhino-sclérome (Chiari).
- C. Rétrécissements par obstruction. L'obstruction de la cavité trachéale, avec parois non déplacées ni épaissies sensiblement, est produite :
- a. Par les corps étrangers provenant du dehors (os, haricot, perle...), ou de l'œsophage rompu (os, dentier, aliments), ou des adénopathies (masse caséeuse, petits ganglions), ou des goîtres (fragments de kyste);
- b. Par les débris altérés et détachés de la trachée, des cartilages fracturés ou nécrosés (tuberculose trachéale, trachéo-typhus observé par Lüning), par le prolapsus de la muqueuse après la diphthérie (Backaus);
- c. Par les néoplasmes pédiculés: végétations luxuriantes, polypes fibreux ou papillomateux, cancers à long pédicule flottant dans la cavité trachéale (Isambert); même par des tumeurs d'origine glandulaire insérées dans la muqueuse, isolées, petites (groseille, raisin, haricot), ou d'origine extra-trachéale, et ayant perforé les parois pour apparaître dans la trachée en forme de proéminence circonscrite, fongiforme ou claviforme;
- d. Enfin par des produits de sécrétion morbide de la trachée ou du larynx : mucus épaissi, fausse membrane, concrétion fibrineuse que la canule risque de repousser dans la trachée inférieure en l'obturant (Laboulbène);
- e. Par du sang provenant des gros vaisseaux ou de la surface de plaies de mauvaise nature ou en mauvais état.

Anatonie pathologique. A. La compression amène, à sa surface d'application, de la trachéite, des altérations de cartilage (ramollissement discuté), des ulcérations, des adhérences périphériques, des déviations et surtout des déformations. Ces dernières sont parfois brusques; une légère coudure accidentelle, la pression atmosphérique exercée sur un cartilage ramolli (Rose) et privé au cours d'une opération de goître du lobe thyroïdien qui le soutenait, peuvent être cause

de suffocations redoutables. Ces déformations sont habituellement permanentes et progressives; la trachée prend les formes classiques de fourreau de sabre, de demi-gouttière; une ou plusieurs parois deviennent convexes en dedans; cela constitue des degrés divers de rétrécissement ou à peine sensible ou réduisant la cavité à une fente dont les bords tendent au contact. Ces rétrécissements ont en général une certaine étendue.

B. Les rétrécissements cicatriciels sont moins étendus et partent assex souvent du larynx. Ils sont constitués par des segments fibreux, indurés, comprenant les cartilages déviés chevauchant et diversement altérés. Syphilitiques, ils siégent le plus souvent au quart inférieur de la trachée, comportent d'autres lésions d'âges différents, sont parfois rèpétés à hauteurs diverses et forment, en général, un anneau, un diaphragme, une valvule latérale, avec des brides cicatricielles sur les limites; parfois aussi ils ont une certaine étendue longitudinale (5, 6 anneaux); ils sont cylindriques ou infundibuliformes, le sommet étant inférieur. Ces coarctations cicatricielles varient beaucoup de degrés; on en a pa comparer les dimensions à celle d'une plume d'oie, de corneille, d'une sonde de femme, etc.

Les rétrécissements de la morve sont étendus longitudinalement, irréguliers. bridés et composés de dilatations et de coarctations alternantes.

C. Les rétrécissements par obstruction ont tant de conditions qu'il est difficile d'en donner brièvement une anatomie pathologique. Il suffit d'en dire que l'obstruction peut être partielle et lentement progressive, totale ou brusque; un corps étranger, une tumeur pédiculée mobile, peuvent être tolérés dans certaines positions et amener la suffocation en se produisant à la glotte ou à l'orifice d'une trachéotomie.

Les caractères de chaque genre de rétrécissement ne sont pas absolus et pervent se rencontrer dans un autre. D'autre part, un rétrécissement peut être à la fois par compression et par obstruction (cancer périphérique projetant un champignon dans l'intérieur de la trachée ou ganglion compressif y déversant son contenu caséeux...).

Symptômes. Le symptôme dominateur est la dyspnée.

A une première période, d'abord négligeable, intermittente, elle ne survient qu'après une conversation, une ascension, de la fatigue, une émotion, de efforts. A une seconde, elle devient continue, avec ou sans accès; alors appraissent les signes d'une pénétration insuffisante d'air dans le thorax : attituse correctrices, généralement la tête droite un peu penchée en avant, parfois renversée; — rétraction de la poitrine — pouls paradoxal, c'est-à-dire avec de pulsations à élévation minima pendant l'inspiration, phénomènes répondant un abaissement anormal de la tension intra-thoracique (Riegel); — dilatate du cœur droit, tendance aux congestions, aux inflammations pulmonaires. A une troisième période la dyspnée croît encore, les accès se multiplient et x renforcent, et le patient arrive à l'orthopnée, à la suffocation, à l'asphysie une ses signes cliniques: l'angoisse, les efforts des muscles thoraciques, le uracépigastrique, sus-sternal, sus-claviculaire, des tiraillements inspiratoires pértrachéaux, des gonflements veineux et la cyanose, l'anesthèsie, etc. Parfois le malade présente finalement le type respiratoire de Cheynes Stokes.

Cette dyspuée est régulièrement du type dit inspiratoire; alors que l'expertion est facile et silencieuse, l'inspiration gênée est longue, devient bruyante. d'abord humée, puis sissante ou rude, comme déchirée, sèche, ràpeuse, praise. ronslante, on l'entend à distance; à ce degré, c'est le cornage; quelquesois il existe aux deux temps de la respiration. Dans un cas, l'inspiration était sissante et l'expiration rauque et grave (Oulmont). Le bruit croît au mouvement, aux essorts, et a un maximum qu'on doit localiser avec le stéthoscope laryngotrachéal de Moura; les vibrations en sont sensibles à la main placée au lieu de production.

Bien que le rétrécissement soit essentiellement permanent, la dyspnée, qui d'ordinaire est continue, a de fréquents paroxysmes, dont on a pu comparer quelques-uns à des crises d'asthme. Le rétrécissement ne suffit donc pas à expliquer les suffocations par accès. Des causes en sont multiples. Des variations brusques peuvent se produire dans le degré du rétrécissement : ainsi le décubitus dorsal accroît la dyspnée parce qu'une tumeur compressive antérieure presse davantage la trachée; inversement ce décubitus peut soulager parce que la tumeur est latérale ou postérieure, se vide d'une certaine quantité de sang et comprime moins fortement. Des accumulations de mucosités, de fausses membranes, peuvent amener de l'obstruction passagère; des tumeurs intra-trachéales se goullent par congestion, sont comme aspirées pendant les inspirations. D'autres, ou bien des corps étrangers, sont mobiles et prennent des situations plus ou moins défavorables au passage de l'air. Enfin des épanchements intra-trachéaux de liquide, sang, matières caséeuses, substances alimentaires (perforation de l'œsophage ou simplement déglutition maladroite), se font en quantité plus ou moins grande et produisent des accès de toux, de suffocation, d'asphyxie.

En dehors de ces conditions intrinsèques, de nombreux accès sont produits par l'occlusion secondaire de la glotte (paralysie des dilatateurs ou spasme des constricteurs). Pour Charcot, les accès consécutifs aux anévrysmes aortiques sont tous sous la dépendance de la lésion du récurrent. Jollivet, Monvenoux, ont cité un grand nombre de faits où le récurrent était comprimé dans la masse du rétrécissement; Potain a vu un cas où c'était la dixième paire. Ces irritations et lésions nerveuses constantes se manifestent, comme c'est la règle, par une symptomatologie intermittente.

En dehors d'elles les nerss peuvent être excités d'une manière passagère et déterminer une occlusion réslexe de la glotte; cela se présente dans la formation ou les modifications brusques du rétrécissement (Krishaber) ou dans les irritations subites et vives de la muqueuse trachéale animée de filets du récurrent.

Ces accès laryngiens peuvent être reconnus (en dehors de l'examen laryngoscopique) par un certain degré d'altération de la voix et par un vrai cornage laryngien.

Enfin il est un certain nombre de cas de mort vraiment subite et sans asphyxie, qu'on a observés dans les traumatismes (pendaison, ruptures trachéales) artificiels ou accidentels et dans les divers rétrécissements qu'on ne saurait guère expliquer e que par une subite sympathie retentissant tout à conp aux centres vitaux foudroyés » (Marchal de Calvi), une transmission au bulbe par le pneumogastrique de l'impression d'une ligature trachéale subitement serrée (Leven), enfin par l'action inhibitoire allant de la muqueuse trachéale aux centres bulbaires et cérébraux et par la suspension de leur action produisant une sorte de syncope irrémissible (Brown-Séquard).

En dehors de cette symptomatologie caractéristique, d'autres signes accessoires sont à observer : inflammation trachéale concomitante, sensations locales; toux à caractère souvent coqueluchoïde, spontanée ou provoquée; résultats

786 TRACHÉE.

de l'exploration trachéoscopique et du cathétérisme trachéen et œsophagien; immobilité relative ou totale du larynx pendant les mouvements respiratoires; déformations et déviations visibles et palpables de la trachée et de la région œrvicale antérieure, impossibilité de lui imprimer des mouvements transversous; expectoration plus ou moins caractéristique et soulageante.

L'état général du malade soutire de l'anhématose continue à laquelle il est soumis; il est affaibli, amaigri, il a des sueurs nocturnes, des accès de fièvre, etc.

Enfin les symptômes propres au rétrécissement se compliquent de ceux qui appartiennent à ses causes : tumeurs cervicales et médiastines, adénopathies, anévrysmes, plaies, cancers, etc., et particulièrement à des altérations laryagiennes, soit antérieures, soit simultanées, soit secondaires.

La marche du rétrécissement est variée, il est souvent latent d'abord. peut avoir des manifestations brusques ou progressives, mais jamais ne rétrograde. Sa terminaison est fatale et se produit par asphyxie lente rarement, par sufficient rapide, par syncope ou par complications pulmonaires : congestion, proumonie, œdème, ou encore par les terminaisons des maladies causales : auctives de la conference de la conf

La durée est variable, elle peut être de plusieurs années.

Le pronostic est donc grave et dépend non de l'espèce du rétrécissement, mais de ses conditions mécaniques et de l'état des nerfs respiratoires. Il dépend naturellement aussi de la gravité de la maladie dont il est l'épiphénoment. En soi il est plus grave, s'il est multiple ou siégeant plus in férieurement.

Diagnostic. Il faut d'abord éliminer les dyspnées d'origine cardiaque et put monaire et les bruits respiratoires nasaux, pharyngiens et bronchiques, plust expiratoires dans l'empliysème et l'asthme.

Le rétrécissement des voies aériennes reconnu par les troubles respiratores spéciaux qu'il détermine, il importe d'en trouver le siège et l'espèce.

Le larynx sera mis hors de cause d'abord par la constatation de son intérite (matérielle et fonctionnelle), l'absence du cornage local (plus métallique que celui de la trachée) et la dyspnée plus continue, plus inspiratoire du rétrecisement trachéal.

Le rétrécissement des grosses bronches est plus difficile, mais moins impatant à distinguer : le siège du cornage, la diminution unilatérale des laurs pulmonaires, pourront le faire soupçonner; le cathétérisme direct par une plus trachéale le démontrera seul.

Dans l'intérieur de la trachée, il est possible de localiser le rétrécissement l'aide d'une cicatrice extérieure, des sensations du malade, de la présence et conditions de la tumeur compressive, de l'exploration stéthoscopique ou trachéoscopique, du cathétérisme.

La nature du rétrécissement se reconnaîtra aux signes de la cause, aux se cédents immédiats ou très-antérieurs, enfin à l'examen direct et aux symptone concomitants.

TRAITEMENT. Pour les rétrécissements par compression, c'est à l'article Goître qu'on trouvera indiquées les principales indications à suivre. Les autres tumeurs que le goître doivent être traitées suivant leur nature et leur siècle. Quand elles sont inabordables et que la situation du malade devient impérature par sutfocation, se pose l'indication de la trachéotomie palliative et du tules trachéal par la plaie.

Dans les rétrécissements pariétaux, il y a deux méthodes curatives qui d'ailleurs se combinent souvent. L'une procède par dilatation, l'autre par destruction du rétrécissement.

- a. La dilatation se fait par le larynx : Schrætter procède à l'anesthésie locale par des badigeonnages de chloroforme et de morphine, puis introduit des sondes de caoutchouc durci à extrémités prismatiques triangulaires; il les laisse quinze à vingt minutes, quelquefois des heures, engagées dans le rétrécissement. A l'occasion il incise le rétrécissement du diaphragme et dilate ensuite.
- b. Par la trachéotomie préliminaire on introduit par la plaie des sondes ou bougies, rigides, graduées, avec lesquelles on fait une dilatation temporaire, prolongée ou permanente. On peut substituer aux sondes les prismes de zinc creux de Schrætter ou les olives de Reyher, maintenus à demeure dans le retrécissement et retenus par deux cordonnets insérés à leurs extrémités et passant l'un par la bouche, l'autre par la plaie. On a employé des canules en T dont la branche verticale passe par la plaie trachéale et l'autre remplit la trachée. A la canule rigide de Dupuis Braun substitue un ballon en T qu'il distend d'air ou de glycérine. Le Fort se sert d'une canule à ailettes susceptible de dilatation graduée.

Dans les rétrécisements inférieurs profonds, la voie aérienne, la dilatation se sera avec de grosses et longues sondes introduites avec précaution jusque dans la brouche par la plaie de la trachéotomie ou de la laryngotomie; Demarquay fit une sois à ce niveau la dilatation brusque avec le doigt (Cvr).

La destruction du rétrécissement se fait par raclage, cautérisation profonde au galvano-cautère, résection des tissus fibreux, des cartilages saillants; nonseulement la trachéotomie est d'habitude nécessaire, mais il faut souvent prolonger en bas l'incision sur toute la longueur de la trachée pour atteindre le rétrécissement.

l'ans les rétrécissements par obstruction, l'indication est l'ablation du corps obstruant : extraction de corps étrangers, aspiration des liquides, curage, raclage, cathétérisme, excision des tumeurs polypeuses, et cela soit par le larynx et au laryngoscope, soit par la trachée plus ou moins largement ouverte.

III. Médecine opératoire. Trachéoscoper. L'exploration, par lumière réfléchie ou transmise, de la surface antérieure de la trachée, a été trop négligée, puisque la plus grande partie des lésions trachéales ont été des trouvailles d'amphithéâtre ou n'ont été reconnues que par des conséquences ultérieures (rétrécissement, etc). Appliquée, elle a donné des résultats importants. Ariza, par le procédé de Massei, Potain, par le laryngoscope, ont diagnostiqué un anévrysme de l'aorte. Wilson, Schrætter, Morell-Mackenzie, ont pu reconnaître et traiter de visu des ulcérations et des cancers intérieurs de la trachée, Labus a extrait un polypesitué sur les 5°, 7° et 8° anneaux.

Moyen diagnostique indispensable, la trachéoscopie n'est pas moins utile à la thérapeutique topique : ablation de tumeur, section, destruction de brides et de tissus cicatriciels, extraction de corps étrangers, etc.

a. La trachéoscopie par le laryngoscope est sans doute difficile et souvent ne peut être que partielle. Cependant Schrætter a vu 70 fois la bifurcation et Morell-Mackenzie est arrivé à un examen suffisant 12 fois sur la première centaine de tentatives, 21 fois sur la seconde, 29 fois pour la troisième, 40 fois pour la dernière, on aperçut la bifurcation. La patience et la pratique rendent donc cette exploration de plus en plus effective.

Les règles données principalement par Turk sont les suivantes :

- 1º La lumière doit être plus forte que pour le larynx (lumière oxhydrique de Drummond);
- 2º Le malade se tiendra assis sur un siége élevé et un coussin derrière le dos, la tête droite, ou légèrement inclinée en avant, le cou très-tendu. On pourra faire exécuter de légères inclinaisons en manière de saluts;
- 5º L'observateur aura l'œil plus bas que le menton ou le bord des incisives supérieures du sujet;
- 4° Le miroir pharyngien sera tenu un peu en avant et à peu près horizontalement, le bord antérieur un peu abaissé.

On découvre d'abord la paroi antérieure de la trachée, on la descend du regard jusqu'à la bifurcation et aux bronches, puis on remonte, le miroir étant borzontalisé, le long de la paroi postérieure dont souvent on ne peut voir le best. Pour voir les parois latérales, il faut imprimer au miroir de petits mouvements latéraux.

La trachée est vue en perspective: en avant paraissent les saillies des annesses, en arrière de simples sillons transversaux; la couleur est uniformément roux clair ou sombre, suivant l'éclairage; l'angle latéral que forment les deux partis de la trachée sert de point de repère. La bifurcation se détache ca blanc: placée un peu à gauche, elle laisse pénétrer droit dans la bronche droite. Un la voit animée des battements systoliques décrits par Schrætter en 1871.

- b. Des tentatives ont été faites pour examiner la trachée au travers de la plus ou mieux de la canule d'une trachéotomie. Neudœrfe, Czermak et Türk, Brast. ont fait construire des spéculums, des canules spéciales, pour ce mode d'exploration, d'ailleurs d'une utilité secondaire ou exceptionnelle.
- c. Massei a imaginé d'éclairer la trachée en la faisant traverser par une lumière intense dont la source est placée latéralement au cou. La surface intrieure est reproduite directement sur le miroir placé dans le pharynx.

TAMPONNEMENT (all. tamponade). Dans les opérations pratiquées dans l'arrère gorge (fosses nasales, os maxillaires, pharynx, langue, larynx) le sang péatre dans les voies aériennes et doit être rejeté par la toux, et, afin de conserver à sensibilité protectrice de la muqueuse respiratoire, on a coutume de ne per endormir les malades. Voulant éviter ces inconvénients, Ch. Bell. Blandus Reus. Verneuil, ont fait la thyro-cricotomie ou la trachéotomie préliminaires. Tresilenburg joignit à la trachéotomie le tamponnement de la trachée avec une camb garnie à sa partie verticale d'un manchon de caoutchouc creux et clos. La canab étant placée, on l'insuffle d'air, d'eau ou de glycérine, et la trachée est oblitére. L'inhalation anesthésique peut être faite par la canule et tout le champ ser ratoire est libre.

Des modifications ont été faites à la canule de Trendelenburg et à l'apparer compresseur. On a fait porter le tamponnement dans la cavité laryngeme même. On a constaté des accidents graves et septiques par suite de la compresse des parois. Le tamponnement trachéo-laryngien est encore discuté en Allema, et est plutôt combattu en France.

Tubage larvago-trachéal. Opération qui consiste à rétablir la permeabile des voies aériennes au moyen d'un tube laryago-trachéal introduit par l'enise supérieur du laryax.

En 1850, M. Bouchut lut à l'Académie de médecine un mémoire sur le tubes de la glotte par la dilatation forcée du larynx (voy. Caore, p. 513).

En 1880, Macewen publie « des observations cliniques sur l'introduction par la bouche de tubes trachéaux pour remplacer la trachéotomie ou la laryngotomie. »

En 1885, O' Dwyer annonce 12 guérisons de croup sur 48 tubages et fixe le manuel opératoire. L'enfant est maintenu le corps droit et serré dans une alèze sur les genoux d'un aide, la bouche largement ouverte par un baillon. L'opérateur introduit l'indicateur gauche jusque derrière l'épiglotte et la maintient relevée; dans un deuxième temps, il glisse le long du bord externe de son indicateur un tube de caoutchouc rouge fixé à l'extrémité d'un instrument spécial dit applicateur. Un accès de toux annonce que le tube a pénétré dans la glotte et l'on détache l'applicateur pour le retirer. L'opérateur a choisi le tube approprié dans un jeu où les longueurs varient de 4 à 6 centimètres et 1/2 et les calibres de 5 à 6 millimètres.

L'extraction en temps voulu du tube se fait avec un autre instrument, l'extracteur, et autant que possible sous le chloroforme.

Le tube a son extrémité supérieure évasée retenue sur les cordes vocales supérieures et n'est pas sujet à tomber dans la trachée.

Le séjour ne détermine aucune lésion des parois laryngo-trachéales. L'alimentation est en général facile; cependant chez de tout jeunes enfants on a dù se servir de la sonde œsophagienne.

L'opération de 0' Dwyer (intubation) a été déjà cent sois appliquée en Amérique dans le croup laryngien au lieu de la trachéotomie. La mortalité est de 29 pour 100, elle est de 50 pour 100 dans la trachéotomie (voy. Crove), mais ç'a été pour des ensants dans de mauvaises conditions (ensants assistés), quelquesuns âgés de quelques mois, quelques-uns en état d'infection diphthéritique. La statistique semble donc encourager à une nouvelle opération, non sanglante, sans cicatrice, sacile et moins dangereuse (l'air pouvant se réchausser avant de pénétrer dans le poumon). Les praticiens auront donc le droit de l'appliquer dans le croup pour les ensants âgés de moins de trois ans et demi, pour ceux dont les pareuts resusent la trachéotomie et, en dehors du croup, pour les sténoses laryngo-trachéales (Luc).

Le tubage de la trachée seule à travers la canule introduite après une trachéotomie ou une laryngotomie s'est fait dans les rétrécissements situés profondément, dans les hémorrhagies, etc.

CLERMONT.

Bibliographie. — Ulcérations. — Andral. Clinique, 1834, III. — Barth. Archives génér. de méd., 1839, V. — Barry. Med. News, 1885. — Byter. Prag. med. Wochenschrift, 1882. — Brechet. Soc. anal., 1880. — Batalle. Progrès méd., 1884. — Catol. Phthisie trachéale, 1810. — Coupland. Lancet, 1874. — Castle. Med. News, 1884. — Frihmed. Centralblatt für med. Wissenschaften, 1886. — Grendinger. Wien. med., 1881. — Helwig. Hosp. Tidende, 1884. — Janeway. Med. News, 1885. — Krod. Trans. Path. Soc. London, 1885. — Krauss. Med. Correspondenzblatt der Würt. Erzle, 1881. — Labric. Soc. anal., 1880. — Lebotx (Henri).; Ibid. — Berger. Schmidt's Jahresd., 1881. — Petersex. Deutsche med. Wochenschrift, 1885. — Poupon. France méd., 1882. — Rosenfello Berliner klin. Wochenschr., 1886. — Revilliod. Rev. méd. de la Suisse rom., 1885. — Sandberg. Lægevid, R. 3, Bl. X, 1881. — Stinnel. Gaz. méd., 1842. — Synngton. Edind. Med. Journal, 1881. — Teisher (J.). Annales des mal. des oreilles, larynx, etc., 1885. — Wilson. British Med. Journ., 1884.

Mémorrhagies. — Bergii, New-York Med. Record, 1884. — Begenold. Berliner klin, Wochenschrift, 1881. — Fidele. Annales des maladies des oreilles, larynx, 1879. — Michel. Thèse de Paris, 1877. — Mossien, Gaz. méd. de Paris, 1886. — Morelli, Riv. di Bologna, 1874. — Ordonneau, Thèse de Paris, 1878. — Raynaud M. . Ann. des mal. des oreilles, larynx, 1877. — Wolferg. Berliner klin. Wochenschrift, 1882. — Yeo. British Med. Journal, 1884. — Linnerus, Jahreeb. für Kinderheilk., 1882.

Tubergulose. — Barth. Arch. méd., 1859. — Bulteau. Soc. anal., 1878. — Garge. Thèse de Paris, 1810. — Cornil. Soc. anal., 1880. — Debeauvaie. Soc. méd. des hôpitaux. 1866. — Cornil. et Ranvier. Manuel d'histol. pathol., 1884. — Hérard et Cornil. Phthisie pulmonaire. — Heinze. Kehlkopfschwindsucht, 1879. — Laugier. Soc. anal., 1867. — Morell-Merryer. Maladies du larynz, 1882. — Sée (N.). Acad. méd., 1878.

Syphilis trachéale. — Bants. Arch. de méd., 1839. — Begen. Deutsches Arch. für kim. Med., 1879. - BENNETT. Dublin Journal of Medical Science, 1879. - BERANCON. Soc. and. 1886. — Bourdon. Société méd. des hôpitaux, 1863. — Charnal. Thèse de l'aris, 1859. — DESPRÉS. Soc. chir., 1869. - DITTRICH. Prag. Vierteljahrsschrift, 1849. - DUBAR. Nouves Dictionn. de méd. et de chirurgie pratiques. - Gennand. Deutsches Archiv für klim Med. 11. - Hugmen. Soc. chir., 1859. - Huentenbrennen. Jahrb. f. Kinderkr., 1872. - Lancarate. Traité de la syphilis, 1866. — MACKENZIE. Deutsch. med. Jahrbuch, 1881. — Massel Reme mens. d'otologie, 1884. - Morell-Mackenzie. Traité des maladies du larynx, 1882. -Moissenet. Soc. med. des hopitaux, 1858, 1863, 1864. — Nonton. Pathological Transactions. 1872. — Oudin. Soc. anat., 1880. — PATRE. Pathol. Transact., 1860. — RET (Alf.). Three de Montpellier, 1874. — Schech. Deutsches Archiv für klin. Med., 1882. — Schenas-Leideg. Prag. med. Wochenschrift, 1885. — Senox. Lancet, 1882, et St-Thomas's Hosp. Rep., 185. THORNTON. Lancet, 1880. - TRELAT. Acad. Med., 1869. - Verneuil. Th. de Cyr, Paris, 1896. -VIDAL. Soc. méd. des hôpitaux, 1864. — VIEBLIEG. Deutsches Archie für klim. Med., 1878. — WAGNER. Arch. der Heilk., 1863. — Wilks. Guy's Hosp. Reports, 1863. — Wordschill. Jahrt. für Kinderkr., 1875. - WORTHINGTON. Med. Chir. Transact., 1842.

Fractures, Fuptures. — Atlee. American Journal of the Med. Sciences, 1856. — Collin Dublin Journal of Med. Sc., 1877. — Drumond. British Med. Journ., 1872. — Deplay et Folin Traits de pathologie externe, V, 1878. — Godlee. Lancet, 1874. — Gross. Pathological Amet. 1857. — Guntl. Handb. der Knochenbrüche. — Hunt. American Journal of Modical Science, 1866. — Morell-Mackensik. Traits des maladies du larynz, etc., 1882. — Robuntos. Lancet. 1856. — Ryland. Treatise on the Diseases of and Injuries of the Larynz and Trackes, 1855. — Schnidt. Med. Correspondensblatt des Würt. ärtzl. Landesvereins, 1883. — Wachen. Deutschrift. 1880.

Tumeurs de la trachée. — Barth. Soc. anat., 1881. — Clark (Andrew). British Bel Journal, 1873. — Escherich. Bayer, drill. Intell.-Bl., 1883. — Fische. Monatechrift für Ohrenheilk., 1882. — Friedrich. Virchow's Ilandbuch für specielle Pathologie. — Germa-Virchow's Archiv für path. Anat., 1869. — Ilurstel. Thèse de Paris, 1861. — Isamert. Conférences sur les maladies du larynz, 1877. — Kauphan. Correspondensblatt für achseix. Erile, 1880. — Kless. Handb. der path. Anatomie, 1880. — Koch. Schmedt's Johrd. 1870. — Krishai: n. Ann. des malad. des oreilles, larynz, etc., 1877. — Larenars. Firchous Archiv, Lill. — Marcano. Soc. anat., 1873. — Morell-Mackensie. Traité des maladies la larynz, 1882. — Morra. Giorn. internaz. d. sc. med., 1879. — Moxon. Pathol. Transot. 1809. — Oulnort. Soc. anat., 1874. — Raynaud (M.). Ann. des mal. des oreilles, larynz, 1879. — Renaut (J.). Soc. anat., 1873. — Sabouns. Ibidem. — Scheffen. Morelschrift für Uhrelheilkunde, 1878. — Schretten. Jahresb. der Klin. f. Laryngoscopie, 1871. et Weiner met. Gesellschaft, 1877. — Du nême. Laryngologische Mittheilungen, 1875. — Tronnton. Brünt Med. Journal, 1873. — Tork. Rech. cl. maladies du larynz. Paris, 1862. — Wiener Revue sc. méd., 1883, XXII. — Zienbicki. Soc. anat., 1875.

Rétréclasement. — Astien. Thèse de Paris, 1880. — Balants. Société anal., 1874. — Backaus. Berl. Diesert., 1885. - Barett. Thèse de Paris, 1874. - Baren. Arch. generum 1839. — BARTH (J.-H.). Soc. anat., 18×1. — BARTHEZ EL SARNÉ. Traité des maladies des enter-1884. — Baudus. Thèse de Paris, 1864. — Baven. Prager med. Wochenschrift, 1884. — Begen. Deutsches Archiv f. klin. Med., 1879. — Du nene. Zeitschrift für Chir., 184 – Berger. Schmidt's Jahrb., 1881. - Bezançon. Soc. anat., 1886. - Biennen Firchou : Hear buch der speciellen Path. - Biber. Thèse de Paris, 1875. - Backet. Soc. chir., 1861. -BONNAUD. Thèse de Paris, 1855. — Bourdon. Soc. hap., 1863. — Boursten. Thèse d'arti-1880. - Braun, Centralbl. f. Chirurgie, 1880. - Brown-Sequand, Ac. Sc., 1887. - Casamo. St. anat., 1872. — CHARNAL. Thèse de Paris, 1859. — CHAUPPARD. Soc. anat., 1879. — Las-Wiener med. Jahrb., 1882. — CLARK (Andrew). Brit. Med. Journ., 1875. — Course. There & Paris, 1875. — Ctr. Thèse de Paris, 1866. — Denne. Würzb. med. Zeitschrift, 1961 -Despuis. Soc. chir., 1869. — Dittrich. Prag. Vierteljahrschrift, 1849. — Index. Archive générales de méd., 1876. — Euris. Union médicale, 1862. — Fluisen. Deutache medica Wochenschrift, 1885-1886. - Förster. Handbuch der Pathol., 1862. - Gebeuft. Pri Arch. für klin. Med., II. - Gintrac. Journ. sc. méd. Bordenux, 1844. - Hoctien. So. 4. 1859. - INGALS. New-York Med. Journal, 1884. - JOUVET. These de Paris., 1868. - 10 PELER. Correspondenablatt für achweizer Erate, 1882. - heisten. Phil. Med. Times. 1982

- Kore. Deutsches Archiv für klin. Medicin, 1882. - KRISHABER. Ann. des maladies de l'oreille, 1877. - LABREY. Clin., II. - LEE. Med. Times and Gaz., 1874. - LEVEN. Gazette des hopitaux, 1869. - Loni. Pesth. med. u. chir. Presse, 1875. - Loning. Arch. für klin. Chir., 1884. — MARCHAL DE CALVI. Mém. méd. milit., 1850. — MASSEI. Rev. mens. d'otologie, 1884. -Noissenet. Soc. hop., 1858 et 1865. - Monell-Mackenzin. Traité des maladies du larynz, 1882. — Могуевоих. Thèse de Paris, 1880. — Окроммели. Thèse de Paris, 1875. — Очрім. *Soc. anal.*, 1880. — Oulmont. Soc. anal., 1873. — Pasturaud. Progrès médical, 1874. — Potain. Union médicale, 1865. — RAYNAUD (M.). Société anat., 1868. — Rey. Th. de Paris, 1875. — Rey (Alf.). Thèse de Montpellier, 1874. — REYNER. Archiv für klin. Chirurgie, 1876. — RIEGEL. Ziemssen Handbuch der speciellen Pathologie; Luftröhr. - Rossbach. Monatsschrift für Ohrenheilk., 1884. — Rousset. Recueil de la Soc. méd. Marseille, 1829. — Schech. Deutsches Archiv f. klin. Med., 1882. — Senon. Lancet, 1882. — Stossel. Ann. des maladies de l'oreille, 1887. - Thaon. Progrès médical, 1876. - Thillez. Thèse de Paris, 1862. - Thompson. Med. Times and Gaz., 1874. — THORNTON. Lancel, 1874. — TRÉLAT. Acad. méd., 1869. — TORK. Reck. clin. sur les maldies du larynx, 1862. — VIDAL. Soc. méd. des hôp., 1864. — VOLTOLINI. Berliner klin. Wochenschrift, 1878. - Weil. Deutsches Archiv für klin. Med., 1875. -Wiles. Guy's Hosp. Rep., 1863. — Worthington. Med. Chir. Transact., 1842. — Ziembicki. Soc. anal., 1874.

Trachéoscopie. — Ariza. Genio med.-Quirurg., 1884. — Braats. Gentralblatt für Chir., 1882. — Czernak. Wiener med. Wochenschrift, 1859. — Nassei, in Ariza. — Monell-Nackrisee. Traité des mal. du larynx, trad. fr., 1882. — Neudörfer. Cestr. Zeitschrift für prakt. Heilkunde, 1858. — Schretter. Jahresber. der Kl. f. Laryngoscopie. Wien, 1871-1873. — Tirk. Méthode prat. de laryngoscopie. Paris, 1861.

Tamponnement. — Beschornen. Deutsche Zeitschrift für Chir., 1872. — Kans. Dissert. inaug. Greifswald, 1875. — Le Fort. Gazette des höpitaux, 1880. — Michael. Verhandl. der Gesellsch. für Chir., 1883. — Du mäne. Arch. für klin. Chirurgie, 1882. — Redox. Thèse de l'aris, 1878. — Schornen. Verhandl. der Gesellschaft für Chir., 1883. — Senon. Monatsschrift für Ohrenheilk., 1879. — Trendelenburg. Arch. f. klin. Chir., 1873.

Tubage larynge-trachéal. — Bouchut. Bull. de l'Acad. méd., 1858. — Macewen. Brit. Med. Journ., 1880. — O'Dwier. New-York Medical Journal, 1885 et 1886. — Dillon-Brown. New-York Medical Record, 1886. — Waxham. Broch. Chicago Med. News, 1887. — Fletcher. Ingats New-York Med. Journal, 1886. — Harch. 1886. — Cheatham. America Pract a. News, 1886. — Montgonery. Philad. Med. and Surg. Reporter, 1886. — Jennirgs. Amer. Lancel, 1886. — Northeup. New-York Med. Record, 1886. — Northeup. Northeup. New-York Med. Record, 1886. — Northeup. Wolfenden (R.). The Journal of Laryngology, 1887, I. — Luc. Sem. méd., 1887. — Davidson. Buffalo Med. Journ., 1886. — Irghabam. Ib. — Powell. Med. News, 1886. — C.

TRACHÉITE. Inflammation de la trachée et particulièrement de la muqueuse trachéale.

ÉTIOLOGIE. La trachéite existe rarement sans l'inflammation du larynx ou des bronches. Schrætter, sur 3695 maladies de l'appareil respiratoire, n'a rencontré que 26 trachéites isolées. La trachéite a donc la même étiologie que la laryngite et la bronchite : maladies générales (fièvres éruptives et typhoïde, grippe, syphilis, tuberculose, morve, coqueluche); irritations localisées (refroidissement, tabac, gaz, vapeurs, poussières, corps étrangers, tamponnement...); traumatismes divers (compression, plaies...).

Anatonie pathologique. La muqueuse est couverte d'un mucus aéré, transparent ou troublé de cellules lymphatiques, parsois sanguinolent, parsois fibri neux, compact.

Épithélium. A un premier degré, entre les cellules cylindriques ciliées s'interposent des cellules lymphatiques remplies de mucus; ces cellules se multiplient, s'allongent et tendent à prendre la forme cylindrique; à un degré plus élevé, les cellules épithéliales tombent : des vaisseaux il sort de la fibrine qui prend l'aspect de fausse membrane dans la diphthérie, la variole et certains pseudo-croups survenant dans la trachéite simple (Meyer Hün) ou par corps étrangers (Bardeleben).

A l'état chronique, les cellules épithéliales irrégulièrement cylindriques ou

ovoïdes s'implantent obliquement sur le chorion et sont à la muqueuse une surface inégale.

Glandes. Elles sont tuméfiées (folliculite, adénite). De leur orifice élargi et visible, à aspect faussement érosif, sort par pression une perle de mucus; ce sont des cellules cylindriques en état muqueux, des globules libres de mucus, des cellules lymphatiques, dans un liquide granuleux contenant des filaments de mucine. La glande contient des cellules en état muqueux, normales, ou quelquesunes devenant granuleuses, et des cellules lymphatiques. Quand la perle est entourée d'une zone jaunâtre constituée par du pus, elle indique une suppuration ulcéreuse de la gaîne conjonctive du canal excréteur (Rindfleisch). Enfin il sort de la glande du muco-pus et du pus. On constate à un degré plus élevé de la périadénite conjonctive.

Chorion. Il est congestionné et tumélié; les vaisseaux en sont dilatés et la muqueuse paraît plus ou moins rouge, surtout entre les cerceaux et sur la portion membraneuse.

Dans l'inflammation chronique il s'infiltre de faisceaux conjonctifs.

Muscles et tissus fibreux. Même infiltration de cellules lymphatiques, puis conjonctives.

Cartilages. La périchondrite commence, puis se sait, soit une suppuration avec nécrose, soit une ossification du cartilage.

Les ulcères inslammatoires de la trachée sont rares.

Le rétrécissement consécutif à la trachéite chronique est exceptionnel.

Le tissu conjonctif qui entoure la trachée s'enslamme aussi secondairement, et cela constitue la péritrachéite.

Ces divers éléments de la trachée peuvent d'ailleurs subir des dégénérescences scléreuses ou amyloïdes (Baler).

Ensin on a observé depuis peu, à la surface de la muqueuse plus ou moins dénudée, érodée et saignante, des amas de mucus dense mêlé de parasites végétaux (micrococci, bactéries, Eurotium aspergillus, Leptotrix buccalis). Ces amis sont en masses verdâtres ou en croûtes minces avec stalactites à sommets blancs; ils peuvent être assez aisément détachés de la muqueuse. Ils sont la cause de l'ozène trachéal.

SYMPTONATOLOGIE. Le malade se plaint à la région cervicale antérieure de cuissons, d'irritation, de titillation, de chatouillement, de chaleur, de sécheresse, parfois de douleur augmentée par la pression, de sensibilité au passage de l'air inspiré, de constriction, de pression rétro-sternale.

Il y a sentiment d'oppression plutôt que dyspnée, une légère accélération respiratoire.

L'inspiration est sissante, fort rarement elle devient du cornage.

L'auscultation constate au premier degré des ronchus sonores intenses, souvent perceptibles à distance et par la palpation; à un second degré, de gros râles humides, assez rares et éphémères; quand la sécrétion est abondante, la bouche étant ouverte, ils sont systoliques et répondent aux battements de la bifurcation bronchique (Gehrardt, Schrætter).

La toux est symptôme dominant; après le larynx, la trachée en est le principal foyer périphérique (Nothnagel, Biermer), et, dans la trachée, la bifurcation (Kohts). Cette toux est d'abord sèche, quinteuse, coqueluchoïde (10° paire), parfois suivie de vomissements, et accompagnée de douleurs de muscles expirateurs, puis elle devient humide et plus facile.

L'expectoration, d'abord rare, est plus tard formée de crachats blancs transparents, mousseux, à traînées blanchâtres. Parfois elle contient des masses parasitaires verdâtres et fétides (ozène). Elle est suivie de soulagement.

A l'état chronique, elle constitue une véritable blennorrhée d'ailleurs exceptionnelle et exotique (Gallicie).

L'haleine est parfois fétide (ozène).

La déglutition peut être douloureuse (Salter).

Enfin au premier degré, période de crudité, il y a de la sièvre qui cesse au second, période de coction.

MARCHE. La trachéite aiguë a deux stades, l'un de sécheresse fébrile, l'autre de sécrétion et d'apaisement.

Isolée, elle a une durée de quelques jours ; conjuguée, elle dure ce que dure la maladie principale.

Rarement elle est chronique.

Paoxostic. En soi il est peu grave, quoique les récidives soient faciles. Cependant il y a des formes plus ou moins aggravantes: la forme grippale, la forme gastrique, qui ne sont que des grippes, des embarras gastriques avec trachéite. La trachéite infantile peut être d'apparence menaçante; elle provoque de la dyspnée, du pseudo-croup, des convulsions (Rilliet et Barthez), mais elle guérit. La trachéite sénile complique sérieusement la bronchite chronique. L'ozène trachéal est une repoussante infirmité et dure longtemps. La blennorrhée des voies aériennes supérieures de Gallicie, Pologne, etc. (Stork), est tenace, extensive, et va jusqu'à produire des rétrécissements.

Diacxostic. Il est simple et procède par exclusion des affections laryngiennes et bronchiques, et constatation directe de l'état de la trachée au moyen de l'auscultation et de la trachéoscopie. C'est par ce dernier procédé qu'on peut constater l'origine de l'ozène trachéal.

TRAITEMENT. La chaleur, les expectorants, les calmants, les balsamiques, sont les moyeus généraux à employer. Localement, après les sinapismes sternaux, on fera des insufflations de poudre de bismuth, de morphine, des inhalations de vapeurs d'eau, de benjoin.

Dans les trachéites chroniques et l'ozène, on modifie la surface muqueuse par des aspirations ou inhalations de solutions phéniquées ou alcalines (sel, carbonate de soude), de vapeurs d'iode, par des badigeounages de glycérine au tannin ou à l'iode, de solution saline, par des attouchements à l'éther iodoformé (3/10), au nitrate d'argent.

Bibliographie. - Balsen. Trachéo- et broncho-sténose avec dégénérescence amyloide. In Virchow's Jahresber., 1883, I, 274. - BARDELEBEN. Pseudo-croup de la trachée par corps Atrangers. In Berliner klin. Wochenschrift, 1886. - Brav. Traite d'auscultation, 1856. -CORNIL el RANVIER. Manuel d'histologie, 1884, II. - Konts. Experim, Unters. über Husten. In Virchou's Archiv, Bd. LX. — Meter-Hext. Pseudo-croup dans la trachéite aigus. In Virchow's Jahresber., 1879. II. 122. - MICHAEL. Affections chroniques du larynz ches les enfants consécutives aux maladies infectieuses. In Ibid., 111, 611. - PARKER. Trachéite et bronchite selereuses chez un enfant de quinze ans, atteint de syphilis congénitale et trachéolomisé. In Rev. des sc. méd., 1886, XXVIII, 736. - REICHERT. Tracheile chronique. In Berliner klin. Wochenschrift, 1886. — Rieger. Luftröhre. In Ziemssen's Handbuch der spec. Pathologie. — Hype Salten. Dysphagie dans la trachéite in Lancet, 1861. — Schnotten. Laryngol. Mittheilungen, 1875. - Stonk. Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, 1876. — Bagisski. Ozène trachéal. In Rev. des sc. méd., 1877. — Hentenich. Virchow's Jahresber., 1886, II, 140. - Hindenlang. Rev. sc. méd., 1884, XXIV, 712. - Masics. Ann. de la clin, interne. Liège, 1886, 359. — La Notte. Rev. des sc. méd., 1884, XXVI, 313. — C. Schmithuisen. Ibid., 1878, XI, 664.

TRACMÉLIENS. Infusoires ciliés appartenant au sous-ordre des Holotriches de Stein, caractérisés par un corps plus ou moins allongé, très-contractile, recouvert de cils vibratiles fins et égaux, et souvent prolongé à sa partie antérieure par une sorte de trompe à la base de laquelle est située la bouche. Le noyau est globuleux et souvent double ou allongé et contourné. Les vacuoles contractiles sont en général nombreuses. Les Trachelius ont un œsophace finement strié en long qui fait suite à la bouche. Chez le Trachelius orum il existe, indépendamment de la bouche et de l'anus, un orifice spécial par lequel deux individus se rapprochent pendant la conjugaison et qu'on doit considérer comme un orifice sexuel; l'endosarque est constitué par des cordons proteplasmiques laissant entre eux de grandes vacuoles, dans lesquelles s'accumulent les aliments.

La famille des Trachéliens, créée par Ehrenberg en 1850, comprensit trois genres: Trachelius, Loxodes, Glaucoma; Ehrenberg y rangea plus tard les Bursaria, Spirostomum, Phialina, Chilodon et Nassula. Dujardin ne faisait des Trachéliens qu'un genre de la famille des Trichodiens. Saville-Kent a reduit beaucoup la famille des Trachéliens et n'y range plus avec raison que les genres Trachelius, Amphileptus et Loxophyllum.

Le genre Trachelius est caractérisé par un parenchyme très-vacuolaire : T. ovum Ehrb.

Le genre Amphileptus renserme des Insusoires à parenchyme homogène et à extrémité antérieure du corps développée en une trompe allongée et slexible: A. gigas, A. Anas, A. Cygnus, A. longicollis, A. margaritiser, A. vorax, etc. Dans le genre Loxophyllum l'extrémité antérieure est seulement atténuée. mais non allongée en trompe: L. meleagris, L. armatum, L. lamella, L. rostratum.

TRACMÉOCÈLE. Voy. Goitre, p. 520.

TRACHÉOTOMIE. Voy. CROUP, p. 513.

TRAFVENFELDT (ÉRIC-CARL). Médecin suédois, né près d'Alsike (Upland). le 8 novembre 1774, mort à Stockholm, le 17 janvier 1835. Il fut reçu docteur à Upsal en 1797, maître en chirurgie en 1799, fut nommé professeur à Stockholm en 1801, médecin en chef de l'Académie de guerre de Carlscrons en 1816, directeur de l'hospice des Vénériens en 1815 et par la suite de plusieurs autres hospices, etc., et remplit une foule d'autres fonctions publiques. Il fut membre fondateur, en 1807, de la Société de médecine de Suède, membre d'une foule de sociétés savantes, président de l'Académie de médecine, etc. una de lui un très-grand nombre de mémoires insérés dans les recueils périodiques, et de plus quelques monographies relatives à l'enseignement de la médecine, à l'organisation des écoles, des sociétés, etc. On trouvera énumérés ses principant travaux dans Callisen's Schriftsteller-Lexikon.

L. Hs.

## ARTICLES

## CONTENUS DANS LE DIX-SEPTIÈME VOLUME

(3º série.)

| TETARD. TETE (Anst. chir.). — (Pathol. chir.). — (Anthropologie). — DE CLOU. — CORNUE. | Sauvage.<br>Gayraud.<br>Id.<br>Daily.<br>Lefèvre.<br>Id. | 31<br>32<br>37<br>50 | Tétraptères.<br>Tétrarhynchidés.<br>Tétras. | Laboulb <del>ène.</del><br>Lefèvre. | 05<br>65 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| — (Pathol. chir.). — (Anthropologie). — BE CLOU. — CORVER.                             | ld.<br>Dally.<br>Lefèvre.                                | <b>57</b>            |                                             |                                     | AK       |
| - (Anthropologie) DE CLOU CORNUE.                                                      | Dally.<br>Lefèvre.                                       |                      | TETRAS.                                     |                                     |          |
| - DE CLOU.                                                                             | Lefèvre.                                                 | 50                   |                                             | Oustalet.                           | 65       |
| CORYGE.                                                                                |                                                          |                      | Tetrasaccharides (voy. Se-                  | ccharides).                         |          |
|                                                                                        | 1.3                                                      | 56                   | TETRASTONE.                                 | Lefèrre.                            | 67       |
|                                                                                        | ıa.                                                      | 56                   | TETRATEREDENTHÈSE.                          | Hahn.                               | 67       |
| DE MÉDUSE.                                                                             | ld.                                                      | 56                   | Terrene                                     | 14.                                 | 67       |
| - DE MORT.                                                                             | ld.                                                      | 56                   | TETRETHYLAMMONIUM.                          | ld.                                 | 67       |
| TRTES PLATES (VOY. Amérique                                                            | , p. 618).                                               |                      | TETRETBYLARSONIUM.                          | ld.                                 | 67       |
| Téthys.                                                                                | Lefèvre.                                                 | 56                   | TETRÉTHYLDESZINE.                           | ld.                                 | 68       |
| Téné.                                                                                  | ld.                                                      | <b>5</b> 6           | Тетпетнувриоврномия                         | ld.                                 | 68       |
| Térine de souris.                                                                      | ld.                                                      | <b>5</b> 6           | Tetretuyistilbium.                          | <b>i</b> d.                         | 68       |
| - DE VACHE (VOY. Bibero                                                                | n).                                                      |                      | Ternerariunee.                              | ld.                                 | 68       |
| TETRA.                                                                                 | llahn.                                                   | 54                   | Terror (Acide).                             | ld.                                 | 68       |
| Tétrabranches.                                                                         | Lefèvre.                                                 | 57                   | Titropox.                                   | Sauvage.                            | 60       |
| Tétracéra.                                                                             | ld.                                                      | 57                   | Tétropostiess.                              | Id.                                 | 69       |
| TETRACMETES (VOY. Diptères,                                                            | p. <b>75</b> 3).                                         |                      | Tétrol.                                     | Bourgoin.                           | 70       |
| TETRACOBANE.                                                                           | liahn.                                                   | 58                   | Terrotique (Acide).                         | īd.                                 | 70       |
| Tetrachenlethilène.                                                                    | Id.                                                      | 58                   | Tétrosérytarise.                            | Riche.                              | 70       |
| Tétbackylique.                                                                         | Id.                                                      | 58                   | Térnosyx.                                   | Sanvage.                            | 70       |
| TETHADECANE.                                                                           | ld.                                                      | 58                   | TETRUNA.                                    | Lefèvre.                            | 70       |
| Tétradécter.                                                                           | Id.                                                      | 58                   | TETRYLE.                                    | Hahn.                               | U8       |
| Tétradécylène.                                                                         | ld.                                                      | 58                   | Téravièxe.                                  | Id.                                 | 68       |
| TÉTBADÉCYLIDÈNE,                                                                       | Id.                                                      | 58                   | Tetripoteida.                               | l efèvre.                           | 70       |
| Tetragnatues (voy. Araignées                                                           | ).                                                       |                      | TEUCHIETTE.                                 | 14.                                 | 70       |
| TETRARYDROPARACHINANISOL (VO)                                                          | . Thalline).                                             |                      | TECCRINE.                                   | llahn.                              | 71       |
| TETBANETRYLALLINE.                                                                     | Habn.                                                    | 59                   | Tei chium (voy. Germandr                    | ce).                                |          |
| TETRABÉTHYLANDONIUM (TOY. M.                                                           | (thylamine).                                             |                      | TETTEL (SiegmJac.).                         | llahn.                              | 71       |
| TETRAMETRYLBENZIDINE                                                                   | llahn.                                                   | 59                   | Terris.                                     | Sanvage                             | 71       |
| TETRAMETHYLBENZINE.                                                                    | ld.                                                      | 59                   | TEUTLON.                                    | Lefèvre.                            | 71       |
| TETRANÉTHYLMÉTHANE.                                                                    | ld.                                                      | 59                   | TEUTONS.                                    | Hahn.                               | 71       |
| TETRAMETHYLPHOSPHONIUM.                                                                | ld.                                                      | 59                   | Tectrics.                                   | Lefèvre.                            | 79       |
| Tétranéthylstildèse.                                                                   | ld.                                                      | 59                   | TECVISON.                                   | 1d.                                 | 79       |
| TETRABÉTHYLSUCCINIQUE (Acide)                                                          | . <b>i</b> d.                                            | 59                   | Texier (J.).                                | llahn.                              | 79       |
| TETRANTHERA.                                                                           | Baillon.                                                 | 60                   | TEXTOR (Cnjetan von).                       | Id.                                 | 73       |
| TETRADBON VOY. Tetrodon).                                                              |                                                          |                      | - (Benoit).                                 | Dureau.                             | 71       |
| Tetrausaile.                                                                           | Oustalet.                                                | 60                   | TEXTORIS (JosBonif.).                       | Hahn.                               | 71       |
| Tétraorid <b>é</b> s.                                                                  | Id.                                                      | 61                   | TEYTAUD (FE                                 | id.                                 | 74       |
| Terbaosix (voy Tetronyx).                                                              |                                                          |                      | TRABET-BEX-CORRA (Aboul-                    | Hassan'.                            |          |
| Tetraphénol.                                                                           | Habn.                                                    | 65                   | 1                                           | Leclerc.                            | 75       |
| TETRAPHÉNYLÉTHANES.                                                                    | ld.                                                      | 63                   | . TRACHER (James .                          | llahn.                              | 76       |
| TETRAPHÉNYLGUANIDINE,                                                                  | ld.                                                      | 61                   | Trackrail (Charl. Turn.).                   | ld.                                 | 76       |
| TETRAPHÉNYLMÉLANINE.                                                                   | Id.                                                      | 64                   | TRADDER DE FLORENCE NOY                     | . Taddeo).                          |          |
| TETRAPHENYLUBER.                                                                       | Id.                                                      | 61                   | THADEN (AdGeorg-Jac. vo                     | on). Hahn.                          | 77       |
| TETRAPHYLLES.                                                                          | Lefèvre.                                                 | 64                   | THAFR (Les deux).                           | ld.                                 | 77       |
| TETRAPHYLLINE (VOY. Triphylli                                                          | ine).                                                    |                      | That (Rasmus-Sam.).                         | ld.                                 | 78       |

| THALASSICOLLES.                                                                         | · Henneguy.                                                         | 78                                     | THEREBENTARIA.                                                                                                                      | Lefèvre. 17(                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Thalassinidés.                                                                          | Lefèvre.                                                            | 79                                     | THÉRIAQUE (Pharmacologie).                                                                                                          | Bourgoin. 17                                   |                            |
| THALASSOCHELYS.                                                                         | Sauvage.                                                            | 79                                     | - (Thérapeutique).                                                                                                                  | Labbée, 17                                     |                            |
| Thalès de Millet.                                                                       | Dechambre.                                                          |                                        | Thempion (voy. Araignées, p                                                                                                         | . 783).                                        | •                          |
| THALIA.                                                                                 | Lefèvre.                                                            |                                        | THERMES (VOY. Bains).                                                                                                               |                                                |                            |
| Thaliacés.                                                                              | Id.                                                                 |                                        | THERMIA.                                                                                                                            | Stephanos, 17                                  | 3                          |
| THALICTRUM.                                                                             | ld.                                                                 |                                        | THERMO-ÉLECTRICITÉ.                                                                                                                 | Gariel. 17                                     |                            |
| THALIPHTORION.                                                                          | Id.                                                                 |                                        | THERMOGRAPHE.                                                                                                                       | Id. 18                                         |                            |
| THALLIA.                                                                                | Id.                                                                 | 80                                     | THERMOMÈTRE.                                                                                                                        | Renou. 18                                      | 8                          |
| THALLINE.                                                                               | Éloy.                                                               | 80                                     | THERMONÉTRIE MÉDICALE.                                                                                                              | Mossé. 19                                      | 6                          |
| THALLIUM.                                                                               | Riche.                                                              | 86                                     | THERMOPYLES.                                                                                                                        | Stephanos. 31                                  | 0                          |
| THALLOCHLORE.                                                                           | Id.                                                                 | 90                                     | THERMOS.                                                                                                                            | Lefèvre. 31                                    |                            |
| THAMAR.                                                                                 | Lefèvre.                                                            |                                        | THESPESIA.                                                                                                                          | Id. 39                                         | 0                          |
| Teamath.                                                                                | Id.                                                                 |                                        | THESSALUS.                                                                                                                          | Hahn. 38                                       | 0                          |
| THAN-HO.                                                                                | Id.                                                                 | 90                                     | THÉTAMONADES (VOY. Protozoa                                                                                                         | ires).                                         |                            |
| TEANSA (VOY. Sarul).                                                                    | <b>5</b>                                                            |                                        | TREVART (Jacques)                                                                                                                   | Chéreau. 51                                    | i                          |
| Thapsia (Botanique).                                                                    | Baillon.                                                            | 90                                     | Taeventa (François).                                                                                                                | Id. 31                                         | 1                          |
| - (Nat. med. et there                                                                   |                                                                     |                                        | THEVENOT (Jean-Pierre-Ferd.)                                                                                                        | . Hahn. 31                                     | 1                          |
| THAPSUS.                                                                                | Lefèvre.                                                            | 95                                     | THÉVÉRÉTINE (VOY Thévétine                                                                                                          | ).                                             |                            |
| THATCHER (John).                                                                        | Hahn.                                                               | -                                      | THEVETIA.                                                                                                                           | Lefèvre. 31                                    | 8                          |
| Traunastos.                                                                             | Lefèvre.                                                            |                                        | THÉVÉTINE (Chirurgie).                                                                                                              | . Hahn. 34                                     | 2                          |
| THAYER.                                                                                 | llahn.                                                              | 95                                     | — (Act. physiol.).                                                                                                                  | Id. 31                                         | 3                          |
| Tué (Botanique).                                                                        | Baillon.                                                            |                                        | THÉVÉTOSINE.                                                                                                                        | Id. 31                                         | 3                          |
| — (Emploi).                                                                             | Labbée.                                                             | 99                                     | THIACHTIQUE (Acide).                                                                                                                | Id. 31                                         | 4                          |
| Trés nédicamenteux.<br>Tréatres.                                                        | Dechambre.                                                          |                                        | Telaldise.                                                                                                                          | Id. <b>3</b> 1                                 | Į.                         |
|                                                                                         | Bertin-Sans.                                                        |                                        | Tejamméline.                                                                                                                        | Id. <b>3</b> 4                                 | Į.                         |
| THEBAICINE (Chimie).                                                                    | Bourgoin,                                                           |                                        | THIAMYLIQUE (Acide).                                                                                                                | ld. 31                                         | 4                          |
| — (Action physiol.)                                                                     |                                                                     |                                        | THIANILIBE.                                                                                                                         | Id. 31                                         | 5                          |
| THEBAÏNE (Chimie).                                                                      | Bourgoin.                                                           |                                        | THIANISOL.                                                                                                                          | Id. 51                                         | 5                          |
| <ul><li>— (Act. physiol.).</li><li>— (Emploi).</li></ul>                                | llahn.                                                              |                                        | THIBAUDIA.                                                                                                                          | Lefèvre. 31                                    | 5                          |
| THÉBÉRIME (Chimie).                                                                     |                                                                     | 138                                    | THIBAUT (Jean).                                                                                                                     | Hahn. 3t                                       | 3                          |
|                                                                                         | Riche.                                                              |                                        | Tuber (PhilibFél.).                                                                                                                 | Id. 51                                         | 6                          |
| — (Act. physiolog.) THEBESIUS (Les).                                                    |                                                                     |                                        | TRIBET OU TIBET.                                                                                                                    | Bourru. 31                                     |                            |
| THÉBOLACTIQUE (Acide).                                                                  | Hahn.                                                               |                                        | THIENE (Domenico).                                                                                                                  | Hahn. 39                                       | 23                         |
| THÉCASPORÉS.                                                                            | Riche.<br>Lefèvre.                                                  |                                        | THIENEMANN FriedrAugLu                                                                                                              | dw.). Id. 39                                   | 25                         |
| Thècle (Onguent de la mèr                                                               |                                                                     |                                        | THERFELDER (JohGottl.)                                                                                                              | Id. 39                                         | 4                          |
| THEDEN (JohCh :-Ant.).                                                                  | •                                                                   |                                        | THERMAYER (FrIgnaz).                                                                                                                | Id. 39                                         | 24                         |
| THEILE (FriedrWilb.).                                                                   |                                                                     | 140<br>141                             | THERRY (François).                                                                                                                  | Chéreau. 3                                     |                            |
| THEINE,                                                                                 |                                                                     |                                        | THIERS (Eaux minér. de).                                                                                                            | Rotureau. 35                                   |                            |
| THEREL (voy. Tekel-thekel)                                                              |                                                                     | 141                                    | THEULLIER (Les).                                                                                                                    | Chéreau. 5                                     |                            |
| THELIPHONOS.                                                                            | Lefèvre.                                                            | 4 4 4                                  | Taleva (Eau minér. de).                                                                                                             | Rotureau. 39                                   |                            |
| THELNING (Carl-Aug.).                                                                   | llahn.                                                              |                                        | THIEZAC (Eau minér. de)                                                                                                             | Id. 35                                         |                            |
| THELPHIS.                                                                               | Leièvre.                                                            |                                        | Taussen (Henri-Fr.)                                                                                                                 | Hahn. 39                                       |                            |
| THELYGONUM (VOY. Cynocran                                                               |                                                                     | 141                                    | Tallco.                                                                                                                             | Lefèvre. 5                                     |                            |
| THELYPTERIES.                                                                           | Lefèvre.                                                            | 444                                    | Tuilicrania.                                                                                                                        | Id. 39                                         |                            |
| THENEL (JohChrist.).                                                                    | Hahn.                                                               |                                        | THILLAYE (Les).                                                                                                                     | Habn. 5                                        |                            |
| Thénison.                                                                               |                                                                     | 142                                    | Turcow (JohHeinr.).                                                                                                                 | Id. 39                                         |                            |
| THENANCE (Jean-Sim.).                                                                   |                                                                     | 142                                    | THIOBENZOTQUE (Acide).                                                                                                              | Id. 3:                                         |                            |
| THENARD (Louis-Jacq.).                                                                  |                                                                     | 142                                    | Thiobutyrique (Acide). Thiochronique (Acide).                                                                                       | ld. 3:                                         |                            |
| THEOBRONA (voy. Cacavier).                                                              |                                                                     | 142                                    | THIOCINNOL.                                                                                                                         | Id. 5:                                         |                            |
| THÉOBRONINE (Chimie).                                                                   |                                                                     | 1.43                                   | THIOCHNAMIDE.                                                                                                                       | ld. 5:                                         |                            |
|                                                                                         |                                                                     |                                        | I HIUGEMINANIDE.                                                                                                                    | Id. 5:                                         | <u>.</u> y                 |
| - (Act. physiol )                                                                       | Riche.<br>Habo                                                      |                                        | _                                                                                                                                   |                                                | ~                          |
| — (Act. physiol.)                                                                       | . Hahn.                                                             | 144                                    | THIOCUMINOL OU THIOCUMOL.                                                                                                           | 1d. 39                                         |                            |
| Theoponic.                                                                              | . Hahn.<br>Id.                                                      | 144<br>145                             | THIOCUMINOL OU THIOCUMOL. THIOCYANHYDRIQUE (Acide).                                                                                 | id. 39<br>Id. 59                               | 29                         |
| Théodoric. Théodosius (Jean-Bapt.).                                                     | . Hahn.<br>Id.<br>Id.                                               | 144<br>145<br>145                      | THIOCUMINOL OU THIOCUMOL. THIOCYASHYDRIQUE (Acide). THE BLACKTIQUE (Acide).                                                         | 1d. 39<br>1d. 39<br>1d. 39                     | 29<br>33                   |
| Theoponic.                                                                              | . Hahn,<br>Id.<br>Id.<br>Id.                                        | 144<br>145<br>145<br>145               | THIOCUMINOL OU THIOCUMOL. THIOCYASHYDBIQUE (Acide). THE BIACKTIQUE (Acide). THIODIGLYCOLAMIDE.                                      | Id. 35<br>Id. 35<br>Id. 35<br>Id. 35           | 29<br>23<br>29             |
| Théodoric.<br>Théodosius (Jean-Bapt.).<br>Théophile Protospathaire.                     | . Hahn,<br>Id,<br>Id,<br>Id,<br>Lefèvre,                            | 144<br>145<br>145<br>145<br>146        | THIOCUMINOL OU THIOCUMOL. THIOCYASHYDBIQUE (Acide). THI BIACKTIQUE (Acide). THIODIGLYCOLAMIQUE (Acide).                             | Id. 39<br>Id. 59<br>Id. 59<br>Id. 59<br>Id. 59 | 29<br>33<br>29<br>29       |
| THÉODORIC. THÉODOSIUS (Jean-Bapt.). THÉOPHILE PROTOSPATHAIRE. THEOPHRASTA. THÉOPHRASTE. | . Hahn.<br>Id.<br>Id.<br>Id.<br>Lefèvre.<br>Hahn.                   | 144<br>145<br>145<br>145<br>146<br>146 | THIOCUMINOL OU THIOCUMOL. THIOCYANHYDRIQUE (Acide). THI BIACKTIQUE (Acide). THIODIGLYCOLAMIQUE (Acide). THIODIGLYCOLAMIQUE (Acide). | Id. 33<br>Id. 53<br>Id. 53<br>Id. 53<br>Id. 53 | 29<br>29<br>29<br>29       |
| Théodoric.<br>Théodosius (Jean-Bapt.).<br>Théophile Protospathaire.<br>Theophrasta.     | . IIahn.<br>Id.<br>Id.<br>Id.<br>Lefèvre.<br>IIahn.<br>Lereboullet. | 144<br>145<br>145<br>145<br>146<br>146 | THIOCUMINOL OU THIOCUMOL. THIOCYASHYDBIQUE (Acide). THI BIACKTIQUE (Acide). THIODIGLYCOLAMIQUE (Acide).                             | Id. 39<br>Id. 59<br>Id. 59<br>Id. 59<br>Id. 59 | 29<br>29<br>29<br>29<br>29 |

| œq≆≅ (Aldébyde).                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hahn. <b>33</b> 0                                                                                                                                                                                                          | THRIDACE (Pharmacie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bourgoin. 373                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 780L.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ld. 330                                                                                                                                                                                                                    | — (Emploi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Labbée. 374                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FUBOL.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Id. 330                                                                                                                                                                                                                    | Turiosolie (voy. Divination)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| жидик (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                         | . Id. <b>3</b> 30                                                                                                                                                                                                          | THROISME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lefèvre. 376                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BOBENZOÏQUE (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                   | Id. 330                                                                                                                                                                                                                    | THROMBOSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raymond. 376                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BOQUINONE.                                                                                                                                                                                                                                                             | Id. 330                                                                                                                                                                                                                    | Taurit (Eau minér. de).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rotureau. 407                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AMIQUE (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                        | ld. 350                                                                                                                                                                                                                    | Tuurs (Bau minér. de).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Id. 408                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E LA CHAUNE (Claude-Es                                                                                                                                                                                                                                                 | prit). Id. 330                                                                                                                                                                                                             | THUILLIER (Les deux).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hahn. 408                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IDK.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Id. 331                                                                                                                                                                                                                    | THULSTAUP (MagnAndr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dureau. 408                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1QUE (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                          | Id. 331                                                                                                                                                                                                                    | THUNBERG (Carl-Schr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Habn. 408                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HTANIQUE (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                      | ld. 331                                                                                                                                                                                                                    | THURARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SALE.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ld. 331                                                                                                                                                                                                                    | Turni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lefèvre. 400                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ve (Série).                                                                                                                                                                                                                                                            | Id. 331                                                                                                                                                                                                                    | THORNAM (John-L.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ld. 400                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uque (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                          | ld. 332                                                                                                                                                                                                                    | THUYA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hahn. 409                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .E.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Id. 332                                                                                                                                                                                                                    | Thereng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baillon. 410                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ine.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ld. 332                                                                                                                                                                                                                    | Thurstone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riche. 411                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Id. 411                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ALIQUE (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                        | ld. 332                                                                                                                                                                                                                    | Taylor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lefèvre. 412                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ORCINE.                                                                                                                                                                                                                                                                | ld. <b>5</b> 32                                                                                                                                                                                                            | THYLACINE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oustalet. 412                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JCTLIQUE (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                      | Id. 332                                                                                                                                                                                                                    | THYLACIUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lefèvre. 412                                                                                                                                                                                                                                                      |
| :CINIQUE (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                      | ld 353                                                                                                                                                                                                                     | Tuvn (Botanique).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Id. 412                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LÉPHTALIQUE (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                   | ld. 333                                                                                                                                                                                                                    | (Emploi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hahn. 413                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NINE.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ld. 333                                                                                                                                                                                                                    | (Essence de).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riche. 414                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ю <b>ои</b> ' Отгоопо.                                                                                                                                                                                                                                                 | Lefèv <b>re.</b> 335                                                                                                                                                                                                       | THYMALON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lefèvre, 415                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MOL                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hahn. 335                                                                                                                                                                                                                  | Тятиве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Id. 415                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LERIQUE (Acide).                                                                                                                                                                                                                                                       | Id. 333                                                                                                                                                                                                                    | Taynél <b>és.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Id. 415                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · (Hyacinthe-Eliezer).                                                                                                                                                                                                                                                 | ld. 333                                                                                                                                                                                                                    | TRYMERE (TOY. Thym).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. 410                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lefèvre. 333                                                                                                                                                                                                               | Tataloritis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lefèvre. 415                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Id. 334                                                                                                                                                                                                                    | THINOL (VOY. Thym).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leiovie. 410                                                                                                                                                                                                                                                      |
| incéphales.                                                                                                                                                                                                                                                            | Larcher. 334                                                                                                                                                                                                               | THYMOTIQUE (Acide)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diaha 418                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lefèvre, 354                                                                                                                                                                                                               | THYMUS (Anat.). Herrmann e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riche. 415                                                                                                                                                                                                                                                        |
| w (JohNikl.).                                                                                                                                                                                                                                                          | llahn. 334                                                                                                                                                                                                                 | - (Histologie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Les).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Id. 334                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Id. 421                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D'Aquin (saint).                                                                                                                                                                                                                                                       | ld. 334                                                                                                                                                                                                                    | (20 toto Promont).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ld. 431                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DE CANTIMPRÉ.                                                                                                                                                                                                                                                          | ld. 356                                                                                                                                                                                                                    | - (Physiologie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Id. 437                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DE TROIS-Vèvres (Fabit                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | - (Pathologie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanné, 443                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (Saint-) (Eaumin. de).                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotumour 337                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>(Botanique) (voy. Th</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ym).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEAU DE CURSAY (Joseph                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | THYBOARYTÉNOÎDIENS (Ligamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ls) (10y. <i>Larynx</i> ).                                                                                                                                                                                                                                        |
| SPEN A THUESSING (Ever-J                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | — (Muscle) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | voy. Larynx).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SET Y INDESSIVE (FAGE-1                                                                                                                                                                                                                                                | on.). 1a. 559                                                                                                                                                                                                              | THYRO-EPIGLOTTIONS (Muscle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| www./loan.En.\                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (voy. Larynx).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ssin (Jean-Fr.).                                                                                                                                                                                                                                                       | ld. 359                                                                                                                                                                                                                    | Trvro-ryoldien (Muscles).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (vo <b>y. <i>Larynx</i>).</b><br>Testut. <b>45</b> 2                                                                                                                                                                                                              |
| E (voy. Araignées, p. !                                                                                                                                                                                                                                                | ld. 339<br>783).                                                                                                                                                                                                           | Trvro-nyoiden (Muscles). — (Nerf) (voy. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (voy. <i>Larynx</i> ).<br>Testut. <b>452</b><br>Hupoglosse).                                                                                                                                                                                                      |
| E (voy. Araignées, p. 1908 (Les).                                                                                                                                                                                                                                      | Id. 359<br>783).<br>Hahn. 340                                                                                                                                                                                              | THYRO-HYOÏDIEN (Muscles). — (Nerf) (voy. I Tuyro-Hyoïdienne (Membrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (voy. Larynx).<br>Testut. 452<br>Hypoglosse).<br>) (vov. Larunx).                                                                                                                                                                                                 |
| E (voy. Araignées, p. 'son (Les).<br>En (Maladie de).                                                                                                                                                                                                                  | Id. 359<br>783).<br>Hahn. 540<br>Marie. 340                                                                                                                                                                                | THYRO-HYDIDIEN (Muscles).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (voy. Larynx).<br>Testut. 452<br>Hypoglosse).<br>) (voy. Larynx).<br>voy. Larynx).                                                                                                                                                                                |
| E (voy. Araignées, p. 1908 (Les).                                                                                                                                                                                                                                      | Id. 350<br>783).<br>Hahn. 340<br>Marie. 340<br>Hahn. 361                                                                                                                                                                   | THYRO-HYOIDIEN (Muscles).  — (Nerf) (voy. I THYRO-HYOIDIENS (Membrane THYRO-HYOIDIENS Ligaments) THYROIDE Cart lage) (voy. Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (voy. Larynx).<br>Testut. 452<br>Hypoglosse).<br>) (voy. Larynx).<br>voy. Larynx).                                                                                                                                                                                |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les).  IN (Maladie de).  On (Les).                                                                                                                                                                                                         | Id. 339<br>783).<br>Hahn. 340<br>Marie. 340<br>Hahn. 361<br>Sauvage. 364                                                                                                                                                   | Тично-ичої Бієк (Muscles). — (Nerf) (voy. I Тично-ичої Бієкке (Membrane Тично-ичої Бієкке (Ligaments) Тичної Бієк Саті lage) (voy. Le — (Glande) (Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (voy. Larynx).<br>Testut. 452<br>Hypoglosse).<br>) (voy. Larynx).<br>voy. Larynx).<br>trynx)<br>). Frédéricg. 455                                                                                                                                                 |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). UN (Maladie de). UN (Les). N (Eau minér. de).                                                                                                                                                                                        | Id. 339<br>783).<br>Hahn. 340<br>Marie. 340<br>Hahn. 361<br>Sauvage. 364<br>Rotureau. 365                                                                                                                                  | Тично-ичоїнієм (Muscles).  — (Nerf) (voy. I  Тично-ичоїнієми (Membrane  Тично-ичоїнієми (Membrane  Тичноїнієми (Membrane  — (Glande) (Anatomie  — (Développe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). urynx) ). Frédéricq. 455 ement)                                                                                                                                                            |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). IN (Maladie de). ON (Les). N (Eau minér. de). CENTÈSE (voy. Pleurésie                                                                                                                                                                | Id. 339<br>783).<br>Hahn. 340<br>Marie. 340<br>Hahn. 361<br>Sauvage. 364<br>Rotureau. 365<br>et <i>Poilrine</i> ).                                                                                                         | Тично-ичоїнієм (Muscles).  — (Nerf) (voy. II  Тично-ичоїнієміє (Membrane  Тично-ичоїніємі (Membrane  Тично-ичоїніємі (Membrane  — (Glande) (Anatomie  — (Développe  lierrmann e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). srynx) ). Frédéricq. 455 ement) et Tourneux. 455                                                                                                                                           |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). EN (Maladie de). DN (Les). N (Eau minér. de). CENTÉSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).                                                                                                                                                 | Id. 350 783). Hahn. 340 Marie. 360 Hahn. 361 Sauvage. 364 Rotureau. 365 et Poitrine). Testut. 368                                                                                                                          | Тично-ичоїнієм (Muscles).  — (Nerf) (voy. II  Тично-ичоїнієміє (Membrane  Тично-ичоїніємі (Membrane  Тично-ичоїніємі (Membrane  — (Glande) (Anatomie  — (Développe  lierrmann e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). srynx) ). Frédéricq. 455 ement) et Tourneux. 455                                                                                                                                           |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). UN (Maladie de). UN (Les).  N (Eau minér. de). CENTÉSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  (Région) (voy. Po                                                                                                                             | Id. 350 Rain. 340 Marie. 340 Hahn. 361 Sauvage. 364 Rotureau. 365 et Poilrine). Testut. 368 itrine).                                                                                                                       | Тично-ичої ріск (Muscles).  — (Nerf) (voy. 1  Тично-ичої ріскі (Membrane  Тично-ичої ріскі (Membrane  Тично-ичої ріскі (Membrane  — (Glande) (voy. Le  — (Glande) (Anatomie  — (Développe  lierrmann e  — (Physiol.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). trynx) ). Frédéricq. 455 ement) t Tourneux. 455 Frédéricq. 467                                                                                                                             |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). UN (Maladie de). UN (Les).  N (Eau minér. de). CENTÉSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  (Région) (voy. Po                                                                                                                             | Id. 350 Rain. 340 Marie. 340 Hahn. 361 Sauvage. 364 Rotureau. 365 et Poilrine). Testut. 368 itrine).                                                                                                                       | Тично-ичоїнем (Muscles).  — (Nerf) (voy. II Тично-ичоїнеми (Membrane Тично-ичоїнеми (Membrane Тично-ичоїнеми (Membrane — (Glande) (Anatomie — (Développe Herrmann e — (Physiol.). — (Pathol. cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). trynx) ). Frédéricq. 455 ement) tt Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Brocs. 470                                                                                                          |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). EN (Maladie de). DN (Les). N (Eau minér. de). CENTÉSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).                                                                                                                                                 | Id. 350 Rain. 340 Marie. 340 Hahn. 361 Sauvage. 364 Rotureau. 365 et Poilrine). Testut. 368 itrine).                                                                                                                       | Тично-ичої ріск (Muscles).  — (Nerf) (voy. 1  Тично-ичої ріскі (Membrane  Тично-ичої ріскі (Membrane  Тично-ичої ріскі (Membrane  — (Glande) (voy. Le  — (Glande) (Anatomie  — (Développe  lierrmann e  — (Physiol.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). srynx) ). Frédéricq. 455 ement) et Tourneux. 455 Frédéricq. 467 pir ). Broca. 470 de la).                                                                                                  |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). EN (Maladie de). DH (Les).  N (Eau minér. de). CENTÉSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  (Région) (voy. Po COPAGES (voy. Sternop.                                                                                                      | Id. 350 Rain. 340 Marie. 340 Hahn. 361 Sauvage. 364 Rotureau. 365 et Poitrine). Testut. 368 itrine). ages et Xipho-                                                                                                        | Тично-ичоїнем (Muscles).  — (Nerf) (voy. II Тично-ичоїнеми (Membrane Тично-ичоїнеми (Membrane Тично-ичоїнеми (Membrane — (Glande) (Anatomie — (Développe Herrmann e — (Physiol.). — (Pathol. cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). trynx) ). Frédéricq. 453 ment) tt Tourneux. 455. Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486                                                                                      |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). ER (Maladie de). DE (Les).  N (Eau minér. de). CERTÉSE (voy. Pleurésie cuoue (Canal).  — (Région) (voy. Po COPAGES (voy. Sternopoles).                                                                                               | Id. 350 Rain. 340 Marie. 340 Hahn. 361 Sauvage. 364 Rotureau. 365 et Poitrine). Testut. 368 itrine). ages et Xipho-                                                                                                        | Тично-ичої віст (Muscles).  — (Nerf) (voy. In the control of the   | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). rynx) ). Frédéricq. 455 ement) st Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486 Broca. 487                                                                            |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). ER (Maladie de). DE (Les).  N (Eau minér. de). CERTÈSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  (Région) (voy. Potrine [1906]. COTOMIE (voy. Poitrine [1906].                                                                                 | Id. 350 183).  Hahn. 340 Marie. 340 Hahn. 361 Sauvage. 364 Rotureau. 365 et Poitrine). Testut. 368 itrine). ages et Xipho- Méd. opérat.]). Larcher. 370                                                                    | Титно-итоїнем (Muscles).  — (Nerf) (voy. Interpretation of the control of the co  | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). trynx) ). Frédéricq. 455 ment) tt Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486 Broca. 487 mpathique).                                                                |
| E (voy. Araignées, p. 1000 (Les). ER (Maladie de). DE (Les).  N (Eau minér. de). CERTÈSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  (Région) (voy. Pocopages (voy. Sternopages). COTOMIE (voy. Poitrine [DELPHES.                                                                 | Id. 350 183).  Hahn. 340 Marie. 340 Hahn. 361 Sauvage. 364 Rotureau. 365 et Poitrine). Testut. 568 itrine). ages et Xipho- Méd. opérat.]). Larcher. 370                                                                    | THYRO-HYOÏDIEN (Muscles).  — (Nerf) (voy. In the control of the co | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). voy. Larynx). it Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486 Broca. 487 mpathique). Testut. 516                                                                     |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). EN (Maladie de). DN (Les).  N (Eau minér. de). CENTÈSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  (Région) (voy. Pocopages (voy. Sternopages). COTOMIE (voy. Poitrine [Delphies. X (voy. Poitrine [Anat.]                                       | Id. 350  Hahn. 340  Marie. 340  Hahn. 361  Sauvage. 364  Rotureau. 365 et Poitrine).  Testut. 568 itrine). ages et Xipho-  Méd. opérat.]). Larcher. 370 ).  Hahn. 370                                                      | THYRO-HYOÏDIEN (Muscles).  — (Nerf) (voy. A. ( | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). voy. Larynx). priderioq. 453 ement) et Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486 Broca. 487 mpathique). Testut. 516 Id. 519                                       |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les). EN (Maladie de). ON (Les).  N (Eau minér. de). CENTÈSE (voy. Pleurésie GIQUE (Canal).  (Région) (voy. Po COPAGES (voy. Sternope Jes). COTONIE (voy. Poitrine [ DELPHES. X (voy. Poitrine [Anat.] R (Alban).                          | Id. 350  Hahn. 340  Marie. 340  Hahn. 361  Sauvage. 364  Rotureau. 365 et Poitrine).  Testut. 368 itrine).  ages et Xipho-  Méd. opérat.]).  Larcher. 370 ).  Hahn. 370 Riche. 370                                         | THYRO-HYOIDIEN (Muscles).  — (Nerf) (voy. Interior of the property of the prop | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). urynx) ). Frédéricq. 455 ement) et Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486 Broca. 487 mpathique). Testut. 516 Id. 519 Lefèvre. 520                              |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les).  EN (Maladie de).  DH (Les).  N (Eau minér. de).  CENTÉSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  (Région) (voy. Po COPAGES (voy. Sternophies).  COTOMIE (voy. Poitrine [DELPHES. X (voy. Poitrine [Anat.] N. (Alban).  TM. TON (John-Rob.). | Id. 350  Rain. 340  Marie. 340  Hahn. 361  Sauvage. 364  Rotureau. 365 et Poitrine).  Testut. 368 itrine).  ages et Xipho-  Méd. opérat.]).  Larcher. 370 ).  Hahn. 370 Riche. 370  Hahn. 371                              | THYRO-HYOÏDIEN (Muscles).  — (Nerf) (voy. A. (Nerf) (voy. Let alge) (Physiol.).  — (Physiol.). — (Pathol. cl. (Muscle élévateur (Nuscle élévateur (Nuscle élévateur (Nuscle (Plexis) (voy. Synthyroïdiennes (Artères). — (Vei.:es).  Thyroïdien.  Thyroïdien.  Thyroïdien.  Thyroïdien.  Thyroïdien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). uynx) ). Frédéricq. 455 ement) et Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486 Broca. 487 mpathique). Testut. 516 Lofèvre. 520 Laboulbène. 520                       |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les).  EN (Maladie de).  DH (Les).  N (Eau minér. de).  CENTÉSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  — (Région) (voy. Po COPAGES (voy. Sternopeles).  COTONIE (voy. Poitrine [Mat.] R (Alban).  TM.  TON (John-Rob.).  TENSEN (Jon).            | Id. 350  Rain. 340  Marie. 540  Hahn. 361  Sauvage. 364  Rotureau. 365 et Poitrine).  Testut. 568 itrine).  ages et Xipho-  Méd. opérat.]).  Larcher. 370 ).  Hahn. 370 Riche. 370  Hahn. 371 Id. 372                      | THYRO-HYOÏDIEN (Muscles).  — (Nerf) (voy. A Nerf) (Nerf) ( | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). urynx) ). Frédéricq. 453 ement) et Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486 Broca. 487 mpathique). Testut. 516 Id. 519 Lefèvre. 520 Laboulbène. 520 Lefèvre. 522 |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les).  ER (Maladie de).  DE (Les).  N (Eau minér. de).  CENTÈSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  — (Région) (voy. Potropoles).  COTOMIE (voy. Poitrine [Anat.]  R (Alban).  TON (John-Rob.).  TENSEX (Jon).  v (André).                     | Id. 350  183).  Hahn. 340  Marie. 340  Hahn. 361  Sauvage. 364  Rotureau. 365  et Poilrine).  Testut. 568  itrine).  ages et Xipho-  Méd. opérat.]).  Larcher. 370  ).  Hahn. 370  Riche. 370  Hahn. 371  Id. 372  Id. 372 | THYRO-HYOÏDIEN (Muscles).  — (Nerf) (voy. A Nerf) (Nerf) ( | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). nynx) b. Frédéricq. 455 ement) et Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486 Broca. 487 mpathique). Testut. 516 Lofèvre. 520 Laboulbène. 220 Lefèvre. 522          |
| E (voy. Araignées, p. 1900 (Les).  EN (Maladie de).  DH (Les).  N (Eau minér. de).  CENTÉSE (voy. Pleurésie CIQUE (Canal).  — (Région) (voy. Po COPAGES (voy. Sternopeles).  COTONIE (voy. Poitrine [Mat.] R (Alban).  TM.  TON (John-Rob.).  TENSEN (Jon).            | Id. 350  Rain. 340  Marie. 540  Hahn. 361  Sauvage. 364  Rotureau. 365 et Poitrine).  Testut. 568 itrine).  ages et Xipho-  Méd. opérat.]).  Larcher. 370 ).  Hahn. 370 Riche. 370  Hahn. 371 Id. 372                      | THYRO-HYOÏDIEN (Muscles).  — (Nerf) (voy. A Nerf) (Nerf) ( | (voy. Larynx). Testut. 452 Hypoglosse). ) (voy. Larynx). voy. Larynx). urynx) ). Frédéricq. 453 ement) et Tourneux. 455 Frédéricq. 467 nir ). Broca. 470 de la). Testut. 486 Broca. 487 mpathique). Testut. 516 Id. 519 Lefèvre. 520 Laboulbène. 520 Lefèvre. 522 |

| THALASSICULLES.                   | · Henneguy.       | 70         | 1 T                                                       |                       |                |
|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| THALASSINIDÉS.                    | Lefêvre.          |            | THEREDESTARIA.                                            | Lefèvre.              |                |
| THALASSOCHELTS.                   | Sauvage.          |            | TRÉRUQUE (Pharmacologie).                                 | Bourgoin.             |                |
| THALES DE MILLET.                 | Dechambre.        |            | — (Thérapeutique). Tuémous (voy. Araignées, p             | Labbre.               | 1.2            |
| Tealia.                           | Lefèvre.          |            | THERMES (VOY. Beins).                                     | . 185.                |                |
| Thaliacés.                        | Id.               |            | Tarama.                                                   | Stanhanaa             | .~             |
| THALICTRUM.                       | ld.               | 80         | THERMO-ÉLECTRICITÉ.                                       | Stephanos.<br>Gariel. |                |
| THALIPHTORIUS.                    | Id.               | 80         | THERMOGRAPHE.                                             |                       | 185            |
| Teallia.                          | , Id.             |            | THERMOMÈTRE.                                              | Renou.                | -              |
| THALLINE.                         | Éloy.             |            | THERMOMÉTAIN MÉDICALE.                                    | Mossé.                |                |
| THALLIUM.                         | Riche.            |            | THERMOPYLES.                                              | Stephanos.            |                |
| THALLOCALORE.                     | Id.               | 90         | Тиевнов.                                                  | Lefevre.              | 310            |
| THAMAR.<br>THAMATH.               | Lefèvre.          |            | THESPESIA.                                                | Ы.                    | 310            |
| THAN-NO.                          | Id.               |            | THERSALUS.                                                | Hahn.                 | 310            |
| THANSA (VOY. Sarul).              | Id.               | 90         | THETAHORADES (VOY. Prolozon                               | ires).                |                |
| TRAPSIA (Botanique).              | Baillon.          | 90         | THÉVANT (Jacques).                                        | Chéresu.              |                |
| - (Nat. méd. et théra             |                   |            | Tanvente (François).                                      |                       | 311            |
| THAPSUS.                          | Lefèvre.          |            | Tatvenor (Jean-Pierre-Ferd.) Tatventrine (voy. Thévétine) | . Hahn.               | 211            |
| TEATCHER (John).                  | Hahn.             |            | TREVETA.                                                  |                       |                |
| Тилиментов.                       | Lefèvre.          |            | Taivirus (Chirurgie).                                     | Lefèvre.<br>Hahn.     |                |
| TRAYER.                           | llahn.            | 95         | - (Act. physiol.).                                        |                       | 313<br>313     |
| Tm£ (Botanique).                  | Baillon.          | 95         | THÉVÉTOSINE,                                              |                       | 313            |
| — (Emploi).                       | Labbée.           | 99         | Tenacérique (Acide).                                      |                       | 316            |
| Thes medicanesteur.               | Dechambre.        | 108        | THIALDESE.                                                |                       | 314            |
| Theithes.                         | Bertin-Sans.      |            | Taiannáline.                                              |                       | 314            |
| TREMAICINE (Chimie).              | Bourgoin,         |            | THIANTLIQUE (Acide).                                      | Id.                   | 314            |
| - (Action physiol.                |                   |            | THIANILINE.                                               | Id.                   | 313            |
| TREBAÏNE (Chimie).                | Bourgoin.         |            | TMANISOL.                                                 | ld.                   | 315            |
| - (Act. physiol.).                | ilahn.            | -          | TRIBACOLA.                                                | Lefevre.              | 513            |
| — (Emploi).<br>Тибьблик (Chimie). | Riche.            | 138<br>138 | TRIBAUT (Jean).                                           | Hahn.                 |                |
| - (Act. physiolog.)               |                   |            | Tenacar (PhilibFél.).                                     |                       | 316            |
| THERESICS (Les).                  | llahn.            |            | TRIBET OU TURET. TRIBET (Domenico).                       | Bourre.               |                |
| THE BULLCTIQUE (Acide).           | Riche.            |            | THEREMANN (FriedrAugLu-                                   | Habn.                 |                |
| THECASPORES.                      | Lefèvre.          |            | THEREFELDER JohGottl.).                                   |                       | 32<br>32       |
| Tuècia (Onguent de la mèi         |                   |            | THERMATER (FrIgnaz).                                      |                       | . 324<br>. 324 |
| THEDEX (JohChrAnt.).              | Id.               | 140        | THERRY (François).                                        | Chéreau.              |                |
| THEILE (Friedr With.).            | Id.               | 141        | THIERS (Eaux minér. de).                                  | Roturess              |                |
| THEINE.                           |                   | 141        | THIEULLIER (Les).                                         | Chèrean               |                |
| THEREL (VOY. Tekel-thekel)        |                   |            | Televa (Eau minér. de).                                   | Rotureen              |                |
| THELIPHONOS.                      | Lefèvre.          |            | THIEZAC (Eau minér. de).                                  |                       | 3:4            |
| THELNING (Carl-Aug.).             | llahn.            |            | Tausses (Henri-Fr.)                                       | Habo.                 | . 327          |
| TRELPHIS.                         | Lelèvre.          | 141        | Tuilco.                                                   | Lefevre.              | . 3:7          |
| TRELYGOVEN (VOY. Cynocran         | •                 |            | THILICBANIA.                                              |                       | . 37.          |
| THENEL (JohChrist.).              | Lefêvre.<br>Hahn. |            | TRILLATE (Les).                                           | مخط                   |                |
| Thénison.                         | _ `               | 142        | THILOW (JohHeinr.).                                       |                       | . 34           |
| THENARCE (Jean-Sim.).             |                   | 142        | THIOBERZOIQUE (Acide). THIOBUTTHIQUE (Acide).             |                       | . 33           |
| THENARD (Louis-Jacq.).            |                   | 142        | THECHROMOGE (Acide).                                      |                       | . 53           |
| THEOBRONA (VOY. Cacavier).        |                   |            | THOCHNOL.                                                 |                       | . 35           |
| THEOREMONINE Chimie).             | Riche.            | 143        | THECTHINABIDE.                                            |                       | 33             |
| - (Act. physiol.)                 |                   |            | TRIOCUMINOL OU TRIOCUMOL.                                 |                       | . :9<br>55     |
| Theoporic.                        | Id.               | 145        | THIOCYASHYDRIQUE (Acide).                                 |                       | :<br>::3       |
| Informeres (Jean-Bapt.).          | Id.               | 145        | THIODIACETIQUE Acide).                                    |                       | ريد .          |
| THEOPHILE PROTOSPATHAIRE.         |                   | 145        | THIODIGLY COLAMBE,                                        |                       | 3:3            |
| Тигорикачта.                      | Lefèvre.          |            | THIODIGLYCOLAMIQUE (Acide).                               |                       | : 3            |
| THEOPHRASTE.                      | llahu.            |            | Imonication and                                           |                       | 32             |
| THE SAPECTIQUE.                   | Lereboullet.      | 148        | THIODIGENCOLINE (Acide                                    | Li.                   | 3:#            |
| Turnarusses voy. Araignee         | a, b. 1831.       |            | Tmoronmous (Acide).                                       | ld.                   | . i#           |

|                              |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •               | 101  |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------|
| THOPORMQUE (Aldébyde).       | liahn. 330         | THRIDACE (Pharmacie).                 | Bourgoin.       |      |
| i morucum.<br>Thiopurpum.    | Id. 330<br>Id. 330 | — (Emploi).                           | Labbée.         | 374  |
| THIOGENCOLIQUE (Acide).      | . ld. <b>3</b> 30  | TIRIODOLIE (voy. Divinatio            | _               |      |
| THIOUVEROBENZOÏQUE (Acide).  | ld. 330            | THROISNE.                             | Lefèvre.        |      |
| THIOHYDROQUINONE,            | ld 330             | THROMBOSE.                            | Raymond.        |      |
| THIOMELANIQUE (Acide).       | ld. 330            | THUEST (Eau minér. de).               | Rotureau.       |      |
| THION DE LA CHAUNE (Claude-l |                    | Turks (Batt minér. de).               | Id.             | -    |
| THIONAMIDE.                  | id. 331            | THUILLIER (Les deux).                 | Hahn.           |      |
| THIONAMQUE (Acide).          | ld. 331            | THULSTRUP (WagnAndr.).                | Dureau.         |      |
| THIONAPHTANIQUE (Acide).     | ld. 331            | THURBERG (Carl-Schr.).                | Habn.           |      |
| THONESSALE.                  | ld. 531            | THURI.                                | Lefèvre.        |      |
| Thioxique (Série).           | ld. 331            | THURNAM (John-L.).                    | ld.             | -    |
| TRIONURIQUE (Acide).         | ld. 332            | THUYA.                                | Hahn.           |      |
| THIONYLE.                    | Id. 332            | THEYERE.                              | Baillon.        |      |
| THIOPRENE.                   | ld. 332            | THEVETINE.                            | Riche.          | -    |
| THIOPHTALIQUE (Acide).       | ld. 332            | THYIOX.                               | Id.             |      |
| THIORESORGINE.               | ld. 532            | THYLACINE.                            | Lefèvre.        |      |
| THIOSALICYLIQUE (Acide).     | ld. 332            | THYLACIDE.                            | Oustalet.       |      |
| THIOSUCCINIQUE (Acide).      | ld 353             | Tara (Botanique).                     | Lefèvre.        |      |
| Tmotéréphtalique (Acide).    | ld. 335            | (Emploi).                             | ld.             |      |
| THIOTERINE,                  | ld. 333            | - (Essence de).                       | llahn.          |      |
| Тиотию оц' Осностно.         | Lefèvre. 335       | THYMALOX.                             | Riche.          |      |
| Тикотичнов.                  | ilaim. 333         | Ternat.                               | Lefèvre.        |      |
| THIOVALERIQUE (Acide).       | ld. 333            | Tavnétér.                             | Id.             |      |
| THIRIAL (Hyacinthe-Eliezer). |                    | THYMERE (VOY. Thym).                  | Id.             | 41   |
| Tricu.                       | Lefèvre, 333       | Totalitis.                            | 7 . 61          |      |
| THE ASPL.                    | ld. 354            | THYMOL (VOY. Thym).                   | Lefèvre.        | 41   |
| THI IPSENCÉPHALES.           | Larcher. 334       | THYMOTIQUE (Acide).                   | D: 1            |      |
| Тиол.                        | Lefèvre. 554       |                                       | Riche.          | 41   |
| THOMANN (JohNikl.).          | llahn. 354         | THYMUS (Anat.). Herrmann              |                 |      |
| THOMAS (Les .                | Id. 334            | — (Histologie). — (Développement).    | id. 4           |      |
| THOMAS D'AQUIN (saint).      | ld. 334            | (2 a sare Proment).                   | Id. 4           |      |
| - DE CANTIMPRÉ.              | ld. 356            | — (Physiologie).<br>  — (Pathologie). | Id.             |      |
| - DE TROIS-VEVRES (Fabi      | ius). Id. 337      |                                       | Sannė.          | 46   |
| - (Saint-) (Eau min. de      | Rotureau, 337      | — (Botanique) (voy. 7                 | nym).           |      |
| THOMASSEAD DE CURSAY (Joseph | h). llahn, 358     | Tuvnovnyrenoimms (Ligame              | nis) (voy. Lary | u)   |
| THOMASSEN A THUESSINE (Ever- | Joh.). Id. 339     | THYRO-feiglottique (Muscle)           | voy. Larynx .   | •    |
| THOMASSIN (Jean-Fr.).        | ld. 559            | THYRO-HIGIDIES Muscles).              |                 |      |
| THOMBE (voy. Araignées, p.   | 783).              |                                       | Testut.         | 407  |
| THOMPSON (Les).              | Ilalın. 540        | Turno nroinexx. Membras               | Hypoglosse).    |      |
| Tnousen (Maladie de).        | Narie. 540         | THYRO-STOTES (Ligaments               | ie) (voy. Laryn | 12)  |
| Thouson (Les).               | Hahn, 561          | Thysoloε (Cartilage, voy.             | voy Larynx      | 7-   |
| Тиох.                        | Sauvage, 564       | - (Glande) Anatom                     | carynx).        |      |
| Trosos (Eau minér. de).      | Rotureau. 565      | (Glande) Anatomi                      | e). Fredericq   | 45,  |
| THORACESTESE (VOy. Pleurésie |                    | - (Dévelop                            | pement)         |      |
| THORACIQUE (Canal).          | Testut. 568        | - Dhysiol                             | et Tourneux.    | 15;  |
| - Région) (voy. P            |                    | — Thysiol.                            | Frédéricq.      | 40   |
| THORACOPIGES (VOY. Sterno)   | nages of Yinko-    | — (Pathol.                            | chir ). Broca.  | 476  |
| pages).                      | sayes et Aipno-    | - (Muscle élévateur                   |                 | 441. |
| THORACOTOMIC (VOY. Poilrine  | [West operat la    | Turningarana                          | Testut.         |      |
| THORADEI PHES.               | Larcher, 570       | THYROTOECTONIE.                       | Broca.          | 4X   |
| THOREX (voy. Poitrine [Anat. |                    | Theremen Plexis (voy. S               |                 |      |
| Thomas (Alban'.              | Hahn. 570          | Fuvroidenses Artères.                 | Testut.         |      |
| Тиомия (миня .               | Riche. 370         | - Vei. es).                           | Id.             |      |
| THORNTON John-Rob.           |                    | Turnsion.                             | Lefèvre.        |      |
| THORSTENSEY Jon).            | Hahn. 571          | Tyranounes.                           | Laboulbene.     |      |
| Taotas André).               | ld. 372            | Taysonista.                           | Lefévre, 3      |      |
| Ino her MichAugustin.        | Id. 572            | Trou Tu                               | id. 3           |      |
|                              | Chéreau 572        | Tivili.                               | ld.             |      |
| THOUVENEL (Pierre).          | Ilalın. 575        | TIBALAN.                              | ld. S           | 248  |
|                              |                    |                                       |                 |      |

.

| Tou. Her.                      | Carlet. 703    | Tourtelle (Étienne).                         | IIahn. 71 <b>1</b> |  |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|--|
| Torcoccons (Les) (voy. Sénégai | nbie, p. 650). | Toux. Lereboullet et Ricklin. 711            |                    |  |
| TOULOUCOUNA.                   | Lefèvre. 707   | Toxicologie.                                 | Pouchet. 748       |  |
| Toeloucounin.                  | Hahn. 707      | Toysbee (Joseph).                            | liahn. 774         |  |
| TOUNATEA.                      | Lefèvre. 707   | TOZZETTI (VOY. TARGIONI).                    |                    |  |
| Touraco.                       | Oustalet. 708  | Tozzi.                                       | Hahn. 775          |  |
| TOURANIERS (VOY. Tartarie).    |                | TRACHÉE (Anat. et physiol.) (voy. Bronches). |                    |  |
| Tournes (Joseph).              | Hahn. 709      | — (Développement) (vo                        | y. Poumons).       |  |
| Tourseport (Joseph-Piton de).  | Id. 709        | - (Pathologie).                              | Clermont. 775      |  |
| Toursel.                       | Lefèvre. 709   | TRACHÉITE.                                   | Id. 791            |  |
| Toursesolia.                   | Id. 710        | TRACHÉLIENS.                                 | Henneguy. 793      |  |
| Tourniquets (voy. Compression  | ).             | TRACHÉOCÈLE (VOY. Goltre, p. 520).           |                    |  |
| Tours (voy. Nourrissons, p. 45 |                | TRACHEOTONIE (voy. Croup, p. 515).           |                    |  |
| Tourseau (voy. Crabe).         |                | TRAFVENFELDT (Bric-Carl).                    | Hahn. 794          |  |

FIN DE LA TABLE DU DIX-SEPTIÈNE VOLUME DE LA TROISIÈME SÉRIE



•



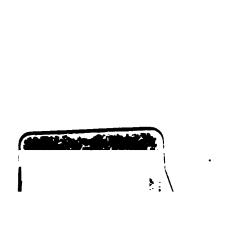

•

•

.

•

.

.

